

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





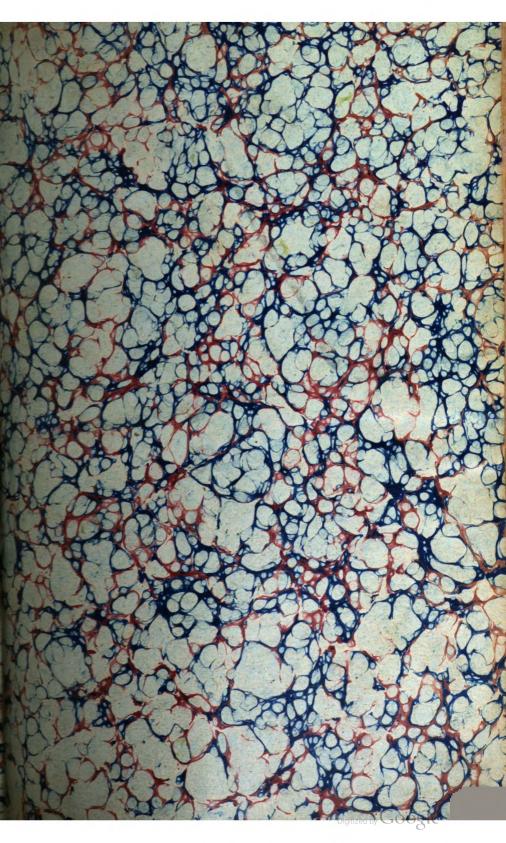

hz 2444.

### NOUVEAU SYSTÈME

DE

# PHYSIOLOGIE VÉGÉTAL

ET DE

BOTANIQUE.

### NOUVEAU SYSTÈME

DE

# PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE

**E** 1

## DE BOTANIQUE,

NGC SUR LIBS MÉTHODES D'ORSERVATION QUI ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES DANS

LE NOUVEAU SYSTÈME DE CHIMIE ORGANIQUE,

ACCOMPAGNÉ

D'UN ATLAS DE 60 PLANCHES D'ANALYSES

DESSINÉES D'APRÈS NATURE ET GRAVÉES EN TAILLE DOUCE.

PAR

r. v. raspare.



## Bruxelles,

SOCIETÉ ENCYCLOGRAPHIQUE DES SCIENCES MÉDICALES.

BUE DE PLANDRE, Nº 155.

1840.

### TABLE DES CHAPITRES.

| Pag                                        | <b>105.</b> 1 | . 1                                           | ages. |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|
| TYTM05cpus                                 | 1             | la structure générale et sur la nomencla-     |       |
|                                            | - 1           | ture des graminées                            | 69    |
| PREMIÈRE PARTIE.                           | - }           | CEAP. II. Démonstration générale              | 71    |
|                                            | - 1           | PREBIER TRÉORÈME L'arête et le pédon-         |       |
| Organymie ou nomenclature végétale :       | 15            | cule sont une déviation de la nervure mé-     |       |
| Cur. le. Nomenclature des individualités.  | 15            | diane, qui manque alors dans la substance     |       |
| L. Vigital (vegetabile)                    | 95            | de la paillette                               | 71    |
|                                            | 16            | DEUXIÈME THÉORÈME Chaque articulation         |       |
|                                            | 18            | de graminée supporte les mêmes pièces,        |       |
| i. Racine (radix)                          | 19            | sauf les organes sexuels, que l'articula-     |       |
| I. Top (equils), tronc (truncus) !         | 20            | tion d'une fleur prise dans une locuste       |       |
|                                            | 95            | multifigre                                    | 76    |
| W. Feele (folium), foliole (foliolum),     | i             | ERGISIÈME THÉORÈME Tous les organes           |       |
| himie (folliculum), bractée (bractea),     | - 1           | caulinaires, dont nous venons de nous         |       |
|                                            | 94            | occuper, sont disposés entre eux dans         |       |
|                                            | 88            | l'ordre alterne, etc                          | 77    |
|                                            | 37            | QUATRIÈME THÉORÈME Le limbe de la             |       |
|                                            | 57            | feuille des Graminées est postérieur en       |       |
| W. Organisation de la fleur et du fruit    | <b>39</b>     | formation à la gaine                          | 78    |
|                                            | 59            | CINQUIÈNE THÉORÈME L'épi, la panicule         |       |
|                                            | 43            | et l'inflorescence sont organisés sur le      |       |
|                                            | 46            | type caulinaire                               | 82    |
| * spreil male, étamine (stamen)            | 47            | SIXIÈME TRÉORÈME. — La radication a lieu,     |       |
| Fitale (petaltem), corolle (corolla).      | 48            | chez les graminées, d'après le type de        |       |
| * Califor (calfr x).                       | 50            | l'inflorescence                               | 85    |
| P Déviation du type floral                 | 59            | septième tuéonème. — La feuille peut se       |       |
| bitiation accidentelle du type floral.     | - 1           | décomposer en autant de feuilles qu'il a      |       |
| imormatio pelorica floris)                 | 53            | de nervures                                   | 88    |
|                                            | 54            | multième théorème. — L'embryon, chez          |       |
| . Time externes.                           | 54            | les graminées, est organisé comme une         |       |
| E. Times internee.                         | 56            | articulation de chaume                        | 88    |
| W. IV. Nomenclature des fonctions vé-      |               | Meuvième tréorème. — Une articulation         |       |
|                                            | 57            | caulinaire n'est pas un simple diaphragme.    | 92    |
| U.V. Nomenclature des couleurs             | 59            | BIXIÈME THÉORÈME. — L'embryon tient vas-      |       |
|                                            | 61            | culairement à l'organe qui l'enveloppe.       | 93    |
| (au. VII. Explication générale des plan-   | - {           | onzième tréonème.—L'embryon n'est qu'un       |       |
| del                                        | 63            | rameau terminal                               | 94    |
|                                            | - 1           | DOUZIÈME THÉORÈME. — Chez les graminées,      |       |
| derzième partie.                           | - 1           | l'appareil mâle est la déviation normale      |       |
| •                                          | - 1           | de la feuille alterne avec la paillette pari- |       |
| Organizate en développement de l'orga-     | - 1           | nerviée                                       | 95    |
| mission vigitale                           | 68            | TREISIÈME TRÉORÈME. — Le pistil dévie en      |       |
|                                            |               | étamine, comme l'étamine en pistil            | 100   |
| Parnière Section.                          |               | QUATOREIÈME EMÉORÈME. — Le périsperme         |       |
| AL.                                        |               | des graminées est la déviation du follicule   |       |
| Mineustration historique ou démonstration  | i             | alterne avec la déviation staminifère         |       |
| ratrale du développement des organes.      | 67            | RÉCAPITULATION                                | 110   |
| (au. ler. Considérations préliminaires sur | 1             | Quinzième ratonème L'embryon des gra-         |       |
| PRISIDLAGIE VEGETALE.                      | '             | a                                             |       |

| Pages,                                                                                   | Pa                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| minées ne diffère des embryons monoco-                                                   | pairs ; les nombres impairs de spires en-                                                    |
| tyledones ordinaires, qu'en ce qu'il est                                                 | gendrent les verticilles impairs 1                                                           |
| resté adhérent à son enveloppe immédiate. 112                                            | TRENTE-DEUXIÈME THÉORÈME. — Les spires                                                       |
| seizième tréonème. — L'articulation n'est                                                | d'une direction ne peuvent rencontrer                                                        |
| que le point de contact de deux vésicules. 116                                           | que les spires d'une direction contraire. 1                                                  |
| DIX-SEPTIÈME THÉORÈME, - Tout organe                                                     | TRENTE-TROISIÈNE TRÉORÈNE. — Les orga-                                                       |
| peut être ramené, par la pensée, à la                                                    | nes produits par accouplements des spi-                                                      |
| structure la plus simple d'une glande,                                                   | res sont rangés en échiquier de losanges. 1                                                  |
| d'une vésicule microscopique 117                                                         | PROBLÈME.—Un organe spiralé étant donné,                                                     |
| DIX-HUITIÈME THÉORÈME. — Toute cellule                                                   | compter le nombre de spires de même                                                          |
| est imperforée, et tenant par un hile à la                                               | nom qui ont concouru à la disposition                                                        |
| paroi de la cellule maternelle 120                                                       | des pièces                                                                                   |
| DIX-NEUVIÈME TRÉORÈME. — La plus simple                                                  | RÉSUMÉ DE LA PREMIÈRE SECTION 18                                                             |
| des giandes a, par devers elle, tous les<br>éléments nécessaires pour s'élever à la      | DEUXIÈME SECTION.                                                                            |
| structure de l'organe le plus compliqué. 127                                             | Démonstration enésiele en applications de                                                    |
| VINGTIÈME TEÉORÈME. — L'évolution est l'a-                                               | Démonstration spéciale, ou applications de<br>la loi du développement à chaque organe        |
| nalogue de la génération                                                                 | en particulier                                                                               |
| VINGT-UNIÈME TRÉORÈME. — Il existe des                                                   | CHAP. ler. Développement de la racine 18                                                     |
| végétaux réduits à une simple série de                                                   | 1º Structure externe et interne de la racine.                                                |
| vésicules, dont chacune est dans le cas                                                  | 20 Organes reproducteurs du système radi-                                                    |
| d'être ovaire et étamine                                                                 | culaire; fruits souterrains                                                                  |
| vingt-deuxième théorème. — Le tissu vé-                                                  | Bulhes                                                                                       |
| gétal ne se compose que de deux ordres                                                   | Tubercules                                                                                   |
| de cellules                                                                              | Rhizomes                                                                                     |
| VINGT-TROISIÈME THÉORÈME Les autres                                                      | Racines adventives                                                                           |
| formes d'organes élémentaires sont dues                                                  | Plantes sans racines                                                                         |
| à des illusions d'optique 150                                                            | Racines des cryptogames 20                                                                   |
| CONCLUSIONS                                                                              | CHAP. II. Structure et développement de la                                                   |
| vingt-quatrième théorème. — Les stoma-                                                   | tige et du tronc 20                                                                          |
| tes sont imperforés 163                                                                  | 1º Formation de l'écorce, du liber, de l'au-                                                 |
| vingt-cinquième tréorème. — Les glandes                                                  | bier, du bois, de la moelle 20                                                               |
| épidermiques sont des organes pollini-                                                   | 2º Application de la théorie aux divers                                                      |
| ques                                                                                     | phénomènes de l'accroissement du tronc. 20                                                   |
| RECAPITULATION BY TRANSITION 169                                                         | 5º Revue critique des divers systèmes. 21                                                    |
| PROBLÈME. —La cellule génératrice étant don-                                             | 4º Différences dans la structure du tronc. 22                                                |
| née avec les trois éléments constituants                                                 | CHAP. III. Structure et développement de                                                     |
| de son élaboration, trouver, dans l'un                                                   | la feuille, de la foliole, du follicule, de<br>la stipule, de la vrille et de la bractée. 23 |
| de ces éléments, la cause immédiate de                                                   | CHAP. IV. Structure et développement des                                                     |
| la disposition des organes qu'il engendre. 170 vingt-sixième traéoaème. — Deux spires de | bourgeons et gemmes                                                                          |
| nom contraire et de même vitesse engen-                                                  | Chap. V. Concordance de la foliation, de la                                                  |
| drent la disposition alterne 172                                                         | ramescence et de l'inflorescence 25                                                          |
| VINGT-SEPTIÈME THÉORÈME. — Deux spires                                                   | CHAP. VI. Structure et développement des                                                     |
| de nom contraire et d'inégale vitesse en-                                                | organes floraux dans leurs diverses spé-                                                     |
| gendrent la disposition en spirale 173                                                   | cialités                                                                                     |
| vingt-muitième théonème. — Deux paires                                                   | 1º Pistil                                                                                    |
| de spires engendrent la disposition oppo-                                                | 20 Ovule et graine                                                                           |
| sée-croisée                                                                              | 3º Appareil staminifère                                                                      |
| vingt-neuviène théorène. — Trois paires                                                  | 4º Nectaire et staminule                                                                     |
| de spires de même vitesse engendrent les                                                 | 5º Corolle                                                                                   |
| verticilles ternaires-alternes 176                                                       | 6º Calice                                                                                    |
| TRENTIÈME THÉORÈME. — Cinq paires de spi-                                                | 7º Éperon                                                                                    |
| res de même vitesse engendfent les ver-                                                  | CHAP. VII. Structure et développement des                                                    |
| ticilles quinaires-alternes 176                                                          | tissus élémentaires                                                                          |
| TRENTE-UNIÈME TRÉORÈME. — Les nombres                                                    | CMAP. VIII. Structure et développement des                                                   |
| paire de spires engendrent les verticilles                                               | cryptogames                                                                                  |
|                                                                                          |                                                                                              |

| Pages.                                                                | Pages.                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TROMIÈME PARTIE.                                                      | QUATRIÈME PARTIE,                                                                                                                                                                                              |
| Organophysie (physiologie) ou physique de<br>Ferganisation végétale   | Organotanie ou classification de l'organisa-<br>tion végétale                                                                                                                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               | végétales par ordre de dates 495                                                                                                                                                                               |
| Influences actuelles sur la végétation                                | CHAP. II. Examen des principes sur lesquels reposent les méthodes actuelles 512 CHAP. III. Quelle est la cause qui a suspendu de la sorte les progrès de la méthode naturelle, depuis Linné et Adanson jusqu'à |
| 3º — de l'air                                                         | nous                                                                                                                                                                                                           |
| 40 — du terrain                                                       | CHAP. IV. Principes sur lesquels repose l'essai que nous publions d'une classification nouvelle                                                                                                                |
| CEAP. II. Histoire des influences sur chaque                          | DEUXIÈME SECTION.                                                                                                                                                                                              |
| organe en particulier                                                 | Essai d'une classification organique des végétaux                                                                                                                                                              |
| gétales                                                               | Tableau dichotomique de la classification. 595                                                                                                                                                                 |
| lafarences antédituviennes sur la végétation. 466                     | CINQUIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                              |
| D'a Origine des êtres organisés                                       | Technologie où applications pratiques des principes physiologiques 596 Cmap. Ier. Applications à la culture des végétaux 597                                                                                   |
| Phistoire primitive des développements                                | CHAP. Il. Applications à l'industrie 605                                                                                                                                                                       |
| wranisés 472                                                          | CHAP. III. Applications à l'économie ani-                                                                                                                                                                      |
| 6 Résumé et application succincte de ces résultats à la flore fossile | male 611 Chap. IV. Physiologie expérimentale 620 Table générale par ordre alphabétique des                                                                                                                     |
| 5- Détermination générique et spécifique des fossiles végétaux        | matières contenues dans tout l'ouvrage. 633                                                                                                                                                                    |

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

### INTRODUCTION.

Nous soumettons le résultat de douze ans de recherches et de méditations au jugement du public, qui, à nos yeux, est le seul juge compétent en toutes choses. Le Nouveau système de physiologie régétale a marché de pair avec le Nouveau système de chimie organique, ar les méthodes duquel il est fondé. Immédiatement après la publication de ce dernier, nous avons commencé à nettre en ordre les matériaux qui devaient entrer dans la composition de celui-ci : toute la belle saison de 1834 a été consacrée à la confection des dessins de nos planches; l'année 1835 et une grande partie de l'année 1836, à la gravure de l'atlas. L'impression de l'ouvrage a commencé en janvier 1836. La tête de ses Familles des plantes, Adanson crut devoir avertir le lecteur que l'impression en avait duré l'espace de trois années.

Nous avons adopté, dans la rédaction du présent ouvrage, une forme poevelle; mais c'est la seule qui nous ait paru propre à atteindre notre but. Nous avons voulu composer un traité approfondi et en même temps écrire un livre élémentaire : nous avons voulu parler à la fois à ceux qui savent et à ceux qui apprennent. Dans cette intention, nous avons pris une marche progressive; des cinq parties qui divisent cet ouvrage, la première prépare la seconde, la seconde la troisième, et ainsi de suite, mais de manière que chacune d'elles forme un tout indépendant. L'élève qui n'apprendrait que la première partie intitulée Nonenclature. saurait antant de botanique, qu'on en PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

apprend dans les ouvrages scolastiques; seulement il la classerait mieux dans son esprit. L'élève qui posséderait la première section de la deuxième partie, serait en état d'écrire, après quelques études spéciales, la deuxième section de cette deuxième partie; et pour lui la troisième, qui traite de la PETSIOLOGIS, ne serait plus qu'un corollaire divisé en chapitres.

Nous avons fait suivre ces trois parties, par la classification nouvelle, qui en est une constante et une rigoureuse application. Aussi l'avons-nous intitulée CLASSIFICATION PATSIOLOGIQUE, ou classification fondée sur l'analogie des organes.

Dans la nomenclature, nous nous sommes efforcé de ne recourir aux créations nominales qu'avec la plus rigonreuse sobriété; et lorsque la méthode nous a imposé le devoir de substituer un mot à un autre qui impliquait un contre-sens, nous nous sommes attaché à le faire par de simples désinences; c'est ainsi que nous avons employé les mots staminule. diminutif de stamen (étamine), pour désigner les déviations de l'étamine; stigmatule. diminutif de stigmate, pour désigner les organes qui servent de stigmate à la jeunesse des bourgeons foliacés ou floraux; et si une fois nous avons eu recours à la langue grecque, en créant le mot hétérovule, autre ovule, ou ovule avorté que l'on remarque chez beaucoup de graines, c'est que l'euphonie ne nous permettait pas d'employer à la combinaison le mot latin ou le mot français; au reste, le radical hétéro est si fréquemment employé, qu'il équivaut à un radical de la langue usuelle.

Nous avons renvoyé à la quatrième partie la réforme de la momenclature relative à la nouvelle classification, parce qu'elle supposait des notions qui se trouvent développées dans la deuxième et la troisième partie, et que nous avons sans cesse pris à tâche de procéder du connu à l'inconnu. Aussi, dans les trois premières parties, avonsnous eu soin de nous servir des dénominations classiques des familles, quoique notre intention fût de les soumettre à une nouvelle révision dans la quatrième partie.

Nous avons terminé l'ouvrage par la TECHROLOGIE, c'est-à-dire l'application des principes physiologiques à la pratique des diverses professions, non pas dans le but de composer un traité complet, mais dans celui de donner un spécimen des études préliminaires, auxquelles chaque industriel doit se livrer, dans sa spécialité.

Enfin l'atlas a été organisé de manière à servir de résumé à tout l'ouvrage. Ce volume à la main, l'élève pourra se rappeler les démonstrations diverses de l'ouvrage, 'et les écrire même de mémoire, les figures sous les yeux; chaque planche sera pour lui un exercice dans l'art de la description, dont la nomenclature lui aura fourni les termes.

La rédaction d'un ouvrage hérissé de chiffres et de renvois réclame de l'indulgence; la rigueur mathématique, avec laquelle s'enchaînent les théorèmes de la démonstration de la deuxième partie, doit rappeler à la critique qu'elle ne doit rien écrire sans avoir médité au moins quelques jours: nous avons médité, nous, pendant douze années, et les jours de la plupart de ces années ont eu plus de vingt-quatre heures pour nous.

Il est, dans ce livre, des points d doctrine et d'analogie qui ne voier pas le jour pour la première fois. Per dant le cours de nos longues recherche nous avons eu occasion de jeter plus d'u jalon sur un terrain que, dans noti position, nous ne pouvions prépare que par d'opiniâtres polémiques. No adversaires étaient académiciens hommes en place, et nous, nous étior proscrit. Vous savez comment on train les proscrits : on les repousse et on coi fisque leurs biens; on ne nous a pa traité d'une autre manière ; il n'est pa une de nos publications qui n'ait sus cité un orage; il n'en est peut-être pa une qui n'ait passé dans le fisc de leu science, sous le couvert du plagiat.

Je descendis un jour d'un galetas de la capitale, de l'une de ces régions où aux seuls petits des oiseaux, le Dieu de Parisiens accorde la pâture; il y avai près de deux ans qu'une idée absorbai toutes mes études, et qu'une espérance me dévorait. Je tenais enfin la première il me semblait que l'autre me souriait c'était une espérance de gloire : les jeunes gens d'alors n'avaient pas été bercés dans un autre rêve; et le temple de la gloire nous semblait être à l'Académie des sciences, à celle dont le but exclusif était la vérité; les trois autres (la cinquième n'existait pas encore) avant été instituées pour chanter écrire, buriner et modeler la haute flatterie. Il serait difficile aujourd'hui de comprendre le caractère du respect religieux qui enveloppait l'Académie des sciences; la critique de la presse n'avait pas encore porté son flambeau dans le sanctuaire; elle écoutait alors et ne contrôlait pas; le journalisme reconnaissait son incompétence scientifique; l'essor nouveau qu'il a pris ne date pas de fort loin. Pour moi qui ne connaissais personne, je comparais, dans ma vénération, chaque membre de ce corps

savant, à ces bénédictins de Saint-Lur, qui ne dérogeaient point à la mience, et qui accueillaient avec une paternelle sollicitude tous ceux qui s'avançaient à eux. Je ne leur supposais d'autre ambition que celle d'étudier et l'être utile, d'autre rivalité que celle qui existait entre Ducange et Mabillon, la rivalité de la modestie. Je me rappelle encore que je tremblais, la première foisque, dans la cour de l'Institut, je mesentis la force d'aborder l'un d'entre en; c'était feu Desfontaines, profeseur de botanique au Muséum; j'avais à le prier de me faciliter la lecture de mon travail, dans une seance hebdomaire de l'Académie.

- -Quel en est le sujet?
- De la botanique (car je n'osai pas prononcer ce mot de physiologie, tant je croyais être peu en état d'en avoir fait).
- De la botanique? Sont-ce des especs nouvelles et exotiques?
- Non, monsieur, ce sont des symes nouveaux et des analogies noutelles.

A ces mots Desfontaines me tourna le dos, comme si j'a vais proféré une insulte à laquelle il dédaignat de répondre.

la intrigant se mettrait à rire, si je hi exposais le coup que ce mouvement porta; je n'étais pas homme à recommencer mes sollicitations auprès de zatres confrères ; il était celui dont l'extérieur me sem blait le plus en harmome avee l'image que je m'étais faite d'un savant. Mais au milieu de mes miélés, je parvins à découvrir qu'on a'avait nas besoin de tant de formames pour obtenir lecture; qu'il sufimit de s'inscrire. Je m'inscrivis, et vois mois après mon nom fut appelé; ctuit le 2 novembre 1824; je soumetun jugement de l'Académie un turail sur la formation de l'embryon

végétal [1] et sur l'organisation de la fleur. Le travail fut renvoyé à une commission, composée de M. Mirbel, dont, à cette époque, les fonctions de secrétaire-général de la police absorbaient les moments, et de M. Dupetit-Thouars. qui n'était que membre de l'Institut et pépiniériste du jardin royal du Roule. Dans la section de physiologie végétale. Dupetit-Thouars fut le seul qui parut prendre un certain intérêt à mon travail; et, telle était alors l'opinion que l'un de ses confrères avait réussi à donner de lui , l'intérêt de Dupetit-Thouars était bien loin de faire mon éloge. Feu Dupetit-Thouars, le frère du marin qui vendit si chèrement sa vie aux Anglais dans la glorieuse défaite d'Aboukir, avait beaucoup voyagé et beaucoup observé sans le secours des livres; il s'était peu façonné au langage de convention de ces messieurs, dont il attaquait de front les méthodes assez fréquemment en public. Mais il n'était ni écrivain, ni orateur, ni homme du monde; il y avait en lui deux esprits, qui semblaient dialoguer toutes ses pensées, l'esprit ingénieux et le sot esprit; il écrivait et il parlait avec les deux; et ses ennemis, car les savants d'aujourd'hui ne sont jamais adversaires, ses ennemisaffectaient de ne relever que les naïvetés du dernier; dès-lors Dupetit-Thouars n'était que ridicule. Après sa mort, l'opinion publique a déchiré de ses livres la mauvaise moitié de l'auteur, et les compilateurs ont trouvé qu'il était bien de faire mention de l'autre. A l'époque où écrivait Dupetit-Thouars, les études botaniques n'avaient pas dépassé les limites de l'analyse, telle qu'on la trouve dans la Flora atlantica et les Annales du Mu-

<sup>[1]</sup> Annales des sciences naturelles, 1825, t. IV, page 271.

séum. Richard père avait paru un novateur, en dessinant les organes avec plus de soin et de fini. Mais cela se réduisait à compter les organes et à dénommer des formes. Tout ce qui n'était pas une application de cette formule n'était pas de la botanique. Quant à la physiologie, le seul qui eût la réputation d'en faire ne s'en occupait plus, et son talent se réduisait à obtenir une tranche de bois, à noter tous les points par où passait la lumière, et à prendre tout ce qui était plus transparent que le reste pour un trou; il avait fini par cribler de pores et de trous toutes les membranes végétales, et il a fallu dix ans pour l'amener peu à peu à effacer tous ces trous. Voilà ce que je ne savais pas, mais ce que je no tardai pas à apprendre, en m'approchant de plus près de ces messieurs. Je m'aperçus enfin que la physiologie avait reculé au-delà de Linné, et que les idées de ce grand homme ne manqueraient pas d'avoir l'air de tout autant de nouveautés hétérodoxes, si l'on avait la précaution de les présenter à l'Académie sans nom d'auteur. C'est ce qui était arrivé à Dupetit-Thouars, qui n'a tant été ridicule, que pour avoir constamment reproduit, sous toutes les formes possibles, deux idées fort anciennes, l'une de La llire (944) sur l'accroissement du tronc en diamètre, et l'autre de Linné, sur l'analogie du bourgeon (gemme) avec la fleur et la graine; car, ce que paraissent ignorer nos écrivains académiques, Linné avait hautement exprimé l'idée, entrevue parbien d'autres de ses devan ciers, que le bourgeon cachait l'embryon de la plante future, dans les écailles, rudiments des feuilles[1]; que les fleurs ont la même origine que les feuilles, et les

feuilles la même origine que les bour geons [2]. Or, dans la bouche de Dupeti Thouars, ces idées paraissaient neuve et chimériques; la méthode naturel avait horreur de tout ce qui senta Linné. Nous ne pouvions pas nous at tendre, nous inconnus, à des sentiments plus favorables; nous avions porté l'au dace encore plus loin. Je livrai en con séquence mon travail à l'impression bien décidé à ne jamais demander l'Académie des sciences que la faveu de la publicité de ses séances hebdoma daires; et j'ai tenu rigoureusement parole.

Toutefois, pendant l'impression j'appris que Dupetit-Thouars s'occupais de revoir, une à une, toutes mes assertions, et je fus curieux de connaître le résultat de ses recherches; c'était une innovation, que le soin d'un membre de la section de physiologie végétale, à vérifier, de ses yeux, un travail dont il était rapporteur; ses collègues se contentaient alors de donner l'analyse du travail, qui leur était soumis par un auteur de leur connaissance, et d'en demander l'insertion dans les Mémoires des savants étrangers. Quant aux auteurs inconnus, on gardait le silence, pour n'avoir pas à vérifier de ses propres yeux. J'arrivai au cabinet de Dupetit-Thouars, à travers une forêts de troncs, de merrains, de rameaux, de bulbes, de racines, de bourgeons, qui jonchaient l'antichambre ; dans le cabinet, la bibliothèque en masse n'était pas mieux logée que les troncs d'arbres et les bourgeons: la cheminée était encombrée de gramens de toute espèce, sur lesquels, la loupe et le microsope à la main, se collait le savant, la tête affublée d'un fon-

[1] Philos. botanic., page 305, édit. 1763.

<sup>[1]</sup> Gemma est pars plantæ radici insidens, quæ occultat squamis, foliorum rudimentis, embryonem futuræ herbæ... gemmæ perinde ac semina in se

continent primordium planta. Amanit. acad., t. 11, p. 185.

lard, et le corps dans un accoutrement bien différent de l'habit brodé de l'Acadénicien. Ce spectacle me refit un peu le cœur, qu'on me permette de l'avouer : rien n'y avait l'air de la morgue qui me fait rire, ni de la puissance qui me fait horreur. « Je n'ai pas encore trouvé un seul fait inexact, me dit-il, mais je ne uruis pas d'accord avec vous sur certaines opinions ; je ne craindrai pas de rendre kommage et justice. » Il tint parole un mois plus tard dans deux mortelles séances, au bout desquelles il conclut d'une manière si prolixe, que le président n'aurait ja mais pu mettre une telle conclusion aux voix. On eut toutes les paises du monde à arracher du rapporteur cette formule plus concise: Ce Mémire mérite les encouragements de l'Acadini. Quelques jours après on me remit, succrétariat, ce rapport écrit de la main ménede l'académicien; on n'avait pas voulu prendre la peine de le transcrire, conne c'est l'usage, pour en garder la misute. De son côté, le rapporteur me applia de faire imprimer son travail à cité du mien; et pour ajouter un dernier trait au tableau de cette époque de la science, jes dois ajouter que le journal qui publia mon Mémoire ne comentit jamais à livrer au public le tavail du rapporteur. J'ai cru devoir estrer dans ces détails, qui me sem-Ment propres à faire concevoir une partie des obstacles que les études eprouvent en France, quand elles ne mettent aux gages d'aucun parti, et a plus forte raison quand elles offrent m caractère hostile.

Je vais me renfermer plus sévèrement dans les limites de mon sujet.

le Mémoire sur la formation de l'emlryes fut traduit dans les divers jourmux de l'Allemagne, et la traduction imprimée, avec des notes de M. Trisies, aux frais de l'Académie des scienm de Saint-Pétersbourg. Il fut suivi d'une application des principes à la classification générale de la vaste famille des Graminées, dont je réduisis, à la faveur de ces principes, tous les genres à une soixantaine. En tête de chaque genre, se trouvait la formule de sa structure physiologique, et j'annonçais déjà que l'application de la formule aux autres familles des végétaux n'était plus qu'une œuvre de détail. Je réduisais ainsi la fleur d'une foule d'espèces, à un certain nombre de sent-VERTICILLES, qui provensient chacun de la décomposition d'une feuille de la tige[1]; je promettais en même temps de faire plus tard l'application de cette grande idée aux fleurs des dicotylédones. Un élève aurait rédigé ce travail, la marche en était tracée d'avance. En juillet 1825, les Annales des sciences naturelles publièrent quelques objections contre la théorie; l'auteur en était puissant; notre réponse, adressée le lendemain, ne fut imprimée que dans le cahier de mai 1826. Là, nous expliquions déjà, d'après ces principes, la structure des Liliacées et autres fleurs monocotylédones, et celle des fleurs à type quinaire.

L'évidence commençait à se glisser dans les esprits; les compilateurs, à qui nous étions en position defaire une guerre assidue, dans le Bulletin des sciences naturelles et de géologie, les compilateurs n'attendaient plus, pour enregistrer la théorie, que de la voir reproduite par un nom que l'on pût citer. Cette circonstance ne tarda pas à se présenter.

Un jeune auteur allemand, qui s'était beaucoup entretenu de ces idées avec nous, pendant son séjour à Paris, les reproduisit dans une petite brochure,

<sup>[1]</sup> Annales des sciences naturelles, 1825, t. IV, page 432.

rédigée sous les yeux de de Candolle [1]; et dès ce moment la théorie des verticilles des fleurs passa dans les livros élémentaires, et jusque dans ceux que l'on fabrique pour la Faculté de médecine de la capitale; elle se trouvait enfin débarrassée du nom de son inventeur [2]. Mais la théorie n'avait pas dit son dernier mot, et il se trouva qu'on avait trop étendu le cadre de ses applications, comme cela arrive toujours quand on copie. Toutes les fleurs, en effet, ne sont pas organisées sur ce type-là; c'est se que j'exposai plus longuement, dans un Mémoire sur les tissus organiques, imprimé en 1827, dans le tome III des Mémoires de la société d'histoire naturelle. Avant la publication de ce dernier travail, j'avais lu à la société philomatique, en août 1825, et en septembre à l'Institut, l'Analyse de la fécule, d'après une nouvelle méthode d'observation [3].

Ce travail souleva, à l'Académie des aciences et à celle de médecine (section de pharmacie) un orage tel, que les habitués en avaient peu vu de semblables. Vauquelin, si calme d'habitude, s'emportait en invectives; en l'absence de Gay-Lussac, les Annales de physique et de chimie (tomes XXXI et XXXII) ouvrirent leurs pages à une attaque émanée d'un pharmacien de la capitale, qui se prit à tout nier, sans avoir rien yu, tant les dénégations de Vauquelin lui inspiraient de confiance.

En 1829, un autre pharmacien copiait textuellement pour son compto, ce que l'autre avait nié [4]; et les compilateurs citèrent alors la découverte. En 1833, l'Institut consacra plus de vingt séances à entendre la lecture de mémoires et rapports destinés à embrouil ler la question, sous le rapport chimique Le public n'a pas été dupe de ces machinations, le but en fut tropvite signalé

Mais le travail sur la fécule renfermait quelques applications à la physio logie végétale, qui étaient restées vier ges de plagiat tout d'abord. Le 12 juir 1826, elles eurent le bonheur de passer dans la science, à la faveur d'ur autre nom. Turpin, aujourd'hui membre de la savante Académie, présenta à la sanction de la corporation, ur mémoire intitulé : Organographie végétale [5], dans lequel la théorie exprimée, dans notre travail, sur le développement de la fécule [6], se trouvait adoptée à la lettre, avec la différence que ce que nous y désignons sous le nom de globule était désigné sous le nom de globuline, et que la plupart des figures y étaient faites d'imagination. L'auteur cita notre écrit : travail, disait-il. tout récemment publié, et dont je n'a eu connaissance que lorsque le mien étai terminé. C'était une précaution oratoire, dont nous savons gré à l'auteur : nous pouvons dire, aujourd'hui, sans crainte de le compromettre , que huit jours auparavant l'auteur n'avait pas encore la moindre idée de la théorie qu'il développe dans ce travail.

La théorie fut citée dès ce moment ; mais l'auteur s'était malheureusement trop pressé d'adopter ce premier essai ; car nos recherches, poursuivies avec l'opiniâtreté qu'inspire la persécution ; avaient progressé depuis cette époque ;

[4] Annales des sciences d'abservation, t. II, p. 90.

<sup>[1]</sup> Nº 5 des Mélanges botaniques de N. C. Seringe, à la fin duquel se trouve l'écrit de Roeper, sur les verticilles des fleurs. La date, 28 mars 1826, correspond à juin 1826.

<sup>[2]</sup> Voyez Annales des sciences d'observation, t. IV, p. 280.

<sup>[3]</sup> Annales des sciences naturelles, t. VI, pag. 224 et 384.

 <sup>[5]</sup> Mêm. du Muséum d'histoire naturelle, 1827.
 [6] Annales des sciences naturelles, 1825, t. VI, pago 411.

et à l'instant où cet te lecture avait lieu, neus étions occupé à rédiger le Mémoire sur les tissus organiques, dans lequel la théorie de l'organisation des tissus celluleires prenaît presque le caractère des formules usitées dans les sciences exactes.

Ce Mémoire était destiné à de nouvelles ovations pour le compte d'un sutre. Nous en avions donné lecture à la Société d'histoire naturelle de Paris, où nons avions pour collègues les trois beaux-frères rédacteurs des Annales des wiences naturelles, dont deux sont mjourd'hui professeurs au Muséum, et deux seulement sont arrivés à l'Académic. Un long extrait de ce travail fut dénué dans les archives de la société, per y prendre date. L'un des trois ridecteurs nous demanda, séance temute, un autre extrait, afin de l'inmar dans le Bulletin de la société philomatique, et ensuite dans les Annales conites à sa rédaction ; c'était à la séance du 21 juillet 1826 [1]. Les notes demandécsneparurent ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux recueils. Mais à la dernière séance du mois de décembre 1828, c'est-à-dire, la veille de la clôture pour les envois au concours des prix Montyon, Alex. Brongniart, alors président, let à l'Académie des sciences l'analyse d'a long travail de monsieur son fils, qui nous rappela les retards apportés, par ce dernier, à l'annonce du nôtre. Brongniart fils était arrivé aux mêmes risaltats que nous, sur la structure du polles, par l'effet de l'un de ces hasards qui avaient si bien servi Turpin.

Nous ne sommes pas dans l'habitude de disputer aux riches l'argent et les couronnes dont ils paraissent avoir un sipressant besoin; mais aussi nous avons

horreur du titre de plagiaire ; le pauvre n'est jamais plagiaire impunément : c'est un privilége qui n'est dévolu qu'au riche. Afin de concilier ce que neus devions d'égards, et à la triste position du riche, et à l'intérêt de notre réputation, nous attendimes que le jour de la clôture du concours fût passé, pour réclamer la priorité de toutes ces idées auprès de l'Académie des sciences, ou plutôt auprès de l'opinion publique. qui n'avait pas alors le même président à ménager que l'illustre Académie. Le polémique fut brûlante; l'Institut en masse sembla se soulever d'indignation contre le paria de la science. Cependant il resta convenu qu'un procès-verbal authentique était déposé aux archives de la Société d'histoire naturelle ; nous le livrâmes tout paraphé à l'impression (Bulletin des sciences naturelles et de géologie, tome X, nº 176); il fut convenu en outre que les fils de M. le président étaient dépositaires de la note de notre main, qui avait été remise à l'un d'eux, le 21 juillet 1826. Nous invitâmes ces messieurs à la déposer sur le bureau, afin qu'il nous fût loisible d'en obtenir une copie paraphée. Cette permission ne nous fut pas octroyée. La couronne académique et les fonds Montyon réparèrent, envers l'auteur, les désagréments que nous avions été forcé de lui susciter; la commission ne nous accorda à nous que le plus profond silence.

Cependant la division se mit entre les intérêts matériels des juges et ceux du lauréat; et la colère arracha aux juges un aveu tardif, que le bon droit n'avait pu obtenir de leur justice. Nous étions en mai 1830 [2].

Sur ces entrefaites, la persécution académique prenait une plus grande

<sup>[</sup>i] Voyez Annales des sciences d'observation, tre I, page 230, et tome IV, page 313.

Annales des sciences d'observation, t. IV,

page 317. Nous reproduisons avec d'autant plus de confiance tous ces détails, qu'ils n'ont jamais reçu le plus léger démenti depuis leur publication.

extension; mais, de jour en jour, l'indépendance scientifique gagnait du terrain, et, de position en position, elle arrivait jusqu'aux portes de l'Académie. Dès le mois de janvier 1829, les Annales des sciences d'observation étaient fondées, dans le but de contrôler les jugements des maitres, et de fournir à la science de nouvelles méthodes d'observation. La science en habit brodé, voulant écraser l'hydre toujours renaissante, invoqua à son aide la puissance d'ici-bas: Cuvier et plus d'un de ses illustres collègues prirent part aux secrètes machinations, dans lesquelles l'éditeur fut forcé de tomber, afin de récupérer sa liberté menacée par une condamnation politique. Toute cette année 1829 ne fut qu'un rude et cruel combat, dans lequel deux hommes, sans ressource et sans protection, avaient à lutter seuls. contre les ruses combinées du fanatisme des ambitions scientifiques. Les personnes compétentes, qui ont eu l'occasion de feuilleter les Annales des sciences d'observation, auront de la peine à comprendre que deux auteurs, qui ont suffi à publier cette série de travaux originaux, aient eu toute l'année à pourspivre un homme devant les diverses juridictions de la capitale, à travers les détours que suit en général une procédure insidieuse. Le Tribunal de commerce et la Cour royale condamnèrent hautement la conduite de l'éditeur : et les Annales passèrent dans une autre maison de commerce, qui a succombé dans la crise de juillet 1830.

Mais jusque-là nous étions resté maitre du terrain, car nous combattions au grand jour, et l'on n'osait nous déjouer que dans l'ombre. Nous avions détruit, nous osons nous en flatter, le prestige des choses occultes; nous avions enfin persuadé à l'opinion publique qu'elle était compétente à juger entre eux et nous; il ne nous restait

plus qu'à travailler à convaincre le pays qu'une réforme radicale est urgente dans nos institutions scientifiques, et qu'il est temps d'admettre en principe, que le savant ne doit plus être que savant, et que rien n'est moins héréditaire que la science.

L'époque des dénégations était passée; nous étions arrivés à l'époque où une découverte qui ne peut plus être contestée, donne lieu aux réclamations de priorité. On fouilla dans les livres oubliés, afin d'y rencontrer quelques mots d'analogie avec les idées, d'abord si étranges, qui commençaient à passer dans la circulation. On estropia le latin de Leuwenhoeck par des contre-sens, pour attribuer à ce grand homme la découverte de l'organisation de la fécule; on s'adressa aux savants étrangers pour obtenir des documents bibliographiques, ne pouvant pas, même au prix d'une couronne, obtenir d'eux un plagiat ou une polémique. Je vois encore d'ici, comme si j'y assistais, une séance de la Société philomatique où l'un d'eux couvrit le bureau de liasses de passages extraits de divers auteurs, dans le texte desquels il avait rencontré le mot globule. Mais ce fut une explosion d'allégresse, quand un traducteur vint signaler à l'empressement des savants académiciens, un opuscule du poëte Goëthe, qui était resté ignoré de nos érudits pendant quarante trois ans. Cet écrit a été imprimé pour la première fois en 1791; il est intitulé: Versuch über die Metamorphose, etc. Essai sur la métamorphose des plantes de S. W. de Goëthe. Qu'on se plaigne ensuite de l'orgueil de la vengeance ! c'est bien là son moindre défaut; quand il s'agit de se satisfaire, elle ne craint pas de se délivrer un brevet d'ignorance. Une découverte de Goëthe, ignorée pendant quarante-trois ans, d'une académie si largement rétribuée à l'effet de tout savoir!

Un celèbre zoologiste crut devoir paver un tribut à la joie universelle; il a commenté, en plus d'une séance publique, le trésor exhumé qui allait changer la face de la science. De Candolle alla jusqu'à attribuer à Goëthe le mot même de métamorphose [1]; on écrivait sous sa dictée, en 1835 : «Le poëte Goëthe, qui brillait autant par l'esprit d'observation et de comparaison, que par la faculté créatrice de l'imagination, a remarqué, L'un des Prenters, la sene des transformations des organes Loraux, et leur a appliqué le terme heureax de métamorphose... Son opuscule s'est trouvé remarquablement d'accord avec les observations et les théories des botanistes, qui n'en avaient aucune connaissance, et, en particulier, de L de Candolle, dans son Mémoire sur les seurs doubles. » Or, le terme de métemerphose est de Linné lui-même; on louve, dans la Philosophia botanica de 1763, un chapitre final, intitulé, en lettres majuscules : METAHORPHOSIS VEGETAms. Ce chapitre est le résumé d'une belle dissertation de ce grand homme, publice en 1759, dans les Amonitates, sous le titre de metamorphosis plantarum. et c'est dans ce travail principalement que Goëthe a puisé le sien. Ainsi nos illastres érudits ne paraissent pas avoir lu ces ouvrages, qu'ils citent pourtant dans leurs compilations; je serais même tenté de croire qu'ils n'ont jamais lu l'ouvrage de Goëthe, qui a grand soin de leur rappeler que la Philosophie botenique de Linné était alors son étude journalière ( Versuch uber die met., traduct., p. 123); qui ailleurs (p. 87) déclare que sa théorie n'est qu'une modifi-

cation de celle que Linné avait exposée dans sa dissertation intitulée: De prolepsi plantarum ( sur l'anticipation des plantes); elle se réduit à signaler le passage de la feuille aux pétales, aux étamines, etc., mais sans entrer aucunement dans le mécanisme de cette opération intestine. Ce n'est pas la première fois que de Candolle commet des écarts assez sérieux dans les recherches d'érudition, qui sont ses études favorites. Le fait précédent nous rappelle le beau travail sur les lenticelles, dans lequel l'auteur publiait, et de la meilleure foi du monde, des expériences qui sont consignées textuellement dans Bonnet, Duhamel, Sarrabat et Mustel [2]. Quoi qu'il en soit, on jugera, par l'exposé de ces détails, combien l'opposition de la presse scientifique est une puissance utile, et combien ils sont peu amis de la science ceux qui ne consacrent leur influence académique qu'à réduire la presse au silence ou à l'amener à une aveugle docilité.

Le lecteur nous pardonnera sans doute d'avoir eu à l'occuper de nous, en tête d'un livre destiné à l'occuper de grandes choses; nous sommes défendeur en ceci; la défense n'a lieu qu'à la première personne, et l'on ne pèche point contre la modestie en se défendant.

Quant aux menées secondaires, que n'ont pas dédaignées les savants dans toutes ces luttes; quant aux ressources de ces esprits souverainement étroits qui rappellent le temps où l'on se plaisait à intervertir les étiquettes et les échantillons de l'herbier de Picot de Lapeyrouse, afin de se ménager les moyens d'accuser ce modeste et utile savant de

<sup>[1]</sup> l'ai désigné sous le nom de dégénérescences, et M. de Goëthe sous celui de métamorphoses, etc., de Cand. Phys., végét., t. 11. p. 771.

<sup>[3]</sup> Voyez Bulletin des sciences naturelles et de Fologie, mai 1826. Nous dépasserions de beaucoup

les limites d'une introduction, si nous voulions relever une à une les inexactitudes que de Candolle laisse glisser dans ses livres, quand il entreprend de citer et ceux qui le flattent et ceux qui ne le flattent pas.

province, d'avoir pris un Brassica pour un Eryngium; quant à ces coalitions de trois ou quatre individus, qui échangent entre eux les titres d'illustre, de très-célèbre, de mon savant ami; quant à ces correspondances, entre les partisans des académies des quatre parties du monde, espèces d'assurances mutuelles pour la réputation et les citations professorales; quant à ces visites auprès des ambassadeurs, pour supprimer, au passage, tel ouvrage et telle critique; quant à ce soin empressé que l'on met à connaître d'avance ce qui s'écrit, ce qui s'imprime, ce qui se grave à Paris, afin d'en assumer la priorité, par la lecture d'un bout de note, à la premièseance de l'une ou l'autre Académie quant à ces citations mutilées, altéré à dessein, sur lesquelles on base un critique; par respect pour le nom français, notre devoir est de les taire; le caractère sérieux de cet ouvrage nou interdit de toucher à un tel sujet. Il e pénible de penser que le naturaliste qui se plait à décrire tous les genre d'habitudes du plus petit insecte, so forcé de déposer la plume, quand il s'a git de décrire les habitudes de l'être qui se vante d'avoir été fait à l'image de Dieu.

Paris, 1er novembre 1836.

## PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE

BT DE

### BOTANIQUE.

1. La physiologie végétale est l'étude des causes qui président à la végétation; la botanique est l'étude de effets qui découlent de ces causes.

La physiologie et la botanique ne sont que deux manières de considérer les nèmes phénomènes, deux formules d'observation aussi distinctes, mais aussi insperables l'une de l'autre, que les causes k sont de leurs effets. La botanique énunère, classe et décrit les individus; la physiologie explique les phénomènes de leur existence et de leur origine. La botamque s'applique aux formes extérieures des erganes; la physiologie remonte des formes à leurs fonctions. Celle-là a rempli sa tache après avoir compté, et son scalpel ne dissèque pas, il développe. Celle-ci constate les rapports et les analogies; pour expliquer les formes extérieures, elle plonge jusqu'aux formes intérieures, elle va chercher le foyer de la vie jusque dans le sein de la molécule vésiculaire ; pour expliquer les phénomènes, elle s'attache à ks reproduire; elle les analyse à l'aide de l'anatomie et de la chimié, elle procède à la synthèse à l'aide des inductions ; son mbition n'est pas de ravir le feu du créaau ciel, mais de parvenir à démontre que, pour créer à son tour, c'est ce 🚾 seul qui lui manque. « Donnez-moi un point d'appui, a dit la statique, et je soulivrai le monde. » La physiologie veut

arriver à pouvoir dire avec assurance : « Donnez-moi une vésicule organique douée de vitalité, et je vous rendrai tout le monde organisé. »

Enfin, la botanique n'est que la langue parlée de la science végétale; et la physiologie, c'est la science elle-même.

Toute science n'est, en définitive, qu'une rigoureuse démonstration.

- 2. Or, la méthode la plus naturelle de la démonstration est celle qu'ont adoptée les géomètres; elle consiste à dégager des vérités inconnues par la combinaison de vérités connues. Et pour arriver à ce résultat, elle nomme, figure et décrit des formes; elle démontre comment celles-ci s'engendrent les unes des autres; elle expose leurs propriétés et leurs fonctions et elle les classe de manière à faciliter l'application de la théorie.
- Telle sera la marche que je suivrai dans l'exposition de ce nouveau système.

Je le divise en cinq parties principales: Dans la première, je nomme et désigne les formes végétales; j'expose la langue de la science (Organonymie).

Dans la deuxième, je cherche à démontrer la filiation de ces formes, leur généalogie, la formation et le développement des organes; je remonte, à travers toutes leurs modifications, jusqu'à leur type pri-

mitif, jusqu'à leur commune origine; j'écris ainsi l'histoire de chaque organe (Organogénie).

Dans la troisième, je cherche à déterminer les fonctions des organes, par l'étude de leurs phénomènes, par les conditions de leur existence et les résultats de leur élaboration; je décris leurs lois et les habitudes qui en découlent (Organophysie ou Physiologie).

Dans la quatrième, je profite de tous les résultats obtenus par les précédentes recherches, pour grouper les êtres par leurs rapports les plus intimes; je les classe de manière à faciliter non-seulement le travail mécanique de la mémoire, mais encore davantage le travail philosophie de la comparaison (Organotaxie).

Dans la cinquième partie, enfin, de démonstrations théoriques, je cherch tirer des inductions pratiques; car de ce monde, où tout s'enchaîne, où tour concourt pour sa part à l'harmonie un verselle, une vérité ne saurait jamais é purement spéculative, puisqu'une vérétant l'expression d'un fait ne saurait é telle si elle ne tient à rien. Il faut do que toute spéculation ait son rapport putique, que toute théorie ait son résultuile à l'homme; sans quoi elle est incomplète ou chimérique. Cette cinquième patie sera intitulée: Technologie.

### PREMIÈRE PARTIE.

### ORGANONYMIE

00

### NOMENCLATURE VÉGÉTALE.

4. La nomenclature n'est ni un vocabelire ni un dictionnaire [1]; ce n'est ni m catalogue de mots, ni une collection de traite; c'est le prodrome dans lequel m fix, d'une manière précise et invariable, et avec une certaine méthode, la sipification des mots dont on aura à se sevir dans le cours de la démonstration et de la pratique.

Sans être un traité raisonné, elle suit mordre méthodique. C'est l'ordre dans lequel le sujet s'offre naturellement à nos pen; car l'esprit n'est encore pour rien dans cette analyse toute matérielle, dans cette dénomination de chaque pièce et de chaque forme de l'objet que l'on vatraiter.

llet des choses sur lesquelles il faut s'entendre avant toute discussion; l'attaque et la défense ayant lieu sur le même point, il faut bien que ce point soit reconnissable des deux parties à un même signe : car si le même signe convenait à deu choses différentes, la discussion serait dans le cas de se prolonger aussi indéminent que deux lignes parallèles,

sans arriver à un point de jonction.

Or, un traité n'est qu'une discussion de bonne foi entre le lecteur et l'écrivain; l'écrivain, avant tout, doit donc fixer la valeur des mots de la langue dont il va se servir pour faire comprendre ses doctrines : il établit sa nomenclature.

5. Mais comme il procède à ce compromis, seul et sans intervention, son devoir, c'est-à-dire l'intérêt de la vérité, exige de lui qu'il écarte de son dépouillement tout ce qui pourrait paraître arbitraire et exceptionnel.

Il ne doit laisser à aucun mot rien qui contredise la signification nouvelle que ses démonstrations sont dans le cas de lui donner; mais aussi il ne doit donner à aucun mot nulle signification qui préjuge ses démonstrations ultérieures. Il faut qu'il concilie le besoin d'unité avec celui de se faire comprendre.

Ce n'est point en débutant qu'il doit viser à résormer la langue adoptée; il doit se contenter de la dépouiller des expres-

définition le plus grand développement possible de leur temps. Mais la forme qu'ils avaient adoptée était telle, que ce travail ne pouvait servir tout au plus que vingt ans; tant les progrès des sciences laissent vite ces recueils en arrière. La forme qui s'adapterait le plus au progrès, serait celle où chaque mot formerait un traité imprimé à part, que l'on pourrait enrichir de suppléments successifs; en serte que la collection de ces suppléments serait

<sup>[1]</sup> Le secululaire est le simple recueil des mots tempagnés de leur signification essentielle; c'est l'aventire succinct des mots d'une langue, rangés pa vare de signes alphabétiques. Le dictionnaire et m vecabelaire raisonné, où chaque mot est, par sins dire, un traité plus eu moins developpé; (et surentire de toutes nos connaissances rangés s'après le même ordre que le simple inventaire de mus. Les encyclopédistes avaient denné à cette

sions oiscuses et vagues, des locutions barbares et entachées d'étrangeté, des mots trompeurs ou amphibologiques, des doubles emplois, des néologismes [1], dont notre siècle se montre si peu avare, et dans la création desquels il apporte une si grande maladresse.

6. Sans doute il est permis de donner un nom nouveau à une idée qu'aucun autre mot reçu ne saurait rendre; de créer une locution par l'heureuse combinaison de deux autres; d'emprunter à la langue grecque [2], dont le génie se prête si bien à nos généralisations, un assemblage de radicaux pour traduire une loi nouvelle; mais la nécessité seule peut sanctionner ees innovations; et remplacer une expression reçue par une autre qui n'ajoute rlen de plus à l'image, donner un nom à un doute ou à une inconnue, c'est un de ces amusements dont il est temps plus que jamais de faire justice.

Il est une vérité incontestable, c'est que la richesse du vocabulaire est en raison inverse des progrès de la science; car plus la science avance, et plus elle se simplifie; plus on découvre de rapports et plus on s'assure que les éléments des plus nombreuses combinaisons sont en petit nombre; en sorte qu'on peut établir en principe, que plus un auteur crée de mots, et moins il a découvert de choses. Les créations nominales ne sont bonnes qu'à cacher la nullité des découvertes, l'impuissance de l'observation et les plagiats de la compilation.

7. Invariablement attaché à ces principes de la philosophie de la science, on nous trouvera aussi sévère dans le choix des mots inscrits au vocabulaire, que ré-

servé dans la création de mots nouves Ce n'est pas là le moyen d'être cité les compilateurs, mais c'est le seul mo d'être utile à la science.

- 8. Toute science se forme par voie d' servation, et se transmet par voie de monstration; sa nomenclature doit a propre à faciliter l'une et l'autre de deux grandes investigations; elle d' être descriptive et démonstrative.
- 9. La langue descriptive s'est enrid jusqu'à Linné, qui l'a mise en ordre; quis Linné elle s'est encombrée. To qu'il l'expose dans sa philosophie bo nique, elle suffit à tout désigner, à to peindre, à tout décrire : c'est une plette, sur laquelle le descripteur trou les nuances les plus délicates à sa disp sition; à tel point que toutes les fois qu'ul plante est décrite d'après ces règles dans le cas de la dessiner, d'après la de cription, comme d'après nature.
- 10. La langue démonstrative n'a certe pas progressé d'une manière aussi het reuse : on ne rencontre pas de vérite aussi facilement que des formes; il e plus aisé de constater des ressemblance que des rapports; cela est incontestable Mais qui force donc les auteurs à nou créer des mots, quand ils ne sont pas son de la chose; à tracer une formule, avait d'avoir constaté une loi? Il faut que cett manie soit bien contagieuse, et que no institutions scientifiques soient organisée de manière à en savoriser le développe ment avec bien de la puissance, pou avoir résisté aux nombreux coups de fouc que la presse scientifique, mais indépen

gue grecque, dans la création des locutions not velles, et Horace n'avait pas craint de traduire o hommage en axiome:

Dizerts egregtè, notum el callida verbum Reddiderit junctura novum..... Et nova ficiaque nuper habebunt verba fidem, Graco fonto cadant, parcò deterta, (har rott

l'histoire la plus complète et la plus vraie de la marche progressive de l'esprit humain. Une table de matières bien faite prête à tout traité méthodique l'avantage du dictionnaire.

<sup>[1]</sup> Un néologisme n'est pas un mot nouveau, c'est une innovation plus prétentieuse qu'utile.

<sup>[</sup>a] Les Romains avaient eux-mômes reconnu l'inférierité de la langue latine, à l'égard de la lan-

dante, n'a cessé de lui infliger depuis dix

- 11. Ce sera dans la langue démonstrative que nos suppressions porteront le plus fort; dans l'autre, il ne nous reste à spérer que des réformes.
- 12. D'après tout ce que nous venons d'exposer, il résulte que la nomenclature qui va suivre n'est pas la partie neuve de notre ouvrage : c'est le préliminaire convens et adopté. Ici notre but n'est pas de éfiair, ce qui suppose la démonstration, mais seulement de décrire pour désigner, et de désigner par des figures, par des mots et par des signes abréviatifs, qui, ser toutes nos planches, conservent rigouressement la même valeur : ce qui fait que chacune de nos planches, sans
- avoir l'air d'être plus chargée de lettres que les planches ordinaires, emportera cependant avec elle son explication la plus complète. Le tableau de ces signes se trouve à la fin de la nomenclature, et en tête de la partie iconographique de l'ouvrage.
- 15. La nomenclature dénomme nonseulement les êtres, les individualités, mais encore leurs diverses parties, même les plus élémentaires, leurs organes, les tissus de ces organes, enfin leurs rapports les plus intimes, comme les plus éloignés.
- 14. L'ordre que nous suivrons dans cette exposition lexicographique, n'est autre que celui dans lequel ce sujet se présente le plus naturellement à l'esprit : c'est l'ordre d'une exposition progressive.

### CHAPITRE PREMIER.

NOMENCLATURE DES INDIVIDUALITÉS.

### I. VÉGÉTAL — vegetabile.

15. Ce mot désigne l'idée générale du rèpe, son type dans ses rapports de ressemblace ou de différence avec l'idée pique du règne animal. On dit une nourriture régétale, par opposition à la nourrive animale; physiologie et anatomie régétales, par opposition à la physiologie dlaratomie animales. On ne dirait pas un rigital cry ptogame, un végétal phanéroun végétal herbacé, un végétal paleger, parce que ces épithètes, en ex-Primant des différences entre les divers िक du règne végétal, détruiraient l'idée le l'unité d'un type. Au pluriel, ce mot ususceptible de recevoir des épithètes Fil repousse au singulier, par ce que le riel fractionne, particularise l'idée gémale. Mais même alors ce mot conserve cure quelque chose de sa primitive seception: l'expression végétaux herbaces, cryptogames, ne s'emploie encore alors qu'en traitant d'un fait d'anatomie ou de physiologie, qui met en rapport le règne végétal et le règne animal l'un avec l'autre.

Qu'est-ce qu'un végétal? Il est plus facile de le décrire que de le définir. En général, chacun peut dire ce qui le distingue, personne ne saurait révéler ce qui le sépare. Il est plus aisé de voir où finit le règne, que de découvrir où il commence; et lorsqu'on arrive sur les limites des deux règnes, à l'éponge et à l'hydre verte, il n'est presque plus possible de s'orienter.

Linné avait cherché à distinguer les végétaux des animaux, en ce que, disait-il, les végétaux croissent et vivent, et que les animaux croissent, vivent et sentent. Mais qu'est-ce que la vie sans la sensibilité? Qu'est-ce que la croissance sans la vie? Ces différences ne sont donc que nominales.

Qui oserait, du reste, refuser au végétal la sensibilité qu'on accorde au polype d'eau douce? L'exemple des oscillatoires, de la sensitive, est devenu une réfutation banale de cette supposition.

Il ne serait pas plus heureux d'établir en principe que le végétal est attaché au sol, privé de locomotion ; tandis que l'animal jouit du privilége de se déplacer selon ses caprices. L'huître est attachée au rocher qui l'a vue naître; les grands polypiers à rameaux calcaires sont de grands arbres attachés au sol que couvre la mer; et leurs petits polypes, quand ils se meuvent, semblent plutôt s'épanouir comme une fleur qui se réveille, et se contracter comme un bouton qui se reserme, que se déplacer par une réelle locomotion. D'un autre côté, la lentille d'eau, cette miniature d'une plante, cette plante réduite à sa plus simple expression, à une seuille et et à une racine, flotte libre sur les eaux douces, emportant avec elle, en se déplacant, tout ce qui lui est nécessaire pour végéter, croître, se propager à l'infini, et se reproduire en cessant de vivre.

Cependant, puisque les êtres organisés sont susceptibles de se classer dans l'un ou l'autre règne, sans choquer aucune de nos idées et sans nous exposer à de grandes méprises, il faut bien qu'il existe, entre ces deux ordres de créations, des différences, sinon sous le rapport du nombre des éléments qui entrent dans leur organisation, du moins sous celui du plus ou du moins de la même chose; car le plus ou le moins est aussi un caractère distinctif et appréciable, même alors qu'il n'est pas susceptible d'être mesuré.

C'est ce que nous aurons à rechercher plus spécialement dans la partie de cet ouvrage qui sera consacrée à l'étude des phénomènes. Nous ne devons nous occuper ici que de la nomenclature.

#### II. PLANTE - Planta.

16. Ce mot exprime la même idée que plus ferme, et survit plus de trois ans le mot végétal, mais sous un autre point la chute annuelle de ses feuilles, ou co

de vue. Par le mot végétal, on désig les rapports de ce qui végète et de ce vit ; par le mot *plante* , on désigne les 1 ports mutuels des êtres qui végètent. mot végétal est à l'égard du mot pla un terme collectif, de même que le plante l'est à l'égard des individus coi nères; aussi dit-on, une belle plante, plante légumineuse, épineuse, par opp tion aux plantes qui ont des qualités verses ; épithètes qui , ajoutées au végétal, impliqueraient contradiction ( Mais seul et sans épithète, ce mot n'au réellement aucune signification de p que le mot végétal; et parmi les no breuses formes végétales qui sont inscr dans nos catalogues, ce mot seul n'en signe, à proprement parler, aucune préférence.

17. Les plantes se divisent par leur pe qui est le premier caractère dont les yesoient frappés, en PLANTES HERBACÉES (h bes), et en PLANTES LIGNEUSES.

18. Les HERBES, plantæ herbaceæ, se des plantes dont la tige, en général grétendre, revêtue d'une écorce verte et lis ne survit point à la chute de ses seuille alors même que sa racine serait vivace

On nomme ANNURLIES, annue, cel qui ne vivent qu'un an : on les désig par le signe du soleil, qui met un ai faire sa révolution apparente; BISANNULLES, biennes, celles qui vivent deux ai et qui, après avoir produit leurs feuil la première année, ne fleurissent et fruetifient que la seconde; on les désig par le signe de Mars, qui met à peu pi deux ans à faire sa révolution autour soleil; vivaces, perennes, celles dont la cine survit à la chute des feuilles et de tige; on les désigne par le signe de Juj ter Z, qui met plusieurs années à faire révolution autour du soleil.

19. Les plantes LIGNEUSES, lignosæ, so celles dont la tige prend chaque jour ul teinte moins herbacée et une consistant plus ferme, et survit plus de trois ans la chute annuelle de ses feuilles, ou co

serre se seuilles l'hiver comme l'été; on les séagne par le signe de Saturne D, qui met eviron trente ans à accomplir sa réwluisse autour du soleil. Blles se divisent valgairement en Arbans, Arbansshaux et appenses.

Les ARRAES, arbores, sont des végétaux dont le tronc ligneux résiste aux efforts de la main de l'homme, et se couronne de branches, à la hauteur de sept pieds enviros (chêne, múrier, poirier).

Les MARISSKAUX, frutices, sont des arbres d'une plus faible dimension, dont le trose, plus ou moins flexible, résiste moins à la main de l'homme, et se couvent de rameaux plus près du sol que l'arbre (viorne, etc.).

L'unsu, arbustum, est un arbre sans true et dont les rameaux partent de la tem (ronce, rosier, lilas, etc.).

Ca trois distinctions ne sont pas pourtat sassi rigoureuses que les expressions partenient à le croire; la nature les modée et les rapproche à l'infini, et l'art a le posvoir de les métamorphoser les unes dans les autres. La taille, bien entendue, fait rabougrir le pommier en arbrisseau min, et redresser la ronce et le rosier en révisseau élancé et rameux au sommet.

30. Les plantes merbagées ou ligneuses

1º morns, ascendentes, lorsque leur tige s'élève droit vers le ciel sans le secon d'ancun appui (le lis, le peuplier); 3º MIPARTES, procumbentes, quand leur fable tige étale ses rameaux sur le sol, mas profiter, pour s'élever, des appuis roims (le serpolet);

o magness, répentes, quand leur tige élem rameaux, ainsi étalés, s'attachent moi par de nouvelles racines, ou végèlat de cette manière sous le sol, en pousme des jets de distance en distance;

Faurantes, scandentes, lorsque, pour iderer vers le ciel, elles s'accrochent à suite et à gauche, en roulant l'extrémité le leur rameaux autour des corps voisins la signe), ou en les y fixant au moyen de apins (le lierre);

FYOLDERS, volubiles, lorsque c'est la MINGLEGIE VÉGÉTALE.

tige elle-même qui se roule en spirale autour de la tige d'une autre plante, laquelle lui sert de tuteur, en se dirigeant:

Soit de droite à gauche, sinistrorsum, C (le houblon, le chèvrefeuille);

Soit de gauche à droite, dextrorsum, ) (le liseron, le haricot);

6° ACAULES, acaules, plantes qui n'out ni tronc ni tige bien caractérisés, et dont les feuilles et les fleurs paraissent presque radieales;

7º PARASITES, parasiticæ, qui poussent sur d'autres végétaux et vivent à leurs dépens où de leurs débris (l'orobanche sur les racines, le gui sur les rameaux, les lichens et les mousses sur les vieilles écorces, les champignons sur les écorces qui se décomposent);

8º TERRESTRES, terrestres, lorsqu'elles ne viennent que dans les terrains secs:

9° AQUATIQUES, aquaticæ, quand elles ne viennent que dans les eaux, soit d'eau douce (lacustres, fluviatiles, fontinales), comme le nénuphar, le ruban d'eau, le cresson; soit marines (plantæ marinæ), comme les algues et les fucus;

10° SOUTERBAINES, subterraneæ, lorsque leur développement s'accomplit tout entier dans la terre (la truffe);

11º INDIGÈNES, indigenæ, qui croissent naturellement et sans avoir été importées sur le sol où on les rencontre;

12º EXOTIQUES, exoticæ, qui ont été importées dans nos serres et croissent peu naturellement dans les champs;

15° rotagians, oleraceæ, plantes herbacées que l'on cultive pour les besoins de la table et principalement dans le jardin potager;

14° D'ORNEMENT, hortenses, que l'on ne cultive qu'à cause de leur port ou de leurs fleurs;

15° cinéales, cereales, graminées cultivées pour la fabrication de la farine destinée à la nourriture de l'homme;

16° rounnagines, pabulatorias, plantes herbacées cultivées pour la nourriture des bestiaux;

17º PLANTES DES PRAIRIES, pratenses, celles qui ne viennent que dans les lieux habituellement arrosés;

Q

18º PLANTES SAUVAGES, agrestes, celles qui poussent dans les lieux secs et incultes;

19° ELANTES CULTIVÁES OU ÉCONOMIQUES, sativæ, celles que l'en cultive en masse pour un usage particulier;

20º PLANTES DES CHAMPS, arvenses, celles qui oroisaent spontanément au milieu des autres cultures, et aurtout avec ou après les moissons;

21º PLANTES DES MONTAGNES OU ALPINES, montang, alpines, alpestres, celles qui habitent les grandes hauteurs, plus ou moins près du voisinage des neiges;

\$29 PLANTES DES PLAINES QU DES VALLÉES, campestres, par opposition aux plantes des montagnes ;

25° PLANTES DES BOIS, sylvations, celles qui ne croissent qu'à l'ombre des bois ou des forêts:

24° ARBRES PRUITIERS, arbores pomiferæ, arbres dont les fruits cont comestibles;

25° ABBRES FORESTIERS, erbores sylvatice, arbres que l'on cultive pour en obtenir du bois de charpente ou de chauffage; 26° mousses, muscl, plantes harbacées en miniature, dont la fructification prend la forme d'une urne terminale, et dont les rameaux rampent en général sur le so ou sur les troncs d'arbres (pl. 57, fig. 4 5, 6);

27° roveinzs, filices, plantes ligneuse dont les feuilles supportent la fructification (pl. 57, fig. 8);

28° GRANFIGNONS, fungi, végétaux san feuilles et étiolés, d'une consistance molle et cotonneuse, d'une chair blanche et général, et peu ferme, d'un goût suspect qui croissent à l'ombre et se décomposen en pourrissant (pl. 59, fig. 1);

29º Les moissesungs, mucores, fongosités peu visibles à l'œil nu, qui ne nalssent que sous l'influence de la putréfaction;

30º LICHENA, liehenas, expansions foliacées et cassantes, qui s'attachent aux pier res ou à l'épiderme des arbres, ou tombent en festons du haut de leurs rameaux et portent çà et là sur leur surface ou leur hords, des organes en coupelles que l'on premi pour leur fructification (pl. 59, fig. 7).

### CHAPITRE II.

NOMENCLATURE DES ORGANES.

A1. Un oreant, organum, est toute fraction d'un corps organisé, dont on peut déterminer, d'une manière précise, la forme et la circonacription et aouvent les fonctions. C'est une partie qui devient tout, à son tour, et jouit d'une vie, sinon indépendante, du moins qui lui est propre; c'est un centre d'action spéciale, qui n'élabore plus, une feis isolé du tout, à moins qu'il ne suit de nature à se munir d'organes analogues à ceux qui alimentaient, dans le végétal, son existence et son dévaloppement. Ainsi la feuille est un organe, et elle meurt dans le plus grand nombre de cas, si on la détache du végé-

tal; mais la feuille détachée de certaines plantes grasses prend racine sur le sol et devient une nouvelle plante.

Un organe n'est pas tellement simple qu'il ne puisse se décomposer en deux or plusieurs autres, qui offrent les mêmes caractères d'individualité que lui. Ains la feuille peut être composée de folioles (pl. 8, fig. 86); elle peut tenir à la tige par un pétiole articulé; et les folioles e ce pétiole jouent, à l'égard de la feuille le même rôle que la feuille simple joue rait à l'égard de la plante d'où elle émane

Un organe réduit à sa plus simple expression possible, par le genre d'isolemen

qui lui est neturel, est encare alors susceptible de se diviser en d'autres organes, mais par le déchirement et l'anatomie de a propre substance. Ces organes, queiques possédant des fonctions spéciales. et quoique étant des centres d'action, ne samuent jamais être considérés comme capables de se suffire à enx-mêmes, une feis isolés mécaniquement de la substance maternelle: tels sont les cellules et les vaisseaux (pl. 5, fig., 2); nous les nommerone organos éldmentaires en tissus, et nous nous en occuperona apple avoir ingie la nomenelature des organes secondaires. Quant à coux-si , la méthode que nous allems enivre, dans leur énumération, consistera à prendre, nour objet de dimenstration et de comperaison, le type le plus compliqué de l'organisation végétale, à l'énogne où il a acquis con plus grand développement : le type arbre par comple; à le démonter, pour ainsi dire, pièce par pièce, en commençant par la glèbe qui l'a vu éclore, pour le suivre dans les airs où il va fleurir et fructifier, et à desper sur chacun de ses organes que l'œil pent énumérer de la base juaqu'au sommet, tous les détails que fournit l'étude comparative des espèces végétales.

#### I. RACINE. — Radix (rd). [1]

22. Portion du végétal qui se développe dans la terre ou dans l'ombre, y grassit et s'y ramifie, à peu près de la même fanten, mais en sans inverse de la tige sériens; ses gameaux les plus déliés se nomment apaseuxus, radicellas. Le appieux et un organe apalogue, dont nous parlement au sujet de la graine.

Les vraies racines sont en général étiolies et prasque entièrement privées de substance verte, à cause de leur habitatien; en vieillissent elles prepnent une biets jammètre et ferruginques. La racine de la garance se colors en rouge ou en jaune, comme la racine pivotante de la betterave.

Il ne faut pas confondre avec les vsaice racines :

1º Les CRAUMES TRAGANTS, radices repentes, qui ne sont que des tiges souterraines exectement organisées comme les tiges aériennes, ayant, comme elles, des feuilles, de l'aisselle desquelles naissent des bourgeons pour eurgir au dehors à la première eiroquatance favorable; tels sont les chaumes traçants du chiendent, les chaumes traçants et en chapelet de l'avoine bulbeuse, des Iridées, etc.;

No Les Tubercules, tubercule (tb) du Solanum tubercum (pomme de terre), et ceux des Orchis (pl. 94, fig. 11), qui ne sent que des tiges traçantes dont le tisse cellulaire s'est enrichi de fécule, mais sur la surface desquels on remarque aisément un ou plusieurs yeux, c'est-à-dire un ou plusieurs bourgeons, ainsi que les traces des feuilles analogues à celles qui accompagnent les hourgeons, sur la tige aérienne:

de Les autres, bulbi (bl.) (pl. 6, fig. 7), qui sont le résultat de l'épaissiesament des pramières feuilles, lesquelles se recouvrent et engaînent toutes ensemble la tige (oignan, ail), ou qui sont disposées en écuilles autour d'elle sans se requuvrir les unes les autres (lis). Une bulbe est la gemme de la plante, comme la gemme ordinaire est la bulbe d'un rameau.

#### 25. Les vraies racines sont :

1º RABEUSES, rumosæ, lersqu'elles se subdivisent indéfiniment sous la terre, comme les tiges dans les airs, en branches et en rameaux;

2º SHPLES, simplices, lorsque ces subdivisions sont moins apparentes; et em général les racines simples sont :

« rivotantes, perpendiculares, lorequ'elles s'enfoncent perpendiculairement dans la terre, et produisent à peine quelques radiselles (carotie, betterave, 22); elles affectent des formes qui varient dans la même espèce, selon le genre d'exposition et la nature du sol, en:

A rustronnes fusiformes (radis);

<sup>&#</sup>x27;M Les italiques entre deux parenthèses sont le igns duévisaif que nous avons adopté, pour désipur le minus evgape, sur tentes nes planehes.

y contours, conicæ (carotte);

& ABBONDIES, subrotundæ, telles que les racines du navet rond (Brassica napus);

riété rond-plat du navet (Brassica napus);

5° FILIFORMES, filiformes, longues et simples comme des filaments (Lemna, pl. 21, fig. 8);

4º CAPILLAIRES, capillares, ou CHEVELUES, comosæ, lorsqu'elles forment, par leur finesse et leur nombre, une espèce de chevelure attachée au collet.

#### 24. Les fausses racines sont:

1º DIDYMES, didymæ, testiculatæ, scrotiformes, lorsque le tubercule de l'année précédente et le tubercule de l'année suivante, arrivés à peu près aux mêmes dimensions, présentent l'image qu'expriment ces termes; tels sont les deux tubercules de certains orchis (pl. 25, fig. 12);

5º PALMÉES, palmatæ, lorsque chacun des tubercules précédents se divise, à la base, par des prolongements de sa propre substance, de manière à imiter la forme grossière d'une main ouverte (Orchis maculata, pl. 24, fig. 11);

5° MONILIVORMES, nodosæ, moniliformes, lorsque chaque entre-nœud du chaume traçant s'arrondit de manière à ce que la traînée offre l'aspect d'un chapelet (Avena nodosa);

4º FILIPENDULÉES, filipendulæ, lorsque le tubercule se développe au bout de longs filets radicaux (Spiræa filipendula;

5° TRONQUÉES, præmorsæ, lorsque leur extrémité pivotante se termine brusquement, et comme si elle avait été tronquée transversalement (Plantago major, Scabiosa succisa);

6º vésiculeuses ou utriculeuses, vesiculosæ, utriculosæ, lorsque de distance en distance elles développent des renflements ou des appendices vésiculeux (Utricularia).

25. On remarque, au bout de chaque radicelle, une:

colffe Badiculaire, calyptra radicis, plus ou moins irrégulièrement déchirée et plus ou moins durable; elle est très-

régulière sur la racine unique du Lem (pl. 21, fig. 8).

26. On remarque encore, à leur po d'insertion, une autre trace de déchi ment circulaire que nous nommerons:

saine nadiculaire, vagina radicis, et c se voit très-distinctement, à tous les âgsur les racines verticillées du maïs (pl. 1 fig. 3).

27. Les plantes parasites n'ont d'autiracines que des:

suçons, suctoria, organes ou gode qui s'implantent plus ou moins profond ment dans l'écorce des troncs, ou des seines des autres plantes. La cuscute pous de ces sortes de petits godets, le long toute sa tige volubile; le sus, viscum, n'a pas d'autre que le premier, avec lequil s'est fixé.

Nous établirons plus tard que cet o gane existe à l'extrémité de toutes les r dicelles.

28. La RADIGATION, radicatio, est la diposition des racines de la même plante entre elles.

II. TIGE, caulis, et TRONG, truncus (cl

29. Il ne faudrait pas confondre la tiq avec le tronc; tout tronc a dû passer pi l'état de tige, mais toute tige n'est pi destinée à devenir tronc.

La viez est le jeune tronc herbacé encore muni des feuilles de son premi développement de l'année; le tronc est! tige, une fois dépouillée de ses feuilles, qui, acquérant peu à peu la consistam ligneuse et un diamètre vigoureux, fa par se confondre à l'œil avec sa racine, par ne plus en être, pour ainsi dire, 🥊 la portion aérienne. On donne aussi le me de tiges à des troncs qui, se développe beaucoup plus en longueur qu'en large conservent, tout ligneux qu'ils sont, flexibilité et la débilité de la tige herbad la plus grêle; on la désigne, dans ce ca sous le nom de TIGE LIGNEUSE, caulis lign sus, pour la distinguer de la TIGE REALEM

cadis herbaceus; telles sont les tiges du liem, du chèvrefeuille, etc.

Le tronc le mieux caractérisé est celui qui s'élance droit vers le zénith, et se couronne, à une plus ou moins grande hauteur, de branches et de rameaux.

A l'exception de la direction, les BRAN-CHES et les BANEAUX, rami, passent de jour en jour à l'état de tronc, comme le tronc a passé à l'état de racine. Ce sont des troncs secondaires, tertiaires, etc.

50. Le tronc principal ou accessoire se compose de:

1. L'ECORCE, cortex (ct), qu'il ne faut pas confondre avec l'ÉFIDERME, epidermis. L'écorce est un étui, une enveloppe exténeure plus ou moins crevassée, dont la sufacetombe, chaque jour, spontanément par plaques plus ou moins irrégulières, et qu'on peut détacher mécaniquement sont entière du tronc, surtout à l'époque de hére;

r Le Imra, liber (lb), étui pelliculeux quirecouvre la surface interne de l'écorce, et qui se détache plus facilement encore qu'elle, comme une grande membrane papracée, libre de toute adhérence; les peuples, dans l'origine de l'industrie, s'en satterris souvent en guise de papier à teire:

F L'AVBER, alburnum (ab), étui assez épis, d'une structure poreuse et peu compacte, d'une couleur peu prononcée, qui, recouvert par le liber, recouvre à son terr le bois:

F Le sois, lignum, robur (lg), grand thi ligneux, d'un tissu serré, compacte, fetement coloré, qui se distingue au premier coup d'œil de l'aubier, quoiqu'il ne paine en être séparé que par l'équarrisseg. L'aubier et le bois sont composés de coaches concentriques dont il est facile à l'ail nu de déterminer le nombre. Au centre du bois, on remarque:

le la noulle, medulla (md), étui centel, d'un diamètre plus ou moins grand, d'un tissu cotonneux, qui cède et se dédire au moindre effort, et qu'on peut lesser au-dehors des rondelles de cer-

tains bois, du sureau, par exemple, sous forme d'un cylindre élastique.

Toutes les tiges ligneuses ne sont pas également propres à donner une idée de cette structure générale : une coupe transversales d'un tronc (29) la met parfaitement bien en évidence.

Sur les tiges herbacées, l'œil du vulgaire n'a distingué qu'une moelle, une écorce verdâtre, et un épiderme.

Quant à nous, dans ce chapitre, notre but n'est que de dénommer et non de démontrer des analogies.

6º L'EPIDERME, epidermis (ep), est un étui membraneux, continu, qui, dans l'âge herbacé, recouvre entièrement l'écorce verte, et forme la surface extérieure de la jeune tige.

31. Par son port, une tige herbacée ou ligneuse peut être:

1º DROITE, erectus, comme une ligne perpendiculaire au plan de l'horizon. Par la raison que, sur le même plan et par le même point, on ne saurait faire passer plusieurs droites, par cette raison, de la même souche il ne saurait s'élever plusieurs tiges droites; et comme elles ont toutes la même tendance à la perpendicularité, elles finissent par prendre toutes la résultante, et forment un angle plus ou moins aigu avec le plan de l'horizon; chacune d'elles devient ainsi:

2º OBLIQUE, obliquus;

3º ASCENDANTE, ascendens, quand elle se courbe vers le ciel;

4º inclinés, reclinatus, quand elle se courbe vers la terre;

5° couceée ou BAMPANTE, procumbens, quand la tige unique est couchée sur la terre;

6° ÉTALÉE, diffusus, quand de la même souche partent plusieurs tiges couchées, formant autour du centre commun une espèce de rosace;

7º TRAÇANTE, repens, lorsqu'en rampant sur le sol elle pousse çà et là des racines, de distance en distance, par ses articulations;

8º FLEXUEUSE , flexuosus, lorsque chacune de ses articulations se coude, en

sens inverse de l'articulation qui lui est inférieure, et que toute la tige est par

conséquent en zigzag;

9 VOLUBILE, volabilis, lorsqu'elle s'entortille comme une longue vrille autour des troncs, on des tiges voisines, ou du premier support qu'on implante prés de la racine, se dirigeant de droite à gauche, sinistrorsum C, ou de gauche à droite, dextrorsum D.

52. Par son inflorescence; une tige, soit ligneuse, soit herbacée, est:

16 Simplex, quand elle se termine par des rameaux courts ou peu nombreux et pressés contre la tige:

- 2º RAMEUSE, rumosus, quand elle se divise, à une certaine hauteur, en grosses branches, qui se subdivisent ensuite plus ou moins de fois, pour former une pomme, une tête arrondie (Oranger), ou une cime étancée (Peuplier).
- 55. Sous le rapport de sa forme et des caractères qu'elle présente par une section transversale, une tige est :
- 1º OYLINDAIQUE, cylindricus, lorsque sa section transversale est un plan circulatre;
- Pertindaque unie, teres, lorsque la circonférence n'est altérée par aucun prolongement anguleux;
- 30 GLOBULEUSE, sphæricus, subovoïdeus, lorsque sa section longitudinale est analogue à sa section transversale (Melocactus);
- 4º ovoïon, ovoïdeus, lorsqu'elle a la forme d'un œuf;
- 5° TURBINÉE ou en forme de toupie, turbinatus, lorsque sa section longitudinale donne un plan cordiforme;
- 6 ANGULEUSE, angulatus, lorsque sa section transversale est un polygone;
- .7° APLATIE et FOLIACRE, phyllordes, lorsqu'elle ne conserve, des caractères de la tige, que les bourgeons qui se développent sur les bords (pl. 28, fig. 9);

8° comprimér, anceps, lorsque l'un de ses diamètres transversaux a environ le double en longueur de l'autre;

9º TRIGONZ OU TRIQUÈTRE, triqueter ou

triangularis, lorsque sa section transvesale est un trigone;

10 titragone ou titraguitam, telrusquiter ou quadrangularis;

11º PERTACONE, quinquangularis;

13° HERAGONE, SEXANGULAIRE, Jexangui ris, quand la section transversale est un tragone, pentagone, hexagone, êto.;

13º PLEINE, plenus, pour la distingu

de la tige fistuleuse;

14º ristruzusz, fistulosus, dont la soction transversale offre, sur une assez granpartie de la longueur, une ouverture a rondie qui indique l'existence d'une cavi concentrique à l'étui extérieur;

15º RENFLÉE, inflatus, lorsque la tig fistuleuse se rensie, à une certaine di tance, en sorme de suseau (Allium cepa)

16° vésiculeuse, vesiculosus, quand, distance en distance, elle se rensie en un vésicule close et sans communication au cune ni intérieure ni extérieure (Fucu vesiculosus);

17º ARTICULÉE, articulatus, nodosus lorsque de distance en distance, c'est-à dire à la base de chaque feuille, la tiguoffre des rensiements qui correspondent à une structure intérieure plus compacte qu'en dessus, ou en dessous, et toujours pleins, si le reste de la tige est fistuleuse; telle est la tige des Céréales, des Équisétacées, etc.

18º LACTESCENTE, lactescens, lorsque, coupée transversalement, elle laisse écouler un liquide laiteux blanc ou de toute autre couleur (Euphorbia cyparissias, Chelidonium majus.

34. Sur sa surface, la rice nessacés peut être:

1º LISSE, lævis, sur laquelle le doigt glisse comme sur une surface de verre ou une surface polie;

2º GLABRE, glaber, unie, mais non lisse; 3º SCABRE, scaber, couverte d'aspérités qui la rendent rude au toucher;

4º VARINEUSE, farinosus, saupoudrée d'une poussière impalpable, en général blanche, qu'on enlève en y passant le doigt; c'est cette poussière qui, répandne sur une surface d'un beau verton bleu, lui commique la couleur vert de mer que l'os désigne sous le nom de GLAUQUE, glasscu (asface de certaines prunes);

5º CHISTALLINE, crystallinus, parsemée se glandes limpides et qui, pressées les mescontre les autres, lui communiquent, par le jeu de la lumière, l'aspect d'une conche de jelis cristaux de glace (Mesembryanthemum crystallinum, certaines tiges jeues de Chenopodium);

Pennetiusi, glandulosus, loreque ces glades ne sont ni limpides, ni aquemes, ni enries, ni àpres au toucher;

7º irmius, spinosus, lorsque ces glandes sont roides, longues et terminées ca pointe sigué ou en crochet tourné soit es haut soit en bas (Rosier);

\* mens, hispidus, lorsque ces épines se set pas très-visibles à l'œil nu (Garace);

PRIMICENTE, pubescens, lorsque ces cludes prennent la forme de fort petits polisivenz et distants;

10 vales, villosus, lorsque ces poils set assez serrés pour que la surface qui en est couverté soit moins sinace:

11 LINEUSE, lanatus, lorsque ces poils « resquillent à la manière de la laine et essiment la rudesse ;

19 tourneurs, tomentosus, lorsqu'ils concret la mollesse du coton;

le wires, sericeus, lorsque par leur fame a leur rapprochement, ils forment un exte de velours;

14 roscreux, persotatus, lorsque la surles unie de la tige est marquée de petits point creux:

19 tientrés, maculosus, lorsque la surfee unie est converté de taches d'une atre couleur:

16 VIRREQUESSE, verracdsus, lorsque la seriece unie est converte de taches rain, irrégulières, crevassées et proémilentes;

17º CIENTELÉE OU SILLONNÉE, sulcatus, suite de cannélures, comme le fût de criaises colonnes;

18 suiz, striatus, lorsque ces canneles toat sensibles au dolgt, mais invisiles la vue simple. 55. Sur sa surface, c'est-à-dire par son écorce, la tige ligneuse (le tronc) est:

1º chevassée, rimosus, lorsque ees crevasses forment une espèce de réseau grossier (Ulmus campestris) ;

2º ÉGALLEUSE, squamoses, sur laquelle les larges bases des feuilles tombées subsistent, et se conservent, comme tent autant d'écailles grossières, qui se reconvernt de bas en haut (le Stipe des palmiers):

3º ÉCAILLÉE, desquamates, lorsque la surface se détache successivement par plaques, qu'on dirait obtenues à l'aide d'un emporte-pièce (Platanus);

4° avennée, vittatus, lorsqu'elle se détache en lanières qui semblent avoir emmaillotté la tige (Cerasus);

5° TORTILLÉE OU TORTILLARDE, contortus, tortilis, lorsqu'elle est soulevée par de vastes nodosités qui altèrent complétement la régularité du jet de la tige (Orme tortillard);

6° SUBÉREUSE, suberosus, molle et élastique, même à l'état sec, ayant enfin la structure et la consistance du liége (Quercus suber).

#### III. ANALOGUES DE LA TIGÉ.

36. On nomme:

1º CHAUME, culmus, la tige articulée des graminées qui, en économie rurale, se nomme paille;

2º STIPE, stipes, la tige des palmiers, des fougères arborescentes et le pied des champignons;

3º names, scapus, une tige florale, qui paraît n'avoir aucune feuille, parce que toutes les feuilles sont restées radicales, et que le pédoncule, né dans l'aisselle de la dernière feuille radicale, s'est développé outre mesure (Hyacinthus, Narcissus, Pyrola);

4º SPADIX, spadix, la hampe qui prend naissance dans une spathe, ou feuille florale très-développée;

5° PÉDONCULE (pd), pedunculus, la hampe qui part de l'aisselle d'une feuille non radicale, et vers le haut de la tige principale (le pédoncule d'un fruit on d'une feur); 6º PÉTICLE (pi), petiolus, la hampe qui se termine par une seuille (le pétiole d'une feuille);

57. BAMBAU, ramulus, la tige de deuxième ou troisième formation, qui est le développement du bourgeon placé dans l'aisselle d'une feuille de la tige principale ou de ses premier, deuxième, etc., rameaux. Rameau, dans le langage ordinaire, est synonyme de bouquet( un rameau d'olivier, de laurier).

58. BRANCHE MÈRE, ramus princeps, le rameau dont le développement a survécu à la chute de sa feuille, et a fini par s'identifier avec le tronc ou la branche ligneuse qui la supporte, sous le rapport de la structure intérieure et extérieure. Chez les arbres fruitiers, ces branches se distinguent en :

1º BRANCHES GOURMANDES OU A BOIS, rami steriles, branches qui prennent, dès la première année, un développement extraordinaire et ne portent jamais immédiatement des fleurs;

2º BRANCERS A FLEURS OU BRANCERS A FRUITS [1], rami fertiles, les branches qui prennent peu de développement en longueur et portent immédiatement des fruits. En France, la branche à fruit prend le nom de lambourde, brindille, et sur les poiriers et les pommiers, celui de bourse.

39. On désigne sous le nom de BOURGEON, gemma (g), la branche, soit à bois, soit à fruit, qui se trouve réduite encore à la dimension d'un petit bouton placé dans l'aisselle d'une feuille. Schabol a nommé BOURGEONS ADVENTUS, gemmæ adventitiæ, ceux qui se développent irrégulièrement sur le tronc ou sur une branche ligneuse.

40. La disposition des rameaux, au som-

•

met ou autour de la tige principale, nomme:

BAMESCENCE, ramescentia (re) [2].

41. La disposition des pédoncules des tiges florales, autour de la tige pri cipale, se nomme :

INFLORESCENCE, inflorescentia (in).

Mais comme cette disposition est d pendante, d'une manière absolue, de disposition des feuilles dans l'aisselle de quelles les rameaux prennent naissanc nous renverrons ce que nous avons à dire, après ce qui concerne la terminol gie des feuilles.

IV. FEUILLE, folium (fi); FOLIOLE, f liolum (fo); FOLLICULE, folliculu (fl); BRACTÉE, bractea (br.); ST PULE, stipula (sti).

42. La feuille (pl. 7 et 8) est une expasion herbacée plus ou moins aplatie, t nant par sa base à la surface externe la tige encore herbacée, et recélant, da ce point de jonction, le bourgeon, qui e destiné à se développer en nouvelle tig après la chute de la feuille qui l'a nour comme le cotylédon (pl. 29, fig. 2) nou rit la plantule, jusqu'à une certaineépoque son développement.

Il est des plantes vivaces qui se dépou lent de toutes leurs feuilles en automn et c'est le plus grand nombre. Il en e d'autres dont les feuilles résistent à l'hive et ne tombent qu'à mesure que les jeun pousses se développent, et que de nouve les feuilles viennent les remplacer, en sor que la chute des feuilles de ceux-ci a lie à l'inverse des autres : ce sont les arbr résineux en général, les conifères en pa ticulier (les Pins, Sapins, etc.), qu'on d signe génériquement, en agriculture, pi le mot d'arbres toujours verts.

ment synonyme de celle d'inflorescentia. Au rest on dit pubescentia, lactescentia, inflorescentia pour l'uniformité du langage, on ne peut se di penser d'admettre le mot de ramescentia.

<sup>[1]</sup> Toute fleur suppose la présence d'un fruit qui doit lui survivre en mûrissant.

<sup>[2]</sup> C'est la disposition que Linné désigne sous le nom de ramificatio. Cette désinence n'est nulle-

43. Les routeux, foliola, sont des petites femiles, dans l'aisselle desquelles il ne pest exister aucun bourgeon; elles se développent sur les deux côtés d'un pétiole simple ou ramifié, et forment ainsi une femille composée (feuilles de légumineuses: Acacia, Phaseolus, etc. Pl. 8, fig. 69, 71.)

44. FOLLICULE, folliculum. Je désigne sous ce nom une vraie feuille, réduite à la forme d'une écaille, appliquée, soit centre la tige (Orobanche, Cuscute, Asperge), soit à la base du bouton, dont elle ferme, comme un nouveau calice, surtout lorsqu'elle s'y trouve en assez grand nombre (OEillet des poëtes).

Les follieules des graminées se nomment glumes et paillettes.

- 5. La SPATHE, spatha, est le contraire du fellicule; c'est la feuille florale simple, parrenue à de grandes dimensions et servant d'enveloppe à toute une inflorescence (Arun cordifolium).
- 46. La BRACTÉR, bractea (pl. 50, fig. 15), est la feurille florale qui ne conserve plus rien de la forme, de la couleur et de la disposition des autres feuilles de la même plante (Tilia europea).
- 47. Les STIPULES, stipulæ (pl. 11, fig., 8), sont deux petites expansions placées à la base de certaines feuilles et de chaque côté du bourgeon, qu'elles recouvrent dans le principe. Sur certaines plantes, telles que le Melianthus, ces deux bractées en forment une seule à deux nervures, entre lequelles s'insère le pétiole ou la tige. Sur certaines plantes, elles ne tombent qu'avec la feuille elle-même, elles se nomment alors :

PERSISTANTES, persistentes (Rosa).
Sur d'autres, elles tombent auparavant, et se nomment:

caseques, caducæ (Prunus, Pyrus).

48. On distingue dans une feuille :

1º Un rémors, qui, lors qu'il enveloppe
à tige d'une espèce de fourreau plus ou

moins profondément fendu par devant, prend le nom de:

2º GAÎRE, vagina (vg) (pl. 8, fig, 87, 92) (Graminées, Polygonées);

50 Un LIMBE, limbus (lm), qui est la feuille proprement dite, et qui, par sa forme aplatie, présente, dans le plus grand nombre de cas, deux pages:

La PAGE SUPÉRIEURE, discus, pagina supina ou superior (pl. 21, fig. 10, a), surface qui regarde le ciel ou la tige;

La PAGE INFÉRIEURE, pagina prona ou inferior (ibid. \$\beta\$), surface qui regarde la terre.

A l'endroit où le limbe, dans certaines plantes, s'unit à la caîme (pétiole vaginé), on remarque un anneau membraneux ou poilu qui se nomme:

4º LIGULE, ligula (ll) (feuille des graminées, pl. 19, fig. 3).

- 49. La vaille, cirrhus (ci) (pl. 8, fig. 114), est une tige (29) ou un pédoncule (36), ou un pétiole (48), dont les organes foliacés ou floraux ne sont pas développés, et qui, par conséquent, privée de sa symétrie, se contourne en spirale, de droite à gauche, à la manière des tiges volubiles (31,9°) (Vitis, Phaca, Passiflora).
- 50. L'épine ou Piquant, aculeus, est l'un ou l'autre de ces trois organes incomplets, lorsqu'ils se développent plutôt à leur base qu'à leur sommet, et qu'ils acquièrent une consistance ligneuse. L'épine forme ainsi une sorte de cône aigu et piquant; elle provient aussi de la stipule.
- 51. La FRONDE, frons, se dit des feuilles des Palmiers et des feuilles fructifères des Fougères.
- 52 La PRÉFOLIATION, præfoliatio, est la disposition des feuilles dans le bourgeon non développé.
- 53 La FOLIATION, foliatio, est la disposition des feuilles autour de la tige.
- 54. La generation, gemmatio, est la disposition des follicules qui forment les enveloppes du bourgeon.

55. La stipulatio, est la disposition des stipules.

56. La reville, folium (fi), (pl. 7 et 8), ainsi que tout organe foliacé (43), considérée sous le rapport de son insertion, insertio, c'est-à-dire par la manière dont elle est attachée à la surface qui la supporte, est:

1º rétrolés, petiolatum (fig. 7), insérés par un pétiole libre (48, 1°);

2º ENGAÎNANTE, vaginans (fig. 87), lorsque le pétiole forme autour de la tige une gaîne (48, 2°);

5º SESSILE, sessile (fig. 115), insérée immédiatement par son limbe, et alors elle est ou :

4º DÉCUBRENTE, decurrens, lorsque, par les bords ou par la crête de sa nervure médiane, elle descend sur la tige au-dessous de son point d'insertion (Carduus, Sphærantlus);

5° messassants, amplexicaule (fig. 115), lorsqu'elle embrasse la tige par la base élargie de son limbe, sans former une gaîne réelle (48).

6º rentoliée, perfoliatum (fig. 30), lorsqu'elle forme autour de la tige une collerette complète, en sorte que la tige semble avoir perforé sa base, pour continuer son développement (Chlora perfoliata, Buplevrum perfoliatum).

57. Par sa DIRECTION, directio, elle est : 1º DRESSÉE, erectum, dirigée vers le ciel et formant avec la tige un angle aigu;

2º PRESSÉE, adpressum, s'appliquant exactement contre la tige;

8º PENDANTE, dependens, dirigée perpendiculairement vers la terre;

4º ouverre, patens, formant avec la tige un angle assez ouvert;

5º MORIZONTALE, horizontale, formant avec la tige un angle droit;

6° COURBÉE OU INFLÉCHIE, inflexum, incurvum, lorsqu'elle se courbe vers la tige au-dessus de son point d'insertion;

7º RECOURBÉE OU RÉPLÉCHIE, reflexum, recurrum, reclinatums (fig. 92) lorsqu'elle se courbe vers la tige au-dessous de son point d'insertion;

8º noules en connèr, convolutions (pl. : fig. 1), lorsque l'un de ses bords vient r couvrir l'autre;

9º ROULÉE EN ARRIÈRE, revolutem, lorsque chacun de ses bords se roule sur lui-mên vers la page inférieure (pl. 9, fig. 5);

10° houlée en debans, involutum (pl. 1 fig. 2), lorsque chacun de ses bords s roule sur lui-mênte vers la page supérieure;

11º PLOYÉR EN DEDANS, corduplicatus (pl. 9, fig. 4), lorsque ses deux bord viennent s'appliquer, par la page supé rieure, l'un contre l'autre;

12º PLOYÉE EN DEBORS, reduplicatum lorsque les deux bords s'appliquent pa la page inférieure (pl. 9. fig. 5);

15° AILÉE SUR LE DOS, duplicato-alatum lorsque les deux bords, embrassant la tige se soudent au sommet, et que la nervur médiane se prolonge en aile et comme une moitié de feuille (Dicranum adianthoïdes)

14° CHIFFONNÉE OU PLISSÉE, plicatem (pl. 9, fig. 8), lorsqu'elle se ploie en plusieurs plis. Ces six dernières figures (8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14°) sont obtenues par une section transversale de la feuille.

58. Il est des plantes dont les feuilles ou les folioles, et même les pétioles, par suite, soit de l'influence de la nuit, soit d'une impulsion imprimée du dehors à leur grande irritabilité, prennent une direction différente de la direction qui leur est habituelle pendant la durée du jour; direction qu'on désigne alors par le nom de sommeil de la plante, somnus plantæ; la direction diurne se nomme leur état DE VEILLE, vigiliæ. Nous distinguerons ces directions nocturnes, en ajoutant la désinence des participes-futurs-passifs : BLES, nda, aux radicaux dont quelques-uns ont été déjà adoptés par Linné, à ce sujet; ainsi nous désignerons par les noms de :

1º CONDURLICABLES, conduplicanda, les feuilles, ou folioles, ou pétioles, susceptibles de s'appliquer, face à face, par leur page supérieure (48), sans enfermer entre elles la tige ou le pétiole commun qui les supporte, sans tordre leur pétiole particulier, et sans se diriger, ni vers la base,

niven le sommet de celui-ci (Vicia fuba, Lakers odoratus);

Principales, reduplicanda, quand le mêmes caractères ont lieu en sens invers, c'est-à-dire par l'application des den pages inférieures (Lupinus albus, lobius pseudo-acacia);

3º corrossules, contorquenda, lorsque k premier caractère a lieu par la torsion da pétiole spécial à la feuille ou à la foliole (Cassia);

I INVESSEES, invertenda, quand, dans le premier cas, conduplicanda, la direction a lieu vers le sommet de la tige ou la pétiole commun;

3º sívussuss, revertenda, quand, dans le premier cas, la direction a lieu vers la luse de la tige ou du pétiole commun;

• SHEVERSIBLES, subinvertenda, et subnivemens, subrevertenda, quand ces deux
cantiers (4°, 5°) s'appliquent à la dispoitien reduplicanda;

l'anneaux, adplicanda, lorsque les ten faces supérieures d'une paire de fuiles ou de folioles, en s'appliquant l'une sentre l'autre, rencontrent la tige et le pétiole parallèlement à leur nervure mitme, et l'enferment entre elles (Atriper hortensis, Alsine media);

b munits, replicanda, lorsque le nine est a lieu par l'application des deu pass inférieures, c'est-à-dire par le munement des folioles de haut en la (Impaiere, nodi-tangere);

municipals, imbricanda, lorsqu'en print la première des deux dispositions middates, elles se recouvrent à demi, resprendent les unes les autres, somme la tales d'un toit ou les écailles d'un pieson (Mimosa);

10 municipales, esbimbricanda, si et est et leu par la face inférieure de la frise et evec la forme reduplicanda (6°) libras subdarissa la

11º manuauss, obvergenda, lorsque la failles ou les folioles de la même paire le rapportent par leur face supérieure ma fappliquer, et forment un angle plus moissouvert;

Bussesses, divergenda, lorsque cel

effet a lieu sur le côté opposé au précédent (Melilotus);

13° ROULABLES, convolvenda, femilles susceptibles de se rouler en cornet ou en entonnoir pour énvélopper, pendant la nuit, leurs sommités jeunes ou fleurles (Malva péruviana);

14° COURBABLES, procurvanda, fleurs conduplicables, susceptibles de se toucher ou de se rapprocher par le sommet, sans s'appliquer l'une contre l'autre par leur page antérieure;

15° BENVERSABLES, recurvanda, se dit dans le même sens des paires RÉDUPLICABLES (2°) [1].

59. Par les organes de la plante qu'elle avoisine, et sous le rapport du milieu dans lequel elle végéte, la feuille prend les dénominations de :

1º soutzamme, subtervaneum, feuille appartenant aux articulations des tiges souterraines;

2º RADICALE, radicale, feuille qui part du collet de la racine et de la base de la tige;

3º EN ROSACE, humifusum, s'étalant sur la terre en forme de rosace (Bellis perennis);

4º CAULINAIRE, caulinum, celle qui vient sur la tige elle-même;

5º RAMEUSE, rameale, rameum, celle qui vient sur les rameaux;

O PLONALE, florale, celle dans l'aisselle de laquelle pousse immédiatement une fleur. La feuille florale, qui prend des dimensions considérables, et enveloppe toute une inflorescence, se nomme sparne, spatha (45);

7° séminale, seminale, cotylédon herbacé des plantes dicotylédones, qui se développé et suit pendant quelque temps la plumule dans les airs, et tombe après, lorsque la plante se suffit à elle-même (Haricot);

8º MAGRANTH, nature, fettille des plan-

<sup>[1]</sup> Ces modifications apportées à la nomenclature nous paráissent justifiées par la précision avec laquelle elles se prétent à la description.

tes aquatiques, munie d'un pétiole assex long pour venir étaler son limbe à la surface, la page inférieure étendue sur le liquide et la page supérieure en contact avec l'air ambiant (Nymphæa) (pl. 7, fig. 10);

9° submencée, submersum, feuille végétant sous les eaux avec le reste de la plante

(Potamogeton, Caulinia);

10º imencia, emersum, celle dont une partie seule du pétiole reste plongée dans l'eau (Sagittaria, Alisma).

60. Sous le rapport de sa structure générale, la feuille est, ou :

1° SIMPLE, simplex (fig. 2, pl. 7), n'ayant qu'un pétiole et qu'un limbe (48); ou :

2º composéx, compositum (pl. 8, fig 71), lorsque le pétiole simple est garni d'un plus ou moins grand nombre de limbes distincts; ou:

3º DÉCOMPOSÉE, decompositum (pl. 8, fig. 86), lorsque le pétiole se ramifie en se garnissant de limbes distincts.

61. Considérée sous le rapport de ses surfaces, la feuille simple est, ou :

1º APLATIE OU FOLIACÉE, compressum seu foliaceum (pl. 7, fig. 1-15), lorsqu'elle n'offre que deux surfaces planes et presque parallèles (48); ou:

20 KPAISSE, GRASSE, polyedron, carnosum (pl. 8, fig. 88), lorsque sa substance est circonscrite par trois ou plusieurs surfaces (Mesembryanthemum).

69. La FEUILLE SIMPLE, folium simplex, par la figure générale de son contoun, circumscriptio, et sans tenir compte des accidents de la marge, est:

1° ORBICULAIBE, orbiculatum (pl. 7, fig. 13), approchant de la forme d'un cercle (Hydrocotyle vulgaris);

3º SUBORBICULAIRE, subrotundum (fig. 12), approchant de la forme orbiculaire (Corylus avellana):

5° OVALE, ovatum (fig. 2), arrondie à ses deux extrémités, mais plus étroite au sommet, et plus longue que large;

4º ELLIPTIQUE, ellipticum (fig. 4), diffé-

rant de la précédente, parce que les de extrémités sont également rétrécies;

5º PARABOLIQUE, parabolicum (pl. fig. 33), plus longue que large, la p grande largeur étant à la base, et se trécissant insensiblement de la base sommet qui est obtus;

6° OBLONGUE, oblongum (fig. 3), bescoup plus longue que large, et dont deux bouts sont arrondis, et les decôtés presque parallèles;

7° SPATULÉE, spatulatum (pl. 7, fig. pl. 8, fig. 111), se rétrécissant du somme qui est obtus et arrondi à la base par étranglement linéaire;

8° CUNÉINORME, cuneiforme (pl. fig. 111, 112), se rétrécissant, du so met, qui est en général tronqué, à base, par deux lignes droites et convigentes;

9° ASYMÉTRIQUE, inæquale (pl. 7, fig. 1 pl. 8, fig. 104, 105, 108, 113), quand deux moitiés que sépare la nervure m diane sont inégales entre elles;

10° TRIANGULAIRE, triangulare (pl.

fig. 15, 27);

11° QUADRANGULAIRE, quadrangula (pl. 8, fig. 109);

12º QUINQUANGULAIRE, quinquangular etc., selon le nombre des angles;

15 REONEIFORME, rhombiforme (fig. 10 dont les quatre côtés sont parallèles, de à deux, et forment deux angles aigus deux angles obtus;

14° TRAPÉZIFORME, trapeziforme (pl. fig. 26), dont les côtés opposés, ou moins deux, ne sont pas parallèles;

15° LANCÉOLÉ, lanceolatum (fig. 18 plus longue que large, et s'amincissa insensiblement du milieu jusqu'à chaq extrémité;

16° LINÉAIRE, lineare (fig. 19, 24), ays ses deux côtés parallèles rapprochés, souvent les deux extrémités rétrécies;

17° ACICULAIRE, acerosum (fig. 20, 21 linéaire, roide, cylindrique, aigue sommet (pin, sapin);

18° CAPILLAIRE OU SETACÉE, capillare s setiforme, ayant la forme ou le calib d'un cheveu ou d'un poil;

19º SUBULÉR OU EN ALÈNE, subulate

(fg. 11), linéaire à la base, et très-aiguë au sonnet;

# MONDIE, rotundum (fig. 10), dont le costour n'offre aucun angle;

11º MARIONNE OU EN REIN, reniforme (5g. 44), suborbiculaire, arrondie, échancie à la base de manière à y former deux lobes distincts, obtus, et rapprochés; °

22 coadronne ou un corun, cordatum (sg. 6), ovale et échancrée en cœur à la bue, de manière à former deux lobes obtu;

25 LUNGIÉE OU EN CROISSANT, lunulatum fig. 14), suborbiculaire et échancrée à la bue, y formant deux angles aigus;

M' MISTITÉE OU EN FER DE FLÈCHE, saguatum (fig. 9, 17), triangulaire, échancie asgulairement à la base pour y ismer, avec le pétiole, deux angles rentrats, et deux angles sortants et aigus;

S'antie ou en pen de lange, hastatum (\$2.9), échancrée sur les côtés et à la bee, pour former deux oreillettes basilires, aigués et perpendiculaires à la servere médiane de la feuille;

Prindramonne ou un violon, pandureforme (fig. 63), oblongue, plus large à la base et rétrécie, des deux côtés, vers le milieu de sa longueur;

10 surves, sinuatum (fig. 36, 46), lasque la ligne de son contour est siacomples ou moins profondément;

Dimagnés, emarginatum (pl. 7, 2, 2, 1, 1, 8, fig. 106), l'inverse de la feuille com, rétrécie à la base, et échancrée pruse crénelure au sommet;

29 MINICILER, auriculation (pl. 7, fig. 64), Trant à sa base deux petits lobes arron-

So occording on the second of the second of

31º LORÉE, lobatume (fig. 54), divisée, juqu'an milieu de sa longueur, en portum distantes les unes des autres et à content convexes, que l'on nomme lobre. Die est miorie, bilobatum; trilloree, quadrilobatum; guadriloree, guadriloree, quadriloree, guadriloree, septemble per minorie, etc., selon le nombre de ses bien (pl. 7, fig. 32, 47, 49, 50, 51, 52, 11, 36, 57; pl. 8, fig. 104, 105);

52° PERDUE, fissum (pl.7, fig. 37), divisée jusqu'au milieu de sa substance, mais en portions égales et linéaires. Elle est BIFIDE, bifidum; TRIFIDE, trifidum; QUADRIFIDE, quadrifidum, etc., selon le nombre de ces lobes linéaires;

33° PARTACÉE, partitum, lorsque ces divisions, égales entre elles, pénètrent presque jusqu'à l'insertion de leurs nervures médianes sur le pétiole commun. Elle est BIPARTITE, TRIPARTITE (fig. 55), QUADRIPARTITE, QUINQUEPARTITE, etc. (fig. 60), NOVEMPARTITE (fig. 59), selon le nombre de ces profondes divisions;

54° PALMÉE, palmatum (fig. 55), lorsque, par le nombre et la direction de ces lobes, la figure qui en résulte rappelle celle d'une main ouverte;

35° PRLTÉR, peltatum (fig. 10, 13, 42), lorsque le pétiole s'insère sur le centre de la page inférieure de la feuille;

36° PENNATILOBÉE, pinnatilobatum; PENNA-TIFIDE, pinnatifidum; PENNATIPABLITE, pinnatipartitum (pl. 8, fig. 76), lorsque les lobes que nous venons de désigner sous ces trois noms différents, sont à peu près perpendiculaires à la nervure médiane, et parallèles entre eux; en sorte que la feuille est pennée en barbe de plume;

37° LYRÉE, lyratum (pl. 7, fig. 62), pennati partite dont le lobe terminal est beaucoup plus ample que les latéraux;

58° LAGINIÉE, *laciniatum* (fig. 60), lorsque ces lobes sont irrégulièrement découpés et se subdivisent plus ou moins à leur tour.

65. A son sommer, apice, la feuille de toutes les formes que nous venons d'énumérer est :

1º OBTUSE, obtusum (fig. 2), terminée par un segment de cercle;

2º RETUSE, retusum (fig. 33), terminée par un sinus peu profond;

5° твомочи́в, truncatum (pl. 7, fig. 47; pl. 8; fig. 84), terminée par une ligne droite perpendiculaire à la nervure médiane;

4º AIGUE, acutum (pl. 8, fig. 93), formant un angle aigu par la jonction de ses deux bords latéraux;

bo Acomináe, acuminatum (pl. 7, fig. 5,

6, 35), terminée par une pointe subulée; 6° MECRONÉE, mucronatum (fig. 38, 39, 49), terminée par une pointe dure et piquante, qui est le prolongement de la nervure médiane;

7º uncinée, uncinatum, lorsque cette pointe se recourbe en crochet;

8° CHREEUSE OU VEILLÉE, cirrhosum, lorsque la nervure se prolonge en une vrille (49).

64. Sur ses bords, margine, la feuille est :

1° ENTIÈRE, integerrinum (fig. 10), lorsque le bord est uni dans toute la périphérie, et que rien, ni à l'œil ni au doigt, n'indique la moindre aspérité ni une plus grande épaisseur;

2º CARTILAGIREPER, eartilagineum (pl. 7, fig. 29, et pl. 21, fig. 10), lorsque le bord offre une épaisseur, et comme un bourrelet distinct de la substance de la feuille;

3º ciliss, ciliatum (pl. 7, fig. 37) hérissée de cils également distants les uns des autres;

4º GLANDULOCILIÉR, glandulociliatum (pl. 8, fig. 101), lorsque chacun de ces cils est terminé par une petite glande plus ou moins sphérique;

5º épissus, spinosum (pl. 7, fig. 45), quand cas cils sont des piquants, ou que chaque dent se termine par une pointe aiguë, et forme elle-même par sa consistance nu assez fort piquant; le caractère opposé à celui-ci se désigne par l'épithète;

INERME, inerme, sans piquant;

6° BI OU TRIÉPINEUSE, bi seu trispinosum (fig. 98), lersque chacun des piquants, au lieu d'être simple, est à deux ou trois branches;

7° AGGROGNANTE, lappaceum, lorsque ces épines sont hérissées de petits piquants dirigés vers leur base, et qui font que l'épine une fois entrée dans un tissu s'en retire difficilement (pl. 37, fig. 1, pl);

8° BENTÉR, dentatum (pl. 7, fig. 51; pl. 8, fig. 102), dont le bord est découpé en petits angles aigus, de la même substance que la feuille, perpendiculaires à la nervure médiane dans les feuilles allongées, rayonnant dans les fguilles proiqulaires, ou dirigés à

l'opposé de la tige dans les feuilles te quées.

9º DESTREÉS OU DENTÉS EN SOIR, carrel (pl. 7, fig. 40), lorsque les dents sent se nées vers le sommet de la feuille.

10° DOUBLEMENT PRETELÉS (fig. 27, M duplicato - serratum, lorsque les de sont elles-mêmes dentelées;

11º BENTIQUIÉS, denticulature (fig. 55; pl. 8, fig. 104), dentée on dente très-finement;

12º noncés, erosum (pl. 8, fig. 110), de la hord semble désoupé comme par petits emporte-pièces, ou par la dentd's chenille;

13º MORDER, pramorsum (pl. 7, fig. 4 lorsque c'est le sommet tronqué qui cainsi rongé;

14º cuánalis, crenatum (pl. 7 et i fig. 14, 97), dont le bord est décaupé pi des crénelures arrondies et contigues;

15° psommés, lanarum, loraque les is cisions du bord sont toutes irrégulière et non d'après un dessin commun;

16° crérun, arispum (fig. 48), dant bord ou les incisions se contournent et plissent de différentes manières en-desse ou en-dessous;

17° ONDULÉE, undulatum (fig. 56), ler que sans se crisper, le bord, quoique stier, décrit des ondulations régulières;

18° russin, plicatum, lorsque les en dulations s'étendent du bord jusqu'au p tiole, en rayonnant, et sont dispesé comme les plis d'un éventail suvert (A chemilla).

65. Par la survace da l'une qu de l'at tre de ses pages, superficie disci seu m pini seu proni (48), la feuilla ant s

GLABRE, Glabrum; LIGER, laye; SAARNI SCABrum; FARINEUSE, farinosum; GRISTALLINE, crystallinum; Épineuse, spinosum (fig. 46); pongtuée, punctatum; GLAMPI LEUER, glandulosum (fig. 85); hispidum; pubescente, pubescent; lactei cente, lactescens; velue, villosum; la neuee, lanatum; sourgee, seriosum tomenteuse, tomentosum; verrucosum; termes que nous ayons déj définis à l'article de la tige herbacée (34)

17º vuerzes, viscidum, lorsqu'elle se recouvre d'une liqueur visqueuse soit gemmesse, soit sucrée, telles sont les femiles de l'Acer saccharinum;

18 tensers, nitidum, lorsqu'elle réfichit les rayons lumineux comme les surfaces pelies;

19 HARR, planum (fig. 10);

26 corcave, concavent (fig. 15), quand elect in page supérieure qui est concave;

11 convexe, convexum, quand c'est la page inférieure;

23° EN CORNET, cucullatum (fig. 16, 41) dent les bords se rapprochent vers la base en forme de cornet;

23° canimin, carinatum (pl. 7 et 8, fig. 45, 91, 93), lorsque ses deux moitiés, en se rapprochant un peu, donnent à la feuille la forme générale d'une barque dont la nervure médiane serait la quille, carina;

25 CARALICULÉE, canaliculatum (pl. 8, f.g. 89), creusée en gouttière dans le sens de sa longueur;

25° ALGUEUSE, rugosum (fig. 102), lorsque le réseau de la feuille est dépassé par le parenchyme, qui forme ainsi une multitude de petites rugosités; dans le cas contraire, elle est réticulée, reticulatum;

26° rimestran, cancellatum (106), dont les nervures longitudinales sont unies par des nervures transversales d'égal calibre et sami rapprochées que les premières, en sorte que le tout forme un treillage à mailles carrées et privées de parenchyme (Hydrogeton fenestralis);

27° BULLER, bullatum (pl. 7, fig. 34, 35), busque le parenchyme ressort comme en visicules de ce treillage;

38° VERRUSE, venosum (fig. 44), lorsque les nervures s'apaştomosent à l'infini

29 NERVECSE, nervosum (fig. 54, 55, pl. 8, fig. 94, 95), lorsque la surface est reversée par de grosses nervures, soit prelièles, soit divergentes, soit simples, set ramifiées, qui offrent une charpente pracipale, distincte des anastomoses accumires;

Frankaviéz, anervium (91), dont la refere n'est traversée par aucune ner-

vure et n'offre qu'une membrane lisse et continue;

31° uni-tai-quinque-saptan-novan-unitinanvisa, 1-3-5-7-9 nervium (pl. 7 et 8, fig. 61, 34, 35, 94, 106), traversée par une, trois, cinq, sept, neuf, etc., nervures longitudinales distantes, et qui, partant de la base du pétiole, viennent se réunir au sommet de la feuille;

32° UNI-BI-TRI-QUADRI-QUINQUE-SEX-SERTEM-OCTO-NERVEUSE, 1-2-3-4, etc., nervosum (pl.7, fig. 31, 52, 50, 49), lorsque la nervure principale, qui alors ne compte pas, produit sur toute sa longueur à droite et à gauche, des nervures secondaires et presque du même calibre qu'elle, en général convergentes vers le sommet et au nombre d'un, deux, trois, quatre, etc.;

33° OLONERVIÉE, olonervium (fig. 41), lorsque les nervures longitudinales, qui partent toutes de la base de la feuille, sont tellement rapprochées, que le tissu de la substance semble en être exclusivement formé;

34° OLONERVEUSE, olonervosum (pl. 7 et 8, fig. 26, 48, 93), lorsqu'on peut en dire autant des nervures qui partent de la nervure médiane, sur toute sa longueur;

55° NERVO-VEINEUSE, nervovenosum (pl. 8, fig. 97), lorsque les nervures, avant d'arriver jusqu'au sommet de la feuille, se ramifient en veines;

36° IMPARINERVIÉE, imparinervium (pl. 7, fig. 15), lorsque la feuille possède une nervure médiane seule ou accompagnée de nervures latérales;

37º PARINERVIÉE parinervium (fig. 52 lorsque la nervure médiane manque;

38° SYNNERVIÉE, synnervium (pl. 8, fig. 102), lorsque les nervures principales convergent par une courbe vers le sommet de la feuille;

39° SYNNERVEUSE, synnervosum (pl. 7 et 8, fig. 49, 56, 97, 113), lorsqu'on peut en dire autant des nervures secondaires;

40° DINERVEUSE, dinervosum (pl. 7 et 8, fig. 31, 109), lorsque les nervures seçondaires divergent entre elles;

41º PÉRIMERVEUSE, perinervorsum (pl. 7, fig. 13, 42, 53, 59), lorsque les nervures

partent d'un point commun qui correspond à l'insertion du pétiole, et rayonnent comme des branches de parasol; telles sont les formes de feuilles que nous avons désignées sous les noms de PALMÉES, PELTÉES, PENTALOBÉES, PENTAFIDES. (62, 31° etc.).

66. Sous le rapport de la consistance, consistentia, la feuille se désigne par les épithètes de :

1º DURB, durum, lorsque sa substance se laisse difficilement pénétrer;

2º ROIDE et CASSANTE, rigidum, lorsqu'elle casse par le ploiement;

50 FLEXIBLE, lentum, lorsqu'on peut la ployer sans la casser;

4º MOLLE, molle, lorsqu'on peut la plisser sans la casser, et qu'elle se déchire au moindre effort de traction;

5° MEMBRANEUSE, membranaceum, lorsqu'elle a si peu d'épaisseur, et que son réseau est si peu sensible, qu'elle semble être réduite à l'organisation d'une pellicule simple.

67. La PRUILLE GRASSE, folium carnosum (61, 2°), selon ses différentes formes, se désigne sous les noms de :

1º CYLINDRIQUE, teres;

2º SEMI-CYLINDRIQUE, semi-cylindricum (pl. 8, fig. 88), lorsque le cylindre est aplati sur une de ses faces, qui en général, est l'antérieure;

3° conique, conicum (fig. 83).

4º FISTULEUSE, fistulosum (ibid.), cylindrique ou conique, et creuse intérieurement:

5° comprimér, compressum (fig. 82), aplatie latéralement, en sorte que les bords deviennent les faces;

6° DÉPRIMÉE, depressum (fig. 85), aplatie dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens ordinaire des feuilles;

7º LINGUIFORME, linguiforme (fig. 90), concave en-dessus, convexe en-dessous, linéaire, acuminée;

8º GIBBRUSE OU BOSSUE, gibbosum, relevée en bosse sur l'une ou l'autre face;

9° ENSIFORME ou en forme d'épée, ensiforme, comprimée, convexe latéralement, effilée antérieurement et postérieurem et terminée en pointe;

10° AGINACIPORME OU en forme de sal acinaciforme (fig. 99), comprimée con la précédente, ayant un bord épais l'autre aigu, et recourbée en arrière;

11º DOLABRIFORME, en forme de DOLO dolabriforme (fig. 96), presque cylin que à la base, ayant deux bords, l'ai rieur aplati et épais, et légèrement cave ou rectiligne, le postérieur recou en bosse, et tranchant;

12° DELTOÏDE OU TRIQUÊTEE (fig. 84), i tant par sa coupe transversale le Δ Grecs;

13° CARINÉE, carinatum (fig. 91), cr sée en gouttière par-devant et cour en forme de quille sur le dos;

14º TETRAGONE, tetragonum, dont la : tion transversale est un carré;

68. La reuille composée, folium com situm (60, 2°), selon le nombre des folic qui la composent, prend les épithères o

1º ARTICULÉR, articulatum, lorsqu'e se compose d'une série plus ou moins ne breuse de limbes soudés bout à b (feiulles d'Oranger, certaines tiges for cées de Cactus);

2º DIGITÉE, digitatum, lorsque les sol les sont disposées comme autant de doi autour du sommet du pétiole, et alors e est:

3º BINÉE, binatum (70), (Zygophyll fabago);

4° TERNÉE, ternatum (66), (Oxalis, T folium, etc.);

5º QUATERNÉE, quaternatum (fig. 6 Marsilea quadrifolia);

6º QUINER, quinatum (fig. 72), (Pot tilla, Rubus, ou Æsculus, etc.);

7° septemnée, septemnatum (fig. 78 (Æsculus, etc.);

8º PENNÉE, pinnatum, lorsque le pétis simple porte les folioles sur ses deux tés, et non au sommet, ou une seule sommet, et alors elle est:

9° IMPARIPENNÉE OU AILÉE AVEC IMPAIR imparipinnatum (fig. 68), lorsqu'elle poi une foliole au sommet, ce qui rend nombre de ses folioles impair; 10 PARPERNÉE OU AILÉE Sans FOLIOLE IM-PARS, paripinnatum (pl. 8, fig. 71), larque la foliole impaire manque;

11 consecún, conjugatum, ou oppositionatum (fig. 71), lorsque les folioles sont disposées par paires et opposées l'une à l'autre;

19° ALTERNIPENNÉE, alternipinnatum (fg. 79), lorsque les folioles de gauche alternest avec les folioles de droite, c'est-à-dire que l'une s'insère, sur son côté respectif, plus haut ou plus bas que l'autre, sur le côté opposé du pétiole;

13º INTRAPENNÉE, intrapinnatum (interreptipinnatum) (fig. 79), lorsque entre chaque grande foliole s'en trouve une plus petite;

14º hiteofennée, retropinnatum seu decrescepinnatum, lorsque chaque foliole se prolonge sur le pétiole, au-dessous de se point d'insertion, par une petite crête; 15º articulopennée, articulatopinnatum (6g. 68), lorsque l'insertion de la foliole abre sur une articulation du pétiole;

16° APRICULOPENNÉE, auriculatopinnatum (16°, 67), lorsque chaque foliole a le caractère de la feuille auriculée (pl. 7, fg. 64);

17º ravoliolke, trifoliolatum (pl. 8, fg. 67, 68), à trois folioles'qui ne partent pattomme dans la feuille ternée (fig. 66), d'acceire commun. — On désigne, sur les paripennées, un plus grand nombre de faioles, par le nombre de panes, juga, qui les composent, en tenant compte à part de la foliole impaire, lorsqu'elle etiste; ainsi l'on dit:

18 mutuir, bijugum, la feuille paripennie, composée de quatre folioles opposée deux à deux;

19 nauseris, trijugum, la feuille paripanée, composée de trois paires de fololes, c'est-à-dire de six folioles opposées tex à deux;

20 eurriveur, quadrijugum, quinquemai, quinquejugum; sexiusure, sexjuma (fg. 71), et ainsi de suite jusqu'à la fame indéfinie ou trop longue à compter f. 80), que l'on désigne sous le nom à mitureure, multijugum.

PRYSICLOGIE VÉGÉTALE.

69. La PEUILLE DÉCOMPOSÉE, decompositum (60, 3°), selon le nombre de subdivisions de son pétiole, se dit :

1º BIGÉMINÉE, bigeminatum (pl. 8, fig. 74), lorsque le pétiole principal se divise en deux petits pétioles secondaires, portant chaoun une paire de folioles;

2º PERROGÉNIRÉE, pinnogeminatum (fig. 78), lorsque chacun des deux pétioles secondaires porte plusieurs paires de folioles;

5º TRICÉNINÉE, tergeminatum (fig. 75), lorsqu'à la naissance des deux pétioles secondaires, le pétiole principal porte luimême une paire de folioles, organisation dichotomique analogue à l'inflorescence du gui (Mimosa tergeminata);

4º ΒΙΤΕΝΝΈΕ, biternatum (fig. 81, α), lorsque le pétiole principal se subdivise en pétioles secondaires portant trois folioles chacun;

5° TRITERNÉE, triternatum (fig. 81, 8), lorsque les pétioles secondaires se subdivisent en pétioles tertiaires portant trois folioles chacun;

6º BIPENNÉE, bipinnatum (fig. 86), lorsque le pétiole principal se divise en pétioles secondaires pennés;

7º TRIPENNÉE, tripinnatum, lorsque les pétioles pennés sont des pétioles tertiaires;

8º subdécouposée, supradecompositum, lorsque les pétioles tertiaires se subdivisent en pétioles quaternaires, les quaternaires en d'autres, et ainsi de suite;

9º PÉDALÉE, pedatum (pl. 7, fig. 58), lorsque le pétiole bifide ne porte des folioles que sur son bord interne;

10° composito-partite, -fide-lobée, compositopartitum, -fidum, -lobatum (pl. 8, fig. 65), lorsque la dernière division du pétiole porte une foliole partagée (partitum), ou pendue (fissum), ou lobée (lobatum), selon les définitions que nous avons données de ces épithètes (61, 5°).

70. Sous le rapport de leur présoliation, præfoliatione (52), c'est-à-dire de leur disposition dans le nouton, gemma, qui les renferme primitivement, les feuilles peuvent être :

1º ÉQUITANTES, equitantia (pl. 9, fig. 6),

5

lorsque la feuille la plus externe reçoit dans son pli la feuille plus interne, celle-ci la suivante, et ainsi de suite, en avançant vers la feuille centrale; enfin dont la section transversale offre la forme indiquée par la figure ci-dessus;

2º QUADRATEQUITANTES, quadratequitantia (pl. 9, fig. 7), lorsque la coupe de chacune des feuilles offre, en réunissant ses bords, un quadrilatère;

5° TRIGONEQUITANTES, trigonequitantia (pl. 9, fig. 9), lorsque chaque feuille forme un angle, dont l'ouverture est fermée par un des côtés de la feuille plus externe qu'elle;

4º ENGRENÉES, obvoluta (pl. 9, fig. 10), lorsque les deux seuilles ployées ont réciproquement un de leurs bords plongé dans le pli l'une de l'autre, forme dont la figure offre la section transversale;

5º IMBRIQUANTES, imbricantia (pl. 9, fig. 11), lorsque les deux bords rapprochés de deux feuilles opposées correspondent, de chaque côté, à la nervure médiane de chacune des deux feuilles opposées plus internes, et ainsi de suite;

6° CONYOLUTÉES, convoluta (pl. 9, fig. 12), lorsque la feuille la plus externe, en se roulant sur elle-même, enveloppe entièrement l'interne, qui enveloppe de même la suivante, etc.;

7° oppositing Lécules, oppositing old (pl. 9, fig. 13), lorsque chacune des feuilles imbriquées roule chacun de ses bords sur lui-même, du côté de la page supérieure;

8° OPPOSITONÉFLÉCHIES, oppositirevoluta (pl. 9, fig. 14), lorsque, dans la même disposition, les bords sont roulés du côté de la page inférieure de la feuille;

9° ALTERNINFLÉCHIE, alterninvoluta (pl. 9, fig. 15), lorsque les bords roulés de la feuille externe s'appliquent sur le dos de la feuille interne, dont les bords roulés s'appliquent sur la page interne de la feuille externe;

10° CIRCINALES, circinalia, lorsqu'elles sont roulées sur elles-mêmes de haut en bas, en sorte que le sommet de la feuille soit le centre de cette spirale, disposition qui imite celle d'une crosse d'évêque;

c'est la disposition de la fronde des fou gères.

71. Sous le rapport de leur polition folatione (53), c'est-à-dire de leur dispostion autour de la tige développée, le feuilles peuvent être:

1° ALTERNES, alternantia (pl. 8, fig. 107 lorsque l'une s'insère sur le côté de la tig opposé à l'autre, mais à une différent hauteur;

2º opposits, opposita (ibid., fig. 115 lorsqu'elles s'insèrent à la même hauteu et en face l'une de l'autre;

3º croisées, decussata, lorsque les pai res se croisent à angle droit: et c'est là l cas le plus commun de l'opposition;

4º SPIRALÉES, spiralia, lorsque leur points d'insertion se font sur une lign spirale autour de la tige;

5° ÉPARSES, sparsa, lorsque cette der nière disposition est moins caractérisée e moins régulière;

6° UNILATÉBALES, unilateralia, lorsque leurs limbes se dirigent tous du même côté, par la torsion de leurs pétioles;

7º DISTIQUES, disticha, lorsque, soit alternes, soit opposées, elles s'insèrent e se dirigent régulièrement de deux côtés opposés et en barbes de plume;

8° TRISTIQUES, TÉTRASTIQUES, tristicha, tetrasticha, lorsque par leur disposition el leur direction elles forment longitudinalement trois ou quatre rangs de feuilles superposées;

9º DISTANTES, remota seu distantia, lors que leur insertion a lieu à des distances considérables;

10º BAPPROCHÉES, approximata, dans le cas contraire;

11º ENTASSÉES, conferta, lorsque par leur rapprochement elles cachent la tige à la vue;

12° insaiquées, imbricata (pl. 55, fig. 2 fl), qu'il faut bien distinguer de l'épithète imbriquantes, imbricantia (79, 5°), lorsqu'elles s'entassent et s'appliquement contre la tige, se recouvrant mutuellement comme des tuiles eu des étailles de poisson.

13º FASCICULERS, fasciculata, lorsque les

pétioles seuls se recouvrent par leur base et que les limbes s'étalent en faisceau, la tige n'aquérant pas de dimensions sensilies;

14 VERTICELEES, vorticillata (pl. 7, fg. 25), lorsque leurs points d'insertion forment des anneaux autour de la tige;

que chaque verticilie est incomplet;

A VERTICILLÉES PAR TROIS, ternoverticillatz, lorsque le verticille est composé de trois feailles;

7 VERTICILLÉES PAR QUATER, quadriverticiliais, lorsque le verticille est composé de quatre :

\*VERTICILLÉES PAR CINQ, PAR 81X, PAR ETT, etc., quinoverticillata, sextuploverticilata, etc.;

13º STELLÉES OU en ROSACE, stellata, lersqu'en se pressant et s'étalant au sommet de la tige, elles y forment une sorte de rosace (Saxifraga umbrosa);

16 CAPITULIFORMES OU EN CHAPITEAU, capitatiformia, lorsque ces rosaces se forment au bout d'une longue tige qui imite le fat d'une colonne, et au moyen de larges expansions foliacées plus ou moins décomposées (Palmiers, Fougères arborescentes).

# Y. RAMESCENCE (re) ET INFLORES-CENCE (in).

72. Nous avons dit précédemment (37) que chaque rameau était le développement d'un bourgeon, et que le bourgeon primitif se trouve constamment dans l'aisselle d'une feuille. Il s'ensuit donc que le nameaux à feuilles, et l'inflorescence, qui est la disposition des rameaux à feuilles, et l'inflorescence, qui est la disposition des rameaux à fleurs, ésiment suivre les lois de la rollation, qui est la disposition des feuilles. Ainsi, la laussemment, de même que l'inflorescence, stra;

1º ALTERNE, alterna; opposita; malie, spirata; ceoisie, decussata; dismel, disticha; teistique, tristicha; venmelie, verticillata; eessile, sessilis; distum, distans; perssée, conferta; lorsquelle dérivers du genre de roussion désigné par ces mots (71) :

11º DESTÉE, digitata, lersque les ramaux partent tous du sommet de la tige, comme les folioles de la feuille digitée (68, 2°) partent du sommet du pétiole (Panicum crus galli);

12º LAGRE, laza, quand il existe de grandes distances entre les divers étages des rameaux, qui dans ce cas sont longs et flexibles;

15º sunnéz, coarctata, quand les rameaux sont courts et pressés;

14º INTERRONPOE, interrupta, lorsqu'il existe de distance en distance des interruptions dans la forme générale (Agrostis interrupta);

15º DRESSEE, erecta (Lavendula spica), PENDANTE, pendula (Carex maximo, pendula);

16º PERCHÉE VETS la terre, netans, par la flexion de la tige ou des pédoncules ;

17° counsés, cernua, lorsqu'elle se fléchit et se penche seulement à son sommet, par la flexion de son axe.

73. Il est des formes d'inflorescences qui se désignent par des noms substantifs dont les principaux sont les suivants :

1º ONEBLLE, umbella (pl. 36, fig. 5), lorsqu'un verticille régulier de rameaux à fleurs termine la tige, c'est-à-dire que le développement de la tige s'arrête immédiatement au-dessus du point d'insertion de ce verticille; ce qui forme une sorte de parasol (Umbelliferæ);

S' OMBRILULE, umbellula, nouveau verticille qui termine chaque rameau de l'ombelle par le même mécanisme. Le verticille de feuille qui a donné naissance à l'ombelle ou à l'ombellule, se nomme involucae, involuceur, (inv), pour l'ombelle; involuceur, involuceur, pour l'ombellule, ou ombelle partielle;

3° совтиви, corymbus, lorsque се рагаsol provient d'une autre inflorescence que le verticille, c'est-à-dire que les rameaux, quoique insérée sur la tige à diverses distances les uns des autres, arrivent pourtant tous à la même hauteur (Hedera, Sambucus); 4º GRAPPE, racemus, lorsque les rameaux à fleurs, ramifiés et flexibles, terminent la tige, en partant de divers points distants, sans arriver à la même hauteur, et sans former, par conséquent, un parasol (Vitis vinifera);

5° тичави, thyrsus, c'est la grappe rigide, droite et non pendante (Ligustrum, Æsculus);

6° PANICULE, panicula (pl. 19, fig. 3), lorsque l'inflorescence se compose de semiverticilles alternes, distants, dont les rayons sont plus ou moins ramifiés, et n'arrivent pas à la même hauteur (la plupart des graminées);

7º km, spica (pl. 15, fig. 12), lorsque ces semi-verticilles, alternes, sont formés de fleurs sessiles et pressées contre la tige, qui prend alors le nom de rachis (Froment, Seigle, Orge);

8° catra, crista, lorsque les fleurs, pressées, naissent sur un seul côté de la tige, ou se dirigent d'un seul côté qui est toujours celui de la lumière, c'est-à-dire le zénith; et que, par suite de cette disposition, la tige, qui dans un grand nombre de cas s'épaissit outre mesure, se rejette en arrière (Celosia cristala, Heliotropium);

9° CAPITULE, capitulum, lorsque les fleurs, en se pressant au sommet de la tige y forment une tête globuleuse (Globularia vulgaris);

10° QUEUE, cauda, lorsque les fleurs, pressées et affectant soit la disposition croisée soit la disposition spirale, couvrent la tige dans une certaine longueur. Cette inflorescence se nomme improprement épi (Plantago major, Veronica spicata, etc.);

11º CEATON, amentum (pl. 15, fig. 1 a), lorsque, avec cette forme de l'inflorescence, l'enveloppe florale ne se compose que d'une écaille ou follicule, et est en général unisexuelle (Populus, Salix);

12º ifiller, locusta, petit chaton à écailles, gluma, palea, alternes et imbriquées (Bromus, Festuca);

13° côns, strobus, chaton femelle dont l'écaille s'épaissit à son sommet outre mesure, devient ligneuse, et recouvre en-

tièrement le fruit : ce qui donne souve à cette inflorescence la forme d'une tou (conifères : Pin, Sapin);

14º núceptacie, receptaculum (pl. fig. 1), lorsque les fleurs, disposées spirale, en se pressant au sommet de tige se dirigent toutes verticalement, à lement que la tige prend un accrois ment insolite en largeur, et forme ai une espèce de calotte de sphère soli dont le côté plane est tourné vers le a (composées ou synanthérées: Aster, Bell Dahlia);

15° PIGUE, ficus, un réceptacle aphy dont les bords se referment au somme et dont l'inflorescence est tout inter et pariétaire (figue du Figuier).

74. La continuation de la tige qui su porte un épi ou une panicule (73, 6° 7 se nomme rachis; celle qui supporte tou autre forme d'inflorescence se noms Axe, axis.

75. La namescence offre ou des cara tères naturels qu'elle ne doit qu'à « développement spontané, ou des cara tères artificiels qu'elle ne revêt qu'à l'aid de certains procédés de l'art auxque elle est susceptible de se prêter par ur organisation spéciale. Dans le premie cas, nous la nommerons ramescence naturelle; dans le second, ramification art ficielle.

76. La BANESCENCE NATURELLE, rame centia spontanea, est ou:

1º SPRÉROIDALE, globosa, lorsque l'el semble de la disposition de ses branch et de ses rameaux prend la forme généra d'une tête arrondie (Oranger, Múrie Ormeau);

2º DIVANQUÉE, divaricata, lorsque e rameaux se subdivisent en V dans tolles sens ;

5° FUSIFORNE ON EN FUSEAU, fusiformi lorsque le tronc est d'un seul jet, et qu ses rameaux, en général grêles, courts, peu ramifiés, s'appliquent contre le troi et décroissent à mesure qu'ils s'approche de la cime; 4 MARDALE, pyramidalis, quand, aveclus les autres caractères précédents, se branches et rameaux sont ouverts (57,4°) et approchent plus ou moins de l'horisontalité.

77. La RAMPICATION ARTIFICIELLE, ramifeatio artificialis, s'obtient, ou par la UNILE, putatio, ou par la TONTURE, tonsura.

La taille se fait à l'aide de la serpette; h tonture, à l'aide du croissant. La première spère sur chaque rameau en détail, Caprès des règles qui varient selon l'esme d'arbres, la destination du travail et h situation du rameau. La seconde spite d'un coup sur l'ensemble de la ramifection; elle fauche les parois du massí des rameaux comme des surfaces. La presidre vise à des résultats économiques; h seconde, à des effets de paysage. La talle ne s'applique qu'aux arbres fruitien (20, 24°); la tonture, qu'aux arbres es arbustes d'ornement (20, 14°); l'une mit des règles, l'autre des caprices. Parbat, nous ne devons nous occuper que de la première.

78. L'arbre qui se prête naturellement an engences de la taille, se nomme en him Arbor putabilis; celui qui se prête i h tenture se nomme Arbor tonsilis. L'éphlite seca, ajoutée à la fin de celle par laquele nous exprimerons la forme de l'arbre indiquera que cette forme est le produit de l'art; ainsi les arbres fruitiers sent susceptibles d'être taillés ou:

1º m ESPALIERS, parietiseca, lorsque lens rameaux sont disposés contre la mrace du mur avec un tel art qu'on obteme le plus de fruits dans le moindre capace possible. Les espaliers sont taillis:

" IN V, quintiseca, lorsque les deux branches-mères ont été palissadées, en forant un angle de 45° chacune avec le trac; soit:

in iventale, flabelliseca, lorsqu'au in de deux branches-mères la taille en inc subsister quatre ou cinq;

h m Palmette, pennæseca, lorsque, kinacaux sont disposés à angles droits

de chaque côté de l'axe, soit naturel, soit artificiel, de la tige:

5° EN CONTRE-ESPALIERS, platiseca, lorsque sans les appliquer contre un mur, et même en les laissant isolés, la taille leur donne la forme des espaliers;

6º EN PYBAMIDE, pyramidisoca;

7º BN QUBNOUILLE, coliseca;

8º EN CORBEILLE, calathiseca;

Selon que la taille donne à l'arbre isolé l'une ou l'autre de ces formes;

9° EN PLEIN VENT, parciseca, lorsque la taille n'a lieu tout juste que pour priver de ses rameaux stériles l'arbre isolé de tout abri et abandonné à son développement spontané.

### VI. TERMINAISON DE L'INFLORES-CENCE.

- 79. Le développement caulinaire (29) ou raméal (40) peut être anatré ou renmink; en d'autres termes, il peut se terminer accidentellement ou essentiellement.
- 80. Il est terminé accidentellement ou arrété, lorsque le bourgeon terminal est organisé comme les bourgeons qui se développent, et que, par une cause constante, mais inconnue, il reste stationnaire sous sa première forme, et finit par tomber sans avoir vécu.
- 81. Il est terminé essentiellement ou terminé, lorsque le bourgeon terminal, ayant pris une forme nouvelle et un développement normal, mais d'après de nouvelles lois et sur un type tout différent de celui du bourgeon inférieur dans le sein duquel il a pris naissance, il n'est plus apte à reproduire le système foliacé qu'il termine, et rend tout développement ultérieur de la tige organiquement impossible.
- VII. FLEUR, flos (fs), et FRUIT, fructus (fr); leur définition.
- 82. La FLEUR, flos, est la terminaison organique de la tige.

Le yavra, fructus, est la terminaison organique de la fleur qui le recèle.

- 85. La fleur est l'analogue des écailles qui recouvrent le bourgeon (54), et qui s'épanouissent d'une manière plus ou moins ouverte pour se prêter à l'acte de la fécondation.
- 84. Le fruit résulte de cet acte : c'est le rameau terminal (embryon), tellement emprisonné par ses enveloppes gemmaires (54) immédiates, tellement soustrait par là à toute communication nutritive, qu'il ne peut sortir de ce sommeil et être rendu aux bienfaits de l'air et de la terre, qu'après que son enveloppe externe a rompu ses liens, en se détachant du bourgeon maternel, et qu'il s'est ouvert par cette cicatrice une communication avec le monde extérieur; le fruit est destiné à déplacer le développement ultérieur de la plante.

Dans la langue vulgaire, le véritable fruit est celui dont au moins une enveloppe est comestible, ou l'embryon luimême, qu'on appelle alors amande.

- 85. La récondation, fecundatio, a lien chez les végétaux comme chez les animaux par la combinaison des produits de deux sexes: le MALE, mas, et la FEMELLE, formina. Comme chez les animaux, le produit nouveau reste à la femelle.
- 86. La Parturition, partus, a lieu chez les végétaux comme chez les polypes: les plantes sont vivipares par leurs grmmes, et ovipares par leurs ovaires.
- 87. L'appareil qui fournit le produit fécondant se nomme l'ORGANE MALE, genitale masculinum; celui qui fournit le produit fécondé se nomme l'ORGANE FENELLE, genitale fæmininum. Quand ces appareils se développent sous des formes constantes et susceptibles d'être distinguées, soit à l'œil nu, soit à l'aide de verres grossissants, on les désigne : le mâle, sous le nom d'étamine, stamen (sm), (pl. 39, fig 11);

- la femelle, sous le nom de Pistis, pistis (pt), (pl. 50, fig. 2).
- 88. La fleur, ramenée à sa plus sin expression, est une enveloppe soit sim soit double, et souvent même réduite forme d'un poil, d'autres fois pen vis à l'œil nu, et renfermant l'un ou l'au des deux organes précédents (Callitri verna).
- 89. La fleur qui ne renferme que appareils d'un seul sexe se nomme t sexuelle, unisexualis.
- 90. La fleur qui ne renferme que des pareils mâles, quel qu'en soit le nombs se nomme fleur nale, flos masculus (pl.: fig. 10). Celle qui ne renferme que appareils femelles, quel qu'en soit nombre, se nomme fleur femelles, famineus (ibid. fig. 12). Celle qui, dans même enveloppe, renferme les apparemâles et les appareils fæmelles, se nom fleur hermaphrodis (pl. 30, fig. 7).
- 91. Il est des espèces dont tous les i dividus sont unisexuels, mais dont chaquindividu ne porte que des fleurs d'un mén sexe; on les nomme espèces diolous, sp cies diolous (de &4, deux, et ecce, maisor L'individu qui ne porte que des fleu mâles se nomme individu male, planta ma cula. L'individu qui ne porte que d fleurs femelles se nomme individu prime planta foeminea (Cannabis, Humulus).
- 92. Il est des espèces BISEXUBLES, sexuales, qui portent à la fois et sur mêmes rameaux, mais séparément, fleurs mâles et les fleurs femelles; on nomme espèces monoïques, species moicæ; ou androgynes, androginæ [1] (

  µove, seul, et ecos, maison; et de an mâle, et you, femelle). (Carex, Fich Zea.)

<sup>[1]</sup> Dam la classification que nous adopterom à suite du système, nous ne reconnaîtrons que

- 95. Celles qui ne portent que des fleurs numerorus se nomment sericus unnuments, species hermaphroditæ (Liliam, Rosa, Narcissus, et le plus grand nombre des fleurs).
- 94. Les espèces hermaphrodites qui portent en outre des fleurs unisexuelles, soit sculement mâles, soit sculement femelles, soit mâles et femelles à la fois, on les nomme rolyames, polygamæ (de sois plusieurs, yapes, noces) (Parietaria, Valantia, etc.).
- 95. Dans les plantes unisexuelles, lorsque le pistil d'une espèce est fécondé par l'ergane måle d'une espèce ou variété voisize, la graine qui provient de ce croisement donne naissance à une plante dont les caractères tiennent des deux espèces; de celle qui a fourni le fluide fécondant. et de celle qui en a imprégné son oyule. La nouvelle plante est un nietis qu'on moune aveaide, planta hybrida. On désize ∝ phénomène sous le nom d'ayba μοιτά . hybriditas. La fécondation artificielle du figuier se nomme CAPRIFICATION, caprificato; on peut désigner, sous ce nom, toute spération par laquelle on cherche à obtear des hybrides.
- M. Les végétaux, dont les sexes n'affectent pas des formes déterminables et visibles à l'œil nu, se nomment cayprocums (de χωντος, caché, et γαμος, noces). Celles dont les sexes sont distincts et visibles se nomment phanéaganes (de γαμρς, évident, γαμος, noces). Les champignons sent des cryptogames; la rose est phanérogame.

VIII. ORGANISATION DE LA FLEUR ET DU FRUIT.

97. La fleur ne pouvant exister privée les organes sexuels, tandis qu'elle peut repasser, sans perdre son caractère es-

in in disiques, c'est-à-dire, d'après nous, perus inns ficurs mèles et ieurs ficurs femelles sur sentiel, de tous les appendices accessoires; et d'un autre côté le ristit, dans les fleurs hermaphrodites, étant toujours la terminaison réelle du rameau, au moins par l'un de ses organes, le stigmats, qui forme alors le centre autour duquel rayonnent toutes les portions de l'organisation florale, il est naturel que nous commencions par le ristit, et qu'à l'inverse de la méthode que nous avons conetamment suivie dans l'exposition de la nomenclature, nous procédions ici du semmet à la base.

### 1. PISTIL, pistillum.

98. Le Pistil, pistillum (pt pl. 30, fig. 9), est l'organe semelle, genitale formineum. des plantes; il se compose 1º d'un ovaine, ovarium (o), qui renferme l'ovolz, ovidum, on les ovules (ov); 2º d'un ou plusieurs styles (stylus) (sy), dont chacun est surmonté d'un stigmate, stigma (si). Après la fécondation, le stigmate et le style se fanent et disparaissent, et il ne reste que l'ovaire qui devient le raure, fructus ; à l'époque de cette maturation, l'ovule est devenu la graine, granum; et le fruit s'ouvre, en se déchirant ou se décomposant pour laisser tomber la graine, dont les enveloppes s'ouvrent à leur tour par une décomposition graduée pour laisser germer l'embryon. La graine est l'analogue de l'œuf pondu, l'ovule fécondé est l'analogue de l'œuf humain pendant la gestation; l'analogie poussée plus loin dès à présent ne serait qu'un jeu d'esprit.

99. Le stienate, stigma (si), est un organe papillaire, de forme très-variable, destiné à recevoir l'imprégnation fécondante de l'organe mâle (87) et à la transmettre, par le moyen du style, à l'ovule renfermé dans l'ovaire.

100. Le style, stylus (sy), est une organe vasculaire plus ou moins allongé,

des rameaux séparés, et non pas scalement sur des individus séparés.

qui s'insère sur l'ovaire et supporte le stigmate à son sommet. La portion du style qui pénètre dans l'ovaire, et porte les ovules, se nomme placenta (pc) (pl. 37, fig. 7, 8).

101. Les parois de l'ovaire se nomment PÉRICARPE, pericarpium (pp) (pl. 16, fig. 3), surtout lorsqu'elles ne renferment qu'un seul ovule et qu'elles restent appliquées sur la surface de celui-ci. La cavité, dans laquelle se développent les ovules, se nomme LOGE, loculus ou loculamentum. Un ovaire, par conséquent le fruit, est UNILOCULAIRE OU UNICAPSULAIRE, uniloculare seu unicapsulare (pl. 37, fig. 7, 8, pl. 47, fig. 9), lorsque son péricarpe ne forme qu'une seule loge dans laquelle se développe un ou plusieurs ovules; BILOCU-LAIRE, BIGAPBULAIRE, biloculare, bicapsulare (pl. 51, fig. 21; pl. 50, fig. 9), lorsqu'il forme deux loges; TRILOCULAIRE TRICAPSULAIRE, triloculare seu tricapsulare (pl. 20, fig. 8); QUADRILOCULAIRE, quadriloculars (pl. 35, fig. 10); QUINQUELOCU-LAIRE, quinqueloculare (pl. 39, fig. 10); et multiloculaire, multiloculare (pl. 44, fig. 13). En général les loges, quelque nombreuses qu'elles soient, sont disposées, dos à dos, autour d'un centre formé par l'agglutination de tous les placentas (100) ou des branches internes du style; ce centre se nomme alors columnite, columella (cm) (pl. 39, fig. 10). Les Nymphæa, Nelumbo, sont exception à cette règle; leur fruit se compose de loges disposées comme un tissu cellulaire à larges mailles; les ovules, dans ce cas, se nomment nidulans (nidulantia).

102. La loge non saillante au-dehors se désigne spécialement sous le nom de Loge, loculus (pl. 38, fig. 5).

103. La loge saillante en dehors en forme de côte de melon, prend le nom de capsula, capsula, lorsqu'elle renferme plusieurs ovules; et celui de coque, cocca, lorsqu'elle n'en renferme qu'un seul, sur la surface duquel elle s'applique et se moule.

104. On dit dans ces trois sens, m bi-tri-quadri-multiloculare; 1-2-3-4 et capsulare; 1-2-5-4 etc. coccum (pl. 1 fig. 5); selon le nombre de loges qui co posent le péricarpe.

105. Le PÉRICARPE INDÉMISCENT, indeh cens, est celui dont les parois ne sont ; organisées pour s'ouvrir à la maturati de la graine, et qui, par conséquent, a hèrent à sa surface et ne peuvent s'en : parer que mécaniquement, ou par la d composition (grain de blé, pêche, cerise); péricarpe déhiscent, dehiscens, est ce dont les parois sont susceptibles de diviser à la maturité de la graine, d'a manière regulière, et par des sutui dessinées d'avance sur la surface mêt dès la plus tendre jeunesse (fruit a légumineuses, du Stramonium) (pl. 5 fig. 6). Le mode selon lequel s'ouvre péricarpe à la maturité, se nomme bis GENCE, dehiscentia.

106. On distingue sur le péricar multiloculaire et déhiscent : les cloisos septa, parietes, dissepimenta (ds) (pl. 2 fig. 8); et les VALVES, valvæ. Les cLOISO sont formées par l'agglutination des p rois de deux loges voisines. Les VALV (vl) (pl. 20, fig. 8) forment la portion e terne et libre de la loge. La ligne qui i dique d'avance la déhiscence du péricar se nomme suture, sutura (su) (pl. 35, fig. ? Une VALVE, valva, est la portion entiè du péricarpe qui se trouve entre deux s tures. Un fruit est univalve, univalvi BIVALVE, bivalvis; TRIVALVE, trivalvi quand, après la déhiscence, il reste visé en une seule, deux, trois valves.

Sur le péricarpe uniloculaire et déh cent, on ne distingue que des VALVES des SUTURES.

107. Tout péricarpe présente sur section transversale (pl. 37, fig. 7), tra sortes de substances distinctes, et aya chacune une structure spéciale; l'une i terne (pericarpii dimidium internum sendocarpium), qui tapisse les parois la loge, est éminemment vasculaire, q

compacte, dure et quelquesois ligneuse; l'antre externe, qui forme l'enveloppe estérieure (pericarpii dimidium externum ses ectocarpium), et qui est en général émisemment cellulaire, charnue ou spongieuse. La peau qui la recouvre et qui est l'analogue de l'épiderme ou de l'écorce du trone, nous la nommerons conticule en filleule, corticula seu pellicula, selon sa consistance.

Lorsque le rénigante est mince, ces trois ordres de substances ne sont faciles ni à séparer ni à distinguer; mais lorsque l'une ou l'autre prend un développement extraordinaire, elles se séparent d'elles-mêmes et se distinguent à l'œil nu.

Ainsi dans la noix, nux, et l'amande, anygdala, qui sont uniloculaires, l'ectocaps est herbacé et caduc, on le nomme le nos, naucum; la partie ligneuse qui forme la coque ou coquille, putamen, est l'amande, nucleus, est l'oyule et la graine.

Dans la récen, amygdalus persica, qui est, comme la noix et l'amande, un fruit mileculaire, le nnou devient succulent et comestible; la PRAU, pellicula, de cette dernière se détache avec l'ongle; dans le nues, l'ectocarpe est corticiforme, et c'est l'endocarpe qui devient succulent.

Dans la Pomme et la Poine, Pyrus, qui sont meltiloculaires, l'endocarpe est réduit à me fort mince épaisseur, à la consistance d'une membrane résistante qui enveloppe exactement chaque graine (pepin), tandis que l'ectocarpe, qui est comestible et qui en forme la chair, prend un accreissement disproportionné; la PEAU, pellicula, adhère tellement à l'ectocarpe qu'on ne peut la détacher qu'au couteau.

168. Une loge renferme un ou plusieurs evales; on la désigne alors par UNI-BITM, etc., ovulée, capsula uni-bi-tri, etc. evaluta. Lorsqu'elle n'a qu'un certain sembre d'ovules parvenant à la maturité, par l'avortement d'un ou de plusieurs autres, on la dit: 1-2-5, etc., ovulée par l'estement, abortu.

109. La DÉRISCENCE (105) du péricarpe

peut avoir lieu de différentes manières; elle est:

1º SOMMAIRE, apicularis, lorsque le fruit s'ouvre au sommet comme dans le Dianthus; et alors elle est bidentée, bidentata, tridentata, etc., selon qu'elle se divise en deux, trois, etc., valves qui forment ainsi une couronne de deux, trois, etc., dents: Ou bien elle a lieu par des porés, et se dit poreuse, foraminularis (Linaria, Campanula);

2º BASILAIRE, basilaris, lorsque la déhiscence a lieu par la base, ainsi que dans le Triglochin et quelques siliques de crucifères; et alors elle est à deux, trois, quatre, etc., divisions, bifariam, trifariam, quadrifuriam, etc., basilaris;

3º LONGITUDINALE, longitudinalis, lorsque les sutures sont longitudinales;

4º HOBIZONTALE OU EN BOITE A SAVONNETTE, horizontalis seu pyxidalis, lorsque la suture est circulaire et forme l'équateur d'un fruit sphérique;

5° VALVULAIRE, valvularis, lorsqu'elle a lieu par la suture qui sépare deux valves entre elles (pl. 38, fig. 6);

6° PARIÉTALE, parietalis (pl. 41, fig. 7 a), lorsqu'elle a lieu sur la suture qui sépare la cloison, septum, de la VALVE, valva;

7° COLUMBILIAIRE, columellaris, lorsqu'elle a lieu par la désagrégation de la columelle.

Ces sortes de déhiscence peuvent se désigner par une seule épithète (composée de la désinence cida et du radical) que l'on ajoute au substantif qui désigne le fruit. Ainsi on peut dire fructus ou capsula apicida dans le premier cas; basicida dans le deuxième cas; pyxicida dans le quatrième cas; valvicida dans le cinquième; septicida dans le sixième; columnicida dans le septième.

110. Le PLACENTAIRE, placentarium, par sa position est:

1º COLUMELLAIRE, columellare (pl. 45, fig. 2), lorsqu'il est adossé à la columelle (101) (Oxalis, Pyrus);

2° VALVAIRE, valvare (pl. 24, fig. 15) lorsqu'il se trouve sur un ou plusieurs

vaisseaux longitudinaux des valves (Or-chis);

3º PARIÉTAL, parietale, lorsqu'il se développe sur toute la surface de la cloison, dissepimentum (106) (pl. 38, fig. 5) (Papaver, Datura);

4º DORSAL, dorsale, placenta longitudinal des fruits uniloculaires et pluriovulaires (pl. 14, fig. 4) (Caltha palustris).

111. Quoique les définitions que nous venons de donner suffisent à désigner toutes les formes de fruits qui existent dans la nature, cependant il est certaines formes à qui l'usage a assigné des dénominations spéciales. On est convenu d'appeler:

1º SILIQUE, siliqua, un péricarpe bivalve, aplati, linéaire, biloculaire, et portant, dans chaque loge, un rang de graines insérées sur l'une des deux sutures opposées qui forment ses bords (pl. 52, fig. 6);

2º SILICULE, silicula, la même forme, mais courte et presque aussi large que longue (pl. 31, fig. 13, 14);

3º LÉGUME, legumen, péricarpe bivalve, uniloculaire, en général allongé, linéaire et aplati, portant ses graines sur l'une des deux autures (pl. 36, fig. 18);

4° DRUPE, drupa, péricarpe uniloculaire dont l'ectocarpe est charnu, à chair en général molle, juteuse et le plus souvent comestible, et dont l'endocarpe est ligneux (fruits à noyau: péche, prune, etc.);

5° гомяя, pomum, péricarpe quinque ou pluriloculaire, dont l'ectocarpe est charnu et comestible, à chair en général consistante, et dont l'endocarps est fortement membraneux (poirs, pomme, nèfle, etc., fruits à pepins);

6º BAIR, bacca, lorsque l'ectocarpe est très-aqueux, mou, et que l'endocarpe se distingue à peine de la surface des pepins plus ou moins nombreux (raisin, baies de sureau, groseilles);

7° URNE, urna (ur), le fruit des mousses (pl. 59, fig. 5); elle se compose de l'urne, de l'operculum, de la couffe, calyptra; elle est sessile ou pédonculée;

8º INDUSIE, indusium, la membrane qui

enveloppe les fruits des fougères (pl. 16 fig. 8);

9° sporance, sporangium (so), le fruiti toutes les cryptogames aphylles.

112. Le pistil emprunte la nomend ture de ses caractères extérieurs à la n menclature de la tien et du tronc (39), pou l'ovaire; à celle de la banescence (72), pou le style (100); à celle de l'inflorescen (72), pour les stignates (101), en adont tant que chaque papille du stigmate soit rudiment d'un bourgeon (39) réduit à s plus simple expression.

115. Le STYLE est unique (pl. 22, fig. 3 ou multiple (pl. 50, fig. 2), simple ou remeux.

# 114. Les stignates sont le plus comminément :

1º SESSILES, sessilia, lorsqu'ils sont in médiatement appliqués sur l'ovaire ou su la surface du style (pl. 30, fig. 9);

2º PÉDICULÉS, pediculata, quand ils son placés au bout de chaque ramification d style (pl. 40, fig. 9);

3º PÉTALOÜDES, petaloïdes, lorsqu'ils forment une corolle simple ou bi-quadr multifide (pl. 33, fig. 4, pl. 34, fig. 11);

4° rollacis. foliacea, lorsque le stigmate confondu avec le style, prend tout à fa la forme d'une feuille (*Iris, Canna*) (pl. 26 fig. 10);

5º INTERES, infera, lorsque les glande stigmatiques sont placées sur la page in férieure de l'expansion foliacée (pl. 40 fig. 10);

6° SUPREES, supera, lorsque ces glande sont placées sur la page supérieure l'expansion foliacée (pl. 34, fig. 11);

7º DISTIQUES, disticha, lorsque les glat des, soit arrondies, soit piliformes, soi rangées de chaque côté d'un style apla (pl. 19, fig. 11) (Zea maïs);

8° PLUMEUX, plumosa, lorsque les glas des sont rangées sur des rameaux lateraux, qui partent de chaque côté d'ustyle aplati, ce qui leur donne, au microscope, l'aspect de petites plumes d'oseaux (pl. 16, fig. 1) (Triticum);

9 frans, sparsa, lorsque ces rameaux papillires sont rangés en spirales plus ou maiss visibles, autour d'un style cylindrique (Sarghams);

10 niceptaculiforms, receptaculiforms, largue le stigmate sessile est si large et si concave qu'il se confond avec le fond de la fleur (Orchis), (pl. 24, fig. 13).

(Linné a tiré, du nombre des stignates, les caractères des ordres qui forment les divisions de ces classes: monogynia, ordre de fleurs à un seul stigmate; digynia, trigynia, tetragynia, pentagynia, poligynia, ordre de fleurs à deux, trois, quatre, cisq, plusieurs stigmates; de year, organe femelle).

115. La nomenclature de l'inflorescence, aimsi que nous l'avons dit, suffit à la désignation de tous les autres caractères que pest revêtir le sTIGNATE.

116. Le fruit, fructus (82), ou ovaire, everium, est par rapport à la fleur:

1° mrine, inferus, lorsqu'il porte la fleur i son sommet (pl. 48, fig. 2) (Cucurbita, Malus);

2° serian, superus, lorsque la fleur s'insère à sa base (pl. 22, fig. 5). (Cerasus, Lilium);

5 urinouven, inferosuperus, lorsqu'il est supère par rapport au calice ou à l'écalle calicinale, et infère par rapport à la coolle (pl. 31, fig. 3) (synanthérées);

# MERETTÉ, papposus, lorsque le fruit infère garde à son sommet l'aigrette (pappus) qui servait d'enveloppe à la corolle (pl. 51, fig. 5) (certaines synanthérées, Leontodon taraxacum, etc.);

5° соввоний, coronatus, lorsqu'au lieu d'une aigrette son sommet est surmonté des folioles persistantes du calice (pl. 20, £g. 11).

E. OVELE, coulum (ov), et graire, granum (gr).

117. L'over, ovulum, est la graine jeune à tous les âges. La graine, granum, et l'ovule à la maturité complète.

118. L'ovule ne cesse de modifier sa

structure, d'acquérir et de perdre des organes, depuis l'instant de la fécondation jusqu'à celui de la maturation. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge que l'on peut appeler de puberté, l'ovule n'est pas autrement organisé qu'une cellule saillante, qu'une glande (pl. 48, fig. 16).

119. La graine ne commence à modifier sa structure et à sacrifier sa substance, que dès les premiers instants de la GRAMI-NATION,

120. La MATURATION, maturatio, est l'époque à laquelle la graine est parvenue à une organisation si complète, qu'elle est capable de reproduire son espèce en se détachant du rameau maternel.

La GERMINATION, germinatio, est l'époque à laquelle la graine commence à sacrifier le produit de ses enveloppes au développement de l'embryon, qui finit par se faire jour à travers la graine, comme la graine s'est fait jour à travers le fruit.

121. Sur l'overs on distingue à l'extérieur:

1º Le FUNICULE, funiculus (fu) (pl. 55, fig. 15), analogue du cordon ombilical des animaux; c'est un cordon plus ou moins court et souvent peu sacile à être distingué qui forme la communication de l'ovule et du placenta (110);

2º La Panse de l'ovule, venter (vn), corps de l'ovule, dans le sein duquel doit se former l'embryon;

5° Le STIGMATULE, stigmatulum (sg), qui termine l'ovule parallèlement au funicule, et dont nous démontrerons plus tard l'usage.

122. Sur la chainx on distingue à l'extérieur:

1º Le BILE, hilum ou hilus (h) (pl. 35, fig. 9), trace du point d'attache du funicule, très-visible sur la fève, la chátaigne, etc.;

2º La PANSE, venter (vn), qui forme le corps de la graine;

3º Le PSEUDOPORE: pseudoporus (sg), dépression, ensoncement, ou simple tache

qui rappelle la place du stigmatule; 4º L'EÉTÉROVULE, heterovulum (hov), organe superficiel ou saillant (pl. 33, fig. 9, hov), que nous regardons comme un ovule avorté, un hétéradelphe. Lorsqu'il est saillant, comme sur les Euphorbia, les botanistes l'avaient désigné sous le nom d'arille, nom qui, ainsi que le nectaire, servait à désigner tant d'organes divers qu'en définitive il finissait par ne plus rien désigner. Sur le haricot, l'hétérovule se trouve, sous la forme d'un écusson, d'un côté du hile; et de l'autre côté est le pseudopore, sous la forme d'une perforation trompeuse. Chez les Euphorbia et les Chelidonium (pl. 20, fig. 6, et

123. Dans l'ovulz on distingue, en procédant de l'extérieur à l'intérieur:

pl. 33, fig. 9, 12), l'hétérovule est très-

saillant; mais il n'affecte pas toujours des

formes aussi distinctes.

1º Le TESTULE, testula, vésicule externe destinée à devenir le test de la graine;

2º L'ALBUMINULE, albuminula, vésicule interne qui s'attache, par un point de sa surface, à la paroi interne du TESTULE, et dans le sein de laquelle doit se former l'embryon à la suite de la fécondation (84, 85).

Quoique ces deux membranes soient d'une structure assez compliquée, il n'est pas donné à nos moyens actuels d'observation de mettre en évidence d'autre organes secondaires dans le soin de chacune d'elles.

124. Dans la GRAINE, on distingue en procédant de l'extérieur à l'intérieur :

1º Un TEST, testa (tt) (pl. 20, fig. 6), qui est pour ainsi dire l'écorce de la graine, l'analogue de la coquille de l'œuf des oiseaux; vésicule externe plus ou moins dure, et d'une organisation plus ou moins riche;

2º L'ALBUMEN, albumen (al), vésicule plus ou moins épaisse, plus ou moins infiltrée de substances nutritives, qui s'attache au test par un point de sa surface, que l'on nomme chalaze, chalaza; la chalaze est l'analogue du mux (122, 1º) par lequ le rust s'attachait au placenta;

5° L'EMBRYON, embryo (e), produit de fécondation, rameau destiné à propagi l'espèce, et qui tient au périsperme pi un cordon ombilical, chorda (cho), trèsvible dans la graine des conifères (pl. 5; fig. 6, 10), très-cassant sur toutes les at tres; mais dont on remarque facilemente hile sur l'embryon du Zea maïs.

125. L'ABILLE, arillus (ai), est une enviloppe externe que l'on trouve sur le ter de certaines graines, qui a le même hir que le test (pl. 48, fig. 15, et pl. 5i fig. 8), et qui s'en détache spontanément c'est une espèce de test caduc : dans l cours de cet ouvrage, nous ne prendron ce mot que dans cette acception (passific res).

126. On rencontre des graines (pl. 53 fig. 15) qui, comme certains fruits unilo culaires et uniovulés (116, 4°), sont sur montées d'une AIGRETTE, pappus.

127. Selon la nature et l'abondance de substances nutritives, renfermées dans les mailles de son tissu, l'Albumen est:

1º MEMBRANEUX, membranaceum (ou Albumen Propresent Dir), lorsque ayant sa crifié au développement de l'embryon dans l'ovule toute la substance qui enrichis sait ses mailles, il apparaît à peine dans la graine mûre sous la forme d'une pellicule (légumineuses);

2º CHARNU, carnosum (ou PÉRISPERIE, pe risperma), lorsque, depuis la fécondation (120) jusqu'à la maturation (98), il n'e cessé d'enrichir son tissu de substance destinées au développement de l'embryoi pendant la germination. Le périsperme est

3º FARINULBUX, farinulosum, lorsque, pal la pression, (moutume), il laisse échappe une farine composée d'amidon et de tissi cellulaire non glutineux (Zea, Secale);

4º FARINEUX, farinosum, lorsque par le pression (mouture), il laisse échapper une farine composée d'amidon et d'un tisse cellulaire glutineux (Triticum sativum Fagopyrum);

Faiscurex, oleaginosum, lorsque ses milles sont remplies d'une substance singuese (Ricinus);

PERLICIEUX, mucilaginosum, lorsque ses asilles sont remplies d'une espèce de meclage (Grossille).

138. De même que l'albumen membrasen, le rist dans certaines graines, si toutesis il y existe, peut être réduit à un tel état d'amincissement que la dissection soit incapable de le séparer et de le faire distinguer du périsperme, dont il forme come l'épiderme (50, 6°). Le fruit ne possée dans ce cas, au moins en apparence, que le péricarpe, le périsperme et l'emhyos; tel il est peut-être dans la graine des graminées : ces sortes de fruits se mement GALINES NUES, grana nuda.

129. L'ENERYON, embryo (e) (84) se com-

1. La RADICULE, radicula (rc) pl. 29, fg. 1, 2), qui est le GERME, germen, le musion, gemma, de tout le système soutenis, de tout le système radiculaire (22) de la plante future;

F La PLUNULE, plumula (pm), qui est le monteur, gemma, le GERME, germen, de las le système aérien, de tout le système camaire de la plante future;

Fla COLLET, collum, qui est l'articulaties commune à la radicule et à la plumie, la ligne de démarcation de l'emboitiment descendant, caudex descendens, et de l'embotranent ascendant, caudex ascenées, le point où ces deux systèmes vienleux échanger, au profit de leur développment respectif, les produits de l'élaboraina souterraine d'un côté, et de l'élaboration aérienne de l'autre;

Le corriédon, cotyledo (cy), organe case, infisiment variable par sa forme, sa dimensions, et sa position; il est destiné à transettre, pendant les phases de la praintion, et cela par une élaboration priculière au développement de la plume et de la radicule, les produits de la mattace du périsperme, ou ceux de sa page substance quand le périsperme

est réduit à l'état d'albumen membraneux (127, 1°).

130. L'organisation cotylédonnaire réside:

1º Ou dans une enveloppe en général close et vésiculaire, aux parois de laquelle l'embryon tient par un point de son collet (pl. 16, fig. 9,) (graminées); on nomme ces embryons monocotylédonés, monocotylédones:

2º Ou dans deux feuilles épaisses, opposées (pl. 40, fig. 24), qui sont susceptibles d'acquérir des dimensions considérables par rapport à la plumule et à la radicule, et qui s'insèrent sur le collet (129, 5°); on nomme ces deux organes: PEUILLES SÉMINALES, quand ils sont verdâtres, foliacés, et qu'ils accompagnent dans les airs la tigelle ; cotylépons , quand ils sont épais, charnus, et qu'ils restent emprisonnés pendant toute la germination dans les enveloppes de la graine; comme sont les cotylédons comestibles de la noix. On nomme ces embryons dicotylédonés, par opposition aux premiers; expression impropre, et qui ferait supposer dans les premiers une seule différence de nombre quand la différence est dans toute l'organisation; car le cotylébon des monocotylédonés est un second périsperme ;

5° Ou bien, dans une verticille de petits tubercules qui couronnent l'étui dans lequel sont renfermées la plumule et la radicule (Pinus sylvestris) (pl. 55, fig. 10); on nomme ces embryons polycotylédonés, polycotylédones.

131. Il est des plantes voisines des familles le plus distinctement cotylédonées, et qui n'offrent presque pas l'apparence d'un cotylédon ordinaire (Cuscuta, Nymphea). On aurait tort de les nommer acotylédones, la nature du cotylédon résidant dans la fonction et non dans les formes extérieures.

132. On a donné le nom d'acottiépon aux embryons dans lesquels l'anatomie n'a pu mettre en évidence aucun des organes de la graine des végétaux d'une certaine dimension; on a conclu que ces graines étaient privées de cotylédons parce qu'on n'y apercevait par les cotylédons; en vertu de la même logique, on aurait dû conclure que ces graines étaient privées d'albumen, de test, c'est-à-dire que ces graines n'avaient rien d'une graine; nous n'adopterons donc pas cette dénomimation.

133. La portion du corviédon monocotylédoné, qui ches les graminées se trouve immédiatement en contact avec le périsperme farineux, et qui a pris un développement plus considérable que les autres portions du même organe, se nomme écusson, scutellum.

134. L'embryon enfermé dans les enveloppes de la graine est :

1º paort, rectas (pl. 27, fig. 7), en ligne droite;

2º counsi, curvatus (pl. 14, fig. 15), en ligne courbe;

5° consurriqué, conduplicatus (pl. 31, fig. 12), ployé sur le collet de manière que la radicule est parallèle aux cotylédoms.

### 135. Les cotylédons sont ou:

1º PLANES, plani (pl. 51, fig. 7), appliqués comme deux lames l'une contre l'autre;

2° соявить цойв, conduplicati, ployés en deux par la nervure médiane, et l'un recouvrant l'autre en faîtière;

3º spirales, spirales (pl. 46, fig. 8, 11), contournés en spirale sur eux-mêmes;

4° chipponnés, plicati (pl. 40, fig. 23, et pl. 39, fig. 6);

5º pierras, digitati, se développant en digitations irrégulières, qui dans la noix forment jusqu'à quatre lobes sur chaque extrémité, en poussant devant eux l'albumen folliculeux et le rest membraneux.

#### 136. La radicule est :

1º INFÈRR, infera, lorsqu'elle est dirigée vers la base du fruit (pl. 59, fig 5);

3º surinn, supera, lorsqu'elle est dirigée vers le sommet du frait (pl. 31, fi. 14);

8° LATÉRALE, lateralis, lorsqu'elle e appliquée sur la commissure de deux et tylédons planes (pl. 51, fig. 12);

4º nonsalz, dorsalis, lorsque, da l'embryon condupliqué, elle est appliqué sur le dos de l'un des deux cotylédos planes;

5º INGLUSE, incluse, lorsque les cotyl
lédons condupliqués embrassent le cotyl

de dons condupliqués embrassent le cotyk don dans la gouttière formée par la surfac dorsale de l'un d'eux (pl. 52, fig. 7).

137. Pour désigner les autres caractires de la graine, de l'embryon, de la radicule, et des cotylédons, on a recours la nomenclature des tiges (39) et de feuilles (56).

138. La GRAINE, réduite à des propostions microscopiques, à la dimension d'a globule en apparence d'une extrême simplicité, se nomme spore, spora. Le tiss cellulaire de certains organes de la plant est souvent l'unique ovaire de ces sorte de graines (Fungi, Lichenes, OEcidium etc.). L'organe, dans le tissu cellulair duquel prennent naissauce les spores, s nomme sporange, sporangium (so).

139. La substance comestible que ren ferment les graines se trouve tantôt dan l'ARILLE (195), tantôt dans le TEST (gre nade), tantôt dans le périsperme (froment) tantôt enfin dans les cotylédons (amande noix, châtaigne).

### III. NECTAIRE, nectarium (n).

140. Immédiatement au desseus dipistil, chez certaines plantes, on rencortre un bourrelet circulaire, une espèc de gâteau sur lequel le pistil semble im planté (pl. 48, fig. 13). C'est là le seul organe auquel nous conserverens la déno mination tant prodiguée de RESTARS, le autres organes qui avaient requ ce nes devant être rapportés aux organes des ils ne sont qu'une néviation on an atrophie (de morse, sue exquis, à cause qu ces organes sont presque toujours riche en suore mucilagineux). Le pistil qui poi sède un nectaire se nomme pistillum pui vinature, pistil nectarié.

17. LIMBIL BALE, genitalia mascula ; ÉTA-BIKE , Stamen (SM).

18. Immédiatement au-dessous du pisil su de son nectaire, quand ce dernier organeziste, ou bien, à la place du pistil dans les fleurs mâles (90), se trouve l'arrann mals, genitale masculum, sous des formes infiniment variables.

142. Son élément immédiat c'est l'étamen, stamen, qui dans son état le plus complet (pl. 54, fig. 4), se compose: 1º d'un manent filamentum (f) analogue és style (190) chez le pistil; 2º d'une anmiz, anthera (an), analogue du péaitur, (185), mais dont chaque loge, theca (th) est pollinifèra, au lieu d'un ovuluère, poullinifèra, au lieu d'un ovuluère, ovuligera; c'est-à-dire deme naissance à des grains de pollen et mai des graines.

145. Le POLLER, pollen (pn), est la poussère sécondante qu'en s'ouvrant le theca lace sur le pistil. Cette poudre se comsee de:

CANTIES, granula, organes vésiculaires princeis, ovoïdes, tricones, papilleux, susciis, suples ou composés, et en générilhres, qui tiennent au tissu cellulaire de thea par un funicule souvent nul, mais dont ils portent au moins l'empreinte par se kile. Ils possèdent, comme la graine: l'un test assez compliqué, 2° un périperne farino-glutineux, qui renferme sans doute dans son sein le fluide fécondant. Le périsperne, sous l'influence de l'humidié, est susceptible de sortir du test, rec la forme d'un long boyau qui s'attajue au pistil (pl. 34, fig. 6 a).

144. Le PILAMENT (f), organe vascu-

1º MANT (pl. 26, fig. 8), CELINDRIQUE pl. 35, fig. 3), ARTICULÉ, VELU (pl. 53, fg. 6), MILTORNE (pl. 51, fig. 15), et prémier divers caractères de forme, de lon-paret de surface qui lui sont communs au les organes tigellaires, tels que la 5 pm et le style (113).

145. Les filaments multiples peuvent être:

1º LIBRES et ISOLÉS, *libera* (pl. 49, fig. 2), quands ils ne se rapprochent que par leur base.

2º SOUDÉS EN TUBE, coalita (pl. 56, fig. 17), lorsqu'en se soudant côte à côte au moins jusqu'à une certaine hauteur ils forment un tube qui entoure le pistil, caractère que Linné avait désigné dans son système par les mots de Monadelphie et diabelphie;

3º soudés a La Base, basi coalita (pl. 59, fig. 11), quand cette soudure n'arrive pas à la moitié de leur longueur;

4º FRANCÉS, fimbriata, lorsqu'ils sont réunis en une expansion splatie et foliacée jusqu'à une certaine partie de leur longueur, en sorte que la portion libre semble la frange de la portion soudée (Calothamnus quadrifida);

5° ENGAÎNANS, vaginantia (pl. 45, fig. 8), lorsque le tube forme une gaîne étroite autour du pistil.

146. L'ANTERES, anthera (an), est :

1º sessile, sessilis (pl. 42, fig. 8), privée de filaments;

2º UNILOCULAIRE (pl. 54, fig. 4) BILOCULAIRE (pl. 49, fig. 2), QUADRILOCULAIRE (pl. 25, fig. 8), selon qu'elle est, ainsi que le péricarpe, à une; deux, quatre loges. Sa déhiscence (109) a lieu selon les divers modes de déhiscence du fruit;

3° арків, adnata (рі. 83, fig. 1), fixée au filament par toute sa longueur;

4º MARGINALE, marginalis (pl. 20, fig. 10), lorsqu'elle est placée sur le bord d'un organe foliacé;

5° ANTÉRIEURE, antica (pl. 47, fig. 5), lorsque ses loges sont saillantes du côté du centre de la fleur;

6° POSTÉRIEURE, postica (pl. 25, fig. 25), lorsque ses loges sont saillantes du côté de la circonférence de la fleur;

7º VACILLARTE, vacillans (pl. 26, fig. 8), lorsque, attachée par le milieu, elle pivote sur l'extrémité du filament;

8° BASILAIRE, basilaris (pl. 51, fig. 15), lorsqu'elle semble fixée sur la pointe du filament par sa base;

9° APICULAIRE, apicularis (pl. 36, fig. 7, 8), lorsque chaque loge semble fixée par son sommet et au sommet du filament;

ponsale, dorsalis (pl. 37, fig. 4, et pl. 53, fig. 5, 6), lorsque la sommité du filament s'insère sur le milieu de la face postérieure de l'anthère;

10° AMPHIBLOBÉR, amphibilobata (pl. 19, fig. 15), lorsque sa base et son sommet sont également bilobés par la séparation des deux theca;

11º DIDYME, didyma (pl. 28, fig. 17), formant deux boules juxtaposées.

147. Les anthères multiples sont : 1º LIBRES, libera (pl. 45, fig. 2), quand

1º LIBRES, libera (pl. 45, fig. 2), quand elles sont isolées les unes des autres;

2º SOUDÉES ENSEMBLE, coalita (pl. 42, fig. 10), quand elles se confondent tellement par leurs bords qu'elles ne semblent plus former qu'un seul corps, en sorte que la ligne rentrante qui sépare les deux loges de la même anthère, étant plus sensible que la ligne de soudure des loges contiguës, on serait tenté de prendre chaque ligne rentrante pour la ligne de démarcation des deux anthères.

148. La ligne rentrante qui unit les loges entre elles se nomme connectir, connectivum (cv); c'est l'analogue de la columelle (101) d'un fruit biloculaire.

149. Le POLLEN se fait jour au dehors du theca, soit sous la forme pulvérulente (pollen pulveraceus) (pl. 14, fig. 6, 7, 8); soit sous la forme d'un tissu cellulaire (pollen cellulosus) (pl. 24, fig. 5, 6, 7, 8).

Sous cette dernière forme, qui est celle de certaines orchidées (pl. 24, fig. 5) et des asclépiadées (pl. 44, fig. 4), il se compose de deux masses cellulaires tenant par un filet, filum (f), unique ou double, simple ou articulé, à un organe corné, aplati, soit contourné sur lui-même en un pas de vis (cochleatum), soit imitant un écusson (scutellatum), que nous désignerons sous le nom de connecticulum (cn).

150. Nous donnerons le nom d'étamines

RUDIMENTAIRES, de STAMINULES, stamis (sl), à tous les organes qui, ayant la m origine et la même destination que étamines, se sont écartés du type par VIATION, metamorphosi, ou se sont a tés dans leur développement par at PHIE, atrophia. Sous l'influence de l' ou l'autre de ces deux lois, les stamm sont susceptibles de revêtir une foul formes diverses. On les trouve à l'éta glandes dans les crucifères (pl. 52, fig à l'état de poils dans les passiflores (pl. fig. 1, 2), à l'état de sausses anthères les asclépiadées (pl. 43, fig. 3, 11) et c le Blumenbachia (pl. 26, fig. 14). I sont libres ou soudées en tubes; et à les passiflores, elles forment jusqu'à t anneaux concentriques à la base du t staminifère (pl. 37, fig. 1  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\lambda$ ).

151. Linné a fondé 13 de ses clasur le nombre des étamines dans la sie monandrie, diandrie, triandrie, tétrand pentandrie, hexandrie, heptandrie, oct drie, ennéandrie, décandrie, dodécand polyandrie, icosandrie; sleurs à 1-2-3-6-7-8-9-10-12-20 étamines (de exp. ex mâle).

Il en a fondé deux sur les proportirelatives des filaments des étamines dan même fleur: didynamie, filaments de dolongueurs différentes (pl. 49, fig. 10); tradynamie, filaments de quatre longue différentes (pl. 52, fig. 1);

Trois sur la soudure des filaments: nadelphie, diadelphie, polyadelphie, fiments soudés en un tube, en deux cor

en plusieurs corps;

Deux sur les rapports intimes des thères avec le pistil: syngénésie, gyn drie. Dans la première, les anthères s ment une gaîne au pistil (pl. 31, fig. dans la seconde, les anthères sembles'insérer sur le pistil (pl. 24, fig. 12).

Les trois autres de ses classes sont s dées sur l'unisexualité des fleurs.

v. PETALE, petalum (pa); conolle, corolla (co).

152. Le PÉTALE, petalam (pl. 55, fig.

est m SARRIULE (150) qui a pris la forme foliacie, on plutôt le pétale est le premier passe de la feuille vers la transformatios qui constitue l'étamine. L'étamine et le pétale sont, l'un l'œuvre, et l'autre l'errer d'une même loi; ils appartiennent au même système d'organes; aussi se trouvet-ils quelquefois confondus, en sorte que le pétale semble n'être que le support de l'étamine (pl. 22, fig. 5); le pétale se dit alors staminifère, staminiferum.

153. La conours, corolla (pl. 39, fig. 1, et pl. 45, fig. 5), est l'analogue du tube saminière (pl. 39, fig. 11).

184. L'appareil des pétales ou de la corole est l'élément ordinaire de la beauté
tue fleur. Il se distingue, en général,
par labsence de la matière verte, par
ue sructure délicate, et par une consistace de cire. L'élégance de ses nouvelles
formes, l'éclat de ses nouvelles
contens, vient rompre tout à coup la momotosiect l'uniformité de la tige herbacée.
La fleur est comme le joyau de la plante.
Cet un vase d'une riche ciselure, à qui
la foliation la plus belle ne peut presque
les servir que de piédestal.

153. Pour désigner les caractères de la me, de surface, etc., que revêt le pétale, on a recours à la nomenclature des femiles (56); pour désigner le nombre des pétales, on a recours à la nomenclature des femilles verticillées (71, 14°).

156. Pour désigner les caractères de la cerelle, on a recours à la nomenclature de la tige, dont le tube est l'analogue, et i celle des feuilles lobées, fendues ou partagées (62, 32°), dont les laciniures sont la malogues.

187. On dit une fleur ou corolle monopiale (pl. 39, fig. 1), dipétale, tripétale, tropétale, pentapétale, etc., polypétale, impe l'appareil corollaire forme un vertiale tubulé, ou un verticille à deux, à tri, à quaire, à cinq, etc., à plusieurs pétale.

MYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

158. L'APPAREIL COROLLAIRE (corolla) s'insère ou sous le pistil ou sur le sommet du pistil, et il prend alors le nom de expogene, hypogyna, dans le premier cas (pl. 22, fig. 5); épierre, epigyna, dans le second cas (pl. 31, fig. 3, et pl. 48, fig 2). Nous supprimons la dénomination périonne, comme étant entièrement dépourvue de précision: nous-la remplacerons par une autre, dans la classification qui suivracet ouvrage.

159. Dans la conolle monopérale, on distingue:

1º Le TUBE, tubus (tu) (pl. 39, fig. 1);

2º Le LIMBE, limbus (lm), expansion du tube, qui se termine en collerette;

5º La songe, faux, onverture du tube, ligne de séparation du tube et du limbe.

160. La corolle monopétale ou polypétale est régulière, regularis, ou innégugulière, irregularis.

161. La corolle monopétale régulière est:

1º CAMPANULÉE, campanulata (pl. 28, fig. 2), en forme de cloche;

2º TUBULÉE, tubulata (pl. 55, fig. 6), ayant un tube et un limbe;

5° TUBULEUSE, tubulosa (pl. 51, fig. 14), ne formant avec le limbe qu'un seul tube;

4° INFUNDIBULIFORME, infundibuliformis (pl. 50, fig. 4), en forme d'entonnoir.

162. La corolle monopétale irrégulière est :

1° unilabis, unilabiata, dont le limbe s'ouvrant d'un côté se prolonge de l'autre en une lèvre, labium;

2º BILABIÉE, bilabiata (pl. 49, fig. 10), dont le limbe se divise en deux lèvres de formes plus ou moins bizarres et plus ou moins divisées ou dentées, dont l'une se nomme la lèvre supérieure, labium superius, et l'autre la lèvre inférieure, labium inférieus. La lèvre supérieure, quelles que soient ses formes et ses proportions, est celle qui est opposée organiquement à la dent médiane et impaire de son calice. Avant l'épanouissement de la fleur elle

recouvre l'inférieure, comme le calice la recouvre elle-même. Dans la figure 10 de la pl. 49, ce ne sont pas les deux dents &, mais la lèvre « qui la compose;

3º RINGENTE, ringens, dont les deux levres, en s'écartant, imitent la gueule ouverte, rictus, d'un animal (Salvia officina-lis);

4º PERSONNÉE, personata, dont les lèvres se referment et se recouvrent en réfléchissant leur limbe en arrière, de manière à imiter grossièrement un musse, un masque antique, persona.

165. La corolle polypétale régulière est: 1º CRUCIFORME, cruciformis (pl. 52, fig. 1), composée de quatre pétales opposés en croix (crucifères);

2º ROSACÉE, rosacea (pl. 48, fig. 1, 5), composée de trois à cinq pétales étalés en resace (Malus, Parnassia, Rosa canina, Rubus).

164. La corolle polypétale irrégulière

1º PAPILIONACEE, pipilionacea (pl. 36, fig. 14), composée de cinq pétales irréguliers à qui leur forme a fait donner les noms suivants: le plus grand, qui est opposé à la dent médiane du calice, se nomme ÉTENDABD OU PAVILLON, vexillum (vx); les deux latéraux se nomment les AILES, alæ (aa); les deux inférieurs, souvent soudés par leur bord inférieur, forment le cabbne, carina (cr);

2º POLYMORPHE, polymorpha, lorsque, par la disposition de ses pétales et par les formes bizarres que prend l'un d'eux, la fleur offre les images les plus pittoresques, et figure des insectes, des pantins en carton (Orchis satyrium). Le pétale bizarre se nomme labrile, labellum (pl. 24, fig. 1, pa, a); dans toutes les autres fleurs, comme dans celle-ci, le pétale qui se voûte en forme de casque, se nomme casque, galea, ou petalum galeatum.

165. La corolle polypétale régulière se désigne par le nombre de ses pétales, sans autre qualification (157).

166. La corolle n'étant elle-même qu'un

staminule (150) d'une certaine propor nous ne donnerons pas un autre nom organes appartenant à son verticille, e' à-dire à son articulation, et qui n'arr raient pas jusqu'au développement p loide.

### VI. CALICE, calyx (c).

167. En descendant du pistil verbase de la fieur, la dernière enveloppe l'on rencontre se nomme calick, caly c'est l'enveloppe externe de la fie celle qui, dès le principe, est en trons immédiat avec la lumière, et qui, conséquent, dans le plus grand nombre cas, possède de la matière verte, et r pelle encore, par son aspect, l'organition et les fonctions de la feuille eau naire.

168. L'enveloppe calicinale, calyx, o ou nonopetlle, monophyllus (pl.28, fig. OU POLYPHYLLE, polyphyllus (pl. 30, fig. La première forme correspond à la ROLLE MONOPÉTALE (159), et en prend nomenclature. La deuxième correspon la conolle polypétale (163), et chact de ses divisions se nomme sépadu, se lum (s). Selon le nombre de ces sépales. calice est: DIPHYLLE, diphyllus; TRIPHYL triphyllus; TETRAPHYLLE, tetraphyllu PENTAPHYLLE, pentaphyllus; MEXAPHYLI hexaphyllus; begaphyllus, e Le reste de la nomenclature s'emprus à la nomenclature de la conomic pour TALE (163).

169. Les divisions du celice monophy qui sont irrégulières et presque frangé se nomment Laskuvans, facinies, et le lice se dit laciniatus.

170. Le calice est le passage de la feui au pétale, comme le pétale est le passa de la feuille à l'étaminé; aussi voitbeaucoup de sépants ou de Lacitiumes licinales, qui sont feuilles sur leur d que et pétales sur leurs bords; ceux-est viennent membraneux, colorés, et plou moins scanzux, scariosi, ce que l'est

name sur le estice du Statice armeria (pl. 50, fig. 4), sur les sépales des Arenarie, a les laciniures des Polygonum.

171. La corolle et le calice, organes de transition, simples passages de la feuille à l'étamine, se prêtent difficilement à des feranles rigoureuses de détermination, et sont espables, par leurs formes souvent équiveques, de donner lieu à des dissidences entre les descripteurs, genre d'observateurs qui, en consultant le code de la auture, s'attachent exclusivement à la lettre de ses lois.

Organes variables à l'infini, leur nomudature ne peut être qu'arbitraire; on me la discute pas, on la fixe.

172. Nous divisons toutes les fleurs en den groupes :

l'Les BORGPÉRIANTRÉES, monoperianthé, celles dont les organes sexuels ne set enfermés que par une seule ENVElom FLORALE, qui preud alors le nom de rimates, perianthium, qu'il soit moneperile on polyphylle (168); telle est la feu des Polygonum;

r Les rolvriniant nins, polyperianthei, cele dont les organes sexuels sont enfernis par deux ou plusieurs enveloppes florie, dont chacune forme un équivalent à reticile, et s'insère sur une articulation picale.

l'or distinguer, dans ces diverses enrispes, la corolle du calice, nous adactivas que le verticille supérieur est une corolle, et que si le verticille qui test immédiatement après porte des étaines, il appartient également au syslème de la corolle.

Si es verticille inférieur n'est pas staainlère, sous quelque forme qu'il appalème, il prend le nom de calice, ainsi que la sutres verticilles qui pourraient se baster sa-dessous de lui.

limi le us sera considéré comme étant iduals corolle et sans calice, parce que a leur est formée de six pétales, apparleux à deux articulations, et portant dura use étamine : trois de ces pétales leux le verticille externe, et trois le verticille interne. Il en sera de même du genre Juncus, du Triglochin, et d'une grande partie des fleurs monocotylédones. L'œillet aura une corolle et deux calices; l'un tubuleux (161, 3°), et l'autre follionlé, c'est-à-dire composé de follicules imbriquées. La mauve a deux calices alternes (pl. 45, fig. 3); la rose sauvage (Rosa canina) aura une corolle à cinq pétales. Dans les passiflores (pl. 37, fig. 1, 2), on compte d'après ses règles, un calice de cinq sépales, une corolle de cinq pétales, trois verticilles de staminules (150), et un verticille d'étamines;

3° SYMPÉRIANTHÉES, symperiunthei (pl. 46. fig. 2), lorsque la corolle et le calice forment en se réunissant un seul et même tube staminifère :

4º SPIRANTHÉES, spiranthei, lorsqu'au lieu de verticilles, les folioles, qui alors sont toutes des sépales, sont disposées sur une ligne spirale, autour de la sommité qui supporte les organes sexuels (Magnolia grandiflora);

5° лейнантийня, aperianthei, lorsque les organes sexuels sont immédiatement placés dans l'aisselle de la feuille on du follicule (pl. 13, fig. 1, 3).

173. Ces dénominations ainsi modifiées suffisent à tous les besoins de la langue descriptive.

174. Outre les earactères que le calice et la corolle empruntent à la nomenclature des organes dont ils ne sont que des transformations, chacun d'eux peut être:

CADUC, caducus, lorsqu'il tombe immédiatement après la fécondation;

MARCESCENT, marcescens, lorsque, sans tomber, il se fane et se flétrit autour du fruit qui se développe;

PERSISTANT, persistens, lorsqu'il subsiste autour du fruit qui mûrit ou de son pédoncule, sans se déformer; et dans ce dernier cas, le sépale peut prendre un développement extraordinaire, et simuler même une enveloppe du fruit (Beta, Physalis); on le dit alors accrescens.

173. Le sépale et le pétale acquièrent, sur certaines fleurs, un organe caracté-

ristique, et qui paraît jouer un rôle spécial dans la végétation; c'est une sorte de corne creuse, qui se développe sur le dos du pétale, et s'ouvre sur la sace antérieure; on le nomme éperon, calcar (ca, pl. 41, fig. 8); et le pétale ou le sépale se dit alors éperonné, calcaratum.

176. Toute autre enveloppe florale qui, par le développement ultérieur de la fleur, reste à une certaine distance d'elle, se nomme involucre, involucrum; telle est la collerette des anémones.

vii. floraison, floratio, préfloraison, præfloratio (pr).

177. Nous avons nommé foliation et PRÉFOLIATION, la disposition des feuilles développées, et celle des feuilles encore enfermées dans le bouton (52). La fleur n'étant qu'une transformation des divers organes du bourgeon, il est logique de donner le nom de FLORAISON, floratio, à la disposition des divers organes de la fleur épanouie, et celui de préfloraison, præfloratio, à la disposition relative des divers organes de la fleur encore emprisonnée dans le bouton. FLORAISON devient ainsi synonyme d'épanouissement, époque à laquelle les enveloppes florales s'entr'ouvrent pour laisser à la fécondation toute l'influence de l'air et de la lumière; et préfloraison est synonyme de la durée pendant laquelle le bouton reste fermé et sommeille.

178. Nous avons donné ci-dessus les moyens de décrire la FLOBAISON; nous ajouterons à ce que nous en avons dit, qu'ainsi que la FOLIATION (71), la FLOBAISON, qui n'en est qu'une transformation, est ou:

1º BPIRALÉE, spiralis, lorsque les sépales, pétales et étamines sont disposés, autour de la sommité de la tige, sur une ligne spirale (Magnolia);

2º ALTERNE, alterna, lorsque l'appareil corollaire est alterne avec l'appareil calicinal d'un côté, et avec l'appareil staminifère de l'autre; et ce mode de floraison se subdivise en deux autres:

3º ALTERNE SIMPLE, alterna simpliciter,

lorsque chaque appareil n'est composé q d'une seuille (graminées);

4º ALTERNE VERTICILLÉE, alterna verticilatim, lorsque chaque appareil forme verticille en nombre impair, dont le folimédian alterne avec le foliole médian verticille inférieur, et avec celui du ver cille supérieur. Ainsi, dans la passific (pl. 37, fig. 2), on observe que le médian des cinq sépales alterne avec le médian des trafollicules du calice involucriforme in rieur, et que le médian des cinq pétaletrne avec la médian des cinq pétaletrne avec la médian des cinq pétaletrne avec la médian des cinq étamine

5° opposés, opposita, quand les en loppes se réduisent à deux folioles opposé (Callitriche);

6° croisée, cruciata, quand chaque e veloppe est composée d'une paire de l lioles opposées, qui se croisent avec l inférieures et les supérieures (crucifère ortie femelle, pl. 51, fig. 6).

179. Quant à la PRÉFLORAISON, on découvre les détails par une coupe tran versale du bouton encore fermé, et on l dessine de champ; on fait ainsi le plan la fleur (pl. 51, fig. 22).

180. Parmi les innombrables modes préfloraison, nous ne distinguerons q les suivants:

1º préficient valvaire, valva (pl. 30, fig. 3), lorsque les sépales ou pétal se soudent bord à bord, sans se recouvi les uns les autres, de manière à représent les valves d'un fruit (106);

2º CROISÉE, cruciata, lorsque, dans ul fleur en croix, les pétales ou sépales so disposés de telle sorte que la paire infrieure recouvre la paire supérieure;

5° SPIRALE, spiralis, lorsque les pétal ou sépales sont recouverts par un de leu bords, et recouvrants par l'autre;

4º IMBRIQUÉE, imbricata, quand, pari les sépales ou les pétales, les uns soi entièrement recouverts, les autres entièr ment recouvrants;

5° VARIABLE, variabilis, lorsque la forn imbriquée et spirale co-existe sur la mên fleur. 181. Pousser plus loin la nomenclature, ce sensit s'exposer à ne décrire que des caractères individuels, ou des cas infiniment rares, qu'il vaut mieux rendre par méssin ou une périphrase.

TIL MYLLTION ACCIDENTELLEDU TYPE FLORAL, transformatio pelorica floris.

182. Letter floral, typus floralis, est la forme habituelle que prennent toutes les feurs d'une plante, et qui se reproduit de guine comme de bouture.

183. Mais, par suite d'un concours immite et imprévu des lois physiologiques, il arrive assez fréquemment que lus ou l'autre des éléments de la fleur m los à la fois, viennent à dévier de la lem qui leur est propre, et alors la fleur \* épouille de son caractère spécifique per en prendre un nouveau, qu'il n'est padonné aux règles de l'art pratique de repétuer ou de reproduire à son gré. les nommerons ce phénomène récorie, pdoria, nom que Linné n'avait appliqué 🕶 😄 d'une fleur qui devient réguliere, dinégalière qu'elle est habituellement, à la Linaria, qui perd son éperon (175), sorte de déviation qui n'est que l'un des wiles de modes divers dont une fleur par l'écarter de son type spécifique.

lu leur déviée se dira :

num ou vautr pélobié, flos seu fructus pelories, lorsque la déviation attaquera les formes et les proportions relatives des organes de la fleur ou du fruit; pleur ou man monstrueux, flos seu fructus montrous, quand la déviation exagérera les dansions.

184. Nous distinguerons deux sortes de minations plonales : la déviation

1º PRTRIOLOGIQUE, physiologica, déviaim telle, qu'elle ne se rapporte à aucune les déviations connues de l'espèce;

reicurous, specifica; celle qui se

5° La DÉVIATION STÉRILE, deviatio sterilis, qui ne se reproduit pas de graines; telle est la déviation des fleurs doubles de Dahlia qu'on obtient de semis;

4º La DÉVIATION SATIVE, sativa, celle qui se reproduit de graines et se perpétue sans altération, au moins pendant un certain nombre de générations; telles sont les VARIÉTÉS [1], varietates.

La DÉVIATION STÉRILE est une transformation complète de l'organe; la DÉVIATION SATIVE n'en est qu'une modification. La première altère les fonctions; la seconde n'attaque que quelques accidents de la forme.

185. Les déviations peuvent avoir lieu par privation d'organes ou par accroissement d'organes. Dans le premier cas, la FLEUR est APPAUVRIE, flos depauperatus; dans le second, la FLEUR est MULTIPLIÉE, flos multiplicatus. Les déviations par privation se désignent par l'a ou e privatif placé devant l'organe supprimé; ainsi, le genre peloria de Linné (amoenit. acad.) se dira Linaria ecalcarata.

186. Par multiplication, toutes les déviations de la fleur rentrent dans l'un des cas de la classification suivante :

1º FLEUR SÉPALIPARE OU CALICIPARE, flos sepaliparus seu calyciparus, lorsque tous ses organes, ou un assez grand nombre, ont pris la forme du sépale ou du calice (épillets vivipares des Graminées);

2º FLEUR PÉTALIPARE OU COROLLIPARE, flos petaliparus seu corolliparus, lorsque tous ses organes, ou un assez grand nombre, ont pris la forme du pétale ou de la corolle. Ce sont là les déviations qu'on nomme fleurs doubles;

3º FLEUR STAMINIPARE, flos staminiparus,

représente si souvent dans l'espèce, qu'on PRUT ESPÉRER de la voir reparaître par les semis; et celle-ci se subdivise en deux autres :

l'lla herticulture, on donne le nom de variétés à lam les sertes de déviations d'une même plante,

qui viennent enrichir la collection par un nouvel individu.

lersque tous ses organes, ou un assez grand nombre, out pris la forme d'étamines :

4º PLEUR PISTILLIPARE, flos pistilliparus, laraque tous les organes se sont transformée en pistil, ou que l'enveloppe calicinale restant close a pris les fanctions du pistil, et qu'ainsi la fleur est sans calice et sans carolle;

6° FLEER RAPLIDARE, flos caulinarus, loraque le rameau qui devait rester dans la graine au le pistil en sorme d'embryon, s'est développé en rameau comme un bourgean ordinaire; c'est la déviation qu'on a désignée sous le nom de FLEUR PROLIFÈRE, flos proliser, Il ne saut pas la consondre avec la déviation de l'instorescence (72) qui shange une instorescence réceptaculiforme (73, 14°) en une inflorescence aumeuse, comme an le voit dans la paquebette prolifère;

6º Enfin, pour désigner toutes les autres transformations possibles, on n'aura qu'à ajouter la désinence parus au radical de l'organe dont la fleur aura pris les formes. Les dénominations de flos luxurians, plenus, multiplicatus, qu'avait consecrées l'autorité de Linné, sont trop

vagues pour être adoptées dans l'état a tuel de la science.

7° Lorsque la fleur, malgré sa tendant à dévier de son type, de l'une ou de l'auti des manières précédentes, conservers si organes sexuels dans leur intégrité, on contentera d'ajouter l'épithète reatur fertilis, à l'épithète relative à qu transformation; et l'on appliquera les épithète ci-dessus à celui des verticilles florau calice ou corolle, qui en a subi la déviation

8º Quant au nombre de vertieilles qua formeront ces diverses transformation on les désignera en ajoutant, au substatifrios, les épithètes duplex, triplex, quatruplex, quintuplex, etc., multiplex, set que les verticilles seront au nombre deux, trois, quatre, cinq, etc.;

9° Lorsque la même tige porte des formes de fleure, alors la fleur qui est or gamisée sur un type régulier et comple mais absolument dissiérent du type spée fique, prend la dénomination de sus anomales, flos anomales (pl. 49, fig. 1, fm., et 8); et la fleur conforme au type momme pleur nomales, flos normal (ibid., fig. 2, 7). Les fleurs anormales sont, en général, frappées de stérilité.

# CHAPITRE III.

#### MOMPHCLATURE DES TISSUS.

187. Nous entendons par tissus (nasa) les organes élémentaires qui ont des fonctions spéciales, mais jamais une vie indépendante, et qui ne peuvent fonctionner que comme parties constituantes des organes proprement dits (21).

188. Ils se partagent en deux classes bien distinctes: les tissus externes (glandulatio), ceux qui se développent à la surface des végétaux; et les tissus internes (vasculatio), ceux qui se développent à l'intérieur des organes et en forment la charpente et le tissu.

I. TISSUS EXTERNES, glandulatio.

189. Les tissus externes sont des vég tations épidermiques (30, 6°) qui se d veloppent sur la surface des organes; varient à l'infini d'origine, de rorre et c structures. Nous les diviserons, sous c trois rapports, en tissus spontanés, glad dulatio spontanea; tissus factices, gland latio artificialis, et tissus parasites, glad dulatio parasitica.

190. Les tissus spontanés sont le pe

énit les leis ordinaires de l'organisation spéciele du végétal qui les supporte. Nous les distinguerons en deux classes :

1º Les 2014, pili (pl), organes simples des ker structure, et dont les cavités set remplies de liquide, et non de tissu cololire (pl. 29, fig. 9);

T Les suances, glandulæ (gl), organes due structure plus compliquée, dont les crités sont plus ou moins riches en tissu uthabire (ibid., fig. 4);

Les poils sont les analognes des papilles signatiques (114); les glandes les maisgnes des granules polliniques (149). Les fundes qui equivent les sônes du houlée présentent éminemment la structure sles phésomènes ménaniques du grain de poles le plus sompliqué, et exercent les mass fonctions. (V. Nouv. syst. de chim.

191. Les poils sont :

i viusuleux, vesiculosi (Chanopo-

Fractions, aciculares (pl. 54, 19;

илтя, vittati (pails de coton);
 интя, simplices (pl. 29, fig. 8);

b ironis, stellati (pl. 29, fig. 8);

<sup>6</sup> mnis, digitati (pl. 41, fig 19); <sup>7</sup> nnispa, tubulosi (pails des grami-

160); \* anculés , *articulati* (pl. 41 , fig. 19 ; pl. 19, fe. 8) :

mutropurs, moniliformes, lorsque kur articulations sont étranglées en fine de chapelet;

10 мирсилить, *lappacei* (64, 7°) 4.37, бд. 1, 12):

11º comente, capitulati, lorsqu'ils sont lemisisper nos bauls pemplis de liquide, com dans les orties;

12º TORGITORMES, fungiformes, lorsque la blie qui les termine est en chapeau de despigos (pl. 37, fig. 12);

lis islats, ratificate, etc., selon qu'ils u midivisent près de leur sommet en dez, trois, etc., branches;

19 En saccure, uncinati (pl. 5, fig 3);
19 En coussiver, pulvinati, lorsqu'ils
mu rimnis par petits paquets (pl. 21,

fig. 2), tels que ceux que l'on distingue à la loupe sur la page inférieure des feuilles du Nerium olsander (pl. 21, fig 10, s).

199. Les GLANDES sont:

1º CLOBULEUSES, globosæ seu sphericæ;

2º ovoïdes, ovoïdes (pl. 32, fig. 8); 3º turbinatæ (pl. 29, fig. 4);

4º En MASSER, claviformes (pl. 26, fig. 5);

5° рівчив, geminatæ (pl. 27, fig. 11), sphériques, associées deux par deux;

6º SAILLANTES, prominulæ;

7º LATENTES, inconspicuæ, incrustées, comme de simples cellules hétérogènes; dans le tissu de l'épiderme: elles prennent alors le nom de stomates, stomata (st), (pl. 5, fig. 1, 2, 4, 8; pl. 4, fig. 6, 8);

So MARGINALES, marginales, quand elles forment les dents des bords de la feuille (pl. 6, fig. 1, 5, sg);

9º périolaines, petiolares, lorsqu'elles poussent sur le pétiole (cerisier).

193. Les GLANDES FACTICES, glandulas factitiæ, sont des végétations épidermiques auxquelles donne naissance un accident et principalement la piqure d'un insecte; végétations dont les formes spécifiques sont tellement constantes, qu'on les prendrait pour des végétaux cryptogamiques, si l'anatomie n'était pas parvenue à y déconvrir l'insecte générateur. La noix de GALLE, galla, qui pousse sur les feuilles du chêne. est un exemple vulgaire. Il existe, sans aucun doute, dans nos catalogues eryptogamiques, une foule d'espèces et de genres qui n'appartiennent pas à un autre ordre de phénomènes, surtout parmi celles qui prennent naissance sur les feuilles.

Ces fausses GLANDES SORt:

19 spariniques, sphæricæ, comme les galles en général,

2º GYLINDRIQUES, cylindrice;

3º CLAVIFORMES, claviformes, comme les galles du tilleul;

4º GLUPÉIFORMES, clupeiformes, telles que la seconde espèce de galle que l'aptrouve communément sur les feuilles des chênes de nos environs;

bo muscoides, muscoides, comme le sont

les petits ramuscules qui poussent en bourrelet sur les tiges des rosiers, et que l'on connaît sous le nom de bédéguar;

6° En caours, crustiformes, lorsqueleur développement se fait en croûtes coriaces et même ligneuses, en général de couleur noire;

7º CALLEUSES, callosæ; on peut ranger, dans cette classe, les excroissances de l'écorce des arbres, dans le sein desquelles on n'observe aucun centre de végétation herbacée;

8° PILIFORMES, piliformes, lorsque la présence de l'insecte donne lieu au développement d'une grande quantité de poils blancs;

9° FARINEUSES, farinaceæ, lorsque la surface de la seuille se couvre d'une espèce de poudre blanche et grasse au toucher, que les jardiniers désignent sous le nom de blanc. On rencontre très-communément cette espèce sur les seuilles des crucisères, entre autres sur le chou qui monte en graines.

Le reste de la nomenclature s'emprunte à celle des vrais organes (21).

194. Les GLANDES PARASITES, glandulæ parasitica, sont des végétaux cryptogamiques qui possèdent des organes reproducteurs, comme toutes les songosités. Ce ne sont pas des accessoires de la plante, des déviations (182) de son tissu; ce sont des végétaux implantés sur d'autres végétaux, et se développant aux frais de leurs tissus. Par cette définition, ces glandes apparentes rentrent dans la classe des cryptogames; mais la définition suppose, dans bien des cas, ce qui est en question, et il existe une foule de ces productions dont l'origine cryptogamique est problématique et ne s'appuie que sur des analogies forcées. Nous nous occuperons plus au long de cette question dans le cours de ce traité ; il suffira d'établir ici en principe, que l'on doit exclure de cette catégorie, 1º toute végétation herbacée, c'està-dire possédant la substance verte dans ses diverses altérations; 2º toute pilosité qui ne terminerait pas son existence fugace en laissant échapper des spores (138) bis caractérisés; 3° toute expansion faisa corps avec le tissu, et recouverte par même épiderme que lui, qui reste ind hiscente et survit, avec tous ses cara tères, à la chute de la feuille ou de la ti sur laquelle elle s'est développée.

### II. TISSUS INTERNES, vasculatio.

195. Nous ne distinguons que quat espèces de tissus internes:

Les CELLULES, cellulæ (ce), les VAISSEAU vascula (va), les INTERSTICES, interstit (int), et les SPIRES, spiræ (sr). C'est av ces quatre éléments immédiats que la n ture parvient à composer les formes l plus riches de la végétation.

196. Les CRLIULES, cellulæ (ce), so des vésicules imperforées, qui prenne leur accroissement dans tous les sens, engendrent à l'intérieur d'autres cellul qui tiennent par un hile à la paroi mate nelle; elles varient de forme selon le se dans lequel le développement de l'orgal a lieu, et elles sont:

1° POLYGONES, inscrites dans une sphèr et offrant, par une coupe transversal un plan hexagonal (pl. 48, fig. 8, 9);

2º Des prismes hexagonaux, rang comme des tuyaux d'orgues de basal (pl. 5, fig. 2);

3º Agglutinées par leurs parois, et det nant inséparables autrement que par déchirement (cas précédents);

4º Susceptibles de désagglutiner leu parois respectives et d'être obtenues sérrément, sous forme de poudre impable (grains de pollen, pl. 37, fig. pl. 41, fig. 20; pl. 42, fig. 12; grains fécule, pl. 6, fig. 8; fécule verte, pl. 2 fig. 7);

5º PLEIRES, plenæ, distendues par le pi duit liquide de leur élaboration spécial

6° VIDES, vacuæ, ou médullaires, med lares, lorsqu'en conservant leur capaci primitive, elles ne renferment plus que l'air (pl. 4, fig. 1, 2, 4, 5; pl. 3, fig. 5, 2

7º ÉPUISÉES, effetæ, ou ÉPIDERMIQUI epidermicæ, lorsque, vides de substant

et d'ar, leurs parois s'aplatissent, et que l'electrateur ne les distingue plus que par le réseau vasculaire qui est formé aux dépas de leurs interstices (pl. 5, fig. 1, 2, 5, 4, 7, 8; pl. 4, fin. 6, 7, 8);

8 incress, limpidæ, lorsque le liquide qui les distend est incolore et diaphane; 9 colories, coloratæ, lorsque le liquide

qui les distend est coloré et non opaque.

10 oragues, opacæ, lorsque le liquide en la substance qui les distend s'opposant su passage des rayons lumineux, les cellules paraissent noires par la réfraction microscopique. Une cellule peut être de este manière blanche par réflexion, et 
mire par réfraction.

197. Les VAISSEAUX, vascula (va), sont les cellules dont le développement a lieu infériment en longueur, et qui se reprodusent spécialement par leur surface et en. Ce sont les éléments des nervures (pl. 6, fig. 1, 2, 3; pl. 5, fig. 2). Leur développement indéfini se fait dans le sein les interstices.

198. Les INTERSTICES, interstitia (int), set des lacunes, en forme de canaux, qui est lieu par le dédoublement des paroides cellules; c'est par eux que les cellules se dessinent sur les coupes microscoimpe, à cause de la différence qui existe ente pouvoirréfringent de leur capacité (pl. 1, ig. 3), et celui des substances qui respineat les cellules.

199. Les srinns, spiræ (sr), sont des rindres infiniment grêles et toujours mi-

croscopiques, qui se roulent en spirale dans l'intérieur des cellules et des vaisseaux. Par la macération du tissu, on obtient à part ces spirales en faisceaux plus ou moins nombreux (pl. 2, fig. 3). Un vaisseau en renferme jusqu'à quatre rangs (pl. 3, fig. 6), et peut-être même il se trouve des vaisseaux qui en renferment plusieurs couches.

Les spires sont les éléments générateurs des végétaux. Ils se trouvent partout où il y a une cellule, et à plus forte raison partout où il y a des vaisseaux, c'est-àdire depuis l'extrémité de la racine jusqu'au poil qui termine le bourgeon.

200. Les parois de tous ces organes sont incolores et transparents.

201. Les autres espèces de tissus admises par les nomenclateurs se réduisent à des illusions d'optique, que nous réduirons à leur juste valeur dans le cours de cet ouvrage.

202. La nomenclature des substances élaborées par les cellules et les vaisseaux appartient à la chimie organique. On donne le nom de seve, lympha ou latex, à une substance élaborée dont on admet la circulation dans le végétal. On distingue une seve ascendante, lympha ascendens, que nous désignerons sous le nom de seve radiculaire; et une seve descendante, lympha descendens, que nous désignerons sous le nom de séve caulinaire. (Voyez le nouveau système de chimie organique, p. 317.)

# CHAPITRE IV.

#### NOMENCLATURE DES FONCTIONS VÉGÉTALES.

W. Les fonctions se refusent à la nomachture, à laquelle se prêtent si bien la organes. Nous avons des seus pour apprécier les images et pour les reproduire par des formes analogues; nous n'en avons pas pour saisir et rendre des lois. On déerit facilement des organes, on peut à peine désigner des fonctions; ce sont des puissances dont la valeur se cache derrière des signes algébriques, comme derrière un voile qu'il n'est pas permis à l'homme de soulever, et dont la faible transparence lui transpetà peine quelques rayons.

204. Si nous avions osé systématiser la nomenclature, avant d'en avoir démontré la nécessité, et admettre des formules de langage pour rendre des idées qui ne sont pas encore entrées dans la circulation, nous aurions adopté, pour chaque division de la nomenclature, des désinences spéciales destinées à exprimer l'idée générale de la division; ainsi, de même que nous avons adopté les désinences, ANDE (58) pour la disposition accidentelle des folioles; scence, pour la disposition relative des rameaux à bois ou à fleurs (72); ATION, pour la disposition relative des organes foliacés ou de leurs transformations normales (71); seca, pour la disposition artificielle des rameaux (77), etc.; de même nous aurions adopté la désinence bilitas, pour désigner la fonction; nous aurions dit : nutribilitas, colorabilitas, motibilitas, etc.; mais cette innovation serait peut-être prématurée; il nous suffira aujourd'hui de l'avoir indiquée, et nous continuerons à nous servir des expressions consacrées par l'usage.

205. La ronction, functio, c'est la mise en jeu d'un organe, c'est son mouvement spécial. Tout mouvement émane d'une impulsion, et devient impulsion lui-même; toute fonction émane d'une fécondation et opère une création. Sans impulsion, repos; sans fécondation, mort.

206. La végétation, vegetatio, e'est la fonction typique du végétal, c'est l'idée générale des fonctions végétales, p'est la vitalité du végétal.

207. L'organisatio, organisatio, c'est la fonction dont le produit est l'arrangement de la molécule organique en vésicules,

douées d'une structure spéciale et d'un fonction qui résulte de leur spécialie Chaque vésicule est douée d'aspiration de nutrition, d'élaboration, de génération

208. La respiration, respiratio, est l'fonction par laquelle une vésicule, 1º AL PIRE les substances aériennes et gazeuse du dehors au dedans, à travers ses parol qui jouent le rôle d'un crible; 2º EXPIR les substances superflues ou de rebut les rejette du dedans au dehors, à traver ses parois. L'ASPIRATION, aspiratio, et l'EXPIRATION, expiratio, sont les deux terms du mouvement oscillatoire qu'on nomm RESPIRATION. L'une suppose l'autre. La vé sicule aspire pour se nourrir, élabore et reproduire.

209. L'IMBIBITION, imbibitio, et la VRANS SUDATION, transsudatio, sont les même fonctions de la vésicule, par rapport au substances liquides.

210. La nuraition, nutritio, c'est l'éla boration des produits de l'aspiration et de l'imbibition, au profit de l'organisation (208), c'est-à-dire pour l'accroissement et longueur et en largeur des parois de la vésicule.

211. L'ÉLABORATION, elaboratio, c'es la combinaison des produits de l'aspiration et de l'imbibition, restant en réserve dan le sein de la cellule, pour servir à de ORGANISATIONS FUTURES.

212. La repreduction, repreductio, et l'élaboration des produits de l'aspiration et de l'imbibition, sous la forme du type élaborant, du type générateur; c'est le génération dans son acception la plus éten due.

213. La génération, generatio, c'est le reproduction au détriment des parois gé nératrices.

214. Le néveloprement, evalutia, cles la nutrition marchant de front avec la re production; c'est la fonction du tisse commetergendrant a la fois, étendant ses paris, agrandissant et remplisant sa comié per de neuveaux tissus. Ainsi, soit un frut quelconque; si ses enveloppes anim continué à eroître, et que l'embres (84) ent continué à grandir dans un cia, avec la même activité qu'il grandit dus les airs, le fruit aurait pris son dévidepement sous forme de tige; les paris du péricarpe (105) se sont arrêtées dus leur autrition, en même temps que liguins a continué à marcher yers en matanté, et, à la place de l'évolution, il y acu génération.

115. Le expensarion, germinatio, c'est la régétation qui se réveille et reçoit une implaise de développement.

16. La riconnazion, facundatio, e'est hvijitation recovant une impulsion ayant purbut la cáninazion.

- 217. La cusosaurion, circulatio, est la force qui pousse ou attire les liquides organisateurs autour des organes élémentaires.
- 218. La sensation, sensatia, s'est plution de la faculté qu'une fenction, c'est l'aptitude à réagir sur l'action extérieure, à répondre à une impulsion par une répulsion. (Feuilles des mimosa, de la sensitive.)
- 219. L'ATTRACTION, attractio, c'est la simultanéité de deux impulsions de noms contraires, qui se paralysent par un contact (mouvement des étamines vers le pistil, qui s'incline à son tour vers les étamines).
- 220. La COLORATION, coloratio, est l'élaboration de la matière colorante, du oaméldon végétal [1]; c'est la combinaison du produit de l'aspiration avec la matière verte, sous l'influence de la lumière [2].

## CHAPITRE V.

#### NOMENCLATURE DES COULEURS.

M. La couleur des organes étant le productellos ygénation du caméléon végétal (30), et l'oxygénation s'opérant d'une maitre tantôt progressive, tantôt irrégaire, selon le genre d'obstacle que l'organistion spéciale oppose au phénomène, il resuit que les caractères tirés de la couleur sont fugaces, variables, et presque individuels. Cependant, il faut en tem compte dans la description; mais pour les désigner, nous n'aurons pas recours à des tames en écuelles en acquelles en acquelle

dont le pinceau rend toujours incomplétement les nuances, et dont l'aplat même est trompeur par l'absence du jeu des ombres; nous nous contenterons de citer, comme exemple, la couleur ordinaire d'un produit vulgaire et dont la détermination soit à l'abri de tout quiproquo; ou bien d'indiquer les couleurs élémentaires qui rentrent dans la composition d'une couleur donnée, afin qu'on puisse soi-même la reproduire de toute pièce, et la comparer aves l'objet désigné.

formes, d'une manière graphique; nous renvoyons au corps de l'ouvrage, pour l'intelligence de ces définitions.

More système de chimie organique, p. 434.

Non avons dit, au commencement de ce chaper dess loi ne se décrivaient pas comme des

222. On peut réduire les couleurs élémentaires à trois :

1º Le JAUNE, color luteus (soufre, écorce de citron);

2º Le ROUGE, color ruber (pétales de la rose, cochenille);

5º Le BLEU, color cæruleus (couleur du ciel).

223. Le BLANG, color albus (neige), et le NOIB, color niger (noir de fumée), sont, l'un la combinaison parfaite, et l'autre l'absence complète de toute coloration. Le noir et le blanc mélangés ensemble donnent le GBIS, color griseus (chevelure qui commence à blanchir).

224. En combinant les trois couleurs primitives deux à deux, et selon les proportions des éléments de la combinaison binaire, on obtient des couleurs brillantes:

1º L'onancé, color aurantiacus, formé de jaune et de rouge en proportions égales (écorce d'orange);

A. Le JAUNE ORANGÉ, color croceus, formé de 2 de jaune et de 1 de rouge (couleur de safran).

B. Le ROUGE ORANGÉ, color cinnabrinus, formé de 1 de jaune et de 2 de rouge (belle couleur de chair, incarnat).

2º Le VIOLET, color violaceus, formé de rouge et de bleu en proportions égales (pétales des violettes).

A. Le ROUGE-VIOLET, color purpureus, formé de 2 de rouge et de 1 de bleu (cramoisi).

B. Le BLEU-VIOLET, color cœruleo-violaceus, formé de 1 de rouge et de 2 de bleu (indigo).

3º Le VERT, color viridis, formé de jaune et de bleu en égales proportions (couleur des feuilles au printemps).

A. Le BLEU-VERT, color cœruleo-viridis, formé de 1 de jaune et de 2 de bleu (couleur des feuilles en été).

B. Le JAUNE-VERT, color luteo-viridis, formé de 2 de jaune et de 1 de bleu (couleur des feuilles à l'approche de l'automne). 325. On obtient à l'infini des nuam intermédiaires de chacun des compobinaires, en variant la dose des mélang

226. On peut rendre plus CLAIRE ou ple roncés chaoune des nuances, en ajouta au mélange ou du blanc, ou du noir (le mélanges de jaune s'altèrent par le nois c'est ce qu'on appelle dégradation de to dégradation de nuance. On désigne: 1º dégradation au moyen du blanc, en ajoutant les épithètes PALE, pallidè, à la dén mination de la couleur claire, et 2º la degradation au moyen du noir, en ajoutales épithètes subintense, intense, obscur subintense, intense, obscurè, à la dénou nation de la couleur.

227. Toutes ces nuances devienne rernes, par un mélange de gris; on d signe les couleurs ternes, en sjoutant lépithètes sales, sordidé, à la dénomination de la couleur. L'épithète suit le men français; en latin elle le précède.

228. Si la couleur grise domine telle ment dans le mélange qu'elle puisse êt considérée elle-même comme salie par couleur, la dénomination enis, griseus, de vient le mot principal, et la couleur sali sante l'épithète; ou bien on termine le no de la couleur, par la désinence atra é français: JAUNATRE, gris sali de jaune VERDATRE, gris sali de vert; BLEUATRE, gris sali de bleu, etc. Les noms vulgaires de toutes ces altérations de couleurs (22) 227) sont les suivants:

1° JAUNE DE PAILLE, color helvolus, form de jaune-orangé et de blanc (paille de friment):

2º OLIVATRE, color olivaceus, formé d jaune et de gris foncé (olive);

3º JAUNE D'OCRE, color ochreus, form de jaune-orangé et d'un reflet foncé (ocre

4º BLOND, flavus, jaune-orangé et forc blanc (cheveux blonds);

Bo FAUVE, fulvus, jaune-orangé sali pa un restet foncé (peau de loup);

6º BRUN, badius, bruneus, jaune-orang sali par un restet plus soncé (peau d'ours) Tumon, color castaneus, orangé et peir (pess du marron);

P MICOT, color armeniacus, orangé et blue (abricot peu coloré);

P ROUGE DE SAKE, color sanguineus, rouge-orangé foncé (sang noir);

10 nocce nom, color atro-ruber, atroparpureus, rouge ou rouge-violet et noir; 11 uns, color lilacinus, violet et blanc (feurs de lilas);

12º violet rough, atro-violaceus, violet

15° RARBEAU, BLEWET, color cyaneus, bleu et blanc;

14 MIN DE CIEL FONCÉ, color atro-cœrules, Neu et noir ;

15 CLAUQUE OU VERT DE MER, glaucus,

bleu-vert et blanc (duvet de la prune reine-Claude);

16° VERT BOUTEILLE OU VERT FONCÉ, color viridis, bleu-vert et noir (bouteilles noires);

17º OLIVATRE, olivaceus, gris-jaunâtre;

18º cendeé, cine rescens, gris-roussatre;

19º GRIS-ROUGHATRE, grisco-rubescens, gris sali de rouge;

20° GRIS-VIOLATRE, griseo-violacescens;

21º GRIS-BLEVATRE, griseo-cœrulescens;

92° GRIS-VERDATRE, griseo-cinerescens;
93° GRIS-BLANCHATRE, albescens;

24° GRIS FONCÉ, nigrescens;

25° BLANC PUR, niveus;

26º BLANG SALE, albo-griseus;

27º NOIR- BRUN, nigro-bruneus, etc.

# CHAPITRE VI.

#### MOMENCIATURE DES GÉNÉRALITÉS.

29. Une cénénalité est le type idéal le rapports essentiels que l'esprit a décourts entre un certain nombre d'objet riels.

39. L'asrica, species, est une générable qui convient tellement à plusieurs indindus, qu'on est embarrassé souvent, as prenier coup d'œil, d'établir une différence réelle entre eux. Ce type se transmet par la génération.

231. La vani<del>žr</del>k, *varietas*, est une modifration accidentelle du type de l'espèce.

232. Le curre, genus, est une généralié qui convient à plusieurs espèces. Le
trare exprime la ressemblance des indiridus; l'espèce exprime leur différence.
lus les phrases, Triticum sativum, Trifran caninum, le mot générique est Trifran, c'est le mot qui convient aux deux;
la mets, sativum, caninum, sont spéciless; ils servent à distinguer le moment.

Triticum sativum, du CHEN-DENT, Triticum caninum. Dans les phrases suivantes, Rosa centifolia, Rosa gallica, le mot nosa est générique, il convient au type rose en général; les mots centifolia et gallica sont spécifiques, ils servent à distinguer la rose à cent feuilles ou pétales, de la rose de Provins.

255. L'ORDRE, ordo, est un groupe de genres.

234. La CLASSE, classis, est un groupe d'ordres.

235. La CLASSIFICATION, classificatio, est l'arrangement méthodique des classes, ordres, genres, espèces et variétés. Elle est générale, ou spéciale, ou locale.

236. La classification générale prend le nom de système, systema.

237. La classification spéciale prend le

nom de monoentrain, monographia (monographie du genre Rosa; monographie des váriétés de Dahlia).

- 238. La classification locale prend le nom de FLORE, flora, si elle s'applique aux plantes de tout un pays; de JARDIN, hortus, si elle ne s'applique qu'aux plantes eultivées dans une école botanique.
- 239. La méteode adoptée dens le système, methodus systematica, est ou abbitraire, ou artificielle, ou naturelle.
- 240. La méthode and traine est celle qui s'attache moins à grouper qu'à énumérer, qui tient plus du catalogue que de l'arrangement; elle prend le nom de synopsis.
- 241. La méthode artificielle; methodus artificialis, est celle qui a pour but essentiel de rendre les recherches faciles, qui classe les objets, non point par le plus grand nombre de leurs rapports, mais par les rapports les plus accessibles à la vue.
- 249. La mérmons naturaliza est celle qui a pour but essentiel de classer les êtres par le plus grand nombre de leurs caractères, ne plaçant qu'en seconde ligne l'artifice, le fil qui sert à diriger les recherches à travers ce labyrinthe.

La méthode artificielle est le dictionnaire de la science; la méthode naturelle en est la syntaxe. Le système sexuel de Linné semble avoir réuni, dans beaucoup de ses divisions, ces deux genres de mérite. Cependant il est incontestablement plus artificiel que naturel; car il ne se base que sur deux caractères: le nombre et la disposition des étamines et des pistils.

- 243. On décait et ondessine une plante; on la dissèque et on l'analyse; enfin on la conserve pour les besoins de l'étude.
- 244. La DESCRIPTION, descriptio, comprend:
  - 1º La DÉMONINATION, denominatio, qui

- se compose du nom du genre et de cel de l'espèce, et s'il y a lieu, de celuide variété ou de la lettre grocque qui la res place (Rosa arvensis, var. «);
- 3º La PREASE, phrasis, qui résume le différences spécifiques de la plante au concision;
- 5° La strontuis, synonymia, qui con prend les noms sons lesquels la plante été connue ou désignée par les autent Crrisus Laburnum, Bauh., hiet.; Am gyris, Bauh. pin. (Ce qui signifie que la hin, dans son Histoire des plantes, l'nommée Laburnum, et que le pinate (Bauhiu l'a nommée Anagyris);
- 4º La LOCALITÉ, locus natalis, le per dont la plante est originaire; si elle ye indigène ou exotique;
- 5° L'HABITATION, habitatio, les liet qu'elle habite de préférence dans cet localité;
- 6° L'époque de sa floraison et de : malurité; sa durée;
- 7° La description du port général et c tous les organes, dans les plus grand détails de forme, de couleur, de dimer sion, etc.;
- 8º Enfin, des observations critique auxquelles cette étude a pu amener l'ol servateur.
- 245. Le dessin, adumbratio, reprodu la description avec le crayon ou le pi ceau; il doit être tellement complet, qu l'aide de la lettre il puisse dispenser de description même. L'art du dessin, a pliqué aux objets d'histoire naturelle, i nomme iconographia, iconographia. O donne encore ce nom à la partie d'un o vrage qui renserme exclusivement o dessins.
- 246. La dissection, anatomia, met à les organes internes.
- 247. L'ANALYSE ANATONIQUE, analysis c'est l'anatomie des organes inabordablià l'œil nu. Le dessin, qui rend ces détai plus ou moins grossis, se nomme passe ANALYTIQUE, adumbratio analytics.

948. La CHIMIE MICROSCOPIQUE devient, en analomie analytique, un moyen encore plus paissant que la dissection, lorsqu'il s'agit de reconnaître la forme des organes internes [1] d'un tissu (195).

149. La DESSICCATION, siccatio, est le

procédé par lequel on parvient à étaler et à dessécher les plantes, dans le but de les conserver entre des feuilles de papier, et de s'en servir pour la description, le dessin et l'anatomie. La collection de ces plantes ainsi desséchées se nomme auxuntes, herbarium.

# CHAPITRE VII.

#### REPLECATION GÉNÉRALE DES PLANCHES.

250. On a dû remarquer, dans le cours kammenclature, que chaque organe ! suit accompagné d'une abréviation enmie entre deux parenthéses : c'est le ne adopté pour désigner le même or-Me surtoute la partie iconographique de et ouvrage; ce signe se compose de la Mire initiale du mot latin qui désigne forgane, et, s'il y a lieut, d'une autre lettre da même mot, qui dissérencie ce 🗫 de celui d'un autre organe désigné pir la même initiale. Dans la table suivale, nous réunissons tous ces signes 🎮 ordre alphabétique 3 le mot latin y est mii le du mot français, 2º du renvoi is prographe dans lequel se trouve la définion, et 3º enfin de l'abréviation adoptée. Avec le secours de cette explicalion generale, nus planches deviendront, pour ainsi dire, une nomenclature icono-Fries, parce qu'au bas de chaque plache se trouve la désignation de la plate analysée, et qu'en général nous mons eu soin de rendre l'analyse assez détaillée.

l'élère, la table suivante à la main, perra s'exercer à la description, en pretat la première venue de nos planches.

Me (ale de la fleur des légumineuses),
p. 164.

dans seu perisperma. (périsperme),
p. 127.
al.

<sup>🛚</sup> Ioweau système de chimie organique.

| Alburnum (aubier), p. 30.<br>Anthera (authère), p. 146.<br>Arillus (arille), p. 125.<br>Arista (arôte).                                                        | นอ้.<br>ผัก.<br>นัก.<br>นัก.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bractea (bractée) , p. 46.<br>Bulbus (bulbe) , p. 22 , 3°.                                                                                                     | <b>8</b> ₽.<br>61.              |
| Calvar (éperon), p. 175.  Calyx inferior (calice inférieur), p. 167.  Calyx superior (calice supérieur), p. 16td.  Carina (carène des fleurs de légumineuses), | c. 1.<br>c. 1.                  |
| p. 163. Caudex (collet). Caulis (tige), p. 29. Cellula (cellule), p. 197. Chalaza (chalaze), p. 24.                                                            | cr.<br>cd.<br>cl.<br>cv.<br>ch. |
| Chorda (cordon ombilical), p. 124. Cicatricula (cicatricule), p. 35, 2°. Cirrhus (vrille), p. 49. Columella (columelle), p. 101.                               | cho.<br>tc.<br>ci.<br>cm.       |
| Connecticulum (connecticule), p. 14g. Connectivum (connectif), p. 148. Corolla (corolle), p. 152. Cortez (écorce), p. 3b. Cotyledo (cotylédon), p. 12g.        | en.<br>ev.<br>eo.<br>et.        |
| Dehiscentia (déhiscence), p. 189. Dissepimentum (cloison), p. 188.                                                                                             | cy.<br>d.<br>di.                |
| Embryo (embryon), p. 124.<br>Epidermis (épiderme), p. 30.                                                                                                      | e.<br>ep.                       |
| Fecula (fécule), p. 197. Filamentum (filament), p. 144. Filum (filet), p. 149. Flos (fleur), p. 83.                                                            | fe.<br>f:<br>f:<br>fe.          |
| Flos masculus (fleur måle), p. 90. Flos femineus (fleur femelle), p. ibid. Foliolum (foliole), 43. Folliculum (follicule), p. 44.                              | fs. m.<br>fs. f.<br>fo.<br>fl.  |
| Folium (feuille), p. 42. Fructus (fruit), p. 98. Funiculus (funicule), p. 122.                                                                                 | fi.<br>fr.<br>fn.               |

Pedunculus (pédoncule), p. 36, 5°.

Peloria (monstruosité), p. 183.

Petiolus (pétiole), p. 48, 1°. Pericarpium (péricarpe), p. 101.

Petalum (pétale), p. 152.

```
Pilus (poil), p. 191.
Gemma (hourgeon), p. 39.
Glandula (glande), p. 192.
                                                ğΙ.
                                                      Pistillum (pistil), p. 98.
Gluma (glume), p. 44.
                                               gm.
                                                      Placentarium (placentaire), p. 110.
Glume inférieure ou première glume,
                                                      Plumula (plumule), p. 129, 20.
                                            gm. α.
                                                      Pollen (pollen), p. 149.
Glume deuxième.
                                            gm. ß.
                                            gm. \gamma.
                                                      Præfoliatio (préfoliation), p. 51.
Glume troisième.
Glume quatrième.
                                            gm. d.
                                                      Præfloratio (préfloraison), p. 177.
Glume à une nervure.
                                            gm. 1.
                                            gm. 2.
                                                      Rachis (axe de l'épi), p. 73, 7°.
Glume à deux nervures.
Glume à trois nervures.
                                            gm. 3.
                                                      Radicula (radicule), p. 139.
Granum (grain), p. 98.
                                                gr.
                                                       Radix (racine), p. 22.
                                                       Ramescentia (ramescence), p. 72.
Hilus (hile), p. 199.
                                                 ħ.
                                                      Ramus (rameau), p. 38.
Heterovulum (hétérovule), p. 122, 40.
                                               hov.
                                                      Sepalum (sépale), p. 168.
Indusium (indusie), p. 111, 80.
                                               ind.
                                                       Spica (épi), p. 73, 7°.
Inflorescentia (inflorescence), p. 72.
                                                in.
                                                       Spira (spire), p. 200.
Internodium (entre-nœud), p. 33, 7°.
                                               ino.
                                                       Spora (spore), p. 111, 9°.
Interstitium (interstice), p. 199.
                                               int.
                                                       Sporangium (sporange), ibid.
Involucrum (involucre), p. 176.
                                               inυ.
                                                       Squamæ (écailles).
                                                       Stamen (étamine), p. 142.
Liber (liber), p. 30, 2°.
Lignum (bois), p. 30, 4°.
                                                Ш.
                                                       Staminulum (staminule), p. 150.
                                                lg.
U.
                                                       Stigma (stigmate), p. 99.
Ligula (ligule), p. 48, 4°.
                                                       Stigmatulum (stigmatule), p. 122, 30.
                                                       Stipula (stipule), p. 47.
Limbus (limbe), p. 43, 3°.
                                                lm.
                                                       Stoma (stomate), p. 192, 7°.
Loculus (loge), p. 101.
                                                 l.
                                                       Stylus (style), p. 100.
Locusta (épillet).
                                                 lc.
                                                       Sutura (suture), p. 106.
Medulla (moelle), p. 30, 50.
                                               md.
                                                       Testa (test), p. 124.
Membrana (membrane), p. 201.
                                               mm.
                                                       Theca (loge des anthères), p. 142.
Nectarium (nectaire), p. 140.
                                                       Truncus (tronc), p. 29.
                                                 n.
                                                       Tuberculum (tubercule), p. 22, 20.
Nervus (nervure), p. 65, 29°.
                                                ne.
                                                       Tubus (tube), p. 159, 10.
Nodus (nœud, articulation), p. 33, 7°.
                                                no.
Ovarium (ovaire), p. 98.
                                                 o.
                                                       Urna (urne), p. 111, 70.
Ovulum (ovule), p. 98.
                                                ov.
                                                       Fagina (gaine), p. 48, 20.
Palea (paillette), p. 44.
                                                       Valva (valve), p. 106.
                                                pe.
                                                       Vasculum (vaisseau), p. 198.
Palea inferior.
                                             pε. α.
                                                       Venter (panse), p. 122.
Palea superior,
                                             pe. B.
                                                       Fexillum (étendard des légumineuses),
Palea uninervia.
                                             pe. 1.
Palea binervia.
                                             pe. 2.
                                                         р. 164.
                                             pe. 3.
Palea trinervia, etc.
Panicula (panicule), p. 73, 6°.
                                               рu.
```

pd.

po.

pa.

pl.

pp.

N. B. Sur les planches, les objets dessinés de grandeur naturelle sont accompagnés du signe : les figures réduites sont accompagnées du signe - quant aux autres, le grossissement s'obtient facilement par la comparaison des diamètres respectif des figures placées sur la même planche.

M

rt

rė

re

770

ı

4

87

86

n

en el el esti el

ŋ

u

Ü

tr

tb

tu

w

vg vl

114

un

# DEUXIÈME PARTIE.

# ORGANOGÉNIE

OΠ

# DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION VÉGÉTALE.

351. Il n'est personne à qui il ne soit univé plusieurs fois, en arrêtant son attation sur un grand arbre, de reporter es souvenirs sur la graine, et qui, entimé par l'enchaînement de ses idées à cruser la profondeur de ces mystères, se soit demandé, par quel mécanisme espaique, ce géant de la végétation a pu setir d'une si petite coquille. La réponse à cette question serait la solution du problème qui fait le sujet de cette deuxième parte; ce serait l'histoire du développement et l'organisation végétalle, evolutio regulabilium.

122. Il est évident que ce développement de la graine en un grand arbre n'a pe avoir lieu à la manière, soit d'une spirale qui se déroule, soit d'un emboîtement de tabes que l'on retire bont à bout, soit d'une vésicule élastique, d'abord comprinée, que l'on abandonne ensuite librement au jeu de son élasticité; toutes ces simidades seraient absurdes, si l'on voulait les secepter comme l'équivalent d'une explication rationnelle.

Car la spirale, l'association des tubes, la vésicule élastique, conservent leur petanteur spécifique, comprimées ou dévelépées; or, la moindre plante développée lése déjà plus que sa graine.

La vésicule élastique, en échappant à hompression, accroît sa capacité, mais la remplit pas, si ce n'est d'air; tandis que l'organe qui se développe accroît sa l'attionoir véchtale.

périphérie, mais en la remplissant d'une organisation qui acquiert de plus en plus de la compacité.

253. Ainsi, le végétal ne se développe pas, soit en s'étendant, comme une spire; soit en se dédoublant, comme un assemblage de tubes emboîtés; soit en reprenant son essor, comme la gomme élastique; mais bien par des acquisitions successives, par de nouvelles créations.

Or, ces acquisitions lui arrivent sous l'influence de l'élaboration des organes préexistants; si l'on venait à paralyser cette élaboration préexistante, le développement ultérieur serait arrêté; si dans la graine on venait à supprimer les deux cotylédons (130) avant la germination, la plumule (129, 2º) ne se développerait plus. Donc, chaque phase de développement, chacune de ces acquisitions nouvelles peut être assimilée à un degré de généalogie; c'est un chaînon d'une génération successive. En conséquence, le développement végétal a lieu par suite d'un mécanisme que je nommerai filiation des organes, prolificatio organica.

254. Enfin, cette FILIATION D'ORGANES, si divers sous le rapport de la forme et des proportions, et dont l'ensemble compose l'individu végétal, peut être le résultat du concours d'un type commun et identique d'un côté, et, de l'autre, de l'action d'une cause vivifiante, variable dans son inten-

sité et dans sa constance. Or, l'observation directe démontre la réalité de cette hypothèse; car la seuille composée (pl. 8, fig. 86) ou multipartite, observée à son premier âge de développement, est un organe de la forme la plus simple; elle est réduite au type d'une seuille entière (pl. 7, fig. 1). Sur certains arbres, et principalement sur le Broussonnetia, ou marier à papier, on voit l'organe reville prendre des contours variables à l'infini, depuis la forme entière jusqu'à la forme trilobée; enfin, à l'extrême jeunesse, tout organe (21), FRUILLE, ÉTAMINE, PISTIL, n'apparaît que sous la forme d'une glande ; ce sont des vésicules organisées, ayant toutes le même type, la même structure. Si donc, dans le cours de leur développement ultérieur, elles prennent des directions dissérentes, et si, au terme de leur parsait développement, elles se trouvent arrivées à une destination dissérente, c'est, de toute nécessité, parce qu'elles ont reçu une impulsion différente. La loi qui donne cette impulsion, nous la nommerons loi de TRANS-FORMATION DES OBGANES, c'est-à-dire loi qui détermine le passage d'une forme dans une autre [1].

235. En un mot, d'est par la piliation pes oneanes que les védétaux se dévelorment; d'est par une transformation que les oneanes se modifiert dans leur structure, et oneanes de déstination; tel est, en ces derniers termes, le théorème général que nous avons à démontrer dans cette seconde partie.

# PRÉAMBULE.

256. Il n'en est pas de la démonstration comme de la description; sa marche n'est pas si rigoureusement tracée d'avance, que chacun soit capable de la suivre pas

à pas; elle n'a pas, comme la description une palette couverte de couleurs, que che oun est apte à distinguer et à compare avec l'objet à décrire; ce n'est point un de ces formules qui rendent le travail en tièrement mécanique, et amènent, par l seule combinaison matérielle, à un résul tat invariable. S'il en était ainsi la vérit ne serait pas si tardive à se laisser su prendre.

La démonstration n'est pas un art, c'el la traduction d'une conviction acquise sous l'influence souvent inappréciable d'une foule de rapports, qui, isolémer pris, perdent de leur importance, et ses blent pouvoir être négligés dans la rédation. Mais c'est souvent l'un de ces rapports si peu saillants qui a été le trait clumière inspirateur, l'éclair qui a signa la route à l'observation, et mis en ét dence le terme du voyage.

257. La meilleure démonstration n'e donc pas la plus concise; c'est la plu complète. Le démonstrateur n'a pas à it poser, mais à faire partager sa conviction il n'en appelle pas à la croyance, mais à raison; il n'est pas le voyageur qui r conte, mais le voyageur qui sert de guidil veut faire passer les autres paroù il passé lui-même, afin qu'arrivés au même but que lui, et par les mêmes sentiers qui, ils ne doivent leur conviction queux-mêmes.

258. Ce mode de démonstration, que nommerai Démonstration mistonique, jel suivi constamment dans mes écrits scie tifiques; et, j'en suis certain, c'est par moyen que j'ai coupé court à bien des plémiques. J'ai toujours pris soin d'exp ser la filière par laquelle j'étais parvei d'une observation à une induction, et l'induction à l'observation définitive. vais procéder par cette méthode; je di

leur péviavion (transformation anormale). L'espe sion de méramonrans implique une idée de myd logie et de mèrveilleux, incompatible avec l'u d'une démonstration, à laquelle seule s'arrête solenou.

<sup>[1]</sup> Le mot transformation est préférable à celui de méramonnoss, que Linné (amænit. acad. 66. — philos. bot. p. 505. 1763) avait le premier adopté, pour désigner et le transformation normale de quelques organes, et ce que nous avens appelé

greedes sections, dont l'une aura pour but

surai donc cette deuxième partie en deux | nonstration; et l'antre, les dénonstra-TIONS SPÉCIALES, c'est-à-dire l'application d'esposse l'aistoire auxérage se la su- de la loi démontrée aux eas particuliers.

# SECTION PREMIÈRE.

DÉMÔNSTRATION HISTORIQUE, OU DÉMONSTRATION GÉNÉRALE DE LA LOI DU DÉVELOPPEMENT DES ORGANES.

339. Lorsque j'entrepris d'étudier les lois qui régissent la nature organique, ries, des le début de mes études [1], ne membla plus nuisible que d'aller, si je pris m'exprimer ainsi, par bonds et par de espèces de sauts qui transportent l'esprit d'un bout de l'échelle à l'autre; je pensai, au contraire, qu'une fois que je erais venu à bout de me saire d'une samile de végétaux ou d'animaux une idée juste et raisonnable, je serais des ce moment à même de pouvoir les expliquer testes. Car la nature ne m'a jamais paru mettre en jeu autant de lois que nous sigralous de familles; et tout me révélait piec un très-petit nombre d'éléments comm, et avec un plus petit nombre de lois encore, elle savait varier toutes ces formes multipliées, dont l'analogie ne finit per nous échapper que parce que nous mes sommes créé, pour la définir et la déwire, was langue inexacte, une langue dont les mots, bien loin d'être les repré-Mulants d'une image, ne sont que des simes arbitraires et de convention; en un not, que parce que nous avons voulu resdre la nature aussi savante que nous, a beu de redevenir aussi simples qu'elle.

Cet étalage de noms d'espèces et de gures, que l'on cherche à citer à l'appui Ime idée physiologique, impose sans

doute au lecteur, et le porte à penser que l'érudition de l'auteur est un sûr garant de sa théorie; mais l'homme philosophe, aux yeux duquel il vaut mieux étudier la nature dans la nature que dans les livres, ne se paie pas de toutes ces titations; il éloigne les mots, il perce jusqu'à la pensée; et trois faits bien concluants ont plus de valeur à ses yeux que cent analogies fournies par l'érudition, mais dont les résultats sont obtenus plutôt par des jeux d'esprit qui imposent qué par la logique qui persuade.

260. Pénétré de ces principes, j'adoptai pour en faire l'application, la famille de plantes la plus négligée par les auteurs, celle dont les caractères avaient été été jusque-là méconnus par les descripteurs, travestis par les dessinateurs, et foulés aux pieds, si je puis m'exprimer ainsi, par le vulgaire des observateurs: les obscurs gramens enfin, ces parias de la végétation, que l'on fauche, que l'on scie, que l'on dépique, mais à qui on accorde à peine une place dans l'herbier.

J'étais persuadé que le secret des anomalies de l'organisation n'échappe qu'à une étude superficielle et décousue, et se révèle tôt ou tard à des études dirigées avec méthode et poursuivies avec opiniâtreté; et enfin que, dans les sciences d'observation, rien n'est souvent plus près de donner la solution du problème que ce qui s'était refusé jusque-là à toute explication.

<sup>[]</sup> Sur l'anatomie comparée des graminées. waiv. des sciences, 2º part., mars 1827, nº 249.

261. La méthode que j'adoptai n'était certes rien moins que classique; mais je suis en droit aujourd'hui de l'indiquer comme la plus naturelle. Je laissai de côté les auteurs; j'eus exclusivement recours à la nature; je ne cherchai pas à meubler ma mémoire d'opinions que je prévoyais devoir désapprendre tôt ou tard; pour mieux m'instruire, je commençai par ne rien savoir.

Les hommes qui commencent par être érudits se créent rarement des routes nouvelles. On ne saurait s'imaginer avec quelle facilité on se laisse entraîner malgré soi dans la route qu'un autre a tracée; elle semble la seule qu'il y ait à parcourir. Or, une route n'a qu'une issue; une méthode n'a de même qu'un seul résultat. Si déjà un premier auteur y est parvenu, il est plus que probable que le second, entraîné à la suite de celui-ci, ne viendra après lui que pour vérisier le travail. Le hasard, au contraire, est une tout autre providence du débutant, pourvu que l'observation lui serve de guide. Abandonné à soi-même, on s'égare souvent ; mais toutes les fois qu'on se retrouve, on est dans une route nouvelle; et c'est une route nouvelle qui doit être la vraie.

262. Ainsi observez beaucoup, lisez peu (on lit bien plus vite après l'observation; on observe avec bien plus d'indépendance avant la lecture); ne préjugez rien; prenez note de tout; ne vous tracez d'avance aucune route, mais orientez-vous à chaque instant, et revenez sur vos pas autant de fois que l'exigera le besoin de vérifier un fait et de constater un nouveau rapport; dessinez beaucoup; décrivez peu; dessinez à tous les grossissements; compa-

rez sous toutes les faces; saisissez tous l' rapports de position; comptez, mesure et revoyez souvent. Du choc de tant d'ol servations doit nécessairement jaillir l' nalogie; attendez qu'elle se révèle d'ell même, ne la forcez pas.

263. Pendant deux ans du travail plus opiniâtre, je ne crois par m'éti écarté un seul jour de cette méthode, je travaillais huit heures au moins parjou Je ne quittais une nense, même la plus tr viale, qu'après en avoir épuisé l'étude, lorsqu'elle ne pouvait plus fournir la moi dre chose à ma plume ou à mon crayor je m'occupai si peu de nomenclature, tant, au contraire, d'analyse, que j'aura de mémoire donné, le crayon à la mail jusqu'aux plus petits détails de la plant avant de pouvoir la nommer. Je ne cro pas exagérer, en avançant que j'ai consi cré deux jours de suite à constater la form des deux organes mircroscopiques de l'u des épillets les plus microscopiques d la famille des graminées; je veux parle de deux petites écailles pelliculeuses qu sont placées au bas des étamines de l'A grostis spica venti. Il s'agissait de savo si ces petites écailles étaient bidentées mais à cette observation, si futile en a parence, tenait toute une loi de classifica tion; et, je l'ai dit souvent, en fait de lou il n'y a de petit dans la nature que les pe tits esprits.

264. Je viens de définir la méthode tell que je l'ai suivie; je vais exposer les résultats dans l'ordre que je les ai obtenus j'aurai soin de rendre la démonstratio aussi élémentaire que le commande la nature de cet ouvrage.

## CHAPITRE PREMIER.

#### COMIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA STRUCTURE GÉNÉRALE ET SUR LA NOMENCLATURE DES ORGANES DES GRAMINÉES.

253. On distingue sur toutes les espèces de cette immense famille, 1° le système radiculaire, 2° le chaume (culmus), 5° l'inforescence.

1º Leststène nadiculaire (pl. 18, fig. 2, nl) est, en général, chevelu (23, 4º). Il se fast pas le confondre avec le chaume traput (s) (22, 1º), qui est un véritable chame par sa structure, quoique, à la amère des racines, il se développe sous le sel.

Ple CHAUME AÉRIEM, culmus (cl), est fataleux (32, 14°), mais coupé de distance et distance par des diaphragmes ligneux, épais, biconcaves, qui correspondent chaca à un rensiement extérieur que l'on désigne par les mots d'articulation, de sun, nodus (no, pl. 10, fig. 5), et sur chaca desquels semble s'insérer une faille. Le chaume aérien se termine par menuscux (73, 6°) ou par un épi.

Fla resille, folium (fi), se compose fue uix, vagina (vg), espèce de fourrese cylindrique, fendu plus ou moins Probadément d'un côté, ou simplement erent au sommet, qui se termine par une colcrette de poils ou un anneau pellicuen, que l'on nomme la Ligue, ligula (ll). Cette collerette est la ligne de démarcation de la caine et du LIMBE, limbus (lm), qui et la seuille véritable; le limbe est ordibairement linéaire, aplati, et réfléchi; sa facction a toujours lieu à l'opposé de la itale qui marque la face antérieure de la pine, dont la partie correspondante au labe est le dos. La portion du chaume met comprise entre deux articulations \* seame entrenceus, internodium (ino, 1. 10, fig. 5).

la base de tout entrenœud, et à l'op-

posé de la fente de la gaîne (pl. 18, e fig. 2, g), existe sans exception un novaexon (59);

4° L'épi, spica (73, 7°) (pl. 15, fig. 12), ou la Panicule (73, 6°) (ibid. fig. 14), termine le chaume, et se compose de semiverticilles d'épillets, sessiles dans l'épi, pédonculés dans la panicule, et à pédoncules simples (pl. 18, fig. 3 lc), ou rameux (pl. 19, fig. 1);

5° L'ÉPILLET, locusta (lc), est la fleur spéciale des graminées, ou plutôt, d'après la définition que nous avons donnée de la fleur, c'est un assemblage de fleurs, un chaton d'une espèce particulière.

266. Le type le moins compliqué d'un épillet est certainement celui de l'Asprella oryzoïdes : un ovaire à deux styles, terminés chacun par un long stigmate épars (114); à la base de l'ovaire, l'appareil mâle, composé de trois étamines et deux petites écailles membraneuses, qui séparent les filaments entre eux; puis, alternant avec l'étamine médiane, un FOLLICULE. ou feuille réduite à une très-petite dimension (44), à trois nervures longitudinales, que je désigne sous le nom de PAILLETTE supérieure, palea superior (pe A); plus bas, et dans l'ordre alterne avec celle-ci, est un autre follicule de même genre, mais à cinq nervures longitudinales, qui est la PAILLETTE INFÉRIEURE, palea inferior (pe a).

267. Dans le RIZ, Oryza, le type se complique de deux autres follicules placés à la base des deux premiers, et alternant avec ceux-ci comme entre eux. Pour faciliter le langage descriptif, on est convenu d'appeler ceux-ci les glumes, glume: glume supérieure et glume inférieure. Les glumes sont les deux follicules de l'épillet les plus éloignés de l'appareil mâle, les PAILLETTES sont les deux follicules de l'épillet les plus rapprochés de l'appareil mâle.

268. Mais, au lieu de quatre follicules, il est des épillets qui en possèdent un plus grand nombre; les intermédiaires entre les paillettes et les glumes ont reçu chacune le nom de fleur unipaléacée, ou fleur BYHRILE . flas unipaleaceus, sau flos sterilis. Il nous paraît plus rationnel de leur conserver le nom de glumes, et de les distinguer entre elles par les premières lettres de l'alphabet grec, en les comptant par la base ; gluma α, gluma 6, gluma γ, etc. Il arrive assez fréquemment que ses glumes intermédiaires prennent des formes spéciales; l'Anthozanthum odoratum, la FLOUVE de nos prés, dont la planche 19 donne l'analyse la plus complète, est un exemple de cette structure. L'épiller (fig.1) es compose de quatre glumes et de deux paillettes, Les glumes « et 6 ont la même structure; l'inférieure plus courte que la supérieure, et la supérieure enveloppant, comme dans un cornet, tous les organes de l'épillet. Les deux glumes y et d, au contraire, sont, l'inférieure plus grande que la supérieure, portant sur le dos chacune une ARtts, arista (ar), et pelliculeuses au sommet; au-dessus de ces deux glumes apparaissent les paillettes (fig. 12), qui n'ont plus aucun rapport de structure et de longueur avec les glumes; on les voit étalées fig. 13 et 14. Ces deux paillettes enveloppent la base des organes sexuels (fig. 12 et 15).

269. Enfin (et c'est ici l'organisation commune des graminées, leur organisation presque normale), il arrive que les glumes restant au nombre de deux, la fleur est capable de se compliquer encore plus que dans le cas précédent; car de la base de la paillette supérieure part une fleur complète, composée exactement des mêmes pièces que celle qui la supporte. Un tel épillet a alors deux glumes et deux fleurs complètes, c'est-à-dire quatre paillettes.

Telle est la structure de l'épillet du Pan cum setaria, dont la fig. 3 de la pl. 1 représente une analyse très-détaillée. Le organes y étant désignés par leurs signe abréviatifs, il est aisé de lire sur la planch leurs rapports et leurs formes : gluu inférieure (gm «), plus courte et à tro nervures; glume supérieure (gm 6), pli grande, quoique plus courte que la fleur, sept nervures; fleur inférieure mâle (fs. m c'est-à-dire ne renfermant que trois ét mines et deux petites écailles, à paillet inférieure (pex), marquée de trois servure et presque membraneuse, et à paillet supérieure (pe 6) à deux nervures. De base dorsale de cette paillette supérieur dans l'ordre alterne avec la paillette inf rieure, c'est-à-dire dans la direction gauche, si la paillette inférieure est dirig vers la droite, part une fleur complète. hermaphrodite (fs f), campasée d'a paillette inférieure (pe a) à cinq nervure et d'une paillette supérieure (pe f) à de pervures seulement. Cet épillet est au biflore, ou, d'après les anciennes pome clatures, il est à deux balles.

Mais on conçoit que ce mécanisme développement continuant son jeu, l'ép let aurait pu, sans anomalie, devenir m tiflore; il eût suffi que, de la hase de paillette supérieure de la fleur supérismi poussait une nouvelle fleur exactem organisée comme l'inférieure, et aissi suite.

270. Or, c'est là la structure, parmi graminées paniculées, des Bromus, Festuca, des Poa, que l'on trouve de tous nos carrefours et sur le bord toutes nos routes; et parmi les gramin à épis, c'est la structure des céréal Soit, par exemple, un épillet de frome Triticum (pl. 15, fig. 12, lc), on y troi jusqu'à sept fleurs hermaphrodites ( veloppées alternativement sur les dos unes des autres, et la dernière indiq sussissamment que ce développement s'est arrêté à elle que faute de séve, non par suite de la variation du plan; sorte que , par la pensée , le dévelop ment de ce type est indéfini.

271. Pour l'intelligance des démonstrations successives que pous allons exposer, ce considérations préliminaires nous parament suffisantes, mais aussi elles sont indispensables; et mous prions nos lecturs de les vérifier de leurs propres

yeux, et de s'en faire une idée nette, ayant de passer aux chapitres suivants. Nous avous choisi exprès les espèces les plus yulgaires, celles que l'observateur foule sous ses pas à chaque instant de la journés.

## CHAPITRE II.

#### DÉMONSTRATION GÉNÉRALE.

## 1 ·· THÉORÈME.

L'arte, ariste (ar), et le rédorque, princules (pd) (36, 5°), qui prennent auguste a la parte rorrale d'une paillieu (369), sont une déviation (183) de la mutre médiant, qui manque alorg dans il sustance de la paillette [1].

373. EVPOVERES. Soit le PÉODECULE qui part de la hase de la paillette & (pl. 15, fg. 5); soit l'arrère (ar) qui part de la portion dersale des deux glumes y d'(fig. 8, 9, pl. 19); ce pédoncule et cette arête sont pris aux dépens de la nervure médiane de paillette et de la glume.

273. DIMONSTRATION, ON remarque que celle paillette p (p. 15, fig. 3) est comprimie et aplatie sur ses cleux bords, que ses écubords sont appliqués en dedans contre la faca, comme s'ils avaient tourné chactas sur une charnière verte, laquelle est une neuvure latérale, ailée et hérissée d'aspérités sar son dos. Ce sont là les uniques acrusres de la paillette, mais la nervure médiane, qui existe invariablement aur toutes les autres paillettes, a disparu complétement sur celle-ci; et l'entre-deux des surveres latérales n'est occupé que par me membrane pelliculeuse, dépouillés de matière verte et de vaisseaux.

Ameier des sciences natur., t. IV, mars 1825.

974. Toutes les fois que cet organe s'est seffert à l'observateur avec la forme que nous venons de décrire, il a pris le nom de PAILLETTS BICARINÉE, palea bicarinata, expression qui ne dépassait pas les limites de la simple apparence et ne pénétrait pas jusqu'à la cause de l'accident; l'on n'avait pas poussé plus loin les analogies.

275, Mais on doit admettre comme une loi riggureuse et sans exception, que toutes les fois qu'une paillette porte à sa base le pédoncule, si court qu'il soit, d'une fleur supérieure, la nervure médiane manque totalement, et que sa place est marquée par un vide membraneux, et cela quand la paillette n'a pas le moindre caractère d'une paillette bicarinée, et qu'elle possède plus de deux narvures latérales; dans ce cas, la paillette est invariablement PARI+ menviés, parinervia, à l'opposé de l'autre paillette inférieure, dont les nervures, par la présence de la médiane, sont toujours an nombre impair (PAILLETTE IMPABI-MERVIER, palea imparinervia); or c'est là l'expression que nous avons adeptée. comme la seule qui convienne à cette géné : ralisation.

276. Ainsi les Phleum, les Phalaris, les Agrostis, etc., enfin une foule de genres à qui la description ancienne refusait des paillettes bicarinées, possèdent évidemment une paillette parinerviée, qui, n'ayant pas supporté une compression dorsale aussi forte que celle des autres genres, ou même p'ayant eu à en supporter auoune,

ne s'est point aplatie ni carinée sur ses bords. Mais sur la portion dorsale de chacune de ces paillettes parinervides, quoique non bicarinées, on est sûr de trouver un pédoncule plus ou moins avorté, et souvent réduit à la dimension d'une glande nichée à la base de la paillette même.

277. Dans tous les genres, au contraire, où la paillette supérieure possède, comme la paillette inférieure, sa nervure médiane, qu'elle est imparinerviée comme celle-ci, on est sûr de ne pas rencontrer même la plus petite trace d'un rudiment de pédoncule: tels sont les genres Crypsis, Cinna, Asprella, Oryza, Anthoxanthum (pl. 19, fig. 13), etc.

278. LE DÉVELOPPEMENT DU PÉDONCULE D'UNE PLEUR SUPÉRIEURE EST DONC CAUSE DE L'ABSENCE DE LA NERVURE MÉDIANE, DANS LA SUBSTANCE DE LA PAILLETTE, CONTRE LAQUELLE LE PÉDONCULE EST ADOSSÉ.

279. Au premier coup d'œil, on serait tenté d'expliquer le phénomène par un effet de la compression du pédoncule, qui aurait oblitéré la nervure, et étiolé la portion correspondante de la substance de la paillette.

280. Mais cette explication tombe, et devant les circonstances particulières du développement du pédoncule, et devant les lois générales de la végétation.

1º Devant les circonstances particulières. Car il est des paillettes qui évidemment n'ont pas supporté la moindre compression de la part du pédencule, ou qui ne paraissent l'avoir supportée tout au plus que dans le jeune âge; des paillettes supérieures enfin, qui ont conservé leurs formes convexes tout aussi bien que les paillettes inférieures, et sur le dos desquelles pourtant manque entièrement la nervure médiane. Il en est d'autres enfin chez qui l'idée d'une compression quelconque est inadmissible, vu que le pédoncule est resté à l'état d'une glande imperceptible au bas du dos de la paillette, et cependant qui manquent, comme les paillettes bicarinées, de la nervure mé-

2º Les lois générales de la végétation s'opposent à l'admission de cette explica-

tion. Car, chez certains gramens, la paillette inférieure éprouve, de la part du rachis (73, 7º) de l'épi, une bien plus forte compression que la paillette supérieure de la part du pédoncule; et pourtant elle reste invariablement imparinerviée; se: nervures se développent, même alors que par suite de l'ombre dans laquelle elle sont plongées, leur substance s'étiole Ce fait est remarquable sur nos ivraie (Lolium, pl. 15, fig. 11); si en effet l compression était capable de faire dispa raître une nervure, ici toules les nervure devraient manquer sur la paillette infé rieure, car la paillette tout entière es soumise à la large compression du rachis

Je vais plus loin, et je pose en fait que si la compression était capable d'annihile une nervure végétale, il n'est pas un or gane végétal, feuille, calice, corolle, qu dût avoir une seule nervure; car, dans l bourgeon ou le bouton, chacun de ce organes supporte des compressions das tous les sens.

Enfin tout organe comprimé est aux organe comprimant; si le pédoncul exerce sur la paillette une compression la paillette, à son tour, exerce une com pression sur le pédoncule, et la grain qui se développe et durcit en exerce un bien plus grande encore sur lui , à traver la paillette qui la recouvre ; il s'ensuivra de là que le pédoncule lui-même devrai disparaître avant tout, ce qui impliqu contradiction. Et remarquez que le pé doncule n'a pas eu à tous les âges la con sistance qui le distingue à l'époque de no tre observation; qu'il a commencé pa être au moins aussi délicat, aussi flexible que la paillette elle-même ; qu'à cette épo que donc les résistances ont dû être ré ciproques, et par conséquent se paralyser Que dis je? il est certain que la paillett parinerviée est d'une formation plus an cienne que le pédoncule; il est certain que le pécondule ne s'est organisé qu postérieurement à la paillette dont la bas le supporte, par la raison souveraine qui les étages inférieurs des végétaux son formés avant les étages supérieurs. Donc si la compression était dans le cas de faire disparatre ou d'altérer un organe, c'est le pédecele et non la nervure médiane de la pillette parinerviée, qui aurait disparasous l'influence de cette compression.

281. CE N'EST DONC POINT LA COMPRESSION (MI ET LA CAUSE DE L'ABSENCE DE LA NERVURE MÉDIASE DANS LA SUBSTANCE DES PAILLETTES PARSENTÉES : cherchons une autre explication.

289. Ce pédoncule, après avoir atteint le terme de son développement ordinaire, ne porte pas toujours à son sommet une feur, même avortée; il se termine quel-quefois à la manière des arêtes que l'on renarque sur le dos des paillettes inférieures ou des glumes, et il en a la structure, h longueur, et jusqu'à la surface hérissée de piquants: pour suivons cette analogie.

283. Toutes les fois qu'une paillette Minieure est aristée , l'arête occupe juste aplice de la nervure médiane. Si l'arête indre vers le milieu de la longueur de h pillette, la nervure médiane, qui se dutingue très-bien depuis la base de la pulette jusqu'au point d'insertion de l'arite, manque totalement, à partir du lons d'insertion de l'arête jusqu'au somnet de la paillette. Les fig. 4 et 6 de la pl. 19 donnent une idée de cette organiulien. Nais si l'arête s'insère à la base Mae de la paillette inférieure , alors la serure médiane manque de la base au Mant, et la paillette inférieure est aussi bies princrviée que la paillette supéneare, en sorte que, détachées de la len, on serait souvent tenté de les prende l'ane pour l'autre.

Os si, au contraire, la paillette insériere, ordinairement aristée, vient à ne peter aucun vestige d'arête, alors on la treve munie de sa grosse nervure médiae qui se termine au sommet en une poste aigné. C'est ce que l'on peut fré-perment observer sur les balles (269) des avoines (Avena sativa), à qui les capites de la culture enlèvent ou rendent latte, comme pour donner un démenti idant à la roideur des principes de la danification botanique. À la vue de ce mine organe, qui, dans la même espèce, it novent sur le même individu, se dé-

pouille de son arête et reprend sa nervure médiane, et puis perd sa nervure médiane et reprend son arête, on ne sait plus comment se soustraire à l'évidence de ce principe, savoir : que l'arête est la déviation de la nervure médiane, qui, au lieu de continuer son développement dans le sein de la substance de la paillette, a pris sa direction au dehors.

284. Or, nous verrons plus tard que la nervure médiane est un organe très-compliqué, et l'arête elle-même n'a pas besoin d'être soumise à une longue dissection, pour apparaître comme un organe aussi riche en structure que le pédoncule de la fleur supérieure, qui s'insère au bas de la paillette parinerviée. Serait-ce une supposition trop hardie que d'admettre que cette arête, en général stérile, soit susceptible de devenir florisère, de porter une fleur à son sommet, et de se métamorphoser de la sorte en un pédoncule? Une étude superficielle de cette samille de plantes reculerait devant cette hypothèse; une étude plus approfondie en démontre la réalité.

285. L'arête qui part de la base de la paillette inférieure des fleurs de l'Aira canescens, est un véritable pédoncule florigère, s'il en fut jamais, mais à fleur rudimentaire (pl. 15, fig. 15). On y distingue le corps cylindrique et très-dur (α); la collerette de l'articulation, c'est-à-dire le rudiment de la glume (6), et la fleur rudimentaire (y). Il serait facile de présenter une foule de pédoncules non contestés des sommités des locustes, qui n'offriraient pas une organisation florale aussi avancée. Quant à la paillette inférieure de l'Aira canescens, elle est aussi bien parinerviée que la paillette supérieure; la fleur possède ainsi deux paillettes parinerviées, et se trouve nichée entre deux ordres de développements floraux de seconde formation.

286. On pourrait répliquer à cette observation que l'arête si curieuse de l'Aira canescens n'a jamais été rencontrée à un état plus prononcé de développement; que l'analogie qu'elle fournit reste au nombre des hypothèses qui, tont ingénieus

ses qu'elles apparaissent, n'ont cependant pas le cachet de la démonstration; on nous demanders en conséquence des faits observés.

Or, de ces sortes de faits, nous en ayons recueilli en masse; et les graminées les plus vulgaires, la malheureuse ivraie surtout, sont peut-être les plus riches en ces sortes d'enseignements physiologiques,

Le genre Lolium (pl. 15, fig. 11) a pour caractère essentiel un épi à un seul épillet par articulation; la glume unique est sessile en face du rachis (ra), qui est aussi large qu'elle ; les balles (269) sont nichées entre ce rachis et la glume, le dos de chaque paillette inférieure appliqué contre l'un ou l'autre. Si l'on coupait le rachis à l'articulation (no) qui supporte la locuste supérieure, la locuste inférieure, ainsi isolée, aurait l'air de posséder deux glumes. Mais la nature n'aurait-elle pas pu arrêter le développement de l'épi, la où nous venons de le retrancher nousmêmes, et changer ainsi tous les carac-. tères génériques assignés par les auteurs, sans rien ajouter de nouveau au type? Oni, et c'est ce que la nature a été forcée de faire, pour ne pas continuer à l'infini le développement de l'épi des Lolium. Dès que la végétation de l'individu s'est arrêtée, le rachis est devenu une glume absolument semblable à la glume véritable, et, dans ce cas, la locuste terminale de l'épi a possédé deux glumes, quand toutes les locustes inférieures sont invariablement uniglumées. Procédons par l'opération inverse, et examinons comment la nature s'y serait prise, pour continuer l'épi; et nous aurons pour sormule que l'une de ces deux glumes aurait produit une locuste à son sommet, et serait devenue rachis; il faudrait avoir recours à une nouvelle loi d'organisation, pour expliquer le phénomène d'une autre manière,

Cette démonstration devient, pour ainsi dire, pittoresque, lorsqu'on la poursuit sur une tousse d'épis appartenant au même individu, et qui, tous, comptent un nombre dissérent de locustes sur leur rachis; en sorte que la locuste terminale et biglumée de l'un correspond à la lecuste sizième et uniglumée de celui-ei. à la locuste septième et uniglumée de celui-là, et ainsi de suite.

287, Mais ce qui arrive à l'une des glumes de la locuste terminale pourrait évidemment arriver aux deux; dans ce cu, chaque glume deviendrait rachis à la fois et, au lieu d'être simple et linéaire, l'ép du Lolium deviendrait bifurqué. Or, c'es là le cas le plus commun des déviations de cette plante; on en rencontre des meis sons entières dans nos champs de Ray. grass; on y trouve des individus su lesquels ces bifurcations sont très-son breuses; et dans l'aiselle de chaque hi furcation se voit la locuste, qui, chez le épis simples, est nichée dans l'aisselle d la glume et du rachis. La fig. 11, pl. 18 ossre un bout de cette déviation.

288. Voilà donc tout un organe soliac qui se change en pédoncule, Cet organ est un agrégat de nervures; mais chaqu nervure est à son tour un organe tou aussi compliqué; c'est un paquet de vall seaux; car l'on admettra sans peine qu'el fait de végétation, l'analogie de la structure est tout, et celle de la grosseur n'est rien Ge n'est donc pas à sa grosseur que glume du Lolium est redevable de sa dé viation prolifère (287), puisque, chez d'an tres gramens, les pédoncules grêles comme des arêtes, servent régulièremen à continuer la tige ou le rachis; or, d tels pédoncules ne sont pas plus richemen organisés que la plus simple pervure de ces glumes.

289. Chacune des nervures de ces glumes, et, par contre-coup, des paillettes est donc dans le cas de devenir rachis of pédoncule à son tour? oui; et c'est ce qu'of a plus d'une occasion d'observer sur le échantillons déviés de cette graminée vrai protée qui, en variant à l'infini le combinaisons de son type, semble vengel la hardiesse de la physiologie, contre la morgue sèche et aride de la classification [1].

<sup>[1]</sup> Annales des soiences d'observation, t. Il p. 233, mai 1829. – Ibid. t. IV, p. 274, mai 1830

Total la nervure médiane de la paillels infrieure devient florigère, et la paillette effre alors, à la place de la pervere, see large lacune membraneuse, et le argenes sexuals sont nichés entre deux millettes pariperviées. Tantôt deux de ses serveres deviennent Aarigères, ce qui dense trois rameaux dans le soin de la nine locaste; et la membrane de la paillette se distingue comme un souvenir à la ione des remeaux. Tantôt les deux pailletter se changent chasques en un pédonale, et les organes sexuels sont nichés am la bifurcation, dans l'aisselle des radis. Tantôt les glumes disparaissent ou camoindrissent, les articulations de l'épi seple se rapprochent, les locustes sans fames se pressent, et l'épi s'élargit en i miniment en crête de egg. Enfin, telle de puissance du génie qui préside à commelormations, que, et pous ne craipos pa d'exagérer la pensée, quatre ped de terrain auraiont fourni le type de me geares différente au classificateur, s con échantillons pous étaient arrivés (a veyage autour du monde; et plus l'un geuse exetique a été fondé sur des concieres aussi illusoires.

Le Eurochlea de R. Brown [1], et tous le pures qu'avait créés aux dépens des lieux l'auteur chargé de la partie botaups du voyage de Humboldt, rentrent dan le salégarie de ces mystifications de la mier.

M. (uoi qu'il en soit, il sera démontre queonque voudra se donner la peine
de tenter ess faits sur la nature, et même
que contentera de jeter un coup d'oril
ter nos planches, il sera démontré, dis-je,
que toute nervure longitudinale d'une partie de graminée pet susceptible de se déréopper en dehors de la substance, au
ieu de grandir dans la substance ellemine, et qu'à la faveur de cette déviation,
chaque nervure est susceptible de se montre an dehors, soit sous forme d'arête, si
de reste stérile, soit sous forme de pé-

291. 1º COROLLARB. Ainsi les genres Oryza, Cinna, Zoysia, Asprella, etc., qui sont unifiores par leur type, auraient changé de type, et auraient acquis deux ou plusieurs fleurs, au lieu d'une seule, si la nervure médiane de leur paillette qupérieure s'était détachée en pédoncule, et qu'elle eût pris par là la forme d'une paillette parinerviée.

202. 3° concellen. Les genres à type bi-pluriflore, revêtiraient le type assentiellement uniflore, si la paillette supérieure de la première fleur restait imparinerviée.

293.5° conquiant. Il n'y a de réellement uniflore que les fleurs à deux paillettes imparinerviées; dès qu'une locuste possède une paillette parinerviée, même sans rudiment de pédoncule avorté à sa base, elle a acquis tout ce qui lui est indispensable pour continuer son développement, pour acquérir un plus grand nombre de fleurs. La réalisation de ce phénomène n'est plus qu'un accident des influences de la culture, ou des agents extérieurs sur la végétation.

294. 4º corollaira, Les nervures végétales étant donées d'une organisation analogue dans toutes les familles, la loi que nous venons de découvrir, à l'égard des graminées, s'applique également à toutes les autres classes des végétaux; et l'analyse méthodique en fournira plus d'un

dangule, si elle devient fécande; et par la raison contraire, toutes les sois que, de la base d'une paillette parinerviée, on verra partir soit une arête, soit un pédancule, il sera permis de considérer cette paillette et ce pédancule comme provenant d'un même organe, comme remontant à la même origine, comme appartenant ensin à la même articulation. Si ensin, par la pensée, on veut réunir ce que la dévigtion a séparé, et restituer, pour ainsi dire, les organes, on ne verra plus, dans la paillette parinerviée, que l'analogue de la paillette insérieure imparinerviée.

Veyez Panalyse que nous en avons publiée, desks des sciences naturelles, t. V, pl. 9.

exemple à l'observateur, des les premiers pas qu'il fera dans la carrière. Nous avons dessiné un de ces cas sur la pl. 50; la fig. 15 représente une des bractées de l'inflorescence (fig. 5) du Statice speciosa ou armeria; chacune de ces bractées donne naissance, par l'une de ses nervures, au pédoncule d'une fleuf; l'autre nervure s'est développée dans la substance de la bractée.

## 2º THÉORÈME.

CHAQUE ARTICULATION (70) DE GRAMINÉE SUPPORTE LES MÊMES PIÈCES, SAUF LES ORGA-NES SEXUELS, QUE L'ARTICULATION D'UNE FLEUR PRISE DANS UNE LOCUSTE MULTIFLORE.

295. HYPOTRÈSE. Soit la figure 1re, pl. 15, représentant une articulation caulinaire prise au bas du chaume d'un gramen, avec les organes essentiels qu'elle supporte; nous avons à retrouver, dans cette fraction de la tige, tous les analogues de la fraction de la locuste (pl. 15, fig. 3), en sorte que fi soit l'analogue de pe «; que cl égale pd; que l'enveloppe externe du bourgeon g égale pe.

DÉMONSTRATION. La démonstration devient frappante au simple coup d'œil, lorsqu'on prend, pour sujet d'étude, le bourgeon femelle du maïs, à l'époque où les styles commencent à peine de poindre au sommet, et que les épis sont encore étroitement emprisonnés dans les feuilles, qui composeront plus tard ce qu'on est convenu d'appeler la spathe du maïs.

Et si, d'un autre côté, on a soin de dessiner, avec des formes exagérées, une fleur complète (269) d'un épillet (265, 5°) encore très-jeune (d'une locuste de jeune Bromus, par exemple), en sorte que le dessin ait exactement les dimensions des organes du maïs, je doute que la démonstration ait besoin d'une autre preuve. Car, après avoir écarté un assez grand nombre de ces feuilles simples, sans gaîne distincte du limbe, qui sont réduites à la forme des spathes, et qui jouent là le rôle

des glumes «,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ , etc., dans l'aiss desquelles ne se trouve aucun bourge on arrive tout d'un coup à un bourge dont la feuille parinerviée a acquis proportions énormes; car ses deux gr ses nervures latérales se prolongent deux assez longues pointes au sommet, elles logent entre elles, comme dans u rainure, le chaume qui supporte l'artilation supérieure. Ce chaume prend na sance évidemment entre les deux nervu latérales, et, lorsque la sommité folia qu'il supporte est à son extrême jeunes rien ne représente mieux le pédoncule la fleur terminale d'un épillet (pl. 1 fig. 3, fs).

L'analogie ne saurait donc être pl complète : une articulation (no) enliè ment enveloppée par la base d'une seui entière, sans gaîne, sans ligule; un é trenœud aussi grêle proportionnelleme qu'un pédoncule, qui doit continuer développement ; entre ce pédoncule et feuille, un bourgeon, dont la premiè feuille parinerviée reçoit, à la place de nervure médiane, le pédoncule qui pres naissance dans sa propre substance, qu'elle dépasse à cette époque en gro seur : que manque-t-il à cet appareil, poi être une fleur de l'épillet, si ce n'est présence des organes sexuels dans le sei de la paillette parinerviée? Or, lorsqu l'épi femelle du maïs apparaît dans l'ur de ces feuilles parinerviées, épi qui, à l'ét jeune, ressemble à un fruit composé, l'i nalogie alors se révèle tout entière.

296. CHAQUE ARTICULATION CAULINAIRE EI
DONG ORGANISÉE SUR LE MÊME TYPE QUE LI
ARTICULATIONS DE L'ÉPILLET.

297. 1° concluans. Ce que nous ve nons de voir sur les spathes de mais, s rencontre, sans aucune exception, su toutes les articulations inférieures de l même plante, sur les articulations de tou les chaumes de graminées, et d'une ma nière aussi évidente que sur le mais, su tous les chaumes traçants de la même si mille, et même de quelques familles différentes, mais ayant une organisation ana logue.

38. Perculare. Lorsqu'on observe un dance développé, et qu'on le compare à la finille pariner viée qui lui est adossée, on épreuve une certaine difficulté à concemir que ce chaume ait pu appartenir à l'appareil de la feuille parinerviée; tant a chaume a grossi, tant la feuille est restie réduite. Mais cette dissiculté n'aurait melque valeur qu'aux yeux du vulgaire; kphilosophe, pour qui les rapports orgamines ne s'établissent pas sur des propertions, mais sur des positions, une espérience de chaque jour lui a démonm'qu'une molécule presque insaisissable ème lieu à de gigantesques développemus; qu'une spore (138) engendre les ingires en arbre; et quand, de deux orpes appartenant au même appareil, il um l'un absorber à lui seul toute la passe de la végétation, et l'autre, 👫 et le premier en âge, rester stationmit et presque inaperçu, ce sera à ses Jan m phénomène, mais non une anowie. Pour s'en rendre compte, il remonlera jusqu'au jeune âge des deux organes, papa berceau de ce développement si epl et là tous les rapports se rétablirati ses yeux et lui peindront les ana-

29. Si la plus simple nervure est un equaceomposé, elle est capable de se capable dune manière indéfinie, de deven atte, pédoncule, tige, et tronc atme, sas s'écarter des lois de sa structure; l'ae lui faut pour cela qu'une séve plus absadante, et une plus puissante diboration.

30. 3° concleare. Si l'entrenœud (55,9°), contre lequel est adossée la feuille lameriée du bourgeon, est l'analogue de l'aite et du pédoncule des paillettes de l'épillet, on est en droit de concevoir que cet entrenœud, que cette nervure (52), an lieu de continuer le chaume, et puis son développement dans la subtance de la feuille parinerviée, qui alors du tét imparinerviée, c'est-à-dire munie fue nervure médiane. Dans ce cas, on serieu de suite deux articulations enlors chacune d'une feuille complète;

et dans l'aisselle de l'inférieure, il n'y aurait pas eu de bourgeon. Si le même mécanisme eût continué sur toutes les articulations supérieures, nulle part on n'eût trouvé de bourgeon à la base de l'entre-nœud. Or, c'est ce qu'on a lieu d'observer à la base des spathes de maïs, et, en général, sur toutes les portions de chaume dont les feuilles simples et sans limbe se recouvrent en s'imbriquant. Dans ce cas, on observe que les articulations se pressent, comme des grains de chapelet, et que nul entrenœud réel ne sépare les feuilles entre elles.

#### 5º THÉORÈME.

Tous les organes caulinaires dont nous venons de nous occuper sont disposés entre eux dans l'ordre alterne; c'est-à-dife que si l'organe inférieur est placé et se dirige a gauche, l'organe immédiatement supérieur sera placé et se dirigera a droite, et l'organe immédiatement supérieur a celui-ci sera placé et se dirigera a gauche, et ainsi de suite.

301. Démonstration. Nous avons démontré plus haut, que le chaume devait être considéré comme appartenant au même appareil que la feuille parinerviée, qui lui est adossée; que, dans le principe de la végétation, ils étaient destinés à constituer un seul et même organe. Or, si ce chaume s'était développé en nervure médiane de la feuille parinerviée, il est évident que cet appareil serait devenu semblable à la feuille inférieure, et que sa nervure médiane aurait pris la direction opposée à celle-ci : c'est-à-dire que si la nervure médiane de celle-ci est dirigée à gauche, la nervure médiane de celle-là eût été dirigée à droite : en d'autres termes, qu'elles auraient alterné entre elles.

Or, cette nervure médiane, si elle vient à se développer isolément et hors de la substance de la paillette, de l'appareil de laquelle elle est partie intégrante, et qu'elle produise à son sommet; comme elle continuera à obéir à sa première impulsion, elle conservera sa première tendance, et

elle imprimera à son premier jet sa première direction, c'est-à-dire que la première feuille dont elle couronnera son sommétalternera, par sa nervure médiane, avec la nervure médiane de la feuille qui entoure l'articulation sur laquelle elle a pris naissance elle-même. Cette disposition est invariable dans la famille des graminées et dans les familles analogues; tous les limbes du chaume alternent entre eux; et si, sur quelques espèces, telles que les Arundo, ils semblent affecter la direction unilatérale, cela vient de ce que la tousse étant trop serrée et partant trop ombragée, chaque limbe tord sa gaîne pour venir, hors du groupe, jouir de la clarté du soleil.

802. La même loi de développement doit, de toute nécessité, s'appliquer au bourgeon que recèle la feuille parinerviée. En conséquence, la première seuille de ce bourgeon qui va surgir au dehors, sera ou imparinerviée ou parinerviée : sa nervure médiane, dans le premier cas, et le chaume qui lui sera adossé dans le second, seront dirigés dans le même sens que la feuille (fi fig. 1, pl. 15) qui enveloppe l'articulation insérieure, et alterneront avée le chaume (cl), qui part de la base de la première feuille parinerviée. Dans le second cas, la feuille qui se développera au bout de l'entresœud, alternera avec la seuille qui s'est développée au bout de l'entrenœud insérieur (cl), et le reste du bourgeon (g) se trouvera ainsi emprisonné entre deux feuilles parinerviées, et dans la bifurcation de deux chaumes.

Continuez sur le papier, d'une manière graphique, l'œuvre de cette organisation, et vous aurez une série de dichotomies et une ramescence flabelliforme. Si les entrenœuds sont très-courts, vous aurez une tousse aplatie, qui, recouverte souvent à la base par les premières séuilles sans simbe, prend la sorme d'un bulbe; mais alors, sorcé de se dévélopper dans un étui, si je puis m'exprimer ainsi, l'ordre d'alternation tourne sensiblement vers la spirale.

Cette loi de développement caulinaire est invariable, non-seulement dans la famille des graminées, mais encore dans les familles articulées et organisées comm celle-ci; par exemple, dans les Iridéa le Phormium, etc.

#### 4º THÉORÈMB.

503. Le limbe de la pruitle bes staninis limbus (lm, pl. 8, fig. 92; pl. 19, fig. 8; est postérieur en formation a la saîre (eg il. n'en est pas la continuation; c'est i nouvel organe à qui elle a donné raissane et qui tient a elle par une articulation il est l'aralogue de l'arâte (dt).

avancée en âge, plus son limbe est lon plus elle est jeune, et plus son limbe court; et si on cherche à l'étudier, alt qu'elle est entièrement recouverte par enveloppes du bourgeon, on la trouve pourvue de limbe; telle est la feuille mais (fig. 7, pl. 18) que nous avons traite du sein de la plumule en germinati (tbid., fig. 4); elle n'offre pas la moind trace de limbe, et cependant on sait at quelle prodigieuse vigueur se développe dans les airs, les limbes de ces sortes feuilles.

Par la germination, on peut suivre l'œil chaque jour ée développement pi gressif, et assister, pour ainsi dite, à naissance du limbe. On le voit poindres la figure 4 de la pl. 18. C'est d'abord u glande qui paraît au dos du sommet de seuille. A cette époque, la feuille est clos sans fente latérale et sans ouverture a culaire (pl. 18, fig. 2); c'est une somm de tige aussi imperforée qu'une raci naissante (pl. 18, fig. 4 rd). A mesure q cette glande se développe, les organes liacés que recèle la feuille externe q nous étudions se développent à leur toi et finissent par se faire jour, en diste dant et ensuite en perforant la porti apiculaire de la féuille qui les emprison C'est la portion ainsi distendate et dic rée, qui entoure le shaume comme t collerette; et que nous avons désign some le nom de trever (ll) (46, 40); à ce époque, la fenille a 1º une gaine (48, 5 organe primitif, fourreau d'abord che mis ensite feads plus ou moins profondenest par devant; 2° une ligule (48, 4°), portes apiculaire sans vaisseau, espèce de étém plutôt qu'un organe sui generis; 5' mis le unus (48, 5°), dont le développenent la toujeure croissant.

35. Ce limbe n'est pas la continuation du serveres de la gaîme; ear, non-seulement, à leur point commun de jonetion, se reserque une organisation qui n'est tele si de la gaîne ni du limbe, une orpaisation véritablement articulaire; mais secre on peut s'assurer par la dissection pe là se trouve une articulation: en efit la gaîne, qui se déchire si facilement las le sens de la longueur de ses nervum, oppose là une résistance considéra-la, qu'il faut briser pour passer dans le labe, lequel, au-delà de cet obstacle, setchire aussi facilement que la gaîne.

36. Le limbe n'a jamais la même larparque la gaine ; dans certaines espèces (Jests) [1], il est même comme pétiolé à m point d'insertion. Dans d'autres, le line est réduit à la ténuité d'un filament leik lisse (Mibora minima), tantôt cou-🖿 l'apérités (Festuca heterophylla); chillon, par rapport à la gaine, une atambapiculaire , une arête analogue à को प्रकारित au sommet des paillettes minures de certains Bromus; car, sur in pulettes, comme sur les feuilles, le ime da lieura ne se forment qu'après mp m h paillette, qui, dans le jeune कृत्यक्षकां bien close et imperforée que huin cavelnaine; aussi, lorsqu'on pronte le scalpel de bas en haut, à travers à servare ou la réunion des nervures [2] 🕫 dennent naissance à l'arête, éprouveles mémes obstacles pour passer dans kun de l'arête , que pour passer de la pie des le corps des limbes.

W. 1st tonostains. La gaîne, la ligule si limbe, ne sont pas des organes telleles rechtionnels, qu'on ne les retrouve,

avec tous leurs caractéres, dans plusieurs autres familles monocotylédones et disotylédones (150) ; sinsi , les Polygonées , les Ombellifères, surtout les espèces aquatiques , ont des féuilles alternes , organisées comme les feuilles des graminées, la forme du limbe exceptée. Dans les Polygonum. le limbe simple tient par un pétiole court à la gaîne, comme cela a lieu dans le Nastus (306). Dans la plupart des Ombellifères, ce pétiele acquiert de grandes dimensions , et se ramifie en feuille décomposée. Mais dans le principe leur gaîne est imperforée : plus tard le pétiole de la feuille se développe à l'extrémité d'une ou de trois à cinq nervures réunies, qui disparaissent à ce point d'insertion; en sorte que si la ligule se montre quelquefois sillonnée de nervures, les nervures médianes manquent, et la ligule est parinerviée (275).

306. Sur la tige du Melianthus major, cette ligule parvient à des dimensions extraordinaires pour un organe en apparence aussi secondaire, et elle conserve une grande intégrité sur ses bords; les deux nervures latérales sont très-saillantes et viennent se réunir au sommet, séparées entre elles par tout l'espace qu'aurait divisé la nervure médiane, si celle-ei n'avait pas donné naissance, des la base, au pétiole de la feuille [3]; de plus elle se consfond avec la gaîne, et forme, une fois développée, une collerette auteur de la tige qui continue à s'allonger.

509. 2º COROLLAIRE. Mais la ligule ne conserve pas toujours une forme aussi régulière; elle apparaît le plus souvent déchirée, et comme rongée au sommet, souvent dentée par le prolongement des nervures; d'autres fois elle se fend en deux portions, en deux oreillettes opposées. Lorsque cela arrive sur une feuille dont la gaine est nulle, et que la division des deux portions de la ligule affecte une certaine régularité, ces deux divisions pran-

Étuales des sciences nat., t. V, pl. 8, fig. 1. Ibm les Bromps et les Festuces, l'arête est Ibm nu dépens de la rétuision des trois nervures

médianes, et même, dans certaines espèces, aux dépens des cinq qui traversent la paillette.

nent le nom de stipules (47). Le Ficus rubiginosa (pl. 11, fig. 7 et 8) fournit un exemple saillant de cette transformation de la ligule en deux stipules, par la division dorsale et antérieure, de sa base au sommet. Dans le principe, ces deux stipules, soudées par leurs bords et au sommet (pl. 11, fig. 7 sti), forment la sommité close du rameau, et emprisonnent comme dans un légume uniloculaire, le bourgeon terminal destiné à continuer la tige. Le pétiole de la feuille (fi) est inséré à leur base; lorsque les deux moitiés latérales se séparent elles se rejettent comme deux valves sur les deux côtés du pétiole (fig. 8), et mettent à nu le bourgeon terminal (g & fi') et les trois bourgeons axillaires (ggg), qu'elles recélaient et qui affectent la forme de trois grosses glandes. Les deux latéraux (g) tombent; le médian seul (g a) se développe. Chez le platane, la gaîne ne s'ouvre en stipules qu'à son sommet, en sorte qu'elle accompagne, en forme de fourreau, la tige de son bourgeon, jusqu'à une certaine distance du point d'insertion du pétiole; et qu'elle étale ses deux stipules en une sorte de collerette dentée, au sommet du fourreau. Le Passiflora alba (pl. 6, fig. 9 et 10) présente le phénomène du Ficus d'une manière presque aussi pittoresque.

Les stipules de toutes les autres plantes (pl. 21, fig. 7) ont toutes la même destination, et commencent toutes par être soudées ensemble, et par emprisonner le bourgeon dans leur capacité. Pour les observer dans cette disposition, on n'a qu'à les étudier dans leur extrême jeunesse.

Nastus, par exemple, le limbe s'était formé à la base de la gaîne, au lieu de se fermer à une certaine hauteur; ou, en d'autres termes, si dès l'instant de l'apparition du limbe la gaîne avait continué son développement au-dessus du point d'insertion du limbe, et que toute la portion inférieure fût restée stationnaire; qu'enfin la gaîne se fût fendue longitudinalement, par sa lacune dorsale comme par sa partie antérieure, les graminées auraient semblé dépourvues de gaînes, et leur gennation (51)

eût été entièrement analogue à celle di Ficus rubiginosa.

311. 3° concliaire. En conséquence, l'gaîne et la figule sont deux parties pluté idéales, que distinctes de l'organe destin à recéler le bourgeon; c'est l'insertion d limbe qui est leur limite commune, limit infiniment variable; et lorsque l'insertio a lieu à la base de l'organe, la ligule et l gaîne se confondent, et prennent le no de stipule simple dans le Melianthus (308 et double dans les autres genres.

312. Mais si la nervure médiane de corgane ne se développe nulle part en ptiole, et qu'elle continue sa végétatic dans la substance de la feuille elle-mêm la gaîne, la ligule et le limbe restero confondus sous une seule et même form sous la forme d'une feuille perfoliée (pl. fig. 30).

313. 4º corollaire. Nous avons dejà occasion de nous assurer combien est v riable le point d'insertion du pétiole, s la gaîne qui enveloppe le jeune bourger terminal. Il aurait donc pu arriver que limbe ou ce pétiole se fût développe juste au sommet de la gaîne elle-mêm Dans ce cas, la ligule aurait disparu, et gaîne, surtout si elle avait épaissi sa su stance, eût été un pétiole canaliculé à l' gard du limbe, et la feuille n'eût pas par stipulée. Or, on doit assigner cette exp cation à tous les pétioles non stipulés d plantes; on les trouve toujours canalic les (pl. 29, fig. 3 et 6 pi), et c'est ce can terminé en voûte, plus ou moins près limbe, sur la partie antérieure du pétio c'est ce canal, dis-je, qui, en soudants deux bords, a servi de gaîne au bourge naissant (g), et l'a recouvert de son soi met voûté, comme d'une ligule.

514. De là vient qu'en général les péti les des feuilles, qu'on trouve munis à le base de deux stipules fortement caract risées, sont arrondis, et que, dans le pl grand nombre des cas contraires, on l trouve canaliculés.

515. 5º COROLLAIRE. De même que

stipules qui sont antérieures en formation à la fauille (303) s'arrêtent dans leur développement, ou tombent (47), pendant que la fauille poursuit le sien avec énergie; de même le contraire peut arriver, c'est-idire que, dès le principe de leur farmation, le limbe et le pétiole s'arrêtent, ou le pétiole seul se développe en rille (49), ou en épine (50), enfin que les stipules survivent et grandissent; et dors la plante n'ossire plus que des stipules rangées sur deux rangs parallèles, et peint de seuille. C'est le cas du Lathyrus aphaca.

516. 6 corollaire. Ce que je viens de dre du pétiole et du limbe, par rapport an sipules, c'est-à-dire à la gaîne, peut num, de la même manière, de la totalité de l'argane foliacé qui entoure l'articulatie, per rapport aux divers appareils du bergeon qu'il recouvrait dans le prinope, et qui ont pris naissance dans la ca-🌬 de son enveloppe; c'est-à-dire que pine pourra rester stationnaire pendant 🗪 🏎 bourgeon prendra son essor, pen-🖦 que la nervure médiane de la feuille Princroice, de l'organe stipulaire de 🖦 i, se développera , sous forme d'en-(285); et si, dans cette hypo-🖦, la nervure médiane de la gaîne France pas jusqu'au sommet, qu'elle se militai coup arrêtée, après avoir mamieste les premiers symptômes d'un déveoppenent pétiolaire, la gaîne ne consermalors que les apparences d'une petite collerette que le descripteur négligera, ami dont l'observateur ne manquera pas de lenir compte. Il arrivera même tôt ou lard, par le progrès de la végétation des ermes supérieurs, que cette gaîne, ca-<sup>inque</sup>comme certaines stipules, éphémère 🗪 u organe appauvri, s'oblitérera de telle sorte qu'il n'en restera plus que a place, marquée par une tache circuire, d'une couleur différente de celle dra denz entrenœuds que son articulation Pare.

317. Or, c'est sous cette forme plus ou prononcée qu'on rencontre l'organe faixi, sur toutes les articulations du raminologie vigitale.

chis des épis (pl. 15, fig. 12) ou des panicules; elle est très-visible sur toutes les articulations d'un gros calibre du Poa aquatica [1] (pl. 10, fig. 5 ft).

318. Si la nervure médiane, au lieu de s'arrêter après avoir manifesté une première tendance vers le développement pétiolaire, continue sa végétation dans le sein de la substance de la gaîne, l'organe foliacé, même sur les plantes à feuilles composées (68) et décomposées (69), prendra la forme simple, ovale, acuminée, que représente la figure 7 de la pl. 18; elle prendra le nom de vollicule (44), feuille en miniature et pour ainsi dire rudimentaire, mais qui n'eu possède pas moins toutes les facultés reproductrices; car, comme la feuille, cette écaille a continué la tige, ou elle est capable de la continuer par son bourgeon axillaire. Le contraste de ces deux sortes de foliations se montre très-bien sur la tige développée de l'Asperge commune (Asparagus officinalis).

319. 7° COROLLAIRE. Toute tige est terminée par un follicule clos, qui la recouvre, par son sommet, comme d'une espèce de coiffe, et qui l'entoure complétement à la base; c'est dans le sein de ce follicule ainsi clos, que s'élaborent l'entrenœud et la feuille suivante. Si certaines tiges, parvenues à leur plus grand développement, ne sont pas entourées par la base de chaque feuille ou follicule, c'est que celles-ci sont restées stationnaires, pendant que la tige continuait son développement en diamètre.

520. 8° COROLLAIRE. La feuille, d'abord close, ne se fend en général que sur la face opposée à la nervure médiane, et en dessoudant ses deux bords.

321. 7° COROLLAIRE. Jamais on ne trouve la feuille supérieure ayant sa nervure médiane immédiatement au-dessus de la nervure médiane de la feuille qui lui est

<sup>[1]</sup> Bull. universel des Sciences et de l'Industrie, sect. 2, mars 1827, n° 249.

immédiatement inférieure. Ces deux feuilles sont ou alternes (71, 1°), ou apposées (71, 2°), ou en spirale (71, 4°), deux dispositions qui ne sont qu'une modification de la disposition alterne,

# 5. THÉORÈME,

539. L'épi et la panicule (75, 6°, 7°), chez les graminées, sont organisés sur le type du chaume (56, 1°); et, en général, l'inflorescence (72), dans toutes les autres parilles, est la répétition de la poliation (53) caulinaire.

525. Première partie. Et d'abord, quant à l'épi : soit un épi de Lolium (pl. 15, fig. 11); en admettant que la tache circulaire (f) qui correspond à l'articulation, représente la gaîne rudimentaire (316), on trouvera, ce qu'indique d'avance la théorie, que l'épillet ((c), (73, 12°) que pous avons démontré être l'analogue du bourgeon caulinaire (g), que cet épillet, dis-je, alterne avec le limbe de la feuille caulinaire immédiatement inférieure, c'est-à-dire de la feuille qui termine le chaume que continue l'épi; que, par conséquent, cet épillet alterne avec le bourgeon axillaire de cette feuille (265, 30). La come unique de cet épillet ne pourra manquer d'être considérée comme la première seuille imparinerviée du bourgeon, lorsqu'on la verra, par la dissection, sortir du sein d'une seuille parinerviée, qui reste nichée dans la concavité du rachis, que nous avons démontré être l'analogue et du pédoncule des fleurs (285), et de l'entrenœud du chaume (295), et enfin de la pervure médiane détachée de toute paillette. Nous avons représenté (pl. 16, fig. 13, 14) les formes les plus ordinaires sous lesquelles s'offre cette feuille parinerviée, cette stipule (309), sur presque toutes les articulations de l'épi du Lolium [1].

Que si l'on continue l'observation sur

[1] l'ai souvent rencontré des panicules de Lolium perenne, dont certaines articulations du rachie permient une feuille complète, quoique réduite. les articulations suivantes, on ne man quera jamais de trouver que l'ordre d'alternation des organes est aussi rigoureuse ment observé sur l'épi que sur le chaume que les épillets (le) et le rachis (ra) ; occupent respectivement les mêmes plu ces que les bourgeons et les entrenasses sur le chaume.

324. Si l'épi vient à se ramifier (pl. 1) fig. 11), déviation sesez triviale dans ne champs, ce phénomène a lieu d'aprè le même mécanisme que la ramification

du chaume (302).

325. Sur les épis de froment, Tritique la feuille rudimentaire (qui n'est marqué sur les Lolium que par une tache) su montre à l'extérieur sous forme d'un collerette ( f) (pl. 15, fig. 12), en sort qu'içi rien ne manque, à la démensiration de tout ce qu'elle est en droit d'exiger de saillant; seulement les épillets sont tourne de droite à gauche, au lieu d'être adossé comme ceux du Lolium, contre le rechi

Mais ici la feuille parinerviée manqu toujours entre le rachis; et, d'un suu côté les deux glumes sont tellement opp sées entre elles, si bien insérées aur ! même articulation, et tellement soudé à leur base, que, pour rester fidèle l'analogie, qui est un guide si infaillib dans l'étude de cette famille, on est for de les considérer comme représente chacune une moitié de la feuille parine viée; de sorte que chacune d'elles afi saut séparément et pour seu compte, a'ensuivra que l'une ou l'autre surs é la matrice de l'épillet, qui, des-lors, an pris nécessairement la position lateral au lieu de la position dorsale de l'épil du Loljum; et l'ordre d'alternation dats de l'une des glumes, qui dérivent de feuille pariperviée, au lieu de dater rachis, qui représente la nevyure média de cette femille parinerviée.

336. Cette dernière interprétation no offre la tremition le plue naturelle à démonstration de la ranguage (23, 60).

Nous avons déjà en l'occasion de si chserver que les nervuese étant d organes complexes et d'une structu analogue, elles sont toutes susceptib is pudre le développement que l'on a liss de remarquez sur qu'elques-unes; que, par conséquent, s'il est démontré qu'houver médiane d'une feuille renfaus cuelle la propriété de se développer es pééseule ou entremend (289), il est siperverement legique de prévoir que teste les nervares latérales de la même faille sent capables, en recevant la même imphieu que la médiane, de se dévelepte de la même façon.

397. Or, si cette déviation arrive aux dess nervuses latérales de la fettille priserviés, et que leur bourgoen reste stationaire à l'état d'embryon, l'artioubities portern deux épillets sessiles, si l'épillet se forme au sommet à la nervuse; enfin deux rameaux, si l'épillet ne commèmen à se former sur dura de ses dévoloppements, qu'après mertain nombre de petites bifureations enissires.

29. Si, su contraire, les deux nervures hiteles de la fouille parimerviée partigut les bienfaits de cette impulsion sevele avec leur hourgeon commun, lutinistics pertern trais épillets [1] ou tois uneaux; et si chaque articulation inschiresproduit le même phénomène, a une alternance de ramifications, sur la channé, on a une alternance de les distributes de suifictions est es qu'est memme pasieule.

39. Admettons que ce développement il im, non pas par la feuille imparimertie qui devrait sertir la promière de acas
sin (dans le cas où celle-là conserversit
su impulsion genemaire), et que chaque
nevue de cette feuille imparimerviée
dene missance à un rameau; dans cette
lysthipe, la punique acra formée par
de survesticilles alternes, à trois, ciaq,
spi, etc., rameaux principaux, solon que
la feith, qui ac décompace ainsi, aurait
de mistrels, ainq, sept, atc., renverse.

Nous aurons lieu de revenir sur ca sujet en neus occupant plus tard des métamerphoses génériques.

531. concleans de cette première partie. L'ordre d'alternation et de structure se représente tout aussi rigoureusement, sur chaque bifurcation du rameau, que sur l'articulation principale de la panieule. Sur chacune de ces articulations de seconde, troisième, etc., formation, il est facile de distinguer 1º la feuille rudimentaire, souvent réduite à une simple tache circulaire, 2º l'analogue du rachis, 3º l'analogue du bourgeon qui continue la tige d'un côté, en même temps que le rachis la centinue de l'autre.

532. Deuxième partie du théorème, il en est des inflorescences des autres familles comme de l'inflorescence ériet rancus de la famille des graminées; c'est-à-dire que chez toutes les familles des végétaux les

<sup>530.</sup> Eh bien! non-senlement on retrouve ces diverses dispositions indiquées par la théorie, sur les diverses panicules des graminées, non-sculement il est facile de distinguer et de marquer du doigt, sur chacune de leurs articulations, et la feuille rudimentaire (A. pl. 19, fig. 3; et pl. 10, fig. 5), et l'origine des rameaux pecupant la place théorique du bourgeon; mais encore il n'est pas rare de trouver. dens les champs de Raygrass, des échantillone de Lelium (pl. 15, fig. 11), qui, en se jouant de leur loi générique, se plaisent à peindre aux regards l'exactitude de ces suppositions; et, comme chacune de ces déviations du type de l'épi vers le type de la panicule, laisse souvent à sa base quelques vestiges de l'organe d'où elles proviennent, il est facile, en restisuant les anciens rapports d'insertion, de constater leur origine, et de donner à nos principes la plus éclatante application [\$].

il Cest le cas des Hordeum, que l'on désigne le man d'Hordeum kewastieum, tetractiones, desen, mien que les trais épillets ménissent,

ou que un ou deux avortent sur chaque articulates.
[6] Annaise des seisures d'observation, le 2, 2, 242, 1829, ett. IV, p. 274.

inflorescences sont la répétition de la foliation caulinaire (71).

Cartout rameau provient du bourgeon éclos dans l'aisselle d'une feuille et d'une tige; la disposition des rameaux entre eux doit donc être absolument la même que la disposition des feuilles entre elles. Si le contraire semblait arriver, il en faudrait conclure, ou que le phénomène est dù à une simple modification accessoire du type, ou que la plante possède deux espèces de foliation. Soit, par exemple, l'Euphorbia (pl. 21, fig. 6): la foliation caulinaire est en spirale, et tout à coup le sommet de la tige se termine brusquement en une ombelle à cinq rayons, avec un involucre à cinq follicules. Mais si l'on examine plus attentivement l'échantillon, on s'assurera que la disposition en spirale y est tout aussi distincte, quoique plus pressée que toute la tige inférieure; il en sera de même des rameaux, qui partent chacun évidemment de l'aisselle du follicule correspondant. Si, enfin, on examine le centre de l'ombelle, le point vers lequel les cinq rameaux convergent, on y découvrira en miniature (a) la continuation de la tige qui est restée rudimentaire, la séve qui lui était destinée ayant été épuisée par le développement des rameaux floraux. En conséquence, dans le cas où la tige aurait continué à se développer, l'inflorescence aurait pris évidemment la disposition en spirale, au lieu d'affecter l'apparence de l'ombelle.

Plus haut, chacun de ces rameaux se bifurque; mais on remarque que la foliation quitte la disposition en spirale, pour prendre la disposition opposée, et le rameau se termine par une fleur, qui est l'unique terminaison réelle d'un rameau.

333. L'inflorescence des ombellifères est formée d'après le type que nous venons de décrire.

334. Dans le Viburnum tinus (laurier tin) la foliation est opposée, croisée (71, 3°). L'inflorescence qui prend la forme de corymbe ne déroge pas à la foliation; les rameaux sont disposés par paires croisées, ayant chacun à leur base leur follicule en forme d'écaille.

535. Dans les Liliacées, l'inflorescence ne dément jamais la disposition en spirale de la foliation, vu que chaque sient nait presque immédiatement dans l'aisselle de la feuille; et lorsque ces sieurs et ces seuilles se pressent à une certaine hauteur de la tige, et que le haut de la tige cesse d'être siorigère, on a alors cet assemblage de fruits surmontés d'une tousse de seuilles, qui forme ce que communément on désigne sous le nom de fruits des ananas.

556. Dans les démonstrations spéciales, nous nous occuperons, avec plus de détail, de l'inflorescence qui donne lieu au réceptacle des composées (pl. 52, fig. 1).

337. Il serait inepportun de fournir un plus grand nombre d'exemples à l'appai d'une proposition dont l'évidence ne surait manquer de ressortir de la moins longue dissection.

538. 1er corollaire. En remontant de la base de la tige, on s'aperçoit que la forme de la feuille se simplifie et s'amoindrit à mesure qu'on approche du point où le tendance à l'inflorescence commence is e manifester; là, l'organe foliacé se réduit quelquefois aux dimensions d'un écaille microscopique. Cette dégradation de forme a lieu d'une manière tellemen continue, qu'il suffit de voir un échantillon vivant, pour en admettre l'évidence

539. 2º COROLLAIRE. Tout pédoncule d fleur s'est développé dans l'aisselle d'u organe foliacé; et si, sur certaines e pèces, cet organe échappe à l'observi tion, c'est, ou qu'il est tombé, ou qu' est trop exigu pour être aperçu à simple vue, ou que, par le développeme ultérieur des organes auxquels il a don naissance, il a fini par s'oblitérer en : confondant avec leur substance. Dans dernier cas, on en retrouve la trace sol forme d'une tache, en général jaunâtre ( rougeâtre. Ainsi, au premier coup d'œil, ( serait tenté de croire que les fleurs se dév loppent d'une manière anomale sur bord de la singulière tige du Xylophyl (pl. 18, fig. 9), tige qui affecte les formeles moins contestables d'une feuille; es puies fleurs ressemblent assez à des poins glandes développées sur les dents d'un feuille ordinaire; mais, par un examentes soutenu, on découvre l'existence sau moins la trace d'un follicule écailleux su chacune de ces dentelures, et cette étails est la feuille dans l'aisselle de liquelle chaque petite fleur (fig. 12) s'est développée.

540. Comme en fait de décroissement i n'est pas de limite, il serait impossible de désigner les dimensions extrêmes auxquelles puisse parvenir l'organe générater du bourgeon à fruit ou à fleur, le folicule de l'inflorescence; ses dimensions urest depuis les feuilles du bananier jusqu'à la consistance d'une simple tache. Im dans la préfoliation extrêmement juse, ces deux extrêmes n'ont pas de plus grandes dimensions l'un que l'autre; il sui réduits à la grosseur d'une glande; et ces deux glandes sont marquées, par in bis de la végétation, pour des destinées lies diverses.

M. 5. conollaine. Puisqu'à mesure ma l'émille tend à donner naissance à m bourgeon à fleur, on la voit tendre à milier, à simplifier, à amoindrir sa me, il faut nécessairement conclure With land aussi à modifier ses fonctions, i demir un organe producteur d'un sur genre que la femille, quoique ayant à nine origine qu'elle ; de feuille à bourma bois, elle devient seuille à bourpon à fruit; de feuille caulinaire, elle kniest feuille florale. Nous avons conkné à la première le nom de reville (42); Me avons donné à l'autre celui de rolliou (44), mot qui, sans rien préjuger, suffisamment et l'origine et la Mirelle destination de l'organe.

## 6 THÉORÈME.

142. LA RADICATION A LIEU CHEZ LES GRA-BEIN, LES PLANTES BULBEUSES, ETC., D'A-BEI LE TYPE DE L'INPLORESCENCE (532); BEI EF FORME PAR VERTICILLES ALTERNES.

543. DÉMONSTRATION. C'est sur les tiges des graminées gigantesques, telles que la canne à sucre, le mais, etc., que ce fait paraît dans toute son évidence. Soit une tige de mais arrivée à son développement complet; à mesure que ses articulations ressentent le voisinage du sol, on observe, à la base de l'entrenœud, une couronne de tubercules blanchâtres, qui ne tardent pas à pousser devant eux la feuille dans l'aisselle de laquelle ils se trouvent, et à descendre vers la terre; après avoir brisé cet obstacle, ou après que cet obstacle, s'est de lui-même oblitéré, chacun de ces tubercules (a fig. 3, pl. 10) devient une racine, qui garde sa simplicité, tant que son développement a lieu dans les airs, et qui ne se ramifie qu'après s'être plongée dans l'ombre de la terre. Or, si l'on examine l'ordre dans lequel ces racines sont disposées, sur chacune des articulations qui leur ont donné naissance, on ne manquera pas de reconnaître que chacun de ces organes, primitivement tuberculeux. alterne avec ceux de l'articulation inférieure et de l'articulation supérieure; en sorte que la ligne perpendiculaire, qui passe par le centre d'une racine, ne peut traverser qu'une racine d'une troisième articulation, soit supérieure, soit inférieure ; elle passe à une égale distance de deux tubercules (a), ou de deux racines (rd) de l'articulation qui arrive immédiatement après l'articulation, laquelle sert de point de départ. Si, par la dissection et par une coupe longitudinale, on cherche l'origine interne, la matrice, pour ainsi dire, de chacune de ces racines, on reconnaîtra, sans beaucoup de difficulté, que chacune d'elles a pris naissance sur une des nervures longitudinales de l'entrenœud à la base duquel on les voit. La fig. 2, pl. 10, peint aux yeux cette insertion. D'un autre côté, on observe, à l'extérieur de l'entrenœud, une nervure qui offre des dimensions énormes par rapport à ses congénères, et qui fait saillie, comme une côte, au dehors ; c'est la nervuré qui correspond à la nervure médiane de la feuille dont se couronne l'entrenœud, et qui n'en est que la continuation; de sorte que, mêms

après la chute des feuilles, il est encore facile de s'assurer de l'ordre d'alternation de tous ces organes au moyen de cette nervure ; or , en s'orientant de cette manière, on ne tarde pas à se convaincre que chacun de ces verticilles radiculaires alterne avec le verticille immédiatement supérieur et inférieur, de la même manière que l'entrenœud et que la feuille qu'il supporte alterne avec la feuille immédiatement supérieure et avec la feuille immédiatement inférieure; c'est-à-dire qu'en prenant, pour point médian d'un vertieille, le tubercule (e pl. 10, fig. 5) ou la racine (rd) qui a pris naissance sur la base de la nervure médiane ou côte longitudinale de l'entrenœud, le point médian des verticilles inférieur se trouvers du côté opposé.

544. Remarquez que les entrenœuds se raccourcissent, et que, par conséquent, les insertions des feuilles (fi) et les verticilles radiculaires se pressent d'autant plus qu'ils se trouvent placés plus près de la base de la tige, rapprochement qui est susceptible d'arriver à un tel degré, que les entrenœuds disparaissent à l'œil, et que les tubercules radiculaires semblent partir de la base de la feuille, et non de l'entrenœud.

545. Or, sur les bulbes des liliacées. par exemple, ce dernier cas est la disposition normale. Mais Fordre d'alternation n'en est pas moins invariable; car les tubercules radiculaires partent ici, comme chez les graminées, des nervures de la feuille; et comme les feuilles de la bulbe alternent entre elles, il s'ensuit que chaque verticille de tubercules radiculaires alternerait avec le supérieur et l'inférieur. s'ils se développaient tous ensemble la même année : ce qui n'a pas lieu chez toutes les bulbes. En effet, la seuille externe dure toute la saison; et les autres. c'est-à-dire celles que celle-ci emprisonne dans sa substance, n'étant pas en contact immédiat avec le sol, ne produisent point de racines.

La bulbe n'a donc qu'un seul verticille de radicelle chaque année. Maison observe à sa base un plateau qui indique assex chirement encore l'ordre d'alternation par les débris qu'il conserve de toutes le feuilles des années précédentes. La figur 11 de la pl.1, représente une section tranversale de la feuille enterne d'une buit de Hyacinthus non scriptus, section pri très-près du plateau radiculaire; en y ve que les racines (rd) correspondent che cune à une norvure de la feuille, et que c'est sur une nervure que la racine pres naissance.

546. La fig. 6, pl. 28, peut douner ur idée de la formation du plateau radiet laire des bulbes. Les bulbes de tulips que sont destinées à végéter l'année suivant (A), n'ont point de plateau; mais la bult qui commence à pousser des feuilles (a laisse déjà voir à sa base une couronne de petits tubercules qui cherchent à se fait jour au-dehors sons forme de rasines, (à élargir le cerclé du plateau, que l'é distingue à peine sur les autres.

847. 1er consellarer. En conséquence par sa structure, la radication du mais a diffère en aucune manière de l'infloret cence de sa panicule. On retrouve, su la première comme sur la seconde, l'feuille réduite (fi pl. 10, fig. 5), au-det sus d'elle un verticille alternant avec l'supérieur et l'inférieur, et qui est un dépendance, une décomposition, por ainsi dire, du système des nervures; e sorte que la loi d'alternation des organd dans cette famille se montre invariable la base jusqu'au sommet du chamme

548. 2° concluins. Les racines tres quées, præmorsæ (24, 5°) ne tirent per ce caractère d'un mécanisme différent e elui que nous venons de décrire; les racines se sont développées par verticilis Il est des palmiers, dont le stipe ne tit au sol que par les verticilies de sée gross racines, cramponnées au sol, comme te autant de cônes emboîtés les uns dans autres, et dont le stipe termine le su met. Et il ne faudrait pas creire que d'racines se sont toutes développées de le sol, et qu'elles ont été ensuite mises nu par l'action des saux ou des ébous

meilt ter, sibil qu'on peut s'en assurer, dais sis serrés, sur les Pandanus, les Polis, etc., on les voit sortir en masse de litté de la tige aérienne, comme de grossions blancs, qui semblent se diriger rei le ciel, empêchés qu'ils sont, par les verticilles inférieurs, de se diriger immédiatement vers la terre qui les attre.

549. 50 corolling. Les racines, comme h mheatik, tirent lette origine d'un orpue visculaire, plus ou moids ensoncé èm le tissu régénérateur; car ée que imprici nous avons désigné sous le nom le nervures, est un faisceau d'organes raculaires. Hais les radicelles ne distèun des racines que par leurs proporm, sortes de différences relatives qui mmt que des différences d'age, c'esti in que des différences passagères. Landicelles sont aux racines, ce que les men de deuxième formation sont aux pour branches (38), et ce que les rabeau de troisième formation sont aux man de deuxième formation, ainsi de 🖦 0r, de même que les rameaux, de requetige, de quelque formation qu'ils ment, se développent tous d'après les man lois; de même les radicelles de de troisième, etc., formation, dint e développer d'après la même krede que les grosses racines.

lumins la formation d'une grosse recae appartenant à un des verticilles dou nom venons de parler (343) (pl. 3, 짜 10); nous trouverons que, dans le Principe, le tubercule (a) est imperforé onne une grosse glande; qu'il s'allonge de distend pendant quelque temps sans descries signes du plus petit déchireact; mis bientôt on découvre que son Polerne s'est déchiré circulairement en en modies, dont l'une (A) reste attathe i la surface de l'entrenœud, sous h seme d'une gaine (26), et l'autre, empar le sommet de la racine, se endoppe sous la forme d'une coiffe (25) Militate attisi lougsemps que le déveimest radiculaire a lieu dans l'eau.

M. Les radicelles de deuxième, troi-

sième, etc., formation, ne surgissent pas plus de la surface des racines jeunes et enuore tendres, que les rameaux cauliz naires de deuxième, troisième, étc., formation ne surgissent immédiatement de la surface des rameaux verts et jeunes. Lorsqu'elles se bifurquent, c'est vers leur sommet, et c'est par un nouveau déchirement du sommet, dont les débris subsistent sous forme de gaîne. Ce débris, moins régulier que la feuille, n'en joue pas moins le même rôle que celle-ci; il recèle comme elle, dans son sein, le bourgeon d'une racine, comme l'autre recèle le bourgeon d'un rameau.

881. Une fois que les radicelles sont passées à l'état de grosses racines, de facines sur les acquièrent, comme les branches-menes (38), la propriété de pousser des souhérons abventirs de racines (3g). Ce h'est pas encore le lieu de donner plus d'extension à ces analogies; il suffit de les avoir déduites par un corol-

laire fondamental.

552. 46 conditains. La gaine radiculaire étant le débris d'un organe qui s'est déchiré pour ouvrir un passage à un organe interne de nouvelle formation, il est évident que la forme qu'elle adoptera dépendrá du mode de traction, dont le déchirement est la conséquence. Il n'est donc pas de l'essence de ce débris de consetvet la forme d'une gaine. Sur les racines pivolantes (25, a), comme, par suite du développement transversal des organes internes, l'enveloppe externé et primitive s'est trouvée distendue dans le sens de la largeur, plutôt que dans le sens de la longueur de la racine; le déchirément s'est opéré longitudinalement de chaque côté; et sur le Radis comestible, chacun a pu remarquer deux petits débris lancéolés, aigus, adhérant intlmement à la racine, ayant la mêmé couleur qu'elle, la pointe en bas et l'insertion au collet; ce sont les analogues de la gaine radiculaire des graminées; ce sont, si je puis déjá m'exprimer alusi, les deux cottuépons de la racine, les antagonistes des deux cotylédons de la plumule (129).

#### 7º THÉORÈME.

353. LA FEUILLE OU PLUTÔT LE FOLLI-CULE, SANS PERDRE SON UNITÉ ORGANIQUE, PEUT SE DÉCOMPOSER EN AUTANT DE FEUILLES QU'IL A DE NERVURES.

354. DÉMONSTRATION. Nous avons déjà démontré que chaque nervure du follicule a par-devers elle la faculté de donner naissance à un pédoncule (329).

355. D'un autre côté, nous avons fait voir que ce pédoncule, né d'une nervure médiane, n'était pas un organe d'une structure tellement simple, qu'il ne puisse, dans certains cas, acquérir à son tour un certain nombre de nervures, séparées entre elles par un parenchyme cellulaire (196), de telle sorte que, s'il reste stérile, il prend la forme et joue le rôle d'une véritable feuille. Or, cette modification du pédoncule se réaliserait tout aussi bien sur chaque nervure latérale, que sur la nervure médiane, si chacune d'elles se trouvait placée dans les mêmes circonstances favorables.

356. Mais si cette déviation avait lieu, alors l'articulation qui supporte le follicule embrassant, súpporterait un verticille d'autant de folioles que le follicule possédait primitivement de nervures.

357. Du reste, les feuilles pétiolées de certaines espèces, en décomposant la simplicité de leur type, nous fournissent l'exemple le plus positif de la théorie du problème. On voit en effet sur le même individu, la feuille simple par son caractère spécifique, devenir bilobée (pl. 8. fig. 105), tribolée (fig. 104), enfin multilobée, et cela d'une manière si peu limitée, que chacun de ses rameaux isolément décrit serait dans le cas de donner lieu à la création d'une espèce différente; et ce genre de mystification n'a pas manqué aux descripteurs de plantes exotiques, quand, pressés de publier, ils ne les ont étudiées que dans l'herbier.

358. Or, lorsque les feuilles se décomposent ainsi, chaque lobe est organisé comme la feuille entière, ayant sa nervure médiane, qui, dans la feuille entière, est une des nervures latérales; de cette façon, lorsque la division des parties arri jusqu'au pétiole, la feuille simple est re placée par tout autant de folioles qu'e a de nervures; elle forme un verticille sommet du pétiole. Si le pétiole deven tige (56), le mot de verticille serait le m propre pour désigner cette espèce feuille.

359. La feuille parinerviée des gran nées, en se divisant en deux portions, da la concavité du *rachis* des *Lolium* (pl. 1 fig. 14), arrive de passage en passa jusqu'à représenter deux follicules u nerviés (323].

360. corollaire. Le verticille de feuil (pl. 7, fig. 25) étant une simple décom sition d'une feuille caulinaire sessile embrassante (56, 5°), il s'ensuit ou bi 1º que chaque verticille doit alterner a le verticille inférieur d'un côté, et at le verticille supérieur de l'autre (30 de manière que, si l'on parvient à rem quer, dans un verticille, une foliole q ses dimensions permettent de considér comme l'analogue de la nervure médiat on est sûr de retrouver la foliole média du verticille supérieur et du verticille férieur sur le côté opposé de la tige; bien 2º que, si le verticille possède de folioles médianes opposées diamétralem l'une à l'autre, et que chaque vertici puisse être considéré, comme émanant deux feuilles sessiles et opposées (71, 9 on est sûr de trouver que les folioles a dianes de tous les verticilles se croisen angle droit (71, 3°), comme l'aurai fait les feuilles elles-mêmes, si elles était restées simples.

561. Il est une remarque qui ne sau échapper à l'observation, c'est que la d position verticillée suppose toujours t articulation sur la tige; d'un autre cô il n'existe pas une seule articulation tige sur laquelle on ne trouve inséré système foliacé, avec son bourgeon at laire.

#### 8º THÉORÈME.

362. L'EMBRYON, CHEZ LES GRAMINÉ EST ORGANISÉ COMME UNE ARTICULATI QUELCONQUE DU CHAUME,

TS. INFOTRISE. Soit une articulation d'anetige souterraine de chiendent (pl. 15, fg. 1), et un embryon en germination (pl. 15, fg. 2), dépouillé par la dissection de la majeure partie de son périsperne (al). Pour que la démonstration sait complète, il faut que nous retrouvions sur celui-ci rigoureusement les mêmes organes, et dans les mêmes dispositions relatives que sur celui-là.

364. DÉMONSTRATION. Nous avons déjà démontré (295) que toutes les fois qu'un bourgeon se développait dans l'aisselle d'une feuille de graminée, il apparaissait enveloppé d'une feuille binerviée qui, en s'ouvrant au sommet, livrait passage aux organes internes. De même, lorsque par la germination la plumule (pm) des gramées se développe, elle apparaît enveloprie de la même feuille parinerviée (pl. 15, sg. 2 sti) qu'elle finit par perforer au sommet, dans le bourgeou caulinaire ou foliculaire (44). Mais la feuille ou paillette parinerviée est adossée contre un pédoneule ou chaume plus ou moins développé, qui s'aplatit, en restant stérile, juqu'à simuler une paillette (330), ou bien conserve dans sa stérilité la forme et les caractères d'une simple arête (285); pédoncule, tige, arête, ou paillette, dont la partie vasculaire, dont la nervure centrale ou médiane, s'insère entre les deux serves de la feuille parinerviée. Eh La! cet organe dévié, cette nervure médedoublée pour ainsi dire, se retrouve, avec ses caractères essentiels de structure, à la place où l'indique l'analope, dans l'organe (cy) qu'on a désigné sens le nom de cotylédon. Afin de mettre la structure et l'insertion de ce cotylédon en évidence, on doit faire l'observation war wan grain d'avoine dans un état assez avance de germination; car alors les enreloppes du périsperme qui est en bouillie cèdent plus aisément au scalpel, et il est facile de sortir l'embryon en entier, et isslé de tout ce qui serait dans le cas de seustraire à la vue ses rapports de posiion. La fig. 2, pl. 15, le représente à cette époque, conservant encore, à la base, quelques débris des enveloppes de la graine, pour orienter l'observation. Le cotylédon (cy) est évidemment traversé longitudinalement par une grosse nervure médiane, qui correspond à la partie médiane de la feuille parinerviée (sti). A sa base, on remarque une espèce de voûte; c'est là que se logeait la plumule avant d'avoir pris son essor dans les airs.

365. En poussant plus loin la dissection, on a le moyen de se convaincre, que la nervure médiane du cotylédon et les deux nervures de la feuille parinerviée appartiennent au même système d'organes, et que primitivement ils avaient la même origine; on doit se servir, à ce sujet , de l'embryon de maïs , dont le calibre rend la dissection plus facile et l'observation plus distincte. Or si l'on pratique sur cet embryon des coupes transversales, en procédant de la base au sommet, on arrivera à une tranche (pl. 16, fig. 10). sur laquelle les traces des trois nervures, de la nervure médiane (a), et des deux nervures latérales ( & 8 ), se montrent plongées dans le tissu du cotylédon, et la plumule n'est encore isolée que par sa face antérieure, qui commence déjà à se dessiner par une découpure en croissant (Y).

Mais lorsqu'on arrive à une ou deux tranches plus haut, selon leur épaisseur, on s'aperçoit que la nervure médiane  $(\alpha)$  est seule restée emprisonnée dans la substance épaisse du cotylédon (pl. 16, fig. 11), et que les deux nervures latérales sont passées dans l'étui externe de la plumule  $(\beta\beta)$ , qui alors se trouve isolée dans toute sa circonférence, de la substance du cotylédon. La communauté d'origine et la séparation des trois nervures, de la médiane qui passe dans le cotylédon, des deux latérales qui passent dans la feuille parinerviée, ne sauraient être mises dans un plus beau jour.

366. En conséquence, ainsi que sur les articulations caulinaires (pl. 15, fig. 1), ou folliculaires (ibid., fig. 3) le coty-lédon et la feuille parinerviée de la plumule appartiennent au même système d'organes, et forment, malgré leur séparation

ultérioure, une unité organique; le cotylédon n'est qu'une déviation de la nervure médiane, et, sans cette déviation, la première feuille du bourgeon de la graine cut été imparinerviée, comme celles qui sortent de sa gaine (fig. 2 pm). Nous venons donc de retrouver, dans l'embryon des graminées, les deux organes principaux du bourgeon caulinaire : la feuille parinerviée, ou première feuille du bourgeon, et sa nervure médiane, qui, chez l'embryon, se trouvant emprisonnée dans un miliou destiné à la fermentation nutritive, et soustraite par conséquent, dès le principe de sa formation, aux influences de l'atmosphère, cans lesquelles il ne peut s'établir aucune végétation, reste à l'état d'organe de nutrition, et tombe, au lieu de passer à l'état d'organe de développement, une fois qu'elle a suffi, sous forme de cotylédon, à cette première phase de sa destination organique [1].

367. Mais dans l'acte de la germination il surgit un nouvel organe dont il s'agit de retrouver l'analogue dans le bourgeon caulinaire: c'est un cône accolé, par sa base, à la base du cône de la plumule, et qui croît, au moins pendant quelque temps, en sens inverse d'elle. Les botanistes l'avaient nommé RADICULODE (rd pl. 15, fig 2). Par une coupe longitudinale de l'embryon de maïs (pl. 16, fig. 8), en met en évidence l'analogie de structure de la plumule (pm) et de cette radioulode (rd). Ces deux organes se dessinent ainsi, comme deux emboîtements de cônes opposés bout à bout, et réunis par leur base, au moyen d'une articulation (no), qui leur est commune. Ces deux cônes jouissent d'une organisation tellement identique, que si l'on renversait l'embryon pour l'observer dans cet état, on serait exposé à prendre le cône descendant, le cône générateur de la tige

aérienne (caudex ascendens), peur le tône générateur de la tige souterraine, de la racine (caudex descendens).

368. Eh bien ! cet emboîtement de cône descendants ne manque pas à l'analogie de bourgeon caulinaire. Par une coupe lougitudinale d'une articulation caulinaire, on le met en évidence, comme nous venons de le faire à l'égard de l'embryon; seulement, sur l'articulation caulinaire, il reste emprisonné dans le tissu de l'articulation, tandis que la germination le fail saillir au-debors de la graine. Mais c'est là une différence accidentelle dont neu donnerone la raison plus tard; te qui nous importe, à ce point où en est arrivé la démonstration, c'est d'avoir constatt l'existence de l'organe descendant dans chaque articulation caulinaire. Or, on k rencontre non-seulement dans les artichlations caulinaires des gramens, ainsi qui le démontrent la fig. 1, pl. 15, et la fig. 4 pl. 10, qui représentent la coupé longitudinale d'une tige de mals très jeune, mi encore sur les articulations d'un certain calibre de la panicule des graminées, ales qu'on le voit sur la fig. 5, pl. 10 (rd), qu appartient au Mblica aquation (Pod mm tica. Lin.). Que dis-je! il n'est pas un sou bourgeon, de quelque famille que ce soit qui ne possède cet organe à un degr plus ou moins compliqué d'organisation Nous l'avens représenté par une comp longitudinale (pl. 10, fig. 1) cur une tig d'Iris; et par un semblable procédé, cha cun aura le moyen d'en constater la pré sence, à la base de tous les bourgeons nais sants des plantes dicotylédones.

369. Nous venons de remarquer que dans les bourgeons daulinaires, ce con radioulaire ne se fait pas jour au-dehor de l'écorce qui l'enveloppe, et qu'il rest emprisonné à sa place, quand le côme as

stance de célui-ci, et qu'on livre à la germination soit dans l'eau, soit dans la térre, les graines sins mutilées, elles ne labsent pas que de se développés et le cotylédon ne tarde pas à sortir son semmes au dessus de la surface amputés du périsperme; mai arrivé à une certaine longueur, il se sphacéle e disparait.

<sup>[1]</sup> Il ne faudrait pas croire cependant que le cotylédon ne prenne aucun accreissement appréciable pendant l'acte de la germination; il croit, au contraire, de toute la quantité de périsperme qui se décompose et qu'il semble déplacer. Si l'on coupe obliquement le périsperme, à la hauteur de ce cotylédon, et saus intéresser par cette coupe la sub-

cedat e développe, tandis que dans les graces des graminées, au moins, les dess claes accendant et decoendant eurgieut à la fois au-dehors, différence qui, se premier comp d'aid, pourrait paraîte d'une certaine importance; mais l'elietien diminue de valeur quand on pasequ'iln'en est pas de toutes les graines à gramées comme des céréales, et que, ces quelques-unes, ches le maïs, par transle (pl. 18, fig. 4 gr), la radiculode, es général, ne premi aucun acoroissement leures pendant l'acte de la germination.

570. Enfin la réponse péremptoire à la éfficilé s'obtient par une dissection plus éficite, à laquelle nous n'emprunterons it que quelques détails indispensables, raveyant l'énumération des autres résulturant théorèmes suivants.

la serait tenté de croire que le cône dominant qui , pendant l'acte de la germin des Avens on autres céréales. idese au-dehors, en même temps que le clus ascendant, est destiné à continuer m diveloppement sous forme de racine. a muit une erreur. La première enveme, en effet, ne tarde pas à s'arrêter a marche, et bientôt en voit la vraie mine se faire jour à travers ses parois, re fente très-visible, per un déchireat irrégulier [1] (pl. 15, fig. 2 rc). Si les mit la racine jusqu'à son insertion. · l'aure qu'elle part directement de l'aticultion commune aux deux cônce (%) accordant et descendant.

Lis dans l'espace compris entre l'embitement externe et l'emboîtement plus interse, s'il vient à se développer une suire racine, on s'assure qu'elle prend sea paint d'insertion eur et entre les mêmes erganes; et bientôt tous les emboîtements demment lieu à des développements raticulaires; on a des vertleiles radiculaires qui tiensont visiblement à un plateau, quad les emboîtements de la radiculode se sont oblitérés, et ce plateau est la portion inférieure de l'articulation commune aux deux cônes. On a ainei l'analogue de la panieule, d'une manière encore plus pittoresque que par la base du maïs, dont neus neus sommes occupés plus haut (343); puisqu'ici chaque emboîtement du cône représente la feuille dont la racine serait le bourgeon axillaire (552).

371. De même que nous l'avons sait observer à l'égard du système radiculaire adventif des articulations caulinaires (345), chacune des recines primitives s'insère sur un organe vasculaire; et comme, à cette époque, le seul organe vasculaire est l'organe principal, l'étui central de la tigelle, on voit les racines prendre leur point de départ sur cette tigelle même. Ainsi les figures 5 et 6 de la pl. 18 montrent, par deux coupes longitudinales, les recines (rd) traversant le tissu cellulaire externe (g), et arrivant à la tigelle centrale (a), dont le chaume (cl) est la continuation; cet ordre de racines appartient à l'articulation supérieure à la graine de mais, et ees deux figures sont une coupe longitudinale de la graine (fig. 4 gr); mais les racines, soit supérieures soit inférieures, ne s'insèrent pas autrement.

572. conclusion. Nous avons retrouvé dane le bourgeon embryonnaire (pl. 15, fig. 2), l'analogue du chaume, de la feuille parinerviée, de la gemme ou bourgeon d'une articulation caulinaire (ibid., fig. 2) (362). D'un autre côté, nous avons retrouvé dans chaque articulation caulinaire l'analogue de la radiculode (rc) de l'embyron (368). Il mous reste, pour compléter l'identité des deux systèmes de reproduction, à retrouver enfin, dans le bourgeon embryonnaire, l'analogue de la feuille de l'articulation caulinaire (f fig. 1) dans l'aisselle de laquelle naît le bourgeon (g). Mais cette démonstration devant être obtenue à l'aide de quelques théorèmes pré-

La place de cette fente varie selon la position de la prime. Elle est toujours opposée à la portion qu'es acceptant immédiat avec la lumière, à cause

que toute racine se dirige naturellement vers le côté de l'ombre.

liminaires, dont elle sera la conséquence immédiate, nous n'énoncerons ici que le résultat qui est: que l'analogue de cette feuille est une des enveloppes péricarpiennes (107) de l'embryon. Ce résultat achèvera de rendre rigoureuse l'identité de ces organes, si disparates en apparence.

#### 9º THÉORÈME.

575. UNE ARTICULATION CAULINAIRE (#0)
N'EST PAS UN DIAPHRAGME TELLEMENT MINCE,
QUE DEUX ORGANES QUI APPARTIENNENT A
SON SYSTÈME NE SEMBLENT, DANS CERTAINS
CAS EXCEPTIONNELS, ÊTRE SEPARÉS ENTRE
EUX PAR UN ASSEZ GRAND INTERVALLE.

374. EXPOTRÈSE. Soit la fig. 4, 'pl. 18, représentant la germination du maïs; la feuille parinerviée (ne 2), qui, ainsi que nous l'avons démontré, appartient au même système que le cotylédon, lequel reste emprisonné dans les enveloppes de la graine (gr), semble en être pourtant séparé par tout un entrenœud («, d). Cet entrenœud n'est, au contraire, que le développement insolite de la même articulation.

375. DÉMONSTRATION. Une articulation, à l'époque de son développement complet, offre en général à l'œil nu une organisation assez complexe. La figure 5, pl. 10, qui représente l'articulation (no) du Poa aquatica (368), et surtout la fig. 2 de la même planche, qui repré sente les articulations (no) de maïs, n'annoncent pas une structure simple. Par la macération plus ou moins prolongée dans l'eau d'une portion de tige de mais, on met à nu l'inextricable feutre de vaisseaux qui composent la charpente d'une articulation , laquelle , alors que le tissu cellulaire était dans toute son intégrité, avait l'apparence d'un simple diaphragme.

376. Or, nous avons établi (273) que le bourgeon (g) et le chaume qui lui est adossé (pl. 15, fig. 1 cl), tiraient leur origine de la même articulation; cependant, en général, la portion de l'articulation qui correspond à la base du chaume (cl), s'accroît

en diamètre beaucoup plus que la portic de la même articulation, qui correspond la base du bourgeon (g). Mais on trou aussi des cas contraires, où la nervu médiane de la feuille parinerviée, au lie de se developper en chaume, reste statio naire, pendant que le bourgeon contint la tige, et que sa base occupe le diamèt qu'aurait occupé le chaume, s'il s'éts développé comme à l'ordinaire. Il paraît sans doute évident que l'inégalité de c accroissement prendrait tout aussi bien direction longitudinale, que la directic transversale, sans la moindre anomali

377. C'est ce qui arrive à la premie articulation de la tigelle du mais, c'es à-dire à l'articulation commune au sy tème ascendant et au système descel dant; car, ainsi que le montre la fig. pl. 18, la feuille parinerviée (ne 2) dont nous avons vu les deux nervures s'is sérer sur le même point que le cotylédé (365), semble ici avoir tout à coup tranplanté son point d'insertion en d, et appartenir par conséquent à une articulatio séparée, de l'articulation primitive, pi tout un entrenœud (θ, γ, 6 α). Or le raison nement et l'anatomie directe nous apprennent que cet entrenœud n'est qu'appares

1º Le raisonnement : parce que les poin d'insertion ne se transplantent pas ain dans le règne organique. L'insertion e un caractère invariable; l'apparence qu serait dans le càs de se manifester pli tard ne saurait jamais entrer en balant avec cette primitive réalité. Ensuite, il 1 faudrait pas conclure que les deux nervi res de la feuille parinerviée ne prenner leur origine qu'à l'articulation & de qu'on voit qu'elles ne commencent à montrer qu'à la hauteur de cette tranchi car, plongées dans la substance d'un tist cellulaire compacte, les nervures ne soi jamais aussi visibles que dans la substant d'une feuille jeune, dont l'épaisseur mine et étiolée contribue à les rendre saillat tes. Ainsi, les deux nervures latérales la feuille parinerviée, saillantes jusqu's point où cette seuille commence à s'isole peuvent disparaître, et semblent ne pli exister, en s'enfonçant dans le tissu ce

bahire de la tigelle qui supporte la seuille pariseriée.

2 L'enatomie: par des sections transverseles pratiquées successivement de bas en hant, on s'assure que, depuis le cotylidos jusqu'à la hauteur & de la tigelle , il a existe d'autre articulation génératrice de channe que l'articulation &; aucun point mérieur à celui-ci n'offre les caractères melconques d'une articulation; les orpres destinés à la continuation de la tige a apparaissent qu'en d'; plus bas, et jus-P'au cotyléden, on ne rencontre qu'un étai médullaire. Les rondelles «, 6, y, & e (4.1, fig 18) sont prises sur les points sucemils, marqués des mêmes lettres, de la ipile représentée par la fig. 4 de la même plache. Ainsi, en «, deux étuis, l'un recelulaire et interne, et l'autre cellulaire ciene; dans l'étui interne, la place des den nervures de la feuille parinerviée est possible; ce qui suffit à l'observation que a constaté (365), à un âge moins Mace, l'insertion plus bas. En &, l'articuation future donne déjà des signes de sa Prince, et met déjà en évidence une induce à la gemmation, et des traces les deux nervures de la feuille parinernee (ne). En 7, la gemmation se compli-📭; les articulations futures semblent \* preser dans ce nœud vital ; la trace de la pente (ne) ne s'efface pas ; cette coupe transmale offre le plan de l'édifice fuin. La dont nous donnons trois coupes successives, le premier bourgeon est fermé (g); le chaume, envahissant tout k développement diamétral, a refoulé cet cabryon gemmaire dans une rainure basaire; sur ces trois coupes apparaissent les deux nervures de la feuille parinerviée, mis à une distance telle l'une de l'autre, que leur insertion a dû avoir lieu a ma point quelconque, bien inférieur à cette articulation. En c, ces deux nervures que l'en voit passer en d, de l'emboîteacat central vers le bord de l'emboîte-Pent externe, en c, dis-je, ces deux ner-Tres(ac) apparaissent tout à fait plongées dan la sabstance de l'emboîtement extene, qui se trouve être précisément la ente parinerviée.

378. En conséquence, les deux nervures de la feuille parinerviée prennent naissance plus bas que leur point d'insertion apparent s'; d'un autre côté, dans le principe de la formation, nous avons constaté que ces deux nervures prenaient naissance sur le même organe que le cotylédon qui est l'analogue du chaume; donc, l'entrenœud apparent qui s'étend de la graine en s', n'est que le développement en longueur de la portion d'articulation qui correspond au bourgeon que recèle la feuille parinerviée.

579. COROLLAIRE. Ce que nous venons d'établir, dans ce théorème, s'applique également à la stipulation des pétioles. Ainsi, les stipules qui, en général, apparaissent insérées, l'une d'un côté et l'autre de l'autre, sur le pétiole dans l'aisselle duquel se trouve le bourgeon; ces deux stipules, dis-je, accompagnent, chez le platane, la tigelle du bourgeon, comme par un fourreau adhérent, et s'étalent en une collerette bi-auriculée, à une assez grande distance de l'insertion de leur pétiole commun sur la tige.

## 10. THÉORÈME.

580. L'EMBRYON TIENT VASCULAIREMENT A L'ORGANE QUI L'ENVELOPPE, DE LA MÊME MANIÈRE QUE CETTE ENVELOPPE TIENT A L'ENVELOPPE PLUS EXTERNE, ET QUE CELLE-CI TIENT AUX PAROIS DU PÉRICARPE (107).

381. DÉMONSTRATION. La position de l'embryon au sein de la graine est tellement invariable dans chaque genre, qu'avant d'ouvrir ses enveloppes on peut en assigner la place et la direction, sans s'exposer à la moindre méprise, une fois qu'on a eu l'occasion de disséquer une seule graine de l'individu soumis à l'observation; jamais on ne voit la radicule prendre la place des cotylédons, ni les cotylédons changer leur direction ou leur parallélisme. Or, si l'embryon était un organe improvisé par la fécondation, un germe importé par la fécondation et déposé dans la gelée nutritive de l'albumen, comme la

lerve de l'abeille dans le comedé inorganisé qui a été destiné à lui servir de berceau et de pâture; si enfin, dès l'instant de son apparition dans l'avule, il se trouvait libre et flottant au sein d'un muoilage liquide, il est évident que la pesition de cet organe et la direction des diverses parties qui le composent, soraient aussi variables, sur la même copèce, que peuvent l'être les accidents qui déterminent un déplacement.

589. Prenone pour exemple la germination de la graine et l'incubation de l'œuf: la graine (gr) qui, dans le fruit de la même espèce, conserve une direction aussi invariable que l'œuf animal attaché à son ovaire, une foie détachée du placepta, une fois lancée here de la lege maternelle, prend toutes les positions imaginables, en tombant dans l'eau en dans la torre, dans le milieu enfin de la germination. L'œuf animal, même alors que l'inembation a lieu per la gestation, alors qu'il ne quitte l'ovaire que peur se développes sur une dépendance de l'organe femelle, de l'utérno, peut s'attacher à la surface nutritive indistinctement par tous les points de sa circonférence; mais, ce qui achève de compléter l'analegie, l'embryon que cet œuf recèle ne s'attache à la vésisule, qui lui sert d'enveloppe, que par un point inveriable de sa périphérie, par Pombilic.

583. Il faut done admettre que l'embryon végétal n'est pas plus libre de se déplacer, au sein de son périsperme, que l'embryon animal au sein de son aumies; il faut done admettre que le constance de sa position est l'effet d'une adhéreuse organique; que l'embryon tient, dès sa formation, au périsperme, camme la périsperme tient, dès l'origine de sa formation, au testa; enfin, que l'embryon a aussi sa choluze.

384. Or l'observation directe démontre cette vérité à laquelle amène si rigoureucement l'analogie; car, à la base de l'embryon du Mais (pl. 16, fig. 7 et 8), en rencentre un tubereule couné à la maturité, qui porte tous les caractères d'une cicatricule, et qui, à une époque maine

avancée, ne se sépara du périsperment emportant avec lui des traces assez vi bles d'un déchisement; cette cicatria est donc la trace d'un cordon emblie fort peu allongé, chorde (cho).

Chez les coniferes, le cordon embili accompagne l'embryon qu'on extrait périsperme, en conservant des dim cione considérables (pl. 55, fig. 10, ch et il ne faudralt pas objecter que est gane (cho) est du mucilage qui file sp l'embryon, en s'attachant à sa surface; dissection démontrerait le contraire, et graine mure achèverait la réfutation; par une section longitudinale du fruit conifères, en veit l'embryen s'attach aw périoperme aussi intimement, et pr que par une aussi large surface, qui périoperare s'attache au test. La fig. pl. 55, représente l'adhérence de l'e bryon à la surface interne de périsport qui est aussi intime que l'adhérense de chadaze au test (fig. 5); la chalas (d n'offre pas un plus gres calibre qui cordon ombilical (cho). La dissection des les mêmes résultats sur tous les fraits d coniferes.

## 11. THÉORÈME.

785. L'IMPETON N'EST QU'ER RAIMETT RUNAL, QUI RESQUE IMPRISORMÉ DASS U GERMATION INDÉMISSERTE (329)-

580. Hono avene démontré que l'a bryon, ches les graminées, était ense ment organisé comme une articulation caulinaire; nous avons retreuvé, di une articulation caulinaire, toutes les pess qui rentrent dans l'organisation l'embryon (562). Hono venons de démi trer, dans le dernier théorème, que l'e bryon tient à son enveloppe immédia par sa base, comme le homogeou cat maire tient à l'articulation de la feuil qui, dans le principe, l'unveloppais à stour.

Le théorème qui nous serspe se se ble donc qu'un principal corollaise théorème présédent, tans it en déces avec évidence; cependant, ann de por la denière main à la certitude, il nous reste à démontrer que l'embryon se tresse, dans le périsperme, juste à la place qu'emperait le rameau terminal, si ses envisppes avaient revêtu la destination des seulles caulinaires : c'est ce qui résalture de la série des théorèmes suivants.

## 12º THÉORÈME.

887. CHEE LIES GRAMINÉES, L'APPAREIL BAIR (pl. 15, fig. 8), QUI SE COMPOSE EN SÉMAL DE TROIS ÉTAMINES ET DE DEUX ÉTAILES (266), EST L'ANALOGUE OU DA DÉTAINO PORMALE D'UNE FEUILLE QUI ALTRIBERAIT AVEC LA PAILLETTE PARINERVIÉE (cl. 15, fig. 5 pc. 6).

180. Exporaisse. L'énoncé de ce théorise indique la marche que nous avons à sivre dans la démonstration; nous avois à prouver, pour arriver à la condusion qu'il énonce : 1° que les deux étailles de l'appareil appartiennent à la sême articulation que les étamines; 2° que chaque étamine est une déviation (182) d'un organe foliacé; 3° que l'appareil en entier est une déviation d'un follique imparimervié (27%), qui alternerait avec le follique parimervié.

III. Simonstration. 1º LES DEUX ÉCALL-LES, spance (sq pl. 15, fig. 8), apparlement à la même articulation que les tres étamines (sm), dont la figure ne représente à l'état complet que la méleme.

30. Soit un épillet (ibid., fig. 3); si l'on cupe l'articulation (no) qui supporte le folicule imparinervié (pe «), le folicule tube, et l'on met ainsi à découvert la les du follicule parinervié (pe s); elle et engaînante, même un peu au-dessus le l'articulation qui lui est propre. Si l'on cupe ensuite transversalement l'articulation de ce follicule parinervié, if tombe, et met à découvert la base de l'appareil les étailles et des étamines, qui, à l'état faiset jeune (fig. 8), no sauraient induire memer l'observateur sur l'identité de leur origine et la communauté de leur

articulation; leur base commune est engainante par rapport au pistil (pt), qui, dans le principe, en est entouré comme par un tube, et qui, plus tard, ne se rejette en arrière que par le sommet, ainsi que le fait toute paillette par rapport à la paillette qui lui est immédiatement inférieure.

Que sì, enfin, à l'aide d'une certaine précaution, on vient à bout de couper l'appareil, juste au point où s'insère la base du pistil, on l'obtient tout entier, comme d'une scule pièce, et tel que le représente la figure 8; en voit alors que la base des étamines fait corps avec les deux écaillés charnues, et qu'il serait impossible de désigner, dans la région de cette incertion commune, soit par une coupe longitudinale, soit par une coupe trensversale, rien qui ait le moindre apparence de l'une de ces articulations, de l'un des nœuds vitaux que nous venons d'isoler, par autant de sections transversales, sur chacun des autres organes. On reconnaît ainsi que c'est le même organe qui donne naissance aux écailles d'un côté et aux étamines de l'autre; qu'enfin ces eing organes, si distincts au sommet, par leur forme et leur isolement, sont aussi intimement confondus entre eux, à leur base, que les dents et l'arête de la même paillette (pl. 19, fig. 4, 6).

581. La nature, qui révale ses leis autant par ses caprices que par sa constance, ne manque jamais de venir, par un fait positif, au secours d'une analogie fondée. Aussi n'est-il pas rare de trouver des fleurs de graminées dans lesquelles les diverses pièces de l'appareil mâle passent les unes dans les formes des autres, de la manière la mieux puancée.

Je citerai les faits suivants comme les plus saillants, parmi ceux dont mes recherches m'ont rendu témoin:

Le Nardus, qui, à l'état sauvage, ne possède pas d'écailles, mais seufement trois étamines à filaments très-dilatés; je l'ai trouvé cultivé, ayant une seule étamine et deux écailles.

Dans un Tripsacum dactyloides, les étamines de la fieur femelle étaient dispa-

rues; mais chacune de ses écailles était traversée par un filament surmonté d'un rudiment d'anthère; les écailles étaient devenues à la fois écailles et étamines.

Le riz, Oriza, a deux écailles et six étamines; or, dans une locuste; j'ai trouvé une écaille libre, cinq étamines fertiles, et une sixième avortée, insérée au sommet de la deuxième écaille, et faisant tellement corps avec elle, qu'il eût été impossible d'assigner les portions qui appartenaient à l'un et à l'autre de ces deux organes ainsi confondus (pl. 15, fig. 5). Dans tous ces cas, j'observais sur le frais, et je n'avais pas à faire la part des adhérences produites par la dessiccation. En conséquence, les écailles et les étamines appartiennent à la même articulation, et sont une déviation les unes des autres; leur ensemble forme un seul et même appareil.

392. L'observation chimique vient encore à l'appui de l'observation physiologique [1]; car, si l'on dépose quelques instants l'appareil complet des écailles et des étamines du froment à l'état frais dans une solution d'iode, la sommité « des écailles (pl. 15, fig. 8) se colore en bleu tout aussi bien que l'anthère, tandis que les filaments des étamines et le reste de la substance des écailles se colore en jaune. Or, la coloration bleue que l'iode communique aux granules polliniques, comme aux granules de fécule, indique ici, dans nos deux sortes d'organes, une destination identique.

393. 2º L'ÉTANINE, stamen (sm), dans toutes les familles, est une déviation du pétale, et réciproquement.

594. La transformation des étamines en pétales et des pétales en étamines, est un phénomène si ordinaire dans le sein de toutes les fleurs, qu'aujourd'hui c'est une de ces lois physiologiques que le vulgaire lui-même a appris à constater par ses propres observations.

C'est par ce mécanisme que le type corollaire de la Rose des champs passe à celui de la Rose à cent feuilles; c'est en transformant chacune des nombreuses étamines qui entourent le pistil en tout autant de pétales. Mais cette transformation n'est pas tellement complète, que le nouvel on gane ne conserve des traces de sa première destination. Tantôt, en esset, on voit sur le bord du pétale purpurin, un theca (142), plus ou moins régulier. jaune comme les anthères, et recélus dads son sein les mêmes granules pollisiques que l'anthère véritable. D'autres pé tales sont divisés longitudinalement es deux portions distinctes, dont l'une est w theca complet, et l'autre une moitié de pétale, le tout supporté par un filament commun (142); d'autres sont étamine complètes dans presque toute leur los gueur, mais pétales au sommet; et les pas sages de l'une à l'autre forme ont lieu d'un manière si bien nuancée, que le simple coup d'œil suffit à l'évidence.

395. Ce qui est une DÉVIATION (189) che la Rose, se traduit en un caractère spécifi que dans la fleur réceptaculiforme (75,14° du Calycanthus ftoridus, et la démonstra tion y devient normale. Soit, en effet, ! coupe longitudinale d'une fleur de cett espèce (pl. 25, fig. 3 et 11); rien n'es plus propre à mettre en évidence le pas sage des sépales en pétales, des pétales el étamines, des étamines en staminules (156) et enfin, pour anticiper sur les problème ultérieurs, le passage des staminules e pistils. Les sépales ou follicules (s fig. 11 flig. 3) occupent les tours de spire le plus externes. Les pétales (fig. 1 et 5); or cupent le tour le plus voisin de la spir des étamines (fig. 2 et 4), et on les vo déjà devenir étamines au sommet par deu bourrelets latéraux («), jaunes, surmonte d'une cicatricule; la figure 5 en repri sente la face interne, et la fig. 1 la fac externe. Les deux bourrelets latéraux or déjà l'aspect et la contexture des theca; i ressortent en jaune, sur ces organes épa et d'un rouge noirâtre, mouchetés glandes blanches. Les étamines (fig. et 4) à anthères postérieures (146,6° placées à côté de ces pétales, ne parai sent que les mêmes organes arrivés à 1

<sup>[1]</sup> Annales des sciences naturelles, t. 5, pl. 16.

état plus complet. Car ces étamines rappellent évidemment, par leur filament (f), la surface générale du pétale, par leur sommet linguiforme et jaunâtre, le sommet du pétale, et par leurs deux theca vus de face, k bourrelet terminal du pétale. Entre ces deux formes déjà si voisines, il en existe dans la fleur une foule d'intermédiaires, qui conduisent doucement de l'une à l'autre, et servent de fil à la démonstration. La nature n'arrête pas sa progression au rug des étamines ; dans les tours suivants, les étamines se réduisent peu à peu jusqu'à la forme cylindrique de staminules (d bg. 9); puis ces staminules s'arronfinent dans leur moitié inférieure (ibid. a) pour préparer le passage le mieux gradué à la structure du pistil (pt fig. 10). Sur la ser elle-même, on suit, pour ainsi dire, de l'œil la filiation de ces organes; on voit hamppe terminale du staminule (fig. 9) miur peu à peu la sorme du style, et, par sa panse, celle de l'ovaire, en se dépoullant, par des dégradations de couleur non interrompues, de la couleur roge-brun que le staminule tient du filament de l'étamine. La position respective bions ces passages est désigné, sur la fig. 2, pr la lettre qui caractérise chaque organe. Ainsi, de même que, dans la Rose, nous

sons vu l'étamine rétrograder vers la fame du pétale, de même, dans le Caly-continu, nous voyons le pétale avancer peu à peu vers la forme de l'étamine, et la dépasser ensuite pour arriver jusqu'au pistil.

796. Nous n'ajouterons plus qu'un seul exemple aux deux précédents, c'est celui des fleurs doubles de l'Hibiscus rosa simasis (pl. 52, fig. 9). Le genre Hibiscus, dent les fig. 2, 6, 7, 8, pl. 45, représentent l'anatomie d'après l'Hibiscus palustris, \* distingue par un double calice (c 1, c 2), per une corolle large monopétale, et à divisions pétaloïdes très-profondes, 📭 lest corps avec un tube sendu en cinq au sommet (a, a) et hérissé sur toute sa surface d'étamines disposées sur cinq · Pine de rangs (fig. 6); le tube stami-Markert degaîne au style (sy), surmonté de as cinq stigmates (si). Or, dans certai-PHYSIOLOGIE VEGETALE.

nes variétés cultivées de l'Hibiscus rosa sinensis, toutes les étamines disparaissent, et sont remplacées par tout autant de pétales purpurins (pl. 52, fig. 9), qui s'insèrent sur le tube (tu) longitudinalement, et non, comme le font les vrais pétales (pl. 45, fig. 8), circulairement; mais ces organes pétaloïdes n'ont pas tellement dévié de leur destination primitive, qu'ils n'en conservent çà et là des traces évidentes. Ainsi, sur le bord du pétale (pl.52), on observe une étamine complète avec son filament (f) aussi court que d'habitude, son anthère (an) réniforme, jaune, affectant enfin la couleur et la forme uniloculaire de l'étamine normale (pl. 45), et rensermant le même genre de granules polliniques (pn, pl. 52; nous avons figuré ces granules sur la traînée glutineuse (m) qu'ils entraînent avec eux, au sortir du theca qui les engendre.

397. Enfin rien n'est plus commun que de rencontrer, sur la surface de la plupart des pétales normaux, des bosselures jaunes qui renferment le pollen, avec les caractères spécifiques du pollen de la plante, tant la substance de ces organes conserve sa tendance à la sexualité. Sur l'une des divisions de la fleur monopétale du Pontederia cordata, on remarque constamment et à la même place, deux de ces organes mâles de surcroît, soit isolés (« pl.22, fig. 5), soit réunis en un seul (pl. 23, fi. 2 a). L'un des doubles pétales internes de la Balsamine (pl. 41, fig. 12 pn) présente constamment quelque chose d'analogue; et ces sortes de cas ne manqueront pas de se reproduire aux yeux d'un observateur averti.

398. En conséquence, les pétales et les étamines ne sont que des transformations réciproques d'un même type.

599. Mais le rétalblui-même n'est qu'une transformation du follicule calicinal, qui lui-même n'est qu'une réduction de la feuille inférieure; car si l'on compare le pétale à une feuille, on reconnaîtra que ces deux organes ne différent essentiellement que par la matière colorante, et qu'ils possèdent tous deux la même structure et la même organisation.

D'un autre côté, on voit dans une foule de cas le pétale devenir foliacé en tout ou en partie, et le follicule calicinal devenir pétaloide; c'est un ordre de transformations qui se représente aussi fréquemment que la transformation réciproque du pétale et de l'étamine.

400. Il suffit de suivre de l'œil les modifications que subit la feuille, depuis la racine jusqu'à certaines inflorescences, telles que le réceptacle (73, 14°) (pl. 5, fig. 1 et 2), pour reconnaître que les follicules (fl) les plus simples dérivent des feuilles radicales les plus compliquées, en passant par toutes les nuances possibles; que ces feuilles, continuant la série de leurs transformations dans d'autres espèces, prennent tous les caractères du pétale: structure, couleur, contour, consistance, rien ne manque à l'illusion.

401. Et, ce qui achève l'analogie, sur certaines sleurs, on voit des pétales ou sépales pétaloïdes porter des fleurs ou des bourgeons foliacés dans leur aisselle, caractère qui distingue les vraies seuilles caulinaires (59, 4°). J'ai rencontré cette déviation sur une fleur de Caltha palustris (pl. 14, fig. 8). De l'aisselle d'un pétale semblable à ses congénères de la même fleur, s'élevait un beau bouton de fleur.

402. En conséquence, le pétale, qui est un premier passage à l'étamine, n'est qu'une transformation du sépale, qui, à son tour, n'est qu'une transformation du follicule, qui, à son tour, n'est qu'une transformation de la feuille caulinaire et radicale.

403. 4º LES ÉCAILLES, squamæ, des graminées (pl. 15, fig. 8), sont l'équivalent des pétales, ils forment la corolle des fleurs de cette samille.

Ces écailles, qui, en général, sont au nombre de deux, se trouvent ainsi au nomtus) [1].

Chez d'autres fleurs de cette famille,

bre de trois, et forment alors une corolle tripétale, autour des organes sexuels (Nas-

elles forment un anneau à peine fent d'un côté, et entourant, à la base, les c ganes sexuels, comme un nectaire (M lica).

A l'état frais, la substance des écaill rappelle tout à fait l'aspect des pétales l'état frais. Elles renferment du suc comme les pétales; enfin, il suffit de l voir, pour en reconnaître l'analogie. dessiccation, en les dépouillant de les sucs, met à nu la structure de leur résea qui ne trahit certes pas non plus cel similitude.

404. De même que l'on voit ces écail passer à l'état d'étamines, de même on voit passer à l'état de folioles comple Les écailles du mais sont de la classe celles que nous avons appelées impri sionnées [2], c'est-à-dire, qui, au l d'être membraneuses et pétaloïdes, se marquées à leur sommet d'impression dans lesquelles étaient nichées, par le base, les étamines encore jeunes, ale que les filaments n'étaient pas encore d veloppés.

Eh bien, pourtant, chez certains in vidus cultivés de cette espèce, on les v passer, l'une ou l'autre ou toutes les de à la fois, à l'état de follicule, et, afin e le moindre doute ne reste à cet éga tout en conservant leur forme et leurs p portions respectives, on les voit produ un follicule (fl, pl. 17, fig. 10) à leur h de jonction, et un follicule si bien or nisé, que, sans le point d'insertion de base, qui se plonge dans la substance écailles, on le compterait pour une bi tée nouvelle, alternant par sa forte : vure médiane avec la bractée inférieu Si les deux écailles épaisses avaient res la même forme que cet organe de sur cr les organes sexuels auraient été envel pés par une corolle tripétale; et, som rapport, ce genre de graminées etat les caractères floraux des autres plai monocotylédones, qui sont toutes à 1 tème ternaire.

<sup>[1]</sup> Annales des Sciences naturelles, t. 5, pl. 8,

<sup>[2]</sup> Ibid., tome 4. Class. des graminées. p!

485. Bais ce qui surprendra peut-être les observateurs habitués à n'étudier le système floral des espèces qu'à l'époque de leur développement complet, c'est qu'à mige peu avancé, il est des fleurs dont les larges pétales ont, par rapport aux étamines, de bien moindres proportions, et dont le système staminifère était organisé de la même manière que celui des graninées.

406. Soit en effet la fleur de l'OEno-<del>den biennis (pl. 35).</del> A l'instant de son macaissement (fig. 6), les sépales (s), ncore soudés au sommet, et les pétales 🖦, enveloppent les étamines. La fig. 5 aprésente un de ces pétales et trois éta-lines de grandeur naturelle, et encore **la <del>Emensions</del> de la** planche nous ont finé à les rédaire. Or les proportions mines de ces pétales et des étamines ritient pas les mêmes, tant s'en faut, à me<del>ipoque très-reculé</del>e de la préfloraison, tions que le calice (fig. 4) était clos de nutes parts, comme un ovaire ; alors les peales sont tellement réduits, qu'il fant <del>un</del> de précaution, pour ne pas les faire finalitre, lorsqu'on veut étaler l'appu-Misse le porte-objet. La fig. 5 représente In loupe cette jolie et curieuse organimies : les quatre grands pétales de la les développée sont réduits ici, par rapport un étamines, à la dimension des desiles des graminées à l'état frais (pa); ## il'm veneit à séparer du groupe les trai étamines de gauche avec leurs deux tailes, bien des observateurs seraient pris au stratagème. Mais, peu à peu, ces émons squammiformes se développent; rapprochent par leur point d'insertion, ★ tendent à se recouvrir par les bords; narchent vers la forme de pétale; ce-Product à l'époque intermédiaire de ce diveloppement, l'analogie n'est pas encore 📫cée; et rien ne ressemble mieux à la Lar de l'Anthoxantham odoratum (pl. 19, 🗣 12, pe, an) que la fleur entre deux e l'OEnothera biennis (pl. 55, fig. 2, P, 44). Les deux paillettes (pe) de l'Andescribers sont évidemment les analogues mare pétales de la fig. 2 de l'OEno-Acre; et si ces deux paillettes étaient restées sous la forme d'écailles, le genre Anthoxanthum ne serait plus qu'une espèce d'un genre de graminées à deux glumes et à deux paillettes.

407. 5° Ce que nous avons établi à l'égard de l'arête des graminées (306) s'applique également à l'étamine; savoir, que l'étamine également à l'etamine ; savoir, que l'étamine également à l'etamine in resure de la feuille qui se transforme en appareil mâle, est capable de donner maissance à un filament d'étamine.

408. C'est ce qui résulte de la plus simple inspection d'une corolle sur laquelle s'insèrent lès étamines (pl. 22, fig. 5; pl. 28, fig. 3; pl. 43 , fig. 6); la corolle , au-dessus du point (2) où se détachent les filaments des étamines, offre autant de nervures que d'étamines, qui n'en sont évidemment que la continuation. Au-dessus de ce point d'insertion, la nervure n'existe plus, elle est passée tout entière dans le filament; que si l'étamine et son filament viennent à avorter, alors la nervure continue sa route jusqu'au sommet, et devient souvent la nervure médiane d'une nouvelle division pétaloïde de la corolle.

409. En conséquence, une feuille quelconque alterne, à trois ou cinq nervures longitudinales (65,29°), a, par-devers elle, tous les éléments nécessaires pour devenir une corolle monopétale à trois ou cinq étamines, et, par la division consécutive de sa substance, à trois ou cinq divisions pétaloïdes.

410. Mais, d'un autre côté, nous avons établi que l'appareil mâle était une transformation de l'organe foliacé; qu'il en conservait par conséquent la place et la direction; qu'il était alterne, quand la fo-liation était alterne.

411. 6º Donc L'APPAREIL MALE DES GRA-MINÉES, avec ses trois étamines et ses deux écailles, ce qui est le type le plus ordinaire, est la déviation d'un follicule imparinervié, qui alternerait avec la nervure médiane du follicule immédiatement inférieur; car les écailles sont engaînantes à leur base comme le follicule; elles ne se divisent en pétales rudimentaires qu'à leur sommet; les trois filaments des étamines qui tiennent lieu et tirent leur orgine des trois organes vasculaires, des trois nervures de l'appareil, sont disposés de telle sorte, que le médian alterne exactement avec la nervure médiane du follicule de l'articulation immédiatement inférieure, ou avec l'arête ou le pédoncule qui tient lieu de cette nervure. Dans certaines fleurs anomales de la famille des graminées, l'appareil complet de l'organe mâle est remplacé par un follicule complet, alternant avec le follicule inférieur, et engaînant par sa base le péricarpe.

412. Donc l'appareil staminifère des graminées est une déviation d'un follicule de l'épillet, qui alternerait avec la paillette parinerviée (pe  $\beta$ , pl. 15, fig. 3), quand ce dernier organe est immédiatement inférieur.

## 13º THÉORÈME.

413. LE PASSAGE DU PISTIL AUX FONC-TIONS DE L'ÉTAMINE, ET RÉCIPROQUEMENT, EST AUSSI FRÉQUENT, DANS TOUTES LES FA-MILLES DE PLANTES, QUE LE PASSAGE DE L'ÉTAMINE A LA FORME DU PÉTALE (393).

414. DÉMONSTRATION. La fleur du Calycanthus floridus (395) nous a déjà mis à même d'apprécier la série si bien nuancée de ces déviations. Nous avons suivi les diverses phases par lesquelles l'organisation florale passe, pour arriver du follicule au pétale, du pétale à l'étamine, de l'étamine au staminule, du staminule enfin au pistil. Cette fleur n'est pas la seule qui indique avec autant d'évidence la marche du phénomène; la plupart des fleurs dont l'inflorescence est en spirale sont également propres à ce genre de démonstration. Ceux qui voudront poursuivre cette étude sur les pivoines cultivées dans nos jardins, ne manqueront pas d'occasions de vérifier, par des observations aussi piquantes qu'imprévues, la justesse du fait général que le théorème vient d'énoncer. Les figures 1, 3, 7, de la planche 26, représentent les curieux débris d'une fleur de Præonia moutan, qui était entièremen péloriée (183).

415. La fleur ressemblait à une rose cent feuilles, et l'un des sépales était pa naché de la couleur des pétales. Au cen tre de la fleur se trouvaient les ovaires entourés d'une couronne de nombreus étamines à l'état normal. Les étamine étaient entourées, à leur tour, de plusiem rangs de pétales plissés, qui portaies plus ou moins évidemment l'empreinte a leur ancienne origine. Dans l'aisselle ( chacun de ces pétales, on remarquait a sez fréquemment des étamines tantôt cor plètes, tantôt incomplètes, enfin des ovi res plus ou moins ébauchés. Car tant l'ovaire était surmonté de deux ligul purpurines (fig. 211); tantôt ces ligules prolongeaient bien avant dans la su stance de l'ovaire ; et chez d'autres elles nissaient par l'envahir tout entier; de m nière que l'organe nouveau qui résult de cette déviation (pl. 26, fig. 7) devens par sa forme, sa consistance et sa couleu l'analogue des sépales de certaines fleu de Calycanthus (pl. 25, fig. 3), quoiqu conservant encore, sur sa surface ou son sommet, des traces évidentes des po ou de la structure externe, que l'on r marquait sur les ovaires normaux. Enfi d'autres fois les ovaires, quoique ne maux, se montraient le ventre ouve (pl. 26, fig. 3); et, ce qui est un des fa les plus curieux que j'aie rencontrés. ovules mis à nu (ov) par cette éventrati spontanée, n'avaient rien souffert da leur organisation. Mais chez d'autres, o verts et du reste exactement conform comme ceux-ci, les ovules étaient remp cés par de vraies anthères (pl. 26, fig. 1, a des anthères bilobées, remplies par vrai pollen ; l'ovaire avait , de cette sor comme des ovules polliniques. A l'insti où j'écris, je possède encore les échant lons de cette belle déviation.

Il est inutile de faire observer que, se certains autres organes, qui formaie tout autant de transitions entre ces fi mes mieux arrêtés, on trouvait réunis practions le sépale, le pétale, l'étamin et l'ovaire; car, dans le sein de cette interprétaire.

resence, la nature semblait avoir pris plaisir à se jouer de toutes les lois arbitraires de la classification, pour ramener le chassificateur aux lois rationnelles de la physiologie.

416. La comparaison des fleurs unisemelles fournit la démonstration normée, la contre-épreuve du fait que vient de sous signaler ce que la langue vulgaire appelle une anomalie.

417. Soit, par exemple, entre autres suphorbiacées, l'organisation florale du Irlophylla, plante singulière, dont les tiges sont des feuilles (pl. 28, fig 9), sur diaquedentelure desquelles naît un follissie, et dans l'aisselle de celui-ci un bourgeon à fleur; chacune de ces fleurs est unisexuelle (91), et la plante est monique, c'est-à-dire que les fleurs mâles et faudes viennent sur le même individu.

lais nul sexe n'a, sur le rameau fioral, me place tellement organique, si je puis a reprimer ainsi, que l'on puisse d'avance le désigner du doigt sur tel rameau; au cutraire la fleur mâle (fig. 10) occupe la place qu'occupe sur l'autre rameau la fieu femelle (fig. 22); en sorte que, sous l'aduence d'une circonstance inconnue de l'auganisation primitive, la fleur mâle arrai pu devenir la fleur femelle, et vice

Or, ii l'on compare entre elles deux de ces seurs de sexe dissérent, on se convinca que leur différence ne réside ni dans kur système calicinal (s), ni dans kur système corollaire (pa), ni dans leur mateme staminulaire (sl), et qu'elle ne connence qu'au système sexuel, mais ici mae tarde pas à reconnaître que cette différence n'est qu'une déviation du type, « son l'expression de deux types différests. Chacune des trois étamines (fig.17) s'asère sar le sommet d'une colonne comme, comme les trois stigmates quadri-Mes, et dans d'autres bifides (fig. 13), s'instreat sur le sommet du pistil; les stigmes alternent avec les petites divisions

du calice trisépale; et si les anthères des étamines étaient restées à l'état rudimentaire, et que la colonne commune qui les supporte se fût arrondie et turbinée, le système staminifère de la fleur mâle eût été facilement pris, par le botaniste, pour une fleur femelle avortée.

Or, comme rien n'indique la place de chaque sexe sur le même rameau, et que, d'un autre côté, tout est ici consormé de même, quoique n'arrivant pas à la même destination, il s'ensuit qu'au lieu d'un avortement, nous avons ici une simple déviation. On conçoit en effet que ces deux sortes de fleurs auraient pu être du même sexe par une simple modification : si les staminules (sl) avaient poussé leur développement jusqu'à la forme d'étamines, la fleur femelle (fig. 12) eût été hermaphrodite; et si les mêmes staminules (sl) étaient devenus étamines complètes, l'appareil staminifère de la fleur mâle (fig. 10) aurait pris la destination de l'organe femelle; sa colonne centrale fût devenue la panse de l'ovaire et les trois étamines qui en couronnent le sommet auraient pris la direction des stigmates; la fleur mâle eût été ainsi une fleur hermaphrodite. Nous ne croyons pas nous faire illusion : la démonstration est pittoresque par la simple comparaison des deux fig. de la pl. 28 [1].

Il nous serait facile de poursuivre avec un égal succès l'application de ce genre d'analogie, sur un assez grand nombre de familles des types les plus divers, si les bornes de cet ouvrage ne nous imposaient le besoin de nous restreindre. Nous nous arrêterons à l'analyse de la famille des cucurbitacées dont la pl. 48 renferme les détails.

418. Soient la fleur mâle et la fleur femelle d'une espèce de cette famille; il s'agit de découvrir le même nombre d'appareils dans l'un et dans l'autre, et de démontrer que l'unisexualité de l'une et de l'autre ne provient que de la déviation de l'un des appareils, dont le développement

l'les staminules du Clutia pulchella sont bi-

la place que l'ordre d'alternation assignerait aux vrais étamines dans cette fleur.

normal eût complété le système sexuel de chacune de ces sieurs.

La corolle pentapétale (fig. 5) des fleurs du Cucumis sativus fait tellement corps, à sa base, avec les cinq sépales linéaires du calice (fig. 1), que l'appareil rentre dans la catégorie des sleurs que nous avons désignées sous le nom de sympérianthées (172,3°). La fleur femelle est épigyne (158). En détachant circulairement le périanthe (co, fig. 13), on met à découvert un nectaire (n) ou coussinet (140), du centre duquel s'élève un style (sy) très-court, mais épais, qui est surmonté d'un gros stigmate (si) papillaire, trilobé au sommet et trilobé à la base, mais de manière que les lobes de la base alternent avec les lobes du sommet. Sur le Cucumis colocynthis (fig. 5), ce corps (si), se dessinant d'une manière plus distincte, apparaît sous forme de trois gros stigmates sessiles, et nous indique que, chez le Cucumis sativus. ce sont les lobes de la base qui marquent la place de chaque stigmate partiel, et que partant, chaque stigmate est bilohé au sammet.

Si, d'un autre côté, on ouvre la sleur mâle (fig. 1) du Cucumis sativus, à la place du corps stigmatique, on rencontrera un corps pollinique (fig. 6), à anthères dorsales (146, 90), épaisses, plus ou moins régulièrement bilobées (fig. 6, 11), et qui font tellement corps, en se soudant par leur face antérieure, que, par une section transversale, on croirait avoir sous les yeux la coupe d'une tige moelleuse dans le centre, et vasculaire sur la circonférence. L'assemblage de ces cinq corps est surmonté d'une houppe médullaire (sg), qui est le prolongement de la substance centrale, et jouit d'une organisation qui lui est propre et qui lui fait en apparence jouer le rôle de stigmatule. Lorsqu'on sépare les anthères les unes des autres, chaque fragment qui apparaît comme une division longitudinale d'un jeune melon à côtes (et l'aspect du corps staminisère entier, à l'état jeune, ne dément pas cette analogie), emporte, sur les bords internes de la portion médullaire, des traces d'adhérences, sous forme de jolies dentelures.

Si l'on pousse plus has l'investigation après avoir détaché une ou deux de c anthères sessiles, on s'assure que ce cor staminifère tient, par sa périphérie ba laire, à la substance du périanthe (173 et que, sous cette voûte creuse, esis un nectaire tri ou quadrilabé, dont fig. 10 n représente la coupe longitue nale. Or, qui ne serait frappé de l'analog de ce corps avec le nectaire et la dépe dance stigmatique de la fleur feme (fig. 13, n)? Mais, si ce nectaire avait por suivi son développement stigmatique, pédoncule (pd) se serait certaineme rensié en fruit; car la cause n'agit poi sans effet; et la fleur mâle cût été u Seur hermaphrodite complète.

La fleur femelle, de son côté, repi sente, mieux que la fleur mâle, une te dance à se compléter; et l'analogie pren chez celle-là, un caractère d'évidence e core plus frappant que chez celle-ci. I effet, si l'on pratique une coupe longit dinale, à travers la fleur femelle du Cac mis colocynthis (fig. 2 et 3), on est su pris de retrouver, au-dessus du tris stigmate (si), des organes (an) qui se di tinguent par leur portion saillante et p leur couleur jaupe, à l'époque où la coro est encore d'un vert foncé; or, si l'an isc chacun de ces corps (an), et qu'on l'e serve de face (fig. 4), il serait impossit à l'incrédulité la plus systématique de m connaître la destination de cet organ avec son connectif (cv), ses deux theca (u et ses nervures secondaires, qui se des nent sur chaque theca, comme sur les de moitiés d'une feuille. Chacune de ces e rieuses anthères tient à la corolle, non-se lement par le dos, mais encore par deux b des de même substance qu'on trouve à base; elles sont hérissées de poils, com la surface externe de la corolle, mais c poils sont jaunes. A cette épaque, on ferde vains efforts pour épanquir la coro sans s'exposer à la déchirer en lambeau la portion externe de la corolle, qui ce respond à la portion dorsale de cet orgaanthériforme, offre une nervation qui n'i dique rien moins que des saillies et des sut res; ce sont de vraies nervures, dont les a cessires viennent faire corps avec la priscipale, ainsi que le montre la figure 2.

Lispen à peu, par le progrès de la végénies, chacun de ces organes s'ouvre park des, comme les anthères souvrent par leurs sutures; et les parois, se dépleyant comme un tissu, s'étendent en membranes, et forment, à l'époque de la forsison, la portion rentrante ou la portion feadue de la carolle.

419. Le besoin de ne pas laisser une malogie piquante, plutôt que l'énoncé du théorème, nous amène à déduire de ce qui précède l'explication de l'organisation qui suit. Nous venons de démontrer que la portion de la corolle du Cucumis colocynthis, qui est interne, à l'époque de la preforaison (177) (pl. 48, fig. 2), était detinée à former une des anthères de la fer semelle. On remarque, sur cette pertien de la corolle, soit pendant la flomien, soit après la floraison, une strucure et un aspect tout différents de la structure et de l'aspect des portions exterses. Or, lorsque l'on compare, à ces deux mème époques, la fleur des convolvulaces (pl. 39, fig. 13), avec celle des cuterbitacées, on ne tarde pas à reconnaîtrepse la portion s, fig. 1, qui constitue la plicature interne, reproduit dans la pelleraison (fig. 5) la fausse anthère 48) du Cucumis, et que sans la divintion qu'elle a subie, chacun de ces pie cut formé une anthère sur la corole, deat les portions « (fig. 3, pl. 39) restant soudées pendant la floraison, comme elles le sont pendant la préflorai-•••• auraient formé une corolle tubuleuse. icu d'une corolle infundibuliforme. La effet, ees portious n'ont aucun rapport de structure avec les portions «, ainsi 🌪 🕶 le voit par la fig. 11 de la pl. 40. Les misseaux de la portion A s'insèrent 🕶 🗪 de la portion «, de manière à former, par les portions «, tout autant depres, et par les portions A, tout autant fæites de voûtes arabes. La couleur de h pertion & est purpurine, quand celle de la partion a est blanc-rougeâtre; or, muthères de cette famille affectent une coder parparine très-l'oncée.

420. Ainsi, non-seulement nous tenons l'analogie des plis des corolles convolvulacées, mais nous avons encore, par cette explication anatomique, la cause qui fait que cette corolle, après son épanouissement, conserve encore la curieuse propriété de reprendre sa préfloraison pendant son sommeil (58); car, dès qu'elle éprouve dans toutes ses parties une tendance à la contraction, la disposition respective de ses vaisseaux l'amène à se plisser. comme elle l'était avant son épanouissement. L'impulsion étant donnée, la manière dont la corolle se referme n'est plus qu'une conséquence mécanique de la disposition de ses vaisseaux.

421. Enfin, si les portions  $\rho$  de la corolle des convolvulacées avaient suivi la loi de leur première impulsion, la corolle aurait eu deux rangs superposés d'étamines alternant entre elles; et les genres Convolvulus et Ipomæa en eussent acquis un caractère nouveau.

422. Mais en revenant à l'objet principal du théorème, des faits précédents suit la conséquence rigoureuse, que les organes sexuels sont susceptibles de se transformer les uns dans les autres; que l'appareil mâle, sous l'influence des causes qui déterminent les déviations, passe à la forme d'organe femelle, et vice versá.

423. 1er corollaire. Mais, comme l'appareil mâle est une déviation du pétale (393) et celui-ci de la feuille (399), nous devons conclure que l'appareil femelle dérive à son tour de la feuille, et peut en subir, dans les circonstances favorables, la transformation; et l'expérience directe vient encore ici au secours de l'induction. Or, non-seulement dans les fleurs épigynes (158), chez lesquelles l'appareil mâle et l'appareil femelle sont également placés au-dessus du péricarpe, cette transformation revient sur elle-même du centre à la circonférence, et de la circonférence au centre; non-seulement, les stigmates sont de vrais pétales dans les iridées, et de vraies feuilles dans la fleur du Canna (pl. 20, fig. 10 si), fleur dont tout le système corollaire serait pris pour une jeune

foliation en spirale, si l'œil de l'observateur ne rencontrait l'ovaire insère, supportant la fleur comme une articulation caulinaire, et plus haut une anthère marginale (146, 4°) appendue comme une glande à une feuille qui lui sert de filament; non-seulement, dis-je, ces organisations, toutes normales, viennent à l'appui de l'induction; mais les anomalies assez fréquentes de la déviation la confirment dans l'observation journalière; et rien n'est plus commun que de rencontrer de jeunes fruits, dont les stigmates revêtent la forme des seuilles, et dont les ovaires s'arrêtent dans leur développement sexuel; alors, tout l'appareil répète le type de la tige spéciale à l'espèce, et devient une continuation du rameau.

424. Le fruit de la châtaigne d'eau (Trapa natans), plante dont les rosaces foliacées couvrent la surface de la plupart de nos étangs, conserve tellement l'empreinte de son origine pétiolaire, que je n'en sache pas de plus propre à peindre aux regards l'évidence de la transformation du système foliacé en péricarpe.

Les feuilles submergées de cette plante sont toutes capillaires (23, 4°); mais celles qui sont destinées à végéter à la surface des eaux, où elles se soutiennent à la saveur de leur pétiole renssé (pl. 8, fig, 109 pi), celles-là sont disposées dans l'ordre que nous avons désigné, sous le nom d'opposé croisé (71, 5°), et forment, en rapprochant leurs points d'insertion, un corymbe (73, 3°) de feuilles. Or, le fruit est évidemment formé par la réunion de deux étages de feuilles, par deux paires croisées, à pétioles sessiles, mais à limbe épais, divergent, aigu, rappelant encore assez distinctement la forme quadrangulaire du limbe de la feuille caulinaire de cette plante. La paire inférieure est la plus développée, munie de trois grosses nervures qui se détachent, en un gros piquant, vers le bord de leur sommet tronqué. Sur la paire supérieure, le piquant est plus considérable, mais le corps de la feuille est très-court. La réunion des quatre organes constitue le péricarpe de ce fruit comestible.

425.2° COROLLAIRE. Lorsque le péricarpe par suite d'une déviation du type floral revêt la nature de pétale, de sépale et d feuille, ce doit être avec les formes caractéristiques que chacun de ces organes al fecte sur l'espèce. Donc, chez les gram nées, cette sorte de déviation se réalisera sous la forme d'un follicule synners (65, 58°), d'une paillette ou d'une glume qui alternerait avec l'organe immédiate ment inférieur (301), avec l'étamine me diane de l'appareil mâle (411), ou pluté avec la nervure médiane de la paillett qui, par suite de la même influence, aura remplacé l'appareil mâle.

Or, la structure du péricarpe des gri minées s'accorde admirablement bien ave la théorie. Car soit un ovaire de froment la fig. 1, pl. 16, en représente la face it térieure convexe, quadrilobée, blanch plus épaisse et hérissée de poils au son met, sur lequel s'insèrent deux stigmate distiques (114, 7º). La face postérieure el marquée d'un sillon longitudinal, qui de vient de plus en plus profond, à mesur que la maturation avance; et qui finit p être très-prononcé sur un grain de ble D'après ce que nous avons établi au suje des effets de la compression (280, 1°), est évident que cet enfoncement ne pri vient pas, plus que l'absence de la nervu médiane, de la paillette parinerviée, de compression du pédoncule de la fleur : périeure, pédoncule qu'on trouve nicl dans cet ensoncement. Or, de la base sommet du péricarpe, cette rainure por une grosse nervure verte (fig. 2 et 3), q se trouve, par conséquent, juste à la pla que lui assignerait l'ordre d'alternation (301), dans le cas où, à la place de l'app reil mâle et femelle, se trouveraient de paillettes imparinerviées; car cette M vure médiane du péricarpe est opposée l'étamine médiane. Quant aux deux sti mates, on les voit, après avoir pénél dans la substance du péricarpe, se dirig l'un d'un côté, l'autre de l'autre, com deux vaisseaux, disons le mot, comme de nervures latérales : vous voyez déjà l'ar logie surgir! La nervure dorsale du pé carpe étant le représentant naturel de

nevere médiane, les vaisseaux des deux signates deviennent nécessairement les représents des deux nervures latérales; mines deux nervures latérales ont donné minuce à deux organes séparés, qui, ches certains genres, ou par suite de certaines déviations si fréquentes, prennent horne soliacée. N'avons-nous pas là l'appareil de la paillette parinerviée divisée a deux appareils stipulaires (309) d'un cité; et dans la substance de la nervure drule, celui du chaume, de l'arête, du pédoscule détaché (390)? Eh bien! le stigaute de certains gramens, celui du maïs, per exemple (pl. 17, fig. 7 si), fournit, per la synthèse, la contre-épreuve des donmes que nous avons puisées dans l'anahe. lci le stigmate est unique; mais sa mistance est traversée par deux nervures birales vertes, distantes, qui arrivent au sumet saus se joindre, mais en le poussant devant elles sous forme de deux dents; si la sjoute à cette réunion de circonstan-🗪, que les bords de cette longue lanière unt bérissés de poils roides, qui ont plul'air de dents que de fibrilles stigmabques, et enfin que la partie médiane de la lanière est aussi membraneuse qu'il est possible de le concevoir, il n'est pas d'espit si positif qui ne nous devance, en agulant, dans cet organe, l'analogue de h kuille parinerviée, surtout si l'on examinifergane à un âge peu avancé (pl. 17, 5.7 h ll est des paillettes parinerviées, des Andropogon et les genres voisins, dont les caractères sont moins saillants que ceux de cette espèce de stigmates; et 😕 📭 doute pas un seul instant que la rise ne fût inévitable, si l'on plaçait der le même porte-objet, sous les yeux de l'observateur le plus exercé à ce genre d'étades, un ovaire très-jeune de maïs, et certime paillette parinerviée d'Andropogon.

Cher certains Gramens, tels que le Mastes [1], la nervure dorsale a produit ses stignate, comme les deux nervures latirles, et chacun de ces stigmates est faincé, large, membraneux, orné de fi-

brilles simples sur ses deux bords, et traversé dans toute sa longueur, remarquez bien, non pas de deux nervures, comme le stigmate du maïs, mais d'une seule qui est médiane, ce qui devait être, d'après la théorie. Or, le médian des trois stigmates. celui qui a pris naissance sur la nervure dorsale de l'ovaire, alterne avec l'étamine médiane : l'aspect, la structure, et la disposition respective de ces trois organes est telle, que, sans la présence des étamines et la maturation de l'ovaire, on serait tenté de prendre l'ovaire pour un entrenœud, et les stigmates pour une décomposition de la feuille qui la couronne; en d'autres termes, pour la feuille et ses deux stipules.

426. De toutes les observations précédentes, il suit que, si la nervure dorsale avait continué son développement dans la substance du stigmate parinervié, et qu'elle n'eût pas été appelée à des fonctions internes, LE PÉRICARPE SE SERAIT TRANSFORMÉ EN PAILLETTE IMPARINERVIÉE, ALTERNANT AVEC LA FEUILLE IMPARINERVIÉE, QOI SE SERAIT FORMÉE AUX DÉPENS DE L'APPAREIL MALE.

427. 3º corollaire. Le péricarpe des céréales (pl. 16, fig. 1, 2, 3, 4) n'est pas un organe d'une telle simplicité, que son analogie avec la feuille soit saillante au premier abord. A l'époque de la fécondation, il se divise en deux portions distinctes, l'une (a), externe, blanche, cotonneuse, et épaisse au sommet comme une grosse articulation (no); à cette époque, cette portion externe est remplie de fécule, et se colore en bleu foncé par l'iode (fig. 3); l'autre portion, beaucoup plus mince et verte (\$), tapisse la surface interne de la première. Par une section longitudinale (fig. 2), on voit que ses deux faces sont partout parallèles. La surface blanche est l'ectocampe, et la verte l'en-DOCARPE (107).

Plus tard elles se détachent spontanément l'une de l'autre (fig. 4), comme l'ectocarpe de la pêche se détache du noyau, qui est l'endocarpe de ce fruit; c'est-à-dire l'ectocarpe, en laissant sur la surface de l'endocarpe des traces de son ancienne

<sup>[1]</sup> Am. des Sciences nat., t. V, pl. 8. fig. I, i.

adhérence; et, à cette époque, la substance blanche s'aminoit, et se dépouille de sa fécule.

Mais il est un point où l'adhérence subsiste: c'est sur la nervure dorsale (fig. 2, 5 ne), au sommet de laquelle on remarque une empreinte circulaire (fu, fig. 2), lorsqu'on est parvenu à en détacher le corps blanc, qui est destiné à former plus tard le périsperme (fig. 4 al), et qui renferme. dans son mamelon basilaire, l'embryon (e).

Cette empreinte circulaire est la trace du vaisseau par lequel le périsperme communiquait avec la nervure dorsale. La nervure dorsale est donc le placentaire (110), l'empreinte le funicule, et le corps albumineux l'ovule, dont le test est tellement confondu avec la substance du périsperme, que je ne sache pas encore le moyen de les isoler. Il faut avoir recours à l'anatomie de la graine mûre, pour distinguer ces deux enveloppes de l'embryon l'une de l'autre, sur le plan donné par une coupe longitudinale [1].

428. Quoi qu'il en soit, et comme la nature ne s'est pas engagée, envers les descripteurs, à donner à tous les organes le même nombre d'enveloppes, et surtout, comme rien n'est plus arbitraire que la manière de limiter le nombre des enveloppes dans des organes aussi compliqués, nous admettrons que le test manque dans ces graines, eu plutôt que c'est le test qui devient comestible et farineux, l'analogue du périsperme devant être cherché ailleurs.

429. Mais ce qui n'est certes pas sans intérêt, par rapport à la physiologie, c'est qu'à mesure que l'ectocarpe se dépouille de sa fécule et a'amincit, le périsperme (al, fig. 4) s'épaissit de plus en plus, et s'enrichit de fécule; de sorte que, à l'époque de la maturité, l'endocarpe et l'ectocarpe sont réduits à la consistance de test, et que le périsperme, si peu considérable dans le principe, forme alora la portion principale du grain.

450. Or, un peu avant la maturité. l'on examine isolément le péricarpe, c lui retrouve à peine un caractère qui so capable de le faire distinguer, par structure, d'une feuille close, d'un foll cule dans la gemmation (54). L'ectocari s'est tellement déponillé, et ses cellul se sont tellement aplaties les unes cont les autres, qu'il ne diffère pas de l'ép derme des seuilles, dont l'endocarpe jou alors le rôle du parenchyme vert. O non-seulement l'épaisseur de la substan n'est pas un caractère incompatible av celui d'une feuille, ainsi que le dément la structure des feuilles grasses (67), ma encore il faut admettre en principe q tout follicule gemmaire, c'est-à-dire tou feuille qui termine la tige (319), et q commence par être close organiquemes comme un ovaire; que cette feuille, à c âge, dia-je, est épaisse et aussi fourn de matière féculente, féculorde, ou moins mucilagineuse, que le jeune pér carpe du froment dont nous venous donner l'analyse.

431. La structure du péricarpe, ch les graminées, subit d'un genre à un aut des modifications qui tiennent souvent aa position et à sea rapports avec les env loppes florales.

Ainsi, chez la graine du maïs (pl. 1 fig. 11), on ne trouve point la nervu dorsale du péricarpe des céréales, sur face opposée à celle qu'occupe l'ecobrys mais aussi, si l'on ouvre l'ovaire jeune, découvre que ce n'est pas sur la porti dorsale que s'insère l'ovule (al), mais à base de l'ovaire même; et cela, par la r son que cette base (n, pl. 17, fig. 15) ( la portion perpendiculaire de l'ovair lorsqu'il est enchàssé dans le rachis épi qui forme l'épi singulier de cette plant et cette base (n) devient non-seulement placentaire, mais encore la portion féc lente du péricarpe, qui ne se détache pl haut (pp) que pour former l'entonne membraneux du stigmate. Mais toutes l

<sup>[1]</sup> Voyez, dans le Nouveau système de chimie organique, l'analyse de l'Hordéine, p. 148, pl. 4;

la couche e pourrait être considérée comme appetenant au test.

foi que, per suite d'una déviation que je décrini, en m'occupant de la fugacité des cantiens génériques, le rachis de cette plate e ramifie et se rapproche de celui de Sorghum (pl. 17, fig. 17); alore, son erain redressé vers le ciel et appliqué latéalement contre le rachis, se rapproche i un tour du type de l'ovaire du froment, et son evale (ov) s'attache à la portion dende du péricarpe (pp), sans cependant que ce point d'attache remonte aussi haut medans le grain de froment. La figure 16, m représente un jeune ovule desséché 🛎 Sorghum , s'applique également au per ovule de ces sortes de déviations du mis. lci même l'ovule (ov) semble se dédeux portions, dont l'une ince, formerait l'enveloppe externe et malraneuse, le test de l'autre, qui est duinée à devenir périsperme.

422. Bans cos deux cas, le péricarpe priente, mieux que dans les céréales, le caractères ordinaires du follicule ensue alos, et qui termine la tige, recélant dus son sein la gemmation destinée à le cationer. La section longitudinale de et argune desséché ressemble, sous tous lu rapports, à la section longitudinale de la planule (per pl. 16, fig. 8), dont les folliules sont, dans la graine, tout auesi lien clos que les envoloppes qui recèlent l'entryon.

55. 4 concilaine du corcllaire prétimes. Nous venons de découvrir qu'à seque de la fécondation le péricarpe du frencet est très-épais et féculent; qu'enmie, et par le progrès de la maturation. cat organe s'amincit et se dépenille de sa scale, tandis que l'organe qu'il recèle 'prisit, grandit et s'enrichit de fécule. Sees avone prouvé, dans le Nouveau systeme de chimie organique, que la fécule est une substance organisatrice, une subumce qui sert à la formation des tissus, ue mbetance nutritive. En conséquence, l'espacexterne de la graine, le péricaspe, mediatement après la fécondation, se serifie au profit du développement du Properme, comme celui-ei doit'se sacrifer plus tard, c'est-à-dire immédiatement après la première impulsion de la germination, au développement de l'embryon qu'il recèle, et qui va alors eroître et élaborer dans les airs.

434. LA FÉCONDATION, LA CERMINATION ET LA VÉCÉTATION signalent déjà ici leur analogie.

435. N'oublions pas de faire remarquer, dès à présent, l'analogie frappante qui existe entre l'organe médullaire desséché (md) d'un entrenœud fistuleux de graminée (pl. 10, fig. 5); et l'evule desséché (431) de l'ovaire des Sorghum (pl. 17, fig. 16).

## 14. THÉORÈME.

436. LE PÉBISPERME DES GRAMINÉES (pl. 16, fig. 5, et 4, a l) est la déviation normale (182) d'un follique ou feuille sanslimes et clos (319), dont la merqure médiane alternerait avec la merqure médiane du follique péricarpe (426) d'un côté, et de l'autre avec le cottlédon ou nerque médiane di l'autre avec le cottlédon ou nerque médiane de la feuille farimerquée (565) de l'embryon caractéristique de cette famille.

437. DÉMONSTRATION. Le péricarpe des graminées (pl. 16, fig. 2, 3, 4, pp), ainsi qu'il résulte de la démonstration précédente, est une déviation d'un follicule, dont la nervure médiane, qui a conservé tous ses caractères spéciaux, alterne avec l'étamine médiane de l'appareil, que, dans un autre théorème précédent, nous avons démontré être la déviation d'un follicule (387), dont la nervure médiane alternerait avec le pédoncule, qui part de la base du follicule parinervié de l'épillet (285).

438. Dans un troisième théorème (301), nous avons établi que, chez les graminées, l'ordre d'alternation était invariable à l'égard de tous les organes.

459. Dans un quatrième théorème (362), nous avons établi que l'embryon des graminées pessédait, sans exception aucune, toutes les pièces que supporte une articulation caulinaire ou folliculaire (florale).

440. Enfin dans un cinquième théorème (380), nous avons établi que 1º l'embryon ainsi organisé adhérait à la surface interno

de l'organe qui l'enveloppe, aussi intimement qu'une articulation caulinaire adhère à l'entrenœud qui la supporte; 2º que, dans les enveloppes ovariennes des graminées et de toutes les familles, les rapports de la position de l'embryon étaient invariables.

441. Nous ajouterons que l'embryon, chez les graminées, est placé de telle sorte, que son cotylédon (364) c'est-à-dire que la nervure médiane de sa feuille parinerviée se dirige invariablement vers l'intérieur de la graine, du côté de la nervure médiane du péricarpe (425), tandis que sa plumule et sa radiculode viennent occuper la face antérieure de la base de la graine, où elles se dessinent sous la forme d'un écusson (pl. 17, fig. 11, e), à travers les membranes qui les recouvrent.

442. Or, si l'embryon organisé et disposé de la sorte, adhérait immédiatement au périsperme, toutes les lois, si invariables jusque-là, relatives à l'alternation des organes dans cette famille, et j'oserais dire de toutes les autres familles, se trouveraient en défaut par ce seul fait; car, dans cette hypothèse, deux nervures médianes d'organes immédiatement superposés, nés l'un de l'autre, se dirigeraient du même côté (521).

443. Mais ce n'est pas sur un point quelconque de la paroi interne du péricarpe que s'insère l'embryon des graminées; c'est sur la paroi d'un organe plus interne, d'un organe intermédiaire entre lui et le péricarpe, sur la paroi du périsperme.

444. Dès ce moment, l'ordre d'alternation se rétablit. Il ne s'agit plus que de démontrer que l'organe intermédiaire peut être considéré comme l'analogue d'un follicule.

445. Or, il n'est aucune raison, même spécieuse, qui s'oppose à admettre cette analogie. Allèguerait-on en effet que cet organe est clos de toutes parts, tandis que le follicule s'épanouit? Mais le follicule, avant son épanouissement, était organiquement clos; il ne s'est ouvert que pour favoriser la gemmation. Mais le périsperme s'ouvre, pour favoriser la ger-

mination, qui est une gemmation à a tour (54); il reste clos jusqu'à cette ép que, comme le follicule gemmaire res clos, tant que le développement du bou geon sommeille. Chercherait-on une diss rence dans l'épaisseur toujours croissan du périsperme? Mais à l'âge le moins avan tout follicule est proportionnellement aus épais, aussi riche en substance nutritiv que le périsperme lui-même. La plumu de l'embryon des graminées, avant germination, n'est composée, si je pu m'exprimer ainsi, que de périspermes es boîtés les uns dans les autres, que de foll cules entièrement clos, épais, charnu anerviés (pl. 16, fig. 12), et qui, par progrès de la germination, s'amincisses surtout sur les bords, se sillonnent nervures, s'ouvrent et s'organisent e feuilles, en se munissant successivemen d'une gaîne, d'une ligule et d'un limb (303).

La nervure médiane du périsperme qui, d'après la théorie, doit être altern avec celle du péricarpe (444), cette set vure, dira-t-on, n'est pas apparente su le périsperme; sans doute, mais elle existe, car l'embryon tient à sa par comme l'ovule tient à celle de l'ovaire. 0 ces sortes d'adhérences n'ont lieu quaur des organes vasculaires (549).

Tout indique donc que, si l'organe pér spermatique avait reçu une impulsion d développement, s'il avait pris son esso dans les airs, en brisant l'obstacle quell opposait le péricarpe, il n'aurait pas mar qué de passer par toutes les phases d développement des organes herbacés ( nerveux. Or j'ai déjà rencontré un 🛚 d'observation qui vient tout à fait à l'ap pui de cette hypothèse. Il s'agissait d'u ovaire singulier de Lolium, qui, coi fondant dans sa substance les lois de l gemmation et celles de la fructification s'était développé comme un bourgeon comme un chaton (73, 11°) de péricarpes ouverts au sommet, bordés de fibrille stigmatiques, et alternant entre eux pa leur nervure dorsale.

446. J'ai cité une autre déviation no moins curieuse, dans les Annales de

Sciences d'observation, 1829, tome II, p. 238. Le premier péricarpe portait de chaque côté une seuille uninerviée, qui était évidemment le prolongement de chacune des nervures latérales, lesquelles pervures donnent naissance aux stigmates (485), et constituent par leur réunion la kuille parinerviée; la nervure médiane de cet ovaire s'était changée en pédoncale portant à son sommet la répétition de cette déviation ; la face antérieure de cet ovaire était hérissée de fibrilles stignatiques et de stigmates complets. Le sonnet du péricarpe était perforé pour doner passage à un nouveau péricarpe; mis s'il était resté clos, en conservant les éviations de ses trois nervures dont la midiane florigère , ce péricarpe eût été un atreacud.

447. On cût dit que la nature ayant maqué le péricarpe, l'avait rejeté en folicule, pour élever le périsperme aux fonctions du péricarpe; or, si elle avait été mui peu heureuse cette fois que la première, elle aurait élevé le cotylédon de l'embryon aux fonctions de péricarpe, en rejetant une seconde fois le périsperme-péricarpe au rang des follicules; mais, en se jouant de la sorte de son propre ouvrage, elle semblait s'être complu à dévoler aux regards de l'observateur les mattres les plus profonds de l'analogie des sepaces.

48. Il nous reste à écarter une objection d'un autre genre, et qui se tirerait de la différence qui semble exister entre k mode dont les divers organes de la graine s'emboîtent, et celui dont s'emboîles follicules de la gemmation (317); œn-ci, en effet, s'insèrent, les internes 🕶 🗠 externes , par leur base ; ceux-là , य contraire , n'offrent leur point d'insertion que sur le côté (pl. 16, fig. 3), et la base de chacun d'eux descend libre, come un cône radiculaire, dans la bese conoïde de l'autre; cela est vrai, ette dissérence tient à un accident \land la déviation plutôt qu'à une circonessentielle de l'organisation; elle da passé inaperçue, si l'ovaire, au lieu de revelir cette forme, s'était développé en rameau; car si au lieu de grossir en diamètre, d'une manière aussi disproportionnée par rapport à la tige qui la supporte, il eût confondu son diamètre avec celui de son articulation, ses diverses radiculodes (367), si je puis m'exprimer ainsi, s'emboîtant et s'agglutinant ensemble, n'auraient pas présenté des anomalies plus saillantes que les radiculodes (rd) des articulations que représentent les fig. 4 et 5 de la pl. 10 (368). Cette réponse est péremptoire; car l'identité des deux cas est incontestable.

449. conollaine. J'ai fait connaître, en 1827 [1], une analogie qui confirme ce que nous avons dit de l'analogie de la paillette parinerviée munie de son pédoncule (268), avec le péricarpe. La famille des Carex se distingue par l'unisexualité des épillets et des épis de son inflorescence, les uns étant tout à fait mâles et les autres tout à fait femelles, quoique réunis sur le même individu ; enfin certaines espèces ayant les fleurs mâles et les fleurs femelles réunies sur le même épi. La fleur mâle (pl. 10, fig. 8), d'une grande simplicité, ne se compose que d'un follicule calicinal et engaînant (f), de l'aisselle duquel partent trois étamines (sm) et le rachis (ra) de la fleur supérieure. Quant aux épis ou aux portions d'épis femelles, on remarque le même follicule engaînant (pl. 10, fig. 7, pe a), de l'aisselle duquel part le fruit (pe 6) ainsi que le pédoncule ou le rachis de la fleur supérieure (pd). Le fruit, à trois longs styles cylindriques, garnis de fibrilles stigmatiques simples et éparses (si), est emprisonné par une enveloppe entièrement close, par une utricule, que le style perfore au sommet, pour venir recevoir au-dehors les bienfaits de la fécondation. Or, si l'on fend longitudinalement, et par la face antérieure, cette singulière enveloppe du fruit jeune, dans le Carex glauca, Sc., et qu'on l'étale sur le porteobjet, on est frappé de l'incontestable

<sup>[1]</sup> Bulletin universel des Sciences et de l'Industrie, 2º sect. 1, mars 1827, nº 249.

analogie de cet organe avec la feuille parinerviée des graminées: ce n'est absolument que la paillette parinerviée qui est restée close au sommet. La fig. 6 représente cet organe (pe 6) fendu par sa face antérieure, pour mettre sous les yeux du lecteur ses rapports avec le fruit qu'il enveloppe (o), avec la paillette inférieure (pe «) dont il est enveloppé à la base, et surtout la parité de ses nervures qui se dessinent dans le fond.

450. Or le pédoncule de la fleur supérieure (pd, fig. 7) part de la base dorsale de cette paillette parinerviée (pe 6), de la même manière et par conséquent en vertu des mêmes lois que chez les graminées (278); et si ce pédoncule de la fleur supérieure (pd) s'était arrêté sous forme d'arête, que la paillette inférieure est soudé ses bords avec la paillette plus inférieure et restée stérile, dès ce moment la fleur semelle du Carex glauca n'est pas différé extérieurement de l'épillet de l'Alopecurus, genre de graminées dont la paillette aristée est presque aussi bien close que l'utricule des Carex [1].

451. Ainsi, voilà la feuille parinerviée qui épaissit ses parols, comme un périsperme (456), et qui, sans perdre sont épaisseur, finit presque par devenir ligneux comme un péricarpe (436), mais qui n'en reste pas moins avec tous les caractères d'une seconde enveloppe péricarpienne; car le fruit proprement dit (o) a ses enveloppes au grand complet.

Mais, poussons plus loin les prévisions; elles nous serviront pour des démonstrations ultérieures. Le sommet de cet utricule a été perforé évidemment par le développement des stigmates qui tendaient à se faire jour; et même après la perforation, l'adhérence des deux organes, de l'organe perforé et de l'organe perforant, est encore assez intime pour avoir l'air d'une soudure complète. Or, si le sommet

CONCLUSION GÉNÉRALE,
OU RÉCAPITULATION DES TRÉORÈMES PRÉCI
DENTS.

452. L'embryon chez les graminées et exactement organisé comme toutes les ai ticulations, soit caulinaires, soit florais (562); c'est une gemme complète; mai cette gemme prend naissance à la bat d'un follicule dévié (périsperme) (486) lequel follicule dévié prend naissance sun follicule dévié plus externe (péricarpe lequel péricarpe part de l'articulation quenveloppe un autre follicule métamorphoi en appareil staminifère (387), lequel appareil part de l'articulation qu'enveloppe follicule, soit parinervié, soit imparinervi inférieur à lui, et ainsi de suite, jusqu'au follicule et le plus inférieur de l'épillet (369).

455. Donc l'embryon n'est qu'une son mité de rameau, resté emprisonné dat une gemmation indéhiscente, dont, pi conséquent, les follicules après avoir al sorbé au profit de leur propre accroissment tous les sues destinés au développment des organes qu'ils recèlent, finissel par perdre toute communication avec tige qui les supporte, et tombent, commun bourgeon terminal, pour aller puise dans la terre la séve que leur refuse le re

de l'utricule s'était allongé et organisé é cellules stigmatiques, les organes interne seraient restés stationnaires; car la se condation leur serait arrivée sans avoi besoin d'un surcroît de développement mais alors l'utricule eût été le vrai pér carpe et la première enveloppe de l'e vaire (o) serait le périsperme; mais alors le stigmates auraient été au nombre de des (425). Or l'utricule s'étant arrêté dans se sonctions de péricarpe, comme nous l'e vons vu plus haut sur la monstruosi d'un ovaire de froment (446), le périsperma pris sa place et usurpé ses fonctions.

<sup>[1]</sup> Pour que la parité des nervures de l'utricule soit bien évidente, il faut; nous le répétons, observer cet organe à l'état jeune; car plus tard le nombre des nervures augmente, sans cependant,

jamais devenir impair; de même que la paillette prinerviée des *Nastus* (306) acquiert jusqu'à qui torze nervures, mais h'arrive jamais à retronver quimileme.

meza maternel, et recevoir la fécondation du développement, si je puis m'exprimer ainsi, par une cicatrice (LE BILE), (122, 1°), fonte de pouvoir la recevoir par la vascularité d'eà ils émanaient organiquement (Le resieules) (121, 1°).

451. Si la gemmation du fruit avait été desinée à la déhiscence, les organes qu'elle recèle se seraient développés sur le rameau terminal, de la même manière qu'ils vont se développer dans le sein de la terre, à laquelle les confiera le hasard. La fractification est donc une gemmation testinée à déplacer le développement ultérieur de l'espèce, comme la gemmation ordinaire est destinée à le continuer. Cellec perpétue le type, celle-là le propage; et perratteindre ce double but, la nature n'a recors qu'à une simple modification dans l'espaisation des enveloppes.

455. SEMMATION (84) ST PRUSTIFICATION (87), EVOLUTION (814) ST GÉNÉRATION (815), SEMMATION (186) ST POLIATION (71), TERMES TRANSPORT, SEMMATION (186) ST POLIATION (187), SEMMATION (186) ST POLIATION (187), SEMMATION (187), SEMM

450. 1er conollaire. Si, dans le sein fuelecuste, les appareils sexuels avaient mita la forme des foliicules dont ils ne sout qu'une déviation; si l'appareil mâle mitriumi ses trois étamines sous forme de serves dans la substance des écailles rivie; si le péricarpe, an lieu de s'infilrer, s'était épanoui et eût livré passage mpérisperme, qui, obéissant à la même espaision de développement, eût, par une discence équivalente à la germination, dené pessage à la gemme de l'embryon, ah plamule en@n, laquelle n'est compo-🗪 que de femilles emboîtées; alors la beute (265,5°) aurait été un chaume naisunt, à entrenœuds très-courts, à articulations pressées, à foliation bulbeuse par maiquent (297); elle se serait composée de follieules alternant d'une manière inwhite, et elle aurait pu rester simple ou e ranifier de la même manière que nous Promo établi à l'égard du chaume ordi-(302). Or, e'est là l'hypothèse que le reture traduit en une réalité, dans le

sein des épillets prolifères ou vivipares. dont le Poa bulbosa nous offre de si fréquents exemples, dans sa variété vivipara, qui couvre nos murs et les bords des chemins. Chaque épillet (pl. 15, fig. 4) de cette petite graminée est une bulbe de follicules emboîtés, et qui visent de plus en plus, de la base au sommet, à revêtir les formes des feuilles caulinaires, à se munir d'un limbe et d'une ligule. Dans les uns, et c'est le plus grand nombre, les follicules alternent entre eux sans bourgeon et par conséquent sans entrenœud (300); dans les autres, après un plus ou moins grand nombre d'alternations, on découvre tout à coup une feuille parinerviée, avec son entrenœud de rigueur sur le dos, et son nouvel épillet vivipare dans sa espacité.

437. 2ª COROLLATRE. Nous avons va (237) que chaque articulation ou bifurcation de l'épi et de la panioule est organisée comme une articulation du chaume; qu'elle supporte les mêmes pièces, mais que la fenille y est réduite non-seulement à la forme de follicule, mais encore souvent même à la simple apparence d'une tache. La panieule et l'épi ne sont donc que des chaumes ramifiés, à organes folliculaires réduits, à entrenœude développés, terminés par une foliation plus normale et mieux caractérisée.

458. 5º conollains. A la faveur de toutes ces complications coordonnées, rien n'est plus facile que de comprendre comment le type floral d'une samille si homogène dans tout le reste peut se modifier de tant de façons, pour donner lieu à la création de tant de genres. L'épillet (265, 50) n'étant plus qu'une déviation d'un chaume terminal, et le mécanisme de la ramification du chaume étant une fois déterminé par les théorèmes précédents, si nons avions à notre disposition la loi qui préside aux déviations, loi dont nous venons de constater la marche et le mécanisme, nous aurions déc-lors la faculté, avec le même élément folliculaire, de créer sur le même individu tous les genres disséminés sur la surface du globe.

1º En détachant, sous la forme de pé-

doncule florigère, la nervure médiane de la glume troisième, en transformant la glume quatrième en appareil staminifère, et la glume cinquième en péricarpe, nous aurions constitué le type général des genres Bromus, Festuca, Poa, Melica, Cynodon, Agrostis, Dactylis, Sesleria, Echinaria, etc.

2º En rendant sessile sur chaque articulation, chaque épillet de l'organisation précédente, nous aurions établi le passage de la panicule à l'épi.

3º En raccourcissant le pédoncule, et ne le rendant fertile qu'une fois, ensuite en arrêtant le développement de l'ovaire, c'est-à-dire du quatrième follicule, dans la balle inférieure, nous aurions constitué le type général des *Panicum*.

4° En transformant le rachis en épillet organisé, à peu près comme le Panicum, et en transformant les deux nervures de la seuille parinerviée en pédoncules florigères et destinés à continuer le type, nous aurions les genres Andropogon, Saccharum, Tripsacum, et tous les genres bien ou mal caractérisés qui se rattachent au type de ces trois genres.

5° En transformant le troisième follicule en appareil staminisère et le quatrième en péricarpe, nous aurions le type *Mibora* (266).

6º Nous aurions le type Oryza, en laissant les quatre follicules consécutifs intacts, transformant le cinquième en appareil staminifère, et le sixième en ovaire.

7º Enfin, en ne m'astreignant à aucune condition invariable, dans le choix de nos follicules déviés, en me réservant le droit de prendre sur le même individu, tantôt la nervure médiane du sixième follicule, tantôt celle du cinquième, tantôt celle du septième, tantôt celles de deux follicules consécutifs pour en former des pédoncules florigères, et pour transformer arbitrairement les follicules en appareils staminifères ou ovariens, je me jouerais de la rigidité de la classification, comme la nature le fait sur certains Nastus, dont chaque rameau détaché serait dans le cas de constituer, dans nos herbiers, une espèce nouvelle.

J'aurais, en un mot, par-devers moi d quoi démontrer ce que Tournefort avai entrevu vaguement, en énonçant « que le gramens ne lui semblaient constituer qu'u seul genre, » idée tant conspuée par se successeurs, qui en ont adopté une diamé tralement opposée.

459. 5° COROLLAIRE. Nous en somme resté à l'enveloppe de l'embryon dans le théorèmes précédents, nous allons fair pénétrer la démonstration jusque dans le sein de ce végétal en miniature, de cet of gane, qui résume à lui seul toute la végitation.

### 15º THÉORÈME.

460. L'EMBRYON DES GRAMINÉES NE DE FÈRE DU TYPE EMBRYONNAIRE DES AUTA PLANTES MONOCOTYLÉDONES (130), QUE PARCE QU'IL EST RESTÉ ADHÉRENT A L'E VELOPPE QUI TIENT A SON ÉGARD LA PLAU DU PÉRISPERME (127, 2°), ET QUE CELUISE DÉTACHE PLUS FACILEMENT QUE D'EAI TUDE DE L'ENVELOPPE QUI TIENT LA PLAU DU TEST; QUOIQUE, PAR LA NATURE DE SUBSTANCES DONT IL S'EST GROSSI, CE TE JOUE, DANS L'ACTE DE LA GERMINATION, ENCLE DE PÉRISPERME.

461. втротявля. En admettant que l'a gane désigné déjà par nous, sous le no de péricarpe (425) (pl. 16, fig. 2) soit l' nalogue du péricarpe des autres frui (101), l'enveloppe une et indivisible q nous avons désignée sous le nom de pé sperme (pl. 16, fig. 4 al), doit être com dérée d'après les mêmes lois de l'analogicomme le test (124, 1°); mais alors il s'a de trouver autour, ou dans l'embryon li même, l'analogue du périsperme plus moins dévié.

462. DÉMONSTRATION. Or, l'étude l'embryon, à dater de son apparition ju qu'à sa maturation, va donner à l'hypthèse le cachet de l'observation. Car, d'instant qu'on peut trouver un embry dans le mamelon basilaire (e) de l'orga al pl. 16, fig. 4 de l'ovaire du froment, e

enhavos apparaît clos de toutes parts; et lorque la plumule se dessine à travers ses parois, on voit que le dessin est intérien, et non en relief; que ce rudiment de plumule est enfermé dans un organe dos, qui commence à s'étendre verticalement par ses deux bouts, dont l'inférieur est destiné à recéler le système radicuhire (rc fig. 6), et l'autre à faire les foncbous de cotylédon (cy). Peu à peu cette plumule s'organise et se fait jour hors de h substance qui l'emprisonne, par une everture variable, dont on voit un des bords sur la sace antérieure (a). Ce petit fagment avait reçu des botanistes une dénomination spéciale; on avait été même 🎮 qu'à l'élever au rang d'un second cotykion, en sorte que la famille des gramimétait près de passer dans la grande due des dicotylédones [1]. Malheureument pour cette idée ingénieuse, ce cotyidos d'un nouveau genre appartient à la duse des débris destinés à s'oblitérer.

463. Soit en effet l'embryon extrait de la grine du mais (pl. 16, fig. 8); dans le 🎮 ige, la plumule (pm) est emprisonnée <sup>∉enfermée</sup>par la jonction du sommet des wyledons (cr) et du prétendu deuxième estieden (a); plus tard, et à l'époque de a maturation, la perforation de ce sac vet pas si régulière, et les bords ne sont publiment écartés, que les rapports anominitotalement disparu, ainsi que le mostreheoupe longitudinale qu'en offre la free. Que si, au lieu de s'arrêter à une mple coupe longitudinale, on obtient tranche assez mince, prise d'arrière व अध्या, de haut en bas, dans la portion in mede l'organe (fig. 9), on peut alors ioler facilement le prétendu cotylédon «, Manuel de la plumule, mais du collet (no), de la radicule (rc); et on ame ainsi jusqu'au point \$, sur lequel instre l'articulation commune au Caudex mendens et au Caudex descendens; autems de ce point se détache le cotylédon minire (cy).

Monales des eciences naturelles, sur la formé l'embryon, etc., \$ VIII. D. MISSOLOGIE VÉGÉTALE. 464. En conséquence, le scutellum, ou corps cetylédonaire (cγ), et le faux cotylédon (α) appartiennent au même sac, à la même enveloppe d'abord close, à un point de la paroi interne de laquelle tient le véritable embryon par un funicule (β).

465. Nous avons donc, dans cet organe si méconnu jusqu'alors, non une portion du cotylédon, mais un albumen, auquel adhère l'embryon réel, aussi visiblement que l'embryon des conifères adhère à son périsperme; et dans les graminées seulement, c'est le test qui devient féculent, et le périsperme tient le milieu, par sa consistance, entre les albumens membraneux et les vrais périspermes (127, 2°).

466. Que l'on coupe donc le funicule (A) par lequel l'embryon tient à ce singulier périsperme, et l'embryon des graminées ne différera plus des embryons des plantes monocotylédones, qui n'apparaissent avant la germination que comme un étui entièrement clos de toutes parts (pl. 22, fig. 15, 6 e); et le fruit des graminées aura tous les pièces d'un fruit uniloculaire (101) et uniovulé (108). Aussi lorsqu'on pratique successivement des coupes longitudinales sur l'embryon du maïs, soit en procédant par la partie dorsale (pl. 16, fig. 12, A, B), soit en procédant parla partie antérieure (A', B', C', D'), on arrive à isoler tellement l'embryon avec sa plumule (pm) et sa radicule (rc), qu'il apparaît comme un embryon de monocotylédone ordinaire, enchâssé longitudinalement dans son périsperme (pl. 22, fig. 15).

467. Et pour que rien ne manque à l'analogie, on observe que cette enveloppe adhérente à l'embryon épaissit beaucoup plus, par sa portion dorsale, que par sa portion antérieure, comme cela arrive au TEST-PERISPERME (pl. 16, fig. 3, al), qui, sur sa face antérieure, est réduit à la consistance et à l'aspect de l'enveloppe adhérente.

468. 1° conollaire. Nous avons reconnu, sur le mais, que le scutellum (cy) et le prétendu deuxième cotylédon (e) appartenaient au sac périspermatique, à la paroi interne duquel adhère visiblement

le véritable embryon. Peu importe maintenant que le point d'adhérence soit placé plus haut ou plus bas, pourvu que l'ordre d'alternation des organes n'en soit pas interverti; peu importe que la nervure du cotylédon (364) ait pris à son sommet plus ou moins de développement, soit pendant la maturation soit pendant la germination; peu importe, enfin, que le cône descendant (rc) occupe par rapport au cône ascendant (pm) un plus grand espace dans cette enveloppe. On conçoit, en effet, que la nervure médiane du scutellum (cy) prenne plus de développement que la portion anerviée du sac (a); et de cette manière, la plumule semblera nichée à sa base dans une espèce d'enfoncement. Or, c'est ce qu'on observe sur les embryons d'Avena en germination : le scutellum prend un développement tel, que la trace du sac embryonnaire ne paraît plus que comme une petite voûte (a pl. 15, fig. 2) à sa base.

469. Or, cet accroissement du scutellum peut affecter des formes et prendre des directions fort diverses.

La figure 9, pl. 10, représente quelquesunes des nombreuses anomalies que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur des graines de seigle à demi ergotées, c'est-à-dire qui manisestaient déjà leur tendance à transformer leur périsperme farinuleux (127, 3°) en périsperme fongueux. Le scutellum (cy) s'était étendu autant par la base que par le sommet; il s'était perforé sur toute la sace antérieure, au lieu de se persorer au sommet. La cavité dans laquelle se nichait la plumule occupait toute la face; que dls-je? au lieu d'une plumule, il s'était développé un ou deux nouveaux embryons, ainsi que le constate non-seulement le nouveau sac cotylédonaire et imperforé («), mais encore les divers tubercules radiculaires (rc) qui saillent à la base. La coupe verticale de ces corps (fig. 9 A) rend la supposition évidente; car on remarque

sur le plan au moins deux emboîteme descendants (367).

470. 2º conollaine. L'embryon des nocotylédones, étant un fourreau clos toutes parts, n'offre rien d'analogue organes cotylédonaires qui distinguent classes dicotylédonées (150); il est plu acotylédoné que monocotylédoné. Il réduit, en dernière analyse, à un embo ment de cônes ascendants, caudex asc dens, uni à un emboîtement de ce descendants, caudex descendens, par 1 articulation commune, qui est le collet la plante [1]. Mais comme, dans l'acte la germination, il ne sort jamais qu'i seule feuille à la fois hors de la grai Ray, à qui nous sommes redevables cette grande distinction, qui'a divisé phanérogames en deux classes, Rayse c autorisé à leur donner le nom de mom tyledones, pour les distinguer des plu qui, dans le plus grand nombre de c paraissent hors de terre, munies de de feuilles opposées ou de deux cotyléde opposées. Or, une fois la définition formée, il serait peu philosophique s'attacher à rectifier le mot.

471. 3º COROLLAIRE. Nous avons ét précédemment que la feuille pariner était l'équivalent des deux stipules qu remarque à la base des pétioles des as familles; or, si dans la grande famille graminées, la feuille parinerviée se sait par sa portion médiane et mes neuse, et que chacune des deux ner devînt le centre d'une végétation plu tive et plus riche; que chacune d'ell circuler, dans le réseau de son pl chyme, les sucs dont s'épaissit un cotyl de Phaseolus, par exemple, dès ce ment l'embryon des graminées sol avec deux cotylédons opposés, égaux plante serait tout à coup aussi régul ment dicotylédone que la plante la

<sup>[1]</sup> Gette conclusion est littéralement extraite du Mémoire sur la formation de l'embryon dans les graminées, 1825, annales des sciences naturelles,

tome 4. concl. 6. — Comparez séance publicadimie royale des sciences, 18 déc. p. 6.

andiniée de cette classe de végétaux.

17. 67, pourquoi refuserait-on à la nerve de la feuille parinerviée, une puisme qu'on ne conteste pas à la nerve des feuilles qui constituent la bulbe du Pos bulbosa? Donc cette analogie s'effe rien que d'admissible, et nous feunt le moyen de liev ensemble deux classes entre les que lles la description avait jeté comme une barrière infranchissa-

Me /17.

473. 4º conoclarán. Les tranches longi-Mineles dont la fig. 12, pl. 16, donnent plan (466), nous fournissent le moyen le préciser, des à présent, les idées relaher se coller, candex (cd), à la tightle implantes, mots si souvent employés et tricial si mal définie, qu'ils semblent 🚾ger de algnification à chaque cas partheir auquel on les applique. Ainsi, sur la limbe D', le système descendant (rc) s'ofhave les formes en fuscau de certaines , hines et porté à son sommet la plumule 🦏, comme les racines pivotantes portent lier sonnet le bouquet de leur foliation. Anqu'on met germer la graine de maïs 🌬 l'em, son système descendant ne dé-Me rica moins qu'à son analogie avec les reines pivotantes; car il s'élance en bas 🚾 sed jet, et pousse à peine çà et là La arface de son cylindre, quelques biades radiculaires, qui ont de la Pie développer en racines seconin (pl. 18, fig. 4 rd). Du côté opposé, il face dans les airs avec une égale éner-🎮 pessant devant lui sa plumule jusqu'à 🔤 certaine hauteur hors du point djusqu'à intrimité inférieure de ce corps (rd), on Mencontre pas le moindre diaphragme; 🗪 section longitudinale continue met à me organisation concentrique, qui ne 🗪, que par la dimension, de celle des whiles troncs. Les racines pivotantes, unioni celles de la betterave, se plaisent Mirestàsortir ainsi le front hors de terre.

et à élever au-dessus du sol leur paquet de feuilles, comme le tronc d'un arbre élève son corymbe de rameaux.

Nous avons dit les trois éléments de l'analogie : radicule du maïs, racine pivotante, tronc ligneux : même nature d'organes avec des dimensions différentes.

Or, où est le collet dans la continuité de la radicule du mais, dans la racine pivotante, dans le tronc? Quant au tronc, on aurait tort d'en voir le collet, comme on le fait ordinairement, dans la tranche qui sépare la portion plongée dans la terre, de la portion qui s'élève dans les airs; car là on ne trouverait qu'une ramification radiculaire (369), que la bifurcation des racines-mères (551), mais nul diaphragme qui indique une ligne de démarcation. Dans la racine pivotante, le seul diaphragme, la seule région qui oppose de la résistance au scalpel, se trouve au point d'où partent les feuilles; dans la radicule, le seul organe semblable se trouve au point of (fig. 4, pl. 18) qui supporte la plumule. C'est là la région limitrophe de la portion qui végête dans les airs, et de celle qui végète sous la terre ; c'est là le collet.

474. La radicule du mais germant dans la terre reste bien loin de ce développement si prononcé dans les deux sens opposés; elle finit même par tomber pour faire place à la radication par verticilles dont nous avons déjà parlé (342), radication de second ordre qui tire son origine de chaque nervure de l'articulation.

475. Mais dans les dicotylédones non articulées, la radicule ne meurt pas avant le végétal, et c'est elle qui est appelée à jouer le plus grand rôle. Soit en effet la germination du haricot ou de l'érable (pl. 29, fig. 2); ainsi que nous venons de le remarquer sur les racines précédentes, la racine de l'érable sort hors de terre, par sa sommité supérieure, et élève au-dessus du sol ses deux longues feuilles séminales (cr) et la plumule (pm); son collet (cd) eorrespond au point sur lequel s'insèrent les deux cotylédons.

Les deux feuilles séminales (cy) tombent, une fois que les deux feuilles de la plumule (pm) se sent éloignées du collet, par l'al-

le me dis pas que cela soit, mais que cela est

longement de l'entrenœud qui les supporte; mais alors la racine s'est élevée, au-dessus du sol, d'une certaine quantité qui paraît encore plus considérable, par l'addition de l'espace compris entre la plumule et le collet dépouillé de ses cotylédons. En s'allongeant, la radicule a aussi grossi; or les deux premières feuilles de la plumule venant à tomber, lorsque les suivantes se sont éloignées de son sein, et la radicule grossissant et s'allongeant, proportionnellement au développement de la portion foliacée de la plante, il arrive une époque où la région du collet se trouve à plusieurs pieds au-dessus du sol, couronnée de gros rameaux qui ont pris naissance dans l'aisselle des premières feuilles de la plumule; car les cotylédons analogues des stipules (471) n'ont pas de bourgeon axillaire; la portion aérienne de la radicule prend alors le nom et les caractères du tronc.

476. Le tronc n'est donc que la portion de la racine qui s'est développée dans les airs, et qui y a acquis une consistance durable.

477. Maintenant, si l'on désirait attacher une signification non arbitraire au mot tigelle, il faudrait l'adopter comme synonyme de jeune tronc, c'est-à-dire de la portion aérienne de la racine, qui n'a pas encore assez vécu pour dépouiller ses formes grêles et étiolées. Entre la TIGELLE ainsi définie et le TRONC, ou tige ligneuse (29). se trouverait la TIGE RERBACÉE, comme l'adolescence est entre l'enfance et l'âge mûr.

478. COROLLAIRE. Une section longitudinale du corps radiculaire (rc) du mais (pl. 16, fig. 12, D') fait voir que cet organe n'est qu'un emboîtement d'enveloppes closes, également allongées, adhérant entre elles par du tissu cellulaire mucilagineux, mais communiquant vasculairement, les plus internes avec les parois des externes, par un hile plus ou moins prononcé (122). Or, comme la même section, pratiquée sur une tige développée, ne présente pas le moindre diaphragme, mais des lignes parallèles unies entre elles par le même mucilage, et portant les mêmes caractères que les lignes qu'offrent les emboîtements de

la radicule, il est nécessaire d'admett que le système d'emboîtement n'a fait q se développer d'après le type primitif.

#### 16° THÉORÈME.

479. L'ARTIGULATION (no) (373) N'ESTE LE POINT DE CONTACT DE DEUX VÉSICULES AM LÉES BOUT A BOUT.

480. DEMONSTRATION. Nous venous faire remarquer que l'emboîtement, dist le mot, de vésicules imperforées qui ca pose la jeune radicule (rc) de l'embryo n'acquiert son développement (pl. 1 fig. 4) qu'en augmentant le nombre des w cules emboîtées; on conçoit, de cette sor par quel mécanisme son développem peut être indéfini; mais suivons ce dével pementà rebours, et, en prenant pourpa de départ la radicule, telle qu'elle setron dans l'embryon de la graine mûre; au lieu la suivre dans son accroissement aéris remontons par la pensée vers l'époque son origine, jusqu'à sa première apparit dans l'ovule ; et, en la dépouillant suc sivement de tout ce qu'elle a acquis, e minons-la dans tout ce qui lui reste, ! fois que nous l'aurons réduite à nep voir plus être dépouillée que d'elle-mê

481. En supposant que, dans la radici la structure interne soit réduite à qui emboîtements de vésicules, qu'enfair radicule, en dimension, égale 4, din sion appréciable à une assez forte lou en lui enlevant une quelconque des vicules internes, elle ne sera plus é qu'à 5, dimension qui, pour être exami exigera le secours d'une plus forte lou et ainsi de suite, juaqu'à ce qu'on la coive réduite à la vésicule externe, cà-dire à sa plus simple expression; et, ce cas, ce ne sera qu'une vésicule tran rente et sans organisation interne a rente.

482. Que si, d'un autre côté, on re duit le même raisonnement à l'égard plumule, qui, elle aussi, à cet âge, e à-dire dans le sein de la graine mûre se compose presque pas autrement que radicule, nous la réduirons à son to

la consistance et à l'organisation d'une simple vésicule; nous aurons donc ainsi dem vésicules ajoutées bout à bout.

483. Et le collet, caudex (cd) (478), ce displagme de l'articulation commune au système ascendant et au système descendant, se réduira en dernière analyse à un simple contact, à la soudure bout à bout de deux vésicules, dont chacune aura, en se développant, son bout ascendant et subont descendant, c'est-à-dire deux directions verticalement opposées l'une à l'astre.

484. COROLLAIRE. L'ENTRENGEUD, internozion (ino), n'est que la portion libre et cylindrique de chacune des vésicules ajustées bout à bout.

## 17. THÉORÈME.

485. L'ORGANE LE PLUS COMPLIQUÉ PEUT ÎTRE RAMENÉ, PAR LA PENSÉE, A LA STRUCTURE SIMPLE D'UNE GLANDE (192), D'UNE VIRCULE MIGROSCOPIQUE; ET RÉGIPRÒQUEMNT, LA PLUS SIMPLE DES GLANDES A, PAR MYIMS ELLE, TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCES-LIRES POUR S'ÉLEVER A LA STRUCTURE LA PLUS COMPLIQUÉE D'UN ORGANE, SI ELLE VENAIT À INCEVOUR L'IMPULSION DE CE DÉVELOPPE-MENT.

486. ETPOTRÈSE. Soit le type de la PEULLE (pl. 7 et 8; pl. 9, fig. 16) (42), le type de la me en de l'entrenœud (in pl. 48, fig. 7) (29), et par conséquent de tous les organes qui dérivent de l'un ou de l'autre de ce type; nous avons à ramener ces formes compliquées à celle de la glande (pl. 39, fg. 7, gl.; pl. 29, fig. 4), et à démontrer qu'en premant un développement plus rapide, la plus simple des glandes est essceptible de parvenir aux dimensions les plus gigantesques de la feuille, etc.

487. DÉMONSTRATION. Prenons une feuille cimple, lisse, peu nerveuse, assez épaisse pour que l'épiderme puisse s'enlever en lugs rubans, et assez longue pour que la cellules du ruban se distinguent et prisecut être mesurées avec le secours des vares grossissants; une feuille de Tulipe

ou d'Iris, d'Aloès faux soccotrin, d'Amaryllis, enfin de la plupart des grands monocotylédons à corolle.

488. Qu'avec la pointe fine d'un scalpel on détache, de la chair de la feuille, la pellicule qui lui sert d'enveloppe externe, l'épiderme enfin, membrane organisée sous les formes que représentent les figures 1-2-3-4-8, pl. 3; 6-7-8, pl. 4; et qu'on étale, avec le secours d'une goutte d'eau, sur le porte-objet, chacun de ces fragments épidermiques, on reconnaîtra que ces lanières se composent de grands compartiments cellulaires transparents (ce pl. 3), et de plus petits, opaques, moins nombreux et isolés (st), séparés entre eux par des intervalles vasculaires, par un réseau de parallèles (va), réseau dont les mailles sont tantôt circulaires et ondulées (pl. 3, fig. 2), tantôt hexagonales, tantôt en losanges ou lancéolées (fig. 8), tantôt des cadres parallélogrammes dirigés dans le sens de la longueur de la feuille; et c'est là le cas de l'épiderme de la feuille de la tulipe, que nous allons par conséquent choisir de préférence pour la démonstration. Soit donc une feuille de tulipe arrivée à son développement parfait, et dont la longueur soit par conséquent de 20 centimètres de long.

Comme ici les cellules de l'épiderme sont rangées par séries parallèles et longitudinales, il est évident que les lois de développement que la démonstration nous révèlera sur un ruban de ces cellules pris de la base au sommet, s'appliqueront à tous les rubans parallèles de la même feuille; ce qui abrégera l'opération.

Or les cellules de la même série longitudinale n'affectent pas toutes la même longueur; leurs dimensions respectives varient à l'infini entre des limites, il est vrai, peu éloignées; celles du sommet de la feuille étant toujours bien plus petites que celles du centre et de la base de la page de la feuille. D'un autre côté, les cellules opaques, les stomates (st), sont toujours plus circonscrites que les cellules transparentes et aplaties.

Maistoutes ces différences disparaissent dans la démonstration, si l'on y procède en prenant la moyenne des longueurs à la base, au milieu et au sommet de la feuille; en prenant ensuite la moyenne de ces trois moyennes, on aura la longueur théorique de chaque cellule, c'està-dire la longueur qu'affecterait chacune des cellules dont se compose le ruban épidermique, si de la base au sommet de la feuille, les cellules jouissaient toutes des mêmes dimensions.

Après avoir pris la moyenne des longueurs, qu'en prenne la moyenne des nombres; par exemple, que l'on compte les cellules comprises sur quatre rubans de 1/2 centimètre chacun, pris aux quatre points également distants de la page de la feuille. Il est évident que si la moyenne d'un ruban de cette longueur est de cinq cellules, le ruban entier d'une feuille de vingt centimètres de long devra contenir 200 cellules. Dans ce cas, la longueur moyenne de chaque cellule d'une série longitudinale de ce ruban devra être de un millimètre.

Maintenant qu'on répète les mêmes opérations, sur des seuilles du même individu, en passant successivement des plus grandes aux plus petites, et l'on trouvera que, lorsque la seuille n'a encore que dix centimètres de long, les cellules d'un rubant complet n'ont que 1/2 millimètre; que lorsque la feuille n'a que cinq centimètres, les mêmes cellules n'ont que 1/4 de millimètre; que lorsque la feuille n'a que deux centimètres, les cellules n'ont que 1/8 de millimètre, etc.; enfin, en suivant cette loi de décroissement après conp. par l'analogie [1], à l'instant où, faute d'ampliation suffisante, l'observation directe nous abandonne, il sera évident que, lorsque la feuille n'a encore que 1/4 de millimètre, les cellules de l'épiderme n'auront que 1/992 de millimètre, et que, par concéquent, elles seront invisibles à nos moyens actuels d'observation microspique.

489. A cette époque, l'épiderme de feuille sera la vésicule simple, et en parence inorganisée, d'une glande, globule à peine saillant sur la tige, celle-même sera assez réduite pour n'avencere aucun des caractères qui doix la distinguer plus tard.

Mais, comme les grands compartines du tissu cellulaire, qui divisent la surfi de la feuille en un grand réseau, décro sent dans les mêmes proportions que cellules de l'épiderme, il arrivera que l'époque où l'épiderme de la feuille et réduit aux dimensions d'une vésicule de de millimètre, ces grands compartines parenchymateux de la feuille n'appartront plus, dans le sein de cette vé cule, que comme des amas de glob les : tissu cellulaire en miniature qu' distingue si bien dans le sein de la glan des jeunes pousses de l'érable (pl. fig. 4).

490. Ce résultat ai inattendu et d'u expression si simple, porte avec lui to les caractères de l'évidence mathéma

que [2].

491. Si nous appliquens cette déme tration à la structure des entrepœq (ino pl. 29, fig. 3; pl. 48, fig. 7), orga qui résument à eux seuls la structure tiges plus compliquées, ainsi que or l'établirons plus tard, nous arriveres ce curioux résultat, qu'en dernière a lyse chaque entrenœud se réduit à la for et à la consistance de l'un des compat ments (a) dont se compose un poil at culé(pl. 29, fig. 8; pl. 26, fig. 5), en so que son épiderme marqué d'un rés cellulaire aussi riche que l'épiderme de feuille, composera la peroi externe tra perente de la vésicule («); que son per chyme interne se réduira à un agré de petits globules, plus ou moins visib selon qu'ils seront plus ou moins in trés ; enfin le trouc articulé n'apparaît observé à cette époque, que comme

<sup>[1]</sup> L'analogie est infaillible, toutes les fois qu'elle ne fait que suivre, en ligne droite, la route tracée d'avance par l'observation.

<sup>[2]</sup> Sur les tienes organiques, Mémoire de la ciété d'histoire naturelle de Paris, t. Ill, 5 set.

chapelet de vésicules accolées bout à bout, et les articulations (no) ne seront que les points de contact de ces vésicules, qui formerent là comme tout autant de diaphragmes (483).

4. Que si la tige (29) est inarticulée, c'est-à-dire que si elle est composée d'une seule articulation plus ou moins allongée, ce raisonnement la réduira à la forme et i la structure d'un poil simple (pl. 29,

493. Continuons ces applications, et aisons subir, par la pensée, ces décroissements théoriques au fruit (98); en premat pour objet de la démonstration un des fruits les plus gros dont nos planches sent pu contenir les figures de grandeur murelle: soient les gros fruits du Passi-Jara alba (pl. 58, fig. 1) ou du Datura stramonium (ibid., fig. 6).

Leur longueur est de six centimètres; à une égale distance de la base et du sumet, l'épaisseur du péricarpe (pp) est kaix millimètres, et partant d'une épaissur telle que les rayons lumineux ne saunient la traverser, pour le rendre transprest. Les plus longs piquants du périespe de la figure 6 ne dépassent pas en inqueur un centimètre, et à la base ils ent à peine trois millimètres; les graines (grag. 4) en fin ne dépassent pas quatre minitres. Or , on trouvers par le calcal que lorsque le fruit n'aura qu'un centimbre de long, le péricarpe aura en 'princer un millimètre ; les poils en lonper=un millimètre et demi; les grai-== } de millimètre ; réduit à ces dimen-🖦, ce fruit laissera déjà lire dans son micrieur, comme certains ovaires qui ne met pas destinés à parvenir à des dimenmas aussi considérables.

Lais, lorsque le fruit sera observé a l'epoque à laquelle il n'a encore que un milimètre de long, alors son péricarpe (P) sera réduit à l'épaisseur de 🚣 de milmètre; les poils auront en longueur &, ≈ ovales= de millimètre; et le fruit, vaible seulement au microscope, ne différen pas, en apparence, de l'une des Findes répandues sur la surface des jeuacs organes foliacés des érables (pl. 29. fig. 3), que la figure 4 représente grossie, Ce sera une vésicule, dont les parois transparentes, à cause de leur mince épaisseur, laisseront voir, dans leur sein, une masse de globules qui en composeront le tissu cellulaire.

Enfin, ce fruit, ainsi réduit, n'aura pas un autre aspect que l'un de ces sacs féculents dont nous nous sommes tant occupé dans le Nouveau système de chimie organique, p. 37, qui se composent d'une vésicule glutineuse grosse de grains de fécule ; or ces grains, chez la pomme de terre, ont jusqu'à 🖁 de millimètre, et dépassent, presque de la moitié, les dimensions que pous venons de trouver aux ovules renfermés dans le sein d'un fruit de Datura stramonium, réduit à la longueur naissante de un millimètre.

494. Arrêtons-nous à l'époque à laquelle le fruit ayant un centimètre, n'est, par conséquent, ni assez transparent pour laisser lire dans son intérieur, ni assez petit pour ne pas se laisser disséquer. Si nous ouvrons les valves (vl) qui le divisent en quatre sutures sur sa surface extérieure, sous quel aspect s'offriront à nous les placentas pariétaux (pc fig. 5 et 6, pl. 38)? Leur surface ne présentera qu'une couche de papilles imperceptibles, de glandes cristallines, dont la plus grosse ne dépassera pas 13 de millimètre, et ne sera discernable qu'à un assez fort grossissement : et là elle apparaîtra comme un globule à peine divisé, en un ou deux compartiments, par le périsperme et le sac qui doit donner le jour à l'embryon. L'oyule ne sera qu'un simple globule.

C'est ce que l'observation directe démontre tout aussi bien que la théorie, car si l'on prend le fruit quadriloculaire de l'OEnothera biennis (pl. 35, fig. 6), et qu'on l'observe comparativement par des coupes transversales, à l'âge avancé (fig. 10) et à l'âge le plus tendre (fig. 9), on cherchera vainement, dans celui-ci, les traces des ovules qui se montrent si bien dans celui-là (ov). Les placentas (pc), très-épais à l'àge le plus tendre (fig. 9), n'offrent rien, sur leur surface, qui se distingue des globules dont se compose leur tissu

cellulaire intérieur; à cette époque, les ovules ne sont que des globules épidermiques. Mais plus tard les points ds (fig. 9) refoulent chaque placentaire dans l'intérieur, en pénétrant, pour ainsi dire, dans leur substance; deux ou trois rangées longitudinales de globules se développent en ovules, sur la face de l'une ou l'autre cloison plancentaire (pc), et le placenta (pc) qui forme les quatre cloisons primitives de l'ovaire (fig. 9), est réduit, dans le fruit avancé (fig. 10), au rôle d'une columelle en croix; mais ses ovules (ov) n'en proviennent pas moins de la couche externe des globules, dont se compose le tissu cellulaire du placentaire à l'âge le plus tendre; ils ont commencé par être moins saillants que les globules papillaires du stigmate du concombre (fig. 13, pl. 48), ou du stigmate du Statice speciosa (pl. 50, fig. 10).

495. corollaire. Ainsi, à cette époque, chacun de ces ovules n'aurait aucun caractère différent des cellules congénères qui ne sont pas destinées à recevoir la fécondation ovulaire, et qui, au lieu de se détacher en ovules, croîtront en simples cellules, enchâssées, pour ainsi dire, dans la trame du tissu. Or, des organes qui ne différent que par la direction, que par la déviation de leur type, doivent s'expliquer les uns par les autres dans tout ce qui n'a rapport qu'à la structure de leur type. Si l'ovule a commencé par n'être qu'une cellule, la cellule qui ne devient pas ovule doit conserver tout ce que l'ovule possédait pendant son état de cellule, tout ce dont l'ovule n'est pas redevable à sa nouvelle impulsion.

496. Or l'ovule tient, par un funicule (121) à la paroi du péricarpe, dont primitivementil n'était qu'une cellule externe; donc, lorsqu'il n'en était qu'à l'état de simple cellule, il tenait également à la même paroi, soit par un funicule, soit par un hile (122), qui n'est qu'un funicule raccourci.

DONG LES CELLULES QUI PRIMITIVEMENT ÉTAIENT CONGÉNÈRES DE L'OVULE, TIENNENT, COMME LUI, PAR UN BILE, A LA PAROI DE L'OR-

GANE MATERNEL, QUEL QU'IL SOIT, C'EST-A-BI A LA PAROI DE L'ORGANE DU TISSU DUQUEL ! ÉMANENT.

497. D'un autre côté, l'ovule s'isole ses congénères, sur toute sa surface; l parois de la vésicule qui en forme l'él derme (487) n'ont aucun point de co tact avec les parois de l'ovule ou de la c lule voisine.

DONG LES CELLULES CONGÉNÈRES DE L'OVI SONT DISTINCTES LES UNES DES AUTRES, MÉ ALORS QU'ELLES SEMBLENT NE FORMER QUE! MAILLES D'UN TISSU; CHAGUNE DE CES MAILL A SA VÉSICULE PROPRE, MÊME ALORS QUE, PA SÉE PAR LES CELLULES VOISINES, ELLE SEM CONFONDRE CHAQUE FACE DE SES PAROIS A' LA PAROI CORRESPONDANTE.

498. Ce corollaire sera plus amplem développé dans les théorèmes suivants, sont relatifs à la structure des tissus (18

### 18º THÉORÈME.

499. TOUTE CELLULE EST UNE VISIGE IMPERFORÉE, LIBRE ET ISOLÉE DE SES CON NÈRES, MAIS TENANT PAR UN EILE (1921: LA PAROI DE LA CELLULE QUI L'ENVELOR COMME L'OVULE (117) TENAIT A LA PAROI TERNE DE LA LOGE DU PÉRICARPE (167).

500. hypothèse. Lorsqu'on observe tranche fraîche de tige herbacée et sp gieuse, telle que celle du Cucumis sati (pl. 48, fig. 9), dont la fig. 2, pl. 5 rep sente un fragment grossi cent fois, on tingue sur ce plan un réseau transpar à mailles hexagonales, au milieu du sont plongés des ovules, très-opaque moins à leurs extrémités; chaque mi du réseau représente la coupe trans! sale, le plan d'une cellule (ce); chaque che ovale et noirâtre est un paque vaisseaux (va). Nous avons à démontr 1º que chaque cellule a sa paroi prof qu'elle est circonscrite par une vésit externe, distincte de la vésicule voisi 2º que chacune de ces vésicules tient, un hile, à la paroi de la grande vésic dans le sein de laquelle elle se trouve prisonnée.

501. costavation préliminaire. On serait testé de croire, à la première inspection, que ce joli réseau ne diffère pas du tisse artificiel dont il imite si bien le mécanisse; qu'il ne se compose enfin que de fils partis de la même ligne, et qui, se nount alternativement les uns avec les astres, forment les mailles transparentes, 🕫 ils circonscrivent, en brisant les rayons mineux. Ce serait une erreur d'optique que l'on résute, en variant les essets de la lamière, et en ayant recours au raisonsement; car si l'on coupe l'organe verticalement, comme on l'a observé coupé horizontalement, on obtient toujours, et quelle que soit l'épaisseur de la tranche, le réseau aussi régulier et à mailles aussi heragonales; or, si le tissu végétal était m tissu à claire-voie, on n'obtiendrait jamis les mailles toutes au grand complet; il y en aurait toujours bon nombre qui presenteraient des solutions de conti-

502. Mais, en faisant varier le jeu de la baière, au moyen du miroir réflecteur que l'on tourne de droite à gauche et d'arrière en avant, on s'assure que la lumère n'arrive à l'objectif qu'en traversant une membrane transparente et imperferée, car les rayons se dessinent à travers les mailles, comme à travers un écra de papier, qu'on chercherait à éclairerdeh même façon. On s'assure que chaque cité de ces hexagones n'est que la tracke, n'est que le profil de l'une de ces parois membraneuses, enfin qu'on a sous les yeux une organisation absolument **emblable à celle d'un rayon de ruche,** dest une tranche superficielle ne présenterait pas, à l'œil qui l'observerait de champ, un réseau différemment conformé.

503. Sur les bords déchirés des tranches qu'on observe, les membranes (mm, pl. 5, fig. 2) se révèlent plus facilement, en fermant des plis qui dévient la lumière transmise, et se peignent en noir sur une substance qui, distendue, ne se distingue plus. Enfin il arrive fréquemment que les rencontre des ouvertures, qui offrent un certain nombre de globules distants les uns des autres, et que le mouvement du liquide ne parvient pas à déplacer. La fixité de ces globules indique l'existence d'un diaphragme. On voit quatre ou cinq de ces diaphragmes granulés sur la fig. 2 de la pl. 5.

504. Chacune de ces mailles est donc le plan d'une cavité close de toutes parts. Il nous reste à démontrer que chacune d'elles jouit d'une paroi qui lui est propre.

505. DÉMONSTRATION. Il y avait déjà longtemps que la discussion s'était établie sur cette question, lorsque nos recherches nous amenèrent à la décider autrement que par des dissertations physiologiques. Ceux qui admettaient que les cavités n'avaient point de paroi propre, qu'elles étaient analogues aux cavités de la mousse de savon, tiraient leur opinion de ce que les mailles ne se séparaient pas d'elles-mêmes sous les yeux de l'observateur; car alors l'observation microscopique n'allait pas jusqu'à y toucher avec le moindre simulacre de scalpel; nous l'avons déjà dit : voir et dessiner; puis disserter sur des dessins, c'était le nec plus ultrà de la méthode académique: un adversaire survint, que soutint le contraire, parce qu'ayant placé un tissu herbacé dans l'acide nitrique bouillant, il avait obtenu des cellules isolées : et personne ne fut là pour lui faire observer que l'acide nitrique pouvait bien avoir corrodé ce qu'il semblait avoir fsolé; que cette expérience était sans doute propre à prouver, ce que l'on savait déjà, que chacune de ces mailles est close, mais non pas que chacune d'elles a sa paroi propre. Soit, en effet, une cellule de ruche d'abeilles; si vous enlevez toutes les cloisons des cellules qui l'entourent, et que vous usiez un tant soit peu les arêtes des angles, votre cellule, isolée ainsi mécaniquement, aura l'air de jouir d'une paroi propre; quoique réellement sa paroi lui soit commune avec toutes celles qui convergent vers elle; mais, de part et d'autre, on n'y regardait pas de si près.

506. Depuis la publication de nos pre-

mières recherches sur la fécule [1], la discussion à cessé, et les idées ont été fixées par la méthode nouvelle de démonstration.

507. 1º Les parois d'une cellule diffèrent si peu, par leur pouvoir réfringent, de l'eau qu'elles contiennent, que l'on ne saurait en distinguer la présence, tant les rayens lumineux qui la traversent trouvent peu d'obstacle pour arriver directement à l'œil de l'observateur ; elles différent encore moins des substances sucrées ou gommeuses, surtout lorsque la gomme est desséchée. Ainsi, quoi de plus homogène et de plus limpide qu'un fragment de gomme arabique? L'œil distingue-t-il dans son sein une soule petite tache? Et cependant ce fragment renferme un assez grand nombre de débris de membranes végétale, qu'on obtient isolément sur le filtre, après avoir fait dissoudre la gomme dans l'eau. Done, si les parois qui séparent chacune des mailles du tissu herbacé (pl. 5, fig. 2) de ses voisines, étaient communes aux deux vésicules contigues. il arriverait que le réseau disparaîtrait aux regards de l'observateur, lorsque les mailles jouissent de toute leur intégrité, at que le cocipei ne les a pas creyées.

Cependent le contraire s'observe sur les tiges transparentes, sur les feuilles des mousses, les expansions des Marchantis qu'on soumet entières à l'observation microscopique; elles offrent toutes un réseau régulier de mailles hexagonales.

Or, en admettant au contreire que chacune de ces utricules ait sa paroi propre, l'anomalie apparents se range dans les phénomènes ordinaires de l'optique, et on arrive à se rendre raison de la formation de l'image de ce réseau; car, en admettant des lacunes dans les points de contact de deux parois voisines, et en admettant dans ces lacunes une substance différente, par son pouvoir réfringent, de celle qui remplit la capacité de chaque utrique, il est évident que les lacunes se dessineront en noir sur es fond blane, et déviant les rayons lumineux que transmettent les parois accolées de deux véu cules voisines; il suffira, par exemple que les lacunes soient remplies d'air, pou qu'elles apparaissent noires comme de lignes tracées à l'encre. En effet, un bulle d'air dans l'eau paraît noire au mi croscope.

Ainsi, en admettant un système de la cunes remplies d'air entre chaque cellal contiguë, on explique l'image de ce ré seau: or l'observation démontre la justess

de cette hypothèse.

Si, en effet, on prend une tranche los gitudipale de la tige du Momordica ela terium, et qu'on la soumette, couvert d'une nappe d'eau, à un fort grossiss ment du microscope, on verra les cella les (ce) se superposer comme des prisms de basalte, séparées entre elles par de cylindres noirs, que nous nommerous de interstices (int, pl. 4, fig. 3). Que, si on in cline d'un côté le porte-objet, on pe urd pas à voir chacune de ces colonnes opt ques se fractionner, en conservant leut extrémités convexes, se diriger vers côté le plus élevé du porte-objet, s'arro dir en sortant de l'orifice de l'interstice s'échapper dans l'eau sous forme d'un boule noire percée en apparence d'un pou lumineux, et ensuite sortir de l'esu set forme de gaz. Une fois que tout est sort l'interstice disparaît au regard ; il s'effæ et les prismes hexagonaux, que not avons comparés à des prismes de basalt à des tuyaux d'orgue minéralogiques, s se distinguent plus que par leurs di phragmes transversaux. Les intersties étaient remplies d'air, qui, plongé dat une lame d'eau, paraît poir [2]. Par capillarité, l'eau se glisse dans le tube chasse par portions la colonne d'air, comu dans un tube capillaire, et avec tous! phénomènes de la capillarité.

508. Ce que l'observation directe viel de démontrer, par rapport aux intersion

<sup>[1]</sup> Annales des sciences natur., t. 6; et § 85 du Mém. sur les tissus organiques, t. III des Mémoires

de la société d'histoire naturelle de Paris, 181 [2] Nouv. système de chimie organ., p. 59 et

d'un gros calibre, l'analogie doit le démestrer par rapport aux interstices d'un ples petit calibre (a) qui circulent transversieuent autour de chaque prisme cellulaire; et s'ils ne reprennent pas leur transparence dans l'eau, comme les gros tabes, c'est à cause de leur ténuité, qui est telle, que l'affaissement des gros caliles suffit pour les obstruer et pour couper toute communication entre leur capaaté et l'eau ambiante; mais si l'on vient à déchirer les cellules, à les vider d'un coup de scalpel pour les aplatir, alors l'em pénètre plus sacilement dans la capeté de chaque interstice, qui s'aplatit es vidant d'air, qui s'efface en s'aplaimant; et. des ce moment et peu à peu, k tissu finit par pe plus paraître qu'une membrane continue. La fig. 2, pl. 5, offre effet sur les bords déchirés de la trande grossie.

509. Or, ces interstices ne se montrent que sur les angles des hexagones, c'esti-dire au point de réunion de trois cellu-🗠 contigues; aussi leur coupe transrerale les dessine-t-elle sous la forme magulaire (pl. 5, fig. 2); ce ne sont donc que les lacunes que laissent entre des trois cellules arrondies, qui se rap-Prochent et s'aplatissent en se pressant par leurs points de contact ; et le réseau de loutes ces lacunes, qui, nécessairemuniquent et s'abouchent entre des, forme un vaste système circulatort de tuyaux sans parois propres, et dont les parois apparentes ne se forment s∝ par le dédoublement des parois celluhires.

Sous reviendrons sur les inductions que l'on peut tirer de ces principes théoriques.

510. Nous venons d'isoler les cellules par le raisonnement; nos recherches prenaires nous ent appris à les isoler mécariquement sur certains organes, aussi passamment organisés que le tissu cellulire du Cacamis sativus.

311. En esset, que l'on place, sur le pricobjet du microscope, une tranche mice d'une seuille de plante grasse (67), en mant compte de la couleur verte qui

domine dans le tissu, on aura sous les yeux presque le même réseau de mailles hexagonales que nous venons de décrire sur les tranches du Cucumis. Que si, au lieu de couper ces feuilles par tranches, on déchire leur tissu dans l'eau, on désagrége, de cette sorte, toutes les mailles qui tembent au fond de l'eau, comme de grosses vésicules remplies de granules verts; et ces grosses vésicules arrondies n'offrent sur leur surface aucune trace de l'adhérence des vésicules qui leur étaient accolées dans l'organe; on voit seulement, çà et là flotter dans l'eau, de larges membranes diaphanes, qui, vu leurs immenses proportions, ne proviennent certainement pas du déchirement ou de l'éventration de l'une de ces cellules isolées.

Les beaux cotylédons herbacées et charnus de l'érable (pl. 29, fig. 2) sont également propres à ce genre d'observation, lorsque la tigelle s'est élevée à quelques pouces au-dessus du sol, et que la plumule (pm) n'est pas encore très-développée. Nos pelouses en sont couvertes au printemps.

Or, si l'on déchire sous l'eau le tissu de ces deux larges expansions foliacées, l'eau devient trouble, et après quelques instants de repos, il se dépose au fond une poudre cristalline en apparence, une fécule verte qui ne se compose que des vésicules dont la figure 7 représente, en assez grand nombre, les formes principales. Les unes sont remplies de granules verts, les autres n'en offrent qu'un petit nombre; d'autres, éventrées par le déchirement, sont vides, blanches, et ne se dessinent presque que sur le bord; enfin, leurs dimensions varient à l'infini; mais la vésicule cellulaire ne saurait s'isoler avec plus de pureté, et la démonstration ne saurait avoir une contre-épreuve plus positive.

Donc les mailles d'un tissu cellulaire quelconque sont formées par l'agglutination ou la simple compression de vésicules imperforées, infiltrées de substances incolores ou colorées. Passons à la 2° partie du théorème. 512. 2°. Les cellules tiennent par un hile à la paroi d'une vésicule plus grande et plus ancienne qu'elles.

513. Nous avons prouvé, dans le Nouveau système de Chimie organique, et cette doctrine est passée dans le domaine des deux sciences : physiologie et chimie; nous avons prouvé que chaque grain de fécule (pl. 6, fig. 8, du présent ouvrage) est une vésicule aussi richement organisée qu'une des vésicules du parenchyme des cotylédons de l'érable, dont nous nous sommes déjà occupé dans le paragraphe précédent (512). Chaque grain de fécule se compose, ainsi que ces vésicules vertes, 1º d'une vésicule externe, incolore, à laquelle nous avons donné le nom de tégument; 2° d'un certain nombre de vésicules internes, qui forment un tissu cellulaire emprisonné dans le tégument, et qui sont remplies d'une substance gommeuse à l'état concret. Or, de même que ces vésicules internes sont emprisonnées dans le tégument, de même les téguments, en plus ou moins grand nombre, sont emprisonnés par une cellule végétale (ce) analogue à celles de la fig. 2, pl. 5 (507), cellule ligneuse (tubercules de la pomme de terre) ou glutineuse (périsperme des céréales); et lorsqu'on observe, par la transmission de la lumière, une tranche de tubercule de pomme de terre plongée dans une goutte d'eau, chacune des cellules (ce) remplies de grains de fécule paraît contenir dans son sein un tissu cellulaire de moindre dimension, à cause de la juxta-position de ces corps arrondis. Oue si l'on agite dans l'eau cette tranche de tissu cellulaire féculent, on en détache la majeure partie des granules de fécule, comme tout autant d'ovules qui tomberaient de la loge qui les a engendrés; mais il en reste cependant toujours un petit nombre qui ne s'en détachent pas, et qui se dessinent sur la paroi transparente, avec l'aspect des globules que l'on voit sur certaines cellules (ce, a) de la fig. 2, pl. 5. Sur la tranche du tubercule de la pomme de terre, on s'assure que ces granules restants sont réellement des granules de fécule, en les colorant en

bleu par la teinture d'iode. Or, on ab faire mouvoir en tous les sens le po objet, on a beau laver à grande eat membrane du tissu cellulaire, il ar souvent qu'on ne parvient pas à en d cher un seul de la position qu'il conse avec tant de ténacité; et les plus opitres sont toujours les plus petits, c'es dire, d'après tout ce que nous avons (établi sur l'accroissement des orgi (489), ce sont toujours les plus jeunes

Donc les plus gros étaient attachés la même manière à la paroi de la mbrane, par un point quelconque de l surface; donc ces plus gros ne se a détachés que par suite de leur maturi en cassant leur point d'attache, c'es dire leur hile, comme le fait l'ovule m

L'observation directe nous a conc plus loin encore : nous avons eu l'oc sion d'examiner une fécule singulière (c des chaumes traçants du Typha), dont cellules féculentes (ce) s'isolaient t aussi bien que les granules de fécule solent entre eux chez la pomme de ter et lorsqu'à la faveur de l'iode j'exami la substance, alors les cellules, qui jouai le rôle de téguments ligneux, se color en jaune, tandis que les granules de cule, adhérant à leurs parois, se o raient en bleu, on avait sous les y exactement l'analogue des vésicules i lées du cotylédon de l'érable (pl. 5 fig. 7), avec leur tégument incolore & granulations vertes qu'on distingue à f vers leurs parois. Or, en imprimant, uns et aux autres de ces téguments g de granules, un mouvement accéléré rotation sur eux-mêmes, à la faveur d'i goutte d'alcool mêlée à l'eau, on avait là le moyen de s'assurer que chacun granules internes tient organiquemes la paroi incolore, comme un ovule ti au placenta; que chacun d'eux a son i (122).

514. Or ce hile, ce point d'adhérem en général aussi peu visible que celsi toutes les graines microscopiques, celui des spores (138), des graines d' chis, etc., ce hile devient visible d certaines circonstances; par exemp

lorsqu'az lieu d'examiner la fécule obtenue par la malaxation d'un tissu parvenu à sa maturité, on l'examine après l'avoir obtesse par la malaxation d'organes qui s'épisent au profit d'une végétation gemmaire (59); quand on étudie, par exemple, le périsperme féculent des céréales, i l'époque où la plumule en germination a sequis quelques lignes d'élévation audessus du sol, on découvre que les grasules d'habitude durs et cassants de la fécale se sont amollis; que ces granules si homogènes, et que les rayons lumineux traversaient sans obstacle, offrent dans leur sein des compartiments cellulaires; qu'enfin, au lieu de rompre leur adhérence avec la paroi qui les enveloppe, is oscillent sans se détacher, ou que, sils se détachent, ils emportent avec eux me petite queue, funicule microscopiqui les mettait en communication avec la paroi génératrice.

515. Une fois averti de ce fait, on arrive à le retrouver sur la surface du granule intègre, du granule qui n'a pas encore commencé à sacrifier sa substance gommencé à la nutrition de la gemme (39); car, avec le simple concours d'une lentille, on observe, sur une des surfaces, des cadulations, des cercles parallèles d'aberd, emboîtant des cercles de plus en plus réguliers, et dont le dernier, ou le plus interne, est un point noir analogue su hile de certaines graines.

516. En conséquence, les granules fécalents et les granules de substance verte tiennent, par un hile, à la paroi de la résieule qui les enveloppe, à la paroi du tignment; mais si nous appliquons à ces petits corps le raisonnement par décroisrement idéal, qui nous a amené à réduire la feuille et le tronc à une simple glande (485), nous arriverons ainsi à réduire les plus gros granules à n'être plus qu'une minime fraction de la paroi, qu'un éléconstituant de la paroi. Donc la para d'une vésicule, en dernière analyse, ex compose que de globules pressés les contre les autres, quoique invisii cause de leur ténuité extrême, à meyens d'observation.

Ainsi, soit une vésicule vide à parois transparentes; pour qu'elle s'enrichisse d'un tissu cellulaire interne, il suffira que, par suite d'une impulsion fécondante, un plus ou moins grand nombre de globules, qui forment la paroi de la vésicule interne, prennent leur développement en dedans; bientôt, en se pressant les uns contre les autres, ils rempliront la capacité du tégument par un vraitissu cellulaire.

517. Mais le tégument lui-même n'est que l'analogue des globules qu'il enfante, par rapport à la paroi d'une plus grande vésicule, dans laquelle l'observation nous le montre emprisonné; donc il s'est développé primitivement de la manière précédente; donc il a commencé par n'être qu'un élément invisible d'une paroi plus ancienne que lui; et ainsi de suite jusqu'à l'épiderme de tout organe végétal, que nous avons réduit à n'être, dans le principe de son apparition, qu'une simple glande.

518. Ce que nous venons de démontrer, relativement aux granules de fécule et aux granules de substance verte, nous l'avons déjà démontré, dans des mémoires qui datent de loin, et, en dernier lieu, dans le Nouveau Système de Chimie organique, relativement aux granules polliniques (143). Nous avons fait voir que nonseulement chacun de ces corps (pl. 37, fig, 3) était un organe d'une structure tout aussi compliquée que la cellule la plus riche en tissus internes; non-seulement, par la dissection et à l'aide des réactifs, nous avons mis à découvert : 1º un test composé de cellules glandulaires, enchâssées dans un tissu cellulaire ordinaire; 2º une vésicule plus interne; 3º un tissu cellulaire glutineux qui sort, dans l'explosion, assez souvent sous forme d'un boyau; mais encore nous avons appris à reconnaître le hila, par lequel chaque grain tenait primitivement à la paroi génératrice du tissu cellulaire glutineux, dont nous avons démontré la présence dans le sein des theca (142) ou loges de l'anthère.

519. De même que nous l'avons observé

sur les granules de fécule placés dans certaines circonstances favorables, certains granules de pollen offrent, chez certaines plantes, des compartiments dans le sein de leur capacité, et décèlent ainsi l'existence d'un tissu cellulaire plus interne. Tels sont les granules de beaucoup d'Asclépiadées, du Periploca angustifolia, par exemple (pl. 42, fig. 12), dont les granules ne s'isolent pas tellement les uns des autres que, par la malaxation, on puisse toujours réussir à les désagréger et à les débarrasser du tissu glutineux dans lequel ils ont pris naissance; aussi sortent-ils hors des loges de l'anthère (th) (pl. 42, fig. 11), amassés en tête (pn) au bout de leur fil (f'); et, pour obtenir les grumeaux de la fig. 12, il est nécessaire de déchirer le tissu avec la pointe de l'aiguille. Chacun de ces globules était donc, dans le sein du theca, une cellule d'un tissu cellulaire, et rensermait par devers lui un tissu cellulaire de nouvelle création.

520. La même observation nous est fournie par le pollen des Orchidées (pl.24). Chez certaines plantes de cette famille, telles que l'Ophrys ovata (fig. 1, 2, 4, 5), le pollen forme quatre masses réunies à leur base, mais de telle sorte (fig. 5) qu'elles imitent deux embryons dicotylédones soudés entre eux par la radicule, et nichés, chacun de son côté, dans l'enveloppe testacée qui est le theca (th) (fig.1); mais, par le déchirement, ces masses granulées se subdivisent en groupes de trois ou quatre granules sphériques (fig. 2, 4) qui emportent avec eux le funicule commun. Dans l'Orchis bifolia, au contraire, chaque theca (th) (fig. 12) renferme une masse pollinique bilobée (pn) (fig. 7, 8, 14) porté par un fil (f') qui se termine en un pas de vis (cn). Que si on étale, sur le porte-objet, l'une de ces masses, on voit que les granules polliniques tiennent à une membrane élastique, comme le gluten le mieux caractérisé des céréales (fig. 14); et, si l'on continue la traction, au moyen de deux aiguilles agissant en sens divers, on obtiendra des lanières glutineuses (fig. 6), sur lesquelles on découvre que les granules polliniques (pn) s'insèrent par des hiles (h), qui survivent avec évidence à leur séparation. Que l'on compare un lanière (fig. 10) prise sur l'un des pla centas (pc) du Serapias grandiflora (fig. 15 15), avec l'une de ces lanières des masse polliniques (fig. 6); l'on sera exposé prendre le pollen (pn) pour les ovule (ov) (fig. 9 et 10), et réciproquement enfin la lanière glutineuse qui supportel pollen, pour la lanière (pc) qui sert d placenta aux ovules.

Or ici il est incontestable que chaque granule pollinique est organiséen un tiss cellulaire interne; il est des ovules de plantes qui, à un âge bien antérieur à l'écondation, n'offrent pas une organistion plus compliquée (pl. 23, fig. 6, 10 pl. 22, fig. 8; pl. 54, fig. 12).

521. On pourrait, à la rigueur, coitester l'analogie du développement a tous ces organes de nutrition ou de fécol dation, avec celui des cellules du tis cellulaire, en se fondant sur la différent des destinations des uns et des autre les résultats de l'observation suivanter pondent, je le pense, d'une manière premptoire à l'objection.

Nous allons isoler la cellule d'un tis cellulaire ordinaire aussi facilement qu la cellule féculente et pollinique. Soit un tranche transversale de l'orange; la po tion comestible se présente comme ! tissu cellulaire, à mailles allongées ( dedans au dehors, au mitieu desquell les ovules ou pepins sont plongés, comt dans les tissus d'une baie. Or chacune ces mailles se sépare de ses voisines au facilement qu'un grain de pollen; on l'e tient sous forme d'une vésicule allong par les deux bouts, et chacune d'el renferme dans son sein un nouveau th cellulaire plus interne. Si l'on observe phénomène dans l'orange fort jeune l'époque où elle a à peine deux centlu tres de diamètre, on reconnaît que tou ces vésicules tiennent par un long col la suture (106) externe de la vésicule les renferme; tandis que les ovules ti nent à la paroi columellaire (101) forme le placenta. Les vésicules s'alle

gest de dehors au dedaus; les ovules. neist stabreux, du dedans au dehors; ethancié de la loge est bientôt envahie par la rescontre des uns et des autres de es egues, qui se pressent sur toutes leurs faces, les plus mous ou les moins made cédant aux plus âgés ou aux plus din; et finissent, en s'infiltrant de sucs midio-sucrés, par composer les cuisses mentibles de ce fruit si curieux dans un organisation générale. Dans le jeune e, les ovules proprement dits de la cobaelle et les vésigules de la suture ont the eux un si grand air de ressemblance, p'en prendrait la loge pour une loge à ten placentas opposés, l'un columellaire Clautre valvaire.

in. Pius tard, et à l'époque de la maimit, ou voit les loges, qui, dans le pincipe, étaient placées à une grande fitance les unes des autres, séparées q'éles étaient par la portion charnue du pricarpe; ou voit les loges, dis-je, se preser paroi contre paroi, s'agglutiner came des cellules contigués mais des celules qu'il est facile pourtant de désagfainer par un faible effort; et chacune àct offre aux yeux une paroi propre qui, ar la tranche transversale, avait l'air l'être commune à deux.

53. Nous voilà donc arrivés à trouver le time cellulaire le mieux caractérisé, composé de cellules tenant par un hile [39], i la paroi de la grande vésicule de loge dont elles envahissent la capacité. La démonstration directe ne saurait seconder plus victorieusement l'analogie.

524. A la suite de ce théorème prélimaire, arrive naturellement la démontration du second paragraphe du 16° théoriae que, seulement pour préparer les exprise, nous avons énoncé d'avance, sa-

# 19. THÉORÈME.

" P PARAGRAPHE DE 17º TRÉORÈME.

VS. LA PLUS SIMPLE DES CLANDES A PAR IMM RLE 1005 LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES, NE l'ÉLYPE A LA STRUCTURE LA PLUS COM- PLIQUÉE D'UN ORGANE (21), SI ELLE VERAIT A RECEVOIR L'IMPULSION DE CE DÉVELOPPEMENT.

526. ETPOTRÈSE. Soit la simple glande des jeunes organes foliacés de l'érable (pl. 29, fig. 4); il faut, 1º qu'en étendent sa vésicule externe, et en développant successivement, par la pensée, les globules qu'elle récèle, nous parvenions à former le canevas d'une feuille (pl. 7 et 8; pl. 9, fig. 16), d'une étamine (pl. 14, fig. 9, 10, 11), du tronc (pl. 11, fig. 5; pl. 9, fig. 17), de l'ovaire (pl. 54, fig. 7), du style et des stigmates (pl. 50, fig. 2, 10), enfin de tous les organes qui, par la forme ou les fonctions, peuvent se rapprocher de ces organes principaux (nous aurons ainsi la TRÉORIE). Il faut 2º que, par l'observation directe, nous arrivions à retrouver, pas à pas, au moins les jalons principaux de ce développement de tous les instants, pour que nous ayons donné à la théorie le caractère de l'évidence, le caractère d'un fait observé.

527. 1º DÉMONSTRATION TRÉORIQUE du développement de la glande en feuille [1]. Prenons une glande quelconque, composée de son épiderme et de son tissu cellulaire interne, et donnons à l'épiderme, ou à deux ou plusieurs vésicules emboitées qui peuvent simuler un épiderme simple, l'impulsion du développement, sous l'influence lente et durable du calorique de la végétation ; si maintenant deux vésicules internes (aa) viennent à suivre parallèlement le développement de la cellule mère, de l'épiderme, et à s'avancer de front en longueur, ces deux cellules (aa) formeront les deux lobes latéraux de la feuille, dont l'interstice sera destinée à former le canal de la nervure médiane. Si les globules (b) nés sur la paroi interne de chacune des cellules (a) se développent à leur tour et deviennent de grandes cellules, leurs interstices formeront le canal des nervures qui partiront de la nervure médiane. Par le même mécanisme,

<sup>[1]</sup> Sur les tissus organiques, \$ 101 et suivants. Mém. de la société d'histoire natur., t. III, 1827.

des globules c, appartenant à l'organisation des parois des cellules b, pourront se développer dans le sein de chacune de ces dernières cellules; des globules d pourront se développer dans le sein des cellules c, et des globules e dans le sein des globules d; et si nous nous arrêtons à ce degré de développement, nous aurons alors exactement sous les yeux la charpente d'une feuille simple de dicotylédone, avec ses deux lobes, le réseau principal de ses nervures et son pédoncule; nous aurons l'image de la fig. 16 de la pl. 9.

528. Nous venous de pourvoir, par la pensée, au développement du parenchyme, du tissu cellulaire (ce) (500); il nous reste à pourvoir au développement des vaisseaux (va) qui s'insinuent dans les interstices de chaque cellule, et qui en se multipliant finissent par former un réseau plus durable que les mailles, réseau qui survit à la décomposition des parois.

Pour composer le tissu cellulaire, il nous a suffi de prendre les globules invisibles dont se composent les parois d'une cellule, et de les faire croître dans le sein de la cellule elle-même, c'est-à-dire du dehors au dedans. Mais si la direction du développement de ce globule avait eu lieu du dedans au debors, c'est-à-dire que ce globule se fût développé, non pas par la face qui est en rapport avec la capacité de la cellule, mais par celle qui est en rapport avec l'extérieur; nécessairement, et par suite de l'organisation résultant du contact des cellules entre elles, ce globule se trouvaut dans l'impossibilité de se développer en largeur, aurait pris son développement en longueur; et de ses parois, s'il avait engendré d'autres cellules, soit externes, soit internes, chacune d'elles se serait moulée sur le type générateur; le faisceau de ce développement aurait formé la nervure.

529. A la faveur de ce mécanisme, de la feuille simple à la feuille composée on décomposée (68,69), il n'y a que la longueur d'un point; car si les deux globules aa qui se sont développés à une certaine distance du point d'insertion de l'épiderme

du globule primitif, commencent, au ce traire, à se développer à la base mê de l'insertion de la glande, il s'ensuiv que la feuille n'aura point de pétiole, qu'elle sera sessile ou embrassante (pl. fig. 115).

530. Que les première, troisième, c quième, septième, etc., cellules b, c'est dire que les cellules b impaires se dé loppent seules dans le sein de chac lobe a, et en poussant la superficie de lobe devant elles; qu'au contraire, deuxième, quatrième, sixième, huitiè cellules b, ou cellules paires, restent chaque côté stationnaires dans leur dé loppement en largeur, et ne prennent le développement qu'en longueur, la feu sera ou pennatifide (62, 56°) ou impa pennée (68, 9°) (pl. 8, fig. 76, 77).

531. Si les deux cellules aa ne prenn aucun développement en largeur, m seulement en longueur, on aura une seu linéaire (pl. 7, fig. 19, 20, 21); les de lobes latéraux se distingueront à peine la nervure médiane.

532. En prenant, sur chacun de ces lo linéaires a, des globules qui se développ linéairement à leur tour, et sur ces dé loppements linéaires b de seconde fortion, qu'on fasse développer les globula avec le type de la feuille dont nous mommes occupé en premier lieu (527); globules c auront donné lieu à la naissa de filioles (fo), les globules b à la naissa de rameaux pétiolaires (pi), et l'on a une feuille de composée (pl. 8, fig. 81, 8

533. Qu'au lieu de deux globules dans le sein de la vésicule épiderme s'en développe parallèlement un perand nombre, qui prennent tous leur rection plutôt en longueur qu'en large on aura la structure d'une feuille or naire des monocotylédones, d'une feu synnerviée (65, 39°).

534. Enfin, en continuant cette se de développements, en la dirigeant ou l'arrêtant à son gré et selon son capri on fera de la feuille une foliole, de la liole un follicule (44), et du follicule écaille, ou une glande, etc., de toutes formes et de toutes les dimensions.

535. CHERVATION DIRECTE du développement pricédemment démontré relativement à la faulle. Je prends une tige herbacée de l'Impatiens noli tangere, et je cherche à mire, pour ainsi dire, de l'œil, sur cette plante, les âges divers de la feuille, depeis sa première apparition, jusqu'à se développement complet. Je commence d'abord par soumettre à l'obsérvation microscopique, au foyer d'un grossissenest de 100 diamètres seulement, un des hourgeons axillaires, un bourgeon placé des l'aisselle d'une grande feuille, à l'époque où ce petit corps invisible à l'eil nu n'a encore , dans son ensemble , que i de millimètre (pl. 6, fig. 5); ce burgeon se compose, à cet âge, d'un gros apport caulinaire, qui se termine en ome de mitre, par deux petites feuil-塩(角), épaisses comme des feuilles grasses, mervures apparentes, les deux bords connençant à se distinguer sur la face interne, et ayant à peine en longueur 🗜 de milimètre ; entre ces deux feuilles presque sposées par leur mode d'insertion, se touve le petit bourgeon rudimentaire, legare appelé à fournir plus tard tous métements de la foliation raméale (59, 5°); œ n'est pas même alors l'analogue d'une pade d'un certain calibre ; il en est réduit imple bosselure (g), close de toutes pets, qui se distingue à peine du tissu collegie qui la supporte, et dont elle ne mik qu'une saillie; cette bosselure a à pare de millimètre. J'examine ensuite k la même manière un autre bourgeon Prégalement dans l'aisselle d'une leuille continuire, mais arrivé à des dimensions dens fois plus fortes, 3 de millimètre (fig. 6); ies bourgeons (g) sont devenus plus nombreaz; ils ont déja pris des formes glandulares, et ils ont 👶 de millimètre ; mais ils out encore clos de toutes parts et vésiculsires comme de simples glandes. Plus urd, chacun d'eux, arrivé aux mêmes famions que l'organe qui le supporte, din, comme ce dernier, un pédicule braisé par deux folioles opposées (fi), 👫 dans le principe, surgiront sous me de deux glandes, en soulevant l'épide la glande commune; ce sont cés PETSIOLOGIE VÉGÉTALE.

deux glandes qui se développent chacune en une seuille (fi, fig. 5 et 6).

Or, déjà, dans la fig. 6, on aperçoit distinctement la formation des deux lobes latéraux de la feuille, par des compartiments parallèles, qui reviennent aux compartiments b idéalement tracés sur la fig. 16 de la pl. 9 (527).

536. Si, sur un bourgeon plus avancé en âge, nous examinons la même feuille arrivée à la longueur de deux millimètres (fig. 4, pl. 6), nous retrouverons, sur sa surface, les compartiments b que la théorie a tracés sur la feuille idéale de la fig. 16, pl. 9; et dans le sein de chacun de ces compartiments primaires, nous remarquerons un tissu cellulaire uniquement composé de globules pressés les uns contre les autres. Les bords de cette feuille si jeune sont entiers et à peine marqués de quelques ondulations.

537. Lorsque la feuille a 6 millimètres, les globules des grands compartiments b sont devenus les analogues des compartiments c de la fig. 16, pl. 9; et chacun d'eux offre, dans son intérieur, de nouveaux globules que la fig. 3, pl. 6, ne marque pas. afin d'éviter la consusion. Cette figure représente, à un faible grossissement, environ la moitié inférieure de la page inférieure du lobe gauche de la feuille. On y voit que les bords ont produit, au sommet de chaque compartiment b, des glandes (sg) aussi compliquées que l'étaient les bourgeons (g) dans les fig. 5 et 6. Nous nous expliquerons plus tard sur la nature de ces organes; mais maintenant, comme tout va se compliquer de plus en plus, et que le raisonnement, ainsi que l'observation, seraient incapables d'embrasser tout l'ensemble, choisissons pour objet de la démonstration un groupe quelconque des compartiments c de la fig. 3, qu'il nous soit facile de reconnaître , sur toute autre feuille, soit à sa configuration, soit à sa position topographique.

Soit, par exemple, le groupe de compartiments tertiaires marqués des lettres  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\iota$ ,  $\iota$ , à la base du cinquième compartiment secondaire de la fig. 5, pl. 6; si nous examinons ce même groupe sur la

base du compartiment analogue, du cinquième compartiment du lobe gauche d'une feuille parvenue à de plus grandes dimensions, d'une feuille de 12 millimètres de long, par exemple, fig. 1, pl. 6; nous aurons lieu d'observer que, chacune des oellules «, /, 7, d, 4, 4, s'est subdivisée, en s'agrandissant, en plusieurs autres cellules plus internes, qui seront alors les analogues des cellules d de la fig. 16, pl. 9; et enfin, si on répète la même observation sur une feuille de 17 millimètres de long. on obtiendra le groupe des cellules «, A, y, d, e, e, avec la complication de la fig. 2. où, à leur tour, les cellules analogues des cellules d de la fig. 16, pl. 9, auront engendré, dans leur circonscription, les analogues des cellules e de la même figure, et les cellules e auront produit des globules incommensurables, destinés, à leur tour. à devenir des compartiments comme les plus anciens.

558. Ainsi, en appliquant à chacun des autres compartiments de la feuille les résultats que nons venons d'obtenir sur un groupe pris au hasard sur sa surface, il nous sera prouvé que l'accroissement en longueur et en largeur de la feuille, n'a pas lieu par des additions bout à bout de nouveaux organes, par des acquisitions qui lui arriveraient sans ordre théorique, par des sortes de juxta-positions inorganiques; mais, au contraire, que cet accroissement a en lieu par l'extension des parois de cet organe et de chacun des organes qu'il recèle, et par la génération indéfinie de nouveaux organes dans le sein de chacon d'eux, et ainsi de suite, jusqu'au globule élémentaire qui compose la trame du compartiment le moins âgé.

359. Nous aurons obtenu ainsi, par l'observation directe, la contre épreuve de la démonstration que l'analogie nous avait fournie du développement de la feuille; et il nous sera permis de désigner la loi de ce développement sous le nom de LOI DE DÉVELLEMENT PAR EMBOÎTEMENTS VÉSIGULAIRES.

540. 2º DÉNORSTRATION TRÉORIQUE du développement de la glande en organe tigellaire (29).

On voit si souvent, avons-nous dit e puis longtemps, la feuille revêtir la for eylindrique du tronc chez les plan grasses (67), et le tronc revêtir la for aplatie des feuilles (35, 7°), que la nati semble avoir tout fait pour nous indiqualogie du développement de ces de organes; et la démonstration suivante réduire leur différence à un caractère plus ou moins.

Supposes, en effet, qu'au lieu de de globules (aa) avec lesquels nous ave formé la première charpente de la feu (fig. 16, pl. 9), il s'en développe à la! toute une rangée circulaire dans le s du globule maternel, dans le sein de vésicule épiderme; il est évident que piderme pressé sur tous les points de circonférence par des organes semblah et poussés vers la même direction, pr dra la forme cylindrique, au lieu de forme aplatie que lui avaient imprimée deux globules aa, en se développant sens contraire dans la feuille; car i chacun des globules circulaires jouers rôle d'un rayon. Nais ces globules ( ainsi rangés dans la capacité d'une vi cule arrondie, se presseront beaux plus au centre qu'à la circonférence; c cun d'eux, par suite de cette compress décroissante, prendra, sur sa coupe tra versale, la forme d'un coin; et nous rons alors le plan général de la fig. 17, p

541. Si chacun des globules as développe en longueur encore plus qu largeur, mais sans engendrer, par ses rois internes, un tissu cellulaire, p remplir sa capacité; comme le vide inadmissible dans le sein des organos gétaux , l'air remplacera le tiesu celluli qui manque, et distendra les cellules mesure que leurs parois se solidifiere par une coupe transversale, on obtien alors, sur toute la longueur de la tige plan dont la fig. 1, pl. 4, donne la co guration; or, les pétioles et hampes plantes aquatiques, telles que le N phæa alba, ne jouissent pas d'une el nisation plus riche en tissu cellulaire.

542. A l'aide de ce petit nombre d' mente, il est aisé de se rendre compte testes les modifications que peut subir l'organistion intérieure d'une tige plus ou mins âgée, et plus ou moins déviée (188).

55. Si, dans le sein de chaque globale as, il s'élabore un grand nombre de cellules asses grandes, mais peu infiltrées 41, en aura sinsi sous les yeux la portion centrale de certains troncs de monocotyléense, où les interstices des grandes cellules a, trop minces pour être aperpes, ne simulerent certainement pas ces nyess que, dans l'ancienne physiologie régétale, en était convenu d'appeler des nyess médullaires.

544. Si, au lieu de cellules dd, il s'élabre des cellules à parois dorsales parallèlust concentriques c, on aura là un commusement de rangées de cellules concentiques, qui se dessineront par une coupe trasversale, en cercles de points espacés, testes les fois que, dans leurs interstices, se seront formés des valescaux h isolés les us des autres; et si les cellules c élabomut, dans leur sein, du tissu cellulaire d, on aura ainsi le plan des coupes transversles des tiges monocetylédones.

145. Si les cellules c, au lieu des cellula hexagonales et larges, élaborent les <del>alleles quadrilatères et serré</del>es*g*, et que he viescux à se pressent à leur tour ; si ces monveaux organes se forment, m pa immédiatement dans les collules 4, wis dans un grand nombre d'autres sellatese, et que la plus interne seule rentree le tiesu cellulaire dont nous parlone; in, per une coupe transversale , on aura ses les yeux le plan de l'organisation la plu compliquée d'une tige diootylédone, ses cereles concentriques de points matelaires h, et ses différents rayons médires, qui se sont autre chose que les interntices des cellules ae, ou plutôt la maisa de leurs nombreuses parois.

546. Dans le sein des globules a pourmets fermer simultanément deux ou pluium globules bb; et, dans ce cas; on martera les interstices des cellules qui l'imment de ces globules b, comme des mas médullaires, plus courts que les l'immes rayens médullaires qui sont formés par les interstices des globules a. 547. De même qu'un globule a fourni, par l'effet seul de son organisation, à tant d'élaborations compliquées, dont l'ensemble constitue le tronc, de même chaque globule ou cellule d sera capable, dans le sein du tronc, de cesser d'être stérile, et d'élaborer, soit par sa paroi interne, suit par sa paroi externe, les mêmes organes que ceux dont elle émane; alors on aura l'embryon d'un tronc secondaire f, d'un rameau qui fera tôt ou tard saillie sur la surface du trone principal, et en prendra de jour en jour les caractères ; ce sera ce que Schabol a surnommé bourgeon adsentif, bourgeon qui n'est pas né de l'aisselle d'une feuille.

548. Nous venons de tracer géométriquement le plan général de la charpente d'une tige, d'un tronc, sur une grande échelle, quoiqu'il ne dépasse pas quelques centimètres de diamètre; mais l'esprit du lecteur, malgré la simplicité de la formule, aura encore quelque peine à concevoir comment un si petit eanevas deviendra capable de contenir le travail si riche de la végétation ultérieure; comment, avec si peu de compartiments dans le sein d'une glande, nous arriverons à fournir au développement du rameau gigantesque qui va sortir de ce simple bourgeon. La théorie suivante complètera la démonstration.

549. Nons avons déjà démontré, dans le Nouveau Système de Chimie organique, que la molécule organique, dont les éléments constituants sont un atome d'eau et un atome de carbone, prenaît la forme vésiculaire, comme la molécule inorganique affecte la forme angulaire; mais, de même qu'en cristallographie on conçoit que tout cristal, si petit qu'il soit, est susceptible de se subdiviser à l'infini en cristaux de même forme, de même nous pouvons concevoir que la vésicule organique, oristallisation vésiculaire, est susceptible de se subdiviser à l'infini en molécules vésiculaires, ce qui ne peut avoir lieu ici qu'en admettant, que la paroi d'une vésicule se compose de globules qui se touchent par six points de leur surface situés sur le même plan diamétral, et que la

paroi de chacun de ces globules secondaires se compose à son tour de globules tertiaires, les globules tertiaires de globules quaternaires, et ainsi de suite, à l'infini.

Nous avons vu l'observation directe venir à l'appui de cette donnée théorique; et à l'aide, soit du temps, soit des réactifs, nous avons pu granuler la membrane la plus mince et la plus serrée en apparence, le tégument d'un grain de fécule. Or, une fois cette organisation admise, il n'y a plus rien de si extraordinaire à reconnaître que le simple tégument d'un granule féculent puisse devenir progressivement l'épiderme d'une végétation de cent pieds de haut et de quarante pieds de large, et que le tissu cellulaire microscopique qu'il offrait à peine à l'œil armé du plus fort grossissement, pendant son existence glandulaire, soit parvenu, sans altérer en rien la formule de son développement, à remplir la capacité du gigantesque épiderme.

Il suffira, pour remplir successivement les conditions du programme, que les globules constituants de la membrane subissent l'impulsion du développement.

Ainsi, la vésicule épidermique recevra l'impulsion du développement, les globules secondaires qui forment les éléments intégrants de sa paroi la recevront aussi; les globules tertiaires qui forment les éléments intégrants de chaque globule secondaire la recevront à leur tour, et ainsi de suite; bientôt, à la suite de cet ébranlement vital de toute la petite charpente, les globules invisibles à nos moyens d'observation, à cause de leur extrême petitesse, deviendront visibles en s'étendant; l'épiderme offrira son réseau; la paroi de chaque cellule interne offrira successivement le même phénomène; le tissu cellulaire général deviendra si riche, les rapports s'effaceront téllement par les distances, que l'esprit de l'observateur aura de la peine à comprendre que la grande charpente du végétal ne soit que le développement théorique de la petite charpente de la glande du bourgeon. Qu'on me passe la comparaison un peu triviale : la grande charpente ne sera à l'égard de la petite que l'édifice achevé à l'égard de son modèle en carton ; ce sera le même plan n une plus large échelle; et dire que la n ture s'y prend comme le maçon pour d velopper le plan dont elle est en més temps l'architecte, ce ne serait pas pou être ennoblir la comparaison mais, ce s rait ajouter à sa justesse; mais nous e trerions, pour le démontrer, dans le d maine de la chimie ; nous y renvoyons, nous contentant d'ajouter que la vésicu élémentaire agrandit ses parois, en élab rant en nouvelles molécules l'eau et carbone de l'acide carbonique qu'elle a pire dans son sein; chaque nouvelle m lécule est une pierre qu'elle ajoute, po ainsi dirė, à la paroi de l'édifice, mais av des leviers qui échappent à l'observation et la démonstration s'arrête, comme lo jours, aux limites de notre vue; mais, u démonstration est complète, lorqu'elle : rive jusqu'à ce point.

Quoique nous soyons entrés dans d détails assez étendus sur ce sujet, nou reviendrons dans un théorème sniva spécialement consacré à l'organisati élémentaire des tissus; nous n'avons p à cette question fondamentale, dans théorème, que ce qui nous a été néa saire, pour faire comprendre que l'accre sement du tissu végétal a lieu par le veloppement des vésicules qui constitu la paroi de la cellule; que chacune de ( vésicules, d'abord globule invisible, vient visible en devenant saillant, devi vésicule en élaborant, dans sa capacité, gaz et les sucs dont se compose la me cule organique, s'enfle en élaborant, et telle sorte que la place qu'elle occus primitivement n'a plus, par rapport i nouvelle périphérie, que les dimensi d'un funicule à l'égard de l'ovule; qu conséquence, toute cellule tient, con un ovule, à la paroi d'où elle émane; toute cellule joue l'ossice d'une loge fruit (102) à l'égard des cellules qu' enfante, comme elle joue le rôle d'un ov à l'égard de la cellule qui lui sert de l à son tour; enfin que le végétal le p gigantesque, et de l'organisation la ] compliquée se réduit à la formule d emboîtement de vésicules, qui se de leppent, mais | n'existent pas à l'infini.

334 DÉMONSTRATION, PAR L'OBSERVATION MARTI, DE DÉVELOPPEMENT THÉORIQUE DU nest. Les botanistes ont figuré assez sormat, et dans d'assez grandes dimusions, la coupe transversale du tronc; les couches concentriques du bois ont éécomptées par eux avec assez de soin, et out donné lieu à d'assez bizarres conjectures ; mais la plus bizarre sans doste de ces conceptions est celle qui les a pertés à voir des rayons qu'ils ont appelés midullaires, dans ces lignes droites, qui patent du centre vers la circonférence, come autant de rayons d'un grand cercle. Lis ces rayons ne sont que le profil des purois des grandes cellules; et, pour s'asmerqu'au lieu de vaisseaux transversaux, Proments et isolés, on a sous chacun d'eux me paroi, il suffit de pratiquer successiment plusieurs coupes différentes, d'enbrer plusieurs tranches de ce cylindre; " s'assure que les rayons de la couche epérieure sont superposés à ceux de la cache inférieure, quelque mince que soit à trache qui les sépare, et ainsi de suite, squ'on puisse trouver la moindre interruption entre les rayons superposés. Carre rayon est tellement contigu à l'infirer, que le tranchant seul de la lame a 🏲 🗠 désagréger; leur somme du même rang home done un tissu continu, une Priverticale.

31. Une tranche d'orange offre aussi 🔤 nêmes rayonnements de vaisseaux apprests, du centre à la circonférence ; on surait rencontrer deux organisations asalogues. Or, chacun de ces préindes rayons de la tranche d'orange est 🖛 per l'agglutination des profils des Prois contigués d'une loge de fruit ; et ce Processent apparent aurait pu se multi-🎮 à l'infini dans cet organe , si chacune netites cellules juteuses (521), qui la loge, s'était développée wee loge cellulaire à son tour; on aurait des moitiés, des tiers de rayons, lespace compris entre deux rayons esties. Or, pour réduire à néant les prékada rayons de l'orange, il sussit de la diviser verticalement et par la traction, au lieu de la diviser transversalement et par le tranchant du couteau, les loges se séparent l'une de l'autre en désagrégeant leurs parois, et, dans l'espace intermédiaire, ne se montre pas la moindre trace de vascularité. Si les grandes cellules du tronc n'étaient pas devenues ligneuses, et qu'elles eussent conservé leur propriété de se désagréger, en cédant à la traction, elles nous fourniraient les mêmes moyens de démonstration.

Cependant, par suite de la dessiccation du tissu ligneux, on obtient un résultat analogue à celuique fournirait la désagrégation, par l'effet de la traction; car lorsque le tronc se dessèche, soit lentement, sous l'influence de son exposition à la température atmosphérique, soit rapidement, sous celle de son exposition à une haute température, on voit que la désagrégation du tissu se fait longitudinalement et pariétalement, et jamais transversalement; que le tronc se fend et ne se déchire pas; que les fentes sont toutes verticales et nettes sur leurs parois; ce qui ne saurait arriver que par suite de l'organisation que la théorie nous a amené à admettre dans le tronc, c'est-à-dire que par l'organisation qui se résume dans celle de l'orange. Si, en effet, le tronc était organisé de la manière que le concevaient les physiologistes, s'il était entrelardé de rayons transversaux, on le verrait se déliter, pour ainsi dire, se pulvériser, et non se fendre; on le verrait se couper transversalement tout aussi bien que longitudinalement, et sans suivre aucun mode constant et régulier. Or le contraire arrive; donc la fissilité du tronc ne s'explique qu'en admettant la théorie de son organisation vésiculaire.

552. En conséquence, alors que les tissus trop endurcis par l'àge refusent de prêter leur structure aux procédés anatomiques, les procédés grossièrement artificiels nous mettent sur la trace de leur organisation élémentaire; mais l'anatomie et l'observation directe ne les trouvent pas à tous les âges aussi rebelles à la démonstration positive.

En effet, si l'on examine, à l'âge le plus tendre, la base du pistil de la fleur d'oranger, ou trouvera les loges réduites à des points distants entre eux et disposés en cercle vers le centre de l'organe. A cette époque, la tranche du fruit ne porte la trace de rien qui ressemble à un rayon médullaire; mais, peu à peu, chacun de ces points, en s'élargissant, est refoulé vers la circonférence, et devient cunéiforme; ses parois se rapprochent des parois des loges voisines, et, à la maturité, la tranche du fruit offre les rayonnements dont neue avons déjà parlé.

Or, prenons le support d'un jeune hourgeon de pêcher, tigelle réduite à la consistance d'une simple articulation; et nous observerons, sur sa tranche transversale, le même cercle de points disposés autour de l'axe central; nous aurons la figure que nous avons obtenue par la tranohe « de la tigelle de mais (pl. 18, fig. 1); maie, peu à peu, on voit ces points s'étendre, dans le cylindre cellulaire qui les envaleppe, comme les petites loges du feuit de l'oranger; et, lorsque le rameau a aequis la maturité d'une année, on obtient, par une section transversale, la fig. 5 de la pl. 11; elle est prise au-dessous et à une assez grande distance du liquirgeon: fi est le prolongement inférieur de la feuille; ep est la couche épidermique; ct est le tissu cellulaire qui plus tard formera l'écores; ab est la couche externe et moins compacte du bois, elest l'aubier; lg en deviendra la portion la plus dure, ce sera le bois proprement dit; md, c'est le tissu cellulaire central, c'est le cylindre médullaire. On observe ici qu'il est pentagone, sur une espèce dont les enveloppes florales sont pentaphylles.

Mais ce qu'il nous importe de remarquer, pour la démonstration actuelle, c'est la configuration des rayonnements qui partent du cylindre médullaire, et qui sont formés par deux lignes parallèles. Or, en voit chacune de ces deux parallèles se détacher, et sur la limite de l'emboîtement cellulaire et cortical, et sur celle de l'emboîtement médullaire, pour former

le cul-de-sac, qui l'unit à la plus prod des deux lignes du rayon voisin, c'estdire que chaque rayon est l'interstice ( deux loges contigues, aussi bien dessinée quelque étroites qu'elles soient, que l loges elles-mêmes du fruit de l'orange Or, si l'on enlève successivement un œ tain nombre de tranches, et qu'on s' riente dans cette investigation, soit ayant soin de traverser perpendiculais ment un point quelconque du tissu, moyen d'une pointe acérée, soit en con tant le nombre de rayons qui correspo à l'empreinte externe du prolongeme inférieur de la feuille (fi), ou recom que les rayons de toutes les tranches superposent, comme tout autant de pl du même édifice, comme tout autant sections transversales du même fruit.

553. Donc l'organisation du trens diffère de celle de la feuille qu'en ce qu au lieu de deux cellules principales a (pl fig. 16), il s'en est développé, dans les de la vésicule épidermique, une ran circulaire.

554. Mais remarquez que la tranche présentée par la fig. 5, pl. 11, offre trois couches concentriques entre les d emboîtements cellulaires, le cortical e médullaire; et pourtant ces trois couc ne forment pas trois cylindres embo ayant chacun sa membrane propre; sont seulement trois ordres de substai formées, à égales dimensions, dams eune des loges rayonnantes, et qui n aucun rapport de communication chac à chacune, d'une loge à une autre. La tion transversale d'un fruit à loges ra nantes, mais uniovulées (108), tel qu fruit des mauves (pl. 44, fig. 13), o rait la même configuration concemtric car chaque loge ayant la même organ tion que la voisine, et tous les ovule trouvant parvenus au même degré de veloppement, il s'ensuivrait que toute valves formeraient un même cercle externe, tous les tests un cercle plu terne, tous les albumens un cercle interne, tous les embryons un autre interne ; et , si l'œil venait à néglige: cloisons rayonnantes, qui coupent. cestre à la sirconférence, les cercles concestriques, en prendrait volontiera chacun écces cercles pour l'empreinte et le plus d'an cylindre emboîtant une jeune cenche ligneuse, ou emboîté par elle.

555. One si maintenant on pretique une section transversale de la petite tige de pécher, à la hauteur de la naissance du bourgeen, le plan change de configuration; mais ici, au lieu d'une anomalie, sous retrouvous la confirmation de l'hypothèse émise par nous sur la formation du bourgeon; car les loges rayonnantes ont été resoulées sur ce point de cette surlece; et un nouveau rayonnement se manisete à la place de l'une d'elles; mais la section transversale de la tige principale, m est endroit, coïncide avec la section logitudinale de ce bourgeon naissant (g); «la section longitudinale de la moelle du boargeon (md') occupe la place de la sectien transversale d'une loge de la tige principale; car la direction de ce bourgeon n'est rien moins que verticale, comme la tige d'où elle émane; elle est tout au plus blique. Les doux taches latérales (ne) sont les empreintes des pervures qui doivent peuer dans l'organisation du pétiole de la haille (fi).

536. Le bourgeon (g) a donc pris naissuce dans une grande cellule ligneuse, came l'oyule prend naissance dans une lage d'un fruit pluriloculaire, et le cylindre middaire a joué ici le rôle du placenta cabacilaire (110).

F57. DÉMORSTRATION DU DÉVELORDEMENT MUSLAMBE EN OVAIRE. L'analogie du trone et de cet organe est si étroite, qu'à tout pradre, il nous semble que nous avons minitémontré le développement de l'un, que celui de l'autre, dans le paragraphe préédent; et il ne nous reate presque ici qu'à appliquer la démonstration d'une mazère plus détaillée.

558. En effet, si la rangée circulaire de fibrice a qui viennent de nous fournir à durpente de la tige, n'enfantent dans lux apscité respective qu'un globule b, et que celui-ci, au lieu de continuer à l'infai les générations de ses emboîte-

ments, s'arrête au 3º plus interne, et que celui-ci reproduise le type du rameau, le globule a sera une loge, le globule b sera l'ovule avec son péricarpe, son périsperme et son embryon, et chaque loge n'aura qu'un ovule. Or, comme chaque loge est organisée sur le même plan, et obéit à la même impulsion fécondante, il s'ensult que chacune d'elles enfantera sur le même point de sa périphérie; que les placentas occuperont sur tous la même place; qu'ils seront tous ou pariétaux, ou valvaires, ou columellaires.

559. Quant au nombre des ovules, il peut être indéfini, si la tendance au développement se manifeste à l'infini, sur les globules de la paroi génératrice; il ne aera que de deux ou trois, si deux ou trois globules b sont aptes à recevoir l'impulsion du premier développement; enfin les globules b pourront bien ne pas arriver à l'état de graine, si après avoir reçu l'impulsion du développement, ils ne se trouvent pas aptes à recevoir celle de la fécondation; enfin une loge multiovulée sera dans le cas de ne porter à bien qu'une graine, soit aocidentellement, soit par suite de son organisation spécifique.

560. Que si la loge génératrice est plongée dans un épais tissu cellulaire, que l'ovule la presse à l'intérieur, jusqu'à s'agglutiner presque avec elle, comme la loge s'agglutine avec le tissu ambiant, alors l'ovule restera incrusté comme une cellule du tissu; et s'il se trouve réduit à des dimensions microscopiques, l'ovaire et l'ovule resteront sans nom et méconnus par l'observateur; tout au plus, après la décomposition du tiesu générateur, si les ovules tombent libres et sous forme d'une poudre impalpable, composée de globules non susceptibles d'être mesurés, le botaniste consentira-t-il à les désigner sous le nom de spores, substance reproductrice anomale à ses yeux, parce que sa petitesse la soustrait à son scalpel? Les lamelles du chapeau des champignons sont de ces sortes d'ovaires.

561. Entrer, des à présent, dans de plus longs détails d'application, ce sersit contribuer à obscurcir la question, plutôt qu'à la placer dans un nouveau jour.

562. 1er corollaire. Une fois l'analogie de l'ovaire avec le tronc démontrée, celle des styles et stigmates devient frappante. C'est la foliation rudimentaire, c'est le cône ascendant de l'embryon épanoui sous des formes réduites, c'est la plumule arrêtée dans son premier développement, c'est la feuille ou l'assemblage des feuilles, qui en est définitivement resté à la forme et aux dimensions de la glande.

Appliquons en esset la théorie du développement vésiculaire aux fibrilles latérales du stigmate de l'Anthoxanthum (pl. 19, fig. 11), et chacune d'elles sera susceptible de devenir foliole, et le stigmate sera une seuille ailée avec impaire (68, 9°). Appliquons la même théorie aux stigmates épars du Panicum (pl. 18, fig. 3), et chacune des fibrilles qui sont elles-mêmes entourées de papilles visibles au microscope, deviendra un rameau à foliation en spirale (71, 40). Il en sera de même des stigmates bifides du Datisca cannabina (pl. 53, fig. 7, 9), des cinq stigmates du Statice armeria, dont les papilles sont encore moins développées que celles de la précédente. Si les papilles du stigmate du Statice speciosa se développaient de la même manière en fleurs ou en petites feuilles, on aurait un des bouquets de rameaux avortés qui entrent dans la structure des choux-fleurs. Il faut en dire autant du stigmate trilobé du Cucumis sativus. Or, si ce développement s'était réalisé, et que l'ovaire n'eût isolé aucune de ses cellules internes en ovules, l'ovaire eût été un entrenœud, et le groupe stigmatique fût devenu la foliation destinée à continuer la tige en reproduisant d'autres entrenœuds.

565. 2º COROLLAIRE. Si, par des démonstrations que j'oserai presque appeler d'un plus gros calibre (413), nous n'étions pas déjà parvenu à mettre en évidence la communauté d'origine de la feuille, du pétale et de l'étamine, nous y arriverions certainement à l'aide de la démonstration de nos infiniment petits. Mais, dans le premier

cas, nous avons suffisamment établi fait; ici, nous le rendrons intelligible, c'ei à-dire nous achèverons de le démontre

564. 1º Quant au pétale, je ne sac pas que la démonstration ait besoin d'aut chose que d'être dessinée; or, quel'e compare, avec la figure idéale de la chi pente de la feuille (pl. 9, fig. 16), l quatre pétales du Raphanus raphanistra (pl. 59, fig. 10) copiées aussi exacteme que possible sur la nature; et qu'on no dise si la nature n'a pas tracé sur chaci d'eux la figure du théorème, et si quatre compartiments latéraux de chaq lobe du pétale, sont autre chose que d cellules aplaties par le progrès du dés loppement paginaire de l'organe, m qui, dans le principe, ont dû affecter forme et la simple juxta-position des c lules juteuses qui encombrent l'intérie des loges d'une orange (621). Variez l'infini le nombre et la disposition des c lules primaires et secondaires, et vo trouverez dans la série de ces combin sons idéales, les types d'organisation pé loïde de tous les végétaux connus.

2º Quant à l'étamine, nous avons que les cellules végétales étaient susci tibles de s'isoler en ovules (594), en c lules juteuses (521), en grains de lec (513), en cellules vertes (511); et ce dern cas se montre dans le sein des orgal foliacés. D'un autre côté, pous avons montré le passage du pétale qui est v déviation évidente de la seuille, à la sor et aux fonctions de l'étamine. De la co binaison de ces deux ordres d'ide résulte la démonstration de la structi de l'étamine. Admettons, en effet, ce q nous avons vu se réaliser sur les cotyléde de l'érable, admettons que les cellule de la feuille idéale, mais typique (pl. fig. 16), n'enfantent, par leurs par internes, que des cellules isolées, 9 des ovules polliniques, que des grain enveloppe dure et testacée, et qui soi susceptibles de s'isoler, vu qu'ils n'e jamais été agglutinés, et de se détacl des parois génératrices, par la déhiscet de la loge a et la décomposition des par glutineuses des cellules b; et la feu

sera une étamine; son pétiole (pi) sera le filament (f); sa nervure médiane le conaccif (cr); et chacun de ses lobes un theca (th), une loge de pollen (pl. 54, fig. 4; pl. 14, fig. 9, 10, 11).

565. Or, que l'intérienr du theca des étamines soient en général occupés, outre le pollen, par du tissu cellulaire glutineux, c'est ce qui a été généralement adopté, depuis que nous l'avons signalé dans nos prenières recherches; ce tissu, on l'extrait, sons forme de gluten, des anthères de l'Hibiscus, même de ses anthères pelonices (pl. 52, fig. 5), des anthères des sugrées (pl. 35, fig. 2), etc. Or, chez les autres plantes, on en constate la présence comme tissu, par des sections transverales de l'anthère très jeune; car plus tard on le trouve décomposé, délité ou paireisé.

366. Je ne sache rien, jusqu'à présent, 🕶 mette mieux en évidence l'organisaim de l'anthère, que l'étamine d'une vis-jeune sieur de Portulaca oleracea (al. 45, fig. 21); en dévoilant aux yeux de labervateur, par transmission des rayons buineux, toute sa structure intime, elle ses apprend, mieux que les plus longues mections, que les grains de pollen (pn) le tissu cellulaire interne des theca (th), comme les cellules transprentes (ce) forment leur tissu cellulaire entirieur; et si l'on cherche à isoler les grande pollen en déchirant l'organe, on D'y parvient qu'en entraînant, à la queue de chacun de ces grains jaunes, des lambesuz plus ou moins larges (m) du tissu cellulaire, aux parois duquel chacun d'eux est attaché par un hile.

567. J'ai déjà eu occasion de citer un fait analogue sur un tube staminifère pelerié de saux acacia (Mém. sur les Tissus organia. 92); ce tube (et ce phénomène était très-commun sur le même arbre, au Lineabourg), ce tube, outre ses dix étamines diadelphes, portait deux ailes pétables, sur la surface desquelles on rencaurait çà et là une ou deux protubérances junes qui étaient grosses de grains de pula; dans le sein de cette anthère anormale, on trouvait du pollen bien conformé

et en grains isolés; mais ensuite venait une espèce de pollen qui tenait organiquement à d'autres grains de moins en moins normaux, lesquels tenaient à des grains affaissés, quoique jaunes, qui, par une adhérence mutuelle de plus en plus forte, formaient évidemment le passage aux cellules voisines, dont le diamètre ne différait pas de celui des grains normaux de la substance pollinique.

568. Ces sortes de monstruosités se représentent fréquemment sur un assez grand nombre de pétales déviés; et, quand le fait se retrouve, sur les pétales éminemment glutineux des monocotylédones, tels que ceux des *Hyacinthus* à fleurs bleues, rien n'est plus joli à voir que la dégradation de ces sortes d'organes, se dessinant par la dégradation limpide et transparente de leurs couleurs.

569. Il nous semble inutile de multiplier l'application de ces résultats théoriques à la structure des anthères; la loi générale étant obtenue, rien n'est plus facile que d'expliquer par elle les cas particuliers. Par exemple, puisque les cellules c sont susceptibles de s'isoler en grains de pollen dans l'une quelconque des cellules b du lobe a d'un pétale, il est permis d'admettre qu'elles conserveront cette propriété dans les cellules du bord de l'organe foliacé; nous aurons alors une étamine bilobée de Momordica elaterium (pl. 26, fig. 4), dont les bords étant, par ce fait, plus riches en développement que le reste de la substance, laquelle est restée stationnaire, se contournent en oreilles bordées d'un cordon de grains dorés. On prendrait presque ces granulations pour de simples glandes épidermiques, tant cette étamine s'éloigne, par sa structure générale, du type qu'affecte cet organe dans l'immense majorité des fleurs. Mais qu'on ouvre ce bourrelet à grains d'or (pl. 26, fig. 6), et qu'on en étale les parois, l'on y découvrira la même structure que dans toute loge, et, de plus, trois vaisseaux longitudinaux, trois placentaires (520) des grains de pollen, qu'on ne voit pas toujours aussi distinctement dans les theca des autres plantes.

570. Si l'on pratiquait une section transversale, vers la base de cette curieuse anthère (fig. 4), on aurait devant les yeux le plan d'une anthère à six loges; or, pour que on fait se réalisat complétement sur l'anthère tout entière, il eut suffi que les deux lobes médians montassent moins. haut et que le tissu cellulaire des intervalles des bourrelets dorés s'enflat jusqu'à les réunir tous les six d'une manière plus intime; l'anthère aurait eu ainsi six theca. Pour que l'anthère fût à quatre loges, ou theca, il oût suffi que l'extrémité inférieure du bourrelet, au lieu de former une espèce d'oreille baissée, remontât parallèlement jusqu'à la hauteur de l'extrémité supérieure [1]; mais alors nous n'avons pas besoin de recourir à une théorie pour admettre l'hypothèse; plus d'une anthère est organisée à quatre loges, qui se réduisent à deux par l'effet de la déhiscence. 'et plus d'une conserve sa structure quaternaire, même après l'explosion. L'étamine à filament si épais du Calycanthus floridus est évidemment quadriloculée, comme on peut le voir par les sections transversales dont la fig. 8, pl. 25, offre deux états, l'un sec et l'autre frais ou humecté d'eau.

571. Enfin on ne se refusera nullement à admettre que les grains de pollen, qui restent agglutinés entre eux, dans les anthères des Orchidées, des Asclépiadées (520), restent agglutinés avec le tissu cellulaire; en sorte que l'explosion de chacun d'eux ne puisse avoir lieu que par la décomposition de celui-ci. Or c'est ce qui arrive visiblement à l'appareil staminifère de l'Impatiens balsamina; et c'est ce que l'analogie nous amène à admettre à l'égard des végétaux dont les sexes, ou tout au moins le sexe mâle, ont échappé jusqu'ici à la détermination systématique.

572. Et remarques bien que la propriété fécondante n'est point attachée à l'une plutôt qu'à toute autre forme de l'utricule pollinique; car nous voyons passer cet

organe mâle de la forme la plus complica et la plus riche en substances gommens résineuses, oléagineuses et glutinent (pl. 37, fig. 5; pl. 44, fig. 6, 8; pl. 48, fig. 1 à celle d'un simple amas de cellules tras parentes, incolores (pl. 24, fig. 6), etc ne se distinguent en rien des cella médullaires des tissus les moins infilu (pl. 48, fig. 8, 9). La forme, qui peut s vir d'indication générale pour reconnit la fonction, n'en est cependant pas caractère indélébile; et il est peut-è encore plus de cas où la fonction exi sans ce caractère, où l'aura seminalis s'emprisonne pas dans l'étui d'un polk qu'il n'en existe où la sexualité mâle affe ce caractère; seulement cette derni catégorie a fixé plus apécialement no attention; et voilà pourquoi elle pour paraître, de prime abord, plus nombre en cas particuliers. Les champignons, lichens, les moisissures, enfin les inne brables espèces de végétaux cryptogat ont leur fécondation; et pourtant à q signe reconnaître l'organe pollinique ces végétaux du bas de l'échelle? que d je? à quel signe reconnaître en géné l'organe mâle des plantes? Par l'anator des pollens ordinaires, on n'obtient qu'i coquille et un tissu cellulaire glutines par la chimie on n'obtient que des si stances inertes; et tout cela n'est pas qui féconde, et d'ailleurs ce qui fécon peut se passer de tout cela.

573. En consiquence, il n'est pas d' gane si grand, si compliqué qu'il parsin qui ne puisse se réduire, en derni analyse, à la dimension et à la structi d'une simple glande, et qui n'ait commes par être une simple vésicule de la pa génératrice, avant d'avoir requ l'imp sion du développement.

### 200 THÉORÈMB.

574. L'ÉVOLUTION (214) EST L'ARALM DE LA GÉNÉRATION (213); L'UNE EST L'GUI DE LA PÉCONDATION, COMME L'AUTRE.

575. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. L'au tomie, en se concentrant, avec toute

<sup>[1]</sup> Dans la même fleur, on trouve des étamines qui ne sont que la moitié, qu'un côté de celle de la fig. 4.

niume d'investigation, sur l'étude de Phone, a retardé de trois cents ans put-tire la découverte des grandes généminios zoologiques. A force de voir la metimous l'enveloppe du même organe, l'aprit s'habituait, autant que la vue, à m per conceveir une autre enveloppe il h fonction. Le premier qui eut l'heurecidée de disséquer, comparativement, home et un animal d'une autre classe dammiferes, fit plus que de l'anatomie; i suvit la route à la physiologie. En unt, les conséquences successives de ette étude éliminaient tant de choses de l'iléetypique de l'organe, qu'en définitive la restait plus que le signe, pour ainsi in, agébrique de la fonction. Or, dans tules les sciences, la démonstration maces reison directe des éliminations, à route s'abrége en se déblayant, et le pial de mire est à domi atteint, dès qu'on beitingue.

Liscest aux chapitres de la fécondation déliginération, qui résument toutes les factions vitales, que s'appliquent, avec in plus de raison, les observations précéinte. A force de compter et de décrire, 🚧 kurs plus menus détails, les organes faireteurs, soit chez les animaux, soit 🖦 ke plantes, on en était presque venu i que qu'avec une de plus ou de moins mpièces grossières, la loi était incapite de fonctionner. Chez les plantes, mi mus occupent ici spécialement, la pare philosophale, pour l'observateur, mi de découvrir le fruit avec ses envebypes, le polien avec son rest et son explosion; et bien des gens courent encore Près ces sortes de découvertes. Or nous tenema de voir (572) que les formes de <sup>[arguae</sup> gésérateur s'offacent, par des dipolatione à l'infini, jusqu'à celle d'une implevésicule, et que, quant à la matière scodente qui est la vio de ces organes, de chappe à tous nos moyens d'investi-Plien; c'est sous l'impression de cette trait que nous prions nos lecteurs de Penier à l'étude du théorème suivant.

M. MINORSTRATION. La fécondation

de l'embryon, dans le sein de la plus interne de deux enveloppes de la graine; mais nous avons démontré, non-soulement que l'embryon n'était qu'un rameau terminal destiné à transplanter, au gré des vents, le type de l'individu, sur lequel il a pris naissance (585); mais encore que, par la pensée, on peut le réduire, et que, dans les premiers instants de son apparition, il se réduisait à deux simples vésicules organisées, accolées bout à bout (482). L'analogie et l'observation directe nous ont amené au même résultat à l'égard de tout bourgeon caulinaire (373); nous avons démontré, dans cette dernière sorte d'organe reproducteur, toutes les pièces qui caractérisent essentiellement la graine, et nous avons établi qu'à une certaine époque, le bourgeon était aussi bien clos qu'une graine; que ses enveloppes étaient tout aussi épaisses que le péricarpe et le périsperme (436); enfin que la gemmation n'a été, pour le bourgeon ainsi clos, que ce qu'est la germination pour la graine (453); ce qui revient à dire : que le bourgeon est une graine qui germe sur la plante, tandis que la graine est un bourgeon qui va germer ailleurs; que la fructification tend à déplacer le type spécifique que la gemmation tend à continuer; que ces deux ordres de phénomènes enfin perpétuent également l'espèce, l'un par la propagation, et l'autre par l'évolution.

577. Or, là où les effets sont identiques, la cause doit être identique à son tour; la fécondation a da passer partout où l'éclosion se montre; en conséquence, et la conséquence nous paraît des plus rigoureuses, le bourgeon caulinaire a été fécondé comme le bourgeon de l'ovaire, et la formation du rameau, qui reste attaché à la tige, est tout aussi bien le produit d'une fécondation, que le rameau destiné à se détacher du fruit. Sans l'imprégnation, l'ovaire axillaire eût avorté tout aussi bien que l'ovaire terminal; ils se seraient flétris à l'état de glande; et l'œil de l'observateur les aurait dédaignés, comme des organes sans nom, dans le coin obscur de l'aisselle d'une feuille ou de la loge d'un fruit.

578. Mais l'embryon n'est qu'une vésicule développée sur la paroi interne d'une vésicule plus ancienne du périsperme (443); et ce développement est l'effet de l'impulsion donnée par l'acte de la fécondation à un des globules de la paroi, de préférence à tout autre globule congénère. Or le périsperme, à son tour, est une vésicule développée sur la paroi d'une vésicule plus ancienne du test de la graine (436); le périsperme a dû être engendré par le même mécanisme qu'il engendre; telle est la loi de la multiplication des espèces; donc il ne s'est développé que par suite d'une impulsion analogue, que par suite d'une fécondation. Le test, à son tour, n'est qu'une vésicule développée aux dépens d'un globule du placenta de la loge du fruit (494). En conséquence de la même loi, la vésicule test a dù être engendrée de la même manière que le périsperme et son embryon. En appliquant la même loi à la loge, qui est une vésicule du péricarpe, au péricarpe, qui est une vésicule des enveloppes florales, enfin, d'organe en organe, on arrivera à admettre que toute cellule, même celle du tissu cellulaire, n'a pu engendrer des cellules internes, que par suite d'une sécondation; car, en dernière analyse, la fécondation se réduit à l'impulsion communiquée à un simple globule empreint du type maternel, qui transmet la vie par le même mode qu'il l'a recue. qui engendre de la même manière qu'il a été engendré.

579. Donc pas une molécule vésiculaire ne se met en mouvement sans y avoir été déterminée par la fécondation; donc, de la base au sommet, le végétal n'est qu'une série indéfinie de générations moléculaires, et il est entier, avec tout ce qui le constitue, dans chacune de ses parties: fleur, fruit, rameau, tronc ou racine, tissu cellulaire ou vaisseau, tout est dans une vésicule organisée.

580. 1er conollaire. La fécondation, dans les plantes chez lesquelles cette sonction est plus accessible à l'analyse, la fécondation est le produit du concours de deux appareils, de sorme, d'élaboration et de

noms contraires: l'appareil passif, l'appareil fécondé ou l'appareil femelle, d'acôté; et l'appareil actif, l'appareil féco dant, l'appareil mâle enfin, de l'autr Ces deux appareils s'attirent pour pr duire, et se repoussent après avoir pr doit, comme deux boules chargées d'unélectricité différente.

Mais, d'après les démonstrations pr cédentes (493, 569), chacun de ces org nes générateurs, ramené à sa plus simp expression, se réduit à une vésicule ég lement organisée et différemment int trée; donc, pour que la fécondation s'a complisse, il ne faut que deux vésicule chargées d'une puissance différente, ma identiques sous tous les autres rappor d'organisation et d'aspect.

D'un autre côté, nous venons de d montrer que tout organe développé pr vient d'un organe fécondé; que, par co séquent, le plus petit globule n'a pu fai saillie, au-dehors de la paroi dont il e un des éléments vésiculaires, sans en ave reçu l'impulsion, par l'acte d'une féco dation. L'observation précédente déponi ce résultat théorique de toute l'étrange qu'il offre au premier abord; puisqui sans avoir recours à une aussi grap complication d'organes que celle qui exis dans une fleur ordinaire, ils nous est pe mis de concevoir qu'ici tout se passe ent deux vésicules voisines et peut-être co tiguës.

581. Or, dans cet énoncé succinct, ui lecture superficielle ne verrait qu'i aperçu; une méditation approfondie trouvera une vérité démontrée.

582. 2º CONOLLAIRE. Après être de cendu jusqu'à la vésicule visible, l'anaigie (489) nous a amené jusqu'au globu qui entre dans les éléments de sa paro nous avons démontré que l'organisatie vésiculaire de la paroi d'une cellule n' chappait à notre œil qu'à cause de l'in puissance de nos moyens d'observatio Or, de la combinaison de ce théorème av le résultat du corollaire précédent, résulte évidemment que la paroi de même vésicule pourra posséder en ple

on mains grand nombre, et à la fois, des globules males et des globules femelles, des phieles susceptibles de donner et des globales susceptibles de transmettre l'impaissa fécondante. Or comme ces globels ne peuvent point se déplacer, ni, proméquent, se rapprocher pour se commiquer leur puissance respective, hesteriest stationnaires et vierges cha-🗪 de leur côté ; mais , à la faveur d'une micule qui se développe côte à côte de la première, et dont la paroi s'organise mme celle-ci en globules générateurs ± sous contraires, il arrivera que les photes mâles de la première féconderont 🖢 globules femelles de la seconde, et 🏲 🗠 globules máles de la seconde, par m change simultané, féconderont les Julies semelles de la première; et chadesdeux grandes vésicules deviendra i la fois appareil mâle et appareil facile, ovaire et étamine ; elle sera, dans intel'acception du terme, hermaphrodite. 1888. Lais les globules fécondés de chame de ces deux vésicules croîtront d'a-📂 k type maternel, s'organiseront de batae manière ; et , en glissant les unes mre les autres, se féconderont réciproprest de la même manière, et cela à húsi, es progression ascendante.

# foution (215) SYNONYME DE FÉ-CONDATION;

Évolution, fécondation mystérieuse et lémise, qui marche silencieuse comme lemps, et progressive, mais invisible, leme la vitesse; parce que la nature ne less a dosés, ni d'une vue, ni d'une ouie less subtile pour apprécier de pareils leuvements.

34. 5 conoximes. Si nous appliquons is résultats obtenus, dans toutes les prélitentes démonstrations, à une tige artidie, à une tige de balsamine, de sarrasin, debilifère, etc., nous aurons pour ballat final, que, dans le principe de les formation, ces tiges auraient pu a dir au microscope que des chapelets de résules transparentes. En esset, nous avons réduit déjà et l'entrenœud et la feuille à n'être que de simples vésicules transparentes (491). Maintenant, nous pouvons concevoir que ces petits chapelets filiformes n'aient pas été destinés à un plus ample développement, et, d'après les corollaires précédents, que chaque vésicule du chapelet soit dans le cas de jouer à la fois le rôle d'organe femelle et d'organe mâle, de recevoir et de communiquer la fécondation; le théorème suivant tirera cette conséquence théorique du rang des hypothèses.

### 21. THÉORÈME.

585. IL EXISTE DES VÉGÉTAUX RÉDUITS A UNE SIMPLE SÉRIE DE VÉSIGULES AJOUTÉES BOUT A BOUT, ET DONT CHAGUNE EST DANS LE CAS D'ÉTRE OVAIRE ET ÉTAMINE.

586. DÉMONSTRATION. Pour démontrer ce théorème, nous n'aurons besoin que de narrer. Les faits sont connus; leur analogie seule était restée inaperçue; mais l'analogie est une découverte; car les faits isolés ne sont que des détails; on en recueillerait en masse, que la science n'en aurait pas fait un pas de plus.

Or, que l'on trace sur le papier le résultat théorique fourni par le précédent corollaire; que l'on réduise par le simple trait, à la plus simple expression, la tige articulée d'une plante phanérogame, en suivant les lois de décroissement que nous venons d'exposer ; et l'on aura devant les yeux la figure de la conferve microscopique que nous avons copiée sur la nature (fig. 5 et 4, pl. 58). C'est celle de la Chantransia glomerata, tousse rameuse et verdâtre, qui, en se ramifiant à l'infini, acquiert dans nos ruisseaux un développement assez considérable. Ici, tige, gemme, feuille, tout se réduit à une vésicule remplie de granulations vertes; et la vésicule joue tour à tour le rôle de gemme, de seuille et de tronc. Le type idéal que nous avons tracé de la végétation ne saurait se vérifier d'une manière plus complète.

La plante ne pousse jamais d'autres or-

ganes, et elle se suffit avec ce simple apparail, pour se reproduire au-dehors et se développer au-dedans.

587. L'analogie nous a amenés à concevoir l'organe mâle, ainsi que l'organe femelle, réduite, chacun de leur côté, à la simplicité d'une vésicule douée des deux sexes à la fois, se fécondant mutuellement, et amenant à maturité l'organe chargé de reproduire l'espèce. La conferve de nos ruisseaux (Conferva jugalis, ou porticalis, pl. 58, fig. 12 et 1<sup>re</sup>) va réaliser sous nos yeux cette hypothèse. Cette plante typique, composée de filaments presque simples, tant ses rameaux principaux s'allongent à l'infini, se présente hors de l'eau comme un écheveau de belle soie verte; chacun de ses fils, observé à un plus ou moins fort grossissement, apparaît comme une série de vésicules cylindriques, ajoutées bout à bout, comme un long cylindre divisé par des diaphragmes d'espace en espace; et entre chacun de ces diaphragmes se déroulent un ou plusieurs tours de spires verdatres qui se croisent entre eux. Or; aux premiers jour du printemps, lorsqu'on observe, au microscope, ces filaments agglomérés dans un verre de montre, on est surpris de voir subitement deux d'entre eux se rapprocher, s'aboucher, en propres ter-'mes, d'entrenœud à entrenœud; car de la surface correspondante d'un entrenœud pousse un tuyau (a) assez court, qui s'unit, par son orifice, au tuyau qui se développe en même temps sur la surface de l'entrenœud du filament voisin. La matière de l'un se rend avec rapidité dans la capacité de l'autre, et le résultat de cet hymen réduit à des formes si simples, est le développement, dans le sein de l'une ou l'autre vésicule, d'une grosse boule (\$\beta\$ pl. 58, fig. 1) qui est la graine de la plante en miniature, et qui en crevant l'enveloppe qui lui a servi d'ovaire, ira reproduire l'espèce, sur des cailloux ou des débris plus éloignés. Le tuyau (a) de l'organe femelle est évidemment l'analogue du stigmate des autres plantes, et le tuyau (a) de l'organe mâle est évidemment l'analogue de l'anthère, ou plutôt du pollen. Or rien ne ressemble plus à l'un que l'autre; et, avant l'union des deux sexes, rien ne ressemblait plus mâle que la femelle; ils affectaient t les deux l'aspect et la structure de l'en nœud (y); et il a fallu attendre le résu de la copulation, pour être en droit désigner le sexe; aussi arrive-t-il q sur le même filament, on voit alternar entrenœuds vides qui ont servi d'anthè et les entrenœuds riches d'une graine ont servi d'ovaires.

588. C'est un beau spectacle, p l'observateur philosophe, que ce p spectacle! En voyant l'amour abdique la sorte tous ses insignes, l'hymen se lébrant à si peu de frais, et le mystèn tier de la génération s'accomplissant s un si mince voile, on se croit à la veille surprendre le plus profond des secret la nature; mais c'est déjà un asses gr résultat, que d'être arrivé ainsi jusqu dernières limites qui le séparent de n

589. 1er conollaine. On admettra difficulté que les sommités du rament la conferve (fig. 4, pl. 58) sont dans k de s'accoupler entre eux, comme les : culations des deux filaments contigui la Conferva bullata (fig. 1); qu'une deux sommités sera l'analogue de l'on mâle, et l'autre l'analogue de l'organt melle; qu'à l'époque des amours plantes, ces deux sommités des noms traires s'attireront pour s'unir, comm pistils et les étamines s'attirent; or, c'a quiarrive à l'égard de cette plante miss copique : nouvelle manière d'envisage fait, qui traduit, en résultat observé, de nos précédents aperçus théorique

590. 2º GOROLLAIRE. La graine conferves (\$\textit{\rho}\$ pl. 58, fig. 1) ne se forme de toutes pièces pendant l'acte de la clation; on en voit auparavant les pres linéaments, dans le sein des articulais encore vierges; la graine y existe et forme d'ovule (\$\textit{\gamma}\$); chaque articulais renferme deux, enveloppées par le ré de spirales.

591. 5° concluies. La germination la graine de la conferve (pl. 58, fig.

ini satir su-dehors qu'un prolongement herbei, qu'ane sommité du rameau (\* fg. 4): plamule close, et, pour ainsi dir, mascotylédone (470).

# 4 corollains. Mais la gemmation de la même plante ne développe pas d'autes sques que la germination; c'est rejeurs la même sommité (d) qui sort de Inticulation caulinaire, ou se fait jour les des enveloppes de la graine. Or, per enfanter l'un ou l'autre bourgeon, il m falla que le même baiser, que le même misée, que le rapprochement des deux meux (d) entre eux ; or c'est ce résultque le carieux développement de l'H7biyction, ou filet d'eau, analyse et dépose, pour ainsi dire, sous nos yeux. l'Ardredyction ne saurait porter un mqui rende mieux la chose; c'est un perbacé à mailles microscopiques 1.57, fig. 7), et affectant rigoureuse-<sup>mil'aspect</sup> et le tissu d'un filet à poisson. millese compose d'autant de bâtons Bindes confervoïdes qu'elle a de côtés; maille hexagonale se forme par l'agdirection bout à bout de six bâtons; raille pentagonale par l'agglutination 🛤 à bout de einq bâtons, etc. Ortoutes nailes finissent par se désagréger; byu hiton (x) se sépare de ses deux in, ans s'altérer ou se rompre ; s'il Maine, c'est par une simple désagglubein des parois primitivement soudées dures parois. Isolé, c'est une vésioule indique fermée et arrondie par les n bouts; c'est le rameau naissant de Me conferve; mais, par sa fonction, m fruit chargé de graines, c'est-àpros de petits bâtons qui vont, en mciat, donner le jour à un feutre ∍blable à celui dont leur mère était un aciments ; et voici par quel mécanisme: n de ces bâtons isolés se rencontrent ou brent par leurs bouts disséremment dries; ce simple baiser les féconde, 🎮 des deux, ou peut-être tous les ha à la fois, donnent naissance à une 🗪 qui se développe à leur point de Man, avec la forme, la structure et la maternelle. Cette gemme développée est un nouveau bâton qui n'attend plus, pour féconder ou être fécondé, que la rencontre d'un bâton flottant de même origine que lui; de cette rencontre, contact, copulation et génération nouvelle sur le type générique. Dès ce moment on a le linéament d'une maille ouverte à trois côtés. Que si, faute d'une nouvelle rencontre de ce genre, ou par suite d'une attraction mutuelle, le tube nouvellement arrivé s'accouple avec l'un des deux premiers éléments de cette chaîne, la maille sera complète, mais elle n'aura que trois côtés; ce qui se rencontre souvent sur les mailles de première formation; si, au contraire, un nouveau bâton se présente, par un bout, au baiser du dernier venu, et par l'autre bout, au baiser de l'un des deux premiers venus, la maille aura guatre côtés, et ainsi de suite jusqu'à la forme hexagonale, où paraît s'arrêter l'arrangement qui résulte de ces accouplements bout à bout.

593. Mais il paraît que chez cette plante, où la 'végétation tout entière se résume en si peu de termes, le temps se réduit comme les formes; il paraît que la vie se passe avec autant de rapidité que les formes affectent de simplicité; car, ayant placé dans une assiette quelques conferves, parmi lesquelles rien ne m'indiquait la présence d'une seule spore de l'Hydrodyction, en deux jours je trouvai l'assiette prise dans un vaste filet de ce curieux végétal.

594. Nos conséquences théoriques passent donc incontestablement à l'état de faits observés. Le végétal se réduit à une simple vésicule allongée. Sous cette forme, tous les mystères de la végétation la plus élevée s'accomplissent: germination, circulation, vie, fécondation, reproduction; pour tout cela, il suffit d'une cellule imperforée, remplie de substance verte organisée.

L'esprit de l'observateur aura de la peine à descendre de la sommité des palmiers, des chênes séculaires, des baobabs millenaires, pour venir chercher l'analogie dans le fragment tubuleux de la petite conferve de nos eaux; mais la nature, si grande, si conséquente dans sa rustique fécondité, n'a pas attaché aux dimensions le monopole des théories.

### 220 THÉORÈME.

595. LE TISSU VÉGÉTAL LE PLUS RICHE EN ORGANISATION NE SE COMPOSE, EN DER-NIÈRE ANALYSE, QUE DE DEUX ORDRES DE CELLULES, LES UNES NÉES SUR LA PAROI INTERNE DE LA CELLULE GÉNÉRATRICE, ET LES AUTRES SUR LA PAROI EXTERNE.

596. HYPOTRÈSE. Lorsqu'on observe par réfraction une tranche transversale et très-mince d'un fragment de tronc d'arbre, on semble apercevoir autant d'organes différents qu'il y a de jours sur ce crible. Ce sont, pour ainsi dire, des étoiles, qui paraissent se multiplier à mesure que l'on fixe le ciel; là des trous ronds, ici des trous hexagonaux; là des séries convergentes de parallélogrammes lumineux, ici des points opaques ; là des orifices béants, d'où sortent en se déroulant des rubans tournés en hélice, en fils élastiques, en tire-bourre. Les physiologistes de l'ancienne école, à un tel spectacle, ne manquaient pas, il y a plus de dix ans, de se mettre à l'œuvre; et ils faisaient scrupuleusement dessiner sous leurs yeux tous les compartiments de ce firmament microscopique; ils prenaient note de la place des trous ovales et des trous anguleux, des taches opaques et des orifices béants; et puis, selon leur méthode d'observation (qui consistait à voir sans toucher, et à raisonner sur un dessin, au lieu de raisonner d'après des expériences contradictoires), ils s'amusaient à propostiquer, à la faveur de cette double vue, qu'on me passe l'expression, la nature et le rôle de chacun des éléments lumineux que le crayon du dessinateur avait configurés · sur le papier. Il est telle planche gravée de nos ouvrages physiologiques qui est couverte par une de ces silhouettes d'un fragment ligneux. Mais qu'un autre observateur s'avisat de confronter la nature avec cette image à points blancs, qu'il voulût s'appliquer à son tour à saire dessiner une nouvelle tranche, grand était

le désappointement : l'image semblaita changé d'hémisphère, et les constellati n'affectaient plus ni les mêmes forme les mêmes localités. De là combat su cause de la dissidence; de la l'appelen moignage de la richesse des microsco Enfin, on se décidait à tourner le rede la médaille, à observer (toujours près la même méthode, trancher, v dessiner et raisonner); à observer, je, le morceau en long, au lieu de l server en large, et puis à l'état et puis à l'état frais Mais ici, nouvelle bien plus importantes dissidences: tubes poreux, fendus, en chapelets, trachées, les fausses trachées, les tres, etc., etc., devenaient autant de jets d'interminables discussions, mais plus doctes discussions. C'était là del' tomie végétale transceudante, dont adeptes eux-mêmes n'étaient pas surs voir trouvé la clef; en sorte que, fat de combattre ainsi dans l'ombre et de voir pas pour témoin le public avec bons yeux, un jour, l'un d'eux quitta à coup le sentier de la docte science, en arriver aux procédés du bonjardir il entreprit (c'est à la lettre) l'his d'un tout petit morceau de bois, qu'i soin de tirer de sa poche, et de d ser sur le bureau, où chacun de sa | pouvait l'apercevoir sans avoir besoi microscope. Ce lecteur parlait série ment, et il ne s'était pas aperçu que morceau de bois vert était la plus sang mystification des procédés académiq et ses adversaires ne s'aperçurent pas plus qu'il n'avait pas seulement fait ! ses dépens ; mais il en résulta que la siologie s'endormit pendant quelque nées sur son immense appareil de tra et de tubes poreux.

597. Depuis lors, et par une sériinterrompue d'heureux scandales, habitué la physiologie classique à v nature plus simple et plus conséqque les figures dessinées; on l'a ame à force de conviction, à faire ellejustice de son propre ouvrage: elle mence à s'exercer au joug d'une obstion plus rationnelle. Quant à nous, alouseprendre notre sérieux; nous n'auross plus à observer que la nature, et nou alous en revenir à l'objet de l'hypothès.

M. Tout cet inextricable feutre de table lamineuses, que l'on observe sur me tranche de bois, la nature l'organise suc deux éléments vésiculaires, deux formes accessoires de la cellule, mais deux formes seulement; car, quant à l'organistica, elle est rigoureusement identique sons l'une comme sous l'autre forme.

599. Mais si l'on veut se livrer avec fruit à l'étude de ces organes élémentaires, ilne faut pas perdre de vue les résultisobtenus par les théorèmes précédents; il n'est pas d'anomalie qu'on ne puisse rancer à la forme normale, à la faveur de cette méthode. Ainsi, pour se rendre compte de la structure d'un tube plongé tans un tissu âgé, il faut revenir, par la penée et par l'observation, à la forme du même tube plongé dans un tissu plus jeune.

600. DÉMONSTRATION. Dans le Nouveau Int. de Chimie organique, pl. 6, p. 318, sous avons fait l'étude de l'organisation fine plante assez commune dans les étangs des environs de la capitale, du Chara his-Ma, dont la planche 60, fig. 1, repréwate an entrenœud (ino). Ce petit fragresferme de grands prodiges, et ritte plus d'une analogie. Cette plante et riculée; les entrenœuds sont creux dremplis d'un liquide dont nous avons denne l'analyse dans l'ouvrage ci-dessus. le se composent, 1º d'une écorce formée de luyaux accolés côte à côte et prenant direction en spirale, et qui sont tous aguisés comme l'entrenœud lui-même; 🥍 d'un cylindre interne, cartilagineux, traé par les deux bouts, à parois trans-Petules, mais qui deviennent opaques a încrustant de carbonate calcaire cris-

Pour procéder à l'observation que nous mus faire, il faut placer l'entrenœud une assiette pleine d'eau, couper in près que possible avec les ciseaux, le meaux qui forment le verticille de missone y végétale.

chaque articulation, de manière que l'articulation puisse être retournée sur ellemême. Alors on fait glisser la pointe du scalpel entre deux tuyaux de l'écorce, en faisant prendre à la lame la tagente du cylindre, et on promène la lame, d'un bout de l'entrenœud à l'autre, pour détacher les tuyaux du tube calcaire qu'ils recouvrent. On divise de la sorte l'écorce en lanières plus ou moins fortes, que l'on coupe au ciseau très-près de chaque articulation. Lorsque le tube intérieur est mis entièrement à nu, on promène la lame, en la tenant perpendiculaire, dans le but de ratisser seulement la surface, et d'enlever les cristaux calcaires dont elle est incrustée, sans endommager le tissu organique; la surface du tube apparaît aussi lisse qu'un tube de verre. Qu'on place ce tube, dans cet état, au foyer du microscope, en ayant soin d'entretenir l'eau qui le baigne, et qu'on l'observe par réfraction, on distinguera, dans son intérieur une circulation qui indique sa direction, à la faveur des petits globules que le liquide charrie. Qu'à la hauteur des deux points au (fig. 1) on pratique, sur le tube décortiqué, deux ligatures, par un fil de soie qu'on serrera promptement; si l'on coupe ensuite les deux bouts de l'entrenœud entre la ligature (a) et l'articulation (no), on aura l'entrenœud factice que représente la figure 2. On croirait, au premier abord, que ce fragment, séparé de ce que les premiers physiologistes ont surnommé les nœuds vitaux d'une plante (no), doit subitement être privé de la vie; il n'en est rien, et la vie circule, dans ce fragment de tube, tout aussi bien que dans le tube de l'entrenœud, pourvu que le fragment reste plongé dans une eau limpide. Bientôt les deux ligatures (ex fig. 2) tombent d'elles-mêmes; les extrémités de notre tube factice se sont cicatrisées, elles sont aussi bien imperforées qu'elles l'étaient dans l'entrenœud avant son amputation; et la circulation continue dans l'intérieur jusqu'à deux mois de suite, s'il ne survient pas de circonstances contraires dans le liquide ambiant.

601. Que l'on trouve dans le règne vé-

gétal une cellule plus complète et mieux isolée de ses congénères que notre cellule factice (fig. 3)! mais le calibre en est tel, que l'analyse ne réclame plus le secours des puissants microscopes; nous avons donc rencontré une cellule qui se laisse aborder par l'anatomie, et dont le scalpel peut nous dévoiler les mystères.

602. Or, à travers la transparence de la paroi externe, on observe deux sortes de globules en mouvement : 1º les uns qui se dirigent de gauche à droite, et qui, arrivés au cul-de-sae de l'extrémité, prennent la direction parallèle, mais en sens inverse de la première, la direction de droite à gauche, jusqu'à l'extrémité opposée, où ils tournent le cul-de-sac pour reprendre la direction de gauche à droite, et cela sans fin , jusqu'à l'extinction de la la vie; 26 les autres, d'un plus grand diamètre, moins nombreux, qui s'arrêtent à la ligne de démarcation et tournent sur eux-mêmes sans se déplacer, obéissant ainsi et à la loi de leur propre pesanteur, et au double mouvement que leur impriment les deux courants simultanés du liquide au fond duquel on les voit plongés.

603. Mais, en analysant le phénomène, on découvre que la ligne de démarcation des deux courants en sens inverse, au lieu d'être parallèle aux deux bords, se dirige obliquement, en écliptique et non en équateur; on observe en même temps des séries de globules verdâtres, immobiles, parallèles à la ligne de démarcation, et qui forment de chaque côté une couche verdâtre qui paraît tapisser le tube extérieur. Si le tube était une vésicule sphérique, la disposition en spirale de ces séries de globules apparaîtrait dans toute son évidence; ici, il faut avoir recours au raisonnement pour compléter le fait.

604. Pour s'assurer ensuite que la circulation s'opère sous cette couche verdâtre et globulaire, et que cette couche
tapisse la paroi externe de la cellule, on
n'a qu'à couper obliquement le cylindre
avec un rasoir; on voit le liquide, obéissant à sa propre impulsion et à l'action
que les parois exerçaient sur lui, s'écouler au-dehors; la partie la plus épaisse

(a), celle qui se coagule au contact del'eau se traînant contre la paroi verte (A) qui l retient et la chasse au-dehors (pl. 60 fig. 3); le tube est vide de liquide, et ave l'aide du scalpel, on s'assure que la couch verdâtre (A) adhère, comme un tube plu interne, à la paroi absolument incolor d'un tube externe et cartilagineux (y). O obtient ce dernier cylindre, entièrement dépouillé de substance verte, en le lavai à plusieurs reprises dans l'eau distillét il s'offre alors avec l'aspect d'un tube d verre à paroi d'une minime épaisseur.

605. Ainsi, la vie de la cellule résult du jeu de trois éléments: 1º d'une vés cule externe, incolore, à paroi sans org nisation visible, dont l'unique fonctit paraît être d'aspirer le liquide ambiant d'expirer le liquide interne; 2º d'une visicule organisée en séries de spirales d'vésicules qui sont infiltrées de matiét verte; 3º enfin, d'un liquide élaboré, iner par lui-même, mis en mouvement par seule influence de la membrane verticar le mouvement cesse dès qu'un acc dent à produit la moindre solution (continuité sur le tissu vert.

606. Que les spires de globules soit plus ou moins serrées sur la membra verte, cela n'est pas un caractère esse tiel; et l'on accordera, sans beaucoup disficulté, que les phénomènes de la vit lité auraient tout aussi bien lieu, da l'intérieur de la cellule, si les tours spires se trouvaient plus écartés; mi alors les intervalles paraîtraient incolor par réfraction, à cause, soit du peu d'I tensité de la couleur inhérente à une au mince membrane, soit plutôt à cause q les globules seuls des spirales sont inf trés de cette couleur. Dans ce cas, si l corce s'esfaçait sur notre Chara hispid en s'amincissant, comme elle s'efface s les autres espèces de ce genre; que l'é trenœud restât à des dimensions mici scopiques, quelle différence remarquers on entre un filament de conferve (pl. ! fig. 2) et une tige articulée de Chara? cune qui soit réellement essentielle. Ot rameaux naissants du Chara (fig. 1. \$) rea sent cette hypothèse; et, si on les détach

de h tige maternelle pour les soumettre. aissi iselés, à l'observation, je doute qu'on neprèpes ces sommités pour des sommités decontres; mais, à cet âge, les rameaux conferoides du Chara laissent lire, dans l'atérieur de leurs entrenœuds, le mouvenent da liquide, aussi distinctement que ms l'avons observé dans le sein des grads entrenœuds. Quant aux tours de pire de la substance verte, on ne les y distingue pas encore, par la raison que les globules encore réduits à de minimes dimensions, sont inaccessibles à nos poyens d'observation microscopique (480), Or le long filament d'une conferve s'incraste de calcaire, comme le tube du Chara; seulement la croûte, étant ou trop mice ou non cristallisée, ne s'oppose pas i h transparence des parois, comme chez la Chara; chaque entrenœud se compose d'me vésicule incolore à parois cartilagimuses, tapissées d'une membrane verte des laquelle serpentent des tours de spire rats (pl. 58, fig. 1). Leur intérieur est rapli de liquide; on ne l'y voit pas circer, à la vérité ; mais le lecteur m'a derace dans l'explication de cette différence; er la circulation ne peut être reconnaismble, à l'œil de l'observateur, qu'à la fa-🏧 des globules que le liquide charrie; ≪, si les globules ne se forment pas dans mide en mouvement au sein d'une conte, le liquide paraîtra en repos; et c'est ce qui a lieu chez les conferves. Mais Imlogie y démontre évidemment ce que Febervation directe est impuissante à y diconvrir: la circulation.

607. Enfin nous avons déjà démontré l'assigne de toutes les cellules du tissu collisière avec les entrenœuds d'une conferve (586), et, par conséquent, avec la cellule factice (600) du Chara; il est donc accessire d'admettre à priori que toute cellule verte est organisée comme les deux per nous venous de décrire; qu'elle se repose 1º d'une membrane incolore; l'une membrane verte qui tapisse celle- dit qui est organisée en spirale; 3º d'un l'alle qui circule, soit visiblement, soit invallement.

Ayons recours à l'observation di-

recte, pour démontrer l'existence de ces trois caractères, dans le sein de chaque vésicule du tissu cellulaire végétal:

609. 1º Le mouvement du liquide devient visible par la formation ou plutôt la coagulation des globules albumineux dans le sein de chacune des cellules vertes du Zannichellia palustris; cellules qui s'agglutinent et se groupent entre elles exactement de la même manière que les cellules de tout autre tissu végétal. Il est plus que probable qu'à l'aide de certains procédés, on parviendra à découvrir ce mouvement, d'une manière distincte, dans le sein d'une foule d'autres plantes, où l'analogie révèle son existence.

610. 2º Toute cellule qui végète se compose, ainsi que la cellule factice du Chara, d'une vésicule externe, incolore, diaphane, imperforée, laquelle est tapissée d'une couche colorée, en général verte; couche mince et peu consistante, sur laquelle on distingue, par une attention plus ou moins soutenue, des tours de spire réguliers, marqués d'un plus ou moins grand nombre de globules.

611. On constate l'existence simultanée de deux vésicules, l'externe incolore, et l'interne verte qui tapisse celle-ci, dans les cellules isolées des cotylédons de l'érable (pl. 29, fig. 7) et des plantes grasses; il suffit de broyer dans l'eau cette fécule verte, pour éventrer la vésicule externe, pour la vider de la membrane verte qui la tapisse et la colore, ainsi que du liquide qui la distend. La vésicule externe, ainsi dépouillée de tout ce qui n'était pas elle, ne se distingue plus de la couhe du liquide qui la recouvre que par ses bords.

612. Quant à l'existence des spires dans le tissu de la membrane verte, il suffit d'en avoir été averti une fois pour la retrouver presque dans toutes les cellules, qui n'ont point encore sacrifié leur organisation intérieure au profit des développements des organes voisins. Ces spires sont frappantes sur les grains de pollen d'un nombre considérable de plantes; elles n'échappent à la vue, chez les autres, qu'à cause de l'opacité du test. La fig. 20, pl. 41, représente ces spires sur le pollen de la balsa-

mine, observé à différents états; les globules pn y sont les plus jeunes; ils ont 1/25 de millim. dans tous les sens; ils sont tirés du sein de l'anthère longtemps avant l'époque de l'explosion; ils entraînent après eux des aiguilles de phosphate de chaux (d) [1] et des fragments du tissu glutineux du Theca (1); quelques-uns d'entre eux offrent deux tours de spire croisés. Le pollen e, plus avancé en âge, a pris une forme allongée; il a 1/25 de millim. sur 1/33; les spires ne sauraient se dessiner, à travers la paroi, d'une manière plus nette. Le pollen«, moins grossi, est observé à un état voisin de la dessiccation; il offre dans son sein l'analogue du noyau des globules du sang; noyau imaginaire produit par le jeu de la réfraction lumineuse.

613. Dans les cellules de la paroi de l'anthère, les mêmes spires se montrent aussi régulières, pourvu qu'on les observe à l'état frais; nous allons, plus bas, revenir sur ce point.

614. On les rencontre, avec les mêmes caractères, dans les cellules de tout tissu doué du pouvoir d'élaborer l'air atmosphérique; l'endocarpe du fruit de l'Urtica dioica se compose d'un couche ligneuse de cellules (pl. 51, fig. 9, ce), dans lesquelles on distingue avec netteté les spirales dont nous parlons. On retrouve les mêmes spirales, aussi régulièrement disposées, dans le sein des cellules qui forment la couche externe de l'embryon de la même plante (fig. 7); mais il faut se servir, pour obtenir ce résultat, d'une goutte d'acide sufurique, qu'on a soin de renouveler deux ou trois fois, afin de dissoudre les substances qui rendent le tissu opaque; de cette manière on met à jour la structure de ce tissu; on le trouve formé de séries longitudinales de cellules, dont les dimensions varient autour de 1/50 de millimètre, et chacune d'elles possède ses tours de spire.

615. Enfin il n'est pas de cellule organisée, à l'exception des cellules épuisées, qui, à la faveur des réactifs ou de certains

[1] Nouv. système de chimie organiques, p. 520.

procédés d'observation, ne soit dans cas de laisser distinguer, à travers ses p rois, les tours de spire qui les tapisses

616. Mais admettez que la cellule, lieu de se développer sur la paroi inten de la vésicule-mère, se développe au co traire sur la paroi externe de la vésicul émanant du même globule intégrant, el aura la même organisation d'une maniè ou d'une autre ; seulement , comme da le second cas, elle aura, pour se dévele per, l'interstice des cellules, le canal. la nervure ou du vaisseau (528), elle s' longera progressivement de toute la lo gueur de la nervure ou du vaisseau; et pouvoir résringent de chaque pièce son organisation intérieure augments avec le grossissement de l'organe, la spi se dessinera, dans ce long cylindre, au vigoureusement que dans les tubes cyli driques des conferves (pl. 58, fig. 10 Mais l'allongement de la cellule-cylind peut être indéfini, comme l'allongeme de la cellule-feuille ou tronc (525), da l'une des interstices de laquelle notre ( lindre se développe. A une certaine phi de cet accroissement, l'observation : croscopique, relativement à la structu intime de cet organe, ne devient réalis ble que sur des fragments; il faut rom le tube pour l'étudier; et si on ne tit pas compte des conséquences de cette lution de continuité, on sera exposi admettre des accidents, pour la représ tation des phénomènes normaux de l' ganisation. Ainsi, comme le liquide qui re plit la capacité de chacun de ces tubes! coulera par les deux orifices artificiels, sera porté à croire que le tube était v de liquide et rempli d'air; comme les 🖣 de spire, devenus plus solides en s'all geant, et cédant à leur élasticité nature se dérouleront au-dehors du tube, phé mène qu'on n'a pas lieu d'observer sur cellules du tissu cellulaire, à cause du de consistance de ces spires, on sera por croire que ces spires sont le caractère tinctif de ces tubes, que l'on déco d'un nom différent de la cellule, qui susceptible d'être embrassée d'un coup d'œil, à la faveur des verres grot

sats. Achevons de démontrer l'identité de ca deux sortes d'organes, sous tous le rapports autres que celui du développenent en longueur.

617. L'analogie nous a servi suffisammet à établir, que chacun de ces cylindres était imperforé à ses deux extrémités, que chacun d'eux était l'équivalent d'une cellule ordinaire, mais allongée. Ayons recours à l'observation directe, et à l'aide de certains procédés, et en present pour sujet d'étude un certain ordre d'organes, nous obtiendrons le même résultat.

Nous avons déjà constaté depuis longtemps [1] qu'en laissant bouillir dans de lem aiguisée d'acide nitrique un fragment de la tige de Pondanus, on parvemit à isoler du tissu les sommités vascalaires, sous forme de cônes, dans le calde-sac desquels vient expirer la spire. La complétant, par la pensée cet organe, cest-à-dire en le supposant terminé, par Pastre extrémité, comme par celle que fen a sous les yeux, il est évident que le Pisseau à spirales est une cellule allongée. Or, il est évient qu'en raccourcissant k tabe, qu'en réduisant sa longueur à des discusions convenables, pour que la lenille puisse en transmettre l'image entière à l'œil de l'observateur, on aura sous les Just à réalité de la figure idéale à laquelle senduits la raisonnement.

618. Que l'on débarrasse, en esse ux placestaires d'un jeune pistil du Periploca agustifolia (pl. 42, fig. 4), on obtiendra me masse de petites cellules spiraligères (pl. 6 sa, α) disposées au sommet du tube traculaire va β, qui est là réellement imperferé ainsi qu'à sa base. Ce groupe de celleles spiraligères est un groupe de places vaisseaux qui tendent à se distriber dans la chair du stigmate (si fig. 4). Or, lorsque le pistil se développe pour mether vers la maturité, on voit toutes en petites vésicules allongées s'étirer en large cylindres, et leurs spires se dessi-

619. Mais on en obtient un autre, non moins important que le premier, qui est que le vaisseau au premier âge ne diffère en aucune manière d'une cellule ordinaire, quant à sa structure intime et superficielle; qu'il se compose, comme elle, d'une vésicule externe, incolore et diaphane, d'une vésicule verte intérieure qui tapisse celleci, et sur laquelle se dessine la spirale; enfin, d'un liquide qui remplit sa capacité et qui sert à son élaboration spéciale.

620. La seule différence à laquelle la nature semble avoir attaché un caractère essentiel, c'est que la cellule-vaisseau est formée par le développement d'un globule appartenant à la couche extérieure de la paroi maternelle d'une autre cellule, tandis que la cellule ordinaire est formée par le développement d'un globule interne de cette paroi ; que la première n'a de limite que la longueur de l'interstice formée par le dédoublement des parois de deux cellules contigues, tandis que la seconde a pour limite la vésicule qui l'engendre et qui l'emprisonne dans son sein; que la première, ne se trouvant pressée que circulairement, se moule en un cylindre ou en un tube prismatique, tandis que l'autre, étant pressée sphériquement, s'inscrit par des facettes dans une sphère, ou ne se développe pas plus en longueur qu'en largeur.

621. 1st conollaire. Une cellule donnée est toujours apte à se reproduire avec son type à l'intérieur comme à l'extérieur; elle est apte à recevoir à la fois l'influence de deux fécondations, l'une externe et gemmaire (454), l'autre interne et ovulaire. Or, nous avons réduit, non-seulement toutes les formes d'organes, mais toutes les formes de végétaux, au type et à la dimension d'une simple cellule (485). Ici nous retrouvons, dans la cellule, le double mode de développement de tout végétal.

ner, d'une manière plus tranchée, à travers leurs parois. La dissection comparative de tout autre organe vasculaire, aux deux époques extrêmes de son développement, amène infailliblement au même résultat.

<sup>[1]</sup> be les tissus organiques, \$ 26. 1827.

Dono, la démonstration du théorème est complète, et le végétal existe tout entier, et ayec tous ses phénomères, dans chaquie de ses cellules a la fois.

622. 2° COROLLAIRE. La cellule vasculaire se compose donc, ainsi que la cellule ordinaire, 1° d'une vésicule externe incolore, qui n'est que le globule développé de la cellule génératrice; 2° d'une vésicule colorée, verte en général (surtout dans le jeune âge), dans le tissu de laquelle, ou contre les parois de laquelle serpentent des tours de spire; 3° d'un liquide élaboré et organisateur. Ce liquide n'est remplacé par l'air, comme dans toute autre cellule, que lorsque l'organe a cessé son développement.

623. Il nous reste à démontrer que :

#### 23. THÉORÈME.

TOUTES LES AUTRES FORMES D'ORGANES ÉLÉ-MENTAIRES, QUE L'ON A DÉCRITES DANS LES LI-VRES, NE SONT DUES QU'A DES ILLUSIONS D'OP-TIQUE, ET A L'IGNORANCE DANS L'ART DE L'OBSERVATION.

624. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. Si les observations longtemps en voque devaient être adoptées sans examen, il s'ensuivrait que le tissu végétal compterait un bien plus grand nombre d'organes élémentaires; que ce nombre même pourrait être regardé comme indéfini, tant le cadre d'une pareille classification est peu méthodique. Nous aurions, d'après nos observateurs. à trouver dans le tissu végétal : 1º des clostres, ou cellules en fuseau; 2º des raphides, ou tubes en aiguilles; 3º des tubilles ou du parenchyme, ou cellules allongées; 4º des méats vasculaires; 5º des cellules composées, dont les parois sont des cellules hexagonales; 6º des vaisseaux poreux, ou criblés de pores sur leur sursace externe, et de pores tels, que la poussière y passerait avec les liquides, et que les liquides en sortiraient aussi mécaniquement et aussi peu physiologiquement qu'ils y seraient entrés; 7º des fausses trachées, ou vaisseaux annulaires, fendus ou rayes, cylindres percés, non plus de por mais de belles et larges fentes; 8º des tr chées, en tout point identiques avec trachées des insectes, formées par l'a glutination des tours de spire entre et d'autres les ont nommés vaisseaux spira ou aériens, d'autres vaisseaux pneuma phores, renfermant dans leur sein des va seaux chilifères roules en spirale; 90 a vaisseaux mixtes, bien plus curieux q les autres, vu qu'ils sont alternativem fendus, poreux ou roulés en spirale, de différents points de leur étendue; 100 ( vaisseaux propres, ou réservoirs des s propres, qui ont le grand avantage de s tre pas poreux; 11º des vaisseaux simp et des vaisseaux composés de vaisses simples ; 12º des tubes simples qui ne li sent pas que d'être ramifiés et anastome entre eux ; 13º des cellules fibreuses, c'i à-dire possédant, dans leur intérieur, : fibres, disposées d'une manière si var selon les familles, que nous étions r nacés de voir éclore un volume in-qua sur ce seul point; car une pareille ve de découvertes ne saurait être épui par ces premières fouilles.

625. Mais heureusement pour la scie positive que ces découvertes ne sont des créations nominales, qui s'en vont s un trait de plume, comme elles étaient nues par un simple coup d'œil.

626. Les auteurs qui ont vu des tu criblés de fentes ou de pores n'ont jan pris la peine de se demander à quel si ils reconnaissaient que ces points, di remment éclairés que le reste de la s face, étaient des fentes ou des trous. se mettait bien en peine de tant de : cision, il y a dix ans! « Voilà une fer la voyez-vous bien? - Mais comment vez-vous que c'est une fente? - Cela a l'air, et je ne sais pas pourquoi on n mettrait pas que c'est une fente. . Ce loque résume toute la science d'ele voir et juger, et inviter les autres à ju de même. Dans l'esprit d'auoun de observateurs par un seul sens, il n'é venu de se demander si la logique o naire n'exigeait pas de soumettre le té : gnage de la vue au contrôle des au ses, au contrôle de l'analogie et de l'expérime somparative. On n'y regarde pas de siprès, quand on est sûr de n'être pas contrédit; et on est peu porté à la contradiction, quand on se trouve sans juge,

697. přepastration. Nous avous déjà établi, dans le Nouveau système de chimie organique, 55\*, les principes généraux de l'art d'observer les infiniment petits. Ces principes se réduisent à une proposition ben simple, d'une évidence qui paraît basale, et qui est pourtant, dans la science, me nouveauté : jugar des corps microscopapes d'après les mêmes règles d'observation et de raisonnement que l'on juge des corps visibles à l'æil nu ; contrôler les observations les unes par les quires, et n'awacer un fait comme démontré, qu'après woir épuisé toutes les hypothèses et avair réfuté toutes les objections. Appliquons cette méthode d'observation à la question qui nous occupe,

628. Décider que l'on vait une perfontion, parce qu'on a sous les yeux, sur le porte-objet du microscope, un point lemineux entouré d'un cercle ou d'un catre poir, ce serait raisonner comme le ferait un homme qui, placé à cent pas de ditance, déciderait qu'un châssis n'a pas de vitres, par cela seul qu'on voit le jour sa travers.

Per qu'une membrane, le plus contisee et la plus unie, paraisse, au microexpe, perforée ou sendue, il sussit qu'elle boucle sa surface; car chaque bosselure déviera les rayons lumineux, à la manière Les lentilles de verre, et par conséquent elle offrira un champ éclairé, plus ou moins étendu, selon que la lentille sera plus on moins aplatie, et un cadre noir. Quiconque débute aux études du microscope se laisse prendre à cette apparence ; ■ pous avons vu les plus habiles physitiers se méprendre sur ce point d'optique mescopique, aussi facilement que les priologistes, qui ne se piquent pas d'èphysiciens. Il est vrai que chez les Priciens c'était une simple inadvertance, et que chez les physiologistes l'illusion a acquis la ténacité d'une erreur. Pour se rendre raison de ce phénemène trempeur, on n'a qu'à étendre une membrane transparente sur une souche de petits grains de sable; la membrane soulevée par ces petits supports paraîtra criblée de trous au microscope. Or, si les bosselures avaient lieu en travers ou en long, au lieu de se disposer sphériquement, la membrane paraîtrait criblée, non de pores, mais de véritables sentes.

629. Outre les bosselures, une membrane peut encore paraître criblée de pores, par l'effet des globules qui recouvrent ou tapissent sa paroi; rien ne paraît plus perforé de part en part qu'une cellule glutineuse grosse de granules verts ou de grains de fécule.

650. Il me paraît que ce qui a le plus contribué à faire considérer les membranes de certains organes comme criblés de porse et de fentes, c'est la facilité avec laquelle l'observateur pouvait expliquer de cette manière l'introduction des gas dans la capacité de l'organe: l'introduction éprouve si peu d'obstacles, les portes ouvertes! mais il ne s'avisait pas de se demander comment l'air pouvait s'introduire à travers l'épiderme, dont les cellules, grâce à leur aplatissement et à leur vacuité, n'offrent certes pas la moindre image d'un pore.

631. Mais l'air n'a pas besoin, pour s'introduire dans un organe, que sa surface soit criblée de pores visibles à nos moyens d'observation. Quelle membrane moins poreuse en apparence que la paroi des cellules d'un tissu médullaire? et cependant on les trouve souvent remplies d'air atmosphérique, ainsi qu'on le voit aux gros globules («) de la fig. 5, pl. 3. Ce sont des vésicules enflées d'air que ces globes noirs; on s'en assure en déchirant le tissu sur le porte-objet; on voit en esset chacune de ces images se dégager en bulle (a) et le tissu reprendre toute sa transparence. Les membranes organiques sont, il est vrai, perméables aux gaz et aux liquides; il faut donc qu'elles aient des pores; mais ces pores sont invisibles à cause de leur ténuité, et des limites de nos moyens de grossir les images. Quoi de plus lisse,

de moins poreux en apparence que le tube cartilagineux du Chara (600) dont nous avons parlé plus haut? et pourtant nous avons fait voir, dans le Nouveau système de Chimie organique, avec quelle rapidité les liquides pénètrent et s'exhalent à travers ce tissu [1]. Donc la présence des pores visibles n'est nullement nécessaire aux fonctions de l'élaboration.

632. Les expériences suivantes démontreront que les partisans des pores ont été dupes d'une illusion assez grossière.

635. 1º Soit la fig. 4, pl. 5, représentant un fragment d'un gros vaisseau de la tige du Cucumis pris près d'un bourgeon; nous n'aurions pu trouver un échantillon qui, aux yeux de nos physiologistes, réunisse à un plus haut degré les caractères d'un tube poreux; il en est certes criblé dans un ordre assez régulier. Eh bien, qu'on étende ce fragment sur le porteobjet du microscope à sec, et qu'on le recouvre ensuite d'une nappe d'eau, il est évident que cette nappe emprisonnera toute la couche d'air que recouvrait le fragment: donc, si cette lame membraneuse est réellement criblée de pores. on n'aura qu'à promener le dos d'une aiguille sur la membrane, pour voir sortir, par les perforations, les bulles d'air ainsi comprimé; or, quelque précaution que l'on prenne, on ne parvient jamais à faire sortir l'air que de dessous la membrane.

634. 2º En prenant l'inverse de l'expérience précédente, si l'on a soin de plonger dans l'eau un de ces prétendus tubes poreux, jusqu'à ce que l'eau en ait chassé tout l'air qui s'est introduit dans son intérieur (616), si on laisse écouler la nappe d'eau qui recouvre le tube, ses deux bords s'agglutineront, et empoisonneront ainsi l'eau qui a chassé l'air de ce cylindre; mais alors, si le tube est poreux, par la moindre pression on pourra faire suinter le li-

quide, à travers ce crible, en gouttelette aussi visibles que ces prétendus trous or c'est ce qu'on n'obtient jamais.

635. 3º Si ces points brillants étaies des perforations, ils s'agrandiraient pa la dessiccation de la membrane; mais, a lieu de s'agrandir, ils s'effacent et disp raissent, pour se confondre avec l'aspe général du tissu de la membrane, q forme alors un tout continu. Or cela i peut avoir lieu qu'en admettant que ch cun de ces prétendus pores est l'ima réfractée d'un globule, d'une petite vé cule infiltrée de liquide, laquelle s'arro dit en lentille réfringente, mais dont l parois s'affaissent en se vidant par dessiccation, et participent alors du po voir réfringent de la membrane plane unie, à travers laquelle les rayons lun neux passent sans se briser.

636. 4º Nous savons avec quelle pers vérance les couches d'air s'attachent a parois des corps, et surtout aux par des petits orifices. Si nos points lumine étaient des pores, ces pores retiendrais tous une bulle d'air, lorsqu'on met tube en contact avec l'atmosphère; m alors ils deviendraient tous plus lumine: lorsque la membrane sur laquelle on observe serait étendue à sec sous l'obje tif, que lorqu'on la recouvre d'une nap d'eau (633), par la raison qu'une bu d'air dans l'eau paraît noire, de mê qu'une goutte d'eau observée par réfr tion dans l'air. Or c'est le contraire arrive; ces prétendus pores sont b plus lumineux dans l'eau que dans l'a Donc ce ne sont point des pores, m des granulations organiques analogues ; granules de fécule qui, observés par fraction, sont noirs dans l'air et limpi dans l'eau [2], analogues aux grains pollen qui, à sec, apparaissent comme bulles noires percées d'un trou (pl.

<sup>[1]</sup> Les globules en spirale de la membrane verte, qui tapissent le tube, et se dessinent sur les parois de cet organe, auraient sans doute porté les partisens des pores à en admettre ici, comme ils l'ont fait ailleurs; car à la faveur du jeu de la lumière, à tra-quers cos nombreuses séries de globules, le tube

paralt aussi régulièrement perforé que les plus bé figures de vaisseaux poreux, publiées dans nos l tés. Mais l'anatomie de l'organe nous a appris à s la part de l'illusion (600).

<sup>[1]</sup> Nouveau Système de Chimie organi, p. 58°.

fig. 6, 7), et qui reprennent leur limpidité dans l'eu (ibid., fig. 8).

637. Ce que nous venons d'établir à l'éged des prétendus pores s'applique ignement aux prétendues sentes des tube. One le globule mystificateur, au lieu d'être sphérique, devienne ovale, et se dereloppe beaucoup plus en largeur qu'en logueur, on ne manquera pas, après le 🌬 court séjour dans l'air, de voir une kate se dessiner sur son aire. Il suffira pour cela que l'aire s'affaisse; car cet afimement déviant les rayons lumineux fine autre manière que le bourrelet conrese, paraîtrait noir, entouré du bourrdet blanc, et donnerait aux globules la mae d'une navette ; les grains de pollen les mince offrent tous ce phénomène, imqu'on les observe à sec (planche 41, \$ 18, a; pl. 26, fig. 8, a; pl. 14, fig. 7). honsequence, soient des globules sphéiques et allongés, rangés avec ordre sur hurface d'une membrane, et l'ignorance 🛦 jerdela lumière va en faire tout autant h trous d'un crible organisé. Mais ce n'est 🎮 là la seule source de ces illusions ; il med une autre plus constante, plus inlémete à l'organisation essentielle d'un abe rasculaire, surtout en ce qui regarde la fentes.

🚧. Nous avons vu que les spires se dérodent dans l'intérieur d'une cellule allegée et en tapissent la paroi; ce fait direnda évident par la dissection du tube des Chara (pl. 60, fig. 2), et surtout par Inherration des entrenœuds des confer-庵 (pl. 58, fig. 10); mais ces spires si casmieset d'un tissu si tendre dans le jeune 🕶 de l'organe qui les recèle, acquièrent, 🏲 le progrès de leur développement, benecoup plus de consistance que la paroi da tabe. En effet, si l'on abandonne des en de cucurbitacées à un assez court Raisage dans l'eau, tout ce qui est memrme finit par se décomposer et par tombue bouillie; il ne survit que les paquets traiseaux, ou plutôt que les paquets de Tru (pl. 2, fig. 3), qui conservent entre da leurs anciens rapports d'adhérence tie position, à la faveur de quelques débis du tissu qui les unissait et qui les retient encore, quoique avec assez peu de force; car le moindre effort de traction suffit pour désagréger ces spires entre elles, et elles se dégagent alors libres de toute entrave, et isolées de tous les organes auxquels seules elles ont survécu.

639. Or des corps aussi durables et aussi roides, se roulant entre les parois de la membrane pour ainsi dire glutineuse du cylindre générateur, doivent laisser sur celle-ci des empreintes, et, par conséquent, produire, par réfraction, des effets de lumière de plus d'un genre, selon que les pas de vis seront plus ou moins larges, que les tours de spire seront plus ou moins nombreux, plus ou moins pressés, et roulés dans le même sens, ou dans un sens contraire, au sein de la même capacité. Nous avons, en esset, déjà observé que les spires n'étaient pas toujours simples, qu'on en comptait jusqu'à sept dans certaines plantes, et il est plus que présumable déjà que, dans certains organes, ces tours de spire n'affectent pas tous la même direction.

640. Or examinons d'une manière hypothétique les divers phénomènes optiques auxquels la disposition des tours de spire, roulés dans un cylindre peu résistant, est dans le cas de donner lieu.

641. Admettons que l'intérieur du cylipdre ne renferme que deux tours de spire, espacés comme sur la fig. 1, pl. 2, mais dont le tissu soit d'une transparence telle, que, réduit à sa simplicité, il se confonde avec le tissu qui l'emprisonne. Ces deux spires seront ou dirigées dans le même sens, ou leurs tours se croiseront entre eux à leur rencontre mutuelle. Dans le premier cas, sur les bords du cylindre observé, on devra remarquer un point opaque &, fig. 1, qui correspondra au tournant d'une spire; car, en ce point, la substance de la spire doublera d'intensité aux yeux de l'observateur, puisque les rayons lumineux, pour arriver à l'objectif, auront à traverser ces deux épaisseurs presque superposées; le cylindre aura donc deux rangées de points que, par le jeu de la lumière, les observateurs scront exposés à prendre pour des

pores, et l'organisation de la fig. 1<sup>re</sup> apparaîtra avec l'aspect de la fig. 12; dans le second cas, c'est-à-dire si les trous des deux spires se croisent entre eux, le cylindre offrira trois rangées longitudinales de points alternes, la médiane (a) résultant de l'intersection de deux tours de spire, et les deux latérales du phénomène d'optique que nous avons admis dans le premier cas.

L'organe vasculaire, organisé comme le montre la fig. 1.0, apparaîtra alors à l'observateur avec l'aspect de la fig. 10, pl. 2; ce sera un tube poreux à trois rangs de prétendus pores disposés en quinconce.

642. Si, au lieu de deux spires, le cylindre en engendre trois (ibid., pl. 2) disposées dans le même ordre et avec les mêmes espacements que dans le second cas, le tube organisé comme sur la fig. 2 apparaîtra avec l'aspect de la fig. 11; et il offrira à l'œil de l'observateur quatre rangs longitudinaux de prétendus pores disposés encore en quinconce.

643. Si le cylindre engendre quatre spires dans son intérieur, et avec les mêmes circonstances que ci-dessus, cette organisation, que représente la fig. 4, apparaîtra avec l'aspect de la fig. 13, et le cylindre offrira sur sa surface cinq rangées longitudinales de prétendus pores disposés en quinconce.

644. Que si le cylindre, se déprimant, ne renserme qu'une spire, mais dont les tours soient aussi rapprochés que sur la fig. 5, par le jeu de la lumière sur les tournants et les points d'intersection des tours entre eux, l'organe prendra l'aspect de la vésicule fig. 15, et offrira, sur la surface observée, six rangées longitudinales de prétendus pores disposés en quinconce, trois rangées sur un des bords et trois rangées sur l'autre.

645. Que si enfin les tours de spire se pressent comme dans la fig. 14, et que l'organe vienne à se comprimer de manière à ce que les deux moitiés de la spire se superposent, les points d'intersection, qui, dans l'hypothèse, sont les seuls points supposés visibles, donneront à la surface externe du cylindre l'aspect criblé de la fig. 16.

646. Nous venons de raisonner d'ar la supposition que la spirale se dérou contre la paroi d'un étui cylindriq mais c'est le cas le moins ordinaire et pe être le moins naturel; le cas normal, e que l'étui, au moins à un certain age, prismatique, et que sa section trans sale soit un polygone; or, si l'étui es prisme à six paps (pl. 2, fig. 6), il est dent que chacun de ces pans figurera tangente, par rapport au tour de s qui se déroulera contre ses parois, con un cercle s'inscrit dans un polygone; tui et le tour de spire n'auront donc et eux que six points de contact (a); p ces six points de contact se dessiner à l'œil de l'observateur par des tac plus ou moins distinctes, puisque cha d'eux sera la somme de deux épaisses de l'épaisseur de l'étui et de l'épaiss de la fibre de la spire; le tube off donc à l'œil de l'observateur, au mis scope, trois pans, et sur chacun d'eux rangée longitudinale de prétendus po ou des prétendues fentes, selon les a dents de la réfraction; et il aura l'ass de la fig. 8.

647. Si les tours de spire sont insc dans un étui prismatique, à douze p (pl. 2, fig. 7), l'étui, en tournant sur axe, au foyer du microscope, offrirs, la même raison, six rangées longidud les de prétendus pores ou de prétend fentes, qui résulteront du pouvoir réf gent des douze points de contact du tou spire, avec les douze pans qui figurent tangentes. L'observateur aura sous yeux la fig. 9, pl. 2,

648. Mais comme la forme prismati de l'étui dépend du nombre de comprisions exercées sur sa surface par les tu contigus, et que, dans son trajet, le t observé peut avoir rencontré un plus moins grand nombre de tubes congénée d'un autre côté, comme les points de c tact peuvent être, sur des organes au élastiques, des points plus ou moins thématiques, il s'ensuivra que le métube sera dans le cas d'offrir, sur une p tion de sa longueur, des pores; sur l'au des fentes; sur une autre, des rang

miss sembreuses; enfin, en reprenant, fante de compressions, sa forme cylindrique, si dis-lors les tours de spire s'appliquent, se dessineront intégralement sur h pesi, on aura des raies circulaires au les defentes; et le tube deviendra ainsi, d'après l'ancienne méthode d'observation, m suisseau mixte, un tube à la fois posses, fendu et ray é. Malheureuses hallucimities dont vraiment nous rougissons d'averi à faire une si prolixe justice!

649. Or, lorsqu'une fois averti par ces duaces, on s'applique à observer plus attestivement les organes que l'ancienne méhode désignait sous le nom de tubes perent on fendus, il devient impossible, muité, de se soust raire à l'évidence de Replication. Soit, en effet, le groupe de proce vaisseaux (a) surgissant en spirale momet du vaisseau principal & (fig. 6, p. 12). Une loupe un peu forte suffit pour commer d'un seul coup d'œil tout l'enmble de eet appareil, qui est extrait du style du Periploca, fig. 4. Le gros vaisseau /umble rayé, les petits sont criblés de fintes apparentes. Mais si les raies de l'un stient réellement des solutions de conti-, en n'aurait qu'à courber le tube 🗪 readre béante chacune d'elles. Or , h plus ferte flexion ne produit pas l'omet effet. Si les fentes des autres mutréellement des solutions de contimi, a n'aurait qu'à promener le dos dismile sur leur surface, pour leur in minter l'air ou le liquide que leur quité doit renfermer. Enfin, un œil mené à cas sortes d'observations remuit facilement, sans avoir recours à 🖿 🖛 procédé de manipulations, que es prétendues raies ou ces prétendues les sont les ombres des organes interndes spires, quand elles ne sont pas de globales externes à la surface du tissu; 💶 la faveur de la spire que toute cellule aborente recèle dans son sein, il expli-🟲 🗪 seulement l'aspect, mais encore ferdre et la disposition de ces taches si feedes en illusions.

M. Mais ces organes élémentaires ont de lieu à d'autres illusions qu'à celles rémant de leur surface; et celles-ci

ne sont ni plus ni moins grossières que celles-là. En observant, par réfraction. au microscope, une tranche transversale de bois (ce qui était, il y a dix ans, en l'Académie de France, de la physiologie végétale transcendante), on remarque. outre le réseau des cellules quadrilatères cunéiformes, qui convergent vers le centre du tronc, on remarque, dis-je, des courbes concentriques composées chacune d'une série d'orifices, à travers lesquels la lumière passe librement, et d'où sortent, en se déroulant, des lanières en spirale. Comme ces orifices sont vides sur la tranche microscopique, on a admis qu'ils appartenaient à des tubes vides dans le végétal; comme ensuite, on en voyait librement sortir des spires, on a admis que tout cylindre à spires était vide et rempli d'air; que ces cylindres, par leur structure et leurs fonctions, jouaient chez les végétaux le même rôle que les trachées chez les insectes. Quand ensuite, en coupant transversalement un cep de vigne à l'époque de la séve, on en voyait sortir avec bruit de l'air et du liquide, le raisonnement se chargeait de concilier les deux expériences, et l'on faisait sortir l'air des tubes à spirales, des trachées. Nos physiologistes n'avaient jamais eu l'idée de pousser l'observation et le raisonnement plus loin.

651. Mais ces raisonnements n'avaient certainement pas le mérite de la logique vulgaire, et il n'est pas un de nos ouvriers fontainiers qui voulût se rendre complice d'un raisonnement semblable. Que diraiton de lui, si, en observant de champ un bout de tuyau extrait d'un puits artésien, et le voyant vide d'eau et rempli d'air, il décidait que dans le puits il n'était pas rempli d'autre chose?

. 652. Il est évident, en effet, que si vous placez sur le porte-objet du microscope une section transversale d'un tube qui, dans son intégrité, était rempli de liquide, le liquide s'écoulant pendant le trajet ou sur le porte-objet, le fragment de tube observé de champ apparaîtra vide.

653. Il est évident encore, qu'alors même qu'on trouverait un tube plein d'air,

il ne s'ensuivrait pas que ce tube n'ait jamais servi à contenir d'autre substance; car tout vieillit et tout s'épuise dans le végétal, tout se sacrifie aux organes plus jeunes. Les loges vides du fruit ont été juteuses dans l'ovaire ; les cellules vides de la moelle des troncs ont été aqueuses et vertes dans la tigelle. Personne n'admettra, sans doute, que les cellules soient des trachées, parce que nous avons démontré que dans certains cas, on les trouve remplies d'air (pl. 3, fig. 5) (631). Donc ces tubes, évidemment spiraligères, pourraient bien être surpris remplis d'air, après avoir sacrifié à d'autres développements le liquide qu'il est de leur nature d'élaborer. Enfin, des vaisseaux chylisères peuvent se trouver accidentellement remplis d'air comme les simples cellules; ce sont alors des vaisseaux frappés de mort; et c'est ce qui explique comment il arrive qu'une tranche de bois mort offre tant de trachées, et qu'une tranche de bois jeune et frais (pl. 11, fig. 1, 3) n'en offre pas du tout.

654. Ainsi, les physiologistes manquaient aux premiers principes de la logique, en déduisant la structure d'un organe, des effets de son déchirement ; ils manquaient aux premiers principes de la physiologie, en admettant qu'un organe a été toujours vide, parce qu'il arrive une fois de ne pas le trouver plein. Ils raisonnaient du tout par quelques-uns de ses débris ; ils raisonnaient de la vie par quelques accidents de l'âge. Aussi les idées de ces messieurs avaient-elles besoin d'être adoptées de confiance; elles ne supportaient pas la vérification; et quand il leur prenait santaisie de se diviser d'opinion, la polémique eût été interminable, et la science n'aurait pu suffire à contenir les résultats divergents qui auraient surgi d'une telle discussion. Aujourd'hui on commence à s'apprivoiser aux nouveaux puincipes, et la physiologie a fait un pas en dix ans; elle consent à raisonner comme tout le monde: c'est du progrès à reculons, mais c'est toujours un progrès; on n'abandonne pas d'un seul coup tout l'appareil de la nomenclature microscopique; l'aveu serait une défaite; mais on admet quelques doutes sur ce qu'on croyait avoir vu: les per pourraient bien être des points, les points des globules, etc. Encore un peu de tience, encore quelques inductions vi fiées par l'observation, et nous auramené nos observateurs tardigrades à plus parler, dans leurs livres, de tou qu'ils croyaient avoir vu.

655. 1º Tout vaisseau, si long et si cy drique qu'il apparaisse à l'instant de l servation, a commencé par n'être qu' vésicule close de toutes parts, d'abord rondie, puis allongée (pl. 42, fig. 6, va qui a pris naissance sur la paroi exte d'un autre vaisseau (va 8), au lieu de nai comme les autres cellules proprez dites, sur la paroi interne de l'org générateur. Il est évident alors qu'elle remplie d'un liquide élaboré, et non d' puisque, placée dans l'eau, elle acqu une bien plus grande transparence dans l'air, ce qui serait le contraire si était remplie d'air; dans l'eau, en el elle devrait paraître noire.

656. Tout vaisseau, même alors qu champ du microscope ne peut plus égaler les deux bouts, conserve sa str ture primitive et ses fonctions d'org élaborant; il est rempli d'un liquide o nisant ou organisateur. Afin de déga l'observation de toute cause d'erreur, doute ou de confusion, on n'a qu'à se vir des tiges délicates des cucurbitace des balsamines, des Chelidonium, et car chez ces plantes, les vaisseaux se tinguent nettement du reste du tissu lulaire, et l'on voit d'un coup d'œil ce appartient à leur structure ou ce qui le est étranger. Or, si l'on place sur le poi objet une tranche transversale de feuille ou de la tige du Cucumis (pl. fig. 8 et 9), quelque mince qu'elle ac on est frappé de la différence qui exis sous le rapport de la transparence, en le tissu cellulaire et les paquets ovales vaisseaux. Ceux-ci sont si peu transparez qu'ils en deviennent opaques et noirs ; réfraction. Pour leur rendre la trans rence du reste du tissu, on n'a qu'à sa bouillir la tranche dans de l'acide acétic qui dissout les substances résineuses c

temes, sans attaquer les tissus qui les continuent; alors le paquet de vaisseaux se distingue à peine du tissu cellulaire, si ce n'est en ce qu'il offre çà et là deux ou trois crifices béants de gros vaisseaux; c'est une tranche ainsi préparée que représente la fig. 2 de la pl. 5. Les taches sules de la tranche sont donc des paquets de tabes qui, par leur compression mutelle, deviennent hexagonaux, et qui sent pleins, non d'air, mais d'une substance résinoï de , d'une séve qu'ils élaborent 🖿 profit du développement du végétal. 657. Si l'on observe, dans leur lonmeur, des fractions de ces paquets obtemes par le déchirement longitudinal du iiceau vasculaire, on distingue très-bien, microscope , que l'intérieur de chaque bbe est envahi par une substance que 🖼 a de la peine à chasser au-dehors, à 🗪 de sa consistance sirupeuse; mais woit que les bulles d'air s'introduisent les leur capacité, comme dans la capa-🗯 d'an tube thermométrique, ce qui Parait pas lieu si chacun de ces tubes rempli d'air, si c'était un de ces ormes qu'on avait désignés sous le nom de bachées.

Cette expérience se peint encore mieux regards, lorsqu'on prend pour sujet le l'observation la tige du Chelidonium miss. Les vaisseaux, en effet, y étant right d'une séve résino-gommeuse de souler jaume, il devient évident, à la souler seule, que le tube vasculaire n'est per rempli d'air; et tous ces tubes sont rissement des tubes à spirales qui se livelent d'elles-mêmes, sous les yeux de libervateur.

658. Mais, à côté de ce fait évident, s'en treuve un autre non moins évident more, c'est que l'air circule, comme la sive, dans chacun de ces paquets de vaismux; c'est qu'on l'entend quelquesois ertir, en sissilant, d'une coupe transverme de la tige d'un cep de vigne, par maple, au printemps, lorsque, dans la signification plus comprimé printe plus rarésié ou plus comprimé printe plus rarésié ou plus comprimé et cha s'explique sort bien d'après ce que manavons dit des interstices cellulaires

(507). En effet nous avons démontré que chaque pile de cellules en tuyaux d'orgue (ce pl. 4, fig. 3) était séparée de sa voisine par une interstice (int) vide, dédoublement plutôt qu'un organe, dans lequel l'air s'introduit et circule, comme dans toutes les capacités organiques qui n'élaborent rien. Ces interstices jouent là le rôle de vaisseaux aériens, vaisseaux aussi longs que l'entrenœud; mais ce sont des vaisseaux bien passifs, des négations d'organes, qui n'ont rien en propre, et dont les pareis mêmes sont à autrui.

Or, les vaisseaux à spirale n'étant que des cellules agglutinées en faisceaux. comme les cellules octaedres dont nous venons de parler, doivent laisser nécessairement entre eux les mêmes interstices que celles-ci, les mêmes lacunes dues au dédoublement de leurs parois; et ces lacunes seront acquises à la circulation de l'air extérieur, tout aussi bien que les lacunes des cellules. C'est ce qu'on observe, par réfraction, sur un fragment de faisceau vasculaire qu'on a soin de recouvrir d'une nappe d'eau; on voit, en effet, à mesure que l'eau se glisse, en vertu de la capillarité, dans le tube de l'interstice, le cylindre se fractionner en bulles noires plus ou moins allongées, qui finissent par a'échapper hors de l'un ou l'autre des orifices, sous forme de bulles d'air.

659. Il est vrai que l'on voit aussi l'air se glisser quelquefois dans les tubes vasculaires, surtout dans ceux dont la séve est plus liquide; mais cela vient de ce qu'en coupant le fragment de tige dans l'air, la séve s'est échappée de l'orifice inférieur du tube amputé, et a été remplacée par de l'air qui s'y trouve ensuite emprisonné, lorsqu'on observe le fragment recouvert par une nappe d'eau. Pour parer à cet inconvénient, on n'a qu'à faire les sections sous l'eau même, afin de conserver ainsi les rapports des lacunes aérifères et des vaisseaux séveux, à l'abri des illusions que l'expérience dans l'air est dans le cas de faire naître.

660. Il pourrait se faire pourtant que l'air envahît un tube vasculaire dans la plante et avant toute section. L'air se glisse

bien dans une cellule du tissu cellulaire; pourquoi ne se glisserait-il pas aussi dans une cellule vasculaire? Les parois de l'une ne sont pas autrement organisées que les parois de l'autre. Mais, en admettant la parité de la structure, il faut admettre la parité de la fonction; or, l'air ne se glisse dans une cellule que lorsque celle-ci a sacrifié le produit de son élaboration au développement des organes voisins; qu'elle a cessé d'être organe élaborant; enfin, pour me servir d'une expression triviale, qu'elle a fait son temps, et qu'elle est devenue inerte et passive. L'air alors séjourne dans son sein sans décomposition et sans perte; la paroi cellulaire n'a plus rien à lui soustraire pour l'assimilation Or, un vaisseau fait son temps comme une cellule; il vieillit comme une cellule; il devient inerte comme elle ; il sèche sur pied, et l'air y pénètre et y séjourne alors, sans être plus exposé à s'assimiler que dans la cellule. C'est dans ces circonstances qu'à la rigueur l'observation pourrait surprendre le tube vasculaire rempli d'air; aussi trouvera-t-on plus de ces tubes vides dans la tige agée que dans la tige jeune, dans le bois mort que dans le bois vert. Nous avons déjà fait remarquer que les tranches d'une jeune tige de pêcher (pl. 11, fig. 5) n'offrent pas un seul de ces orifices vides qui sont si nombreux sur une tranche de bois vert; et pourtant l'on ne niera pas que les vaisseaux n'existent en nombre incalculable, dans la tranche mince d'un jeune rameau de pêcher ou de tout autre arbre. Mais ici le diamètre de ces vaisseaux est trop capillaire pour que l'air en chasse les liquides séveux, avec autant de facilité que des gros troncs vasculaires, que l'on trouve sur la tranche d'une tige plus avancée en âge.

#### CONCLUSION.

661. Les organes élémentaires du tissu végétal ne se distinguent, à nos moyens actuels d'observation, que par leur origine, leur développement et la nature des substances qu'ils élaborent; sous tous les autres rapports ils sont identiques.

Les organes arrondis, comme les c ganes tubulaires, émanent d'un globi élémentaire de la paroi génératrice.

Ils se composent: 1° d'une vésicule eterne, incolore et diaphane, perméabl l'air et aux liquides de son choix, m nullement capable de les élaborer à s profit ou au profit des organes voisis 2° d'une couche interne glutineuse, co rée d'abord en vert, tapissant entièment la vésicule externe, et d'un titellement continu, tellement un, que moindre solution de continuité suffit pe frapper de mort son élaboration, et arter le mouvement qu'elle imprime au quide; 5° d'une spire qui se dessint travers cette couche, et paraît jouer très-grand rôle dans l'acte de la végetion.

Une cellule qui engendre par sa pi interne s'arrondit, et puis, par la pi sion de ses congénères, elle devient pol dre, et les cellules qu'elle engendre s' rondissent et se pressent comme elle; cellule qui engendre par sa paroi exte reste allongée et donne naissance à cellules qui s'allongent à leur tour; a vée à certaines dimensions, elle pren nom de vaisseau.

662. Les trachées, ou vaisseaux a fères, ne sont que des vaisseaux où lest entré artificiellement et par suite d section transversale. Dans la plante, vaisseaux, vides en apparence, éta remplis de sucs séveux.

663. L'air, pendant la végétation, s'introduit que dans les interstices, vasculaires, soit cellulaires, ou bien de sein des cellules ou des vaisseaux n'élaborent plus.

664. Une paroi couverte de glob peut avoir l'air d'être criblée de trou

665. La manière dont les spirales vient la lumière et projettent leurs om sur la paroi transparente de l'étui, de sein duquel elles se déroulent, est de cas de faire paraître, à un œil exercé, un appareil régulier de fentes pores, ou de rubans circulaires; les tiporeux, fendus, rayés, et les tubes i tes, n'ont pas d'autre origine.

666. Donner un nom à des formes de cellules, et serait vouloir nommer chaque seuille du même arbre, d'après ses contours et ses dimensions; ce serait riducile, carrien n'est ridicule comme de vouloir sur, par des mots, ce qui varie de saure.

667. 1 corollaire. Dans un organe jane, les tours de spire sont plus espacés ette eux que dans un organe âgé. Quelpe allongé que soit l'étui vasculaire, la re arrive jusqu'à son sommet, où les ms se pressent bien plus que partout mars; d'autres tours de spire viennent huraler entre ceux de la première 🌬 ; ils remplissent les espacements, et iment tous ensemble par former, en fightimant, un troisième tube continu. but lieu de croire qu'on en trouve, m certains tubes, plus d'une couche perposée. Or toutes ces circonstances tuquient s'expliquer qu'en admettant Pla pire croît pour sa part et indépenment des organes qui l'enveloppent; felle devance en développement la vési-🟲 ténérale; qu'elle jouit d'une vie si Fre que, la capacité du tube ne suffiplus à marche rapide, elle est sor-🌬 🗷 replier sur elle-même et de rapitte ses tours entre eux.

M. La spire est élastique; elle a un main resort plus ou moins énergique; nu h voit s'élancer d'elle-même, par ribeque la section du tissu lui a ouvert.

M. La spire est-elle solide ou creuse?

M. La spire est elle solide ou creuse?

M. La spire est élastique;

M. La spire est

10. Prosociams. Les spires résistent décomposition qui dévore les tubes, le sein desquels elles se sont déversité (637); à plus forte raison doimités résister à la cause qui frappe anth fonction, et oblitère la couche miste interne. Si donc, comme nous la dabi, par l'observation directe

et par l'analogie, toutes les cellules élaborantes ne sauraient fonctionner sans spires, il faut que nous retrouvions les traces des spires dans les cellules qui ont cessé d'élaborer. Or, ici l'observation ne fera pas plus défaut à l'analogie; car, en portant plus spécialement son attention sur ce point, on ne manque pas de découvrir, dans le sein des cellules devenues médullaires, des traces non équivoques de spires qui tapissent leurs parois, avec lesquelles d'abord, grace à leur pouvoir résringent, elles semblaient se confondre. En faisant varier le jeu de la lumière. on les rend encore plus visibles. Nous avons eu soin de ne pas oublier cet accessoire si important du tissu sur la figure 2. pl. 3, et la figure 3, pl. 5. Les cellules. dans lesquelles on distingue le mieux les spires, sont marquées ce A, sur la large figure de la pl. 5.

671. En nous laissant guider par l'analogie, nous pouvons maintenant nous
rendre compte des rides ondoyantes qui
sillonnent la surface de certains grains de
fécule, et que nous avons dessinées sur
la fécule de tulipe, dans le Nouveau système de Chimie organique. Il serait difficile, en effet, d'expliquer, autrement que
par l'empreinte des spires internes, les
ondulations qui se dessinent en relief sur
la surface d'une membrane aussi mince
que l'est celle du tégument, et que distend une substance gommense homogène.

672. 3º corollaire. Les poils articulés, se composant de vésicules organisées comme les vésicules d'un tissu cellulaire ordinaire, il n'y aura plus rien d'étounant que l'on vienne à découvrir des spires dans le sein de chaque articulation; et nous sommes porté à croire que les raies qui se dessinent à travers les parois des articulations des poils de l'Impatiens balsamina (pl. 41, fig. 19 8) ne proviennent pas d'un autre ordre de phénomènes. Ces raies se montrent plus distinctement dans les articulations incolores (A) que dans les articulations colorées (a); les articulations incolores ne sont plus élaborantes, elles ont fait leur temps (660).

673. 4º COROLLAIRE. Il faut donc ranger parmi les rêveries de l'ancienne physiologie la communication directe des spires avec les cellules opaques de l'épiderme, que l'on a désignées sous le nom de stomates (pl. 3, fig. 8 st). Ce qui a donné lieu à cette idée, c'est l'analogie de forme qu'on a cru remarquer entre certaines de ces cellules (ibid., fig. 2 st) et les stomates respiratoires des insectes. Or, une fois l'existence des deux organes analogues admise chez les végétaux, il était conséquent de les faire communiquer ensemble, comme chez les insectes. Mais, malheureusement pour la théorie, il se trouve, par l'anatomie, qu'aucun vaisseau ne part d'un stomate, et ensuite que rien n'est plus variable que l'aspect et la structure des stomates des diverses plantes; et la forme qui a servi à établir leur définition (pl. 4, fig. 6 st) est peut-être la moins commune de toutes. Ce sera le sujet de l'un des théorèmes suivants.

674. 5° COROLLAIRE. En admettant que les cellules vasculaires se développent sur la paroi externe de la cellule génératrice, au lieu que les cellules médullaires se développent sur la paroi interne, nous n'avons voulu exprimer qu'une différence relative et non une différence essentielle, qu'une différence qui explique les formes et non une différence qui s'attache à l'organisation. Car il paraîtra rationnel d'admettre que, si une cellule génératrice a la faculté de produire par le globule intégrant de sa paroi externe, elle a la même faculté par le globule de la paroi interne, Nous avons démontré, en effet (549), que sa paroi étant composée de globules homogènes, on ne saurait refuser, à l'un quelconque de ces globules, ce que l'analogie ou l'observation directe amenaient à accorder à tout autre de ces mêmes globules, qui aurait été dans le cas de recevoir les bienfaits de l'impulsion fécondante, de l'impulsion vers le développement.

Mais s'il arrive que la cellule-vaisseau engendre à son intérieur, de même qu'à son extérieur; comme elle engendrera, l'influence de la même fécondation. que, du reste, les cellules internes moulent sur la capacité maternelle, il évident que la nouvelle génération fin par se composer de cellules aussi allo na que la cellule génératrice, infiltrées mêmes sucs, parce que, par leur orig elles sont destinées aux mêmes élabtions; en un mot, ce sera une généra de vaisseaux dans l'intérieur d'un a vaisseau. Et si chacune d'elles enger de la même manière qu'elle a été en drée, et ainsi de suite, on finira par a des emboîtements de vaisseaux, com dans nos autres travaux d'anatomie e physiologie animale, nous avons pro qu'on avait des emboîtements de mus Or, c'est ce qu'on observe sur cert gros vaisseaux. Il ne sustit pas, pour gager toutes les fibrilles, de romp gaîne la plus externe; on n'étale, pa procédé, que la rangée la plus exte On trouve que chaque rangée plus terne a sa gaînes générale, et que ch paquet de la même rangée a sa gaîne ciale; enfin, que pour parvenir à dég la fibrille du centre, il faut déchires tant de gaînes qu'il a de rangées con triques autour de lui. Mais comme gaînes sont assez résistantes, le mei procédé à suivre dans cette expérie c'est la macération. C'est par ce m que nous avons désemboîté le paque spires que représente la fig. 3 de la 675. 6º corollaire. D'après Ce

dans l'une et l'autre circonstance, s

675. 6° COROLLAIRE. D'après ce nous venons d'exposer sur le mode d'veloppement externe d'une cellule veloppement externe d'une cellule veloppement externe d'une cellule veloppement, et si aucune cause de gère n'est venue contrarier la régul de ses jets, il est évident, dis-jessera toujours plus grêle à la base sommet; car au sommet il sera plus fié qu'à la base, et vers le haut sa sera plus distendue que vers le base cette ramification ne se concentre pas la capacité de la cellule génératrice finit par servir de gaîne à la génératre.

wirds Si chaque Vaisseau produit à l'estérieur, au lieu de produire à l'inténer de apropre substance, la ramificaion évidenment aura lieu, non dans une pie, mis en s'éparpillant à travers les terstices des grandes cellules; elle sialera alors, dans l'intérieur de ce végé-I, la ramescence (72) extérieure de la inte. Alors, si l'on compte les vaisseaux rue tranche supérieure d'une tige, on thouvera certainement en plus grand mbre que sur une tranche plus inféme; cela estévident. Or, c'est ce qu'on herve facilement sur les tiges les moins tabires. Sur celles de la Balsamine ou h fameterre, non-seulement on voit Mabre des vaisseaux diminuer jusqu'à pasoffrir que cinq troncs principaux, secendant du haut de l'articulation in la base; mais encore on voit que ce intre diminue par la convergence de méces troncs vasculaires en un seul; n est arrivé à la naissance de la bireation.

To COROLLABE. Nous avons réservé, le dernier corollaire, le chapitre le curieux des illusions auxquelles ont lieu les spires, selon les circonces qui accompagnent leur dévelopment dus le sein d'une cellule.

W7. Nous avons déjà parlé des spires 🌬 desinent si bien, à travers les pahatest du grain de pollen de la Bal-(pl. 41, fig. 20 s). Ici on ne sauu méprendre sur leurs caractères. 🏲 🌃 observe le même pollen à un Ipa jeune, les parois transparentes transmettront d'autres images 🕨 🞾); chez quelques-uns la spire complète; chez d'autres on verra courbes parallèles traversées par courbe en sautoir; chez d'autres on bois sentes apparentes, disposées champ du test, comme trois bâtons biries; chez d'autres, enfin, le de l'écusson est occupé par une

redat ce sont là tous les mêmes e, destinés aux mêmes fonctions, més des mêmes pièces. Plus tard, muscour vicitale. c'est-à-dire à l'époque de la maturité, leur aspect est le même, et l'un n'offre rien aux regards de plus ou de moins que l'autre. Donc, si à un âge moins avancé on remarque des dissérences entre eux, ces dissérences d'aspect ne doivent tenir qu'à des dissérences de développement, et non à des dissérences d'organisation.

Or, nous avons déjà évalué quelquesunes des illusions auxquelles peut donner lieu la disposition de la spire; il ne sera pas difficile, avec ces données, de s'assurer que la disposition de la spire est, dans nos grains encore jeunes du pollen de la Balsamine, la cause des différences d'aspect que nous venons de remarquer.

Supposez, en effet, que la spire développée dans le sein du tissu glutineux d'un organe jeune, atteigne, par un des points de deux ou trois de ses tours, la paroi du test, en poussant devant elle, comme par une hernie, la substance de la vésicule glutineuse qui l'emprisonne; par suite du jeu de la lumière, le test semblera marqué de trois bâtons alternes, de trois fentes même. Supposez, au contraire, que la capacité du jeune grain ne suffise pas au développement de la spire, les tours se repliant sur eux-mêmes se croiseront en sautoir, ce qui aurait également lieu dans le cas où deux spires se développeraient, mais en sens contraire l'un de l'autre, dans la capacité du même organe. Mais à leur première apparition, ces deux spires, encore sans caractère, si elles prennent naissance au même point de la paroi ou dans deux points rapprochés, se superposeront nécessairement, en obéissant à leur direction respective, et offriront, sur la transparence du test, une croix régulièrement conformée, comme l'est celle qu'on aperçoit sur l'un de ces grains. Il suffit d'énoncer de pareilles explications pour en faire comprendre la justesse. Je doute qu'à la faveur de ces données un observateur avisé se laisse jamais prendre, dans la suite, aux illusions qui pourraient émaner de cet ordre de phénomènes; et il est probable que si notre livre avait paru trois ans plus tôt, nous aurions été dispensé aujourd'hui de nous livrer aussi longuement que nous allons le faire à la réfutation de la production suivante.

En 1828, M. Ch. Meyen, de Berlin, avait annoncé, dans sa Physiologie végétale, que les cellules des parois des anthères renfermaient souvent des fibres; car c'est ainsi qu'il désignait les spires. Cette découverte, ou plutôt cette indication si vague, n'était qu'un cas particulier de la loi que nous venons de démontrer, savoir : que toute cellule élaborante renferme, comme les vaisseaux, des tours de spire qui se déroulent contre ses parois. Mais l'indication n'avait pas d'autre prétention.

En 1830, parut un volume in-4º, qui certes ne se réduisait pas à une simple phrase. C'était un travail ex professo sur les fibres des cellules des anthères, accompagné de près de 360 analyses d'anthères, sous le nom de : De cellulis antherarum fibrosis, necnon de granorum pollinarium formis commentatio; aut. J.-E. Purkinje. Il ne s'agissait de rien moins, dans cet ouvrage, que de classer les végétaux par la forme des fibres (car l'auteur n'avait pas vu autre chose) des anthères des plantes; chaque plante en effet, d'après l'auteur, avait ses fibres de forme différente; et quelquesois ces formes étaient assez bizarres pour servir de caractère saillant.

Notre section de physiologie de l'Institut, qui ne manque jamais ces occasions de malheur, s'empressa, dans la séance publique de 1833, de signaler le mérite de cette production par une mention honorable et par une médaille de 300 fr., prise sur les fonds de M. de Monthyon.

Or, jamais peut-être ouvrage n'a moins mérité la faveur que M. de Monthyon avait accordée par anticipation aux bons ouvrages; et ce que nous écrivons ici, nous l'avons déjà imprimé [1], et nous ne sachons pas avoir été contredit par des observations plus récentes.

L'auteur, dont le travail apponçais début d'amateur qui met pour la prem fois l'œil au microscope, semble au dessiné, sans en évaluer les circonstan toutes les formes qui se sont présenté ses regards; aussi lui est-il arrivé de pr dre des accidents pour des faits, effets d'optique pour des formes, des fets de désorganisation pour des imnormales; et lorsqu'il s'est trouvé; sesseur d'un assez grand nombre de croquis, il a composé le texte explica c'est le plus souvent ainsi qu'on fait livre. Vraiment il faudrait avoir le l sous les yeux, en ligant cette brèver tation, pour prévoir à quel genre d' lucinations on s'expose, quand on n'a d'autre méthode d'observation, au croscope, que l'ancienne méthode ac mique : yoir, dessiner et raisonner.

Une membrane qui commence à s' mecter d'eau, en déviant les rayons mineux de deux manières dissérentes manque jamais d'être prise par l'aul pour une membrane fibreuse; car tou qui est plus transparent est fibre à yeux. C'est ce qui lui est arrivé en oh vant le lissu des anthères de la viol (pl. 15, fig. 9 de son ouvrage); tissu à lui seul, lui a montré, 1º des mem nes supportées sur 9 à 10 fibres, coi un banc de bois sur 9 à 10 pieds de que côté; 2º des membranes percée grands trous, et supportées sur tou tant de pieds; 3º des membranes cr lées et ponctuées de trous; 4º des ( les incisées d'entailles sur leurs bords; 5º enfin, des cellules coupée des fibres arquées et parallèles. Or cela se réduit, par une observation dirigée, à une couche de cellules ap et à une autre de cellules dans desquelles les spires ont conservé leur élasticité. Chaque fibre arqu l'auteur n'est que la portion du 🎉 spire, qui est tournée du côté de l l'observateur.

Chez le Pentstemon pubescens, le est trigone et divisé en trois con ments cellulaires, convergents y centre; il affecte la forme gener

<sup>[1]</sup> Bulletin scientifique et industriel du Résormateur, nº 4, colon. 5 et suiv. 12 oct. 1834.

poles de l'Epilobium (pl. 34, fig. 6 du priest ouvrage). Or, que l'on examine, à ve doiren, un groupe serré de ces poles, et d'après la méthode de l'auteur, ou ma une surface de cellules à trois fire convergentes chacune, ou à six fime, quand l'adhérence de deux grains é poles sera telle, qu'au jeu de la lupet il se confondront entre eux. C'est es qu'al apas manqué d'arriver à l'auteur. l'ors la table IX, figure 5 de ses plandes.

le cellules en spirales, serrées les ses contre les autres, peuvent donner les autres, peuvent donner les sux mêmes illusions d'optique que le grans de pollen dont nous venons de pule. Et c'est à cette sorte d'illusion que mis sommes redevables des cellules filesses, que l'auteur croit avoir dessime le Cactus, tab. XIII, fig. 2, et su prand nombre d'autres figures qu'il grand nombre d'autres figures qu'il grand nombre d'autres figures qu'il

lan le Zamia, l'auteur a pris pour la fibres la séparation des interstices de excelles allongées, que l'on rencontre disinctement sur l'épiderme du grain le créales.

Ant la Couronne impériale, il a pris la proposition des tours de spire aplatis,

📭 📭 réticulation de fibres. le c'est à la faveur de cette préoccupa-📭 Geprit, que l'auteur est venu à bout Hypir ees planches d'organes imagi-🞮 qu'un seul théorème aura réduits, Per, popr toujours, à leur juste ya-7,59 établiseant que ropte cellule, a **Pier protie di**'erfe appartente, pos-👫 pari l'irtérêt pu son élaboration, m strucker toubs du seibe, qui se dé-STATE AND RILE BY SOUVERT PLUS VITE Fit In conçoit en esset, par ce simconcé, comment un élément semblaenistant dans une cellule transpa-Proprie donner lieu aux illusions les Prices, sous l'influence de la réfrac-Ride la dessiccation du tissu, de l'agfatien des organes, de leur superlines d'illusion, vous avez toutes les rries malencontreuses couronnées Marijat de France en 1833.

# 24° THÉORÈME.

678. LES CELLULES OPAQUES DE L'ÉPIDERME DE LA FEUILLE, LES STOMATES ENFIN (pl. 3, fig. 1, 2, 8 st), sont aussi bien imperforées, que les autres cellules du tissu végétal, et leur organisation variable à l'infinitest toute glandulaire.

679. HYPOTHÈSE. Soit la cellule st (pl. 4, fig. 6) appartenant à l'épiderme de la feuille de l'Alisma plantago; c'est une de celles que les botanistes avaient prises pour type du caractère du stomate, pièce compliquée, d'après eux, de l'appareil respiratoire des plantes, sur laquelle an devait remarquer une fente bordée de deux petits sphincters en coussinet, à la faveur desquels la fente s'ouvrait ou se refermait, selon que le végétal aurait eu hesoin de respirer. Il s'agit de prouver qu'au sujet de cette fente, comme de bien d'autres (637), les physiologistes n'avaient pas assez raisonné le témoignage de leurs yeux.

680. pamonstration. Il est évident, par tout ce que nous avons dit plus haut (628), que la grande transparence n'indique pas, sans autre examen, une perforation, sur un tissu végétal observé au microscope. Et pourtant, l'organisation que les physiologistes avaient prêtée aux organes qui nous occupent, n'était pas basée sur une autre indication. Si nous n'avions ici qu'à réfuter, nous serions en droit de nous contenter de cette forme négative; mais nous avons à démontrer ce qui est réel, sans trop nous attacher à ce qui est imaginaire, et nos preuves ne doivent pas s'arrêter aux artifices de l'argumentation.

681. Ce n'est point une fente que la portion médiane du stomate (pl. 4, fig. ß, st); car une fente destinée à introduire l'air, et se refermant sur l'air, au moindre mouvement qui menacerait d'y introduire une autre substance, cette fente, dis-je, devrait paraître noire, lorsque l'on observe la membrane épidermique par réfraction sous une nappe d'eau. Nous avons déjà fait remarquer, en esset (636), qu'une bulle d'air observée sous l'eau pa-

raît noire; or, le contraire arrive à nos stomates les mieux caractérisés; jamais leurs prétendues fentes ne paraissent plus transparentes que sous une nappe d'eau; il est donc évident qu'elle ne sont pas destinées à absorber ou à introduire de l'air d'une manière mécanique.

682. Du reste, jamais il n'arrivera à un observateur exercé, de rien observer, sur leur surface, qui ressemble au jeu de deux bords qui s'écarteraient ou se rapprocheraient, pour ouvrir ou refermer cette prétendue fente; car la dessiccation de la membrane, qui, à la rigueur, est dans le cas de produire l'apparence illusoire de ce mouvement, le fait de telle manière qu'on ne saurait se méprendre sur la cause de ce mécanisme forcé; dans ce cas, en effet, les deux prétendus sphincters se rapprochent lentement et s'accolent pour ne plus se séparer, ou pour ne se séparer qu'en se couvrant de liquide, sous lequel la fente se reforme peu à peu. Or, le contraire devrait arriver si cet organe n'était destiné qu'à introduire de l'air ; ce ne serait certes pas l'eau qui aurait la puissance de le faire rouvrir en deux battants.

683. Mais si l'aspect pour ainsi dire tribolé des stomates n'est pas dû à la présence d'une fente longitudinale bordée de deux sphincters longitudinaux, il faut nécessairement admettre que c'est l'effet d'une structure spéciale. Or , il est évident qu'en admettant, dans le sein d'une cellule, la présence de deux autres cellules longitudinales séparées par un intervalle vers le milieu de leur longueur, on aura tout ce qu'il faut pour produire aux yeux de l'observateur, par le jeu de la lumière, l'image du stomate dont nous parlons; les deux cellules, en effet, plus infiltrées que la portion qui les sépare, plus réfringentes, par conséquent, soit à cause de la nature du produit de leur élaboration, soit à cause de leur convexité, dévieront les rayons lumineux bien plus fortement que l'intervalle, lequel sera tellement transparent qu'il en paraîtra perforé, sans plus ample examen. Or, on peut artificiellement reproduire cette image de stomate, aussi complétement qu'on est en droit de le

désirer, sur les cellules isolées que nou avons démontrées imperforées (511). Le grains de fécule à demi vidés par la ch leur, les grains de fécule verte (pl. 29 fig. 7) épuisés à demi par la végétation offrent cette fente et ces deux sphincte sur leur surface qui s'affaisse; car l'affai sement refoule la substance élaborée ve la circonférence ; ce qui, sur des grait primitivement sphériques, occasionners l'apparence d'une perforation circulaire et sur des grains allongés et ovales, de produire nécessairement l'image d'u fente. Les grains de pollen transparents à test membraneux sont peut-être, deto les organes cellulaires isolés, ceux 🤄 mettent l'explication dans une plus gran évidence. Soit en effet le pollen de la pl. 1 fig. 8. et celui de la pl. 24, fig. 8; di l'eau il s'arrondit; sa surface n'offre p la moindre solution de continuité; ma à mesure que l'eau du porte-objet s'é pore, on voit peu à peu ses grains s'allon en navette et se creuser d'une fente li gitudinale (pl. 14, fig. 7, et pl. 26, fig. 8, Sous cet aspect, chacun d'eux a par devi lui une fente et deux sphincters, tout aq bien caractérisés que chez les stoms (pl. 4, fig. 6, st). Mais à quelle cause due cette configuration? à un simple à un simple affaissement de la partie c trale du grain de pollen; et si cet affait ment était durable , par suite d'une of nisation spéciale du grain de pollen physiologiste n'aurait pas manqué de décrire, avec les caractères du stoma mieux caractérisé. Or , lorsqu'une cel se trouve dans une lame de tissu végé on conçoit par combien de circonstat cet affaissement central, cette dépres de surface, ce simple pli d'une membra peut être rendu durable; c'est là le de nos stomates.

684. Mais qu'ou se garde bien de cr que la forme des stomates, que son ca tère systématique, soit aussi invaria dans la nature, qu'il paraît l'être dan descriptions et sur les planches de no vres de physiologie; la forme des su tes varie, dans les limites le plus étend selon l'espèce de plantes, et quelqu mème sion la page de la feuille sur laquele on cherche à étudier ces organes; cette forme varie autant et plus peut-être que celte des grains de fécule et des grains te palan.

85. Surla page inférieure de la feuille de l'Immas coccinea (pl. 3. fig. 2), on trouve le stantes avec ou sans sphincters, et, pu cosséquent, sans fente; sur les uns la éste est remplacée par une dépression contaire, et les sphincters sont réduits à manuelle rebord marqué d'une série de paulations; sur les autres ni rebord, ni passiations.

686. Sur la page supérieure de la même lante, on voit des stomates pour ainsi lier enchâssés dans un autre stomate, le las interne servant comme de fente au la enterne; on en voit d'autres, circuliers et crénelés, dont les sphincters, au mabre de cinq à six, semblent rayonner stour d'un beau globule, qui n'a rien vins l'air que d'une fente; enfin, de succ en nuance, toute cette complicame finit par se réduire à une simple celle plus opaque que les autres (pl. 3, 1, 1).

67. Sur l'épiderme de l'Iris (pl. 5, 18) même absence de tous les caractères impés aux stomates; et, à la figure que les en dennons et qui a été dessinée, les tous les accidents de surface que l'éble la la minutieuse a pu nous faire reaquer, chacun comprendra que le nom l'ébles arrondies et plus opaques est act qu'il soit permis de donner à cette le de stomate.

88. Enfin, sur la feuille du Sedum 14,62,8, ces organes finissent par se dévider de tout ce qui a pu faire illusion re les autres plantes. En effet, placez lucplein de gobules verts, une cellule lice de la fécule verte de l'Érable au lire de l'une des cellules vides (ce) de l'érable du Sedum, et vous aurez alors lie de ces stomates (st).

il an arface épidermique se compose, comme bira ar la figure, de deux couches de cellules lina, l'une d'hexagones (ce) ( c'est la couche lars, et l'autre de parallélogrammes très-allou689. Dans le cours de l'étude à laquelle nous nous sommes livré, sur la nature et les fonctions de ces organes, il s'est présenté à notre observation une circonstance qui semblerait militer en faveur d'une partie de l'opinion ancienne, de la partie physiologique, et qui nous servira cependant à achever de détruire l'autre, qui est son rapport anatomique.

Ayant eu à examiner l'épiderme de la feuille du Canna [1] (pl. 3, fig. 7), nous y cherchions vainement les traces des stomates; mais, à leur place, nous avions sous les yeux des boules noires plus ou moins arrondies, qu'à leur seul aspect il nous était permis de considérer comme des vésicules pleines d'air (636). Or, ces vésicules noires n'étaient autres que nos stomates infiltrés d'air (st); mais la plus forte pression, pourvu qu'elle n'allât pas jusqu'à déchirer le tissu, ne parvenait jamais à pousser cet air au-dehors de la vésicule; il n'y était donc pas entré mécaniquement et par une fente accessible à nos moyens d'observation, puisque la pression aurait suffi pour rouvrir cette même fente. Il me vint alors dans l'esprit de le déloger ou au moins d'en diminuer le volume, à l'aide de réactions chimiques, afin que le stomate, reprenant sa forme primitive dans toute son intégrité, me fournit le moyen d'en reconnaître la structure, que la première expérience nous indiquait suffisamment comme devant être vésiculeuse. Persuadé, par d'autres expériences, que l'air renfermé accidentellement dans les cellules végétales est de l'air atmosphérique, je promenai, sous la membrane, un fragment de phosphore, et peu à peu les cellules perdirent de leur convexité et de leur tension, et elles arrivèrent, en s'aplatissant, c'est-à-dire en se vidant de leur oxygène, jusqu'à reprendre, d'une manière suffisante à l'observation, la forme que nous avons reproduite sur la fig. 4 st de la pl. 3; forme d'un stomate

gés (ce), qui coupent transversalement les hexagones (c'est la couche externe, la couche vraiment épidermique, celle sur laquelle on trouve ordinairement les stomates). ordinaire, mais d'un stomate encore assez distendu par l'azote atmosphérique, pour nous révéler sa structure vésiculeuse. Mais qu'on examine leur configuration de plus pres; qu'on se rappelle ce que nous avons établi, au sujet des effets des spirales, sur la réfraction des rayons lumineux (641), et l'on ne manquera pas de retrouver, dans chacun de ces stomates, les traces les plus évidentes d'une spire. Nous sommes assuré désormais que, dans l'image de ces tours de spire, nos lecteurs ne verront pas de nouvelles fentes; on est maintenant trop bien averti à cet égard.

Au reste, il n'est pas sans intérêt de faire observer que les créateurs du système des fentes viennent de faire justice de leur opinion; nos premières démonstrations leur ont paru suffisantes, et, définitivement, ils ont vu que les stomates n'étaient pas sendus; comme primitivement ils avaient vu des sentes sur les stomates. Pour nous, qui n'avons jamais cru que voir soit synonyme de démontrer, nous avons cherché à porter la défnière main à ce chapitre, crainte qu'un beau jour il ne leur prenne fantaisie de voir. une troisième fois, qu'il ont mal vu la deuxieme, et qu'ils avaient mieux vu la première.

690. En consequence, les stomates sont des cellules du tissu épidermique; qui élaborent encore, alors que celles d'une plus ancienne formation bu d'une organisation plus énergique ont fait leur temps, se sont épuisées aprês leur complet développement, se sont aplaties après leur entier épuisement, et ne se dessinent plus, aux yeux de l'observateur, que par le réseau vasculaire dui circule autour d'elles. Les stomates sont organisés comme toutes les autres cellules; ils ont leur vésicule externe incolore, leur vésicule élaborante et colorée, et leur spire; trois éléments de vie, mais aussi trois sources inépuisables d'illusions microscopiques.

691. 1er conollaire. Mais si ces cellules élaborantes de l'épiderme épuisé, si ces stomates encore munis de toutes les pièces nécessaires à un développement ul-

térieur, étaient venus a suivre la se direction que leur position au milieu te tissu distendu leur laisse libre, e faire saille au-deliors, hos stomates, s aucun doute, auraient reçu le nom glande, et jamais nom ne leur aurait mieux appliqué; car toute glande a c mence par être aussi peu saillante les stomates. Solent en effet des glan en aiguillon qui rendent la surface tiges des cucurbitacées si raboteuses on les observe sur l'épiderme de la encore tres-jeune, on les y retrou sous la forme de stomates (pl. 5, fig. 1, qui rappelle évidemment certaines foi des stomates de l'Ipomiea (pl. 5, fig. et ce n'est que bieh plus tard que glandes non saillantes prennent leur e au-dehots (pl. 5, fig. 5), en poussant vant elles tout l'appareil du tissu celle Epidermique, en durcissant, en ossi pour ainsi dire leur réseau vasculaire

692: Danà l'ouvrage ci-dessus, avons cité un fait qui vient à l'app l'analogie de nos stomates avec les gli en saillie; la macération, en effet, duit sur nos stomates le même effet développement normal; ces organes fient, font saillie en dedans et en de l'épiderme, et, pendant que tou platit autour d'eux, que tout s'épuis senls semblent recevoir de cette ci stance délétère une nouvelle surexcit une nouvelle activité:

693. 2º conditant. Dans le jeut de la feuille, toutes les cellules de dérme qui, à l'époque de son entier loppement; sont épuisées et aplat pl. 3. fig. 8); dans le jeune âge, d toutes les cellules étaient des sto aussi illusoires que les stomates de avancé; la feuille, au premier âge développement, paraît privée de ces nes, par cela seul qu'elle én est cou

# 250 THEORÈME.

694. LES GLANDES ÉPIDERMIQUES DES LES ET DES JEUNES POUSSES SONT DES O POLLINIQUES. 66. Mindritation: Qu'on examine à la losse la surface des follicules de l'informence feinelle du houbloir, ainsi que la presidérieure et extérieure des jeunes foules et même des jeunes foules et même des jeunes pousses de la mémephate; on remarquera qu'elle est pour auxidire saupoudrée de petits corps sphriques; qui; à l'œil nu, paraissent met autant de petits points dorés.

Oberré 1 un grossissement de cent his, chacun d'eux, avant sa dessiccation. wit spontance; soit artificielle, apparaît me l'aspect, la forme, la structure, et mioutle hile des grains de pollen ; ils ont amion 1/7 de millimetre. Mais l'analo-📂 👓 plutôt l'identité de nature devient explète, si ou a soin de poser ces grains ha me goutte d'eau ; car, presque aus-🖦 mrtout en été, chacun de ces grains frome une secousse qui le fait brusquetourner dur lui-même; et il lance, le l'ouverture de son hile, un boyad glu**fem** qui se tortille en sortant, et semble Moger indéfiniment ; on croirait , à ce mieux spectacle, avoir sous les yeux le Men de la Passifloré (pl. 37; fig. 3), des igries (pl. 54 , flig. 6) et celui d'une danies plantes; car cette explosion, ristiavec la circonstánce du long boyau, k custière exclusif d'un organe pol-

is. L'inalyse chimique ne dément seute belle analogie; la glande pollique des feuilles de houblon, d'après mine comparative que nous en avons blice, dans le Nouveau Sytème de chime organique, se compose, comme le polle plus richement organisé; d'un test leur, d'une vésicule plus interne, misus plus interne et glutineux; là cire, riche, l'huile essentielle, remplissent et ireut et jaune doré les mailles de son muestacé.

M. Cet örgine est donc un pollen a un sei caractères essentiels; mais; a localitéqu'il occupe, cet organe apparent à la classe des glandes; et il va servir de chaînon, pour lier tout ce arrivateme d'organes avec celui de l'amière sécondante; car; de dégradant dégradation de sormes, il nous

sera facile d'arriver, de cette glande si Eminemment pollinique, jusqu'à la glande la plus simple à nos moyens d'observation. la plus pauvrement organisée; de même que, de dégradation en dégradation de formes, nous sommes arrivé (698), du pollen le mieux isolé et le plus riche en tissus, au pollen presque cellulaire des Orchidées. Ce qui, en effet, nous porte à admettre que des organes aussi disparates en apparence sont également des organes polliniques, doit nécessairement, et par la plus rigoureuse des conséquences, nous porter à admettre que les glandes épidermiques, si réduites qu'on les suppose. sont destinées aux mêmes fonctions. Il existe là une évidence d'analogie, qu'on ne saurait transmettre par un autre raisonnement que par celui qui tient compte de la dégradation des formes accessoires, une fois qu'il est démontré que le caractere essentiel n'est attaché ni à l'une ni à l'autre de ces nuances.

698. Or, en suivant la même série de raisonnements, nous voyons la forme, si riche, de la glande des organes foliacés du houblon passer à celle des glandes de l'érable (pl. 29, fig. 4), qui ne laissent pas d'être encore bien organisées; puis, de modifications en modifications, nous arrivons jusqu'à la glande cristalline, jusqu'à la vésicule limpide du Mesembryanthemum crystallinum, ou des jeunes pousses des Chenopodium. Une fois arrivés à ce degré de décroissement, nous n'aurons pas de peine à faire un dernier pas, et à admettre que la glande épidermique aurait pu, sans se dépouiller de ses fonctions, ne faire aucune saillie au dehors, tout en conservant sa structure intime. Mais alors quel nom aurait-elle pris dans la classification? CELUI DE STOMATE.

Il n'y à donc plus rien de si étrange à admettre que le stomate soit dans le cas de jouer un rôle pollinique; car nous avons démontré d'un côté l'analogie étroite du stomate avec toute espèce de glande, et de l'autre nous venons de démontrer l'analogie encore plus frappante peut-être de la glande avec le grain de pollen.

699. Nous avons, sur les sépales de

l'Hypericum montanum, un exemple saillant du passage des glandes calicinales. aux caractères plus prononcés d'une anthère réelle. On observe, en effet, sur les bords de chaque valve calicinale, de chaque sépale, des prolongements ciliformes surmontés d'une glande noire bilobée; à un grossissement un peu fort, on reconnaît que ces prolongements sont herbacés comme le reste du sépale; qu'ils ne sont que la continuation de la substance de celui-ci, qu'ils sont tous traversés, ainsi que les filaments des étamines, par un vaisseau médian qui leur arrive du sépale même. Si ensuite on examine comparativement les anthères des vraies étamines, on retrouve, entre les deux lobes de chaque anthère, une tache noire qui rappelle la couleur de la glande, comme l'anthère en entier en conserve la forme, après en avoir dépouillé la couleur sur la majeure partie de sa surface. Ces mêmes glandes anthériformes se retrouvent sur les bords de tous les organes foliacés de la même plante.

Le sépale de cette fleur a des rapports de ressemblance et de structure frappants avec le pétale staminifère du *Calothum*nus quadrifida, qui est cilié d'etamines (145, 4°).

700. 1er corollaire. Nous avons déjà montré comment l'étamine revêtait le caractère du pétale, le pétale celui de la feuille; mais ici nous venons de découvrir que la feuille donne naissance aux mêmes organes que l'étamine, aux grains de pollen, agents immédiats de la fécondation. Il n'y adonc ici que dégradation de formes; il n'y a, dans toute la rigueur de l'expression, que transformation, et non métamorphose; et les fonctions et les destinations restent analogues; la feuille, le follicule, comme le pétale, sont ou peuvent être, au besoin, aussi bien organes mâles que l'étamine.

701. 2º conollaire. Mais, sous un autre rapport non moins intéressant que celui qui précède, nous avons été amené à conclure que, dans son extrême jeunesse,

l'appareil foliacé a dû être réduit à l structure des papilles du stigmate; nou avons ajouté que, si le tronc s'était déve loppé en ovaire, la plumule en aurait ét l'appareil stigmatique. Si l'on examine le jeunes pousses de certains arbres , à l'is stant où elles s'apprétent à forcer les es veloppes de la gemmation, on trouve l feuille couverte de fibrilles stigmatiques de poils si nombreux, qu'ils dérobent au regards la superficie de l'organe. Not nous servons exprès du mot de fibrille stigmatiques, car il n'existe pas la moindi différence organique entre chacune ces fibrilles plus ou moins allongées de jeune feuille, et les papilles stigmatique plus ou moins allongées du stigmate ( des styles; les uns et les autres sont d vésicules remplies d'un liquide limpid d'un liquide gommeux. Nous avons repi senté (pl. 40, fig. 1) une plumule gemmai de l'Oxalis corniculata, c'est-à-dire u jeune pousse encore renfermée dans gemmation. Tout y est couvert de c fibrilles, depuis la feuille, si glabre à âge plus avancé, jusqu'au pétiole, si lis au même âge. Or, que l'on compare ( organes aux poils qui hérissent les sty de la même plante (pl. 40. fig 5 sy), l'on ne manquera pas d'en reconnait l'entière similitude. Mais à mesure que feuille se développe, ces fibrilles stigu tiques tombent et disparaissent sans : tour, et la seuille commence à offrir traces des organes qui, plus tard, pri dront les noms de stomates et de glam polliniques; et bientôt, l'organe, d'abe simplement papillaire et stigmatique, a quis la charpente, l'analogie et le pol des organes pétaloïdes (698); c'est 1 feuille plus ou moins herbacée, plus moins épaisse ; c'est une étamine de grai dimension.

702. Une analogie aussi frappante es la structure, et par conséquent les fotions de deux ordres d'organes, que natomie retrouve toujours dans les mét positions respectives, cette analogie, je, indique nécessairement une analogie, tette les destinations et les effets. La ture ne crée point, elle psodigue enc

min des appareils inutiles, des causes infemies. Si la feuille enfante les produit de l'étamine, c'est pour opérer une Econicies. Mais ce n'est point à féconér à pistil qu'elle est appelée, puisque la Awa déjà son appareil fécondant ; il faut des que ce soit à féconder un pistil de l'ordre d'organes auquel la feuille apparint jeveux dire la gemme, le bourgeon, du lequel nous avons reconnu toutes les pices du pistil. La feuille développée est dut l'étamine du bourgeon. Mais, par la mine raison, la femille non développée, h seulles à fibrilles stigmatiques, sert de signate au bourgeon ; elle est tour à tour «que semelle et organe mâle; jeune elle « Æmelle, plus ågée elle est måle. Or remiques avec quelle concordance les analegies se développent! comme chaque pice se trouve à la place que lui assigne h théorie! Les feuilles les plus jeunes sent toujours supérieures aux feuilles les 🌬 igées, comme, dans une fleur régulère, le pistil est toujours supérieur en pestion à l'étamine.

## REAPITULATION ET TRANSITION.

765. Nous avons réduit, dans les théosènes précédents, tous les organes impertants, seuille (487), tronc (491), ovaire (485), étamine et pétale (564), graine (537), etc., au type d'une simple vésicule appaiée.

M. Nous avons démontré que tous ces pass n'étaient réellement que des glanles réduites à leur plus grande simplicité, mut d'avoir subi l'impulsion du dévelepement (582).

765. Nous avons été amené à admettre que vésicule apte au développement est au agrégation de vésicules globulaires, imibles à cause de leur petitesse, qui éviennent visibles par le développement à la vésicule, et qui, en se pressant su points de leur plan diamétral la use contre les autres, forment la pari de la vésicule générale (488, 549), a jouant que le globule de la paroi gélècle était à son tour une vésicule exactions de la même manière que

celle dont il fait partie, c'est-à-dire qu'il est une vésicule de seconde formation, composée de vésicules de troisième formation, et ainsi de suite à l'infini.

706. Nous avons établi que le développement ne diffère pas de la fécondation (574, 583).

707. Nous avons dit que chaque globule d'une paroi vésiculaire avait, par devers lui, tout ce qui est nécessaire pour jouer le rôle d'organe fécondant ou d'organe fécondé, d'organe mâle ou d'organe femelle, d'ovaire ou d'étamine (582).

708. Ainsi, feuille, bourgeon, tronc, racine, cellule, vaisseau, poil, glande, rien ne s'est développé qu'en recevant la même impulsion que l'ovaire, l'impulsion d'un organe de nom contraire: la fécondation; et la simplicité de cette théorie, nous l'avons trouvée traduite en un fait susceptible d'être observé dans la conferve de nos ruisseaux (585).

709. La même vésicule, avons-nous dit, peut posséder, sur sa paroi, des globules mâles et des globules femelles; elle peut être hermaphrodite. Il suffira, pour que le mystère de la fécondation se reproduise tout entier dans son sein, il suffira que ses globules de nom contraire se rencontrent, pour se donner le baiser d'amour. Dès ce moment, il est impossible de prévoir la limite à laquelle doivent s'arrêter les générations successives de cette vésicule microscopique, de ce point qui va devenir un monde.

710. Ainsi nous avons ramené l'organisation végétale à une formule rigoureuse, à un type d'où nous avons fait sortir à notre gré, à notre caprice, tous les organes qui, plus tard, se distinguent à nos yeux par leur position, leurs formes, leurs détails et leurs dimensions. Mais la nature ne paraît pas procéder avec caprice, bien s'en faut; le développement chez elle n'est pas plus un jeu, un effet du hasard, que l'organisation; le développement est une loi qui découle rigoureusement de l'organisation; l'une est l'aptitude, l'autre est la détermination; l'une est la disponibilité, l'autre l'exercice; l'une est la puissance, et l'autre la fonction.

Aussi remarquons-nous que le développement a lieu, sur chaque espèce, sur chaque genre, et même sur les nombreux individus qui composent un groupe naturel de plantes, d'après des règles invariables, et sur un plan qui ne se dément jamais. C'est à la faveur de cet ordre admirable, dans la disposition relative des organes, que nous avons suivi le fil de l'analogie; dans nos premiers théorèmes, depuis la radicule jusqu'à l'embryon de la famille la plus nombreuse, et auparavant la moins systématique, de la famille des graminées. Dans celle-ci, comme dans toutes les autres, tout, jusqu'aux déviations, se conforme au type, se développe d'après un ordre constant. Jamais on ne trouve le bourgeon au-dessous de la feuille, et la feuille s'écartant de l'ordre alterne, opposé ou en spirale, qui caractérise le genre et la famille.

711. Donc, nous avons trouvé la formule de l'organisation; il nous reste maintenant à trouver la formule de la disposition des développements qui en émanent.

712. En un mot nous avons trouvé que tous les globules de la vésicule épidermique de la plante étaient aptes au développement ultérieur, à devenir feuilles, troncs, bourgeons, etc.

713. Il nous reste à trouver comment, et en vertu de quelle loi, quelques-uns seulement se développent d'après un ordre constant et déterminé.

714. Et qu'on ne pense pas que cet ordre soit l'esset de la direction, de l'accroissement de la tige, l'effet d'un développement successif; cet ordre s'observe dès l'instant de la première apparition de la tigelle. Qu'on prenne, en esset, une inflorescence, dans le calice d'un jeune bourgeon non encore épanoui, on rencontrera assez souvent l'inflorescence réduite à la forme d'une petite boule, ou d'un cylindre dont la surface est, pour ainsi dire, pavée de globules gemmaires à peine saillants. Or, à cette époque, et surtout à cette époque, ces globules sont disposés, entre eux, dans le même ordre que le seront plus tard les organes foliacés qui en émanent. Ils sont alternes sur les plantes à foliation

alterne, opposés-croisés sur les plante foliation opposée-croisée; en spirale s les plantes à foliation en spirale. Or, sile disposition définitive n'était pas arrêté dès l'instant où la vésicule génératrice soit l'impulsion du développement, il s'e suivrait que plus on remonterait vers l'o gine de la formation; et plus les différence dans la disposition relative, s'effacerait et se rapprocheraient d'un type commu

Donc la disposition des organes i toute arrêtée dans le sein de la vésici génératrice; donc elle dépend d'une c constance inliérente à son organisati intestine, circonstance qu'il s'agit de t couvrir ou de pressentir.

715. Nous voici arrivé à la partie plus importante de la théorie, à celle (complète la démonstration, qui couron l'œuvre que nous poursuivons dépuis ti d'années, et qui nous à révélé d'un si jet la solution, de laquelle, jusquenous n'avions fait qu'approcher. Je crois pas me faire illusion: la solution problème que je vais énoncer rencompte de la végétation tout entière; (avec les trois éléments de toute vésic (622), nous aurons de quoi organis d'après des formules positives; tous végétaux connus ou à consaître:

## PROBLÈME.

716. LA CELLULE GÉNÉRATRICE ÉTÀRT M NÉE; AVEC LES TROIS ÉLÉMENTS CONSTITUAI DE SON ÉLABORATION, AVEC LES TROIS COR TIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE (1° 1 SICULE INCOLORE ET ABSORBANTE; 2° MÉMBEL COLORÉE ET ÉLABORANTE; 3° SPIRE), TEOUY DANS L'UN DE CES TROIS ÉLÉMENTS, LA CAI IMMÉDIATE DE LA DISPOSITION (522) ET DE SYMÉTRIE DES ORGANES DE CRAQUE ESPECS PLANTE.

717. De théorème en théorème ac sommes parvenu à démontrer qu'il 3 rudiment d'organe partout où se mon un globule organisé et non artificiel : fait saillie au-dehors; en sorte que sortes de globules n'ont besoin que de : bir l'impulsion du développement, po actuair les formes et les dimensions, et occuper la place des organes foliacés que l'un manque suir le végétal qui s'accroît. Or la place de chacun de ces organes est prémistante au développement; la disposition relative des organes de la même plaste doit donc se retrouver à toutes les époques de l'observation, que les organes sient visibles au microscope ou à la loupe, à la loupe ou à l'œil nu; qu'ils soient plobales ou expansions membraneuses.

718. Done, s'il nous était donné de lire, dans l'intérieur d'une cellule élaborante, la disposition rélative de ses trois éléments constituants, et en même temps, et par le même coup d'œil, d'embrasser comparativement la disposition régulière des organes rudimentaires, des globules rufe, il est permis d'entrevoir que la se trouversit la solution du problème.

119. En bien, nous avons, dans les entremends de la conferve de nos ruisseaux, su filaments de laquelle nous avons ramé le type de toute tige articulée [1], nous avons, dis-je, le concours de ces circonstances qui paraissent devoir nous fornir les moyens de résoudre la difficaté.

120. Si l'on examine donc un tube de conferre parvenu au summum de son déreleppement, c'est-à-dire à l'époque de 4 fecondation hermaphrodite (pl. 58, f. 1), on observe, sur la surface des catemonds encore integres (7), une dis-Position de globules d'une admirable régalarité; ils sont rangés en quinconce; mis en même temps l'on remarque que chacun d'eux est superposé à l'intersection de deux tours de spire, que sa place correspond au point où deux spires d'une direction opposée, deux spires de nom costraire, se croisent; on ne trouve pas u se globule ailleurs. Que si le tube de colerre ne renferme qu'une seule spire dam son sein (fig. 9, 10, 11), alors nul phote ne se montre; la spire est un ru-🛏 qui se déroule avec monotomie et sans

le moindre accident de surface; mais que deux spires viennent à se développer à la fois dans le même tube (fig. 12); dés-lors partout où elles se rencontrent il y a globule, partout où elles s'accouplent il y a génération rudimentaire. On a ainsi un treillage de losanges, à chaque angle desquels se trouve un globule comme une tête de clou. Que si une troisième spire se présente et se déroule avec la même régularité, elle coupera chaque losange en deux autres losanges, et, aux rangées de spire des globules, elle intercalera, par ses accouplements, une rangée intermédiaire de globules que l'on voit dessinés entre les grandes spires, sur les fig. 1 et 12. Ce phénomène est constant comme une loi.

721. Mais si chacun de ces globules s'était développé en un organe foliacé (488), dont il recèle dans son sein le germe, la foliation caulinaire eût affecté la disposition en spirale; en appliquant la même hypothèse au tube y, fig. 1, la foliation eut été en verticilles alternes. Mais alors l'épaisseur de l'écorce eût soustrait à jamais aux regards les rapports de la disposition des organes externes avec la disposition des organes internes; et les calculs les plus ingénieux ne seraient pas parvenus à faire retrouver le fil de cette admirable analogie, qui va nous révéler et réduire en trois ou quatre formules, mises à la portée de tout le monde, ce qu'on aurait demandé vainement aux plus longs calculs algébriques.

722. LA SPIRE EST L'ÉLÉMENT GÉNÉRATEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA DISPOSITION DES ORGANES.

728. Tant que la spire est seule dans une cellule, elle reste inféconde faute d'accouplement; rien en effet ne s'accouple avec soi-même. Qu'il en naisse deux, trois et davantage, mais parallèles à la première, ayant la même direction et le même nom, encore infécondité, parce que la rencontre est impossible : tel est le cas de la spire multiple de la fig. 6, pl. 3. Mais que deux seulement se développent à la fois avec des directions contraires, il y a nécessairement rencontre, nécessairement accouplement, nécessairement

<sup>[]</sup> Sur les Cissus organiques \$ 142. Mémoire de la missi d'histoire naturelle de Paris, 1827.

génération. Nos deux spires sont ici l'équivalent des deux tubes de la conferve (pl. 58, fig. 1) qui se sont approchés par attraction au sein des eaux, et qui, emprisonnés à la fois dans le sein d'une vésicule, et forcés de s'y développer en s'enroulant, se seraient rencontrés forcément. L'une des spires est mâle, l'autre est femelle; et la comparaison est ici une similitude.

724. Car la spire est un organe cylindrique qui transmet les rayons lumineux, à la manière des filaments végétaux de la forme la plus simple. Et si la structure de la spire ne nous paraît pas plus compliquée, la cause en est dans les limites de nos moyens d'observation. En effet, tout filament confervoïde, lorsqu'il en est encore réduit aux dimensions de la spire, offre le même aspect, la même simplicité.

725. Quoi qu'il en soit, et sans chercher du reste à entrer plus avant dans la région des hypothèses, alors que, sur le terrain des faits susceptibles d'être observés, nous trouvons amplement de quoi résoudre le problème; sans tenter de savoir quelle est l'espèce d'adhérence ou d'agglutination qui associe la spire à la membrane verte, et avec les matériaux de quelle substance. de la sienne ou de celle-ci, a lieu l'organisation du globule engendré; en nous arrêtant enfin à l'écorce du mystère, nous avons entre les mains le fil de ce labyrinthe jusqu'à présent inextricable, et nous possédons un secret qui nous permet d'assigner à chaque organe sa place, et à tous les organes leur disposition. Nous avons le moule pour façonner l'argile, pour organiser la matière, il ne nous manque que le feu pour l'animer. Mais la nature n'a pas sait l'homme créateur, elle ne lui a départi que le rôle de simple observateur : la hardiesse de nos tentatives doit se concentrer dans ce cercle, qui est encore assez vaste à parcourir. Il est assez beau pour l'homme d'être appelé à rivaliser, sinon de puissance, du moins d'intelligence avec la nature qui crée, d'être appelé à la comprendre, sinon à l'imiter, ou du moins à l'imiter par des images.

726. Et c'est ce qu'il nous reste à faire, après le résultat que nous venons d'obte-

nir. Nous allons modeler un végétal, pa la seule combinaison des trois élément qui entrent dans l'organisation de tout cellule.

#### 26° THÉORÈME.

727. DEUX SPIRES DE NOM CONTAÎRE E DE MÂME VITESSE DANS LEUR MARGEE, VERIE A SE DÉVELOPPER DANS LE SEIN D'UNE GELLUL ENGENDRENT NÉGESSAIREMENT, PAR LEURS EN TRE-CROISEMENTS, LA DISPOSITION ALTERNE.

728. DÉMONSTRATION. Soit un globule gé nérateur donné sur un point quelconqu de la paroi interne d'une cellule, d'oi partent en sens contraires, l'ane à gauch et l'autre à droite, deux spires douées d la même énergie ; il est évident qu'en mai chant, l'une et l'autre, avec la même vi tesse contre les parois de la même vési cule ou du même cylindre, il est éviden qu'elles iront se rencontrer et se croise sur un point diamétralement opposé leur point de départ; il est évident en core qu'en continuant leur route, an rien perdre de leur force, elles iront s croiser une seconde fois, sur un poin diamétralement opposé à celui sur leque elles se sont croisées la première fois.

729. La fig. 1re de la pl. 1re peindr aux regards ce raisonnement. La vésicul et le cylindre y sont vus de champ, comme si leurs diverses sections a et / prises à des hauteurs successives s'aplati saient, sur le même plan, en cercles cos centriques; elles sont marquées au pois tillé; les spires (sr) sont marquées a trait. Or, on voit, par cette figure, qu les deux spires (sr) partant du globul (fig. 1), vont se rencontrer et se croist à l'autre bout du diamètre de la sectio (\$), au point (fi 2), et que, continuant et suite leurs routes contraires, elles revies nent se rencontrer sur la section supe rieure (a), mais juste à l'opposé de let première rencontre, au point (fi 3), pl lequel passe la ligne diamétrale, sur la quelle se trouvent les deux premiers cro sements (fi 1, et fi 2). Or, qu'à chacun d ces accouplements de deux spires, naiss un aguse, soit rudimentaire, soit foliacé, et que la vésicule génératrice devienne un clindre tigellaire, on aura nécessairement la disposition de foliation alterne, dest nous avons suivi les conditions et les aulegies, avec tant de développement, dus les théorèmes qui précèdent (301). On sura la foliation des Graminées, des Oubellifères, des Polygonées, etc.

730. Que si cette figure aplatie, comme le senit un œuf écrasé, n'était pas assez lien comprise par nos lecteurs, nous al-

Que l'on calque exactement sur une lesile de papier le carré de la fig. 5, ou , si en l'aime mieux, qu'on le dessine sur rande échelle; qu'on le découpe ar ses bords, pour obtenir la figure sans acm cadre de papier blanc; qu'on ramène essite les deux bords (est) l'un contre fatte; on aura ainsi un cylindre tigelhire, sur la surface duquel se dessineront den tours de spire dans un sens, et deux lors de spire dans un autre; les points Examplement (fi 1, fi 2, fi 5, fi 4, fi 5)\*trouveront sur deux lignes longitudiwalcs opposées; en face, mais sur une Petition alterne les uns des autres. Si, sur dicande ces entrecroisements, on adapte 🖦 leville, dont , sur la figure, nous n'areprésenté que la glande rudimentire (526), on aura l'image la plus pitbresque d'une foliation alterne, que l'on pera continuer à l'infini.

## 27. THÉORÈME.

751. DEUX SPIRES DE NOM CONTRAÎRE ET PRÉMILE VITESSE, VENANT A SE DÉVELOPPER LUS LE SRIM DE LA MÊME CELLULE GÉNÉRA-TRU, RECEMBRENT MÉCESSAIREMENT, PAR LEURS DYMPASSEMENTS, LA DISPOSITION EN SPI-BLE.

722. Démonstration. Dans le précédent linéme, nous avons supposé que les les spires continuent à marcher avec les égale vitesse, et en suivant la même limitante dans leur mouvement d'ascentique sais ai l'une des deux était animée d'activesse plus grande dans son mou-

vement ascendant, il est évident qu'en faisant moins de tours de spire que la première, elle arriverait, dans un temps donné, bien plus haut qu'elle; il arriverait de là que le même tour de cette spire serait rencontré plusieurs fois par la spire retardataire, dans ce mouvement ascendant; en plaçant un organe à chaque point de croisement, on trouverait ces organes nécessairement disposés tout autour du cylindre, mais dans une direction ascendante, c'est-à-dire en spirale.

733. J'ai évalué ici la vitesse, par l'espace parcouru dans le sens de la longueur du cylindre générateur; j'aurais pu le faire aussi par le nombre de tours de spire accomplis dans un espace donné; ces deux manières d'envisager la marche simultanée de nos deux organes, dépendent d'une circonstance arbitraire, qui suffit pour transporter la valeur d'un terme à l'autre, je veux dire : de la question du temps pendant lequel le même espace a été parcouru. En effet, si, dans un temps donné, les deux spires arrivent à la même hauteur du cylindre, l'une en décrivant un seul tour et l'autre en en décrivant cinq, il est évident que celle-ci aura été animée d'une plus grande vitesse que l'autre; mais ce sera le contraire si la spire à cinq tours n'arrive à la hauteur parcourue que longtemps après la première, qu'elle ait rampé pour ainsi dire, contre les parois, pendant que l'autre s'est élancée vers la cime.

Mais dans l'un et l'autre cas, le résultat que nous cherchons restera le même; nous n'aurons fait que changer les deux termes de place.

734. Pour obtenir le relief de la démonstration, que l'on calque exactement la fig. 7 de la pl. 1<sup>re</sup>, et qu'on en rapproche les deux bords d'après le procédé cidessus expliqué, on aura un grand tour de spire coupé plusieurs fois par la spire qui, dans le même espace, aura accompli le nombre de tours que l'on compte sur la figure; et si à chaque glande (f) on adapte une feuille, le cylindre de papier représentera exactement la tige à foliation en spirale.

735. 1er concevaire. Il ne sera pas difficile de concevoir maintenant comment la disposition alterne passe à la disposition en spirale sur les plantes non articulées; il ne faut pour cela que le plus léger ralentissement dans le développement de l'une ou l'autre des spires. Pour que l'inverse ait lieu, c'est-à-dire pour que la foliation d'abord en spirale passe à la foliation alterne, il faudra qu'à dater d'un point d'accouplement les deux spires s'animent tout à coup de la même vitesse. Or, rien n'est plus fréquent, sur les plantes non articulées, que le passage réciproque d'une disposition à l'autre.

736. Quantaux tiges articulées, on leur aperçoit quelquefois une tendance à passer de l'alternation à la disposition en spirale, mais jamais ce passage n'est continu; car à chaque articulation recommence un végétal nouveau, une germination nouvelle (295), et, par consequent, une puissance égale à la première; l'énergie, au lieu de se ralentir, se renouvelle, et alors rien ne ressemble tant à ce qui précède que ce qui suit. Cependant la végétation est soumise à tant d'influences, tant de circonstances accidentelles sont dans le cas de réagir sur elle, à l'instar des lois, qu'elle ne saurait jamais fonctionner avec la rigueur du calcul et la symétrie du plan géométrique; aussi remarque-t-on que les Gramens, en général distiques, c'est-à-dire à foliation rigoureusement alterne, se devient souvent, et surtout dans nos jardins, de cette ligne sévère, et finissent souvent par offrir. de la racine à la panicule, jusqu'à un tour de spire, dans la disposition de leur foliation.

737. Si l'on veut encore se représenter en relief cette circonstance, que l'on découpe un certain nombre de carrés de papier d'égales dimensions, dont on rapprochera les bords en cylindre; que l'on dessine, sur le premier, deux moitiés opposées de tours de spire, qui partent d'un point quelconque de l'orifice inférieur et qui viennent s'accoupler au point opposé de l'orifice supérieur, on aura le mécanisme générateur d'un entrenœud,

soit développé, soit élémentaire, le tra des entrenœuds d'une conferve. Le poir d'accouplement supérieur représentes la matrice de l'entrenœud qui doit cont nuer celui-ci. Or, qu'on trace, sur le can de papier qui doit représenter cet entre nœud, deux lignes divergentes d'inégal vitesse, partant du même point de l'or fice inférieur; que la plus courte so rencontrée par la plus longue à un poi quelconque de l'orifice supérieur; qu l'on observe le même ordre sur le troisie cylindre de papier, et qu'on ajoute bo à bout les trois cylindres, en ayant so de faire correspondre les points de dépa et les points d'accouplement entre en on aura devant les yeux le relief de not démonstration, et on se fera une id exacte du mécanisme par lequel l'alu nation articulée peut accidentelleme viser à la disposition en spirale.

738. Nous avons dit de superposer point de départ des spires d'un cylindi au point de rencontre des spires du q lindre inférieur; car la spire de l'ent nœud supérieur ne peut pas partir, da la nature, d'un autre point, puisque c'i ici le point générateur, le point de l'acci plement. Remarquez, en effet, que les trenœuds n'ont pas toujours eu les n ports qu'ils ont entre eux, à l'instant l'observation; les supérieurs ont été! gendrés par les inférieurs, et, com engendrés, ils ont commencé par être simples globules, à l'époque où l'enti nœud inférieur était déja un cylindre. ( d'après la théorie, ce globule se trouv juste au point de rencontre des deux m tiés de spire de l'entrenœud inférie C'est donc de ce point de rencontre, c' de cet accouplement que les deux moil de spires supérieures doivent prent leur direction; et cette direction, qui sulte de la même impulsion, de la mê loi que la direction des spires inférieur doit nécessairement rester la même celle-ci, et, par conséquent, lui être terne, puisque g'est une direction obliq Le point d'accouplement des deux moi de spires, dans le sein de la vésicule périeure qui constitue l'entrenœud su rism, sen donc à l'opposé du point d'acceplemet des deux moitiés de spires, dans sein de la vésicule inférieure, qui contre l'entrenœud inférieur. Deux trais de plume sur le papier suffisent permetre la démonstration évidente.

78. S' concilame. On comptera, sur dique tour de spire d'une tige, trois, quire, cinq, six développements d'orgame, glos que l'une des spires internes écura trois, quatre, cinq, six contours, pedast que l'autre, douée d'une inégale viese, n'en décrira qu'un seul.

746 35 conoccame. Il est inutile de consere un théorème spécial pour faire consendre que si, au lieu d'une spire tarligade, dans le sein de la vésicule, nous en stattons deux, trois, etc., on aura une ésposition à deux, trois, etc., rangs paralèles de spirales; ce qui, sur certains chitoss encore jeunes, est facile à reconmèret à compter.

## 28. THÉORÈME.

741. HEADMETTANT, DAMS LE SEIN DE LA CELURLICHIRATRICE, DEUX PAIRES DE SPIRES, PARUNIMPEUX POIRTS OPPOSÉS, ET SE DIRIGEANT
AIL FIRE ÉGALE VITESSE, LES DEUX SPIRES
VEN PAUS YERS LA GAUGHE ET LES DEUX
PRES DE L'AUTRE VERS LA DROITE, ON AURA
LA MERGETION D'ORGANES, QUE NOUS AYONS
MERGIE SOUS LE NOM D'OPPOSÉE-CROISÉE
[71, 54].

14. sinonstration. Que, par le procédé dessis expliqué (730), on construise un chiefe calqué sur la fig. 6, pl. 17°, et que l'm sit soin de colorier d'une couleur les les littes qui vont de droite à gauche, et d'use sutre couleur celles qui vont de pache à doite, on aura un système de spine adeux paires, qui partiront chacune l'un point opposé à l'orifice du cylindre, et l'inst se rencontrer, s'accoupler, à une partiront chacune que lepaque, mais sur deux points l'un à l'autre, et situés au-dessus du milieu des deux points de départ. Le cationant leur route, il est évident

que leur deuxième rencontre aura lieu sur deux points supérieurs et alternes avec les points de la première, et ainsi de suite, d'après le même plan, tant que leur vitesse restera identique. Or, si l'on faisait passer une droite à travers les deux points de la première rencontre, une autre à travers les deux points de la deuxième. une autre à travers les deux points de la troisième, il est évident que, vues de champ, toutes ces lignes se couperaient à angle droit; qu'au lieu de lignes on adapte, à chaque accouplement des spires. un organe saillant, soit rudimentaire, soit foliacé, on aura ainsi, de la manière la plus régulière, l'image de la disposition OPROSÉE-CROISTE.

743. Or, il n'y a jamais opposition véritable, dans la foliation, qu'il n'y ait aussi croisement réciproque. Dans tous les cas où l'opposition semble avoir lieu, sans cette circonstance concomitante, avec un peu plus d'attention on arrive infailliblement à découvrir que cette disposition n'est qu'apparente, qu'elle n'est due qu'au rapprochement plus ou moins illusoire de deux termes de la disposițion alterne (343).

744. La théorie ne pouvait pas représenter d'une manière plus rigoureuse les faits constatés par l'observation.

745. Il est piquant d'avoir la construction précédente devant les yeux, quand on se met à observer sur le frais une tige à foliation opposée-croisée; aux traces en relief que laissent les seuilles pour ainsi dire sur leur passage, en s'éloignant de la paire inférieure, on serait tenté de croire que les spires génératrices se dessinent à travers l'écorce, pour réaliser notre construction hypothétique; c'est ce dont la tige de l'Epilobium tetrangulare (pl. 34, fig. 5) peut donner une idée assez nette. Cette tige à foliation opposée-croisée est carrée ; la fig. 8 en offre une section transversale; aux quatre coips de la tranche. on observe l'empreinte d'un cordon vasculaire (a) qui y forme un angle saillant. Or, en suivant ces cordons sur la tige, on les voit yenir pour ainsi dire s'accoupler deux ensemble, pour passer dans la substance de la feuille, et redevenir émergents, au-dessus de ce point, pour aller chacun s'accoupler avec un cordon de la paire opposée, et passer ainsi dans la substance des feuilles qui croisent les deux feuilles inférieures. Il est des plantes sur lesquelles cette configuration est encore plus conforme à la théorie.

### 29º THÉORÈME.

746. Trois paires de spires de non contraire, partant de la base de la vésigule génératrique et se dirigheant avec une égale vitesse, donneront nécessairement lieu a la disposition verticillée (360), aux verticilles alternes par trois (71, 14 $^{\circ}$ ,  $\beta$ ).

747. DÉMONSTRATION. Soit la cellule vue de champ, et comme si elle était écrasée et aplatie sur le papier, on aura la fig. 2 sur laquelle les cercles au pointillé marqueront les différentes zones des parois, et les courbes au trait marqueront les spires qui rampent en montant contre la surface interne. Il est évident, d'après cette figure seule, que chaque paire de spires de nom contraire opérera son premier accouplement à une égale distance des autres, sur un des angles d'un triangle équilatéral, inscrit au cercle (7) obtenu par une section transversale. Il est évident encore qu'en continuant leur route avec la même vitesse, chacun des éléments de la paire ira s'accoupler avec l'élément de nom contraire de la paire voisine, à une hauteur quelconque, représentée par le cercle (\$), et sur un des angles d'un triangle équilatéral inscrit au cercle, mais dont les côtés formeraient des tangentes dont les points de contact avec le cercle (7) se confondraient avec les points du premier accouplement. Si les éléments continuent leur marche, il arrivera que la même spire, qui s'est accouplée avec la spire de nom contraire de la paire voisine, ira s'accoupler avec la spire de même nom de la troisième paire, à une hauteur quelconque qui est marquée, sur la figure, par le cercle (a), et ainsi de suite, à l'infini.

748. Or, d'après cette construction, on

aura une série de Verticilles ternaires dont chaque élément sera opposé diamé tralement à un des éléments du verticill inférieur ou supérieur; en sorte qu'e soudant arbitrairement les trois élément de chaque verticille ensemble, de manièr que tous les points médians de chacu d'eux soient opposés entre eux, on reton bera nécessairement dans la dispositio alterne.

749. En conservant au contraire la coi struction avec ses éléments isolés, nor avons la disposition verticillée alterne pa trois.

750. Si, à la place de cette projection on aime mieux faire servir une constrution à la démonstration, on n'a que calquer un cylindre sur la fig. 9 par procédé ci-dessus expliqué (730).

## 30 THÉORÈME.

751. EN EMPLOYANT, D'APRÈS LA FORMT PRÉCÉDENTE, CINQ PAIRES DE SPIRES, AU LI DE TROIS, ON AURA LA DISPOSITION VER CILLÉE, ALTERNE PAR CINQ (71, 14°, 8).

752. DÉMONSTRATION. La projection (pl. 1, fig. 1 fig. 4) et la construction (pl. 1, fig. 1 fourniront au lecteur le moyen d'obten une solution, par une simple modifie tion à la démonstration précédente.

755. COROLLAIRE. Avec sept paires, est évident qu'on obtiendra une série verticilles alternes à sept pièces s' chaque verticille; avec neuf paires, obtiendra les mêmes verticilles compos de neuf pièces; enfin on obtiendra to jours des verticilles de pièces en nomb impair, en ne faisant entrer, dans la costruction, qu'un système de paires spires en nombre impair.

### 31. THÉORÈME.

754. EN ADMETTANT, DANS LE SEIN DE VÉSICULE GÉNÉRATRIGE, QUATRE, SIX, EUI ET ENFIN UN NOMBRE PAIR DE PAIRES DE SPISI DOUÉES DE LA MÊME VITESSE DE DÉVELOPI MENT, ON OBTIENDRA UNB SÉRIE INDÉTINIE

VERMELES OFFOSÉS-CROISÉS, COMPOSÉS DE QUINE, RI, EUIT, ETC., PIÈCES; EN UN MOT; QUE LES PLEIS DE SPIRES SERONT EN NOMBRE PAI, STOSTIENDÉS DES VERTICILLES COMPOSÉS D'IS SOURCE PAIR DE PIÈCES, COMME, QUAND LE PAUL SERONT EN NOMBRE IMPAIR, ON STILLBAL DES VERTICILLES COMPOSÉS D'UN MAGNI MERAIR DE PIÈCES.

755. némonstration. La projection (pl. 1, & 3) et la construction (fig. 8) sont desinces à la démonstration de ce théorème. latérident qu'étant douées de la même niese, les points de rencontre des spires de some contraire auront lieu à une égale éstace les unes des autres, et à la même hatteur (y) de la paroi de la cellule généntrice; car des corps de direction contraredonés de même vitesse et éprouvant in mêmes résistances, doivent suivre la Dine résultante, et se rencontrer chacun i chacun, à la même distance du point de lipet; et les points de rencontre doivent la inne égale distance les uns des mires, si les points de départ se trouvent w h même droite (fig. 8). Donc, si les piats de départ se trouvent à l'orifice la cylindre ou sur une section transmule de la vésicule, et qu'on les unisse r des droites, servant de corde aux rations de cercle qui séparent les points k départ (fig. 8 y) les uns des autres, on u polygone inscrit dans un cercle, finant de côtés qu'il y a de points de 🚧; si l'on réunit de la même manière <sup>5</sup> poists de rencontre (d) on aura nécesirenent un polygone, semblable dans tercle, égal dans le cylindre, mais dont \* angles se trouveront sur les perpendidates qui passent à une égale distance 🖰 🗝 es du polygone inférieur ; c'est-àque, la figure étant observée de , les diagonales du polygone supéer corperont à angle droit les côtés du inferieur; il y aura, en termes taiques, opposition et croisement.

Tis. Si le polygone inférieur est quala plaire, tous les polygones supérieurs dens entre eux serent donc quadranplaire; si le polygone est sexangulaire, les les autres seront sexangulaires, etc. Or, qu'on place, à chacun des angles du polygone, le signe d'un organe, c'est-àdire qu'on place le signe d'un produit à chaque point de rencontre et d'accouplement, et on obtiendra des verticilles alternes d'autant de pièces que la théorie admet de nombre de spires génératrices.

757. En conséquence, si le nombre des paires de spires est pair, chaque verticille alterne sera composé d'un nombre pair de pièces; si le nombre des paires de spires est impair, chaque verticille sera composé d'un nombre impair de pièces; et dans l'un et l'autre cas, le nombre des pièces égalera celui des paires de spires.

758. 1er conollaire. Il est vrai qu'en rapprochant un tour de spire de lui-même, si je puis m'exprimer ainsi, dans la disposition en spirale (731), on arriverait à imiter les divers verticilles dont nous venons d'expliquer le mécanisme; il est vrai qu'à la faveur de cette seule modification dans la vitesse de la spire, on obtiendrait l'image 1º d'un verticille à trois pièces, si le tour de spire était coupé trois fois par la spire de nom contraire; 2º d'un verticille à quatre pièces, si le tour de spire était coupé quatre fois par l'autre; 3º d'un verticille à cinq, six, sept, etc., pièces, en admettant que le tour de spire fût coupé cinq, six, sept, etc., fois par la spire de nom contraire. Mais ce ne serait là qu'un simulacre, qu'un arrangement illusoire, et non une disposition normale. Il serait facile de distinguer l'origine de la disposition bâtarde, en examinant de plus près les rapports d'insertion des diverses pièces du faux verticille, et l'inégalité de leurs développements respectifs. Ainsi, quand l'opposition croisée a lieu régulièrement, les deux pièces de chaque paire appartiennent si bien au même système de spires, qu'elles ne font souvent qu'un seul corps à leur base, et qu'elles entourent la tige d'une seule pièce; quand au contraire cette opposition émane de la disposition en spirale, non-seulement on en reconnaît l'origine en examinant ou plus haut ou plus bas la disposition des organes de même nature, mais encore il est facile de reconnaître que les deux pièces de la paire ne sent nullement symétriques, ni dans leur opposition, ni dans leur insertion, ni dans leur structure, ni dans leurs dimensions.

759. 2º concelling. La décomposition des fauilles alternes est dans le cas aussi d'imiter la disposition des verticilles alternes (353), composés d'autant de pièces que primitivement la feuille était appelés à posséder de nervures; mais, dans ce cas, qui est presque toujours accompagné de la disposition articulée, chaque verticille possède une pièce médiane beaucoup plus développée que les latérales, et les dimensions de celles-ei décroissent souvent même, à mesure qu'elles s'éloignent de celle du milieu. La pièce médiane représente la nervure médiane de la feuille simple; c'est par elle qu'on se guide pour suivre, sur la tige, les traces de l'alternation; et l'on s'assure de cette manière que la disposition alterne ne se dément pas plus, sous cette forme, que si chaque feuille avait conservé sa primitive intégrité.

760. Chaque verticille de cette origine est donc toujours en nombre impair.

761. On post appliquer le même raisonmement à la décomposition de feuilles opposées-croisées (360.)

762. 5° conollaire. L'alternation la moins altérable et la moins susceptible de passer tout à fait à la disposition en spirale, est l'alternation par articulation; car tout recommence à chaque articulation; chaque disposition n'est composée que d'an seul élément; il répugne donc dans les termes, qu'elle s'altère.

## 52. THÉORÈME.

763. UNE POIS ADMIS LE SYSTÈME DES APPRES RÉCULIÈRES DANS LE SEIN, ET CLISSANT TOUTES CONTRE LA PAROI, D'UNE VÉSI-CULE OU D'UN CYLINDRE, IL EST ÉVIDENT QUE LES SPIRES D'UNE MÂME DIRECTION NE PEUVENT PÉNCONTRER QUE DES SPIRES D'UNE DIRECTION

CONTRAIRE; LES SPIRES ARBÎTRAIREMENT PRISM QUE NOUS DÉSIGNONS SQUS LE NOM DE SPIAI MALES, NE POURRONT DENCONTRIR QUE LI SPIRES DE NOM GONTRAIRE, QUE NOUS DÉSI GNONS SQUS LE NOM DE SPIRES FEMELLES.

764. DÉMONSTRATION. Ce théorème de coule nécessairement de la théorie, o plutôt de la seule définition géométrique des parallèles; il est évident, en effet, qu tous les tours de la même spire peuver être représentés par des droites parallèle comme on a du le remarquer par les ce structions 5-10 de la pl. 1. Que si l'on s met, dans le même cylindre organis l'existence simultanée de plusieure spir de la même direction, c'est-à-dire u spire composée, l'observation directe no apprend que toutes ces spires s'intere lent entre elles, glissent les unes con les autres, de manière à marcher toul paralièlement ensemble, contre la pa de la cellule, et qu'elles forment en elles, pour ainsi dire, une nouvelle pa (pl. 3, fig. 6). Done il faut raisonner cette nouvelle disposition, comme de disposition, plus commune, d'une se spire pour chaque direction.

Mais il est inutile d'ajouter que des rallèles ne sauraient se rencontrer en elles, et qu'au contraire elles doivent fi par rencontrer toute autre ligne, qui leur est pas parallèle.

En conséquence, la spire mâle ne pou jamais rencontrer que la spire femelle; conséquence, partout où il y aura act plement il y aura génération; et par o séquent nul trouble, nulle confusion sera possible dans la disposition rela des organes engendrés.

765. osservation. Afin de rendre paillantes toutes les combinaisons de o théorie si simple et si féconde dans sa plicité, on n'a, sur les calques que fera des constructions de la pl. 1, qu'à lorier en rouge, par exemple, les spide même nom, et en bleu les spire nom contraire, en syant soin de lai en blanc, ou de colorier en jaune, le gnes des organes rudimentaires, que

rensquesur la pl. 1 à chaque entre-croissant; ou bien on n'a qu'à se servir de fisé àux couleurs différentes, en ayant sin d'acrocher un signé de convention à sus les entre-croisements; les démonstration n'est seront que plus pitteres-qué.

### 33. THÉORÈME.

706. LES ORGANES PROVENANT DES ACCOU-MINISTS DE LA DISPOSITION EN SPIRALE, FOR-MY, SURLA SURFACE DE LA CELLULE GÉNÉRA-TAKI, UN ÉCHIQUIER COMPOSÉ DE LOSANGES IT DOS DE CARRÈS.

767. Dixonstration. Il est de l'essence despirales de direction contraire de ne peroir se couper qu'obliquement et non carriere. Or, deux ordres de lignes parallées, qui se coupent obliquement, ne manient produire que des losanges répliers, dont les angles égaux varient d'ouverture selon l'inclinaison des lignes génératrices. Si l'on place le signe d'un sepace à chaque point d'intersection, tous les points séront disposés entre eux en échiquier, mais en échiquier formé par éts losanges.

768. C'est ce qu'on observe invaria-Menent, sur tous les organes vésiculaires, dou la développements affectent la dispoition en spirale : cônes du Pin, chales des Amentacées, fruit des ficus, inlorecences encore emprisonnées dans les bilicules de la gemmation, inflorescence 🖦 🌬 🌬 transformée en fruit , spadix des Arun, theca de certains pollens rési-Ma, plandes de certains fruits, etc., etc. Di que la disposition en spirale existe, her ees organes alternent, eeux d'une tire avec ceux de la série supérieure et 🗪 🗪 de la série inférieure ; les lignes récrivent ces séries entre elles sont imiers obliques, mais jamais ni paral-🖦 ni perpendiculaires à l'axe du cyde générateur ou de la vésicule mère.

M. Eccore une fois la théorie ne remins un seul démenti de la part de leurvation.

#### PROBLÈME.

770. UN ORGANE BPIRALÉ ÉTANT BONNÉ, COMPTER LE NOMERE DE SPIRES DE MÊME NOM, QUI GNT CONCOURD A LA DISPOSITION DES PIÈ-CES QUI EN ORMENT LA STRYAGE.

771. On prend, pour point de départ vers la base de l'organe, une pièce quelconque de l'échiquier, sur laquelle en tient fixé le bout d'un fil eu d'une bande de parpier, on continue à fixer le fil on la bande de papier, une à une, sur toutes les pièces qui toutinuent la série adoptée; en faisant faire à l'organe général une révolution sur son axe; une fois qu'on est parvonu au sommet de l'organe spiralé, le nombre de séries parallèles, qui séparent les tours de spire du fil, indique le nombre plus un, des spires de même nom qui entrent dans le système générateur des organes.

772. Si l'organé est de trop petite dimension; on peut, pour aller plus vite; mesurer et compter, en n'observant l'objet que par une seule face; on le place horizontalement, et l'on se familiarise avec l'image de ses directions; on ne voit ainsi que des moitiés de tours de spires; mais il est évident que la moitié postérieure parcourt, toutes choses égales d'ailleurs, le même trajet que la moitié qui est l'antérieure, par rapport à l'observateur. Pour savoir donc le point où elle vient aboutir, après avoir parcouru la moitié opposée de l'organe, on n'aura qu'à continuer idéalement cette moitlé postérieure, comme bi elle se traçait sur la face qu'on observe; ou comme si, le tube étant transparent; on l'apercevait à travers ses parois, en sorte qu'au lieu d'une spire enveloppante on cat devant les youx un zigzag aplati. On bien que, du point où le tour de spire se cache en tournant, on tire une ligné perpendiculaire à l'axe de l'organe observé, et que, du sommet de l'angle formé par la jonction de cette ligne transversafe avec la moitié de la spire, on tire une ligne oblique qui fasse, avec la ligne transversale , un angle égal à l'autre ; cette ligne eblique sera l'équivalent du romplément de la spire, et le point opposé où elle aboutira sera celui où la spire recommence un autre tour. Si on a soin de ne pas perdre de vue, sur le même côté, ces deux points émergents de la même spire, il sera facile de voir par combien d'autres spires de même nom la spire observée est séparée.

773. OBSERVATION COMMUNE A TOUS LES THÉORÈMES OUI PRÉCÈDENT. Nous ne croyous pas devoir entrer ici dans les diverses circonstances qui peuvent altérer en apparence, comme tout autant de causes de perturbation, les divers types réguliers dont nous venons de donner la formule. Nous nous contenterons de signaler la principale de ces causes, qui est la marche irrégulière des paires, l'accélération de unes et le ralentissement des autres. Par exemple, si, dans le cas de l'opposition croisée (754), il arrive tout à coup qu'une paire marche plus vite que l'autre, il en résultera que les deux feuilles opposées ne se rencontreront plus aux mêmes hauteurs de la tige. Mais même alors on reconnaît évidemment le type de l'organisation de la tige, par la direction que prennent les feuilles, et par conséquent les bourgeons, et ensuite, par le retour des formes normales, qui ne manque jamais d'avoir lieu, sur l'une ou l'autre des branches de l'individu.

Sur l'Evonymus europæus, entre autres plantes, on se rend facilement compte de ce passage d'une forme à une autre; la cause de perturbation devient plus active et plus constante sur les Evonymus nepalensis et latifolius; enfin dans l'Evonymus caucasicus, la foliation prend toutes les allures de la disposition en spirale, et les rameaux se terminent par un corymbe (73, 3°) en parasol, composé de rayons simples, dont les feuilles sont changées en follicules, de l'aisselle desquels part un pédoncule biflore.

774. Au reste, ce phénomène n'a jamais lieu sur les tiges articulées. C'est là que le type se conserve sans altération.

775. conollaire général. Nous venons de compléter la démonstration du développement de l'organisation végétale, et suivant la méthode historique, et en sai sant passer le lecteur par toutes les phi ses que nos observations out success vement parcourues. Nous ne compareron pas notre œuvre à un édifice que nou aurions longuement construit, mais à u édifice que nous aurions déblayé. L'édi fice qu'on élève n'est que l'exécution m nuelle d'un plan, qui est l'œuvre de l'er prit. Or un observateur qui aurait u plan arrêté, ne serait rien moins qu l'homme de la nature. Observer, c'est de viner pour découvrir, c'est découvri pour copier, c'est copier pour diriger nouveaux travaux et préparer de nouvelle découvertes.

776. Il existe mille routes secrètes por arriver à la vérité. C'est le hasard quous en ouvre une, c'est l'analogie quous fournit le fil pour nous y dirige une fois arrivés au but, il nous est faci de saisir d'un seul coup d'œil toutes l'routes qui y convergent; mais la melleure pour guider les autres, n'en est pmoins, dans tous les cas, celle que l'on parcourue soi-même, parce que c'est cel que l'on connaît le mieux, parce que c'e celle que l'on a jalonnée.

777. Et c'est celle que nous avons pr féré suivre dans la démonstration qui pr cède. Nous y avons exposé consécutiv ment toutes les analogies que nos trava nous ont successivement révélées depi dix ans; théorème de longue haleine, q nous avons fini par compléter dans s derniers travaux. Des travaux guidés p l'analogie ne se renversent jamais les s les autres, ils se complètent; leur for est celle du syllogisme, dont l'enchaît ment amènerait à une absurdité évides aux yeux de tous, si elle n'amenait pu une vérité également évidente.

Si nous faisions imprimer nos diver publications, éparses dans un grand m bre de recueils périodiques, en les range par l'ordre des dates de leur apparit l'ensemble formerait un raisonness aussi bien suivi que la série de leurs tes.

778. Nous venons, dans cette dés

stratos générale, de résumer cette longuerire de raisonnements, et de la complés essin par une découverte, qui nous senhe destinée à expliquer, avec autant de implicité, le règne végétal et le règne mini [1].

179. Nous avions écrit en débutant (p. ?): « La physiologie veut arriver à passoir dire avec assurance ; Donnez-moi me vésicule organique doude de vitalité, et je vous rendrai tout le monde organisé; son ambition n'est pas de ravir le feu créatur au ciel, mais de parvenir à démontrer que, pour créer à son tour, c'est ce feu sed qui lui manque. »

780. Nous pensons avoir prouvé qu'en régeant ce programme, nous n'avions pastrop présumé de nos efforts; les développements qui feront les sujets spéciaux des autres parties de cet ouvrage, en ajoutant un nouveau degré d'évidence aux résalts obtenus, nous indiqueront les lacuses qu'il nous reste à combler, et les résalts que l'intelligence humaine a le droit d'espérer encore.

L'samé succinct de la théorie exposée dans la première section de cette seconde partie.

781. Soit une vésicule organisée et élabraite, c'est-à-dire une vésicule organique à parois ligneuses, imperforées visibrait et incolores, que tapisse une réscule colorée, glutineuse, et qui engenère, dans son sein, un système de deux spires de nom contraire, ou de plusieurs spires en nombre pair, mais s'accouplant par paires.

783. Cette vésicule, au contact de l'air, s'ammte pour ainsi dire, acquiert deux pôles opposés, deux directions opposées, l'anevers le zénith, et l'autre vers le nadir; l'anevers la lumière, et l'autre vers l'obtanté; l'une vers l'atmosphère, et l'autre vers les entrailles de la terre. C'est mediule allongée dans le sens vertical;

le bout supérieur devant fournir la plumule, le bout inférieur la radicule.

785. La vésicule aspire l'air et l'élabore en liquide, puis le liquide en organes; mais cette dernière élaboration est déterminée par le concours, par la rencontre, par l'accouplement de deux agents de noms contraires, de deux spires de direction contraire.

784. De cet accouplement naissent, ou des organes internes, c'est-à-dire des organes qui se développent dans l'intérieur de la vésicule génératrice, ou des organes externes, c'est-à-dire des organes qui se développent hors de la paroi de la vésicule génératrice.

. 785. Les vésicules internes, en continuant ce double développement, donnent lieu à la formation du tissu cellulaire, par leurs générations internes, et à celle du système vasculaire, par leurs générations externes. De cette série toujours croissante de développements résulte l'accroissement en longeur et en diamètre de la cellule génératrice, qui passe ainsi peu à peu à la dénomination de tige et de tronc.

786. Les organes externes, engendrés par l'accouplement des spires, sur la paroi de la vésicule génératrice, prennent la direction du milieu dans lequel ils se trouvent plongés. Sur la portion souterraine de la vésicule génératrice, ils deviennent racines; sur la portion aérienne, ils deviennent rameaux.

787. La racine et le rameau s'organisent également dans le sein d'une gemmation qui, en restant close, eût été dans les airs un ovaire, et sous la terre une bulbe. Le développement ultérieur de l'embryon que recèle la gemmation aérienne, ainsi que le gemmation souterraine, est le produit de tout autant de fécondations que l'on y voit succéder d'organes; le développement de chacun de ces organes équivaut à la germination. Ce qui distingue la germination de l'épanouissement de la gemmation, c'est que l'une a lieu sur le bourgeon dé-

in avons déjà énoncé cette double explica-

Nous la développerons dans la deuxième édition du Nouv. Syst. de chimie organ., qui est sous presso.

taché de la plante, et l'autre sur le bourgeon qui est resté adhérent à la tige.

788. Tout organa clos fait l'office d'ovaire, il subit la fécondation; une fois ouvert, s'il ne s'atrophie pas, il fait l'office d'étamine; il féconde l'organe qu'il recèle, et qui va, par le même mécanisme, former le deuxième chaînon des générations futures.

789. Dans le principe de leur apparition, il n'est pas un seul organe qui ne
soit réduit à la simplicité du globule;
d'un autre côté, il n'est pas un globule
qui ne soit apte à devenir toute espèce
d'organes. Pour apparaître sur une paroi, il faut qu'il ait été conçu; pour se déyelopper, il faut qu'il ait été fécondé.

790. Ayant la fécondation, il était organisé; après la fécondation, il devient un organe, et dès-lors son accroissement peut être indéfini, sans qu'il soit apporté la moindre modification à son type.

791. Un individu n'est qu'un organe isolé de l'organe maternel; il est tout entier dans chacune de ses parties; car chacune d'elles est apte à devenir individu à son tour.

792. La disposition des organes, son rudimentaires sait développés, soit souterrains soit aériens, soit externes soil internes, résulte du nombre et de la vitasse des spires de nom contraire qui la engendrent en s'accouplant. Ayec deut spires d'égale vitesse, on obtient la dis position alterne; avec deux spires d'iné gale vitesse, on obtient la disposition et spirale, par treia, quatre, sing, etc. range, celon que, tandis que l'une de spires décrit un tour, l'autre en décri trais, quatre, cinq, etc. Avec deux paire da spires, an obtient la disposition oppi sée-croisée; avec un plus grand nambre on obtient des verticilles alternes d'autar de pièces qu'on admet de paires de spires

795. Il n'est pas de phénemène relat à l'accroissement des végétaux et des an maux qu'on n'explique avec succès, à fayeur de ce petit nombre de principe qui résument la théorie que nous avoi établie dans la première section de cet partie de l'onvrage; nous la désignero

sous le nom de

THÉORIE SPIRO-VÉSICULAIRE.

# SECTION DEUXIÈME.

DÉMONSTRAȚION SPÉCIALE, OU APPLICAȚIONS DE LA LOI DU DÉVELO PEMENT A CHAQUE ORGANE EN PARTICULIER,

794. En nous occupant plus spécialement, dens cette seconde section, de chaque organe en particulier, nous ne devons pas pardre de vus que neus n'avons à les envisager, comme dens la première, que sous le rapport de leur origine et de leur développement; les lois qui les régissent devront former le sujet de la partie vraiment physiologique de cet ouvrage.

795. Dans la première section de cette première partie, nous avons pris l'analo-

gie partout où elle s'est offerte à nos ye nous l'avons fait descendre de la cim la racine, de l'ovaire à la feuille, franc sant ainsi tous les organes intermédiai et plaçant partout la démonstration ri reuse à la place des classifications sy matiques; nous avons procédé par el d'induction et non de chapitres. D'in tion en induction, nous sommes ver bout d'inscrire, pour ainsi dire, su front de chaque organe, son ori seusse, sa dévistion constante ou accidetelle, son affinité et les analogies successes que les phases diverses de se éveloppement révèlent entre lui et les les autres organes. Nous l'avons, per aissi dire, numéroté par toutes ses fors.

198. Ici nous allons reprendre un à un chara de ces organes, à l'époque de son développement complet, pour réunir ce qui le concerne dans un chapitre spécial, où, n'étant plus astreint à la rigueur d'une démonstration qui marche toujours en ligne droite, nous pourrons nous livrer avec plus de liberté à la réfutation. Il ne fist pas oublier, en effet, que, dans une époque aussi rétrograde en tout que la pâte, la réfutation forme presque toujours les trois quarts obligés de toute science d'abservation. Enfin cette seconde section

sera, à l'égard de la première, se qu'est l'application à la démonstration, la classification à la théorie; dans l'une nous nous sommes adressé à la logique; dans celleci nous nous adresserons à la mémoire.

797. Notre méthode sera la même que celle qui nous a servi à exposer la nomenclature: nous prendrons le végétal le plus parsait à nos yeux, arrivé à son développement complet, et nous décrirons les organes qui se remarquent dans sa structure, en procédant de la base au sommet, de la racine à la fleur terminale. Nous supposerons que le lecteur ne perd pas de vue les résultats obtenus par la démonstration, en nous suivant dans cette partie toute d'exposition; nous nous contenterons d'indiquer les paragraphes dans lesquels nous aurons déjà une fois donné la preuve du phénomène.

# CHAPITRE PREMIER.

DÉVELOPPEMENT DE LA RACINE.

788. Pour se faire une idée exacte de ex qu'en doit entendre par le mot racine, il se faut pas perdre un seul instant de vue l'accreissement progressif de la plante, depais l'instant de la germination, jusqu'à chi où elle montre, au-dessus du sol, un prelengement que l'on soit en droit de semidérer comme une tige.

790. Soit, par exemple, l'embryon from de l'évable (pl. 29, fig. 1); il est extant de l'ovule (pl. 30, fig. 5); il n'offre pa d'autres organes que deux feuilles sémales (cy) et une radicule (rc). Si l'on find longitudinalement la radicule, de la pute jusqu'à la hauteur des deux cotyléme, en resonnaît qu'elle n'est qu'un pai emboltement de cellules, au sommet familles ont pris naissance les deux feuilles, lans toute sa longueur, on n'observe pa le moindre diaphragme. Que si on finique de la même manière cet organe,

chaque jour, sur l'une des graines qu'on aura fait germer à la même époque, on le trouve plus allongé, mais toujours conformé de la même manière. A une certaine époque (pl. 29, fig. 2), l'un de ses bouts (cd) se trouve élevé de plusieurs pouces au-dessus du sol, tandis que le bout opposé continue à s'enfoncer vers la terre. Les botanistes ont pris toute la portion aérienne pour la tige de cette plante, et la portion souterraine pour la racine; ils n'avaient pas observé. Mais, comme le vulgaire, ils avaient pourtant, par cette distinction, pressenti une diffèrence, que la dissection n'avait pas pu déterminer.

800. Si l'on continue ces observations anatomiques, on arrive graduellement à l'époque où toute la portion aérienne a acquis la consistance et les caractères extérieurs d'un jeune tronc; et même alors la continuité de la portion aérienne et de la

portion souterraine est mise, par la dissection, dans toute son évidence. De l'extrémité de la portion souterraine jusqu'à la naissance des premiers rameaux, le scalpel ne rencontre pas le moindre obstacle, pas la moindre trace d'articulation. Il résulte de cette étude que les emboîtements s'allongent, que de nouveaux emboîtements se forment successivement dans le sein des plus internes, et resoulent et dilatent leurs anciens; que par ce simple mécanisme, l'organe général s'accroît en longueur et en largeur; mais il en résulte, avec une égale évidence, que la racine et le tronc ne sont que deux portions variables du même organe, l'une s'enfonçant dans le sol, et l'autre s'élevant dans l'atmosphère.

801. Mais comme aucune ligne de démarcation ne sépare ces deux portions l'une de l'autre, et que d'induction en induction, on arrive à admettre que cet organe tout entier peut rester enfoui dans la terre, sauf sa sommité foliacée, ou que cet organe peut végéter tout entier dans les airs, sauf son extrémité opposée; d'un autre côté, comme il résulte de toutes ces observations que ces deux extrémités se dirigent en sens contraire dans le sens de la verticale, l'une vers la lumière et l'autre vers l'obscurité, nous sommes forcés, pour concilier rigoureusement ces deux sortes d'observations, d'admettre, au lieu de deux organes distincts, deux extrémités de nom contraire, deux pôles du même appareil, le pôle qu'attire la lumière, le pôle qu'attire l'obscurité, le pôle positif, le pôle négatif; pour ne pas trop modifier le langage ordinaire, nous nommerons l'un extrémité radiculaire, et l'autre, extrémité caulinaire. La racine et le tronc seront deux mots désormais synonymes, qui serviront à désigner deux portions variables de la longueur d'un même organe, compris entre ses deux extrémités. La racine est la portion enterrée du tronc ; le tronc est la portion aérienne de la racine. L'une et l'autre forment le caudex.

802. Il est des végétaux dont le pôle obscur s'enfonce dans la terre assez profondément, pendant que le pôle lumineux

s'élève dans les airs. On dit, dans ce cas que leur racine pivote; tel est le Platane le Frêne, etc.

803. Il en est d'autres dont le pôle lu mineux s'élève à peine au-dessus du sol ceux-ci sont plus spécialement désigné sous le nom de racines pivotantes; telle sont: la Carotte, la Betterave, le Navel Ce sont des plantes dont le tronc tout et tier reste enfoui, et revêt de la sorte, pa sa position, le caractère banal de la racine.

804. Les différences que l'on remarque sous ce rapport, entre les divers végétaume sont donc que des différences relatives, des différences de proportions. Si betterave élevait son collet à six pieds au dessus du sol, par le seul allongement de portion supérieure de son cylindre, botanique lui aurait reconnu, à ce simp caractère, une racine pivotante et un troi distincts l'un de l'autre.

805. De même qu'il est des plant dont le collet (cd) s'élève peu au-dess du sol, de même il en est, et celles-ci so en plus grand nombre, dont le pôle oppo s'enfonce peu dans la terre; mais toul les plantes foliacées ont également un pivinférieur et un collet supérieur, dans d proportions plus ou moins bien caract risées. Le pivot se réduit quelquefois à empâtement, comme le collet se rédui un couronnement.

806. Enfin, en réduisant, par la thé rie (491), le tronc le plus développé à s' type primitif, on obtient une vésicule deux pôles contraires, grossissant en d'mètre par des générations d'emboîtemes et en longueur par la direction de deux pôles différemment aimantés.

807. Mais, après avoir engendré à l'térieur, la vésicule aux deux pôles of traires engendre à l'extérieur, et toujo par ses deux centres opposés d'activi par le pôle obscur d'un côté, et par le péclairé de l'autre. Or, chaque produit cette génération participe de l'aimantat (qu'on me passe cette expression, eller si bien l'idée) du pôle sur lequel elle a paissance; le pôle obscur donne lieu à organes qui plongent dans l'obscurité

pile éclairé, à des organes qui s'élancent ven la lamière; celui-ci engendre des raman, celui-là des radicelles; les rameaux arment, en se développant, à la dénomantion de branches; les radicelles, en se développant à leur tour dans le sein de la terre, arrivent à la dénomination de manuer proprement dites.

808. La plante se ramifie, par le même accusisme, à ses deux bouts.

809. La plante a sa plumule souterraine, comme sa plumule aérienne; sous le rapport de la forme, de la consistance et de l'éaboration, ces deux plumules diffèrent estre elles en raison du milieu qu'elles labitent; faute de lumière, l'une est prime de matière verte ; en élaborant la lumère, l'autre donne lieu à des produits berbacés; mais chaque racine proprement dite, de même que chaque rameau. commence par être une simple glande, une simple cellule élaborante, un simple tubecule clos de toutes parts : bourgeon casinaire vers le sommet de la tigelle, et beargeon radiculaire vers sa base. Le mode d'éclosion de ces deux organes de nom contraire dissère en raison de la consistance que leur communique l'influence du milieu dans lequel ils sont appelés à végéter; le bourgeon caulinaire rompt son enveloppe enrienne en deux ou plusieurs valves folaties, d'une grande régularité ; le bourgen adiculaire déchire la sienne irrégulicent; une portion reste à sa base, en ferme de collerette (349), et, dans certaines ncises pivotantes, en deux lambeaux op-Posés appliqués sur la surface de la racine ; salre portion est emportée par l'extréaite, en lambeaux plus ou moins irrégu-

810. Cette division est d'autant plus régulière, que le milieu dans lequel végéte la racine est moins soustrait aux rayons lumineux; aussi la racine du Lemna (vl. 15, fig. 10 et pl. 21, fig. 8) emportelelle son enveloppe (x), sous forme d'une mile caractérisée par des formes constanla et régulières.

811. À l'extrémité de la racine, comme à l'estrémité de tout rameau, se trouve la récition du bourgeon d'où l'un et l'autre émament. Lorsque la racine se développe dans l'eau éclairée ou dans un milieu où les rayons lumineux arrivent en se brisant plus ou moins, le bourgeon extrême de la racine offre dans son intérieur de la matière verte.

812. C'est ce bourgeon radiculaire de l'extrémité des racines qui a reçu le nom de spongiole, terme impropre qui préjugeait une question importante, et emportait l'idée d'une fonction, dont aucune expérience directe n'établissait l'existence, ainsi que nous le verrons dans la partie physiologique de cet ouvrage.

813. Les racines se ramifient d'autant moins qu'on les force à végéter à la lumière, dans des coupes pleines d'eau, par exemple; de même que les rameaux se ramifient d'autant moins qu'on les force à végéter dans l'obscurité.

814. Mais, dans le milieu qui convient à leur élaboration, le bourgeon terminal de la racine ne tarde pas à éclore, en déchirant son enveloppe gemmaire, qui, dans le principe, apparaît sous la forme de la feuille axillaire des rameaux aériens; de l'aisselle de cette feuille radiculaire part alors un bourgeon terminal, ayant, comme sur les tiges aériennes, un ou plusieurs bourgeons axillaires, dont le développement, ou simultané, ou successif, amène une bifurcation ou une ramification plus compliquée. Chacun de ces bourgeons, en s'épanouissant comme celui duquel il émane, est destiné à continuer la racine, exactement de la manière essentielle qui distingue le développement des rameaux aériens.

815. Les organes foliacés des racines disparaissent plus vite que les organes analogues des tiges, parce que non-seulcment ils sont caducs, mais encore décomposables et placés dans un milieu favorable à la décomposition.

816. Si l'on coupe l'extrémité d'une racine, on lui enlève son centre de développement; comme si l'on coupe, par la taille, l'extrémité d'un rameau aérien, dès ce moment le développement cesse dans cette direction; sa puissance se reporte sur les bourgeons axillaires.

817. Chaque bourgeon, encore emprisonné ou développé, est organisé sur le même type que le tronc-racine (799), que le cqudex ; il peut être remené à une vésicule à deux pôles de nom contraire, l'un empâté sur l'organe maternel, et l'autre libre et engendrant à son tour; son accroissement a lieu par des générations successives d'emboîtements de plus en plus internes ; l'anatomis le démontre pour chaque pouveau rameau en particulier; une coupe longitudinale, qui intéresse les deux extrémités opposées, dessine très-bien aux yeux le plan de ces emboîtements concentriques. Le corps de toute racipe, comme celui de tout rameau, s'accroît à l'intérieur, avec la même énergie qu'il se développe à l'extérieur; sa fécondité est toujours égale sur les deux faces de sa paroi génératrice. Toute recine durable tend donc à devenir ligneuse, comme toute tige durable; et à cette époque elle a acquis la faculté d'engendrer, par toute sa surface, comme dans le principe elle n'était apte à engendrer que par son sommet libre; elle donne lieu à des racines adventives, comme le tige aérienne passée à l'état de tronc donne lieu, par sa surface, à des bourgeons adventifs. Nous fournirons l'explication de ce phénomène, en nous occupant plus spécialement des développements aériens.

818. La ramescence des racines, ne différant de celle des tiges que par l'influence du milieu, on conçoit comment, en changeant de milieu, l'une peut reprendre le rôle de l'autre, et vice versa; comment les racines sont dans le cas de ne plus produire que des rameaux, et les rameaux de ne plus produire que des racines. Pour déterminer cet échange dans les fonctions, il suffira de changer les positions respectives, de renverser le végétal, les racines en l'air et les rameaux dans la terre; dès ce moment, les bourgeons adventifs des racines donneront lieu au développement de rameaux, et les bourgeons adventifs des rameaux donneront lieu au développement de racines; mais les bourgeons déjà éclos dans l'un et dans l'autre milieu, en passant dans le milieu contraire, seront frappés de mort, pour ainsi dire, par asphyxie; leurs fonctions cesseront, par le changement forcé da pôle, qui les aimantait, qui les animait, qui présidait à leur élaboration.

819. Ce phénomène de mutation de rôle se manifeste spontanément sur un se sez grand nombre de plantes. Chez le Ficus elastica, le Clusia rosea, le Rhisophom, le Rhus radicans, et autres plantes exoliques, on voit de longues racines descende de la base des bourgeons aériens vers k sol, où elles viennent se ramifier comme toutes les racines ordinaires. De la bass souterraine d'autres plantes indigenes tels que les Gramens, l'Iris, le Typha, etc. on voit des prolongements radiculaires organisés comme une tige aérienne artici lée, offrant sur chaque articulation u follieule souvent embrassant, de l'aissell duquel part un bourgeon qui se redress verticalement, dans les circonstances fi vorables, et va végéter dans les airs. Ma ses tiges souterraines se dirigent her sontalement presque toujours à fieur terre; elles ne plongent pas, comme l vraies racines, dont elles ne conserve que l'apparence étiolée, et l'espèce sympathie pour une demi-obscurité. L tiges souterraines, d'après ce que no avons dit de l'analogie de leur structur sont des racines déviées, comme les s cines pendantes dans les airs sont d rameaux déviés; c'est, dans l'un et l'aut cas, le type de la ramescence, tel q nous l'avons établi, mais le type ani par une impulsion différente.

820. En conséquence, tout ce qui gête dans les airs n'est pas rameau, to ce qui végète sous la terre n'est pas racic c'est la tendance constante, malgré obstacles, et nou l'habitation passagé qui constitue le caractère physiologic de l'un ou de l'autre organe.

821. A l'aide de ce petit nombre principes fondamentaux, il nous sera i de résoudre toutes les questions relives au système radiculaire, sur lesque les botanistes se sont si longtemps divis

Himiur externe et interne des racines.

131. La surface des racines, qui sont feries de croître dans l'eau, ou exposées à l'aftence d'un peu de lumière, se summt de poils, comme les tiges aérienmes que l'en change d'habitation.

Mi. Celes qui sont forcées de croître centre les parois ou entre les jointures d'un pierre, s'empâtent sur les surfaces, subtrent avec force, soit par l'effet de spin qu'il resterait à découvrir, soit par le seul effet d'un développement condinsé à s'insinuer dans toutes les cavités chpierre, à subir les empreintes de toutes la spérités. Nous examinerons plus parimitrement, dans la physiologie, la quesun de savoir si la fonction des racines ne coniderait pas spécialement à s'empâter, ilamaière des polypes, sur les molécules terreuses, pour les dissoudre, ou les as-Per, au profit de l'incrustation ou de la mainaison des tisque.

Mí. Que les racines jouissent de la mése organisation que le trone, il suffit, par l'admettre, de se rappeler (799) que la neiss principale et pivotante n'en est que le prolongement inférieur, et que les reins qui émanent, comme tout autant de mesenx, de la racine principale, sont appaisées de la même manière qu'elle.

la me section transversale, on peut " caraincre que la racine se compose embitements concentriques, avec les atan rayonnements, qu'on observe sur h trache d'un trone ligneux. Une tranche legitedinale démontre que ses embeiteests out lieu dans les deux sens, et que, 🎮 conséquent, ce sent des emboîtements de résidules closes. En continuant des étude sur une série de racines de différents 🚧, 🗪 découvre facilement que le nomhe des embeitements augmente successitenent par le centre et non par tout autre Pont; c'est le plus interne qui enfante un wand emboîtement, et nul autre que lui. h l'explique ainsi la raison pour laquelle la remes sont fusiformes, tandis que les bacs qui s'élèvent au-dessus du sol afhuent la sorme conique. L'activité de la Print et celle du tronc se trouvant à leur point de contact, c'est là que les formations d'emboîtement ont lieu par des générations successives; c'est là qu'est leur cœur; c'est là, si je puis m'exprimer ainsi, qu'est leur ovaire. Or, en admettant ce fait, qui est incontestable, on est forcé d'admettre que c'est toujours là que la racine et le tronc doivent posséder un plus grand diamètre, puisque c'est toujours là, si le progrès de la végétation n'est pas arrêté dans sa fécondité, que doivent exister les emboîtements en plus grand nombre.

825. Avec les emboîtements du tronc, on trouve, dans chaque racine, les prétendus rayons médullaires, dont nous avons plus haut donné l'explication. Le liber, l'aubier, la moelle, s'y distinguent quand la racine acquiert la consistance du tronc ; ces caractères sont moins saillante, quand, dans un milieu humide et obscur, les rapports de consistance s'elfacent. Mais l'idée d'une série d'emboîtements, dans le tronc et dans la racine, emporte de toute nécessité avec elle l'existence, dans l'un et dans l'autre organe, d'une moelle, c'est-à-dire d'un emboîtement central et plus spongieux que tous les autres, parce qu'il est le dernier créé et le plus jeune. Quapt à l'écorce, il est évident que, dans un milieu humide où tout tissu frappé de mort se décompose rapidement, les couches externes qui ont fait leur temps, ne sauraient se dessécher et se conserver superposées, comme si elles se trouvaient exposées à l'influence protectrice de l'atmosphère et de la chaleur. Ces propositions acquerront un nouveau degré de force, des développements dans lesquels nous entrerons au sujet de la structure du tronc.

826. Mais on s'apercevra, par ce peu de mots, avec quelle facilité les dissérences s'expliquent, toutes les sois qu'on est parvenu à reconnaître le type, le plan de l'organisation. Sans ce point de départ on n'a devant soi qu'un labyrinthe; en partant de ce point de départ, tout n'est plus qu'un système d'embranchements, et l'on a, pour s'en éloigner ou y revenir, une boussole qui jamais ne vous égare; on ne s'expose plus à prendre le plus ou le

moins pour le caractère d'un nouvel être, les apparences pour de nouvelles existences, et des modifications accessoires, œuvres de l'âge ou du milieu ambiant, pour des organisations d'un nouveau type.

827. Nous avons établi que les tissus végétaux se réduisent à une combinaison variée de deux ordres de cellules, qui sont organisées de la même manière, mais qui différent seulement, sous le rapport de l'origine, de l'élaboration et du développement dans le sens de leur longeur, cellules proprement dites et vaisseaux (595); il serait absurde de penser que, pour si peu de chose, le système radiculaire sit exception à la règle générale; cependant, d'après les physiologistes, on serait autorisé à admettre au moins le doute à cet égard; car quelques-uns vont jusqu'à nier absolument, dans ces organes souterrains, la présence de leurs tubes poreux, ou au moins de leurs trachées, ou au moins de leurs vaisseaux réservés aux sucs propres.

Sans aucun doute il n'y a rien de tout cela dans une racine, puisque nous avons vu que rien de tout cela n'existe comme les auteurs l'avaient entendu (624); mais il y a dans les racines, comme dans tous les autres organes, les vaisseaux dont la structure, par le jeu de la lumière, avait donné lieu à ces innombrables créations. Les racines possèdent les cellules à spires et les vaisseaux à spires du tronc; seulement il arrive, à cause du peu de consistance de la cellule et de la spire, à cause de l'homogénéité des deux tissus, sous le rapport de la consistance et du pouvoir réfringent, il arrive, dis-je, que la spire se distingue peu au microscope des parois de la cellule; mais, avec une attention mieux dirigée, et à la faveur de certains procédés, on en constate la présence dans tous les tissus radiculaires. Dans les gros rameaux radiculaires, dans ceux qui végètent près du sol, et qui, par leurs proportions et la consistance de leurs tissus, approchent des caractères du tronc, les

spires se déroulent, sous les yeux de l'observateur, aussi facilement que dans les tissus du tronc aérien; mais à mesure que les racines s'enfoncent sous la terre, qu'elles diminuent de diamètre, les spires semblent disparaître; on ne les voit plus se dérouler hors des orifices tubuleux, et l'observateur, s'il n'est guidé par d'autres théories, prononce qu'il n'en existe pas dans le tissu; mais, en examinant les tubes dans leur longueur, et en tenant compte des effets de lumière, il en soupçonne l'existence; et à l'aide d'un réactif astringent il finit par la constater. Si l'on se contentait d'observer le tissu de la bette rave, par le déchirement de la substance et sans autre méthode d'observation, or ne serait rien moins que porté à admettr la présence des spires et des vaisseau dans cette racine pivotante; mais une seul goutte d'acide sulfurique les rend vissi bles, en attaquant plus fortement la sub stance de la cellule que celle de la spire En se servant d'acide sulfurique combin avec l'albumine, les tubes qui rensermet les spires deviennent purpurins, d'inci lores qu'ils étaient, tandis que les cellule perdent la coloration jaune ou rouge qu les distingue, et l'on acquiert ainsi conviction que le sucre de la plante r side en totalité dans les vaisseaux blanc et que la substance colorante, ainsi qu le mucilage, se trouvent dans les cellul hexagonales colorées, entre lesquell s'anastomosent les vaisseaux saccharif res [1]. Nous retrouvons donc de la sort d'un bout de la racine à l'autre, les org nes qui réunissent à la fois ce qui cons tuait, aux yeux des physiologistes, caractères de la trachée et ceux des va seaux à sucs propres, selon que l'un ces caractères inhérents à tout vaisse s'offrait à leur observation plus distinc ment que l'autre (656).

828. La théorie de la formation du tro s'applique donc, avec une sévère exac tude, à la formation de la racine,

<sup>[1]</sup> Les fabricants de sucre indigène pensent que cette expérience est dans le cas de fournir des indi-

cations utiles au procédé de la macération. Ve Flandre agricole, t. II, p. 35 et suiv., teraov. il

n'en est qu'un rameau, quand elle n'en est pu la continuation inférieure.

89. La radication, qui est la ramescacedes racines, peut être alterne, soit sement, lorsque la racine pousse dans me foure, ou organiquement, quand cette disposition se montre dans un milieu meable. Le plus habituellement elle affecte h disposition en spirale ; plus rarement la disposition verticillée. La théorie spirorésculaire nous a donné la formule de ces frenes dispositions. La disposition des raises adventives, telles que celles du mis, des palmiers, etc., dépend de la disposition des fibres qui leur donnent Missince; cette disposition relative ne se répète pas sur le corps de la racine, qui s'organise sur le type des racines primiirs, sur le type de celles qui ne sont e le développement régulier de la gemmioninférieure du tronc.

850. Toute racine adventive émane du organe vasculaire et des organes les plus avancés en développement; c'est ce 🔁 observe à l'œil nu sur les nervures mines du Marchantia, sur l'unique nerrecogitudinale du Lemna, cette plante réduite à une feuille nomade, lestée d'une <sup>ente</sup>racine qui s'attache au milieu de sa Myure. Que si, à la loupe ou au microscepe, on croit avoir reconnu une autre riçue à ces sortes des racines, si on a vu la naine sortir d'une cellule, c'est qu'on am pris, pour la cellule génératrice, la cellule que la racine soulevait et poussait derant elle, pour se faire jour au-dehors. les avons déjà établi ce fait à l'égard da racines de la jeune plante du mais (时) (pl. 18, fig. 5 et 6). La germination All Avoine cultivée fournit peut-être un 🖦 en plus facile d'évaluer ce phénomène; riorique la plumule n'offre encore, auchors de la gaîne parinerviée, que les Pinles de deux feuilles, si l'on pratique 🛰 ection longitudinale qui passe par Pariculation sur laquelle s'insère le codicon, en s'assure que les racines qui 🗪 🖦 développées à cette région traver-🎮 lost l'étai extérieur, qui est entièrerest cellulaire, et viennent s'insérer 🎮 din vasculaire qui forme l'axe de la

tige. Or, si à la première apparition du tubercule radiculaire sur la surface de la tigelle, on n'avait pas cherché à pénétrer plus avant, on aurait été porté à croire que la racine émanait d'une cellule superficielle du tissu extérieur de la tigelle.

831. Il ne faudrait pas penser que la disposition des racines adventives, dont nous venons de parler, soit aussi arbitraire qu'elle nous le semble, lorsque nous nous contentons d'envisager la portion de la surface du tronc où elles commencent à poindre à nos yeux. Le vaisseau d'où émanent ces racines est lui-même un tronc en miniature, un tronc réduit à sa plus simple expression, un tronc rudimentaire, une cellule avec ses pôles de nom contraire et de contraire élaboration (782), son pôle à hourgeons radiculaires, son pôle à bourgeons caulinaires. C'est donc de l'extrémité inférieure de l'un des vaisseaux qui composent une nervure que partiront les racines adventives; et c'est ce qui donne l'explication la plus. satisfaisante de la puissance de reproduction, que chaque parcelle du végétal et du polype élémentaire emporte avec elle, en se détachant du tissu maternel; tout troncon ligneux qui conserve des vaisseaux intègres, a par devers lui, pourvu qu'on le place dans un milieu favorable, de quoi refaire sa radication par l'action des pôles inférieurs de ses tubes vasculaires, et sa ramescence par l'action des pôles supérieurs. Les boutures et les polypes nous apprennent à la fois que le végétal et l'animal sont tout entiers dans chacune de leurs cellules.

852. D'après tout ce qui précède, nous croyons ne pas devoir entrer dans de grands détails, au sujet du chevelu des racines, appareil qui a tant occupé quelques physiologistes, et qui se réduit à un faisceau de rameaux les plus déliés d'un système radiculaire, dont les gros troncs ont pris peu de développement, et se sont peu éloignés de la souche. Si l'on pouvait faire un faisceau de toutes les extrémités des gros rameaux radiculaires des plus grands arbres, et les réunir dans un espace d'un pied carré, on aurait ainsi le chevelu le mieux caractérisé.

2º Organes reproducteurs du système radiculaire; fruits souterrains.

833. Le sytème radiculaire, avons-nous dit (815), se développe sur le même type que le système caulinaire. Chacun de ses rameaux a pris naissance dans l'aisselle d'un follicule fugace, mais analogue incontestable de la feuille. Chaque follicule, dans le principe de son apparition, est clos comme un bourgeon, comme un ovaire; il éclot en se déchirant, et donne le jour à la continuation de la ramescence souterraine. Dans un autre théorème, nous avons donné la valeur essentielle de l'organe qui sert à reproduire l'espèce; nous sommes arrivé à ce résultat (454), que toutes les pièces d'une articulation caulinaire se retrouvaient dans le fruit. et que la graine n'était qu'une sommité de rameau, qu'un bourgeon destiné, non plus à continuer, mais à déplacer, à transplanter le type de l'espèce. Un bourgeon caulinaire, s'il est riche en développement, est aussi bien apte que la graipe à transplanter son espèce; c'est une graine qui ne se détache qu'artificiellement, mais qui ne dissère que sous ce rapport de la graine que le vent emporte.

834. Or, tout rameau radiculaire a, de même que le rameau caulinaire, la propriété de pousser de ces bourgeons reproducteurs de l'espèce, s'il est placé dans des circonstances analogues; qu'on découvre une grosse racine, et qu'on la laisse exposée à l'air, il ne tarde pas à en éclore des tiges adventives; mais ces tiges adventives, que recèlent ainsi les mailles du tissu, pourraient tout aussi bien être recélées dans les enveloppes des bourgeons, au moyen desquels se continue la ramescence radiculaire (815); car la nature des deux sortes de bourgeons étant la même, pourquoi la forme ne pourraitelle pas être la même à son tour? Or, si la forme venait de la sorte s'ajouter au caractère principal de l'organe, et que la tige radiculaire, qui supporterait ce bourgeon, vint à s'enrichir des substances propres à faciliter sa germination dans les circonstances savorables, on aurait là l'équivalent d'une graine; et, si le poiss de support de cette graine venait à s'ise ler du rameau souterrais, en se des séchant, comme le fait le pédoacule d la fleur et du fruit que supporte le ra meau aérien, cet organe reproducte emporterait avec lui le caractère ements d'une graine; et, dès ce moment, le sp tème radiculaire, cette répétition souter raine du système caullinaire, aurait, comm ce dernier, ses organes reproducteurs la plaute, ses fruits souterrains. Ces is ductions sont, comme on le voit, riges reusement déduites les unes des autres cherchons-en le résultat dans la nature.

835. Or, rien n'est plus commun q de trouver de ces organes doués de la f culté de reproduire la plante; ils tire leur origine de système radiculaire, plaisent exclusivement dans le même » lieu, et sont incapables de fenctions ailleurs que dans l'ombre. Ces organes t rient à l'infini par leurs formes acces res; ils sont tous identiques, en e 4 constitue essentiellement un organe! producteur. De même que la graine! rienne, ils ne germent que détachés rameau maternel ; ils ne germent que d l'ombre, et surtout dans la terre; com la graine aérienne, ils possèdent à k maturité un embryon et un périsper recouvert, dans le principe au moi d'un enveloppe qui leur sert de test. Af tout ce que nous avens exposé sur la leur spéciale des diverses pièces du [ et de la graine en général (485, 55 l'observateur n'exigera pas la préss d'un appareil plus compliqué, pour corder à ces organes souterrains le ca tère d'organe de reproduction; car i avons suffisamment établi que tout b geon restant clos, si ses follicules of sissent, est une graine, et tout bour est, comme la graine, le produit d lécondation (575); tout bourgeon a 4 mencé par être ovule ; or les organes : terrains dont nous allons nous ocq plus en détail, sous le rapport de l formes spéciales, réunissent tous caractères. Nous les classerons sous dénominations différentes : les su le mendres, et les charmes tragants et indemes.

#### BULBES.

88. On entend, par ce mot, un corps seque d'écailles charauss et sucotilente, quise recouvrent les unes les antres, sinique la tige ou la hampe qui doit donmer missace à la fleur; o'est le symmensiss trivial du mot oignon.

837. Or, si l'on examine une tulipe de le premier état de son développemai (pl. 28, fig. 6), on rencontre presψ'a mergale distance de la bulbe (γ) et du iniede la fenille (fi), deux corps jumeaux inéres servine face de la tige à laquelle ils bessest par un funicule (v). Le corps A. sequel appartiemment les radicelles rd, est k cuita maternel qui donne naissance au cuer parallèle (3), et au caseu qui plumge des la terre (a) ét produit la feuille (fi). On murque, à la base du caïeu («), une cou-Mane de petites tubérosités, qui sa prépamai devenir radicelles, pour que la jeune plate paisse suffire à son développement, 🎮 la mort du caïeut maternel (♂). A uné pope moins avancée, on voit surgir ces ten corpe (= g) de l'aiselle d'un follicule # halbe (d) qui se décompose, et leur ame alors ne a'éloigne pas tellement de ele d'une graine je une, que, par une min transversale, on m'y trouvât amplesset de quoi décrire, sous les noms de lest, de périsperme et d'embryon. sele malegie no fait que gagner au dé-Proprenent de ces deux organes; et à lipique où nous les avons représentés, himbe gest impersorée comme un fruit m m evule; seulement on y remarque in la tendance à suivre la double direcin que nous avons constatée sur toute bible qui tégète, à prendre la verticale, le relengement en seus écutraire de beux extrémités. Que l'on étudie l'inde la bulbe (\$) par une section producte (fig. 16), et on y trouvers la le des menocotylédones, celle du (163), par exemple, dans d'énormes deniers. La radicule ici est remplacée 🏲 l'adogue de la radiculode de cette denire plante (343), c'est-a-dire que le

premier emboîtement de la radicule tombe. sans en engendrer d'autres, et que les raeines prenhent náistance sur les nervutes de l'emboîtement, qui constitue la première feuille, et forment ainsi peu à peu ce que l'on est convenu de nommer le plateau (346). Si le troisième de ces emboîtements n'adhérait que par une petite portion de sa base à l'emboftement qui l'enveloppe, il jouerait la complétement le rôle des embryons ordinaires, au seln d'un périsperme, lequel se trouve uni au tégument par une chalaze, seloh le langage ordinaire; il adhère, su contraire, par une asses large surface, par un cordon ombilical plus large que long, par une chalaze enfin, et l'analogie en a été jusqu'à présent moins sensible. Mais commè comme neps avons démontré que l'ailhé. rence de l'embryon avec le périsperme était une loi générale, que cette adhérence acquiert un assez grand volume dans les conifères, la différence cesse d'être essentielle ; et si notre bulbe recêle dans son sein la faculté germinative, si elle n'est apte à exercer cette fouction qu'en se détachant du rameau maternel. si, la première année de sa naissance, elle ne consacre son développement qu'à sa maturation, comme cela a lieu, notre bulbe est incontestablement, par son organisation et par ses fonctions, une graîne souterraine, un fruit du système radiculaire de la plante, le fruit que la racine confie à la terre comme la fleur confie le sien aux vents; la racine a aussi, de cette manière, sen inflorescence, sa fécondation ovipare et sa parturition, comme le rameau aérien. L'emboîtement le plus externe de ces bulbes renferme de la fécule comme les périspermes; il pousse, comme un cotylédon, une première feuille (fi) qui me tarde pas à se faner, et, dès ce moment la bulbe (r) est libre, s'appartient à ellemême, se détache impunément de la bulbe génératrice d, et les emboîtements qu'elle recèle, et dont an aperçoit la cime naissante dans la cavité pétiolaire (,) [1], se

<sup>[1]</sup> Toute la partie de la feuille qui surmonte cette

développent à leur tour pour protéger et continuer la tige qui doit être florigère. Chaque pièce de l'emboîtement joue donc ici à la fois le rôle de périsperme, par la substance nutritive qu'il recèle, et de cotylédon de la graine, par son développement foliacé (f).

838. Si nous pénétrons, par l'anatomie, dans la structure intime de la bulbe, nous puiserons, dans cette étude, de nouvelles preuves en faveur de l'analogie que nous venons d'indiquer. Au moyen de coupes transversales successives, on reconnaît, en commençant par la pointe de la bulbe, qu'elle se compose d'emboîtements de cônes concentriques, qui s'isolent spontanément les uns des antres à la suite de cette dissection, et qui sont tous imperforés à leur sommet. Ainsi les plus externes enveloppent les plus internes, avec la même continuité que le test enveloppe le périsperme et celui-ci l'embryon. Si l'on commence la dissection par le plateau radiculaire, on arrive successivement, en passant par les modifications que cet organe a reçues des développements précédents, jusqu'à l'insertion des racines sur les nervures de l'enveloppe la plus externe; les rapports des nervures (ne) et des racines (rd) entre elles sont représentés sur la fig. 11, pl. 1; l'observation est faite sur une bulbe de Hyacinthus non scriptus. On y voit que chaque nervure donne naissance à une radicelle, et qu'ainsi les radicelles ajoutent un nouveau verticelle, aux traces de verticelles que les précédentes années ont laissées, autour du plateau que nous assimilons au hile (h) des graines véritables, et cette similitude prend, par ces sortes d'observations, le caractère de l'identité. Car, une fois que les tranches successivement prises de bas en haut ont enlevé tout ce qui appartient à la substance de la première enveloppe, on arrive à rencontrer, sur la surface de la tranche, deux lignes parallèles, qu'avec le bout du scalpel on

cavité est pleine et sans aucune communication avec l'air extérieur. écarte l'une de l'autre sans déchirement. Sur les tranches suivantes, on voit peu à peu cette double ligne s'étendre en se courbant, rapprocher ses bords, et enfin les joindre ensemble, et former ainsi un cercle complet. Dès ce moment, tout ce que circonscrit ce cercle se détache spontanément de la tranche; c'est une de ces sommités d'emboîtements concentriques, que nous trouvions, en commençant le tranches par le haut de la bulbe. Il est donc évident qu'en commençant le tranches par le bas, nous avons mis à m la chalaze (124) de l'une des enveloppe plus internes, chalaze d'autant plus vaste que nous étions plus près de la surfac génératrice de l'enveloppe extérieure, « qui diminue à mesure que le nouvel or gane se développe dans l'intérieur de so test. Mais en continuant ces dissections on reconnaît, de tranche en tranche pourvu qu'on ne cesse de combiner k données de la logique avec les images d la dissection, on reconnaît que les orgi nes que l'on découvre les premiers so les plus internes. Peu à peu, toujours remontant, les plus internes se montre consécutivement, prenant naissance, p des chalazes de plus en plus spacieuse sur ceux dont ils sont immédiatement e veloppés; mais en même temps, l'on r marque que tous ces points d'inserti décrivent une spirale, disposition qui celle de la foliation de la tige, en soi qu'en reprenant, par la pensée, les e boîtements du dehors au dedans, on une grande vésicule périspermatique a engendré, par un point quelconque sa paroi interne, une autre vésicule, quelle a engendré de la même manière u autre vésicule, et ainsi de suite. 📓 leurs chalazes respectives doivent é rangées en spirale dans la capacité; pr que chacune de ces vésicules ne peut! être génératrice par le même point qu'i a été engendrée, qu'elle est l'une par point contraire à celui où elle est l'and sorte d'alternation qui, emprisonnée d un espace circulaire, doit produire la ralité. Il serait trop fastidieux de don sur nos planches les tranches success

d'un semblable dissection ; pour faciliter l'inteligence du texte, autant que pour diriger le lecteur dans ces sortes d'investigations, nous nous sommes contenté designer deux, arbitrairement prises (fp. 12, 15, pl. 1) sur une série de quaune que nous avons dessinées avec le plus grand soin, quant aux rapports gé-Man. Sur la tranche 12, on voit les panildes (c) marcher l'une vers l'autre, et wal tranche 15, on les trouve réunies e circomerivant le plateau s, d'où l'on bit partir, comme une tangente, une nourelle trace de séparation (a), dont le lecter devinera la marche et la direction, a cuminant ses rapports avec d'autres deables lignes qu'on remarque sur la neme tranche.

839. Mais il se présente, dans tout le ours de cette étude, une circonstance des plus importantes, que nous avons eprès négligé de mentionner parmi les mires, parce qu'elle appartient à un autre ware de développement. Dès les prewhen tranches, on a lieu de remarquer, 🖛 le bord, une petite nuée de points mores (g) sur cette substance incolore; mà pen des donbles lignes se forment miour d'eux; et sur les tranches 12 et 13, la doubles lignes ont déjà fait beaucoup kthmis; sur la tranche 13, les points (g) m sont presque tout à fait circonscrits; <sup>the mivantes</sup> le cercle s'accomplit, et that but l'on s'assure que ces points (g) Partiement à la substance de la hampe la lest donc évident que la hampe erde a pris naissance dans le sein de breleppe de l'aisselle, de laquelle elle ble sculement partir plus tard; il est hierst que cette hampe, avec toutes ses anlinaires, s'est trouvée un jour Prionnée tout entière dans la subdose d'un follicule, qu'avec ce Male elle formait une bulbe complète. , i lous les follicules, emboîtés réci-Prement dans la bulbe que nous ve-🛰 décrire , venaient à engendrer à un développement semblable er sein, on aurait un emboîtement blades, au lieu d'un emboîtement de icie; pour nous servir du terme MISIOLOGIE VÉGÉTALE.

rustique, au lieu d'un oignon, on aurait des gousses (pl. 6, fig. 7); ce mot trivial achève d'expliquer la chose.

S40. Et quand ce développement a lieu simultanément dans une bulbe, on voit l'enveloppe générale déchirée, par suite de tant de tiraillements internes, et brisée jusque dans la structure de ses vaisseaux longitudinaux, dont les spires se déroulent alors tout aussi distinctement que celles du *Phormium tenax*, le lin de la Nouvelle-Zélande.

841. Alors, au lieu d'un fruit uniovulé, la nature nous offre l'analogue d'un fruit pluriovulé, dont le péricarpe serait déhiacent; et chacun de ces ovules bulbeux a par devers lui tout ce qui constitue la graine; on n'a qu'à le détacher et à le remettre en terre, pour qu'il reproduise son espèce sans aucune modification.

842. Prenez une inflorescence de monocotylédones à fruits uniovulés et sessiles; par exemple, la queue florale du
Pontederia cordata, dont la pl. 25, fig. 3,
donne un bout de rameau; raccourcissez
la tige; épaississez les follicules, les enveloppes florales, et supposez-les tous en
même temps clos, comme ils l'ont été dans
le principe, et vous aurez ainsi l'inflorescence bulbifère que nous venons de
décrire.

843. Nous venons de ramener la structure de la bulbe à celle d'un bourgeon clos, à celle de la graine. On connaissait déjà la métamorphose de l'un de ces orga nes dans l'autre; nous venons de réduire la métamorphose au rôle d'une simple transformation. Certaines plantes bulbeuses produisent des bulbes, au lieu de fruits normaux, dans le sein de leurs en veloppes florales, comme dans l'aisselle des écailles qui enveloppent la base de la hampe; tels sont, entre autres plantes, les Allium, les Cepa, et, parmi les gramens, le Poa bulbosa de nos murailles (456); et toutes ces bulbes florales, détachées de la plante à leur maturité, prennent racine dans la terre tout aussi bien que les graines de forme ordinaire.

844. Le développement des bulbes présente encore une circonstance qui n'est pas sans ajouter un poids de plus à l'analegie; on remarque, en effet, que la plupart d'entre elles ne peuvent grossir, et partant mûrir, qu'à la surface du sol, qu'aux rayons du soleil qui mûrit les bulbes de l'inflorescence. C'est un point que les jardiniers ne perdent pas de vue dans la culture des oignons, et que neus avons eu plus d'une occasion de remarquer, à l'égard du Poa bulbosa, qui croît si communément sur les bords de nos routes. Tous les individus, en effet, dont la racine est profondément enterrée, conservent leur chaume aussi grêle que celui de toute autre graminée; ceux au contraire qui possèdent à leur base une bulbe bien varactérisée, ne tiennent au sol que par les radicelles du plateau radiculaire; alors, pour nous servir d'une expression d'hotticulture, la bulbe de ceux-ci est toujours très-bien sodtée, c'est-à-dire qu'elle offre, dans sa consistance et sa coloration, tous les caractères de la maturité la plus complète.

843. En conséquence, la bulbe est une gemmation d'abord close, possédant alors toute la structure d'une graine, et qui, après son épanouissement, en conserve encore les propriétés; sa radication a lieu par verticilles, comme sa nervation; et ses nervures, prenant toutes naissance autour du point d'insertion du follicule, autour de sa chalase ou de son hile, il s'ensuit que l'ersque le follieule externe qui l'a engendrée s'est oblitéré, on remarque unegrande lacune plus ou moins circulaire, que les radicelles souronnent de leurs insertions respectives; cette lacune, c'est le plateau qui s'accroît en surface, toutes les fois qu'un follicule vient à se décomposer, comme le premier de tous. S'il arrivait que le follicule externe et génératour produieit, outre un follieule plus interne, un certain nombre de gemmes dans son aisselle, la chute de ces gemmes, ou leur décomposition, laisserait aussi, sur le pourtour du plateau, des traces dquivalentes à leurs points d'insertion, et le plateau offrirait une conronne de fers à cheval, au lieu d'une circonférence unie. C'oot ce qui se remarque sur les plateaux de certaines bulbes; sur telles de l'Hya cinthus, par exemple. Le plateau est l'am logue du hile de la graine.

#### TUBERCULES.

846: Le tubercule n'est qu'une modification de la bulbe; c'est une bulbe qui par la nature de son organisation, ne per être qu'annuelle.

847. Supposez, en effet, que la bulbe dent nous venons de nous occuper, s produise d'autres emboîtements, dans sein de sa propre substance, que l'embo tement (g pl. 1, fig. 19 et 15) qui dont lieu au développement de la hampe floral et qu'à la place des autres emboîtemes centraux, qui sont destinés à formet la r serve des bourgeons des années suivants elle enrichisse cette vaste capacité de su stances soit amylacées; soit tout adfreme périspermatiques; des ce moment, la bal (A, pl. 28, fig. 6) restera plus ou moi arrondie et stationnaire comme un pé sperme, et son bourgeon germera, à manière de l'écusson que l'on remard sur certaines graines, sur celle du # (pl. 17, 2g. 11, e), par exemple; or part l'adhérence un pet plus fortem prononcée de la gemme au périspers chez le tubercule que chez la graine serait impossible d'assigner, entre ces d ordres d'organes, une différence en tielle.

848. Soit en esset le tubercule d' Orchidée (pl. 28, fig. 12, tb 2); col chez la bulbe, on y trouve tine get dout la première fettille (bl) prend a rection vers les airs, et laisse lois derr elle, dans une vaste cavité, le resti emboltements (g) qu'elle prépare, el devaneant, à suivre la même route; ce qui se développe derrière la geum entahl par un périsperme farineus dans lequel la gemme pulse sa nutri par les nervures (ne) qu'elle y phi comme tout autunt de cotylédons Notre tubercule d'Orehis possède toutes les pièces d'une genine mond lédone, toutes, jusqu'au funicule(A l'unit à la tige maternelle (ci), et qui

delimelle de l'un des premiers folliques (A), comme le funicule de la graine d'un frin miorulé part de l'aisselle du péricupet du placenta (107). Si le premier Miche ent été destiné à rester clos, il ches le péricarpe, et la tige été été le pacents.

on les sucs de son tubercule special, au pult du développement des fleurs qui la intiment; une fois que la maturité des pune développement des fleurs qui la intiment; une fois que la maturité des pune développement achevé le cercle de la régalion, notre graine soutérraine, soutérnaine, soutérnaine rompront le leur, et sieux partagée qu'elles, les dépouillés à un une simple tempente, à un simple tissu épuisé, ette soutérnaine de la son unique développement.

80. Remarduez que la place du funicale (fn) est touté arbitfaire dans l'aisselle n follicule générateur; que la descripa a aticum moyen de faire connaître point de la surface tigéliaire sur lequel birent le montrer, et les radicelles ad-Milites (rd) (car cette plante n'en a pas Paliti), et le funicule de l'unique tubérde qu'elle est apte à procreer, pour se Remarquez surtout que la Arktire interné du funicule ne diffère acminint de celle d'une radicelle. Rap-Mui-nous en inéme temps (809) que la ine s'accroît, comme la lige, par dés Airgesha dont la atructure est analogue de des Bourgeons aériens, et dont la Misilion, sous l'influence d'une cause ilogue, peut devenir la même; et nous itrons plus, dans lé funicule du tubete, qu'une radicelle savorisée, qu'un rein qui, au liëu de s'allonger, s'est mid, et qui, au lieu de dormir, comme perme stérile au sein de cet appareil, t, avec le bienfait de sa lécondation,

Il. lel, comme chez la bulbé ordinaire La première feuille (bf) tombera et lera, de même que les enveloppes de grice ordinaire tombent et se fanent,

une fois brisées par la plumule (g) qui cherche à se développer. Ici, comme chez les plantes à racines pivotantes, nous avons une radiculode, qui continue à servir de périsperme, qui s'épuise et se corde au profit du développement de la tigé aérienne, comme les racines pivotantes du radis et de la betterave. Il devient donc évident que les plantes monocotylédones peuvent posséder des racines pivotantes, tout aussi bien que les plantes dicotylédones.

852. Les botanistes ne pensaient pas de même; et dans le désir qui les possede de trouver des différences essentielles entre ces deux grandes divisions du règne, ils ávaient perdu de vue ces rapports de la plus complète identité. Quelle dissérence assignerait-on entre les tubercules des Orchis et les racines pivotantes? La trouverait-on dans les dimensions? mais il est des radis bien moins volumineux que les tubercules de certains Orchis; la forme turbinée des uns et la sorme sphérique ou arrondie des autres? mais il est des tubercules d'Orchis tout aussi bien turbinés que ceux des racines pivolantes; il en est qui poussent deux ou trois prolongements radiculaires, comme les racines pivotantes qui sourchent; tels sont ceux que représente la fig. 11, pl. 21, qui dans le principe (ib, 2) n'ont presque qu'un seul prolongement acuminé, et qui dans la suite (tb 1), en poussent successivement jusqu'à quatre. Se rejetterait-on sur les cercles concentriques qu'offre une tranche de belterave? mais ces cercles ne s'observent plus sur une tranche de radis, du tubercule de dahlia, de la pomme de terre, qu'on étudie ces organes avant ou après leur épuisement.

853. La racine pivotante n'est donc pas un caractère distinctif des plantes dicotylédones.

854. Il est, parmi les dicotylédones, des tubercules qui ne produisent qu'une gemme chacun, ainsi que nous venons de le voir dans les Orchis; tels sont ceux des Dahlia, des Anémones, etc. Mais il en est d'autres qui en possèdent un plus grand nombre; telle est la pomme de terre, fruit souterrain, dont le rachis s'est épaissi

outre mesure, et dont les bourgeons disposés en spirale, autour de lui, se sont trouvés assez espacés entre eux et assez peu saillants au-dehors, pour recevoir du laboureur le nom pittoresque d'yeux. La pomme de terre est la racine de l'Orchis. qui, au lieu de s'arrêter à un seul développement gemmaire, a continué à suivre son impulsion, et à transformer successivement ses bourgeons radicaux en bourgeons foliacés, son organisation interne en cellules enrichies de fécule ; enfin qui, au lieu de s'arrêter à un premier développement sous la forme d'un fruit unique, a pris les caractères des épis incrustés de fruits qui s'y développent indéfiniment, comme ceux du Maïs, de l'Arum, des Pipéracées, et des Fucus dans leurs types respectifs. Ces analogies ne seraient que hardies, si l'on se contentait de lire cette page; elles ne seront que rationnelles, si l'on reporte son esprit aux théorèmes de la première section.

855. Ajoutons une analogie nouvelle et non moins piquante à toutes celles que nons avons déduites de la démonstration. Si l'on venait à confier à la terre la portion isolée d'un tubercule, sur laquelle ne se trouverait pas un œil, c'est-à-dire une gemme, la substance périspermatique se décomposerait sans profit. Si, au contraire, on a soin de conserver un œil sur un fragment de tubercule de pomme de terre, il en sort une tousse seuillée et fertile, comme du tubercule entier. Si l'on coupe, loin de la surface maternelle, le tubercule pivotant du Dahlia, il reste stérile; car il est privé de son æil, qui se trouve sur la portion de la tige à laquelle ce tubercule est attaché. Mais si l'on a soin d'enlever cet œil, en le laissant en communication d'une portion quelconque de son tubercule, il se développe, comme si le tuberoule était entier.

De même, que l'on confie à la terre un embryon isolé de son périsperme, même quand le périsperme est membraneux (127) et peu infiltré de substaces nutritives, l'embryon meurt avant de se développer. Ce périsperme se décomposerait aussi sans profit séparé de son embryon. Qu'on se contente au contraire de n'enlever qu'une portion du périsperme, sans toucher en rien à la portion qui adhère à l'embryon, la germinationa lieu comme à l'ordinaire. Ces trois ordres d'expériences, nous les avons souvent répétées sur le Mais et sur l'Avoine. Nous avons souvent retranché le périsperme de l'Avena, jusqu'à la pointe du cotylédon (564), en ne laissant, par conséquent, que la portion du périsperme qui revêt la partie dorsale de ce scutellum, et qui là se réduit à fort peu de chose, et le chaume en est sorti aussi vigoureux que d'un grain intègre. Ainsi, par une soustraction de substance, nous avons ramené la graine à la condition d'un œil de tubercule, de même que, par la théorie, nous avions ramené l'œil de tubercule à la condition d'une grains L'analogie se complète et se confirme ainsi, par quelque bout qu'on la prenne

# CHAUMES TRAÇANTS, TIGES SOUTERRAINES

856. Du tubercule de la pomme de tem au chaume traçant, il n'y a que le passal d'une tige en spirale à une tige articulés et en général, les organes qui ont reçulnom de tiges souterraines, ne sont p autrement organisés que le chaume art culé; ils offrent, comme cel ui-ci, 1º le foll cule qui, n'ayant point à végéter dans airs, ne subit pas la transformation 6 ractéristique de la feuille; 2º le bourge axillaire, qui, à la première circonstant favorable, part en chaume aérien; 3º 🏗 ticulation et l'entreœud (480), deux pt tions du même organe, du cotylédon bourgeon, mais, ici surtout, cotyledon périsperme à la fois; car ici il n'est pl fistuleux, il est plein; et sa moelle, au li de rester atrophiée dans le sein de la vité fistuleuse (pl. 10, fig. 5), s'enrichit fécule indéfiniment (295).

857. Chaque articulation a donc, surtout, tout cequi caractérise une graisolée des articulations inférieures et périeures, elle a de quoi se suffire à même; elle germe, comme une gromplète, si on la confie à la terre; e

n'est pas par un autre procédé qu'on se prouve les plants de certaines espèces, telle que la canne à sucre, l'Arundo donar, etc., les typha, les inidées, etc. En este ligraine aérienne de ces espèces senit acapable, à cause de sa petitesse, de éoner, la première année, des produits auxi vigoureux que notre immense sruit souterain.

88. Les premiers observateurs ne virest que des racines dans ces chaumes treats; ils étaient dans l'erreur. Les eberrateurs d'une époque plus avancée ny ont vu que des tiges souterraines; cette expression couvrirait une erreur non noins grande, si elle impliquait une autre ike que celle d'une simple analogie, dont avons suffisamment déterminé la vakardans cet ouvrage. Le chaume traçant l'est point une racine normale, puisqu'il produit des bourgeons aériens ; le chaume traint n'est pas une tige normale, puis-Will ne peut croître que là où il peut germer; qu'à l'air il change de forme, tout ressi bien que la branche mère d'une raœ; qu'il y prend des feuilles, en perdant es follicules; qu'il y acquiert de la matère verte, en se déponillant de sa fécule, eque la racine placée dans les mêmes circonstances engendre tout aussi bien des burgeons aériens que lui. Le chaume treçant ne naît pas d'un bourgeon aérien de la surface mais de la surface radiolaire, qui donne le jour aux racines Come à lui; par son origine, par le miles qui lui convient, par la substance qu'il dibore, il est racine; par ses moyens de re-Polistion, par l'analogie de sa reproducavec lagermination, il est un fruit, soit holé, soit composé; par sa structure plus Pireloppée et l'analogie de ses diverses lices avec celles des articulations caulihire, il est tige ; enfin, par la combinai-🎮 de ses différences et de ses ressemlaces, il est dans la terre ce que la Pincest dans les airs, la graine qui recèle sein les éléments de la tige et de aneme, car l'embryon est le compende ces deux organes extrêmes (473), "ni me devient tout cela, qu'en sacrikes enveloppes et sa sorme primitive.

859. On a donné le nom de Rhizomes (qui ressemblent aux racines) à ces chaumes traçants; l'expression est fausse, car elle est incomplète. On eût dû les appeler ou Caulorhizomes (organes intermédiaires entre la tige aérienne et la tige souterraine ou racine); ou , comme nous l'avons dit plus haut, fructification souterraine: idée que le bon sens du peuple, qui ne démontre pas, mais qui devine la nature. avait rendue avec bonheur, en désignant les tubercules de Solanum tuberosum, par les mots de pomme de terre et blé souter-BAIN. Car le peuple a la simplicité de croire que la nature, oubliant quelquefois les règles rigoureuses qui sont l'œuvre des savants, peut faire une pomme sans pepin, ou placer les pepins à la surface de la pomme ; et ce qu'il y a de plus cruel encore pour l'orgueil du monopole scientifique. c'est qu'après avoir fait de la plus docte science, on arrive à confirmer l'interprétation du peuple, qui, sans le trop comprendre, avait du moins eu le mérite de se tenir plus près du phénomène que le savant.

#### RACINES ADVENTIVES.

860. Lorsqu'on tient une tige de saule plongée dans l'eau, on ne tarde pas à voir l'écorce verdâtre soulevée par des tubercules blancs et analogues à ceux que nous avons dessinés sur les articulations du maïs (pl. 10, fig. 3, a); bientôt ces petits boutons crèvent et laissent sortir un prolongement radiculaire qui emporte , à son extrémité, un fragment de l'enveloppe déchirée ; et l'autre fragment reste, sous forme de gaîne et de collerette, autour de la base de la racine. Ce sont là les analogues des bourgeons qui poussent plus tard sur la partie de l'écorce qui reste exposée à l'air; ce sont des bourgeons radiculaires, parce qu'ils végètent dans ce milieu, et qui, dans l'almosphère, seraient devenus tont aussi bien bourgeons aériens. Nous avons averti depuis assez longtemps les observateurs [1], que rien n'était plus er-

<sup>[1]</sup> Bulletin universel des sciences et de l'Industrie, 2º section, mai 1828, sur les lenticelles.

roné que d'admettre, comme venait de le faire un auteur, que la place de ces développements adventife était marquée d'ayance sur l'écorce, et que chacue de ces bourgeons sommeillait sous l'enveloppe de ces petites taches que Guettard avait désignées sous le nom de glandes lentiqulaires; car ces taches ne pénètrent pas plus avant que l'épiderme [1], et les racines partent de plus loin; elles tirent leur origine des organes vasculaires, du ligneux, ainsi que nous l'ayons déjà établi (343). En procedant à l'observation d'une manière un peu plus consciencieuse, on voit ces tubercules se former à côté de ces taches, comme sous ces taches; et lorsque ces taches se trouvent soulevées par le développement intérieur de l'un de ces organes, à la faveur de la dissection on s'assure qu'il n'existe, entre ces taches ou glandes épidermiques et le corps blanc qui surgit au-dessous, aucune espèce de communication.

861. Ces racines sont donc adventives, comme les hautheons adventife, qui cartes poussent sous les écorces privées de lentilles glandulaires, aussi indifféremment que sur les écorces qui en sont ta-

chetées.

863. Obeervez qu'en disant que les racines adventives se seraient développées dans les airs en bourgenns adventifs, nous n'avona parlé qu'aux yeux privés du verre grossissant ou du flambeau de l'analogie: à l'œil ny, en effet, la place de l'un et de l'autre de ces développements, soit tige. anit racine, cut été la même; mais à l'aide de la théorie, nous l'avons déterminée de la manière la plus rigoureuse (801). Nous sommes arrivé à ce résultat, que rien n'émane que d'un vaisseau; que chaque vaisseau était le compendium de la tige; que chaque résicule vasculaire avait son pôle descendant et son pôle ascendant, son pole radiculaire et son pole caulinaire. 863. Mais il est démontré secondaire ment, par là, que chaque portion la plu développée de la tige ligneuse, c'estidire fortement vasculaire, a, par dever elle, de quoi se sourrir d'un système re diculaire et d'un système caplinaire, u qu'elle conserve un troncon doné de villet et garni de vaisseaux intègres.

864. Les tiges souterraines des innet offrent cela de particulier, que les ben grons qui en émanent s'y forment profe dément, et que leur système vasculaire est si serré dans ces résions, qu'en pi tiquant des coupes, soit obliques, s'transversales, on obtient des configuitions quelquesois bizarres, qui ont figns quelquesois bizarres, qui ont frequent l'altention des botanistes d'eripteurs; nous y reviendrons en moccupant de la structure du pétiole.

### PĻĄNTĘS SĄNĘ BĄCINĘS.

865. Il existe up ordre de plantes de système radiculaire ne se développe ce sont les plantes dont la graine ge sur les rameaux, soit caulinaires, radiculaires, d'une autre plante, et (tique à se développer à ses dépens sont les plantes parasites. Le gui (Vis album), le Loranthus, croissent ains les rameaux du popunier, du chène, L'Orobanche, le Monotropa, le Lath le Cytinus hypocistis, poussent sur le cines des plantes de pos climats; la mière sur celles du chapyre, du thym méliot, la deuxième sur les racint chène, la quatrième sur celles des

Or, comme le pôle radiculaire d'un misseau se trouve contigu et souvent coulé bout à hout avec le pôle caulinaire d'un autre, et que ces points de confect ne sont pas ausceptibles d'être abordés, a à la vue simple, ni par le scalpel, leur développements respectifs doivent sem bler partir de la même place.

<sup>[1]</sup> Cea taches, auxquelles la physiologie allait faire jouer un si grand rôle, ne sont très-souvent, et surtout chez les Amentacées, que des Kermès, animaux immobiles, qui s'attachent pour engendrer,

qui meurent là où ils ont pondu, et dont le épuisé reste attaché à l'écorce, pour son bouplier à sa génération nouvelle.

misti; sur les racines des vénétaux de In soit une fleur manatrueuse, scaule et while, le Rafflesia. Nous allons troure l'aplication de l'organisation spéciale implates, dans ce que nous ayons déià dialeurs quiet de la radiculode (368). les avois découvert en effet que chaque longeon et le rameau qui en provient publicat tout quasi bien une radiculode qu'es embryons des graines; que cette radiculade reste empâtée dans le sein de h lige materpelle; en sorte que tout ramen, qui est à lui seul un végétal compet, suit sous le rapport de la structure, son selui de l'indépendance de la vie et des souctions, que tout rameau enfin Pat être considéré comme un individu Praite. Or comme, par son système desdedut, il reçoit du rameau, sur lequel andicule est empâtée, la nourriture but élaberée qui est destinée à son acconcept, il peut vivre, epgendrer et murirà son tour des développements parailes, c'est-à-dire des rameaux, en se Perant de racines.

86. Les résultats du procédé de la felle en écusson, pour ne pas nous oc-Merici des autres procédés, réalisent Picaniquement ces résultats théoriques. let, si l'on enlève avec soin un bour-🖿 🖛 plet d'un trone ligneux, et qu'on et qu'on l'applique contre la subme ligaruse et entre l'écorce d'un au-Matridu de la même espèce, ou d'une www.agre, le bourgeon se développe tous chergie due tous ceux du individu; mais sa radiculode reste ious empâțée contre le ligneux comme des bourgeons axillaires, et ne péprimais plus avant, elle ne pousse Me attre racine; on a fait la un para-Bde loute pièce. La dissection, à tous Pier Pertibles, démontre ce que nous COR.

to. Or, ce que nous venens de produire le bourgeon, cette graine caulinaire, certaine affinité spéciale le produit avec l'embryon de ceragion ovarien, avec l'embryon de ceragianes, lors qu'elles ont le bonheur laber sur un de ces organes rameux caviennent à leur nutrition spéciale;

leur radioulede fend l'écorce, va a'empâter, se greffer sur le ligneux du rameau; et la plante nouvelle croît, à l'instar des rameaux naturela de la plante ancienne, aoutirant à ass vaisseaux les sucs que celle-ci a pris à la terre par sea racinea, et qu'elle a élaborés dans ses tiasus, et, par conséquent, se dispensant du sein de peusser des racines pour son propre compte, comme d'une onéreuse inutilité.

868. Et remarquez une analogie piquante! Les parasites des rameaux aériens s'appropriant des sucs caulinaires, si je puis m'exprimer aipsi, végètent avec la atructura, l'aspect et la coloration des rameaux caulinaires; le Gui et le Loranthus, parasites des rameaux du chêne, du pommier, sont ligpeux, à écorce verditre, munis de feuilles réelles; ils croissent le jour, puisqu'ils élaborent la matière verte. Les parasites, au contraire, des rameaux souterrains, n'ayant à s'approprier que des suce radiculaires, des auce élaborés dans l'ombre, croissent, à la manière des racines, flasques, pâles et étiolés, n'élevant jamais leurs maigres follicules écailleux jusqu'à la dignité de la feuille ; fonqueux par l'aspect, fongueux par l'odeur, fongueux par leur développement nocturne, et dormant ou se desséchant au soleil, incapables qu'ils sont, faute d'une séve aérienne, d'élaborer les ravons lumineux. Tels sont l'Orobanche, le Monotropa, le Lathræa, le Cytimus, le Rafflesia.

869. La petite cuscute tient le milieu entre ces deux ordres de parasites ; elle prend naissance sur les racines des légumineuses, du Mélilot, du Genét, de l'Ortie; mais hientôt elle s'attache à la surface des tiges, autour desquelles elle roule la sienne, à la faveur de petits godets, espèces de sucoirs qui lui servent de radiculodes; en sorte qu'elle se suffit plus haut, si on coupe sa grêle et débile tige plus bas; mais elle garde presque toujours l'aspect et la strueture appauvrie des parasites de la racine. Il est vrai qu'elle finit par tuer la tige hospitalière; ce qui porte à penser que les sucs qu'elle lui soutire ne sont plus des sucs élaborés par les organes aériens.

SYSTÈME RADICULAIRE DES PARASITES CRYPTO-GAMES.

870. Les plantes rangées dans la cryptogamie, qui sont privées de la propriété d'élaborer la matière verte, sont des parasites de racines ou d'écorces frappées de mort. L'analogie, appu yée sur un grand nombre d'observations, nous autorise à considérer cette règle comme générale; aussi ces plantes, que nous réunirons plus bas sous le nom de plantes nocturnes, n'ont-elles d'aut res racines que la radiculode empâtée sur la surface hospitalière. Sur le parasitisme de ces plantes, il ne saurait s'élever de doute, à l'égard des végétaux élémentaires qui croissent sur les feuilles; des moisissures (pl. 29, fig. 11, 12) qui croissent sur les membranes ou qui sont produits par la sermentation; des lichens (ibid., fig. 7) qui s'attachent aux écorces; ni d'une masse d'Agarics (ibid., fig. 1), de Bolets (ibid., fig. 3), de Lycoperdons (ibid., fig. 5), de Pezizes, d'Hypoxylons, etc., que l'on trouve empâtés sur des surfaces ligneuses d'une dimension appréciable. Le doute ne naît qu'à l'égard des espèces qu'on trouve sur le sol ou sur la pierre. Mais la nature n'admet pas, entre des végétaux si homogènes, de si grandes anomalies; il n'est pas probable que, les uns ne pouvant vivre qu'à l'état de parasites, les autres qui ne différent presque en rien des premiers, puissent se suffire libres et abandonnés à leur élaboration propre. Nous avons eu plus d'une occasion de relever, dans le cours de nos recherches, les méprises dans lesquelles sont tombés à cet égard les descripteurs, qui n'ont étudié les espèces de ce genre que dans leur cabinet; tel Agaric qu'ils nous donnent comme ne venant que sur la terre, nous l'avons bien trouvé, comme eux, sortant du sol, même en groupes assez nombreux; mais, en les

déterrant avec soin, nous reconnaissions que les pieds s'inséraient sur un fragment enterré de racines; l'Agaricus fusipes Bull. est dans ce cas. Il est arrivé à quelques auteurs de prendre, pour la racine propre d'un agaric, la racine hospitalière qui, en pivotant, semble en être la continuation; c'est ce qui est arrivé à l'égard de l'Agaricus contortus, variété ou pluto individu de l'Agaricus amarus, qu'on s'es contenté de décrire d'après Bulliard, qu en a représenté le groupe posé sur un racine enfoncée dans le sol. Si l'on veu apporter, dans cette étude, un espri d'observation, et suivre le développemen de ces productions anormales, depui l'œuf d'où ils sortent, on s'assurera qu nul ne croît que sur un débris végétal et foui dans la terre ou se décomposant à surface; que si, plus tard, on ne troui aucune trace de ces débris, c'est qu'i ont été dévorés par la décomposition qu'ils ont cassé par l'extraction, ou qu' ont été enveloppés par la substance fungus auquel ils ont donné naissance.

Jusqu'à présent, l'étude de ces éti anormaux, si variables, si fugaces et si r belles à une culture régulière, n'a eu po objet que leurs formes et non leurs mœu elle a été aveuglément descriptive, presque jamais physiologique; elle es reprendre sous tous les rapports. No avons assez de figures pour nous retr ver au besoin; il nous reste à décous la loi des transformations de ces êtr et surtout la nature des'espèces végéti sur les débris desquelles chacun d' croît de préférence ; il reste surtout à voir si la même espèce ne changerait notablement ses caractères extéries en changeant d'habitation et de pla hospitalière. Mais ces dernières cons rations commencent à rentrer dans le maine de la physiologie; nous y rev drons en leur lieu.

Digitized by Google

## CHAPITRE II.

### STRUCTURE EF DÉVELOPPEMENT DE LA TIGE ET DU TRONC (29)

871. Nous avons à traiter, dans ce chapire, une question sur laquelle les physielogistes se débattent, depuis Duhamel d La Hire, sans être parvenus à s'entendre même sur les mots qu'ils emploient, iplus forte raison sur les choses dont ils priest. Comment, en effet, auraient-ils des idées justes sur le développement en logueur et en largeur de la tige, avant de i'en être fait d'exactes sur sa structure, dont le développement n'est qu'une fonclion? et comment se feraient-ils une idée eracte de la structure, d'après quelques baches longitudinales et transversales. Prises çà et là, comme le hasard les guide, rer les végétaux les plus hétérogènes, et s'astreindre à suivre l'anatomie comprée de la même plante, depuis son état enbryomaire jusqu'aux plus hautes pham de son développement? Comment enfin mérerait-on sortir du dédale de cette étade, sans être guidé par une théorie rationelle basée sur l'analogie de faits imprement observés?

673. Rebuté, des le principe de nos recherches, par le vide de cette incessante plémique et par la puérilité de la plupart des argumentations de nos physiologistes, nou cimes hâte de jeter là les livres, et l'attendre la solution de la question des risultats obtenus par une autre méthode. Or, la solution nous est arrivée du même emp du sort qui nous en amenait tant l'autres; car, dans la nature où tout se liest, une révélation n'arrive jamais seule. Le vais établir les faits, tirer les conséfences; je renverrai les réfutations à la

873. Nous avons déjà démontré que le tross proprement dit n'était que le déve-

loppement en longueur et en largeur de la tige proprement dite (477), et que la tigelle n'était que la portion aérienne de la radicule de l'embryon (799), dont l'extrémité opposée reste plus ou moins profondément plongée dans le sein de la terre; que le tronc, enfin, est tout cet entrenœud vertical qui se termine, d'un côté, par la ramescence souterraine et radiculaire, et de l'autre, par la ramescence aérienne et foliacée (809). Nous avons ramené, dans un autre théorème (550), le tronc au type de l'ovaire, et l'ovaire, au moins le pluriloculaire, à celui d'une cellule engendrant, dans son sein, une rangée circulaire de cellules closes, fécondes en développements internes de même nature, et susceptibles de se développer indéfiniment en longueur et en largeur. Nous avons fait voir ailleurs (552) que cette théorie n'était que la traduction la plus fidèle des faits, en comparant, à un fruit développé, une tige naissante; une tranche du fruit de l'oranger, à une tranche de la tige encore jeune d'un pêcher (pl. 11, fig. 3). Quoi, en effet, de plus analogue sous tous les rapports essentiels? Que manque-t-il à celle-ci pour être prise pour une coupe transversale d'un fruit pluriloculaire à loges occupées par un seul embryon? N'y avons-nous pas le péricaspe, les cloisons, la columelle médullaire? Et si ces loges circulaires étaient reduites à cinq seulement, tout en conservant leurs autres caractères de structure, quelle différence cette tranche offrirait-elle avec une tranche transversale du fruit du pommier, prise à la hauteur de ses loges uniovulaires?

874. Que, si on étudie à son tour une

tranche longitudinale d'une jeune branche de la même plante, de manière à pouvoir embrasser, d'un seul regard, toute sa superficie, depuis son point d'insertion sur le rameau plus ancien, jusqu'à sa sommité close et gemmaire, on n'aura devant les yeux que des lignes parallèles au bord, mais l'on s'assurera que toutes ces lignes latérales viennant se rejoindre aux deux extrémités, encore parallèlement aux deux culs-de-sac qui terminent les deux bouts de la tige. En combinant les résultats de cette dissection en langueur, avec ceux de la dissection en largeur, on est forcé de canclura qu'il y a là emboîtement taut aussi bien en longueur qu'en largeur, embaîtement de cellules également clases de toutes parte; qu'il y a là, sque tous les rapports, l'analogie la plus complète entre la structure du tronc et celle d'un ovaire un peu compliqué; et, en ramenant le type de l'un et de l'autre de ces organes à la formule élémentaire, c'est-à-dire par des décroissements théoriques, en transportant toute cette organisation dans le sein du globule d'où le tranc émane tout aussi bien que l'oyaire, on réduit cette complication de structure à une simple vésique, dans le sein de laquelle s'est développée une rangée circulaire d'autres vésicules, douées d'une vitalité indépendante et d'une tendance à croître plus vite en langueur encare qu'en largeur.

875. En variant ensuite les circonstances accessoires de ce type, on arrive à expliquer une à une les diverses configurations qu'offrent les tiges végétales, de même qu'en variant le type du fruit, tel que nous venous de l'expliquer, ou arrive à obtenir théoriquement la structure de chaque fruit en particulier, sans être exposé, dans l'un comme dans l'autre cas, à rencontrer une seule anomalie.

876. Eu esset, de même qu'en admettant une seule loge dans le sruit, on obtient la structure du fruit de la pêche, de la cerise, etc., de même, en n'admettant qu'une seule loge, on tout au plus trois loges, dans le trouc, on arrive à la structure spongieuse de certaines tiges, telles que les tiges de certaines monocotylédones

et de certaines plantes aquatiques; et, en admettant que ces loges circulaires aient une tendance unique, la tendance à croître en longueur, et nullement celle de croître en largeur, on obtient le type de certaines autres, dont la périphérie es ligneuse et le centre vide ou moelleux, telle que la canne à sucre, la tige articulée de l'Arundo donne. etc.

877. En conséquence, donnez-moi un vésicule animée de la tendance tigellaire et dans le sein de laquelle se enient dère lappées trois cellules, trais lages animés de la même tendance, mais dont la per tion qui est en contact avec la lumièn acquière seule de la vigueur, et pous su rons la tige triquêtre des Scirpus et antre plantes monocotylédones. Supposes un yésique animée de la tendance tigellaire dans le sein de laquelle se forme une rai gée pirquiaire de vésiquies animées de l même tendance, mais qui ne se dévelor pent qu'à peine dans le sens trapaversal et nous aurons la tige des palmiers ave sa columelle (556) apangieuse, qui, pa son accroissement illimité au sein d'un capacité qui pe lui appose pas le moindi obstacle, acquiert des proportions ex gérées, par rapport à la paroi du cylinde générateur. Supposez une vésicule anim de la tendance tigellaire, et dans laquel sa développe une rangée circulaire de vi sicules animées de la même tendanos, qui s'accroissent également en langeur en longueur, la columelle sera pau à p refaulée par l'accroissement indéfini d loges; on aura la tige des dicotylédon ligneuses, celle du pêcher (pl. 11, fig. 1

878. Qu'on ne le perde pas de vu dans tout ceci nous n'ayons de théoriq que les termes; et ces analogies ne partront fercées qu'à ceux qui ne s'y serv pas préparés par les théorèmes précéden Car la concordance est en elle même d'u admirable justesse, et elle dépasse to ce que l'on pourrait imaginer de plus i génieux, si l'on a soin de poprenière, a la même plante, l'étude comparative l'ovaire et du tronc. Soit, en esset, le pement, par exemple, de la base au so

net, il est évident que la disposition de ce organes est en spirale par cing (839). Sagemention, sa foliation, sa floraison (bg. 1, pl. 11), tout chez lui est empreint de a type. Aussi le remarquez-vous sur hounelle, sur la moelle de la tranche; et il l'on voulait se donner la peine de compterrégulièrement les loges auxquelles de donne naissance, on arriverait, en least compte des avortements, à retrourer leur nombre multiple des côtés du printagone, contre lesquels elles s'adosun circulairement. Le fruit de cet arbre et. à la vérité, uniloculaire; mais les fruits des autres arbres fruitiers de la même buille, qui tous sont quinqueloculaires, oumples, ou multiples, indiquent suffiunment que l'upilocularité de la pêche n'est due qu'à un avortement des quatre mires loges.

879. Prenons au hasard un autre exempe, l'Epilobium tetragonum (pl. 34, 4.5 et 8): tout y est quaternaire, op-Posé, croisé (741). Dans cette plante, le frait et la fleur, comme chez toutes les ripèces de ce genre, les pétales, le calice, le nombre des étamines, et le stigmate hi-meme (fig. 11), enfin tout est conforme la disposition indiquée par le théorème. (k, si l'on observe une tranche transverule de la tige (fig. 8), on y retrouve, entre les diverses pièces, la même disposition conferme à la théorie. La moelle, qui est l'adeque de la columelle, y est tétragone, crimit l'étui tétragone, qui emboîte la place que devraient occuper les loges Procescirculairementautour de la moelle; du, entre les deux cavités que l'on apercut sur cette moelle, il s'en était sormé resement deux nouvelles, on aurait eu fruit, des quatre loges triangulaires; casa cette mosile alterne avec les côtés \* l'écorce, exactement comme la colu-🖦 (ibid. fig. 7 pc) alterne avec les côtés witable fruit.

100. Nous n'entrerons pas dans de plus le partir par applications; elles ne manqueront la ceux qui, dans le cours de leurs dervations, auront soin de ne pas per-

881. Mais une fois l'analogie de atructure établie entre l'ovaire et le tronc, cherchons à évaluer, par l'étude du premier, les circonstances essentielles que présente le développemennt progressif du second.

882. Si nous ouvrons, à l'époque de la fécondation, l'ovaire de froment (pl. 16, fig. 1), on observe, sur sa tranche longitudinale, 'trois ordres de substances': 1º nne couche externe, blanche, moelleuse, épaisse (« fig. 2, 3); elle est féculente, et se colore fortement en bleu par l'iode; elle est tapissée, 2º par une couche verte (β) qui adhère intimement à son tissu; 3º enfin une couche blanche qui remplit toute la cavité (d) et qui, à cette époque, se colore en jaune par l'iode. Cette dernière est le périsperme futur, qui adhère par une chalaze à la nervure (ne) dorsale du péricarpe (fig. 2); l'embryon (e fig. 3) doit se développer à la pointe mamelonnée, qui la termine inférieurement. Par une coupe transversale, on a sous les yeux une tranche d'une jeune tige dicotylédone, un épiderme, une couche blanche qui emboîte un anneau vert, lequel emboîte une moelle centrale. En tenant compte des sinuosités de la surface, on a sur cette tranche les mêmes emboîtements qu'offre la tige de l'Epilobium roseum de la fig. 9, pl. 34, où la couche ct équivant à l'épiderme de notre ovaire, la couche *ab* équivaut à la couche féculente, lg à la couche verte, md au périsperme futur de l'ovaire de froment.

883. Mais aussitôt après la fécondation, il commence à s'opérer un resoulement du centre à la circonférence, un déplacement des organes externes qui sont les plus anciens, par le développement des plus internes, qui sont les nouveaux venus.

En effet, peu a peu la couche blanche et externe de l'ovaire (pl. 16, fig. 2) perd sa fécule, affaisse son volume, et en même temps le périsperme (fig, 3 al), qui forme la couche interne, enrichit le sien de fécule, augmente en volume, et refoule en dehors le péricarpe, qui s'épuise à son profit, comme une mère au profit de son héritier. A une époque voisine de la matu-

rité, le péricarpe (pp fig. 4) n'est dejà plus qu'une écorce double, dont les deux moitiés se séparent l'une de l'autre : la blanche, ou ectocarpe (a), en laissant, sur la surface de la verte, ou endocarpe (A), des traces d'une ancienne adhérence, comme l'ectocarpe de la pêche en laisse sur son endocarpe osseux ; alors le périsperme (al) a envahi toute la capacité de l'organe qu'il refoule et qu'il remplace; car il a à son tour, dans son sein, l'organe qui doit le remplacer, et au profit duquel il est destiné à se sacrifier à son tour : l'embryon (e). A la maturité complète, le péricarpe avec ses deux couches n'est plus qu'une vile coquille, qu'une enveloppe vide de sucs, qu'un appareil desséché, à cellules aplaties, et frappé de mort, après avoir fait son temps, organe tout au plus protecteur plutôt qu'organe nourrisseur; il est l'écorce du végétal en miniature, que l'on recueille comme un rebut, à l'instar des écorces de tous les végétaux possibles.

884. Dès que la germination commence la série de ses phénomènes, le périsperme se conduit, à l'égard de l'embryon, de la même manière que l'avait fait le péricarpe à l'égard du périsperme; et le cotylédon, qui en dévore la substance nutritive à son profit, qui s'en assimile la fécule, en déplace le tissu et envahit sa capacité; le périsperme, à son tour, finit par ne plus être qu'une écorce.

885. Mais l'embryon, ainsi que nous l'avons prouvé, est organisé sur le type des organes sur les parois desquels il a pris naissance (578); il marche et se développe par emboîtements, comme l'ont fait ses deux enveloppes génératrices. Ses racines déplacent et réduisent en lambeaux la radiculode (567), qui tombe et se décompose comme une écorce plongée dans l'eau; les emboîtements internes de la plumule fendent les emboîtements les plus externes, qui, après s'être sacrifiés, sous la forme de feuilles, aux développements plus jeunes, tombent à leur tour, et font place aux nouveaux venus.

886. Joignez à ces observations la figure détaillée d'une tranche prise sur le grain mûr de blé, à la hauteur de la plumule,

et vous aurez en miniature l'image la plus accomplie d'une tige dicotylédone avec ses cercles concentriques continus, qui représenteront, dans ce cas, le plan des emboîtements indéfinis des feuilles de la plumule. Si la dissection du tronc était aussi facile que celle d'une graine, l'analogie, à laquelle nous amène le raisonnement, revêtirait les caractères de l'identité.

887. Mais si tous ces organes avaient été appelés à continuer à la fois leur développement (ce qui est une hypothèse admissible), que la graine des céréales, continuant à recevoir la séve nutritive de l'articulation à laquelle elle est attachée, ne se fût pas brusquement arrêtée dans son développement en longueur; que le péricarpe, tout en se dépouillant de sa fécule, se fût prêté à l'extension de ses tissus et eût grandi avec les organes qui le refoulent; que le périsperme, à son tour en eût fait autant à l'égard de l'embryon et les premières couches de l'embryon l'égard des couches plus internes; l'em bryon n'eût pas perforé le périsperme e le péricarpe; il eût fait avec eux un lou continu; il eût continué, sous ses enve loppes, le développement que nous la voyons poursuivre, une fois débarrass de ses enveloppes; l'ovaire se fût peu peu transformé en articulation tigellai à l'insu de l'observateur; et, ainsi qu nous l'avons dit ailleurs, les stigmat qui, dans ce cas, auraient obéi à l'impulsi de leur support, se seraient développ en bractées et en seuilles. Or, l'origi des emboîtements que nous venous reconnaître dans l'ovaire se serait so traite à l'investigation, dans la tige dé loppée, quoique réellement elle ne pas différente.

888. Afin de donner à l'analogie un ractère encore plus grand de générali examinons du même point de vue un si uniloculaire d'une dicoty lédone, les sri à noyau, par exemple; et, par une co transversale prise à la hauteur de l'bryon, nous obtiendrons les mêmes boîtements et dans le même ordre que l'ovaire du froment; et si ensuite i

camparons ce plan géométral à une tranchetransversale de tige dicotylédone, nous y traverons de quoi appliquer les mêmes désamations: l'écorce du tronc, représente par la pellicule, l'aubier par l'ectocape charnu, le ligneux par l'endocarpe saon ou le noyau, et la moelle par le taus des cotylédons, ou par les emboîtements de la radicule.

889. Il ne nous manquera, pour achereleparallèle, que de retrouver les rayonments qu'offre une tranche transversale de trone. Mais observez que notre fruit et à une seule loge; si, au contraire, on établit la comparaison, entre un fruit multioculaire et à loges uniovulaires (les Liuves, par exemple) et le tronc, dès ce moent l'analogie de structure apparaîtra mus l'aspect le plus complet; on aura sous les yeux le plan du jeune tronc du pêcher (pl. 11, fig. 5), avec son écorce, ses loges rayonnantes, les différents ordres de substances de l'ovule, qui se dessinent à la aème place dans chaque loge, enfin la columelle centrale qui figure la moelle.

890. Les rayonnements, que l'on avait désignés sous le nom de rayons médullaires, sont donc chacun les cloisons commues àdeux loges; donc les ovules, si je pais me permettre déjà cette expression, m peu hardie pour l'époque, se développent indéfiniment dans leur intérieur, et de concert avec la loge qui est leur cellule pératrice.

37. Les tiges cylindriques, à emboîteauts concentriques, sont les analogues
de fruits pluriloculaires à columelle cenlale d'un petit diamètre, et à loges rayonlantes. Les tiges aplaties sont les analoles fruits à deux loges, qui eux-mêmes
sat les analogues des feuilles à deux lobes.
La tiges cylindriques à columelle centrale,
scapant presque toute la capacité du cylaire cortical, sont les analogues d'un
mire à placenta ou à columelle plus larment développée que les ovules et les

892. Chaque espace intermédiaire entre deux rayons médullaires, sur la tranche transversale d'un tronc, correspond à une loge rayonnante, qui s'étend, sans aucune solution de continuité, du bout inférieur au bout supérieur du cylindre, qui s'est développé sous la forme de tronc.

893. Le développement de ce tronc formé sur le type de l'ovaire étant indéfini, il est évident que toutes les pièces de l'appareil qui le composent participent de cette tendance, et que le tissu central, le cylindre cellulaire, est dans le cas de donner naissance à de nouveaux rayonnements de loges circulaires, qui viendront de la sorte s'emboîter dans le centre des anciens rayonnements, et ainsi de suite à l'infini. Nous nous arrêtons à cette dernière condition de structure, pour passer à l'étude des phénomènes de l'évolution de la tige, et des formations organiques qui en sont le produit.

1º Formation de l'écorce, du liber, de l'aubier, du bois, de la moelle, dans le tronc.

894. Sur une tranche transversale d'un tronc grandement développé, on distingue, surtout à l'époque du printemps, cinq zones concentriques, qui paraissent douées d'une structure dissérente : la moelle, qui en forme le centre; le bois, zone très-large, très-dure, qui enveloppe immédiatement la moelle; l'aubier, zone moins large que le bois, mais moins colorée, moins dure, et plus poreuse; le liber [1], troisième zone réduite à l'état d'une pellicule plus ou moins épaisse, à celle d'un feuillet de livre, qui se détache facilement de l'aubier qu'elle enveloppe. et de l'écorce dont elle est enveloppée. L'écorce n'a pas besoin de définition.

895. Comment se forment ces cinq couches concentriques? que deviennent-elles par le progrès de la végétation? Ce sont là deux questions qui ont fait naître les

archives des peuples et aux découvertes des lettres. De là est venu le mot *liber*, livre,

li Cest cetto portion du tronc qui, dans l'origine de l'adutrie, a servi quelquefois de parchemin aux

plus longues, et, par conséquent les plus stériles dissertations, et dont, nous sommes autorisé à le croire, notre méthode, basée sur l'accord de l'observation et de l'analogie, est destinée à fournir la solution, sans avoir récours à un grand effort d'esprit.

896. Nous avons reconnu, dans le tronc le plus complique, dans celui qu'on attribue exclusivement aux dicotylédones, les Urganes qui entrent dans la composition d'un ovaire pluriloculaire, dans les loges duquel, et, simultanément avec les loges duquel les ovules vivipares continueraient indéfiniment leur développement. Nous avons exposé le mode de développement de l'ovaire de la fleur; contentons-nous d'appliquer succinctément ces principes à l'ovaire vivace, au tronc; et cherchons En même temps à désigner chaque forme nouvelle, qui resultera des progres de ce développement, par les dénominations qui servent à désigner chaque organe de l'ovaire.

897. Aux premières influences du printemps, à l'époque où tout germé dans la nature, le tronc, cette graine gigantesque, germe à son tour dans de gigantesques proportions. La première année, son immense péricarpe (pl. 11, fig. 3 ct), la couche que recouvre l'épiderme, commence à s'épulser, comme le péricarpe du froment, au profit des nouveaux développements qui se forment dans les couches plus internes; les cellules de son tissu, jusque-là si compacte, s'alfaissent en s'éphisant de leurs sucs, s'aplatissent en s'allaissant; et comme leurs parois sont d'une épaisseur inappréciable, l'épaisseur de l'organe total ne tarde pas à se réduire à celle d'un feuillet membraneux, qui est encore pulpeux, encore organisé, encore imprégné de sucs mucilagineux, enfin ayant l'aspect mucilagineux lui-même. Il est évident que, dans ce retrait général, alors que chaque cellule du tissu revient sur la cellule voisine, cette couche totale doit se retirer sur elle-même, comme ses cellules, et se détacher spontanément de la couche qu'ella enveloppe, et de celle dont elle est enveloppée, de la même manière que nous l'avons observé sur la couche externe du péricarpe de l'ovaire du froment (883). Nous aurons alors le liber, couche épuisée sans être décomposée, couche encore organisée, mais non plus organisatrice; qui à fait son temps, et qui se hâte de faire place à d'autres.

Mais ce sacrifice a profité aux organes plus internes; ce sacrifice est un enfantement. Dans chaque loge de notre tronc, nous devrons donc observer simultanément les mêmes phénomènes que nous avons observés dans la loge unique du froment; le péricarpe s'étant atrophie en un feuillet sans consistance et sans vitalité, un perisperme a du prendre sa place, et dans le périsperme un embryon. Le périsperme přeexistait, mais Il a grossi; l'embryon n'existait pas, il s'est formé et il se développe. Dans chaque loge du troic, il doit exister un resoulement de substance dans le sens diamétral; la couche la plus externé, cellé qui succède immédiatemen au péricarpe, celle qui est enveloppe immédiatement du liber, a épaissi, s'es infiltrée de sucs nutritifs, a dilaté sa capa cité, a allendri sa dureté, a pris uh as pect plus spongieux, en acquérant us structure moins serrée. Or, comme le di veloppement a lieu, avec les mêmes pro portions, dans chaque loge du tronc, pui que chaque organe y occupe la men place, y remplit la même capacité, et subit les mêmes influences, il s'ensuivra qu le tronc offrira une couche spongieus moins colorée, concentrique et interm diaire au liber et à la couche compac intérne que l'on désigne sous le nom bois; cette couche, c'est l'aubier. L'aubi complet, le cylindre trop tendre que l' enlève du bois, par l'équarrissage, po que celui-ci puisse servir comme bois charpente, résultera de l'agglutination d aubiers de chaque loge côte à côte : la gure 3, pl. 11, dessine déjà les germes ce développement dans les organes circ lairement disposés, qui y sont marqi des lettres ab.

898. Mais en même temps, avons-n dit, un organe nouteau s'est dévelop à la suite de cette germination ou lec dition intestine; un embryon est né dans chaque lege du trone, mais dans chacune i hatme place; et la place de l'embryon est accessairement du côté du centre facinié, du côté du tuyan placentairé et actulaire, contre lequel et autour duquel et loges sont toutes advissées. Tous combryons formeront douc une rangée creatire autour de la columelle. Une trache transversalé qui passera par ces agues les offrira committe un nouvel embolement, le plus interne de tous, comme use couche concentrique à toutes celles is troie, mais comme une couche plus centrale qu'elles:

899. Or, tine rangée d'organes n'a put faissit dans l'aubier, une rangée d'organes n'apu naître dans le ligneux, sans que le capacité du cylindre extérieur ait augmenté, sans que la couchie externe ait été fixendre. Le liber refoulé a dû s'aplatir; et l'épidenne, refoulé par les développements intenes, desséché par les influences exter-les, a dû se tiráiller, se déchirer, et se dessécher davantage; il a dû devenir écorce.

900. Aindi, à cette époque, nous retroumu, dans le tronc encore jeune, la moelle, pe lous pouvons supposer être restée thicusire; le ligneux qui a acquis une murelle couche plus interne, et qui en siellité une plus externe de sucs d'approfiniment et de nutrition, laquelle, 🚾 ե complétement organisée, prend hom d'aubier. Nous trouvons, dans le Pricape épuisé, aplati, distendu, isolé, Mer, qui marche à grands pas vers une Anication complète; et puis l'écorce, qui fet plus que le cylindre de rebut, que acposille inerte d'un organe qui primi-Arment était tout, enfin que la peau du iones, si je pnis me servir de la comparai-🖦 qui actuellement ne sert plus que Careloppe protectrice à sa nouvelle gé-

M. Nous venous de raisonner, en nous contrat de considérer chacun de ces comme un organe simple, comme put indivisible et presque mathématice d'envisager le sujet le raisonnement et simplifie la diffatt; ce sont les lettres algébriques,

unités apparentes qui représentent des nombres indéfinis. Mais chacun de ces organes est lui-même composé de couches variables en nombre, qui se développent dans son sein, comme lui s'était développe dans le sein d'un autre organe, et qui engendrent à leur tour des tissus de même nature que ceux par qui ils ont été engendrés; observez en même temps que les générations ont toujours lieu en nombré multiple; qu'une unité qui se sacrifie enfante plus d'une unité; ainsi, le périsperme qui succede au test ou au péricarpe, est bien plus volumineux que ces deux orga. nes, et l'embryon devient indéfiniment blen plus volumineux que le périsperme qu'il déplace et qu'il dévore. Or nous devons raisonner da tout comme nous avons raisonné de la partie, admetiré, dans chacun des organes qui végétent et qui croissent, la même continuation de développements, que nons venens d'admettre dans le sein de l'organe général du tronc. Ainsi, l'aubier de chaque loge du troné est composé de couches qui s'accroissent, le ligneux et la nouvelle couche de ligneux demême, et ces couches s'accroissent progressivement et non en série linéaire. Toute, l'aunée il y aura accroissement dans l'aubier et dans le ligneux, comme pendant toute la saison, il y a accroissement dans le périsperme et dans l'embryon de certains fruits, et même dans l'ectocarpe, d'abord vert, puis succulent, et dans l'endocarpe, d'abord simple pellicule, puis noyau osseux et ligheux de certains autres. Ne perdons pas de vue que cette série d'évolutions est une série de générations (583); que les générations ont lieu dans les couches plus internes. Toute l'année il s'opérera donc un resoulement intérieur du centre à la circonférence, un accroissement régulier en diamètre. En même temps, et par une conséquence nécessaire, toute l'année les couches externes de l'aubier s'épuiseront, au profit de l'accroissement et de l'aubier, et du ligheux, et de la création de nouveaux embryons ligneux; toute l'année il se formera, sur la périphérie, une épaisseur plus ou moins appréciable de liber, qui se composera du

résidu de toutes les couches sacrifiées à la nutrition ou au simple développement des couches engendrées au printemps.

902. Mais au retour du printemps, lorsque l'aubier, ce périsperme de chaque loge, aura, non plus seulement à nourrir, mais à fournir à la génération des organes plus internes, une plus grande élaboration se manifestera dans ses couches externes; le mucilage, longtemps coagulé dans les cellules de son tissu, en coulera, pour ainsi dire, à plein bord, pour s'élaborer au profit des fécondations nouvelles. et le liber de l'été et le nouveau liber du printemps, se confondant ensemble, marcheront à la fois vers l'épuisement et se refouleront à la fois contre l'étui cortical, chacun dans la direction de la loge à laquelle il appartient, chacun entre les deux parois latérales dont une couche transversale nous offre le plan en tout autant de rayons du grand cercle; en sorte que ces prétendus rayons médullaires, seuls stables, au milieu de ces révolutions, continueront toujours à aboutir de la moelle à l'écorce, du centre à la circonférence.

907. Or, une fois appliqué contre l'écorce, et une fois soumis aux mêmes agents de dessiccation que l'écorce, le liber se desséchera, et remplacera l'étui cortical, dont les couches les plus externes tomberont, après s'être crevassées, sous l'effort de couches qui s'accroissent tous les ans dans sa capacité.

904. Le liber devient écorce, et ne saurait devenir qu'écorce; l'aubier devient liber, et ne saurait devenir que liber; le ligneux devient aubier, et ne saurait devenir qu'aubier. Mais le sacrifice de l'aubier et du ligneux ont peur but la formation de nouveaux organes ligneux, de nouveaux embryons ligneux.

905. En conséquence, le tronc s'accroît en longueur et en diamètre, comme les ovaires mûrissent; mais sa maturation est indéfinie, et elle ne compte souvent que par des mois composés de siècles.

906. La formule de la structure du tronc étant une fois admise comme étant la même que celle de l'ovaire, toutes les circonstances qui, auparavant, semblaient se ranger dans les anomalies, rentrent, au contraire, dans les cas d'application les plus faciles à comprendre; et la théorie rend dès-lors compte, de la manière la plus satisfaisante, de tous les phénomènes qu'on a remarqués dans l'accroissement des végétaux.

2º Application de la théorie précédente aux divers phénomènes de l'accroissment du tronc.

907. 1º Les lettres ou autres signes que l'on grave, à la pointe du couteau, sur l'écorce encore tendre, se dilatent et s'écartent peu à peu, en sorte que, au bout de quelques années, chaque entaille forme un creux, à parois ligneuses et à rebords saillants. C'est une conséquence du rôle passif que joue l'écorce, étui que le développement du tronc en diamètre distend progressivement, et de manière que, che certains arbres, sa substance éclate et crevasses ou se détache par plaques. U cylindre de caout-chouc, sur la surfac duquel on aurait écrit des lettres à la main offrirait à volonté et instantanément c phénomène, si l'on se plaisait à le dilate intérieurement.

908. 2º Si l'on ouvre l'écorce encot tendre, comme pour préparer la greffe écusson, en pratiquant une fente en T, q pénètre jusqu'à la substance qui lui e immédiatement inférieure, qu'on appliq sur l'aubier une lame de métal, et qu'e la recouvre des lambeaux de l'écorce au bout de quelques années, la lame se mise à nu par le déchet de l'écorce, elle-même sera rejetée au-dehors com une écorce de rebut.

Car le développement en largeur aya lieu du centre à la circonférence, il évident que la force qui poussera no lame sera centrifuge; la lame étant ap quée contre l'aubier, et les conches ternes de l'aubier, s'épuisant en liber, cédant aux nouvelles couches auxque leur élaboration a donné naissance, ci seront nécessairement devant elles lame qui est appliquée sur leur surfa l'apliqueront contre la paroi interne des coudes anciennes de l'écorce, la recouvirent ensuite de la couche épuisée qu'elles apportent à l'écorce; à une certain époque, la lame se trouvera emprissance entre deux couches corticales, et quand l'externe sera complétement tombée en lambeaux, la plaque sera mise à nu.

e lambeaux, la plaque sera mise à nu. 909. 3º Si l'entaille faite à l'écorce pésère un peu avant dans la substance de l'abier, l'empreinte qui en résulte reste permanente; au lieu d'être rejetée au-delors, elle finit par être emprisonnée par l'arbier, puis par le ligneux, et on n'en monnaît l'existence que lorsqu'on a occasion de travailler le bois en cet endroit. Cestainsi qu'on a trouvé, dans le cœur écrtains arbres, des lettres gravées, des inscriptions, des signes d'une date très-ancienne, des pierres, des fruits Came autre plante, des os, etc., dont personne n'aurait pu d'avance y supposer h présence. Ces faits, d'une réalité incontestable, s'expliquent avec succès par h théorie que inous venons d'exposer. Car trone ligneux étant formé par des loges rangées circulairement autour de la melle, comme les loges du fruit autour La columelle, il est évident que chaque le sgit avec indépendance et pour son **proce compte ; il est évident qu'elle peut** Expeée de mort ou de stérilité sans pour ses voisines. Mais nous avons \* peraubier était le périsperme des créalus internes (903); or, sans péri-🎮 , tout embryon s'arrête dans son deloppement, et meurt avant d'avoir Mca (855). Enfin chaque loge longitudide trone doit être considérée comme loge d'un fruit pluriovulé, dont les males, se pressant les uns contre les au-🗪, fizissent par se souder entre eux , à Testar des cellules dont ils sont les ana-Et pour bien apprécier la justesse dette idée, qu'on jette les yeux sur un **ACOEnothera biennis**, dont on aurait exprès les valves (pl. 35, fig. 7), Tverra que les ovules y sont pressés x, comme nous supposons que le les créations embryonnaires et lide chaque loge du tronc. Leur PETSIOLOGIE VÉGÉTALE.

ĺ

configuration dépend du genre de compression que chacun d'eux éprouve; si elle devenait telle qu'ils restassent agglutinés entre eux, le fruit serait un tronc jeune; par une tranche transversale, on obtiendrait la confirmation de l'analogie. et le test, et le périsperme, et l'embryon, y prendraient tous des dénominations différentes. Mais alors, si, avec la pointe d'une aiguille introduite à travers le péricarpe (fig. 10), on venait à endommager, à ruiner un de ces ovules en particulier, cet accident ne nuirait en rien au développement des autres, qui, au contraire, en s'agrandissant d'autant, ne tarderaient pas à combler plus ou moins complétement la lacune. Eh bien! appliquons ces idées aux ovules des loges du tronc, et que l'un d'entre eux, par suite d'un accident, ait été altéré dans une portion considérable de sa substance, dans celle dont le sacrifice importait au développement des tissus intérieurs, dans son aubier; le développement s'arrêtera dans ce rayonnement loculaire; l'organe restera stationnaire; mais les loges voisines continuant le leur, et toujours dans la proportion de l'espace qui leur est accordé, leur substance, qui est resoulée en dehors, faute de pouvoir se développer avec la même énergie à droite et à gauche, se refoulera dès ce moment du côté de l'organe qui ne croît plus; et les deux loges voisines de la loge endommagée finiront par la recouvrir de leur substance, et par venir s'accoler ensemble, et par égale part, sur son dos. Or, c'est ce qu'on observe; car un nouveau rayon médullaire s'observe derrière la lacune, comme si la lacune avait été faite après coup et sur la tranche qu'on observe. Ce que nous disons des deux loges latérales, nous l'entendons encore des deux portions inférieure et supérieure de la même loge, que nous avons assimilées à tout autant d'ovules du même placenta.

910. Qu'à la place d'entailles on enfonce un clou, une cheville de bois, dans :... l'aubier, le résultat sera le même.

911. 4º On rencontre souvent, dans les merrains, des clous ligneux, qui ne

--

tiennent nullement par adhérence au cylindre qui les enveloppe; ce sont des rameaux frappés de mort, à une époque plus ou moins avancée de la végétation du tronc, et dont le point d'insertion est resté stationnaire, tandis que tout a cru, tout a été refoulé au-dehors autour d'eux. Ce phénomène rentre dans la catégorie des précédents. Tout rameau est le développement de l'un de ces germes, que la loge ligneuse renferme dans son sein; chacup de ces germes prend paissance sur un placenta partiel ou sur la columelle; si. anrès avoir pris son essor au-dehors, il est frappé d'une désorganisation intestine, la mort l'envahit du sommet à la base, car un tout ne meurt pas partiellement, Dès ce moment, tout se développe autour de lui, pendant que lui reste à la même place; tout le devance et l'enveloppe; tout finit par l'emprisonner, une fois que le développement général est arrivé à la hauteur de l'extrémité de cette tige desséchée, Or, se trouvant de la sorte à l'abri du contact de l'air, et tenant pourtant, au moins par des communications inorgapisées, à des surfaces qui élaborent de diverses façons, sa substance ne se décompose pas, mais elle s'infiltre; elle ne se développe pas, mais elle durcit; elle vieillit et se colore en noir, comme tous les tissus qui vieillissent; c'est un clou; en termes d'élagage c'est un chicot, qui rompt l'unité du tissu dans tout son trajet, comme le ferait un clou mécanique.

912. 5º Il est des arbres qui continuent à vivre, à pulluler par le haut de leurs rameaux, quoique rongés au cœur, soit par la carie, soit par le temps, soit par un accident : ainsi ce Dragonnier des Canaries, dont le tronc est une salle à manger; ainsi nos saules qui, au premier coup d'œil, semblent n'avoir que l'écorce, et qui ne laissent pas que de fournir de beaux produits. Ce phénomène ne doit plus rien offrir d'extraordinaire aux personnes qui se seront pénétrées des principes de la théorie; car le tronc, en perdant une portion de sa capacité, ne perd qu'un certain nombre des loges dont il est composé; mais, de même que chez tous les

fruits, les autres loges reatent intactes et fonctionnent sans perturbation; car chaque loge fonctionne pour sa part. De plus. chez le tronc, les loges qui sont durables et vivipares acquièrent bientôt une existence indépendante les unes des autres; chacune d'elles est un tronc à part qui vit et engendre à part ; on peut raisonne de sa structure comme de celle du tron entier; elles produisent tôt ou tard dan leur sein des loges secondaires, et celles ci des loges tertisires, comme, dans principe, elles étaient loges secondaire de la grande loge du tronc maternel; d sorte qu'elles pourront perdre une poi tion de leur substance, en largeur ou e longueur, impunément pour les porties qu'elles conservent; de sorte que, cre sée à l'intérieur, crevassée à l'extérieu cette masse séculaire semblera ressuscit de ses ruines, en se couvrant des rames et du feuillage de ses jeunes ans. Le voy geur ne verra qu'une écorce dans cel charpente; le physiologiste, désormais, découvrira une série de loges qui ont si vécu aux désastres du temps, en acqu rant chacune l'indépendance du tronc

913. 6 On a remarqué sur certains bres, et surtout dans les contrées boréal que la face du tronc qui est exposée nord prend moins de développement celle qui est exposée au midi; que les q ches concentriques, observées sur tranche transversale, ont moins d'ép seur, sur la portion exposée au nord, sur la portion exposée au midi. Ce fait se peu concevable, si chaque emboîten constituait une unité, un seul et même gane; car, à la fayeur des communical organiques, de l'échange mutuel des borations, de la compensation des si tions végétales, l'uniformité de struc serait la résultante de toutes ces im sions de différentes puissances. En adtant, au contraire, l'indépendance, co organes, de toutes les loges du u tronc, il est évident que les loges, qu ront exposées continuellement à l'influ directe des rayons lumineux, prend un développement plus rapide que qui languissent à l'influence du nord

in punières jouerent, à l'égard des sesois, le rôle d'up individu végétal d'une some chande, par rapport à un individu de ninc sepèce végétant dans une contrée epunierale; le peremier, somme on le mi, perient, dans le même espace de tops, à des dimensions multiples de celles de sessed.

MAP Les agriculteurs forestiers déipent, sous le mom d'arbres gélifs , des mes, dont une tranche transversale primate cà et là des plaques d'aubier enminima dens la substance ligneuse; phémains qu'ils désignent encere sous le un degeliums entrelandés. En expliquent isprésence des corps étrangers dans la missace du ligneux, nons avens donné faplication de la formation de ces pla-🗪 hétérogènes : ce sont en effet des sintate de l'influence du froid, sur les portions les plus déligates ou les moins lim esposées de la périphérie du trouc. l'arire par la que la portion attaquée m impede de most , comme ei son tissu duit mécaniquement désorganisé. Cette partien de l'aubier, cotte loge du tronç mu dens stationnairs, pendant que ses mine, à desite, à ganche, en bas et-an hat, continuent la marche de leur déveimpenent, at se rapprochent toutes enmile dans la lacune où leur congénère litélat; elest un nodule de désorganimin, qui reste emprisonné dans une minimes disborante, et qu'on ne reineure 🎮 🖚 épaque ed la soie e mis è nu l'infiner de trons.

Mi. & On a observé que la branchania d'une manipe suit an développement à inscha-passe qui part de la partion encapendante du trane. Le capport de mannication on de sympathie des deux mans, l'un somprrain, l'antre aérien, ain sur, se dessine parfois, en soulevant limes du trome, comme par un effort menime, depuis le point d'insertion de l'anjusqu'un point d'insertion de l'antre; de put esillie musculaire ne s'écurte plut de la direction verticale, direction philatent les lagas qui entrent dans la maine du trone. Chaoune de ces lagas et me vésicule élaborant sur une vaste

échelle; c'est une cellula doublement polarisée, ayant son pôle supérieur et son pôle inférieur qui agissent tous deux avec une puissance corrélative, qui agissent avec la même intensité, en sens contraire. Dès que le pôle supérieur s'anime d'une nouvelle vie, qu'il donne naissance à un rameau aérieu, le pôle inférieur s'anime d'une vie égale, d'une puissance de création égale, d'une direction contraire de même énergie, et il donne naissance à un rameau souterrain. dont le développement marche d'une manière parallèle au développement du rameau sérien. Par la raison des contraires, le coup qui frappe l'un se porte sur l'autre: si l'op tranche la racine, op éperve le ramean sorrespondant, et vice verse, noueva que la communication de la racine et du rameau ne soit pas soulement apparente. mais directe et réelle.

916. 9. Les rameaux sérians ne tisest pas leur origine des couches externes du bois, mais leur point de départ se trouve aux environs de l'étui médullaire, et leur passage à travers toutes les couches conceptriques à la meelle est grandement indiqué per la différence de structure et d'aspect. Dans tout leur trajet, an effet, la concentricité des couches offre une selution de continuité; nous en ayons déjà donné un exemple (552) par l'anatomie de la jeune tiga du pêcher, prise à la hauteur du hourgeon (pl. 11, fig. 1); le bourgeon (g) y part évidemment de l'étui médullaire (mp).

D'après la théoris, cela devait être; car la formation du hourgeon azillaire est egutempozaine de la formation de la tige qui le supporte; que dis-je? de la création de la glande (540) dont la tige n'est ellemême que le développement. Le bourgeon azillaire est donc une des créations internes de la glande devenue tige; c'est un des premiers ovules externes de l'une de ses loges; il doit tirer son origine de la paroi génératrice des ovules, de la columelle qui résulte de l'agrégation des lignes placentaires. Or, le développement ultérieur du tronc en diamètre pe saurait changer après coup; le point d'insertion,

Digitized by Google

les parties d'un même tout ne se déplacent pas en avançant ensemble. Les loges, avec leurs ovules externes, croîtront donc de front avec la portion radiculaire du bourgeon, qui semblera, non pas en être émanée, mais s'y être enfoncée après coup, lorsque, par la dissection, on suivra la marche contraire à celle de la théorie, c'est-à-dire qu'on procédera, non plus du dedans au dehors, par la pensée, mais du dehors au dedans, par la scie et le scalpel.

917. Quant aux bourgeons adventifs, à ceux qui sont postérieurs et non contemporains à la feuille, ceux qui ne naissent pas dans l'aisselle de la feuille, mais qui percent l'écorce d'un tronc ligneux, sans affecter une place fixe, leur point d'insertion intérieur variera selon la région qu'occupe l'organe générateur, selon qu'ils seront une création d'un ovule de troisième, deuxième ou première formation; mais ils ne présenteront pas d'autre différence, sous le rapport qui nous occupe, avec les bourgeons axillaires et primitifs; c'est une dissérence de date et de région. Ainsi, les bourgeons adventifs, qui partent des troncs de saule rongés intérieurement par l'âge, ne sont certainement pas une création de la columelle du tronc.

918. 9º Lorsqu'on enlève toute l'écorce d'un arbre, sans endommager la partie élaborante du tronc, la substance de l'aubier, une nouvelle écorce succède à l'ancienne, mais avec des caractères de verte jeunesse que n'offrait plus celle-ci. Ce fait ne s'explique bien que par la présente théorie, et non par celle qui ferait jouer à l'écorce le rôle d'un organe générateur d'organes de même ordre. En effet, rien ne vient de rien; si l'écorce seule était capable d'engendrer l'écorce, une fois l'ancienne enlevée, il n'y aurait plus d'espoir d'en voir renaître une nouvelle. En admettant, au contraire, l'écorce comme un organe qui a fait son temps, comme une enveloppe épuisée, comme la dépouille d'un tissu plus interne qui a vécu, elle se reformera tant qu'il y aura des tissus qui vivent encore.

En effet, si la décortication est faite avec certaines précautions, qu'elle n'intéresse pas les couches qui conservent encore des rapports de communication avec les conches élaborantes, si surtout la portion externe qui continue à s'épuiser au profi des organes internes, si la liber est res pecté; les couches les plus externes de l'aubier, se trouvant en contact immédia avec la lumière et l'atmosphère, élabore ront la matière verte, de la même manièr que le faisait, dans le jeune âge, l'écoro enchàssée entre son épiderme et son liba Sous cette couche verte, viendront s'ap pliquer successivement les libers de chaqu année, tels que les feuillets d'un livre qu ont été lus; et lorsque la nouvelle envi loppe corticale aura fait son temps, au épuisé sa matière verte, qu'elle subir à son tour les effets de l'air qui dévore que la lumière avait vivifié; lorsque : surface crevassée et desséchée ne se plus qu'une croûte inerte, au-desso d'elle se reformera une nouvelle coud verdâtre, par la même succession procédés; et, tant que l'arbre n'aura p été frappé au cœur, il aura toujours p devers lui de quoi refaire sa dépouille soleil.

919. 10 A plus forte raison, si, au li de la totalité de l'écorce, on se conte d'en enlever un lambeau. Mais, dans cas, on observera toujours une différe entre l'écorce de l'ancienne formation et corce de la nouvelle, entre la cicatrice l'ancienne peau. Or, si l'écorce se répa par l'écorce, si le tissu de la nouvelle! tait que la continuation réparatrice du ti de l'ancienne, il s'ensuivrait que les tra de la cicatrice s'effaceraient avec la c trisation, que la plaie se recouvrirait le rapprochement progressif des lèvre non par la formation d'un nouveau 🗗 C'est le contraire qui arrive ; on distin toujours, à quelque époque que ce ! la substance de nouvelle formation substance de formation ancienne ; on toujours assigner la place où l'une et celle où l'autre commence, car l appartient à des tissus plus ancient l'autre.

990. 11º On a observé qu'en pratiquant ue ligiture serrée autour d'une tige lipare à écorce encore herbacée, il se seme peu à peu, en dessus et en dessous, mourelet circulaire; mais le bourrele spérieur est toujours le plus considémit. Cefait ne prouve qu'une seule chose, des que l'accroissement des végétaux ne surait se passer des produits de l'élabomios des organes supérieurs, des orgamberbacés; or, la ligature rompant en partie la communication immédiate des ouches qui lui sont inférieures avec celles qui lui sont supérieures, celles-là ne regirent plus qu'indirectement les produits diborés que celles-ci reçoivent dans toute bur richesse et dans toute leur primeur; l'acroissement de celles-ci doit donc être ples rapide que l'accroissement de cellesli. Cependant les couches inférieures ne hisent pas que de continuer à vivre et à coitre, quoique dans de moindres propertions, ce qui n'aurait pas lieu si elles recevaient la vie que des couches qui leur sont supérieures. Du reste, le conraire est démontré par la décortication malaire; car l'écorce se reforme à la in sur toute la surface de la plaie, et 🔤 pas seulement en avancant de haut en

21. 13 Les écorces n'offrent pas toutes la mine structure, de même qu'elles n'éliment pas toutes les mêmes produits; leu mitamorphose ne s'opère pas d'après main identique, de même que de leurs andres ne résultent pas les mêmes sels, de leurs débris ne renaissent pas des véptations de même nature; les parasites de l'écorce changent avec la nature du véptal, et toutes les écorces ne se réorgations, et toutes les écorces ne se réorgations pas en productions cryptogamiques de même structure. L'écorce du chêne paduit le tan, chez le plus grand nombre despèces; celle du Quercus suber produit le tage.

N'est-ce que le *liége?* Avant d'en délimiter l'analogie, voyons comment on Mient dans les bois des régions méridioles la France.

Alige de 10 à 15 ans, on fait la première de cette écorce. Celle-ci n'est bonne

qu'à brûler pour faire du noir d'Espagne. Sept à huit ans après, on obtient la seconde tire, qui ne sert qu'à faire des bouces de vaisseaux, ou à tout autre usage d'une nature aussi grossière. Au bout de huit autres années, on fait la troisième tire; le produit' de celle-ci commence à être de bonne qualité: plus l'arbre vieillit, plus les produits périodiques s'améliorent : un arbre exploité avec cette régularité et avec les précautions convenables, dure jusqu'à cent cinquante ans, et plus. La saison favorable pour enlever cette écorce est celle de la seconde séve, en juillet et août ; à cet effet, on fend l'écorce avec une petite cognée dont le manche se termine en spatule ; on pratique sur la surface du tronc, selon que l'arbre a plus ou moins de circonférence, jusqu'à quatre incisions longitudinales, également distantes; ensuite, avec le dos de la douille, on frappe doucement sur l'écorce, pour l'aider à se détacher spontanément; et on achève de l'enlever, en introduisant le bout spatulé du manche de la coignée entre l'écorce et le bois. On prend garde, dans cette opération, de ne point toucher à la pellicule intérieure, au liber, que les habitants du pays ont qualifié du nom de lard; ce lard est à leurs yeux la couche génératrice du liége, et son altération retarderait la formation d'une nouvelle production.

Le liège est, ou blanc, d'une structure molle, et pour ainsi dire cotonneuse (c'est la plus mauvaise qualité), ou jaune, élastique, d'un tissu continu, sans gerçures et sans crevasses (c'est celui de la meilleure qualité). L'arbre qui le produit redoute le froid et la neige; il se plaît dans une atmosphère chaude et humide.

En examinant de plus près et d'une manière comparative la structure de l'écorce de liége, on découvre qu'elle n'a plus aucun rapport d'analogie avec l'écorce normale des autres végétaux; elle n'est plus un agrégat de feuillets superposés, comme l'écorce du Tilleul, du Mûrier, etc., mais une couche continue, offrant, sur ses tranches transversales, la continuation des rayons médullaires du tronc, ainsi que les traces veineuses des couches concentri-

ques. Ce lissu n'est réellement pas un debris, mais une houvelle production; et cette notivelle production n'est hi ligheuse ni corticale; elle est distincte du bois, elle est distincté de l'écorce; dont les caractéres extérieufs se conservent tout abssi bien chez le Quercus suber, que chez le Quercus robur et autres espèces de ce gente. C'est une production, si je puis m'exprimer ainsi, subcorticale, une production née à l'ombre de l'écorce, aux dépens de l'tine off de l'autre substance ou du ligneux; ou de l'écorce qu'elle sépare entre elles; c'est till enfant de l'ombre humide et de la décomposition; on plutôt de la transformation du bois; c'est une substance fongueuse; c'est un champignon subcortical.

922: Et ce gehre de production n'est pas le privilége exclusif d'une seule essence d'arbres; elle peut haître sur tous les troncs vieillis, sur les rameaux amputes et abandonnés à l'action de l'air et de l'humidité sombre; il n'est pas de morceau de bois qui n'en offre des traces, plus ou moins avancées, après avoir séjourné quelque temps dans la cave, pour vu qu'il n'ait pas élé écordé d'avance; on voit; en effet, le luta, le liège blanc; s'étendre, en larges plădues, entre l'écorce et le bois, avec tous les caractères d'une substance de nouvelle création; d'une production parasité et fongueuse; le ffégé est là à son debut ; les besoins domestiques ne lui laissent pas le temps de croître et d'achever le tercle de ses analógies ; peut-être aussi lui manque-t-il quelque chose qu'il ne retrouve que sous l'enveloppe d'une écorce exposée au grand jour. En effet, lorsque le germe de cette nouvelle production rencontre le concours de ces circonstances favorables; que son développement lent et progressif n'éprouve ni interruption ni obstacle, elle finit par acquérir tous les caractères, sans en excepter un seul, du liège qui végète à l'ombre de l'écorce du Quercus suber.

Or, le concours de ces circonstances favorables au développement fongueux du liège paraît se trouver dans le tissu du bois de charpente, recouvert d'une couche de couleur à l'huile, qui forme comme

une écorce artificielle à ce beis équiti; aussi ai-je souvent rencontre ce produit sur les trevasses accidentelles des barrères qui barrent les allées des bois des cuvirons de Paris; le liège s'y étend en plaques de la plus grande pureté, en coussinets élatiques, jaunes; veines des mêmes veines que le bois, mais d'une manière plus espècée; exhalant la même odeur que le liège, se laissant comper au canif ou à l'emporte-pièce de la même manière que le liège, et fournissant enfin les plus beaux beuchoss que j'aie jamais vus dans le commerce.

Que ces coussinets soient d'origine forguette, l'observation suivante achèren de le démontrer:

Sur une barrière peinte en vert qui se trouvait dans l'allée conduisant de k grande route de la forêt de Bondy à la petite chapelle de Notre-Dame-des-Anges, je tencontrali en 1825; un de ces larges coussinets, qui, ayant soulevé son écord artificielle, se développait horisontile ment au contact de l'air. J'y retourna l'année suivante, et je le retrouval intact mais sa surface, sur plusieurs points, s'or ganisait en tubes reproducteurs; elle pre nait les caractères des Bolets; les per tions horisontales revêtaient les caractère du Boletus favus; les portions perpendi culaires, celles qui s'attachaient au po teau, révétaient teux de la forme que k cryptogamistes ont si mal à propos des gnée sous le nom d'Agaricus labyrinthi formis; cette forme n'est qu'une simp modification de la première; due à la 🕷 férence de position qui a ouvert les tubi dans le sens du développement, dans sens vertical, et en a fait des gouttière d'alvéoles qu'ils étaient. Ces deux form de Bolets étalent placées à une certain distance l'une de l'autre sur le même 🕶 sinet; mais sur leurs bords respectifs! remarquait de nouveaux plis qui pre raient de nouveaux tubes; en sorte 🕊 était aisé ile pfévoir que, tôt ou tard surface entière du coussinet devait envahie, et devait, en se plissant, se d vrir de cavités reproduc**trices de l'espl** ét, à cette époque, nul cryptogamiste a rait hésité à la classer dans les fongot

sprinstiques. L'industrie ne laisse pas as lige de Quercus suber le temps de mater l'écorce naturelle, pour venir se tales as contact de l'air-

Ms. Après tous ces résultats, demander countil se fait que le Quercus suber ait à popriété de produire régulièrement la minuse cryptogamique du liégé entre mobier et son étorce; comment il se faique le germe de ce parasite se trouve rejers dans la substance de cet arbre, c'es demander la solution d'une difficulté qui ne représente dans l'étude de toute mire production cryptogamique; c'est valoir remonter à des causes dont la surce le soustrait à tous nos moyens d'observation; fci notre but n'a été que de constater l'amalogie des leffets, et cette analogie, sous croyons l'avoir rendue évidente.

924. 15º Nons venons de démontrer qu'à la rigueur le liber est dans le cas de produire quelque chèse; mais la faculté reproductrice que nous lui avons reconme est une faculté à rebours de celle più lui prétait auparavant; c'est la familie reproductrice de la décomposition.

- 14 On est maintenant en état de suprendre comment les différences les pia frappantes dans la structure du trone de divers végétatix ne sont que des mo**destinos de développement d'un inême** me de toit, au premier evup d'œil, ce 🏴 🌬 🐞 🕯 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 🕶 late, depuis la hampe spongieuse des montylédeues aquatiques et autres; **ide que l'Alismit**, le Nymphæa, le Spar-严端, etc., jusqu'au trone si tompacté ###ré da Chéne. Soit, par exemple, le Pich de la seuille d'Alisma plantago. 🖦 k structure interne est celle des **impes aquatiques dont nons vénous de** Peier; la pl. 4, fig. 1 , en offre la coupe manale; on y remarque une cold-🖦 we moelle (md), d'où partent en Appendit des loges velitiaires (l, l, l, ce), Piètendent de la base au sommet de ides, et qui sout vides et remplies d'air 🖦 phérique. Or, si ces loges cellulaires rimitat pas avorté, que leurs ovules se developpés librement et progresfrank, sans rencontrer ancun obstacle, la même coupe transversale eut offert un tissu serré, avec les mêmes rayonnements, qu'ici nous reconnaissons comme les parois qui séparent les loges, mais qu'alors on eût désignés sous le nom de rayons médallaires. Mais les parois de ces larges et longues cellules vides ne sont pas simples dans leur organisation; elles n'en sont pas réduites à la pellicule membraneuse qui forme la paroi de toute vésicule organisée, pas même à la pellicule double qui résulte de l'agglutination des parois des cellules contigués. En les examinant à une loupe d'un faible grossissement, on reconnaît qu'elles se composent elles-mêmes d'une couche de tissu vellulaire de moindre dimension; qu'elles sont tapissées de cellules secondaires qui se sont arrêtées à ce premier développement (pl. 4, fig. 7) : et on prévoit que, si leur développement eut été indéfini , la cavité de chaque loge eut été ensin envahie, et se serait remplie, de la base au sommet, par un tissu cellulaire de même élaboration que celui de toute la plante, tissu cellulaire lâche et paresseux ; et, dans ce cas, les parois de nos grandes lopes, que nous distinguous si bien sur le pétiole spongieux de l'Alisma plantago, réduites à leur substance propre, auraient disparu, pressées sur tous les points par de plus Visibles organisations; et si quelques vaisseaux s'élaient formés, de distance en distance; dans leurs intéretices, on aurait eu sous les veux la structure la plus ordinaire des tiges mbnucotylédones, e'est-à-difé, une tranche médullaire marquée de points espacés.

— Le pétiole de la fieur de Canna (pl. 4, fig. 2, 4, 5) offre une organisation un peu différente. Les cellules (ce, fig. 2) ne rayonnent pas, mais divergent à droîte et à gauche; elles n'arrivent pas jusqu'au sommet du pétiole, ainsi que le montre leur section longitudinale (fig. 4); mais elles s'étendent du centre à la tirconférence; chacune d'elles produit dans son sein un rudiment d'une autre, qui se détache de l'une des parois, en forme de diaphragme brisé, comme le montre une section longitudinale (fig. 5) plus oblique que la section longitudinale (fig. 4). Ces exem-

ples nous suffisent pour établir le principe; nous reviendrons plus bas sur les applications.

5º Revue rapide des systèmes antérieurs sur la structure et le développement du tronc.

925. LIBER. Jusqu'à Adanson, les anatomistes n'ont vu dans le liber que l'assemblage des couches plus intérieures de l'écorce. Cette opinion approchait le plus de la vérité; et si, pour eux, l'écorce n'eût pas été un organe végétant et chargé du soin de se régénérer par une élaboration qui lui fût propre; si leur théorie, au lieu de procéder du dehors au dedans, avait suivi la succession des développements du dedans au dehors, elle eût été, sous ce rapport, aussi complète que possible.

926. Malpighi et Duhamel expliquèrent la formation des couches corticales et celle du ligneux, en admettant que, tous les ans, il se forme, entre le bois et l'écorce, une substance organisatrice, analogue à celle des plaies, et que le premier nomma cambium; cette opinion était celle de tous les cultivateurs. Ces auteurs avaient observé; mais ils n'avaient pas suivi; et ils liaient, par le raisonnement, des circonstances dont l'observation directe ne leur avait pas permis de surprendre la filiation.

927. Mais, plus tard, on ne chercha pas même à vérifier cette manière de voir, par des expériences nouvelles. L'on écrivit [1] « que le liber est une herbe vivace (nous transcrivons), qui produit, par son développement, les nouvelles racines, les nouvelles branches, les seuilles, les sleurs et les fruits, qui s'endurcit en vieillissant, et qui, au lieu de se détruire, se change en bois, et augmente la masse du corps ligneux..... Tant que dure la végétation, le cambium suinte entre l'écorce et le corps ligneux, forme de nouvelles lames de liber. lesquelles remplacent celles qui se sont transformées en bois.... Au temps du repos de la végétation, la partie du liber, la dernière organisée, demeure inactive catre le corps ligneux et les couches corucales.... La force vitale des plantes réside essentiellement dans le liber. Une bouture dépouillée de son liber ne s'enracine point, parce que c'est le liber qui produit des racines..... Le liber endurci, de verdatre qu'il était, devient blanchatre, et prend le nom d'aubier.... Lorsque le liber est converti en bois, il cesse de croître et de se développer. » Nous cessons de transcrire; cet extrait donnera une idée milisante de ces malheureuses innovations qui ont retardé de vingt ans l'introduction d'une méthode philosophique, en éloignant les bons esprits d'une étude qui, libre de tout contrôle, paraissait se prêter, avec une si désespérante facilité, aux réveries du premier venu.

928. La seule expérience sur laquelk s'appuyait cette théorie est due à Duha mel, qui, ayant fait passer un fil de méta à travers le liber et l'aubier, et en ayas renoué les deux bouts par-dessus le liber s'aperçut, après quelque temps, que l cercle formé par le fil était logé tout entie dans l'aubier. Mais comment cette exprience prouvait-elle que le liber ne s'éta pas oblitéré, alors qu'on le croyait tranformé en aubier? On ne s'arrêtait pas une difficulté semblable, à cette époque

Or, l'explication de cette expérient rentre dans celle que nous avons donné au sujet des corps étrangers que l'étrouve au sein des couches ligness (909); et si elle prouvait quelque chor comme expérience, ce serait contre théorie de Duhamel; car, si le liber égénérateur de l'aubier, on devra néce sairement remarquer une différence at table entre la portion du nouveau cer ligneux qui correspond à la ligature, le reste du cercle qui a pu s'élaborer brement. C'est ce qu'on ne s'est nulleme donné la peine d'observer.

929. Mais les observations suivan serviront de réponse péremptoire à tou les idées de ce genre.

Admettons que ce que Malpighi et l hamel ont désigné sous le nom de ce bium, corresponde au liber observé à

<sup>[1]</sup> Éléments de physiol. végét, et de bot. 1815. t. I, p. 104 et suiv.

peque de son existence printanière, il est évident, dès-lors, que le liber est un organ dégénéré et non un organe génerden; car le cambium est un tissu ermie, ou plutôt désorganisé, qui sinte par tous les pores, qui se résout ser tentes ses surfaces en mucilage. Or, la organes qui reproduisent leurs tissus, ou qui commencent à se développer, l'effrent rien d'analogue; comme toutes leurs cellules élaborent, que nulle d'entre elles n'est éventrée, elles gardent kers sucs dans leur sein, et leur surface l'et jamais baveuse; ce dernier caractère est celui de la vieillesse, de la décomposition ou de la désorganisation. Vaton l'ovaire, l'ovule, l'étamine, suer le macilage à leur début ? Comme tout est lisse sur leur surface! comme tout est symétrique dans la configuration de leurs éléments! La flaccidité et l'aspect mucibeineux du liber annoncent donc une sabitance qui se désorganise et qui a fait sen temps.

30. L'anatomie achève de le démonber; en effet, les cellules de tout tissu de nouvelle création offrent, sur la trande longitudinale et transversale de l'orpe, une configuration régulière ; elles \* pressent toutes également, et résistent bates également à la pression, d'où réme leur forme polyèdre régulière; car bens jouissent de la même puissance d'ébontion, et sont remplies de la même mance organisatrice. Le cambium, au contraire, dès qu'il se laisse détacher k forme de liber, n'offre que des sibles qui tendent à s'aplatir de plus en 📥, à s'affaisser en s'épuisant, et à pendre les configurations des cellules conticules et épidermiques. Le liber est 🖦 , comme l'épiderme , un cylindre qui \* fait son temps, et qui est resoulé par les mas plus internes, au développement impels il a sacrifié sa substance. Pour esprit observateur, cette réfutation at inéfragable.

Cest ainsi que le périsperme des légumilemes est refoulé par l'embryon, sous la feme d'une pellicule imperceptible, sous la feme d'un liber, C'est ainsi que le test si épais de la noix, dans le jeune âge, est refoulé en une pellicule jaunâtre et veineuse,
et que le périsperme, d'abord si épais,
du même fruit, après avoir fait son temps
au profit de l'embryon, se réduit en une
pellicule blanche comme la neige, qui va
se joindre à la paroi du test, et semble faire
partie de sa substance; à un âge intermédiaire, ces deux organes sont de vrai
cambium.

Partout, en effet, la graine nous démontre le tronc.

931. MORLLE. Nous n'en finirions pas, si nous prenions l'engagement de rapporter en détail toutes les opinions qui ont été émises sur la présence ou l'absence, sur la structure et sur le développement de la moelle. Comme les rapports des divers organes du tronc ne se liaient point, dans l'esprit des physiologistes, par le fil de l'analogie, les discordances et les difficultés se multipliaient selon qu'on observait cet organe sur telle ou telle plante. Ces difficultés sont toutes susceptibles de recevoir la solution la moins arbitraire, une fois qu'on a obtenu la formule du développement du tronc (540).

932. En esset, de même que tous les fruits n'ont pas une columelle centrale; que la forme de l'organe peut varier en raison du nombre des loges, de l'accroissement et du nombre des ovules; que cette columelle, chez certaines plantes, perd chaque jour de ses dimensions, à mesure que les ovules qui la refoulent grossissent ; de même que son tissu central est susceptible d'engendrer des vaisseaux longitudinaux, ou d'épuiser d'une manière précoce les sucs de ses cellules; de même la moelle, ce centre d'un organe formé d'emboîtements concentriques, ou rangés circulairement sur la paroi d'un emboîtement central qui les engendre, la moelle, disons-nous, peut être centrale ou excentrique, selon que ce centre générateur tubulaire aura produit des loges par toute sa circonférence, ou par une seule portion plus ou moins étendue de sa surface; elle jouira d'un diamètre plus ou moins grand, selon la nature des végétaux; elle pourra diminuer chez les uns avec l'âge, et rester stationnaire chez d'autres; s'entichir d'organes vasculaires, ou conserver son tissu cellulaire sans mélange; continuer à végéter, ou s'oblitérer et se dessécher sur place, selon l'espèce, l'âge, l'exposition du végétal. Enfin les caractères de la moelle, simples modifications du même organe, sont dans le cas de varier, dans les mêmes limites que les caractères de tous les organes des végétaux.

953. Ches certaines graminées, la moelle s'arrête dans son développement, des le premier age; et l'entrenœud est fistuleux (pl. 10, fig. 5); ches d'autres, elle continue à végéter, à s'enrichir de rangées circulaires de vaisseaux longitudinaux (pl. 10, fig. 2), et la tige de ceux-ci est pleine à tous les âges. Les tiges herbacées ont une moelle plus large que les mêmes tiges devenues ligneuses; les arbrisseaux en ont une plus grande que les arbres. Le sureau en possède une très-forte. Le figuier, le noyer en ont une qui se dessèche comme celle du sureau. La moelle du chêne, du poirier, du pommier, du noisetier, de l'orme, se réduit successivement, refoulée en dedans par les accroissements lignéux, tellement qu'elle disparaît en apparence à la première vue. Dans le bois d'ébène, le galac, le bois de fer, ce cône central ne se distingue du reste du ligneux que par sa place, et non par sa structure.

Les discussions deviendraient interminables si, à la manière de nos devanciers, on continuait à baser la théorie sur l'une ou l'autre des modifications de cet organe, pour en faire la règle générale, et pour réduire toutes les autres formes au rang des exceptions. C'est par cette méthode que la physiologie végétale s'apprêtait à recevoir autant de lois qu'on rencontrait de formes; car, bien loin de commencer par voir beaucoup de détails avant de les grouper en une généralité, on se hâtait de généraliser le premier détail que le hasard offrait, de préférence à l'observation.

934. Que la moelle soit spongieuse chez les uns, et pleine chez les autres, ce fait n's rien de plus étonnant que celui de l'existence des grandes loges vides de suc et remplies d'air, que l'en rencentre se tant de tiges, tandis que d'autres ont sa tissu si serré. Que la moelle se dessèche dans le cœur même d'un végétal vivant, cela n'a rien de plus étennant que es qui arrive à certains troncs, que le temps rouge, jusqu'à ne leur laisser presque que l'écorce, et qui ne s'en couronnent pas moiss tous les ans d'une belle végétation.

955. La moelle, dans les trobes signisés sur le type d'un ovaire pluriloculaire, est tout dans le principe : c'est l'organt générateur; elle finit par n'être plus rist dans la suite, quand sa génération se suffit à elle-même; quand ses ovules, rangés et développés circulairement autour de ses cylindre, se sont changés en graines doilles d'une incessante germination; quand es fin chacun de ces organes de second formation a acquis une vie indépendant qu'il est devenu un tont à son tour.

956. AUBIER. Les principes que set venons d'établir à l'égard de la moelle s'appliquent avec la même justesse à l présente et à l'absence, aux dimensions à la coloration, et aux autrés caractère différentiels que peut présentet l'amis selon les espèces chez lesquelles on l'em mine. Le péricarpe de la pêche est-il cel de la pemme, le péricarpe de la poma celui de l'œillet, etc. ? De même l'aubit varie par rapport au ligneux, selon k différentes espèces de troncs ligneus. est très-distinct dans l'Ébène, le Chési le Pin, etc.; tout est aubier, au contrait dans le Bouleau, l'Aune, le Tilleul. Disti quez un bois et un aubier dans l'Ortie, et à une époque plus ou moins avanci Dans le jeune âge, au contraire, et l'époque où la tige est encore herbass on y distingue, comme chez les fruit l'analogue d'un ectocarpe qui doit jou le rôle d'aubier, et d'un endocarpe doit jouer telui de ligneux, toutes les f que la tige est destinée à de plus amples veloppements. Ainsi, sur la tige herbacée l'Epilobium roseum (pl. 34, fig. 9), on d tingue très-bien ; au-dessous de l'écorse ( une couche concentrique blanche (4 et puis une couche verte plus interne ( qui représentent, aussi bien qu'on

en heit de le désirer, l'ambier et le bois , autur de la large moellé centrale (md). L'Ephine tettungulare renferme les mens signes et dans les mêmes rapport, su la seule modification de la confignite extérieure.

M. FERNATION ANNUELLE DES COUCHES members of bois. Les premiers oberateurs avaient déjà rémarqué que le mit des couches ligheuses d'un tronc specte avec l'âge du végétal ; en sorte me, et divisant le chiffre de l'age du vépri per celui tla nombre des couches, ou reiptequement, on tlevait obtenir le nomhe des couches qui se forment chaque usée. Quoique ces observations n'aient pa être faites avec toute la précision démble, ear de simples particuliers ne sont pu appelés à suivre avec précision des dertations séculaires , cependant on est resé d'accord sur ce point, que tous les a il se forme au moins une nouvelle conte toncentrique ; de manière que le mabre de couches que l'on compte sur la inguer du rayon de la tranche transverm funtrone, donnerait exactement l'âge \* régétal, s'il était facile de les distinper settement les unes des autres. Mais renarque que l'épaisseur des couches dies à mesure qu'on se rapproche da ente, et qu'elle augmente à mesure qu'on te deigne; aussi les distingue-t-on à Pie les unes des autres autour de la mel, ce qui doit nécessairement ne im, a ce moyen d'évaluer l'âge d'une Per que la valeur d'une approximation. leurir d'une certaine distance de la cirmirence: Quelques physiologistes ont Madu, en outre, que, sur certaines pates, il était possible qu'il se formât in conches par an, c'est-à-dire autant te seves; et je ne sache pas que cette Pision ait jamais été ni établie, ni réfutée le les faits. Ce sont de ces expériences relles la vie et la bourse d'un simple Printer ne tauraient suffire; l'État, 🖛 meins un corps savant, possesseur fortune considérable, seraient seuls heade les poursuivre avec un espoir mais d'arriver à un résultat ; mais il paraît 🏲 les corps savants n'ont pas reçu des fonds pour les consaîrer aux progrès des sciences. Quelles découvertes a jamais provoquées la fortune de M. de Monthyon?

En attendant que l'expérience directe nous vienne en aide à cet égard, cherohons à demander à la théorie la valeur de cette indication.

938. On a prétendu que ces conches s'ajoutaient chaque année du dehors au dedans; qu'elles se formaient par juxtaposition; que les anciennes servaient de noyau aux plus modernes, absolument de la même manière que se forment les couches inorganiques des caculs urinaires, ou celles des nodules minéralogiques. La nature, qui, de l'avis de tout le monde, ne procède au développement des végétaux et des animaux que par intussusception, auraitici déviétout à coup de ce type, pour reprendre celui sur lequel elle moule les minéraux; elle aurait cessé d'organiser le végétal, sur sa portion essentielle, dès qu'il serait arrivé à une certaine dimension; elle se serait contentée de le badigeonner, qu'on me passe cette expression. Quand on procède à l'étude de la nature par sauts et par bonds, on est exposé à lui prêter une marche aussi peu suivie. Mais il est évident que cette théorie, qui, du reste, ne s'appuyait sur aucun fait dûment observé, ne saurait désormais être soutenable; car on sait que les couches les plus voisines de la circonférence du tronc sont toujours, et sans exception, plus épaisses que les couches plus internes, et que l'épaisseur de chacune d'elles est en raison inverse de la distance à laquelle elle se trouve du tube cortical. Or, dans le système que nous réfutons. chacune de ces couches serait formée par la concrétion, si je puis m'exprimer ainsi, d'un mucilage séveux, qu'on a nommé le cambium; il faudrait donc admettre que ce mucilage aurait d'autant plus de puissance et d'autant plus d'épaisseur, que le tronc serait plus avancé en âge ; il faudrait admettre, contrairement à ce que nous voyons partout dans le règne organique, que les produits de la génération sont en raison directe de la vieillesse, que les organes usés sont les plus vigoureux; ce qui implique contradiction dans les termes,

١

ي. يا ف

et ce qui heurte de front toutes nos idées sur la marche habituelle de l'organisation.

939. Quoiqu'on ait peu approfondi la question, qu'on se soit fort peu appliqué à la retourner sous tout es les faces, il est certain pourtant qu'on n'ira pas jusqu'à nier la régularité qui préside à l'organisation de chacune de ces couches; on admettra que leur tissu est soumis aux mêmes lois qui président à la formation et au développement de tout autre tissu; on admettra alors que chacune de ces couches a dû commencer par être moindre qu'elle n'est au moment de l'observation, qu'elle a du s'étendre et s'élargir par des acquisitions nouvelles, mais des acquisitions obtenues avec son propre fonds. Or, tout cela exclut l'idée d'une formation pour ainsi dire plastique, d'une application du dehors au dedans; tout cela nous ramène à la formation normale des autres organes végétaux, qui décrivent tous leur développement dans un sens contraire, qui ont tous commencé par n'être presquerien et qui ne sont devenus quelque chose que lentement et progressivement.

940. Si les couches se formaient par la concrétion de ce cambium, qui, d'après les physiologistes, est supposé découler de la cime du tronc vers la base, il arriverait que chaque couche serait plus épaisse vers le haut du tronc que vers la base, puisqu'à toutes les époques de la végétation les parties supérieures recevraient et s'assimileraient les nouveaux produits, et que les portions inférieures ne recevraient que le superflu de la substance. De cette manière, la forme du tronc devrait être un cône renversé, et c'est tout le contraire; car les couches concentriques ont toutes beaucoup plus d'épaisseur vers la base que vers le sommet du tronc.

941. On ne pourrait supposer que ces couches, une fois formées, restent stationnaires; dans le règne organique, le mot stationnaire est synonyme de mort. Une fois formées, chacune d'elles doit continuer à croître, ou bien chacune d'elles doit se dessécher et mourir, ce qu'on n'admettrait pas. Or, alors il faut que

les plus anciennes en formation soient beaucoup plus épaisses que les plus modernes; ce qui est évident, au moins pour les termes extrêmes, dans leurs rapports entre eux. Mais le contraire arriversit d'après les physiologistes qui admettent le système que nous réfutons, puisque les couches externes qui sont les plus épaisses seraient, d'après eux, les plus modernes.

942. Au reste, l'observation directe dé ment formellement toutes ces suppositions. Il suffit d'examiner la formation de ces couches sur une tige ligneuse, pou éloigner, à la fois, et la formation du de hors au dedans, et la formation par couche emboîtées. La fig. 3, pl. 11, qui représent comme nous l'avons déjà dit (878), un tranche transversale d'une tige de pi cher, montre assez clairement que, das le principe, ce ne sont pas les couche internes qui sont le moins épaisses. qu'ensuite le tronc ne se forme pas par de couches concentriques, mais par des ra gées circulaires d'organes indépendan les uns des autres, comme les loges d'i fruit; et, dès ce moment, l'accroisseme du tronc est susceptible, dans toules circonstances, de l'explication la plus int ligible. Tous les ans, la rangée circulai des portions externes d'une tige ligner se sacrifie au profit du développeme d'une nouvelle rangée d'organes, qui s nés dans la portion la plus interne de c que loge, et à celui du développement p gressif et proportionnel de toutes les aut rangées intermédiaires ; et le tronc gro par l'addition d'une nouvelle rangée, par le grossissement de chaque rangét particulier; le tronc ne cesse pas, de ci manière, d'être un tout, une unité, organe, qui croît sur le type de tous autres organes, qui perd au dehors répare au centuple ses pertes au dedi

Qu'il se forme ensuite une ou deux ches par an, selon le nombre de séver l'année, ou à l'époque de l'une seulen des deux séves, c'est une question set daire, dont la solution est dans le carvarier selon l'espèce de végétal, et peutmême en raison du concours de certa circonstances. Mais on conçoit, par to

ces considérations, que le nombre des concesquel'on peut compter, sur le rayon d'autrache ligneuse, ne saurait donner, dan l'êtat actuel de la science, qu'une aprécation approximative de l'âge du récal, en supposant même qu'on procede à l'observation avec plus de rigueur qu'un l'as apporte en général en physiologragicale; car dans cette étude en plein rat, on se contente de compter à l'œil st, et l'on néglige de toute nécessité, ou l'as confond dans une même unité, les conches trop peu épaisses pour être distagrées à la vue simple.

943. ACCROISSEMENT DU TRONG EN DIANÈ-TRE, s'APRÈS UNE AUTRE ÉCOLE. Le paragraple précédent a déjà préparé la voie à la réstation de ce système. En nous occupent, en effet, d'évaluer les indications frées du nombre de couches, nous n'avons pu nous dispenser de traiter de leur formation et de leur accroissement.

M. Ce qui a contribué le plus à égarer la physiologistes, sur la question de l'acmissement du tronc en diamètre, c'est 🎓 ե l'ont toujours envisagé dans l'état son entier développement, sans remonplus avant dans l'histoire de sa vie, # sus chercher à expliquer ce qu'il est r ≈ qu'il fut ; aussi , faute de pouvoir marker son organisation d'un seul coup in l'ont morelée pour l'étudier ; l'u-🗯 🖢 tronc a disparu à des yeux qui ne shaitmient qu'à en fixer des fractions; Frad la théorie a voulu lier après 🖛 ces membres ainsi épars sans ordre, 🜬 est restée impuissante, saute d'analo-🕦; elle est tombée dans l'absurde, faute induction.

Peu satisfait de la théorie fondée sur le lle qu'on prétait au cambium, La Hire sait entrepris d'expliquer l'accroisseleut du tronc en diamètre par une sucmien de fibres, qui seraient descendues le la base de chaque bourgeon entre l'éteme et le côme ligneux. Chacune de ces lleus surait fait l'office, comme on le lait, d'un coin qui dilate en déplaçant. Ce patème n'était pas fort ingénieux; car c'était par trop grossièrement mécanique; laus se jouit-il pas d'une grande vogue du vivant de l'auteur. Un demi-siècle plus tard, Dupetit-Thouars reprit ce système à sa manière, cherchant dans tous les livres, fouillant dans toutes les pépinières, des témoignages et des échantillons, qu'il amenait plus ou moins forcément à l'appui de ce rêve, qui ne l'a quitté qu'au tombeau. D'après lui, de la base de chaque bourgeon, part une radicule qui descend à travers le cambium, comme la racine de la plante entière à travers la terre, et qui, venant à rencontrer les fibres descendues des autres bourgeons inférieurs, s'anastomose avec eux.

Tant que l'auteur ne fut pas de l'Académie, on se contenta de le rendre ridicule; une fois qu'il eut été reçu, on se contenta de se boucher les oreilles, ou de déserter la salle au premier mot qu'il disait de son système; mais les étrangers s'en étant occupés, eux qui, placés à distance, jugeaient l'opinion de l'auteur indépendamment des habitudes du lecteur, les Français se trouvèrent dans l'impossibilité de garder plus longtemps le silence ; ils commencèrent à le combattre, et ce fut par de fort mauvaises raisons. Après la mort de Dupetit-Thouars, ils paraissent vouloir adopter ce système, parce qu'ils en voient arriver un autre dont l'auteur n'est pas encore mort; mais l'opinion de La Hire et de Dupetit-Thouars n'a pae plus gagné à être adoptée par l'Académie, qu'elle n'avait perdu à ses attaques; et nous pouvons la réfuter sans tenir compte de ce double élément de succès.

945. En admettant que le tronc grossissait par l'arrivée successive des fibres verticales, les deux auteurs s'étaient fort peu occupés de se faire une idée exacte de la structure et du développement d'une fibre; autrement ils auraient vu que les fibres se ramifient par des bifurcations, et non par des soudures.

946. Lorsqu'on suit la direction des fibres sur la surface complète d'une coupe longitudinale du tronc, de la racine au sommet, on voit que les fibres d'un côté viennent rejoindre les fibres de l'autre côté, et former un cul-de-sac; enfin, qu'elles s'emboîtent. Or, si les fibres des-

cendaient de haut en bas, des bourgeons qui se forment, vers la racine, elles continueraient leur route parallèlement jusqu'à l'extrémité des racines, et elles ne s'égarteraient pas de la verticale.

947. D'un autre côté, le trone serait toujours plus épais au sommet qu'à la base, vu que le sommet renfermerait toujours des fibres qui ne seraient pas encore arrivéea à la base; le trone serait donc toujours un cône renversé, ce qui n'arrive jamais.

948. On trouverait sur certaines régions du tronc la terminaison brusque des fibres descendantes, tandis qu'au contraire, toute fibre continue à se montrer, de l'endroit où on l'observe, jusqu'à la naissance de la racine ou du rameau.

949. L'empâtement du bourgeon sur le tronc maternel démontre jusqu'à l'évidence qu'aucune fibre ne s'en échappe pour descendre dans le cylindre inférieur. La radiculode du bourgeon caulinaire (pl. 10, fig. 1 rd) reste toujours distincte du tissu auquel elle tient, sur toutes les tranches longitudinales qui intéressent l'une et l'autre.

950. La greffe, par quelque procédé que ce soit, confirme cette dernière preuve, surtout quant le sujet est d'une autre couleur que le rameau greffé. A la longue, en effet, le sujet devrait prendre la couleur de la gresse, si les sibres venaient des bourgeons. On a cité fort sérieusement, en faveur de l'opinion de Dupetit-Thouars, le résultat de la greffe suivante, qu'il montrait, dit-on, de son vivant, à ses incrédules visiteurs. C'est une branche de Robinia pseudo-acacia, sur laquelle avait été greffé un jeune scion du Robinia hispida. Le sujet était mort, ajoutet-on; mais la gresse ayant continué à végéter, on voyait partir de sa base une sorte d'empâtement formé de fibres trèsdistinctes, qui embrassaient l'extrémité de la branche dans une assez grande étendue, et lui formaient une sorte d'étui. Cette observation, qui manque de tous les détails descriptifs capables de nous faire connaître la nature de ces fibres, est un fait connu depuis des siècles, et que Thouin [1] avait déjà réduit à sa juste w leur, sous le nom de greffe-virgile; c'e une greffe, pour ainsi dire, sus beis mor c'est une greffe dans un vase de terre naturel, au moyen de laquelle les ancie croyaient pouvoir greffer la vigne s noyer. Cette greffe ne s'unit jamais an a jet, mais elle y prend racine comme da un vase, et ce sont ces pacines, que l' désigne sous le nom de fibres, qui s'un cent indéfiniment à travers les tissus mo qu'elles déplacent, mais de haut en bi sauf les obstacles qu'elles rencontr dans leur tendanos spéciale. Les vérius greffes, celles qui réussissent, n'offr jamais rien de semblable.

951. Si l'on voulait demander à l'a tomie des preuves en faveur de l'opis de Dupetit-Thouars, on trouversit, ne se fiant qu'aux apparences, beaus plus qu'il ne voulait établir. On verrsi la vérité, une fibre perpendiculaire tant de la base du bourgeon, et sout accompagnée de deux ou trois autres | tant du même point ; mais en même 🕬 on découvrirait des fibres ascende partant également de sa base, en sorte l'accroissement en diamètre aumit autant par des fibres qui mentent 🕬 des fibres qui descendent, et qu'ain tronc devrait avoir le même diamètre dessus comme au-dessous du bourg ce qui n'est pas vrai.

952. Comment concevoir sette the sur les tiges articulées fistuleuses, i que celles des Graminées, de la Vigne, Chaque entrenœud est un tronc à qui ne communique avec l'entrenœu vant que par un simple contact des diaphragmes. Chacun d'eux ne poster seul bourgeon; et cependant ils ne es de se développer en diamètre.

965. Au reste, ou bien chaque le geen ne dennerait naissance qu'à une fibre descendante, ou il en produissi tinuellement de même nature. Ba premier cas, toutes les tiges deva avoir la structure des tiges memore.

<sup>[1]</sup> Cours de Culture, t. II., p. 361.

don; er les fibres partant des bourgem specés entre eux conserveraient
enville des espacements plus ou moins
canifolies, mais toujours faciles à être
étispés. Dans le second cas, on devrait
mir plus grand nombre de fibres sous
desburgeon, à meaure que le rameau
n éresperait davantage; or l'expéimes démostre le contraire. Enfin, une
backe du trons devrait offrir autant de
hiceux de points, autant de tiges partalles incressées dans la tige principale,
qu'ly atrait plus haut de hourgeons démoppés, ce qui est loin de se montrer à
liberration directe.

St. Comme, d'après l'auteur, toutes us fires radiculaires viendusient a'analesses avec les fibres inférieures, il a'enmè que plus on descendrait has vers la
lème, et meins on trouversit en nombre
l'ence fibreux dans le trope principal;
, sur loute tige développée de monocolédones, il est facile de a'assurer que les
lesses en bien plus grand nombre vers
lass qu'au sommet.

🎫. Nous pourrions énumérer plus de h hite qui sant en contradiction avec Muème, établi sur des dissections qui la distinguaient, certes, ni par la fies procédés, ni par l'esprit d'ob-India qui les dirigoait. Nous nous armen à cette dernière qui nous paraît Maphle. Si l'accroissement en diamèhad lieu que par les fibres qui descen-🏲 🚾 bourgeons , entre le ligneux et luce, il s'ensuit que, larsque la tige et i son premier bourgeon, elle pe haveir qu'une fibre, et ni écorce, im qui simule un cône ligneux; toute palors degrait commencer par être hie à un fil enchâssé dans une enveridermique. Au second hourgeon, derrait offrir deux fibres dans son in-🏧; au troisième , trois ; et elle ne peterait une apparence de cône in-🛰 📭 l'époque vers laquelle elle 🐽 couronnée, à son faîte, d'un certain Mede bourgeons. L'anatomie démon-E, par par jour, l'absurdité de cette

Ga'est pas tout : admettons la forma-

tion d'un corps ligneux, préalable à la formation des bourgeons; admettons que son développement ultérieur en diamètre ait lieu par la descente des fibres gemmairea, qui partent de la base des gemmes nouvelles. Ces fibres, d'après l'hypothèse, glissent entre le câne ligneux et l'écorce. Mais alors il devrait s'ensuivre que le cône ligneux ne grossireit jamais; car la fibre émanée du bourgeon, qui saule, dans ce système, serait capable d'en accroître la substance, en s'ajoutant comme une fraction de couche à sa surface, en serait écartée bientôt par l'interposition d'une fibre postérioure en formation, qui refaulerait l'ancienne au-dehors, laquelle, de la même manière, ne tarderait pas enquite à être refoulée elle-même. En vérité. cela sue l'absurde, par qualque bout qu'on le touche.

956. Un autre auteur avait renchéri sur cette idée, et avait fait monter et descendre le système à la fois. D'après lui, l'accroissement du trone se formait par des fibres partant de la racine, tout aussi bien que par des fibres partant de la base du bourgeon. On ne s'attendra pas à nous voir réfuter de semblables idées, que l'auteur a, du reste, abandonnées depuis.

957. On a modifié l'opinion de Duhamel (926), comme on avait cherché à modifier celle de Dupetit-Thouars; mais une modification, en général, est semblable à ces sortes de rapiècetages, qui ne servent qu'à faire reasortir les vices et l'insuffisance d'un vieil habit. On a admis, pour me servir des termés employés, quelque impropres qu'ils soient à rendre la chose, un accroissement du tronc en épaisseur, et un second accroissement en largeur, deux mots surpris de ne plus se trouver synonymes.

L'accroissement en épaisseur aurait lieu par la formation de nouvelles couches entre l'écorce et l'auhier, ce qui est l'opinion de Duhamel; et l'accroissement en largeur par le développement latéral de ces nouvelles couches, et par la formation de nouveaux faisceaux de fibres qui paraissent là, comme par enchantement, sans

qu'on voie d'où ils sortent et où ils aboutissent. Mais cet accroissement en largeur doit être indéfini; il ne doit pas s'arrêter d'après les caprices de l'auteur. Il suivrait de là que les couches les plus internes étant les plus anciennes, devraient avoir beaucoup plus d'épaisseur que les plus externes, qui sont les plus modernes; et, malheureusement pour d'aussi ingénieuses conceptions, c'est le contraire qu'on observe.

## 4º Différences dans la structure du tronc.

958. MONOCOTTLÉDONES ET DICOTYLÉDONES. Grew, Malpighi, et plus tard Daubenton, avaient déjà fait remarquer que les troncs des végétaux n'offrent pas tous la même configuration, sur leurs tranches transversales. Desfontaines n'hésita pas à traduire cet aperçu en une grande loi; et son opinion a passé sans contrôle dans le domaine de la science. D'après lui, il est de l'essence des plantes dont l'embryon n'a pas deux cotylédons, d'être organisées sur un tout autre type que les plantes dicotylédonnées; et la nature, qui marche en tout conséquente avec elle-même, elle qui ne crée qu'ayec des modifications, qui ne transforme qu'avec des nuances, aurait tout à coup interrompu l'harmonie de ses lois, pour jeter, dans deux moules dissérents, des organes dont les fonctions sont identiques. Mais dans la question qui nous occupe, ce n'était pas la nature qui procédait ainsi; c'était l'observateur qui traduisait des détails assez mal appréciés en lois générales.

959. Il est vrai que, si l'on compare une tranche transversale de la tige d'un Palmier, d'un Lis, où d'un Jonc, avec la tranche transversale d'un Chêne, on sera frappé de la grande différence de structure qui distingue l'une de l'autre; mais si, en se souvenant que le Chêne germe avec deux cotylédons, tandis que les autres espèces ne germent qu'avec un seul, on prononce que cette différence, dans la structure de l'embryon, emporte nécessairement avec elle la différence que nous venons de remarquer entre ces deux sortes de troncs, on préjugera l'observa tion, et l'on s'exposera à rencontrer dan la nature plus d'un démenti à cette loi C'est ce qui est arrivé à Desfontaines lorsqu'il a établi en principe que les tigs monocotylédones avaient toutes, pou caractère invariable, d'offrir sur leun tranches transversales, des rangées d points (pl. 10, fig. 1, 4, a), et qu'au con traire, les tiges des dicotylédons avaien toutes, pour caractère essentiel, d'offri sur leurs tranches transversales, des co ches concentriques (pl. 11, fig. 3).

960. En effet, on rencontre, parmi plantes à un seul cotylédon, presque ! tant d'exceptions à cette règle, que de les plantes à deux cotylédons. Ainsi l'A perge est une plante monocotylédone; quelle différence pourrait-on remarque entre sa tige rameuse et la tige herba d'une foule de plantes annuelles à de cotylédons? Il est de même du Sceau Salomon, et, comme j'ai tout lieu de croire, de ces vieux Dragonniers qui temps ronge au cœur, aussi bien que saules. Quelle différence présente l'en nœud d'une graminée fistuleuse ave tige de foute autre plante à deux cot dons, fistuleuse et articulée? Où soul rangées de points sur l'Arundo don sur la paille des céréales? D'un autre 🤇 quelle différence offrent les tiges d plupart des Cucurbitacées, de l'Impa balsamina et noli tangere, de la Fe terre, de la Ferula, etc., avec les ! les mieux caractérisées des monoco dones? Les tranches de la tige (pl. fig. 9) et de la feuille (ibid., fig. 8 Cucumis sativus, ne sont-elles pas da cas de donner le change à tout obs teur trop attaché à la parole du mai Où sont ici les couches concentrique s'est réfugié le cône ligneux ? peut-ou contrer une tige monocotylédone les vaisseaux soient plus espacés qu Eh bien! dans la grande division de cotylédones, il n'est peut-être pas mille qui ne fournisse, tôt ou tard semblables exceptions à l'observateu

901. Chez les monocotylédones les conformes au type qu'on leur prête

etionjours sûr de retrouver le type des dycatriciones, plus ou moins près de la base radicabire de la tige. Ainsi la tige des Ordisjuit, de la base au sommet, de l'organimindes monocotylédones : ses tranches trassersales n'offrent qu'une moelle pimederangées circulaires de points; mais quadon arrive vers le voisinage du tubercak(pl. 25, fig. 12 a), les tranches commencutioffrir une couche ligneuse, aussi bien anctérisée qu'on serait en droit de l'atlendre d'une jeune tige de plante à deux odyledons; la pl. 25 en offre cinq tranthes qui se suivent de haut en bas, de « a; ces figures parlent plus haut que toutes les discussions; sur certaines, il manque pas même la présence des myons médullaires (cl &, rd) qui, ici, reprisentent les insertions des racines sur k cone ligneux du centre. La jeune tige de mais nous fournit le même phénomène taire la graine et la première articulation (pl. 18, fig. 1, a); à la hauteur de l'articuktion (ibid, β, γ), ce caractère acquiert 🖦 plus grande importance encore ; et si les demande des cônes ligneux pour caaciériser une tige dicotylédone, on en boave, il me semble, en assez grande modance sur la tranche (7).

962. On tenait à la loi établie par Des-Intlines, qu'on ne voyait, dans les anoma-🛰 que des exceptions ; et l'on cherchait à la faire rentrer, par une explication 🗫 cosque, dans la règle générale, qui benissit un moyen si large de classifiation. Lorsqu'on rencontrait une dicotydont la tige offrait la configurades tiges de monocotylédones, on aginit de n'y voir qu'une large moelle, imprisonnée dans un ligneux assez peu pour se confondre, en apparence, Pec l'écorce. Les auteurs ne se doutaient 🏲 que le moyen dont ils se servaient, 🎮 expliquer l'exception, tendait à ren-Marer la règle ; pourquoi , en effet, n'au-🖦 🕫 pas été en droit d'expliquer la Miciare générale des monocotylédones, 🏲 h même raison qui paraissait si bien iniquer la structure exceptionnelle d'une donyledone? Qui empêchait donc d'ad-Artire que les monocotylédones ne diffè-MYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

rent, sous ce rapport, des dicotylédones, qu'en ce que, chez celles-là, la moelle refoule le ligneux vers l'écorce, tandis que, chez celles-ci, c'est le ligneux qui refoule la moelle vers le centre? Mais nos botanistes ne voulaient être que classificateurs; ils avaient horreur, c'est le mot propre, de la physiologie, comme, dans le temps, la nature avait eu horreur du vide. Malheur à un aperçu qui aurait tendu à changer une étiquette de place, et à déranger une distribution faite à la main; on renversait ainsi toute une gloire, et le propriétaire en était puissant.

963. Desfontaines trouvait des contradictions à sa loi de simple structure; afin de ne pas s'arrêter à ces anomalies, on créa une loi de développement, une loi vitale. Non-seulement les monocotylédones continuèrent à être organisées essentiellement sur un autre type que les dicotylédones, mais il se trouva tout à coup qu'elles s'accroissaient les unes à rebours des autres. Comme on avait admis que les tiges ligneuses s'accroissaient par des additions externes de nouvelles couches, par la transformation en aubier du liber ou cambium (925), on admit que les monocotylédones s'accroissaient au contraire par le développement d'emboîtements plus internes. Ainsi, les dicotylédones se seraient accrues en diamètre du dehors au dedans, les monocotylédones du dedans au dehors; et, afin de rendre cette loi irrévocable, on la sanctionna par la création de deux noms grecs, nouveaux dans la science; les plantes monocotylédones surent appelées endogènes, les dicotylédones, exogènes; et, s'il est vrai que la science n'ait pas gagné un fait nouveau en tout ceci, les livres auront du moins acquis deux locutions nouvelles.

964. Nous avons déjà démontré que les tiges des plantes à deux cotylédons croissaient au rebours de l'opinion des physiologistes (937); que leur accroissement avait lieu, comme leur structure, sur le type du fruit; nous n'irons pas démentir les physiologistes, au sujet des monocotylédones; il est fâcheux qu'au même prix ils n'aient pas hasardé la même opinion à

l'égard des dicotylédones; la science eut eu une fausse loi et deux termes de moins.

. 965. monocotylédones et dicotylédones organisées sur le même type. Si l'on compare avec attention, par le moyen des tranches transversales; la tige d'un Palmier, ou d'un Lis, avec celle d'un Chêne, où de tout autre arbre, on s'aperçoit aisément que la configuration de l'une et de l'autre se réduit à un emboîtement de cercles concentriques, avec l'unique difserence que, sur la tige du Chêne, les cercles sont d'un tissu continu et ligneux, tandis que, sur la tige du Lis ou du Palmier, chaque cerule est une rangée circulaire de points espacés. Ces points appartiennent à des fibres ligneuses, à des faisceaux, dont nous avons déjà étudié la structure, et qui, ici, s'étendent fort loin, sans se rapprocher, et semblent entrelarder, de leurs longs filaments, un tissu cellulaire làche et spongieux.

966. Nous avons déjà établi que ces vaisseaux sont des organes externes, par rapport à la paroi qui les engendre, et qu'ils se glissent entre les parois des cellules contigues, au lieu de naître et de croître dans le sein d'une cellule même (595). Chez les monocotylédones, il faut donc admettre le même emboîtement de couches concentriques que chez les dicotylédones, puisque nos vaisseaux, qui ne croissent qu'en glissant dans des interstices, forment ici des rangées circulaires concentriques. D'un autre côté, nous avons admis que, dans toutes les plantes, les vaisseaux jouissaient de la même structure et du même développement (627); ceux qui soutiendraient le contraire auraient à le démontrer, et je doute qu'ils nient ce principe. Or, les couches concentriques ligneuses des dicotylédones sont presque entièrement vasculaires; les plus gros vaisseaux, ceux qui, par une coupe transversale du tronc des dicotylédones, restent béants, sont rangés exactement de la même manière que les vaisseaux des monocotylédones; la seule dissérence qu'ils offrent, c'est qu'ils se montrent, sur le trone de ceux-là, beaucoup plus serrés que sur le tronc de ceux-ci.

Mais ni les uns hi les autres ne sont isolés dans la plante, comme leurs orifices le semblent sur la coupe transversale; nous avons démontré que chacun d'eux naissait de la paroi externe d'un autre, et qu'à une plus ou moins grande distance il engendrait à son tour de nouveaux vaisseaux, qu'il se ramifiait enfin. Lorsque cette ramification s'opère dans un même étui, le vaisseau paraît simple à la vue, quoiqu'il soit réellement composé de plusieurs générations de vaisseaux; mais lorsque l'un d'eux trouve jour, pour \* glisser dans un interstice, des ce moment il se fait une bifurcation évidente, et le rameau libre va pulluler dans un autre cylindre que le cylindre générateur. Esfin, tout vaisseau tend à se bisurquer, à se ramifier, de la manière que nons l'ivons déjà établi dans nos précédents théorèmes (649); c'est ce qu'on observe au microscope pour les vaisseattx élémentaires, et c'est ce que l'on peut également observet à la vue simple, chez les tiges succulentes, sur les gros faisceaux de vaisseaux. Qu'on prenne, en esset, la trifurcation du Famaria lutea, sormée pa le pétiole de la seuille, la tige principale et la tige du bourgeon axillaire, et qu'of y pratique successivement des tranche transversales en procédant de haut el bas; on trouvera, sur la tranche du pl tiole, trois empreintes vasculaires, en châssées dans le tissu cellulaire lache succulent, comme le sont les vaisses des cucurbitacées; sur la tige principal et sur la tige du bourgeon axillaire, on ( trouvera cinq à chacune, ce qui fait trei empreintes. A leur point d'insertion co mune, c'est-à-dire à l'articulation, tout ces empreintes disparaissent; car là tou sont venues se réunir sur un centre co mun; en continuant au-dessous de l'ar culation, l'on voit successivement le no bre des empreintes vasculaires passer 5+5+5 [1] à 5+6, puis à 9, puis à

<sup>[1]</sup> C'est-à-dire de cinq plus externes, plus rangée de cinq plus internes, plus une rangée interne de trois.

puis 17. puis à 6, et enfin à 5, qui est le nombre à peu près constant vers la base de hige; de même que si on s'amusait à copp m ciseau successivement, et aux nome hauteurs, les bouts des rameaux du june arbre; en procédant de haut et ha, bu obtiendrait d'autant moins de cristres ligneux qu'on approcherait du tres, où tous ces rameaux out pris naissuce.

M: La contre-preuve de ce fait s'obtent, en observant la tige de notre Fanaria, par des tranches longitudinales, philique par des tranches transversales. Os toit, en effet, ce que l'observation précédente démontre, la réunion et l'inaction des valséeaux l'un sur l'autre.

988. Cette observation explique encore m fait très-commun dans l'organisation Mghale. On observe, en effet, que les ter contamment entourées d'une gaîne Micée, sont beaucoup plus gréles, sur tate la portion plongée dans l'ombre de I pise, que sur la portion qui se trouve a contact avec la lumière et l'air extéfier; mais on observe en même temps meles trabelies pratiquées sur la portion wieme présentent un plus grand nomhe d'empreintes vasculaires que les trandes pratiquées sur la portion ombrée; 🖦 li partie embrée, les vaisseaux s'alimpient et ne se reproduisaient pas. limbe fois exposés à la lumière qui féils est commencé à procréer d'au-🎮 misseaux . à se bifurquer , et à Miler, par conséquent, l'étui qui les Imprisonne.

400. Ainsi nous avons les mêmes élémen de développement, dans les momontiédenes et dans les dicotylédones; le différences ne peuvent donc plus exisle que dans le mode dont ces déveloplesses s'opèrent. Évaluons ces diffélesses

l'insismie nous démontre que les coules cacentriques du bois, ainsi que les les des leges du trone, dont on a déles les le nom de rayons médullaires, le prois rayonnants du centre à la cirdefinace, que ces couches, dis-je, et les prois, sent formées par un tissu de fibres, c'est-à-dire d'organes vasculaires, aussi serré que l'on peut l'imaginer : car les cellules dans l'interstice desquelles chacun d'eux s'était glissé, ont fini par leur céder la place en se vidant, et par disparaître, en s'aplatissant, à nos moyens d'observation. L'analogie vient en aide. sur ce point comme sur tant d'autres. à l'anatomie, et nous révèle les rapports de ce feutrage vasculaire des couches da trone, avec celui qui forme le réseau des feutlles de l'arbre. Sur les feuilles, en effet, il est évident qu'en se glissant dans les interstices des cellules, les vaisseaux doivent tôt ou tard se rencontrer deux ou plusieurs ensemble, et, à ce point de rencontre, s'accoupler (592) pour ne plus se séparer, se souder, pour ainsi dire, pour se greffer par approche.

970. Or, les tissus du tronc ne diffèrent anatomiquement de celui de la feuille. que par l'étui dans lequel ils sont forcés de se développer. Les résultats dont nous parlons ici doivent done également se représenter dans les couches du tronc. comme dans la feuille. Mais s'il arrivait que, dans certaines régions du tronc, les organes vasculaires eussent à se développer dans le sein d'organes que l'on fût en droit de comparer à des feuilles enroulées autour les unes des autres, mais agglutinées toutes ensemble, il est évident encore que, par une section transversale. on obtiendrait un plan marqué de zones concentriques serrées, sur lesquelles on distinguerait la trace des vaisseaux. La section transversale d'une jeune plumule du Maïs prise à la hauteur de la fig. 4. pl. 18, nous donne une configuration analogue (ibid., fig. 1 .). Mais il est évident encore que les orifices vasculaires que l'on remarquera dessinés comme au pointillé sur chaque zone, varieront en nombre et en configuration, selon que leur développement aura été plus énergique et plus fécond, selon que chaque vaissena aura parcouru un plus ou moins grand espace, avant de se reprodùire et de se bisurquer. Cherchons, dans l'étude de la feuille, à nous faire une idée de la manière dont ces vaisseaux penvent varier

leurs bisurcations, et, par conséquent, leurs anastomoses, dans le tronc. Dans les seuilles des plantes à deux cotylédons, en général, on voit les grosses nervures venir réunir leurs extrémités à des nervures secondaires; des bords internes de celles-ci, en partent d'autres qui se réunissent entre elles, et des bords internes de celles-ci d'autres encore, et ainsi de suite, tant qu'on n'est pas arrivé à observer la cellule élémentaire du tissu, le globule qui est le dernier élément du parenchyme. Dans le plus grand nombre des feuilles de plantes dites monocotylédones, au contraire, 'les nervures, faisceaux d'organes vasculaires, partent latéralement à droite et à gauche de la base d'une nervure médiane, traversent parallèlement toute la longueur de la feuille, et ne viennent se réunir qu'au sommet. Sur la feuille du Ginkgo biloba, les nervures se bifurquent à droite et à gauche, jusqu'à cinq ou six fois, de la base au bord supérieur de la feuille, et leurs rameaux, qui marchent parallèles, restent tous libres à leur sommet; et malgré ses nombreuses ramifications vasculaires, la feuille n'offre aucune anastomose; la monotonie de son tissu n'est rompue que par des rangées longitudinales de petites bulles transparentes, oblongues, qui alternent avec les nervures; ce sont des vésicules remplies d'une substance oléagineuse presque à l'état concret.

971. Admettons que deux troncs soient organisés sur le même type, qu'ils soient tous les deux les analogues d'un ovaire pluriloculaire; mais que, chez l'un, les faisceaux vasculaires, destinés à se glisser entre les parois des loges contigués, ne se bifurquent que vers la base de l'organe, et qu'ensuite ils s'élancent tous, comme d'un seul jet, jusqu'à la cime de l'organe, jusqu'à la naissance du bourgeon terminal. Si l'on pratique des tranches transversales entre ces deux points extrêmes. au lieu de couches concentriques de vaisseaux serrés, on n'aura sous les yeux que des cercles de points plus ou moins espacés. Mais en pratiquant la section transversale vers la base et vers le haut de la tige, on retrouvera au moins un cercle ligneux (377) (pl. 25, fig. 12), qui correpondra à la région à laquelle les vaisseaux prennent naissance, ou bien s'anastomosent. C'est là la structure ordinaire des tiges monocotylédonées.

972. Que si, au contraire, les vaisseaux, abandonnant cette simplicité élémentaire, continuent à se reproduire, à se ramifier dans tout leur trajet, et que leurs ramifications, en s'accouplant entre elles par leurs extrémités, s'anastomoust d'une manière indéfinie; les interstices des grandes loges ligneuses seront, pour ainsi dire, palissadées d'un feutre inestricable de vaisseaux; et, par conséquent, la tranche observée au microscope n'olfrira, entre les orifices béants des gru vaisseaux longitudinaux, qu'un tissu con pacte, à travers lequel la lumière pourra plus passer aussi facilement qu' travers le tissu cellulaire; la couche con centrique se dessinera alors comme u silhouette. Le caractère de cette grand distinction entre les végétaux, sous le ra port de leur structure intime, dimin donc, comme on le voit, de toute l'u portance que lui prétait la superficiali des premières observations. Ce ne so point deux types, mais deux simples difications du même type, que la natur qui n'est pas si prodigue de créations jetées dans le règne végétal; et elle s'est pas engagée sans retour à attach l'une ou l'autre de ces structures à la pi sence ou à l'absence de deux petits bo de follicules, qui ne tardent pas à tomb Mais tantôt l'on voit la structure des s nocotylédones reparaître brusquement milieu des familles à deux cotyléde ainsi que nous l'avons déjà fait obser à l'égard de la Férule, des Cucurbitse des Fumaria, de la Balsamine, etc; tantôt la structure des tiges à dem gneuses ou herbacées des dicotyléde se montre au milieu des familles mon tylédones, au moins sur une portion leur longueur. Ces deux grandes dist tions se réduisent donc à deux sim indications, dont il faut tenir compte les distributions systématiques, co

de test autre caractère, mais non pas

973. Que la tige la mieux caractérisée de assocotylédones soit composée, come le tronc des dicotylédones, sur le tye d'un ovaire pluriloculaire, l'expénacssivante achèvera de le démontrer. lorqu'on enlève l'épiderme d'une tige de Byzeinthus, de Lilium, etc., cet organe #détache tout d'une pièce, ou en lamkam membraneux , sans laisser la moinde adhérence sur la paroi externe de la ige. L'épiderme formait donc un étui, un emboîtement. Or, si la tige intérieure était formée de semblables emboîtements omentriques, il est évident que l'on parriendrait presque aussi facilement à les desembolter les uns et les autres, qu'on désemboîte les cônes foliacés des bulbes deut nous avons parlé plus haut (838); ce résultats'obtiendrait, sans la moindre difsculté, par une tranche transversale. 🕽, c'est le contraire qui arrive, de quelmanière qu'on cherche à diviser les tenches intérieures du tissu spongieux, remplit presque toute la capacité dine tige monocotylédone; on n'y parint qu'en produisant des rayonnements mailormes, et jamais des emboîtements Tameaux. De même quand on cherche à and tige de ce genre, on n'y partient qu'en long; en large on la casse, et daque éclat longitudinal est un prisme à trus faces, dont l'une courbe, qui est le Prent de la circonférence, et les deux tre sont les deux rayons du cercle enle lequels ce segment est compris. Or, dicetylédones n'offrent pas un autre Protière de fissilité; donc les unes et les Mres sont formées sur le même type, 🏧 elles se développent d'après la même

Les physiologistes qui avaient admis viins que les dicotylédones se dévermint du dehors au dedans, ne s'étaient perçus que ce mode de développement insit avec lui un tout autre caractère, il seraitimpossible à l'industrie d'obsis seul merrain d'une certaine solisi la nature avait accru les végétaux mattre comme on badigeonne une

muraille. On n'en finirait pas, en vérité. si l'on voulait se donner la peine d'épuiser les raisons qui s'élèvent contre de pareils systèmes. Comment concilier, par exemple, les effets de ce badigeonnement physiologique, avec l'existence de ces parois rayonnantes qu'on est convenu de nommer rayons médullaires? Comment concevoir que chacun d'eux se prolonge sans se dévier, pour percer après coup ces couches de différents âges? Ensuite, si l'accroissement du bois se faisait comme l'accroissement de l'écorce, le bois devrait se composer, comme l'écorce, de feuillets superposés, qu'il serait toujours facile de détacher les uns des autres. Comment, en effet, la même cause produiraitelle deux essets si dissérents? Et qu'on ne cherche pas à expliquer cette anomalie du système que nous réfutons, en disant que les feuillets qui vont se réunir à l'écorce sont morts, tandis que ceux qui vont se réunir au bois continuent à vivre. Car l'écorce, d'après ces auteurs, jouit d'une vie qui lui est propre; et, à l'époque de cette prétendue vie, de même qu'à celle de son entière dessiccation, les feuillets se détachent avec une facilité égale. Du reste, le bois, au moins quand il est mort, devrait reprendre la propriété que conserve l'écorce; or, à quelque état de dessiccation qu'on le pousse, même jusqu'à la carbonisation, il ne perd jamais rien du caractère de sa fissilité.

974. Mais, objectera-t-on, sur les tranches transversales des tiges monocotylédones, on n'observe jamais les traces rayonnantes des parois des loges que votre théorie y admet. Nous pourrions répondre qu'on ne les aperçoit pas davantage sur les tiges herlicées des dicotylédones, qui sont susceptibles de devenir ligneuses, non plus que sur bien d'autres dicotylédones qui ne perdent jamais leur caractère herbacé; en sorte qu'il faudrait diviser non-seulement les dicotylédones, mais encore les divers âges de la même plante en deux groupes, par la même raison qu'on a divisé en deux groupes les phanérogames en se fondant sur cette seule dissérence d'organisation apparente. Cette raison ne

șerait, il est vrai, qu'une fin de non-recevoir, qu'une raison négative; nous ne pous y arrêterons pas; nous en avons une meilleure à apporter. Les interstices des cellules, avons-nous déjà dit (507), ne se distinguent que lorsqu'entre les parois se glissent des vaisseaux où circule une substance d'un pouvoir réfringent, différent de celui de leur propre substance. Si cela n'a pas lieu, l'œil armé du plus puissant microscope ne serait pas encore capable de le suivre dans la moindre partie de leur trajet. Or, chez les monocotylédones, il ne se formé, entre leurs parois, que des vaisseaux distants les uns des autres, tandis que, chez les dicotylédones, les vaisseaux s'accouplent indéfiniment entre les parois des loges, y forment un feutre serré qui en marque la place. Quand. chez les dicotylédones, les faisceaux vasculaires s'élancent d'un seul jet et sans se ramifier pendant leur passage, entre les parois, la tige de la plante dicotylédone est organisée, pour l'œil le mieux exercé. comme celle des monocotylédones.

975. On nous demandera enfin d'expliquer la dissérence que l'on remarque entre la substance de ces deux classes de végétaux, que nous soutenons ne pas différer sous le rapport de la structure. On sera encore tourmenté de l'envie de découvrir. dans la tige d'un palmier, le ligneux, l'aubier, le liber du chêne; car les hommes qui s'attachent à des détails sont toujours enclins à les traduire en lois générales. Nous répondrons à la question, en demandant qu'on nous montre le liber, l'aubier, le ligneux du Chêne, dans une tige de Composée herbacée, de Polygonum, d'Ombellifère, d'Epilobium (pl. 34, fig. 9), qui, pourtant, sont toutes dicotylédones, comme le Chêne. Qu'on nous montre le noyau de la pêche dans le fruit des Légumineuses! On en découvrira la place, l'analogie, le type, qui est invariable, à défaut de la substance qui varie sur chaque individu.

976. Or, la place, le type de l'organisation des diverses couches du tronc, est aussi bien marqué sur les tiges des monocotylédones que sur les dicotylédones. Seulement, chez celles-là, il n'est pas destin à recevoir un aussi vaste développemen que chez celles-ci.

Nous avons démontré que ce type éta celui d'un ovaire; eh bien! pour miet faire comprendre potre pensée, prena à la fois deux ovaires d'une structure a parente, celui de l'OEnothera (pl. 3i fig. 9, 10), dont le placenta se resoule se réduit vers le centre; et celui du San lus valerandi (pl. 31, fig. 7), dont le placenta (pc) occupe, comme une grosse si de chéne, toute la capacité de l'ovaire. l'on pratique une coupe transversale i l'un et l'autre ovaire, on aura dans la p mière, l'image rayonnante des dicotylét nes, et, sur la acconde, l'image cellula et spongieuse des monocotylédones.

Cependant on peut s'assurer que l et l'autre de ces deux ovaires possède mêmes organes. Chez l'un seulement, ovules restent à la circonférence, et c l'autre, ils s'enfoncent vers le centre, qui provient de ce que le placenta de l a acquis de plus fortes dimensions ( l'autre; de même les loges de la tige monocotylédones ont pris très-peu de veloppement vers leur partie centrale; l activité est restée tout entière vers la conférence, ce qui est le contraire c les dicotylédones. Mais par la même son, la moelle, ce placenta columell des dicotylédones, a-t-il des dimensi en raison inverse de celui des monocot dones; l'un est à l'autre, comme le place de l'OEnothera est à celui du Sama Enfin les monocotylédones n'en possè pas moins une écorce, un étui ligneux terne, et un vaste étui spongieux intel et chaque jour l'étui spongieux fourni formation de nouvelles couches de lign et le ligneux épuisé va remplacer, une nouvelle couche d'écorce, celle le temps a dévorée à l'extérieur de la

977. Il est vrai que l'accroissemen largeur de ces plantes est bien loin d' ler l'accroissement en largeur des ar de nos forèts. Cette différence dans croissement tient à la modification de structure. Dans nos troncs ligneux loges sont animées d'une vitalité inépi

Me, d'une force de reproduction qui ne s'artie jamais. Chacune d'elles devient à la lorgue un grenier, pour ainsi dire, diprovisionnement, un réservoir de graimailes, qui n'attendent qu'une occaim hvorable pour germer au-dehors. tads que, chez les monocotylédones, les les, presque toutes perdues à la circonkrace, restent stériles, après avoir fourni u développement du bourgeon axillaire pourgeon qui ne vient pas toujours à point) et ne se changent pas, en général, m loges d'embryons occultes. L'accroissement en longueur d'un aussi gigantesque argane doit se faire plus rapidement, et parrenir, dans le même espace de temps, à des dimensions supérieures à tout ce 🕬 l'accroît; en général, chez les dicotylédones; je dis en général, car cette classe 🖈 régétaux renferme plus d'une exception, et ces exceptions reprennent ample-Peat leurs avantages.

978. Aussi leur tige s'élance-t-elle dans les airs avec plus de rapidité que la tige et dicotylédones, parce que leurs vaissaux, organes reproducteurs de tout seu, ne disséminent pas leur puissance droite et à gauche de leur route, et se prient tout entiers et sans cesse vers la mière, où toute tige tend irrésistible-

979. Yous venons d'établir que les loges Posées circulairement à la circonférence monocotyledones restent stériles en reral, et ne déplacent jamais le tissu maire, qui finit à son tour par s'épuisans profit, et se remplir d'air qu'il 🎮 plus apte à élaborer. C'est ce qui ex-Mae comment il se fait que le moindre guent de bois ligueux, confié à la terre, Produise son espèce, tandis que tout tronc de palmier séparé de ses extréla caulinaire et radiculaire (801), n'au-🏲 🌬 même la force de fournir un seul Prepa. Sa tige n'en recèle pas ; il n'est **Pa eng**endrer que sur sa surface, dans relle de chaque feuille ; or, les feuilles, 🜬 appendiculaires de l'organe exté-🌬 fanent si l'organe extérieur est dans une de ses extrémités polari-· 🎮 🏻 🚾 si on coupait sculement l'extrémité qui se courenne de nouveaux rameaux, la tigeserait également frappée de
mort, d'abord parce que l'unité du cylindre d'où les bourgeons émanent serait par
là altérée, mais surtout, ensuite, parce
que toutes les feuilles inférieures ayant
fait leur temps, ou étant privées d'un
bourgeon aoûté (844), en coupant sa sommité, on enlève le seul réservoir qui lui
reste d'une végétation future, le seul appareil qui possède les germes des bourgeons fécondés.

980. Ce que nous offrent les tiges mopocotylédones dans toute leur longueur. les tiges articulées, surtout celles de la même famille, nous le présentent sur chacune de leurs articulations; car chacune de leurs articulations équivaut à une tige entière. Aussi, qu'on vienne à couper un cylindre d'Arundo donax, par exemple, entre les deux articulations de son chaume traçant (856), et qu'on le confie à la terre. il n'y prendra pas. Que l'on confie l'entrenœud complet au sol avec ses deux articulations, mais en ayant soin de supprimer les deux bourgeons axillaires, même stérilité; tandis qu'une seule articulation munie de son bourgeon y fera l'office de graine; car chaque entrenœud peut êțre considéré comme l'analogue d'un entrenœud de Chara, vésicule complète, où la vie cesse, des qu'on l'ouvre par un bout ou par un point quelconque de sa surface (605), tandis que l'articulation muniede son bourgeon représente l'embryon avec son périsperme; et le périsperme ne pousse pas tout seul (855).

981. Il n'est pas une difficulté relative à l'accroissement du tronc, à la durée de la tige, à la transformation des tiges ordinairement herbacées en tiges ligueuses, qui ne s'explique de la manière la plus satisfaisante, à la faveur de ces données.

Soit, par exemple, une tige non articulée; elle n'est, malgré ses proportions, que l'analogue de l'entrenœud de la tige articulée; c'est, de la racine au sommet, une unité organisée, une vaste cellule développée par ses deux pôles contraires. Si l'on examine attentivement l'appareil de son sommet, de son pôle acrien, on y trou-

vera une imbrication d'écailles dont les points d'insertion sont tellement rapprochés, que la plus externe de toutes, malgré sa petitesse, sussit pour les recouvrir toutes, c'est-à-dire pour recouvrir la suivante, qui recouvre la suivante, et ainsi de suite. Mais il est une époque où chacune de ces écailles recouvrantes, seuille ou stipule en miniature, est close, comme un ovaire (576). Or, admettons que cette tige reste à l'état herbacé, en d'autres termes (901), que les loges qui rentrent dans sa structure n'aient été fécondes qu'en tissus cellulaires stériles, et non en tissus générateurs; que le ligneux, pour nous servir de l'expression ordinaire, ce réservoir des germes reproducteurs, ait avorté, et soit resté aux dimensions et à l'aspect d'une vile écorce, autour de la moelle, cet analogue de la columelle du fruit (931); dans ce cas, le développement de la tige ne sera que le résultat de l'épanouissement de chaque bourgeon terminal; la feuille close, qui termine la tige comme un ovaire, s'ouvrira régulièrement, pour laisser sortir et se féconder à l'air la gemme qu'elle recèle; l'enveloppe de celle-ci, d'abord close, s'ouvrira à sen tour pour laisser passer et croître la gemme qu'elle recèle dans son sein; et par cette succession d'épanouissements, la tige montera d'un cran dans les airs, et le cône intérieur, qui n'est que la capacité de l'organe, s'allongera inévitablement d'autant.

Or, il pourra arriver, 1º ou bien que la saison défavorable vienne frapper de mort le bourgeon terminal ou s'opposer à sa fécondation; 2º ou bien que le bourgeon terminal soit organisé de manière à abriter, contre les rigueurs de la saison, les germes fécondés des développements ultérieurs. Dans la première hypothèse, la tige ayant perdu le seul germe qui lui restait de sa reproduction future, ne vivra qu'un an; elle sera annuelle; mais, comme la nature n'a rien créé pour une seule fois, cette plante aura, par ses graines, le moyen de se transplanter ailleurs. Dans le second cas, la tige dépositaire d'une génération nouvelle de germes viables, continuera, l'année suivante, la série des développements qui l'avaient élevée, l'année précédente, à la hauteur où l'hiver l'a surprise Mais le but de tout développement her bacé étant de produire des graines, et la maturation de la graine étant le terme de la vie du tissu reproducteur, des que no tre plante bisannuelle aura payé, par soi unique cône reproducteur, ce tribut à la loi végétale, la plante entière sera frappé de mort dans sa gemme terminale, dan l'unique réservoir qui lui reste pour soi développement indéfini. En général, le tiges herbacées ne dépassent pas la duré de trois ans ; elles s'allongent tant qu'elle ne produisent que des feuilles et des boui geons axillaires; elles s'arrêtent, une foi qu'elles impriment à leurs bourgeons transformation florale; elles tombent de que la fleur est devenue fruit.

982. Remarquez que chaque feuil tombe après avoir parcouru les phas d'un certain développement, et qu'ainsi feuilles les plus anciennes se détachent la tige à mesure qu'il en survient de no velles. Avec le développement de la feuil s'arrête celui de la surface, qui la suppi tait; car la tige et les organes foliacés représentaient que la même unité orga sée. Ainsi tout ce qui se dépouille feuilles reste stationnaire sur ces sortes tiges, et l'accroissement en longueur, même en largeur, n'a lieu que par la par de la tige qui continue à naître et à dé lopper des nouveaux organes foliacés.

On nous objectera qu'après la chute chaque feuille reste pourtant encore bourgeon qui se cachait dans son aisse Il est vrai que, lorsque ce bourgeon s' formé et s'est aoûté (844), s'il vient i développer, il exerce sur le dévelop ment en longueur et en largeur de la ti la même influence que la feuille elle-mêl dont il n'est réellement qu'une dép dance, qu'une continuation reproductr Mais, chez beaucoup de ces plantes, bourgeons ne viennent pas à point, el survivent pas à la chute de leur femille tectrice. Chez d'autres, ils se développe il est vrai, mais non sur un type differ de celui de la tige à laquelle ils tienne comme la gemme di polype tient au pol natemel. Car, de même qu'une plante n'escadre, par ses graines, que des plantes de son espèce, de même, et en vertu des aèmes lois, une tige n'engendre que des tes secondaires de la même structure qu'elle. Ainsi le bourgeon des plantes des nous nous occupons ici ne se dévelopera pas autrement que la tige ellements de durée qu'elle; il sera annuel ou issanuel comme elle; il s'arrêtera ou il sera frappé de mort par suite des mêmes crosstances internes ou externes qui arrêtent le développement ou la vie de la tige maternelle.

983. Cependant il peut arriver que la ige organisée sur le type dont nous nous ecopons, n'ayant d'autres organes reprodeleurs que ses organes externes, se reproduise de graines par ses bourgeons anillaires, et continue son développement a longueur par son bourgeon terminal. Le développement de cette plante est, dans ce cas, indéfini ; sa durée est dans le 🖎 d'égaler celle des arbres à tronc li-Peux, quoiqu'elle en diffère toujours, 🌬 le rapport de sa tige stationnaire, et 400 fût simple et dépouillé. C'est là le Me des palmiers. Tous les ans le bourgeon trainal s'épanouit, pour donner le jour \* une nouvelle génération de feuilles, et 🏲 l'aisselle de chacune de ces feuilles at un bourgeon latéral qui est destiné à roduire des fruits. La feuille et son bournaillaire tombent après la maturation, laissant sur la tige l'empreinte de leur <sup>tertion</sup>, comme le cran qui marque de bien le fût s'est allongé; et la tige, reste stationnaire sur toute la porqui s'est dépouillée de feuilles, s'élève 🛰 les airs couronnée de feuilles noulla, comme une longue colonne termie par un large chapiteau. Le palmier est e lige herbacée dont le bourgeon tern'est jamais frappé de mort par le de son organisation ; un accident seul La le cas d'arrêter ce développe-Mindffini; pour lui, son bourgeon ter-💐 c'est sa tête; qu'on la lui tranche, ant. Il en serait de même de toute tige la sommité, dont on couperait la sommité, à une époque quelconque de son développement, si elle n'avait pas, dans ses bourgeons axillaires, d'autres moyens de reproduction.

984. Il en sera de même de toute tige herbacée dont le bourgeon terminal se transforme en bourgeon floral. Car la graine qui le termine est destinée à germer ailleurs que sur l'organe maternel; elle ne peut ressusciter qu'en rompant son funicule, son point d'attache; et elle emporte ainsi avec elle tout l'espoir de continuation de la tige; c'est ce qui arrive au type le plus simple de la tige herbacée, à la tige des Aroïdes et d'autres monocotylédones à grandes corolles.

985. Que si, au lieu d'enlever d'un seul coup le centre entier de ce développement terminal, sur les tiges qui se développent par la cime, on se contentait de supprimer les pousses les plus externes à mesure qu'elles paraissent, d'effeuiller enfin la gemme, au lieu de la frapper au cœur; on ne ferait que retarder, on n'arrêterait pas le développement de la tige. Elle continuerait à vivre; elle ne serait exposée qu'à se rabougrir.

986. Enfin, puisque l'accroissement en diamètre et en longueur de ces sortes de tiges est la conséquence du développement du bourgeon terminal, et que le développement herbacé, sous l'influence de certaines circonstances atmosphériques ou de certaines circonstances de position, peut s'animer d'une impulsion nouvelle, ou perdre de l'énergie de sa première impulsion, il arrivera fréquemment que le diamètre du fût de ces sortes de plantes changera brusquement à une certaine hauteur, et que la tige pourra offrir sur sa longueur un renslement ou un étranglement considérable. Que l'on transporte un palmier, enfant artificiel de nos serres, dans les beaux climats où croissent les palmiers; au bout de quelques années, son stipe offrira un renflement considérable; ce sera la ligne de démarcation de la portion qui aura poussé dans nos parages septentrionaux, et de celle qui aura crù dans la terre natale. Le stipe anra ainsi deux diamètres différents, le plus

grand vers le haut. Ce serait le contraire si l'on avait transplanté un jeune palmier de son pays natal, pour le faire croître dans nos parages.

987. Nous venons de dire plus haut que tout au plus la tige serait restée rabougrie, si on avait continué d'en effeuiller le bourgeon; en voici la raison : si l'on enlève une feuille avant qu'elle ait parcouru toutes les phases de son développement, la seuille suivante sera forcée de se développer d'une manière précoce et avant le terme; rien n'aura été préparé dans la tige pour fournir à son accroissement; sa tige ne se sera pas même allongée au-dessus de la feuille amputée. La nouvelle feuille, faute de nutrition, n'atteindra que des formes grêles et étriquées, et ne fournira au développement du bourgeon terminal que des sucs fades et appauvris. Si l'on coupe encore celle-ci, la suivante sera encore plus grêle, et cette dégradation d'organes marchera progressivement, tant que l'on continuera cette expérience.

Aussi observe-t-on que les plantes broutées par les bestiaux ne reprennent jamais la stature de leur espèce; elles restent acaules, et leur racine disproportionnée ne se couronne que d'une petite rosace de bourgeons qui languissent inféconds. Aussi, les céréales que l'on fauche trop souvent en vert, pour la nourriture des bestiaux, ne produisent-elles qu'une paille grêle et un épi à deux sleurs. En Italie, on tire parti de cette loi végétale, pour obtenir, de la culture de nos céréales (Orge, Blé, Seigle), une paille d'une qualité recherchée, pour la fabrication des chapeaux tressés d'un grand prix. Le luxe ne s'occupe pas du pain; cependant il aurait pu s'apercevoir que la nature nous donne, dans les foins de nos champs incultes et de nos prés naturels, de quoi remplacer la paille qui ne devient belle qu'à force d'être tourmentée.

988. En combinant, dans son esprit, les divers résultats de l'observation, et les principes de la théorie, que nous avons successivement développés, on saisira, d'un bout à l'autre, le mécanisme du dé-

veloppement d'une tige non articulée e herbacée, c'est-à-dire qui n'est destiné à engendrer des bourgeons que par so emboîtement extérieur. Ramenons, e effet, ce cylindre externe au type d'u tube organisé, fermé par les deux bouts et contre les parois interpes duquel se pentent, en s'accouplant, un nombre de terminé de paires de spires de nom con traire (723); lorsque ces paires de spir auront effectué leurs accouplements re pectifs, et qu'elles seront arrivées a limites supérieures du cylindre; le rést tat de leur dernier accouplement sera feuille close qui forme le bourgeon tern nal; mais, tant que la vie circule da cette unité végétale, dans le sein de tube organisé, le développement ten suivre sa marche; le tube, attiré par lumière, tend à s'allonger, et, par q séquent, les spires volent à de nouvel rencontres, à de nouveaux hymens; que ces rencontres ont lieu, la seu close, le bourgeon terminal recèle d son sein le germe d'un nouveau dével pement, qui la distend et la sollicit s'ouvrir; la feuille close commence à vêtir les formes et à remplir les foncti de l'ovaire, avant de passer aux for et aux fonctions d'un organe soliace c'est par ce mécanisme non interrom par les rencontres successives des sp internes, que de nouveaux germes de gétation naissent à la surface du c dre, où ils viennent se féconder 1 croître, et croître pour engendrer à tour par les mêmes procédés.

989. Ainsi la tige qui partira de l selle d'une feuille sera exactement q nisée comme la tige maternelle; elle différera que par l'àge; ce sera un ram mais, si, en la confiant à la terre, chée de la surface sur laquelle elle empâtée, elle était capable d'y pre racine, elle changerait son nom en de tige ou de tronc. Il y a donc tige tout où il y a un cylindre fermé pa deux bouts, qui s'élance dans les air couvrant, avec symétrie, de feuille de follicules, et se terminant par un mescence ou par une inflorescence

tige des Iridées, des Narcissées, est la hamp qui se couronne de fleurs; il en est de même des Bananiers, à qui les botuiste refusaient une tige, parce que, das so serres, ils n'y trouvaient qu'un mbellement de seuilles; idée d'après lamelle les Iridées, les Graminées, etc., suraient pas eu de tiges, alors que nous J'a mjons encore que les jeunes pousses. l'ant que la tige des Bananiers reste emprisonnée dans le cœur des feuilles engaî-Males qui la recouvrent, elle possède de bop faibles dimensions pour mériter un maix yeux des descripteurs; mais il mest de même de toutes les tiges : elles mi commence toutes par être sans nom. La tige de nos primevères n'a pas de nom Paul ses feuilles seules apparaissent étairs sur la surface du sol; et cependant elle existe ; l'anatomie la découvre dans le ceur central de la foliation. Il en serait è nème des Bananiers, si la dissection porat s'en faire à si peu de frais.

90. Les tiges non articulées peuvent tre représentées par le type de l'une des Miculations d'une tige articulée, qui aumi continué indéfiniment son développerat. L'une et l'autre proviennent d'une Male analogue à l'entrenœud d'une celde Chara. La tige articulée se conçoit kh manière suivante : la cellule s'arrête résavoir donné naissance à un bourgeon; elle continuait, par sa sommité, à proire d'autres bourgeons, chacun d'eux <sup>tarait</sup> à se développer que comme raan secondaire ; mais l'unique bourgeon chaque entrenœud produit se déve-Pe, non latéralement, mais longitudi-<sup>iment</sup>, en vertu de la tendance donnée liges aériennes, tendance qui n'est <sup>oolrariée</sup> ici par l'axe maternel. Il buit que notre bourgeon, devenu teral, d'axillaire qu'il était, va continuer 🔭 🗪 s'ajoutant comme bout à bout intrenœud inférieur; et son articula-🦰 🕫 eût été, chez les plantes d'un Type, empâtée sur une surface vers'empâte sur une surface borizonet forme un vaste diaphragme à un 🌬 qui paraît être d'un jet. Forsyth, menteur anglais, a reproduit artifi-

ciellement ce phénomène, par la taille qui porte son nom, ou celui de taille en palmette. On taille la tige du pêcher audessus de deux yeux, qu'on a conservés après avoir ébourgeonné les plus inférieurs. On palissade l'un horizontalement contre un mur, et on laisse pousser l'autre; celui-ci prend nécessairement la verticale. Lorsqu'il a produit des bourgeons bien quités, on le taille de nouveau audessus de deux yeux, assez rapprochés l'un de l'autre, dont on palissade l'un horizontalement sur le côté opposé à celui de l'année précédente, et on laisse prendre la verticale à l'autre. Tous les ans on recommence de même, en sorte qu'à la suite de quelques années, l'arbre est palissadé en barbes de plume, comme un stigmate distique, et que la tige se compose d'articulations analogues à celles de nos végétaux naturellement articulés. On rend ainsi horizontal l'empâtement vertical de chaque bourgeon, qu'on destine à continuer la tige.

991. Toute tige non articulée est donc un entrenœud susceptible d'un allongement indéfini; et il faut en dire autant de chacun des rameaux qui proviennent de ses bourgeons axillaires. L'empâtement de la tige secondaire sur la tige principale est l'articulation de cet entrenœud.

992. Les tiges dont nous venons de nous occuper sont annuelles, avons-nous dit; car elles ne se sont organisées que pour fournir à l'élaboration des bourgeons superficiels du cylindre générateur, des bourgeons qui ne doivent vivre qu'autant que ce cylindre, et qui, par conséquent, se hâteront d'être floraux, car ils p'ont qu'un an à vivre.

993. Mais que les loges circulaires et rayonnantes de notre cylindre générateur aient été douées de la faculté de reproduire à l'intérieur, non plus du tissu cellulaires stérile et tout au plus périspermatique, mais des organes vasculaires, et, si je puis m'exprimer ainsi, embryonnaires; qu'elles deviennent, en d'autres termes, ligneuses, au lieu de rester stationnaires et spongieuses; et, dès ce moment, l'hiver aura beau surprendre sa soliation

et sa floraison avant l'époque, la tige aura beau être effeuillée par la dent des bestiaux ou par le souffle des vents, elle n'en conservera pas moins, dans ses vastes réservoirs d'élaboration, les germes d'une végétation indéfinie, qui attendront là indéfiniment une circonstance favorable pour se développer au jour. Ces tiges sont destructibles, mais impérissables; elles ne meurent peut-être que par accident, et il en est dont l'histoire se perd dans la nuit des époques fabuleuses.

994. Toute tige herbacée a donc par devers elle de quoi devenir ligneuse; et il existe une si faible ligne de démarcation entre ces deux caractères, en apparence si opposés, que la même espèce peut devenir ligneuse ou herbacée en changeant de climat, de sol ou d'exposition. C'est que, dans un climat d'une température plus propice, les loges de la tige reprennent leur fécondité ligneuse, tandis qu'ailleurs elles languissent stériles et émaciées, à l'état d'une moelle qui se dessèche et se vide de sucs organisateurs.

995. Mais ce qui arrive à toutes les loges à la fois d'une tige annuelle, pourrait tout aussi bien arriver à quelques-unes seulement des loges ligneuses disposées autour de la moelle; quelques segments de ce grand cercle auraient bien pu être paralysés dans leur développement, et frappés de stérilité. Dans ce cas, la tige aurait perdu sa forme cylindrique, et elle l'aurait modifiée selon le nombre des loges qu'aurait frappées cet accident, et selon la place qu'elles occupent dans le cylindre. La tige se serait ainsi ou canaliculée, ou aplatie, selon qu'un seul segment, ou que deux segments diamétralement opposés auraient failli. Ces accidents se présentent fréquemment sur nos végétaux indigènes. Nous avons en plus d'une occasion de l'observer sur les pousses d'asperges qui sortent de terre élargies; et alors leur feuillage terminal, quoique rangé d'après le type spiralé des tiges ordinaires de cette plante, se hérisse, par l'extension de la tige qui le supporte, en crête de coq. Nous avons rencontré une branche de Chêne qui avait contracté cette forme de

la manière la plus curieuse: à son origin elle était cylindrique; ses bourgeons étaien disposés en spirale par cinq, comme l sont ceux du Chêne; sa tranche transvei sale offrait des rayonnements réguliers mais à deux pouces plus haut, sa form s'aplatissait, quoique la disposition rela tive des bourgeons qui se remarquaier sur sa surface n'eût pas dévié; il n'y ava de modifié que les rapports des distance Mais tous les bourgeons placés sur ui des deux faces avaient avorté: ceux q s'étaient développés en rameaux, et c rameaux étaient tous à l'état normal, ceu là se trouvaient tous sur le tranchant cette lame tigellaire; en sorte qu'en ar vant vers le haut, les jeunes rameaux rangeaient en crête de coq. Sur une tra che transversale, les rayonnements ne dessinaient bien que du centre à la trand ceux qui aboutissaient à la face étaien peine aperçus; car les loges dont ils 🗷 l'indication avaient avorté sur deux cô opposés, qui s'étaient rapprochés et ap tis, et étaient devenues fertiles sur de autres, qui s'étajent éloignés l'un de l' tre. Aussi remarquait-on, surdeux fat une multitude de cannelures longitudi les, qu'on ne remarque jamais sur! tige normale de Chêne; reliefs des lo qui ne s'étaient pas distendues pour effacer aux regards. On observe les me cannelures sur tous les végétaux her cés qui se fanent, et sur ceux surtout dévore la Cuscute, en fixant ses suç sur leur surface; et chacun de ces suc se trouve enfoncé dans une rainure; chaque suçoir épuise une loge de l'il rieur du tronc. C'est à un phénom semblable que notre branche de Ch était redevable et de son aplatisseme qui provient d'un épuisement, et de cannelures, qui sont le relief des o nes ou la séparation d'organes épui Aussi, sur toute la longueur de la ca lure, observait-on une série de pe lentilles blanchatres, oblongues, qui vaient en poussière, et qui étaient de 1 Uredo, des cryptogames parasites ! épuisants que les suçoirs de la Cuscut 996. Mais une autre circonstance

manage toujours ce phénomène anormale l'aplatissement d'une tige ordinairement cylindrique, nous donne l'explicalina la plus satisfaisante du caractère sernal des tiges qui se roulent au lieu de dresser, des tiges volubiles, soit resh droite, soit vers la gauche (31, 90). Cir januis le phénomène d'aplatissement re mentionnons n'arrive sur une ordinairement cylindrique, sans q'elle prenne une tendance prononcée res la volubilité. En effet, si quelques hges du cercle intérieur avortent, la syactrie des formes est détruite. Mais la metrie des formes entraîne celle des efheu, d'où résulte l'équilibre: on ne peut tacher à l'une sans atteindre l'autre. Or, 🛳 🕿 moment, la direction sera impriace au faible par le fort, à l'organe avorté 🛎 spravri par l'organe développé ou développé que lui, au côté de la tige à loges stériles par le côté de la tige à loges fertiles; mais comme cette direction latérale et par côté, qui est celle de la poussée, si je puis m'exprimer de la sorte, se combine avec la direction verticale, qui est celle du développement végétal, la résultante doit nécessairement être la direction volubile. Si les loges avortées sont placées sur la gauche des rangées internes des loges, la volubilité sera vers la gauche; si elles setrouvent sur la droite, la direction sera vers la droite.

997. En certaines circonstances, toute tige peut devenir volubile par ce mécanisme. Faites croître une plante, en tenant toujours un de ses côtés plongé dans l'ombre; ce côté s'étiolera et la plante se roulera en spirale autour du premier corps venu. Les tiges ordinairement volubiles sont celles chez lesquelles ce phénomène tient à la structure et non à un accident.

## CHAPITRE III.

STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DE LA PEUILLE, DE LA POLICILE, DU POLLICULE, DE LA STIPULE, DE LA VEILLE, ET DE LA BRACTÉE.

et une expansion membraneuse prolet une expansion membraneuse prolet développement en largeur d'une le sée sur la surface du cylindre tite, et élaborant toujours de la matière d'abord verte. La feuille est destinée à recéler, dans son aisselle, un bourgeon qui lui survit.

1000. D'après cette définition, toute feuille doit être revêtue d'une membrane continue, et sans aucune solution de continuité ; c'est l'enveloppe externe de la vésicule dont la feuille n'est que le développement : c'est l'épiderme. Cette membrane paraît simple, à nos moyens d'observation, tant qu'elle n'est pas arrivée à des dimensions capables de rendre appréciables les éléments globulaires de sa paroi; dans ce cas, elle est si mince et si fragile, qu'elle se déchire plutôt qu'elle ne se détache des tissus internes qu'elle recouvre; le descripteur dit alors qu'elle n'existe pas. C'est ce qu'on a admis à l'égard des petites feuilles des Mousses (pl. 57, fig. 4, 5, fi), des Marchantia, dont le tissu

cellulaire semble souvent n'être qu'un agrégat de cellules en contact immédiat avec l'air extérieur. On a attribué la même anomalie aux feuilles aquatiques, c'est-àdire aux feuilles qui végètent plus ou moins profondément plongées dans l'eau; ces feuilles, d'après les auteurs, n'auraient pas d'épiderme, parce qu'on n'est pas venu à bout de le détacher, comme des feuilles ordinaires. On aurait dû en dire autant de bien d'autres feuilles, surtout des feuilles résineuses, telles que celles du Nerium oleander.

1001. Mais il estabsurde de penser que là nature ait créé des organes analogues, avec de telles anomalies. L'analogie aurait dû porter les observateurs à n'attribuer qu'à l'impuissance de nos dissections l'absence de la surface épidermique de ses feuilles. Il est facile de concevoir, en effet, que, chez certaines plantes, la surface épidermique d'une seuille, se trouvant à l'abri d'une dessiccation progressive, conserve, par l'épaisseur de sa substance, et par l'infiltration et l'élaboration de ses cellules, une adhérence plus intime avec les tissus intérieurs, et qu'elle tarde à dévenir écorce, et à se détacher spontanément, sous l'effort du scalpel. Mais, s'il est vrai que toute feuille a commencé par n'être qu'un globule vésiculeux, et qu'elle se soit développée par une succession non interrompue de générations vésiculaires et internes, les unes par rapport aux autres (526), il est évident que toute feuille doit être revêtue d'une enveloppe générate, qui, pour conserver plus ou moins longtemps l'épaisseur, la vitalité de ses cellules, et l'adhérence de ses parois, n'en possédera pas moins le caractère essentiel de l'épiderme, tel que la théorie nous l'a défini. Les seuilles et les tigelles des Mousses, les entrenœuds des Conferves, les expansions des Marchantia, auront tout aussi bien un épiderme que les feuilles des Potamogeton, des Nymphæa, et celles-ci tout aussi bien que les feuilles de nos arbres et de nos herbes. L'expérience suppléera même à l'impuissance on à l'inhabileté de la dissection, pour en constater partout la présence; chez les

petites plantes, on distinguera, par le je de la lumière transmise, un petit reboi blanc autour de la feuille en miniaturi qui, sur tout le reste de sa surface, a paraîtra opaque; ce rebord transpare ne se produirait pas, si le tissu opaque la feuille ne se trouvait pas emprison dans une vésiculé épidermique; c'est ce dont on s'assuré en observant de même manière les bords d'une feuille di laquelle on a constaté, par un autre preédé, la présence d'un épiderme.

Chez les plantes, au contraire, dont feuilles, soit résineuses, soit constamm plongées dans un milieu conservate laissent difficilement détacher leur s face épidermique, on découvre la p sence de cette membrane externe, soit laissant macérer la plante dans l'eau froi soit en la laissant influser quel ques insta soit enfin en la traitant par un réactif al ou alcalin.

Par un esprit judicieux, l'analogiet lieux de ces expériences; car nous at démontré que rien d'organisé ne s'en dre qu'à l'intérieur d'une autre orgi donc la substance de la feuille a dù gendrer à l'intérieur d'une vésicule cette vésicule, c'est l'épiderme.

1002. On a admis des feuilles mu de stomates, et des seuilles sans stom avec la même logique qui avait étals distinction précédente ; mais il aurait! avant tout, constater d'une manière tive et les fonctions, et les carscière sentiels qui constituent ce qu'on a s les stomates; or, comme nous avons reconnu (690) que les fonctions des mates sont inconnues, que leur struc si étrangement décrite par les obsi teurs, n'affecte aucun caractère stab que, de passage en passage, nous sui arrivés à ne voir, dans ces organes s ficiels, que les analogues de toute o non épuisée et continuant l'élabor qui lui est propre, il s'ensuit qui feuille, qui s'en trou**verait à la ri**gneu vée, fonctionnerait tout aussi bien, el les mêmes circonstances, que celle s'en trouve le plus richement pourvi leur absence ou leur présence ne foi jamis m caractère d'une classe, d'une famile et d'un genre.

108. La théorie du développement de héalteatorise à penser qu'à un certain ignétime de l'épiderme n'est qu'un tissu de sources, et que les stomates, qui l'affent sur l'épiderme des feuilles les plus igées, ne sont que des cellules retar-taimes on nouvellement formées.

1664. On pent souvent en dire autant a pois qui subsistent sur le tissu des क्षेत्र et des feuilles. Dans le principe, les spaces sinsi velus n'offrent pas un point her surface qui ne porte un poil sim-声,glabduleux ou ramifié. Il est des 🗯 destinées à n'offrir plus tard pine mriace lisse et luisante, et qui, 🖿 leprincipe , sont couvertes d'un duthis; telles sont les premières pousses Mutent du bourgeon épanoui de l'Æshippocastanum surtout. Quelles tiges melles femilles plus lisses que celles du 🖦 à toutes les époques où notre œil popuble d'en apprécier la surface? Eh 📭 pourtant, și , à l'aide d'une faible 🛰, 🖦 cherche à pénétrer dans le sein Pin jennes pousses, ou du bourgeon Pistpanouir, on trouve tous ces or-🖿 bérissés de petits poils glanduleux. wactère spécifique tiré de la surface ret velue, n'est donc qu'un caraclegree , qu'un caractère de dépouille-📑 le moindre changement dans les laces extérieures est capable de le le domble ou passager, et, dans bien 4, les plantes velues ne sont pas des 🖿 originairement glabres, qui ont des poils, mais seulement des la Cabord velues, qui les ont con-

Il en est de même de la forme detat les feuilles dans leurs conles feuilles découpées le plus proent, sur la tige âgée, sont simples bourgeon, et privées même de me de dents; les feuilles à réseau le plus richement anastomosé, moore qu'une nervure médiane; les pétiolées y sont sessiles; à que, toute feuille est, par raples qu'elle sera un jour, ce que les feuilles les plus haut placées sur la tige sont à l'égard des feuilles les plus basses, et partant, les plus anciennes; enfin, ce que tout follicule est à la feuille de la même tige (538) (pl. 8, fig. 3 et 4). Qu'y a-t-il en cela d'étonnant, puisqu'en remontant plus haut, par l'analogie, on trouve que toute feuille a commencé par un globule?

1008. La nervation des feuilles n'est donc pas un caractère préexistant. Les nervures se développent, s'agrandissent, se ramifient continuellement par les progrès de l'âge. En effet, les nervures se composant d'organes vasculaires qui engendrent indéfiniment à l'extérieur, de même que le tissa cellulaire engendre indéfiniment à l'intérieur de chaque cellule; les vaisseaux se glissent entre les interstices des cellules qui se forment chaque jour, et la capacité qu'ils occupent grossit en raison des développements qui s'y accumulent. Quelle dissérence entre la nervation de la feuille pl. 6, fig. 4, et la nervation de la feuille pl. 6, fig. 2? La première n'est que le jeune âge de celle dont la seconde offre un fragment.

1007. On avait cru trouver, entre les feuilles des monocotylédones et celles des dicotylédones, des différences de structure aussi importantes que celles que l'on avait signalées entre les tiges de ces deux classes de plantes; à la vérité, l'importance n'en est pas plus grande. D'après les anteurs, les feuilles des monocotylédones affecteraient le caractère que nous avons désigné sous le nom de synnervié (65, 58°); toutes leurs nervures, partant de la base, devraient marcher presque parallèlement, pour arriver au sommet, tandis que les nervures des dicotylédones doivent se ramisier et s'anastomoser, comme l'indiquent les figures 8, 13, 44 de la pl. 7. Mais une telle différence est infiniment plus tranchée dans les définitions des auteurs que sur les livres, et il est plus d'une feuille de monocotylédones qui rappelle, par sa structure, l'organisation des feuilles des dicotylédones; telles sont les seuilles du Callitriche, de certains Potamogeton, du Dioscorea, des Aroïdes, du Ruscus, etc.

Les gigantesques seuilles des Musa, de chaque côté de leur nervure médiane, jettent des rayonnements cellulaires en barbes de plume, sur le type de la feuille du Nerium oleander (pl. 21, fig. 10), et leur déchirement ne peut s'opérer que transversalement, dans le sens des nervures latérales. Les sépales d'un assez grand nombre de fleurs dicotylédones (et nous savons que les sépales ne sont que les seuilles de la même plante, réduites à de moindres dimensions), ces sépales, disonsnous, affectent en tout point l'organisation des seuilles monocotylédones. Ainsi, les sépales des Geranium sont trinerviées, comme la plupart des paillettes de graminées ou de cypéracées; on remarque la même chose sur les sépales de certaines dianthées. Que l'on compare avec auention les locustes du Panicum setaria (pl. 18, fig. 3) avec les fleurs de l'Urtica dioica femelle (pl. 51, fig. 2), on croira avoir presque devant les yeux l'organisation florale de la même panicule ; les deux valves s'emboîtent chez l'une et chez l'autre sleur de la même manière ; la seule différence, c'est que, chez le Panicum, de même que chez toutes les plantes graminées, la disposition des valves est alterne, tandis que, chez l'Urtica, elle est opposéecroisée (pl. 51, fig. 6). Mais la structure, chez celle-ci, est autant celle des monocotylédones que chez celles-là ; car toutes ces valves de l'Ortie sont traversées par une forte nervure médiane qui arrive au sommet sans s'anastomoser. Enfin, chez les monocotylédones à feuilles le plus rigoureusement synnerviées, à nervures le moins anastomosées, il arrive fréquemment que la nature s'écarte brusquement de ce type, pour passer, de la manière la mieux caractérisée, au type des dicotylédones. Nous avons rencontré fréquemment cette anomalie, ou plutôt cette confirmation du principe, dans les enveloppes florales des fleurs de Maïs, qui, cultivé dans nos jardins, tendait à reprendre ses caractères primordiaux, pour arriver à ceux du Sorghum, qui paraît être le maïs spontané (431). Je ne pense pas que les observateurs, avant toute explication. eussent été tentés de voir un organe monocotylédones dans la glume insérier (pl. 17, fig. 14), qui n'est pourtant q l'une des enveloppes storales de la locu (fig. 13); ici, plus de nervures parallé ou convergentes; toutes les nervures sont anastomosées. Le caractère tiréd nervation des feuilles ne peut donc plus servir que celui de la structure terne de la tige, à établir une ligne de marcation entre les plantes sans ou à d cotylédons.

1008. Une feuille est susceptible voir une gaîne, un pétiole et un lie mais un limbe lui suffit pour fonction Il ne faudrait pas confondre, avec k tiole, la portion rétrécie d'une seuil rapprochant de la forme spatulée. A ce n'est pas un pétiole que la portie pl. 20, fig. 3 de la feuille; ce n'est q portion rétrécie d'un limbe sessile; nervure médiane s'étend sans disc nuité de la base au sommet; la poin l'instrument tranchant la traverse, toute sa longueur, sans rencontr moindre obstacle. Que l'on cherch contraire, à diviser ainsi, dans tot longueur, le pétiole (pi), pour [ dans la nervure médiane de son (lm), chez les seuilles de l'Érable (1 fig. 5), de l'Hydrocotyle (pl. 7, fig du Passiflora (pl. 6, fig. 9), du Gera de la Vigne, etc., l'instrument, arr bout du pétiole, se trouvera tout arrêté par une articulation sur la s'insèrent les nervures divergentes articulation est la ligne de démai du pétiole ou du limbe. Si, du cé posé, on cherche à diviser le pétiol pénétrer jusque dans la tige sur la il s'attache, on éprouve une plus résistance encore ; il y a encore là lation. Le pétiole est donc un vé entrenœud, dont le limbe figure la sessile et souvent embrassante ; le est une tige qui s'est arrêtée à ( mière feuille. Si, comme toutes le culations caulinaires, celle qui ter pétiole n'était pas restée stérile, la eût été chargée de continuer la t de la terminer; elle l'aurait contin cette tendance s'était manifestée sur la presière seuille qui sort de la plumule, et alona plante n'eût eu que des seuilles seuie; elle l'eût terminée si cette tendance se se sût manisestée que sur les seules de la sommité; et la sommité, ainiréduite dans ses développements, se sit organisée en bourgeon clos, en sieur den graine. Nous reviendrons sur ce dermer point de vue, en nous occupant de h four.

1909. Mais, nous fera-t-on observer, me lige est en général cylindrique, et le phiole se rencontre assez fréquemment custiculé, même sur les espèces à tiges mindriques; comment concevoir une tige das un organe ainsi incomplet? Nous répendrons d'abord qu'il n'est pas de l'esence d'une tige d'être cylindrique ; la tige Marale des Xylophylla (pl. 28, fig. 9) afete la forme d'une expansion foliacée; happe des Jacinthes, des Narcisses. M obscurément canaliculée, comme le itiole de certaines plantes grasses. Mais canaliculation du pétiole tient préciséentà ce qu'il est resté pétiole et qu'il est pas devenu tige; c'est la cause, ou conséquence de la stérilité de son artihtion terminale. Remarquez, en effet, le la capaliculation a lieu à l'opposé de direction du limbe, sur la face intéere, tandis que le limbe s'insère sur la 🗷 extérieure. Mais, si l'articulation devenue fertile, une feuille se serait Peloppée dans le sens alterne avec le 🌬 existant; elle serait partie du sur lequel le limbe ne s'insère pas, pint qui correspond à la canalicula-Or, qu'on se rappelle ce que nous ™ longuement établi sur la struc#ûre me du tronc, et l'on sera amené à elure que, dans ce cas, le canal qui 🍽 k pétiole eût disparu ; car ce canal rovient que de l'affaissement d'une le longitudinale, que de la stérilité des loges circulaires, qui entrent hetracture du pétiole; mais ici cette capable de produire à son extrésieut été de s'enrichir de produits 🖦, et en se développant ainsi, et esse l'échancrure et complété la MYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

symétrie du tronc. Aussi, lorsque la tige se termine, lorsque la feuille se transforme en l'une des enveloppes de la fleur, le pédoncule, qui n'est que le pétiole de la feuille, s'arrondit sans la moindre exception.

1010. La feuille, vraiment pédonculée, peut être considérée comme une feuille composée à une seule foliole (68); et le pétiole comme une tige à foliation alterne, dont un seul côté a été fertile, et dont l'autre s'est creusé par avortement.

1011. Le pétiole des feuilles composées (68) pourrait être considéré comme une tige qui n'a commencé à être féconde que par deux côtés opposés et parallèles, deux côtés de même nom, dont les produits foliacés sont restés, par conséquent, stériles, et n'ont donné aucun bourgeon.

1012. Le pétiole des feuilles décomposées (69) peut être considéré comme une tige du genre de la précédente, mais douée d'une tendance plus grande vers la reproduction de son type, et qui, une, deux ou trois fois, a donné lieu à la formation de pétioles au lieu de produire des folioles. Car, sur ces sortes de tiges, jamais rien qui rappelle ni la disposition en spirale, ni la disposition alterne, ni aucune espèce d'antagonisme. Tout y est opposé, et affectant la direction plane.

1013. Je ne sache-rien de plus piquant que d'étudier une espèce de végétal, de la racine au sommet, en cherchant à faire l'application de ces principes à tous les organes qui le composent; on retrouve le secret de toutes les positions, l'analogie de toutes les transformations, la destination des organes les moins apparents, l'importance des rapports les moins saillants en apparence; et ce feutre, inextricable quelquefois, de bifurcations fasciculées, finit par s'étaler à l'esprit, comme le multiple normal de deux ou trois unités organiques.

1014. Les feuilles sessiles et embrassantes ne se retrouvent généralement que sur les plantes herbacées. Les tiges ligneuses ne portent que des feuilles plus ou moins visiblement pétiolées.

1015. Les feuilles, tiges privées de via-

16

bilité, ne remplissent qu'une existence assez courte; les unes ont fait leur temps en une saison; elles tombent à l'automne; les autres ont encore une influence à exercer sur le développement de leur bourgeon axillaire; elles passent l'hiver, et ne se détachent qu'à l'apparition des pousses printanières; les autres vivent jusqu'à trois ans. Ces deux dernières catégories se retrouvent sur certains Chênes et sur les Conifères.

1016. Les feuilles des tiges herbacées ne tombent pas, elles se dessèchent tout au plus avant la dessiccation de la plante entière, et alors elles ne laissent aucune empreinte sur la surface de la tige. Les feuilles des tiges ligneuses tombent d'une seule pièce, et laissent sur la surface de la tige une empreinte que nous nommerons la cicatricule (pl. 12 cc); c'est une espèce d'écusson qui équivaut, par sa configuration, à une tranche transversale que l'on prendrait sur la portion inférieure du pétiole; elle a le même contour et le même nombre de faisceaux vasculaires; c'est la portion de la tige sur laquelle le pétiole était empâté, comme le sont les bourgeons caulinaires. A la faveur des principes que nous avons développés sur la structure des tiges et sur l'analogie du pétiole, l'on obtiendra la solution la plus satisfaisante de la difficulté qu'offrait aux observateurs cette circonstance de la chute de la feuille. Dans le vague des idées de l'ancienne physiologie, on devait se demander par suite de quelle cause secrète il se faisait que le pétiole cassat tonjours juste au point de son insertion, et pourquoi il ne cassait pas sur toute son étendue, comme le font les rameaux qui se détachent par vétusté. Mais nous venons de voir que le pétiole est l'analogue d'un entrenœud frappé de stérilité, et qui, en recouvrant sa puissance de développement, n'aurait pas manqué de revêtir la forme des rameaux ordinaires. Un entrenænd (484) est une vésicule close par les deux bouts; l'insertion du pétioleentrenœud, sur la tige, n'est donc qu'un accolement, qu'un empâtement, qu'une adhérence de l'extrémité radioulaire avec la surface génératrice du trone; c'est ticulation d'une radiculode (368). chute de la feuille n'est donc qu'une dé ticulation, et la feuille, pour tom n'a pas besoin de casser, puisqu'elle se détacher. Mais, nous dira-t-on, p quoi le rameau ne se désarticule-t-il ainsi que le fait la feuille, puisque, près ce que nous avons établi, le ran tient, comme elle, à la tige materne par approche et par articulation? ( différence, dans le mécanisme de la c des deux organes, est dû à la même constance qui a fait que le pétiole pas devenu tige. Le bourgeon, qui de rameau en continuant la série de se veloppements, a dû rester en rap permanent avec la loge ligneuse d' émane; sa radiculode a dû contracte: adhérences plus intimes avec un tiss qui elle emprunte et à qui elle fournit à tour les produits de l'élaboration ( mune. On ne se sépare pas si facilem quand on adhère si intimement et a longue date l'un à l'autre. Aussi ce h geon, qui, dans l'aisselle de la feuille paraît tenir qu'à la surface de la tig on l'examine à l'époque d'un dévelo ment plus avancé, prolonge sa subsi jusque dans le sein de la loge ligu d'où il émane, et jusque dans le voisi de la moelle qui est la columelle du t (873). Le pétiole, au contraire, ce de produire par son sommet aérien 🔒 aussi d'élaborer par son extrémité culaire; il continue faiblement ses ports d'adhérence avec un organe ! laire qu'il n'est pas appelé à contin il n'y tient que par le vaisseau qui l' naître ; et ce vaisseau grêle, et tout peu viable que lui, est resoulé, ave couches épuisées, vers l'écorce, q dessèche, en même temps que la fi se flétrit, ou plutôt commence à se d cher. Pendant la marche de cette de pitude commune, il s'opère un retri part et d'autre ; l'adhérence de la ra lode du pétiole avec l'écorce devie moins en moins intime; et bientôt le de la feuille suffit pour en vaincre l ble résistance. Il se fait alors une d

tention spontanée, dont l'écorce consert l'empreinte, jusqu'à ce que les évelopements internes du tronc, à force de hafouler au-dehors, de la crevasser son fessor, l'aient fait tomber en éclats at caplaques (907).

1017. Sur la surface de la cicatricule, a distingue l'empreinte des vaisseaux qui twerent le pétiole; on peut les y comper et les dessiner, comme sur une trande transversale du pétiole même. Il ne hedrait pas croire que les vaisseaux pasentde la tige dans le pétiole; l'articulation tiste tout aussi bien pour eux que pour l'entrenœud tout entier. Mais comme les misseux ne s'engendrent que sur des vaisseaux du pétiole émament nécessairement de ceux du cylindre certical, chacun à chacun; ils doivent donc offrir, dans le pétiole, la même conquation qu'offrent les vaisseaux génémeurs, en sorte que les uns sont, non la continuation vasculaire, mais la contredereuve des autres. Sur la surface de la Matricule du Saule (pl. 14, fig. 2) et du replier (pl. 15, fig. 5 cc), on compte un 🛊 m ces vaisseaux; mais les traces s'en 🖛 cent avec l'accroissement du tronc en 🛌ètre; et sur les rameaux de quatre à 🛌 🖦 de nos Péchers, Pruniers, etc. l 12), on ne commence déjà plus qu'à erceroir la place de chaque groupe.

1018. Quelques auteurs, qui se sont Espés plus spécialement de la botanique <del>l'estière</del> , ont pensé que l'empreinte lais-🏲 🎮 les feuilles pourrait servir de capar, pour reconnaître l'essence d'un 🗭, pendant la saison où tous les au-🕨 👊 disparn ; mais c'est là un caracr qui se prête plus à l'habitude du coup ៅ 📢 a précision de la description ; un caractère empirique; car nonlement beaucoup d'arbres d'essence dente affectent des cicatricules anaes sous tous les rapports; mais encore intricale est susceptible de varier sur meindivida dans de grandes limites. 📭 4, 6, 9, pl. 11, montrent combien Pition, la nature de la branche, et F. sont dans le cas de modifier ce catre sur le Pêcher; et les fig. 1 et 6, pl. 12, confirment le même fait sur le Cerisier. Sur les Juglans, la cicatricule varie en dimensions et en formes accessoires, d'un rameau à l'autre; l'écusson, réuni au bourgeon qu'il supporte, représente une figure de trèfle renversée; c'est un cœur à échancrures et à angles arrondis et égaux; mais tantôt l'angle inférieur s'allonge vers le bas, tantôt il se rapproche de l'échancrure supérieure, en sorte que l'écusson semble s'élargir; et sur le Juglans fraxinifolia, ses contours caractéristiques s'effacent et imitent ceux du Cerisier (pl. 12, fig. 1).

1019. Le nombre et la disposition des empreintes vasculaires offrent, sur l'écusson, une plus grande fixité, surtout avant que les progrès de la végétation n'aient endommagé la surface de l'écorce; car ces empreintes vasculaires sont en harmonie avec le nombre et la disposition des nervures, qui naissent du pétiole, et vont imprimer, au limbe de la seuille, la forme qui constitue le caractère distinctif de l'espèce botanique. Ainsi sur la cicatricule du Peuplier (pl. 13, fig. 5), on compte trois faisceaux rangés sur une courbe transversale, et composés de quatre points chacun; sur la cicatricule du Saule (pl. 14, fig. 2), les trois faisceaux se composent de deux rangées parallèles de trois points chacune, et qui convergent vers le bourgeon. Chez le Prunier (pl. 12, fig. 2, 5), les trois faisceaux forment trois taches arrondies. Sur le Noyer, chaque faisceau est une ligne qui affecte la forme d'un arc parallèle au bord de l'un des trois lobes. Sur les deux lobes supérieurs, les deux bouts de l'arc se réu nissent et forment ainsi un petit écusson crénelé.

1020. Il en est donc de ce caractère comme de tous les autres de la classification systématique; seuls ils ne peuvent servir tout au plus qu'à mettre sur la voie des recherches; mais, réunis à tous les autres, ils les corroborent, et complètent le diagnostic. Il serait peu philosophique de chercher à classer les végétaux ligneux, les arbres forestiers, à l'aide de ce caractère; mais aussi il serait peu philosophi-

que de le négliger, comme on le fait toujours, dans les descriptions et sur les planches de nos grandes publications botaniques. L'étude de la végétation fossile, qui n'opère que sur d'antiques débris, et qui, par conséquent, dans ses déterminations, ne peut avoir recours qu'aux caractères des cicatricules, gagneratt immensément à ce nouveau soin des botanistes descripteurs.

1021. Nous venons de reconnaître que les linéaments curvilignes de l'écusson cicatriculaire du Juglans sont les empreintes des vaisseaux qui se distribuent dans le pétiole de la seuille ; mais ces linéaments ne s'arrêtent pas à la surface de la cicatricule; on peut en poursuivre la trace assez avant dans la substance de l'écorce par des tranches transversales dirigées dans ce sens. Les linéaments qui offrent, sur les tranches du Rhizome des fougères, des configurations si bizarres, et qui ont fait donner, à l'une de nos espèces indigènes. l'épithète d'aquilina, c'est-à-dire Pteris dont la racine offre la figure au trait d'un aigle, ces linéaments ne tiennent pas à d'autres causes de structure que les linéaments de l'écusson du Juglans, etc. Ce sont les groupes de vaisseaux générateurs des vaisseaux du pétiole, dont on suit la trace assez avant dans l'épaisseur du tronc souterrain; ce sont les cicatricules des feuilles, les seuls organes aériens de ces plantes dans nos climats [1]. C'est à ce même ordre de circonstances que sont dues les empreintes ligneuses, qui forment un chapelet, sur la tranche d'une tige d'orchis, prise dans le voisinage du tubercule (pl. 25, fig. 12, a, \$).

1022. STIPULES ET GAÎRE DE LA FEUILLE. A la base du pétiole, on rencontre assez

[1] On a donné au feuillage des fougères le nom de fronde, parce que, d'après les idées dogmatiques qui dominaient dans le principe des études physiologiques, un organe susceptible de se couvrir d'organes reproducteurs ne saurait être une feuille. Pour nous, le mot de fronde n'aurait pas d'autre signification que celui de feuille dont les cellules épidermiques, les atomates, s'organisent en organes reproducteurs, en ovaires, comme nous avons vu les ovaires s'organiser en pollen (415) dont les sto-

souvent deux oreillettes plus ou mois membraneuses, opposées et séparées et tre elles par la substance du pétiole; « sont les stipules (sti). Chez certains vég taux, elles durent autant que la feuille elles sont persistantes (pl. 6, fig. 9); ch d'autres, elles se détachent d'une maniè plus ou moins précoce, longtemps ava la chute des feuilles, elles sont caduqu (pl. 11, fig. 8). Chez les uns, elles so libres, et n'ont d'autre point d'adhéres avec la tige que par leur base; chez d'i tres, leur adhérence s'étend assez k sur le pétiole, qui se trouve ainsi aik la base. Ces dernières formes de stipu sont toujours aussi persistantes que le tiole, car leur vie est en commun. C d'autres plantes dont les feuilles sont posées, les stipules correspondantes deux feuilles restent soudées entre ell et l'articulation supporte alors deux lioles, deux stipules (au lieu de quatr qui croisent les deux feuilles ; le Houb offre à un degré supérieur d'organist ce dernier caractère. Enfin il est d'aut végétaux dont le pétiole, à quelque é que qu'on l'observe, n'offre jamais la m dre trace de stipules; mais alors on sûr de trouver le pétiole canaliculé d toute sa longueur, ou au moins ver

1023. Par la manière dont nous at envisagé la question, relativement au et à la structure primitive de ces organous avons réduit les formes qu'ils aitent à n'être plus que des modificat d'un phénomène identique, à n'être des modes de déhiscence. En effet, avons établi que les stipules étaient le principe tellement réunies, qu'elle constituaient plus qu'une enveloppe

mates sont des modifications. Ainsi ce sont de t feuilles, tantôt simples, tantôt composées (63) tôt décomposées (69), des tiges qui ont avort l'une de leurs faces, par un sogment de leurs circulaires, et qui en général, sont, de ce côt naliculées. Leur tronc reste caché sous terre du climats ;'il s'élève vers les cieux dans les climats activent la végétation; et le port de la fougè diffère plus alors de celui des palmisers. períorée, recélant dans son sein les germa de développements qui doivent contimera tige.

Actte époque, que l'on ne saurait étude qu'à l'aide des verres grossissants, les prois sont épaisses , verdâtres , enmani richement organisées qu'un pénape; et leur sommet offre fréquemmentus prolongement stigmatique (pl. 34, \$.10 sg), dont l'analogie avec le vrai stignate ne saurait être démentie par aume série d'observations. Cette portion signatique se fane et durcit en onglet de bès-bonne heure ; pour la distinguer des signales des ovaires caduques, nous lrons désignée sous le nom de stigmatule 傳), diminutif des vrais stigmates. Que si m conpe toutes les jeunes feuilles de la ige, alors que le bourgeon supérieur ou aillire en est encore à son début, il se hae, et tout espoir de développement Merieur est perdu; il ne grossit plus. 🚾 si, au contraire, on abandonne la rigitation qui l'enveloppe à son cours nalarel, le bourgeon parvient à une cerline dimension, et s'il n'est pas destiné germer la même année, son péricarpe, Paisé de ses sucs, se dessèche comme le lat d'une graine; le bourgeon passe l'hi-Protégé par son enveloppe cornée ; et 🖦 la nouvelle séve le sollicite à la germion, son péricarpe s'ouvre en deux plusieurs valves caduques de la plus <sup>tade</sup> régularité, qui se détachent au indre choc, comme des organes de 🖦 Que si, enfin , le bourgeon est and, les valves qui lui servent d'enve-Péricarpienne s'émacient en s'éten-🏲 ; elles cèdent et se rompent ; elles se dent régulièrement, soit au sommet, sur un, soit sur deux côtés, et pertent plus ou moins longtemps, comme enveloppe scarieuse, autour de la tation qui a pris naissance dans leur Si donc le bourgeon est un ovaire,

les stipules en sont les valves; et leur nombre et leurs formes ne tiennent qu'à des accidents de déhiscence (109). Chez le Houblon, la déhiscence a lieu en deux valves; chez les Geranium, en quatre; chez la Rose, en deux; chez les Polygonées, la déhiscence est apiculaire, et les stipules restent comme un large fourreau, comme une vaste gaîne, en forme de corolle, chez le Rheum [1]; elle est apiculaire, en général, chez les graminées; mais dans cette famille le pétiole ne se sépare pas des stipules, il en forme la nervure médiane, et cette réunion constitue la forme que les premiers observateurs ont désignée sous le nom de gaîne; si on trouve cette gaîne généralement fendue par la face antérieure, c'est que l'entrenœud, par son accroissement en diamètre. l'a distendue de manière à vaincre la résistance de ses parois. Dans le Melianthus major, la déhiscence est univalve, et les stipules continuent leur végétation, comme la gaîne des graminées, ayant à leur base, au lieu de le porter à leur sommet, leur organe foliacé. Mais aussi, chez les graminées, la gaîne est munie d'une nervure médiane, tandis que, chez le Melianthus, la gaîne ouverte par-devant est binerviée, et sa nervure médiane manque, parce qu'elle s'est développée, des la base, en forme d'un pétiole cylindrique, surmonté d'une expansion foliacée décomposée (69). La déhiscence de l'Acer pensylvanicum traduit la nouvelle théorie de la manière la plus curieuse; les deux valves de son bourgeon sont coriaces, rouges, mitriformes et accolées face à face, exactement comme les valves de certains fruits biloculaires, exactement comme les deux grandes valves du calice du Davilla; elles s'écartent ensuite l'une de l'autre sans tomber, pour laisser passer deux follicules herbacés, synnerviés sur leur surface, qui croisent les valves, et qui arrivent à

let des analogies qui portent leur évidence suple énonciation; elles sont adoptées prindiquées. C'est ce qui est arrivé à l'éle l'organe stipulaire des Polygonées; il nous d, ca 1827, d'énoncer la complète analogie de

cet organe et de celui des Melianthus, avec les stipules de toutes les autres plantes, pour faire passer cette idée dans toutes les compilations botaniques. (Bulletin universel des eclences et de l'industrie, 2e section, p. 371, n° 249.) des dimensions cinq fois plus grandes qu'elles. Sur le Noyer, les valves, tout aussi coriaces, n'arrivent jamais à des formes aussi saillantes; mais elles sont parfaitement distinctes, et imitent les deux valves de la noix. Le bourgeon de l'Alnus communis s'épanouit en trois valves, qui, en se rejetant en arrière, offrent l'image d'un calice de Liliacées.

1024. Nous avons déjà, dans l'un de nos théorèmes, établi les rapports de la gaîne et du limbe de la feuille des graminées; nous avons dit que la formation du limbe est postérieure à celle de la gaîne; que souvent, et surtout sur les articulations supérieures, le limbe se développe très-tard; sur les gaînes des articulations inférieures, il se développe faiblement; sa plus forte végétation a lieu sur la portion médiane du chaume; or, que serait une gaîne de graminées (pl. 18, fig. 2 vg) sans limbe (lm)? un simple follicule (ibid., fig. 7), une paillette ou une glume non aristée (pl. 19, fig. 2). Car l'arête des paillettes est l'analogue du limbe des feuilles, et le limbe des feuilles du Festuca heterophylla n'ossre pas de grandes dissérences avec l'arête d'une certaine dimension, avec l'arête des Stipa. Or, à la base et au sommet du chaume, à la sortie du bourgeon de la graine, et à l'approche des nouveaux bourgeons qui vont se former en graines, la feuille tend à se passer de limbe; elle tend à rester follicule, gaîne fendue par-devant. Nous allons retrouver le même phénomène sur les végétaux à qui la classification assigne un rang supérieur, et nous aurons par là ramené à un même type des formes qui semblaient indiquer des organes différents.

1025. FOLLICILES DES BOURGEONS. Lorsqu'aux rayons du soleil printanier le bourgeon s'épanouit, les premières expansions foliacées qui se déroulent sont entières, d'une structure fort simple, synnerviées (65, 58°) comme les paillettes des graminées et des cypéracées; celles dont le sommet est resté pendant l'hiver au contact de l'atmosphère, offrent toute cette portion colorée, écailleuse, cassante; et elles ne prennent quelque développement,

que par la portion abritée, qui a conserv ses caractères herbacés. Dans l'aissell d'aucun de ces organes à demi paralysé on ne trouve jamais de bourgeon, et ils : laissent, sur la tige, d'autres traces de les apparition qu'une cicatricule (1019). Ma il n'en est pas de même des expansio foliacées qui ont été abritées par les pr cédentes; celles-ci sont susceptibles prendre un développement prononcé, si tout par leur portion supérieure. Les pr mières ne font que s'allonger, sans alter la simplicité de leur forme primitive; el se voûtent seulement au sommet, oùce vergent leurs nervures; elles possède alors tous les caractères des feuilles duites des monocotylédones. Celles-cis caduques comme les précédentes, et recèlent non plus aucun bourgeon d leur aisselle ; mais après quelques arti lations, on les voit se munir, à leur se met, d'un rudiment d'organe soliacé, montre déjà la forme générale du limb la seuille caractéristique de l'espèce. rudiment part de la nervure médiane l'organe, qui, ou bien continue à végi d'une seule pièce, avec une lacune m braneuse sur le milieu de son proloi ment (311), ou bien se divise en deux tions, en deux oreillettes membraneu du milieu desquelles part le petit limb la feuille, qui est inséré au bout dela vure médiane. Le follicule passe ainsi, des gradations non interrompues, at ractère de la feuille; sa nervure méd donne naissance au limbe, et s'allonge même en pétiole; ses deux moitiés, lées de leur nervure médiane, subsis ou sous forme d'une stipule par viée (275), où sous forme de deux ( lettes latérales, qui sont les vraies sui des auteurs. Ainsi à mesure qu'on des vers l'origine du bourgeon, on voi limbe et le pétiole se réduire, pour par se confondre entièrement avec la stance de la nervure médiane du folli qui, sous cette forme, conserve son grité parfaite. Plus, au contraire, on gne du bourgeon en remontant, pl follicule perd de son importance, durée, de ses dimensions, en sacrifia navare médiane au développement presque médiai du limbe foliacé.

10% Mais, des que ce limbe commence à paidre, on est presque sûr de trouver us burgeon dans l'aisselle du follicule. Lupebus-nous ce que nous avons déjà es l'ecusion d'établir (564), que le limbe éreloppé de la feuille est l'analogue de l'athère qui féconde. Ce rapprochement est me démonstration.

1027. Bientôt la révolution du développrestapproche de son terme ; le pétiole, d pais le limbe, commencent et continuent padellement, d'articulation en articulaion, i se raccourcir, et ils en reviennent à kurs premières proportions, pour finir proposer dans la substance de la nervure mediane des stipules; dès ce moment, à la place des seuilles, nous avons de nouveau des follicules, mais des follicules qui nut muri au soleil, ont pris une consisince herbacée, dont les nervures qui tendent à se simplifier sont fortes et saillanm; notre follicule, par sa forme, reste fulle par son élaboration, et il est suscep-🌬 de féconder le bourgeon, latent dans aisselle. Plus on avance, et plus le turgeon de ces follicules vise à revêtir le forme florale; en sorte que la formation 🜬 sollicules est un signe constant que la Rese prépare à se terminer organiquepent (79). Les feuilles complètes féconles bourgeons à feuilles ; les follicu-🖭 🌬 bourgeons à fleurs ; et la tige finit, 🗪 elle avait commencé, par un emdement de follicules; elle en est revenue, Parainsi dire, en suivant un cercle, à **p**oint de départ.

1028. Les bourgeons des Érables et de ppecastane sont très-propres à ce genre démonstration. Dans le bourgeon de faulus macrostachya, la cinquième re de follicules offre déjà au sommet de aerure médiane, et dans l'échancrure deu petites stipules, un rudiment de sur petites stipules, un rudiment de sur petites stipules, un rudiment de les sur la sixième paire, ce rudiment la limbe de la feuille en miniature, et, lunt, ce limbe arrive presque à ses suions ordinaires. Dans le bourgeon de l'Acer rubrum, la cinquième

paire de follicules, qui est la dernière, porte un rudiment de limbe de trois à cinq lobes. Dans le bourgeon à fleurs du Liquidambar imberbe, c'est le neuvième follicule seul qui est bifide au sommet, et qui porte, dans son échancrure, un rudiment de feuille; plus haut viennent les feuilles palmées, pétiolées, à stipules blanches et caduques. Dans le bourgeon à fleurs du Cerisier (pl. 11, fig. 2), les cinq derniers follicules (A) se rangent en corolle, et leur limbe, qui part de la nervure médiane, entre les deux oreillettes stipulaires, s'allonge à mesure que l'organe se trouve placé plus près des pédoncules floraux qui sortent de leur sein.

1029. Ainsi, la nervure médiane de l'organe, d'abord clos (451), qui, par sa déhiscence, donne lieu à l'apparition des stipules, est l'origine du développement de la feuille; ce développement parvient à de plus ou moins grandes dimensions, selon que l'organe est placé plus ou moins bas sur la tige. Mais, dans le principe de l'existence du follicule, il est nul à tous les étages, et sa formation est de beaucoup postérieure à celle du follicule clos. Or, nous venons de le suivre, lorsqu'il prend sa direction à l'extérieur; mais ce produit herbacé de la nervure médiane du follicule n'aurait-il pas pu se développer à l'intérieur de l'organe clos, au lieu de se développer à l'extérieur? D'après tout ce que nous avons exposé sur la filiation des organes vasculaires (621), l'hypothèse que nous émettons ici rentre dans la catégorie des analogies; mais alors le limbe et le pétiole se développeraient, recouverts par les deux moitiés du follicule, qui doivent, plus tard, se changer en stipules; et lorsque le follique accomplirait sa déhiscence, par la séparation de ses deux moitiés, on trouverait les stipules recouvrant leur jeune feuille, qui ne tarderait pas ensuite à se rejeter en arrière, pour aller élaborer librement la lumière et l'air, et combiner la chaleur et l'humidité par ses deux faces opposées et différemment animées.

1030. Or, c'est là la disposition qu'on observe, entre autres plantes, sur les Amentacées. Chez les Betula, les Corylus,

les Carpinus, les deux stipules larges et colorées sont superposées sur le dos de la feuille, qui part de la base de la fissure, et la recouvrent en entier en se recouvrant l'une l'autre.

1031. En conséquence, les deux stipules, restant soudées au pied du pétiole ou du limbe sessile, qui part, à une plus ou moins grande hauteur, de la nervure médiane, forment la gaine, que l'on retrouve, avec ses caractères essentiels, autour des articulations des Graminées, des Polygonées, des Ombellifères, etc.

1032. Les deux stipules, gardant dans leur substance leur nervure médiane, et ne la fournissant pas au développement du pétiole de la feuille, forment le follicule des locustes de Graminées, des épis de Véroniques et de Plantaginées, des chatons d'Amentacées, et enfin de toutes les inflorescences; c'est la feuille réduite à sa plus simple expression, tout en conservant ses fonctions spéciales; c'est la feuille conservant, pendant toute la durée de son développement, la simplicité des formes que toute feuille possède dans la préfoliation gemmaire (304).

1055. Les deux stipules, avant leur déhiscence, composant l'enveloppe du bourgeon, il s'ensuit que le limbe qui se développe au-dehors en est l'étamine hypogyne ou épigyne (158); lorsqu'il se développe au-dedans, il représente l'étamine insérée sur la corolle.

1034. FOLIOLE. Par ses caractères extérieurs, la foliole ne se distingue nullement de la feuille proprement dite. Elle est sessile ou pétiolée, simple ou découpée, possédant comme elle deux lobes, en général symétriques, une nervure médiane qui la creuse en carene, et sert de charnière à ses deux moitiés. Soient, par exemple, les trois folioles de l'Oxalis corniculata (pl. 8, fig. 66), dont nous avons représenté, au grossissement de 16 fois, les points d'insertion (pl. 39, fig. 12). Chacune de ces folioles prise en détail est une feuille; elle a un pétiole (a) dont l'analogie avec les bulbes est frappante; le limbe (fi) se dédouble de la même manière que sur la feuille bulbeuse de la tulipe (fi pl. 28,

fig. 6). La surface chagrinée et fortemen colorée de cette bulbe réduite (a) indiqu en elle une élaboration spéciale et dis tincte de celle du limbe. Son insertion lieu sur une sommité articulaire du pe tiole, sur un centre d'organisation. Mai tous ces éléments d'un développement u térieur se sont arrêtés faute d'une impu sion favorable; la tigelle qui les support n'ayant pas complété le cercle de ses loge est restée à l'état de pétiole canal culé (1009), et sa sommité, impuissan ou non fécondée, s'est resusée à toute a tre reproduction; ses trois expansions ! liacées, qui auraient pris la dénominati de feuilles, si la sommité du pétiole le avait offert un organe à féconder, po continuer la tige, prennent celle de foi les, de feuilles stériles et sans bourgeon au sommet de la tige incomplète; mai organes fécondants et organes restantin finiment vierges, elles conserveront l' ritabilité (58) qui caractérise l'étami avant son hyménée, et que l'acte de la condation seule est capable d'amortir; là vient que la seuille caulinaire, la seu à bourgeon axillaire n'est pas irritable

1035. Dans les autres feuilles déce posées (69) en un plus grand nombre folioles, la structure de celles-ci est id tique; leur irritabilité est aussi grande part la terminale; elles sont toutes dis sées sur les deux côtés opposés de l pétiole immédiat, comme les deux le d'une feuille entière sont placés cha d'un côté de la nervure médiane. Jat on ne les voit suivre autour de leur tiole la disposition qu'observent les seu véritables autour de la tige; car, ainsi nous l'avons dit, la tige spéciale des lioles est une tige incomplète, sur plus ou moins grande portion de sa conférence.

1036. Les feuilles décomposées ne i sent pas toutes développées; elles g dissent comme les tiges, et en suivair même marche qu'elles; c'est-à-dire les organes inférieurs donnent naiss ou protection aux organes supérieur qu'ainsi les inférieurs s'ont, en géné toujours plus développés que les s

nem, mais que le développement général est indéfini; aussi, au sommet de tous les pétioles à folioles en nombre pair, trans-t-on toujours un germe de nouvant éveloppements, un bourgeon enone éms ses langes, comme au sommet au œur de toutes les tiges.

1057. La feuille entière, et chaque folole en particulier, ne sont autre chose me des feuilles décomposées à leur tour, bout toutes les folioles (bbbbbb pl. 9, ig. 16), emprisonnées sous la même enveloppe épidermique (a), se sont agglutinées atre elles en larges cellules internes; et le développement de la feuille entière a glement lieu, comme celui de la tige, indéfiniment par le sommet; c'est-à-dire que la seville grandit en largeur par l'accrossement des cellules (b) inférieures, et a longueur par l'apparition vers son sommet de nouvelles cellules (b) supérieures. Chaque cellule (b) croît de la même mamère que la feuille entière. Ainsi le nomhe des cellules (b) sur la même feuille l'est pas plus constant, mais il est, au matraire, aussi progressif que celui des failles sur la longueur d'une tige; il aug-Enle indéfiniment avec l'âge, et il aug-Dente par le sommet. Cette loi ne reçoit con démenti ; car rien ne se développe epar le concours d'un organe développé même espèce; donc, sur des espèces hat les organes ou les individus ne se Pricent pas, les organes les plus anciens inférieurs, les supérieurs sont les jeunes.

1038. Le caractère tiré du nombre des les b d'une feuille ou d'un organe focé, se saurait donc avoir une valeur résique qu'en tenant compte en même se des dimensions de la feuille; il accit une certaine importance sur les orci qui parviennent, en général, aux es dimensions chez tous les individus la même espèce, sur les pétales, par
cpe (564), lorsque la circonscription de cellule (b) a lieu d'une manière ett précise (pl. 52, fig. 10).

Peut-être les feuilles et les fomotelles dans le cas d'offrir un catre plus appréciable, par l'ouverture des angles de leurs nervures secondaires ettertiaires, mesurée à la base de l'organe; car c'est là que le développement est supposé avoir acquis, à une certaine époque, son développement complet. Par la base de l'organe, nous entendons la portion qui s'insère sur le pétiole; car la sommité du pétiole est aussi bien la base de la feuille peltée (fig. 13, pl. 7) que celle de la feuille réniforme (fig. 44).

1040. BRACTÉE. Il a été suffisament démontré (295) que toute nervure de la feuille étant organisée comme la tige, a la propriété de donner naissance à un rameau, dans une occasion favorable. Lorsque ce fait se présente, l'ordre de foliation s'interrompt tout à coup. Nous avons donné spécialement le nom de bractée à l'organe foliacé, sur la surface duquel cette interruption commence, de quelque manière que ce soit. La bractée se rapproche du follicule (1025) par sa forme réduite; elle s'en distingue parce qu'elle ne recèle pas de bourgeon axillaire, mais qu'elle en produit un adventif (547). Dans le Statice armeria, la bractée est florigère par sa face extérieure et aux dépens de l'une de ses deux nervures (pl. 50, fig. 15); dans le tilleul, la bractée est florigère par sa face supérieure et sur le milieu de la longueur de sa nervure médiane.

1041. VRILLE. Dès qu'un organe tigellaire avorte dans son développement foliacé ou floral, il perd, pour ainsi dire, son équilibre; on le voit se courber en crosse au sommet, et ensuite se rouler sur luimême en hélice, aussi régulièrement que le fait la spire dans le sein du cylindre générateur; il prend alors le nom de VBILLE, cirrhus (ci pl. 6, fig. 9); les laboureurs l'ont désignée souvent sous le nom de main, à cause que ses rameaux s'accrochent, comme autant de doigts, à tous les corps arrondis qu'ils rencontrent sur leur passage. Ainsi la vrille n'est qu'une forme incomplète d'un organe ordinaire. Chez les Lathyrus, elle provient de l'avortement de la sommité du pétiole décomposé; chez la Vigne. elle provient d'un rameau floral; aussi voit-on des grappes qui portent des baies par le bas, et se terminent en vrille par le haut; chez les Passiflores, elle provient de l'un des bourgeons axillaires (pl. 6, fig. 10 ci); chez les Cucurbitacées, c'est le pétiole entier qui forme la vrille; la fig. 7, pl. 48, représente cet organe à toutes les phases de son développement sur les plantes de cette famille. Chez d'autres plantes, les deux stipules croissent en vrilles; chez d'autres, c'est la nervure médiane de la feuille, qui se prolonge sous cette forme à son sommet. Nous rechercherons les causes du mouvement qui imprime cette forme à la vrille, dans la troisième partie de cet ouvrage.

1042. ÉPINE OU PIQUANT. Supposez que la vrille s'arrête dans son développement intérieur, à l'époque où sa direction est encore droite vers le ciel (pl. 6, fig. 10 ci), que, dans cette attitude, ses tissus durcissent et s'ossifient; la vrille sera une épine. Une épine est un organe tigellaire dont le développement intérieur n'a pas été secondé par le développement extérieur. C'est un emboîtement de cônes internes, dont l'extérieur est resté stérile. tout en prenant sa direction vers le ciel ou la lumière, ce qui en a rendu le sommet aigu. De même que la vrille, l'épine, aculeus (50), provient ou de la tige (Prunus avium), ou de la nervure (feuilles du houx), ou des stipules (Zizyphus vulgaris), ou du bourgeon axillaire (Citrus medica), ou des bourgeons adventifs (Rosa, Rubus); dans ce dernier cas, elle est l'analogue des poils, et elle n'affecte aucune place déterminée d'avance par la formule de la disposition des organes de l'espèce. Dans le Genêt (Ulex europæus), de l'aisselle de la feuille, réduite aux dimensions du follicule, naît un rameau dont tous les organes se terminent en un piquant, les deux follicules opposés en conservant leur forme un peu aplatie, et ensuite le bourgeon terminal qui s'allonge en piquant prismatique, accompagné à sa base de deux piquants qui sont les deux bourgeons axillaires dans deux autres stipules. Chez le Berberi, c'est la feuille elle-même qui se transforme en trois piquants, comme par trois folieles; et le bourgeon axillaire donne seulle véritables feuilles, par ses premiers follicules; dès que l'un de ceux-ci porte u bourgeon axillaire, il se transforme lui même en un triple piquant.

L'anatomie d'un piquant nous y montr les mêmes emboîtements que dans ur plumule close, en plus grand nombre la base, et décroissant vers le sommet.

Sur le Chara, les piquants dont se la risse la surface de l'entrenœud n'offre pas la moindre différence avec les pièc encore jeunes de chaque verticille; sont tous des organes simples, cylind ques, creux, et dans l'intérieur desqu on voit le liquide circuler comme dans grand entrenœud. Les piquants des aut plantes se changent en ligneux, en mè temps que la tige qui les supporte; et al ils s'en détachent, en général, aussi (i lement que la feuille automnale, pa que, pas plus qu'elle, ils n'ont contint se mettre en rapport avec les dévelor ments intérieurs; ils ont fini par ne appartenir qu'à l'écorce, et ils sont re lés au-dehors avec elle.

1043. La transformation des diver ganes de la plante en piquants, est dévidence incontestable pour quiconquivoudra jamais perdre de vue la dispostypique des organes de la plante, sui l'on procède à cette étude sur des nes printaniers. Le Genêt (Ulex europréunit, sur chacun de ses bourgeon démonstration entière.

## CHAPITRE IV.

#### STRUCTURE ET DÉVELOPPRIMENT DES DOURGEONS, DES GRIMMES, ETC.

1044. A l'aisselle formée par l'insertion dipétiole ou de la nervure médiane de la kuille, sur la surface de la tige, se trouve morgane d'abord réduit à la forme d'une protubérance verte; ce point est le bourgeon qui recèle dans son sein le germe duce régétation nouvelle; c'est l'espoir précieux de la récolte de l'année; le labourrur, dans certains cas, le couve, pour insi dire, de ses vœux, il le ménage, dans tous ses procédés, soit d'ébourfeonnage, soit de taille, comme une perle fun grand prix, gemma; et le physiologiste, désormais , le désignera sous le nom foraire axillaire (576), pour le distinguer le l'ovaire floral.

1045. Toutes les feuilles n'en produint pas, ou il n'est pas toujours visible las toutes les feuilles après sa formation. l'acru latent, dans l'aisselle des feuilnde certaines monocotylédones; dans cas il n'est pas formé, ou il avorte; car la plantes ne sont pas destinées à deverameuses.

1046. La tige, après avoir perdu l'apreil de ses feuilles, n'a pas, pour cela, adula faculté de reproduire son espèce. a feuille, qui féconde, ne féconde pas 🏲 🌣 masse, mais par les organes élétataires qui rentrent dans la structure true de son tissu. Or, ces organes élétetaires, ces organes fécondants, se rerment également dans le sein du tronc, rallélement aux organes susceptibles tre fécondés; pour suffire à ce double 🛼, il n'est besoin que du même organe bulaire différemment aimanté ; or , les vasculaires ne manquent pas, dans tereloppement indéfini du tronc ; aussi mariace du tronc ne tarde pas à se coule le nouvelles gemmes, qui sommeillent, en attendant la saison favorable, pour donner de nouveaux rameaux. Ce sont là les bourgeons que Schabol avait nommés adventifs, à cause de leur position indéterminée, et de leur apparition en apparence accidentelle; ils ne différent pas autrement des bourgeons axillaires de la même plante.

1047. Dans le principe de leur formation, les gemmes sont des organes clos comme tout autre ovaire, et leur sommet offre une organisation analogue à celle des stigmates des vrais ovaires, organisation dont nous nous occuperons en parlant de ces derniers. C'est sous cette enveloppe, ainsi parfaitement close, qu'il se féconde, qu'il mûrit, et qu'il sommeille, jusqu'au retour de la saison nouvelle, ou de l'occasion savorable; c'est alors que la déhiscence de son enveloppe a lieu, que ce péricarpe ou ce test ouvre ses valves, et que le rameau germe, comme la plumule des graines confiées au sol; et l'analogie des deux germinations est frappante chez certaines plantes. Qu'on se rappelle, en effet, la germination de la graine des Érables (475) (pl. 29, fig. 2): on sait que les deux cotylédons s'étalent en follicules herbacés, trinerviés, qui continuent à prendre un certain développement. Du sein de ces deux organes de première formation, s'élèvent deux premières feuilles opposées, qui croisent (754) les deux cotylédons; puis viennent deux nouvelles seuilles, qui croisent les deux premières, et ainsi de suite, jusqu'à l'inflorescence. Eh bien! le bourgeon axillaire de cet arbre rejette d'abord de chaque côté son enveloppe testacée, sous forme de deux valves sèches et non susceptibles d'un développement ultérieur; ces deux valves

croisent la position de la feuille déchue; et. dans l'ordre croisé avec ces deux valves, apparaissent deux follicules, qui, par leur forme et leur mode d'accroissement, et même le nombre et la disposition de leurs nervures, représentent, aussi bien qu'on peut le concevoir, les deux cotylédons de la graine. Dans l'Acer Pensylvanicum, immédiatement au-dessus de ces deux follicules, toujours dans le sens croisé, apparaissent les deux premières feuilles de la plumule; et alors l'analogie de cette germination est complète. Chez d'autres espèces, le nombre des paires de follicules est plus grand, mais ce sont alors des passages du follicule à la forme de feuille, dont nous avons expliqué le mécanisme plus haut (1025); ainsi, dans l'Acer rubrum, le bourgeon à fleur, ramassé en une petite tête, se compose de cinq paires de follicules courts, la dernière paire ayant un rudiment de feuilles de trois à cinq lobes ; du sein de cette corolle, pour ainsi dire crucifère, surgit la petite plumule de deux feuilles parfaites, et, plus haut, un rameau de trois petites fleurs rouges à très-court pétiole.

Dans l'Acer neapolitanum, on trouve jusqu'à quatorze paires de follicules, dont les dix à onze inférieures sèches et stationnaires, et les autres devenant herbacées, longues, et se munissant d'un rudiment de limbe.

Dans l'Acer platanoïdes, les paires de follicules opposés-croisés s'arrêtent à six, qui s'épanouissent en se réfléchissant, comme les pétales d'une corolle herbacée.

1048. La gemmation des Hippocastanes germe de la même manière que celle des Érables. L'Æsculus oïotensis offre un croisement de neuf paires de follicules opposés; l'Æsculus macrostachya en a six paires, dont les deux dernières offrent, au sommet de leurs follicules bifides, un

rudiment de fenilles palmées, à sept folioles quelquefois.

1049. Les bourgeons des Frênes sont à quatre valves croisées, et ils germent sur le même type que ceux de l'Érable ou de l'Hippocastane. Chez le Frazinus excelsior verrucosa, les deux premiers sollicules sont d'un vert noirâtre, valvaires et stationnaires; les deux seconds sont verts, moins foncés, et s'allongent à l'instar des feuilles ; la troisième paire acquier un rudiment de limbe. Chez le Frazinai pendula, ou Frêne pleureur, dont tous les rameaux à articulations distantes des cendent presque verticalement vers 4 terre, le bourgeon s'épanouit par qualr valves opposées-croisées, d'un vert mi râtre, stationnaires, carénées, en sort que, dans le principe, le bourgeon a l'ai d'un fruit ou d'une graine tétrangulaire de même, chez le Fraxinus ornus, ma d'une manière moins prononcée [1].

1050. On voit que, chez ces plante la gemmation, par ses premiers dévelo pements, indique déjà la disposition d feuilles, qui est exactement opposé croisée, et cet accord se dément peu les autres espèces de plantes ; de telle m nière qu'en étudiant la conformation ex rieure de certains bourgeons à de germés, on peut, sans crainte de trop tromper, caractériser d'avance la dis sition des feuilles autour de la tige futu Ainsi, chez les Amentacées, où la foliati est en spirale, en général, par cinq, bourgeons que l'on observe avant leure nouissement présentent tous une imb cation en spirale de follicules desséch résineux, par leur sommet qui est exp à l'air, et verts sur toute la portion couverte par les follicules inférieurs portion supérieure ne se développe mais, et elle reste comme un onglet ine au sommet de l'autre, qui souvent c tinue à végéter. C'est ce que l'on obse

<sup>[1]</sup> Les follicules avec rudiment de limbes représentent l'organisation des feuilles stipulées des autres genres; car le limbe est inséré sur la nervure médiane qui joue le rôle de pétiole, et qui paraît

ainsi, accompagné des deux stipules, de la bas sommet, où elles se séparent en deux oreille Les feuilles supérieures sont dépourvues de stip chez ces genres.

tribien sur le Betula nana; son bourgemelle quatre follicules, dont la disposition a spirale est faible; puis viennent les dengudes stipules de la première feuille, mancouvrent le dos comme deux larges a begres ailes. Chez le Populus (pl. 13, 🍇 🏿, kspremiers follicules, qui s'élèvent \*\*\* wabre de quatre (1, 2, 3, 4), sont presquallernes; mais, avec un peu plus d'atbation, on s'aperçoit de leur direction unh spirale, qui est celle des follicules du daton (fig. 4, 6), dans l'aisselle desquels utrouvent les cupules staminifères (fig. 2, 5,7). Chez le Salix (pl. 14, fig. 1), la spinlité de la gemmation (g) se dessine d'une maiere plus distincte. Chez l'Alnus com-🖦 , le bourgeon s'épanouit par trois blicules réfléchis, jaunes sur toute leur múce interne et supérieure; ce qui donne il genmation l'aspect d'une corolle trihale; et la foliation est rangée en spirale 🏲 trois. Chez les Chênes, le bourgeon Mun prisme à cinq pans et à cinq angles; Bollicules scarieux, qui semblent s'imfiquer, comme cinq rangées longitudi-🌬 de faitières, sont rangés en spirale rainq, et, dans le Quercus robur et T<sup>lops</sup>, leur nombre s'élève jusqu'à 🜬 ; chez tous la foliation a lieu par ro-🗠 de cinq. Chez certains Conifères, premiers bourgeons qui paraissent au met des rameaux, seraient pris, au 🔤 er coup d'œil, pour de jeunes cônes ctiféres des mêmes plantes; ce sont les mières pousses recouvertes de leurs Mes scarieuses, rangées en spirales. laisselle de chacune de ces écailles houve un bourgeon de feuilles, ce qui Pas lieu dans les follicules des bour-🗪 que nous venons de mentionner. 1661. La botanique descriptive n'a, 🎮 a cjour, attaché aucune importance caractères de la cicatricule, et de l'or-<sup>latio</sup> de bourgeon; les auteurs n'ont 🎮 jamais eu soin de les analyser, ni Firars planches, ni dans l'histoire de la 🌬. Linné avait cru devoir donner des hàla conduplication des feuilles dans 🖿 du bourgeon (pl. 9, fig. 1-15); et enctère, à peine spécifique, mais qui base pas que d'offrir une certaine va-

leur, est à peine relaté dans nos catalogues; c'est une étude à reprendre; c'est un nouveau signe qui peut servir à indiquer ou à compléter le type spiro-vésiculaire de la plante. Le bourgeon c'est la plante qui commence, comme l'ovaire est la plante qui finit; deux extrêmes du grand cercle de la végétation qui serapprochent et s'identifient; car la gemmation et la floraison résument également le type de l'espèce, et s'expliquent l'une par l'autre.

1052. Il est des plantes chez lesquelles le bourgeon axillaire ne se réveille qu'au printemps de l'année suivante ; leur coque péricarpienne reste jusqu'alors indéhiscente. Il en est d'autres chez lesquelles le bourgeon exécute, dès la première année, un commencement de germination. En effet, tant que la feuille, dans l'aisselle de laquelle le bourgeon est placé, poursuit la série de ses fonctions, le bourgeon axillaire paraît à peine gagner en grosseur; c'est une protubérance verte, lisse, indéhiscente. Mais, vers le mois d'août et de septembre, tantôt plus tôt, tantôt plus tard, selon la température et l'état de l'atmosphère, la feuille, ayant achevé le cercle de ses fonctions, tombe ou perd ses communications avec la surface à laquelle elle tient, et alors le bourgeon acquiert une vie indépendante; il reçoit sa nutrition d'ailleurs; il se trouve en rapport direct avec des organes d'une élaboration nouvelle; ainsi ne tarde-t-on pas à le voir rompre son enveloppe en deux valves, qu'il rejette sur les côtés, et la germination commence. L'arbre se couvrirait de nouvelles feuilles, si les circonstances météorologiques ramenaient sur l'horizon, ou sur la localité, les conditions d'un nouveau printemps; mais comme l'automne suit de près cette révolution organique, le bourgeon est surpris des son début par un nouveau sommeil; et sous l'égide de ses premiers follicules. en général résineux et qui se durcissent sans se décomposer à l'air, il est en état de traverser, sans accident, la saison défavorable, pour se réveiller aux premiers rayons du printemps, et continuer un développement qui s'était montré trop précoce.

1053. La planche 12 représente les bourgeons de quelques-uns de nos arbres fruitiers à leur état d'hibernation. Chacun d'eux (g) est recouvert des écailles ou follicules qui formaient leur plumule automnale, et qui, de même que la foliation de ces Rosacées, sont rangées en spirale par cinq. Chacun d'eux porte à sa base l'écusson (cc), cicatrice durable laissée par la chute de la feuille nourricière. Mais les deux valves de son enveloppe ovarienne qu'il avait rejetées sur le côté en germant, sont tombées à leur tour, lavées par la pluie, ou arrachées par le vent. Dès que le printemps exerce son influence sur ces germes adhérents à la plante, on voit les follicules s'écarter et s'épanouir comme le calice de certaines fleurs; les follicules herbacés se développent progressivement, jusqu'à acquérir plus haut ou plus bas les caractères de la feuille; et quand leur rosace étalée donne immédiatement naissance à un bouquet floral, elle produit l'effet d'une corolle dont le pistil porterait un stigmate de fleurs; tel est le bourgeon épanoui (pl. 11, fig. 2) du bourgeon à fruit du cerisier (pl. 12, fig. 6 g). A cette époque, tous les premiers follicules desséchés par le hâle et le froid sont tombés, comme l'avaient fait les valves ovariennes; et le bourgeon épanoui se trouve séparé de la cicatricule (cc), par une sorte d'entrenœud qui porte l'empreinte de ces follicules (f) gravée en stries transversales, qu'on distingue avec netteté sur les fig. 5 et 6 de la pl. 12.

1054. Dans le cours des nombreuses démonstrations que nous leur avons déjà fait parcourir, nos lecteurs auront dû remarquer plus d'une fois que l'approche du développement floral s'annonce, sur toute la tige, par des symptômes d'un caractère frappant. La feuille se modifie d'étage en étage en follicule; le follicule se rapetisse à la taille d'une squame ou d'un poil; les entrenœuds se raccourcissent, et, par conséquent, les follicules se rapprochent; c'est ce qu'on observe sur toutes les inflorescences (552), et c'est ce qui a lieu aussi sur les inflorescences de

bourgeons. Ce phénomène n'a pas échapp à la sagacité du pépiniériste, et il sert d base à l'art tout entier de la taille et d palissage de nos arbres à fruits.

1055. En effet, on distingue, sur le arbres fruitiers spécialement, comme ( pourrait le faire au besoin sur toute aut espèce d'arbres, deux sortes de bou geons : le bourgeon qui ne recèle qu'a tige à foliation, et le bourgeon qui recl une tige à floraison, Les pépiniérist nomment l'un bourgeon à bois, et le s cond bourgeon à fruit; car, en fait decl sification, chacun se place au point vue qui l'intéresse. Le principal caracti des deux est dans leurs dimensions re tives sur le même arbre ; le bourgeon bois est grêle, mince, aplati contre la ti le bourgeon à fruit est gros, rebondi, sant saillie au-dehors. Le bourgeonal s'élance d'un seul jet dans les airs dès stant qu'il se développe; c'est une hat seuillée dont nul bourgeon axillaire devient rameau la première année; a acquiert-elle un développement si extr dinaire, qu'elle absorbe à elle seule l boration de toutes les portions avoisi tes du végétal, ce qui lui a fait do par les agriculteurs le nom de bra gourmande. Le bourgeon à fruit, au traire, semble ne croître que pour s misier, et ne se ramisier qu'afin de tifier ; il pullule de bourgeons à fr chacune de ses feuilles en recèle a comme toutes ces seuilles se sacrif non à la nutrition de la tige, mais à de leur bourgeon axillaire, elles se vent ramassées les unes contre les at la tige, tout aussi régulièrement nisée que la tige du bourgeon à boi semble, au premier coup d'œil, faisceau d'organes, mais d'organes : en fruits, qu'un organe lui-même nature spéciale, d'où suintent, par sa surface, des larmes qui se coal en jeunes fruits; notre avare labou donné à ce bourgeon composé le p BOURSE, comme le Latin, ples joui l'avait surnommée PERLE PRÉCIEUSE, gt La fig. 1<sup>re</sup> de la pl. 12 représent branche gourmande de Cerisier av

bougeons à bois. La fig. 6 représente les bones, ou bourgeons composés de bourgemisseurs du même arbre. La fig. 2 numente les bourgeons à bois du Prunie; et la fig. 5 les bourgeons à fleurs du whee. La fig. 4, pl. 11, offre un fragmentet un bourgeon à bois du Pêcher; la k, 8 de la même planche offre un bourmai fleurs isolé. Les plus riches bourses de l'écher ne dépassent pas trois bourgros; on les voit représentés de face et k profil sur les fig. 3 et 4 de la pl. 12; diciette association de bourgeons n'est pe le résultat d'une organisation gemmire, spéciale à cette espèce; elle ne consitue pas essentiellement l'appareil nibire de la feuille; chaque seuille ne reserne pas trois bourgeons à la sois dans son aisselle, comme nous l'avons vu m k Ficus rubiginosa (pl. 11, fig. 8 ggg). Cr, ser le Pêcher, on trouve indistincte-🗪 les bourgeons à fruit solitaires, as-🖦 🚾 pardeux, par trois, et même quoi-🗪 plus rarement, par quatre; il est 🜬 de s'assurer que cette association Fat qu'un rapprochement, que ce triple 🏲 quadruple bourgeon, en apparence, per qu'une bourse ; et chacun d'eux porte ha base (cc pl. 12, fig. 3 et 4) la cicatride la feuille dans l'aisselle de laquelle estisolé. En portant l'analyse dans le de ces organes, on découvre que le rgeon médian des trois est un *bourgeon* où; mais, en même temps, on s'aperrue, par l'ordre de la foliation, il est ital. Les écrivains pépiniéristes, qui ient remarqué que, lorsque les deux rau se développent, le médian reste Manaire, et qu'en général les bour-🜬 à fleurs isolées réussissaient moins eux qui appartiennent à un groupe on, ou au moins de deux, en avaient 벼 que le médian était destiné à ser-🖈 nourricier aux autres ; ils avaient mé à la sommité de la tige un esset resulte de l'organisation privilégiée 🖣 tige elle-même , à un bourgeon qui lps viable, parce qu'il est le dernier 🥦, la fécondité qui réside dans la ttere de la bourse elle-même.

1866. Chez un grand nombre de plan-

tes, les bourgeons terminaux avortent; ils restent stationnaires, et ils affectent même une structure différente des bourgeons axillaires; chez d'autres, le bourgeon terminal est un bourgeon à bois dont les feuilles ne se développent qu'après les bourgeons à fleurs. Si tous les entrenœuds de la sommité d'un rameau de Peuplier (pl. 13, fig. 1) s'étaient raccourcis, comme cela a lieu sur le Cerisier et sur le Prunier (pl. 12), le bourgeon terminal, qui est à feuilles et qui reste stationnaire ( se serait trouvé le médian des trois, qu'aurait supportés la première cicatricule (cc). que l'on trouve à la base de cette branche; et on aurait en ainsi sous les yeux la disposition des bourses du pêcher.

1057. Il est de ces images qui peignent si vivement aux yeux certains rapprochements, qu'elles équivalent aux démonstrations les plus complètes. Que nos lecteurs jettent les yeux sur les bourses inférieures du rameau de Cerisier (pl. 12, fig. 6); qu'ils remarquent que cette tige, ainsi rabougrie, est un cylindre imperforé à la base et au sommet, autour duquel les bourgeons sont disposés en spirale, à des distances très-rapprochées, et que tout cet appareil était primitivement renfermé dans le sein des follicules protecteurs, dont on remarque les stries transversales à la base (fl), et à une époque plus ancienne, dans le sein des deux valves ovariennes qui se sont détachées en automne, et qui avaient mûri du printemps jusqu'à la fin de l'été: et à la suite de ces combinaisons de souvenirs et de dissections, l'unité typique, d'où émane ce développement organique (991), sera conçue d'une manière nette et lucide ; or ce que l'on conçoit est vrai; le faux n'est pas concevable, il est absurde.

1058. La disposition des bourgeons autour d'une tige effeuillée, indique d'avance la disposition de la foliation, et réciproquement, puisque chaque bourgeon, soit simple, soit composé, naît dans l'aisselle d'une feuille. Mais cette corrélation n'existe que pour les bourgeons qui sont munis à leur base d'une cicatricule, organe qu'on n'observe pas à la base des bourgeons adventifs. Ainsi les bourgeons des rameaux

des Lilas, des Érables, du Frêne, sont opposés-croisés; ceux des Poiriers, Pommiers, Pêchers, sont spiralés par cinq; en sorte qu'en hiver on peut connaître la foliation d'un rameau donné, tout aussi bien qu'en été, ce qui ajoute un caractère de plus à ceux dont fait usage, en cette saison, la botanique forestière.

1059. Nous ne saurions trop recommander aux auteurs qui s'occupent de botanique descriptive, de faire entrer dans leurs planches l'analyse du bourgeon, à l'instar de l'analyse du fruit de la graine; ces deux organes s'expliquant souvent l'un par l'autre, et devant servir tôt ou tard à fournir, par la combinaison de leurs caractères, le type générique, ou au moins spécifique de l'organisation des plantes, type dont l'un est l'alpha et l'autre l'oméga, l'un le commencement et l'autre la fin.

1060. Dans le principe de la formation, le bourgeon terminal est enveloppé par les stipules, qu'il ouvre en deux ou quatre valves en se développant en dehors. Celles qui se divisent en quatre valves sont, en général, plus durables que celles qui ne s'ouvrent qu'en deux. Celles-ci tombent de bonne heure, comme deux moitiés de calottes, qui passent inaperçues à cause de leur petitesse, et qui tombent vite, parce que, formant la voûte, et le bourgeon ne pouvant pas les fendre en deux, les soulève, et les arrache de leur point d'insertion. L'absence ou la présence des stipules n'est donc qu'un caractère de forme et de convention. Toute feuille possède à sa base l'organe d'où émanent des stipules; mais l'organe d'où émanent les stipules ne dure pas sur toutes les feuilles de manière à être aperçu des observateurs. Soit, par exemple, la plumule de l'Érable (pl. 29. fig. 3), réduite à deux feuilles; dans l'aisselle de leurs pétioles, on rencontre le bourgeon d'où sort la tige (ibid., fig. 6g); si l'on examine à la loupe ce petit tubercule gemmaire (g), on verra qu'il commence déjà à se scinder en deux calotte par une fente longitudinale qui croise le deux feuilles. Lorsque la continuation cla tige soulève cette enveloppe, elle rejet ses deux calottes chacune d'un côté de feuille qui lui correspond, et elle les d tache ainsi, comme les dents du péristor des mousses (pl. 60, fig. 5 d) rejettent loin l'opercule (7), et de cette manière, base de la feuille n'offre jamais de tra d'opercule; il en est de même du bor geon terminal du Lilas, du Frêne, etc.

1061. La préfoliation (71) (planche fig. 1-15), que Linné indiqua, et dont fait dans sa description un si faible usa la préfloraison (177), cette gemmation la fleur, de laquelle les modernes att daient, dans ces derniers temps, des re tats si importants pour la classification ne sont là que des effets particuliers d' cause qui les explique tous, à la man des lois générales, je veux dire de la fe tion (722), dont nous avons trouvé formules dans les théorèmes précéde Nous parlerons en son lieu de la pri raison; mais quant à la préfoliation, on se contentait d'étudier les caract sur une coupe transversale du bourg la foliation nous en indique d'avance caractères généraux; et à son tour la foliation peut maintenant, et en verti principes que nous avons posés, prédire la foliation (71), qui est la d sition des feuilles sur la tige. Ain fig. 12, pl. 9, est la tranche de la dispoen spirale (731); la fig. 9 est celle disposition en spirale par trois (759) fig. 6, 7, 15, sont celles de la dispo alterne (727); les fig. 11, 13, 14, celles de la disposition opposée-ca (741); les fig. 2, 3, 4, 8 (57), sol tranches prises à une trop grande ha du bourgeon, et qui n'ont intéressé q seule feuille ; elles donnent le caracté la feuille en particulier, mais non de la foliation dans son ensemble.

# CHAPITRE V.

GEORDARCE DE LA FOLIATION (71), DE LA BAMESCENCE ET DE L'INFLORESCENCE (72).

1062. LA POLIATION, qui est la disposiion des seuilles autour de la tige, n'est pesque indiquée, dans les descriptions, mededeux manières : d'après les auteurs, les plantes n'auraient que des feuilles opposées ou des seuilles alternes; et lorsque lon confronte la nature avec leurs descriptions, on découvre que, dans leur es-Prit, les feuilles sont opposées, pourvu Wellesse rapprochent deux à deux à leur base; qu'elles sont alternes dans tous les suires cas ; ils ont donné le nom de vericilées aux feuilles qui forment une colkrette autour de la tige. Depuis longtemps, Mos avons signalé le vague et l'indécision sune pareille nomenclature, et nous mions déjà indiqué la disposition en spiecomme venant compliquer cette noreclature [1]. La loi de la disposition des Frances (716), que nous avons reconnue, 🖿 dernier lieu, nous a fourni des formuprécises de la foliation, et des caraclires non moins saillants pour le diagnos-🏲 spécifique. Nous n'avons pas à revenir r la loi dans ce chapitre ; nous devons n borner aux applications de détail. 1063. La foliation est alterne, seule-

two. La foliation est alterne, seulelat quand les feuilles ont leurs points
autres, mais leurs directions diamélant opposées, les unes se dirigeant
trache et les autres à droite, en tenant
aple pourtant de la torsion que l'innecdel'ombre et de la lumière, ou bien
dirconstances diverses du développetiont dans le cas d'imprimer à la tige
apétiole des feuilles; cette disposition
pareusement alterne ne convient pres-

que qu'aux tiges articulées; aux Polygonées, aux Ombellisères, aux Iridées, à certaines mousses, à l'Hypnum denticulatum (pl. 60, fig. 10 fi), par exemple, dont les feuilles ont la même structure que celle des lridées. aux Aristolochiées, aux Graminées, aux Cypéracées, etc. Sur les tiges non articulées, l'alternation tourne presque toujours à la spiralité d'une manière plus ou moins prononcée, caractère dont les descripteurs n'avaient tenu aucun compte, et qu'ils n'ont presque jamais hésité à ranger dans la disposition alterne; ainsi, dans nos catalogues, les Rosacées, les Amentacées, les Liliacées, etc., ont les seuilles alternes, quoique pourtant leur spiralité ne laisse pas le moindre doute dans l'esprit de quiconque en sera averti. Pour juger de la spiralité de la foliation d'une tige, il suffit de l'examiner de champ et à vue d'oiseau; on a ainsi sous les yeux l'image de rosaces superposées, mais de manière que les feuilles qui les composent alternent, celles des supérieures avec les inférieures; ce sont tout autant de rayonnements dont la tige apparaît le centre. La rosace terminale, c'est-à-dire celle qui, en s'étalant, semble servir de calice ou d'involucre à la sommité foliacée, encore ramassée comme en un bouton, cette rosace, dis-je, sert, en général, à indiquer le nombre de seuilles qui rentrent dans un tour de spire; ainsi une rosace qui offre l'image d'un calice à cinq sépales, indique que le tour de spire a été rencontrécinq fois par la spire fécondante, qu'il a donné naissance à cinq feuilles; on exprime ce caractère par les mots : foliation en spirale par

il Sw les Tissus organiques, § 158. Mémoire Masseidté d'histoire Naturelle 1827. — Annales MYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

des Sciences d'observation, t. 4. p. 280. 1830. – Nouveau Système de chimie organique, p. 547.

cing. Si la rosace est à quatre folioles, la foliation est en spirale par quatre; elle est en spirale par trois si la rosace est à trois feuilles. Il n'est pas nécessaire de saire observer que les éléments foliacés de la rosace décroissent en proportions de bas en haut; mais un point sur lequel il est bon d'insister, c'est que le tour de spire ne doit jamais être supposé divisé avec l'exactitude d'un cercle mathématique; non-seulement les espacements des feuilles varient; mais encore, de la forme conique de la tige doit nécessairement résulter une inégalité croissante dans la graduation de chaque tour de spire, ce qui fait qu'en général les feuilles ne se superposent pas par rangées longitudinales, mais comme les rayonnements d'un verticille qui alterneraient indéfiniment entre eux. Il est des genres, et même des familles, chez lesquels la spiralité conserve invariable le type de sa spiralité; il en est d'autres dont le type se modifie presque à chaque espèce. Chez les Euphorbes, on voit le tour de spire, après avoir produit jusqu'à douze feuilles, n'en offrir plus sur certaines espèces, l'E. lathyris, par exemple, que quatre, disposées en apparence comme les feuilles opposées-croisées, et superposées de manière à former quatre rangées longitudinales ; dans ce genre, le caractère de la foliation n'est plus qu'un caractère spécifique.

1061. La disposition en spirale par quatre peut ainsi, dans certains cas, se rapprocher de la disposition opposée croisée; mais elle s'en distingue par le mode d'insertion. Dans la première, les quatre feuilles qui composent la croix sont étagées les unes au-dessus des autres; dans la seconde, au contraire, les feuilles sont insérées deux par deux à la même hauteur.

1065. Cependant il est des familles et des espèces même, chez lesquelles la disposition opposée-croisée abandonne peu à peu le caractère d'une rigoureuse symétrie, et dont les éléments des mêmes paires alternent de plus en plus entre eux, d'opposés qu'ils étaient d'abord vers la base de la plante. Dansce cas, on distingue l'opposi-

tion de la spiralité aux caractères suivants soit une croix de quatre seuilles; cett disposition émanera de la spiralité, quant sur toute la tige, on observera que no seulement les feuilles décroissent par ét ges, mais encore que leurs points d'inse tion suivent la ligne spirale; cette disp sition, au contraire, émanera de la formu à deux paires de spires, de la formule o posée-croisée (741), quand les points d'i sertion de chaque seuille ne se prétero point à la spiralité. Ainsi, dans la spiralit il faut qu'avant d'arriver d'une feuille la seuille qui lui est opposée, on rencout la feuille qui est opposée à la supérien des quatre. Dans l'opposition croisé altérée entre les deux seuilles opposés on ne rencontre aucune autre inserio

1066. La disposition croisée présen donc deux types, l'un rigoureux, l'au altérable; l'origine en est la même; émanent tous les deux de la formul deux paires de spires (741); mais dam premier les spires ont marché avec même régularité ; dans l'autre, leur m che a rencontré quelques perturbation une paire aura couru, plus tôt ou ; tard, plus vite que l'autre, ce qui a que les entre-croisements ont eu lieu, | haut ou plus bas que ne les aurait prod une marche régulière; c'est ce que observe sur les Rhamnus catharti lycioïdes, frangula, alpinus; et che Rhamnus oleoïdes, ce caractère s'al déjà tellement, qu'il simule la spir par quatre. Le Rhamnus alaternus de tout à coup au type, et prend le cara de la spiralité par cinq (739).

1067. Chez les crucifères, le crument a toujours lieu, sans l'opposition la base au sommet et du sommet au til; chez les labiées, au contraire, le csement se conserve dans toute la rigide la formule; mais remarquez que libiées sont articulées, et que les pliprécédentes ne le sont pas; et voila quoi chez les unes la régularité s'al et chez les autres elle reste inable (1065).

1068. Nous distinguerons donc variétés d'opposition binaire : l'oppo

inalterable, on croisée; et l'opposition altérié, su alterne.

160. Nous avons posé en principe (743), me k type de l'opposition ne pouvait mits, sans la circonstance du croiseact des feuilles. Il est peu de plantes ma auent exception à la règle; ce sont m des plantes à foliation alterne, dont les climents foliacés rapprochent leurs points faurtion; ou des feuilles dont les péide se ramifient, ou plutôt se décompuest, à la manière des tiges; or, nous aross déjà dit (1009) que les seuilles décomposées sont des tiges, dont un certain sombre de loges circulaires ont avorté. Le Zygopkyllum fabago nous fournit un exemrappant d'une anomalie réelle; on prendrait, en effet, pour des seuilles décomposées, les rameaux articulés de cette apèce; leur foliation est opposée, sans tre croisée; car chaque articulation est sorrogaée de deux pétioles binés, oppom, et de deux stipules qui croisent les en pétioles, comme sur l'Humulus lupu-🚾 (1022) ; mais, sur toute la longueur du tireloppement soliacé, les pétioles sont Aperposés aux pétioles, et les stipules 🖿 stipules. Jusque-là tout indique la Memperition d'une feuille, et non la ra-Mication d'une tigo; mais de l'aisselle de peque pétiole part un nouveau pétiole, mest dans le cas de donner naissance à Raires pétioles, par l'aisselle de ses deux libles; et l'on remarque que la tige de 🕶 🕫 développement est canaliculée du 🏴 de la tige principale. Cependant la belé de cette exception ne fait que con-🎮 la règle générale. Au reste, l'anobie diminue d'importance, quand on ac que la tige du Zygophyllum est ar-laic, et qu'ainsi, à chaque articulation, Mperecommence et ne s'organise qu'une

1970. La disposition par verticilles

la disposition opposée-croisée; dans le premier cas, chaque verticille forme une collerette à folioles impaires, dont la foliole médiane alterne avec la foliole médiane des verticilles inférieur et supérieur; c'est là la disposition des tiges articulées des Casuarina, Equisetum, etc.; dans le second cas, le verticille est en nombre pair, puisqu'il résulte de la décomposition de deux feuilles opposées, imparinerviées; et les solioles médianes se croisent entre elles, sur toute la longueur de la tige, comme leurs feuilles se seraient croisées, si elles étaient restées simples. Il arrive aussi, dans certaines familles articulées, que chaque articulation donne naissance, non à une paire, mais aux deux paires à la fois, d'où résulte le croisement; alors, lorsque les insertions de toutes les folioles se rapprochent et se confondent presque entre elles sur le sommet de l'articulation, il en résulte une collerette de folioles presque toujours en nombre pair, dont il est dissicile de suivre les rapports d'alternation avec les collerettes inférieures et supérieures; la foliation des Rubiacées est organisée sur ce type (1); sur certainés espèces de cette famille, on observe distinctement la superposition des deux paires opposées-croisées, qui, chez les autres plantes, sont distantes entre elles de toute une articulation : et, de cette forme si distincte et si élémentaire, on passe aux collerettes plus compliquées des autres espèces de la même famille, par des nuances qui servent de guide à l'esprit de l'observateur, mieux que ne seraient en état de le faire les dessins les plus lisibles, et les descriptions les plus détaillées.

1071. Nous diviserons donc les verticilles en deux catégories : les verticilles simples et les verticilles doubles.

1072. Les tiges à verticilles alternes sont, en général, arrondies; les tiges à

donne naissance à un bourgeon axillaire. C'est une alternation de la disposition croisée, par avortement d'une foliole et de sa gemme axillaire.

His Galium aparine, et quelques autres, sont is, per les feuilles, sur la disposition alterne, le les gemmes, sur la disposition en spirale; c'est les l'angle suivant, et non l'angle opposé, qui

verticilles opposées sont, au contraire, en général quadrangulaires.

1073. Le point de la tige où la foliation conserve le mieux son type, c'est la gemmation; le type ne dévie, en général, que là où la tige finit; ce n'est que là où la végétation se ralentit que la perturbation commence; mais souvent, alors, la fleur ou le fruit, qui ne sont que des bourgeons terminaux, reprennent la régularité primitive de la foliation spécifique.

1074. NAMESCENCE. La ramescence, qui est la disposition des rameaux de première formation autour de la tige, des rameaux de seconde formation autour des premiers rameaux, et ainsi de suite, découle rigoureusement de la foliation, qui est la disposition des feuilles, de l'aisselle desquelles partent les rameaux. Nous avons déjà dit que l'une indique l'autre, et les formules que nous avons données à ce sujet sont d'un intérêt non moins grand dans les applications aux arts, que dans la classification botanique. Nous y reviendrons dans la cinquième partie de cet ouvrage.

1075. INFLORESCENCE. La fleur, en sa qualité de bourgeon terminal, prend, ainsi que tout rameau, son origine dans l'aisselle d'une feuille plus ou moins réduite; l'inflorescence, qui est la disposition des fleurs autour de la tige, émane donc, comme la ramescence, de la foliation ellemême; mais, vers le haut de la tige, la foliation étant sujette à éprouver des perturbations dans la marche régulière de son type, l'inflorescence, dans certains cas, peut affecter une disposition un peu différente de la ramescence; cependant on n'a pas besoin, en général, de longues combinaisons, pour retrouver l'analogie de la disposition florale, ainsi que l'organe qui, par sa transformation, ou sa décomposition, a donné lieu à la déviation de type gemmaire.

1076. De même que la ramescence, l'in florescence est donc, en général, en sp rale, soit par trois, soit par quatre, so par cinq, sur une tige à foliation en sp rale, par ces nombres; elle est croisée, su une tige à foliation croisée; elle est a terne, sur une tige à foliation rigoure sement alterne. Dans le plus grand nomb de cas, il suffira donc de trouver la fo mule de la foliation, pour avoir d'avan celle de l'inflorescence.

1077. L'inflorescence, dans l'unecom dans l'autre de ses dispositions, peut ét sessile ou pédonculée; et ces deux cartères ne sont pas seulement fondés sur différences de longueur du pédoncal mais bien sur l'absence ou la présence pétiole même; et, par conséquent, l'un l'autre sont dans le cas de se prêter à s formule précise, et de fournir deux (ments rigoureux à la dichotomie systétique. Les principes suivants serviront pense, à en déterminer les limites d'umanière suffisamment appréciable.

1078. TERMINAISON ESSENTIELLE DE TIGE (79). La fleur, avons-nous dit, mine essentiellement, soit la tige pri pale, soit le rameau qui est une tige a laire. Toute continuation cesse là obourgeon reste clos [1]; mais le bourg peut rester clos à divers étages de développement, si je puis m'expriainsi.

1079. S'il reste clos avant toute es de développement, c'est-à-dire si ses pules restent indéhiscentes, le bour axillaire deviendra, des cet instant ovaire axillaire et sessile, dont la struc affectera les mêmes caractères géné que la gemmation elle-même; l'or

<sup>[1]</sup> Nous ne saurions trop rappeler que toute fleur, ou tout pétiole, part, comme les tiges, de l'aisselle d'une feuille plus ou moins réduite à l'état de follicule. Que s'il arrive qu'à l'instant de l'observation, on ne retrouve plus les traces de la feuille maternelle, cela vient, ou de ce que sa petitesse le soustrait aux regards, ou de ce que l'accroissement du rameau en a effacé jusqu'aux derniers vestifie,

ou de ce qu'enfin le follicule est resté adhére pédoncule, l'a suivi, pour ainsi dire, dans soa loppement; et, dans ce dernier cas, on le ret à une plus ou moins grande distance du point sertion, sur le pédonoule; c'est ce que l'on r que sur l'inflorescence du Samolus Fali (pl. 31, fig. 6).

essie sura une tendance prononcée à la dipesition binaire; il sera bivalve ou blechire, et, s'il venait à produire une ser, ce se serait que par la sommité où test maire produit ses stigmates. Ces mus d'ovaires sont toujours insères, quidissont hermaphrodites, ce qui n'est presque que l'exception; dans le plus pud nombre de cas, ils sont isolés dans l'incle de l'écaille, ou feuille folliculaire, qui leur a donné naissance, et les organes siles se forment dans l'aisselle d'un folleule du même, ou d'un autre rameau, au dépens des premières enveloppes granaires; la plante est alors dioïque, manoique, d'après l'ancienne nomendure; et cette inflorescence, dans un certain nombre de familles, a pris le nom kanton, amentum. Nous donnerons à elle inflorescence le nom d'axillaire ou panaire, indistinctement : inflorescence des les fleurs sont formées immédiatement aux dépens des premières enveloppes du bourgeon axillaire.

1080. Mais si l'enveloppe ovarienne du burgeon est déhiscente ; si elle vient à lipanouir, en se divisant en valves que ms nommons stipules, de son sein sort an nouveau développement, qui est, l'égard des follicules gemmaires ce que plumule est à l'égard de l'embryon; une tigelle, un entrenœud, qui se mine d'abord par une feuille, soit déhppée, soit close, en bourgeon termi-L Lais cette première feuille peut meter tout à coup, sans donner lieu à en autre développement ; alors l'enmœud qui la supporte, incomplet dans structure interne (1009), prend les mes habituelles et le nom de pétiole. bien cette feuille, d'abord close, peut 🜬 indéhiscente, en transmettant à son Paisation interne la fécondation qu'elle 🍽 du dehors (576), et, dans ce cas, Péliole devient tige et la tige pédoncule • • • • • dont le calice a son analogue le stipules axillaires. Ou bien eufin 🗝 s'épanouit avec une tendance k, et la sommité du pétiole, qui la le bourgeon terminal de toute nuige, donne naissance à des organes floraux animés de la même tendance et émanés du même type; alors encore le pétiole devient pédoncule, la feuille calice, et les développements auxquels elle donne naissance tout autant de pièces de la même fleur. Nous donnerons, à cette inflorescence, le nom de pétiolaire (inflorescence dont les fleurs sont formées, non aux dépens des enveloppes ovariennes et stipulaires du bourgeon axillaire, mais bien aux dépens du bourgeon terminal que recèle la sommité du pétiole de la feuille).

1081. Enfin, il arrive que, par le progrès du développement tigellaire, la feuille reprend peu à peu la structure et les dimensions du follicule (1027); que les follicules se transforment successivement, les uns en sépales, les autres en pétales, les autres en appareil male, et enfin les autres en appareil femelle; et là, la tige se termine sans avoir en rien interrompu la disposition de sa foliation spéciale. Nous donnerons à ce mode d'inflorescence celui de tigellaire ou terminal.

1082. Ces trois modes d'inflorescence portent des caractères de floraison (177) si faciles à distinguer, qu'il n'est pas besoin d'avoir recours à de longues inductions physiologiques pour les reconnaître, et que la classification naturelle est dans le cas d'en faire un usage aussi sûr que la classification systématique et artificielle.

1083. Dans l'inflorescence axillaire ou gemmaire, aucun organe ne précède le fruit; il commence et il finit le rameau; s'il a une corolle et des étamines, il les porte à son sommet; si on observe des étamines à sa base, c'est que le follicule dans l'aisselle duquel il a pris naissance s'est transformé en étamine. L'ovaire affecte toujours la disposition de la gemme; il est le plus généralement symétrique. comme le résultat des deux valves du bourgeon; et s'il est uniloculaire, il est à deux styles. Les follicules se rapetissent jusqu'à disparaître presque entièrement. ou ils épaississent, ou ils grandissent, jusqu'à perdre toute analogie avec les follicules inférieurs. La tige, quand la disposition est en spirale, prend en diamètre un accroissement disproportionné par rapport

à sa longueur; et, dans ce dernier cas, les sexes sont toujours séparés sur des rameaux différents du même individu, on sur des individus différents, ou enfin sur des portions dissérentes du même rameau, les mâles en bas et les femelles en haut; et le développement de ces rameaux à fleurs, soit mâles soit femelles, est indéfini ; c'est-à-dire qu'on rencontre toujours au sommet les germes d'un développement ultérieur. Les GRAMINÉES (pl. 15, fig. 3; pl. 18, fig. 3; pl. 19) et les cypéracées (pl. 10, fig. 6, 7, 8), pour l'ordre en général alterne; les amentacées, ou arbres à chatons (pl. 15, fig. 1), pour l'ordre en spirale et l'unisexualité des chatons; les RENONCULACEES (pl. 14, fig. 4-13) et les CALYCANTHÉES (pl. 25, fig. 1-11), pour l'ordre en spirale et l'hermaphroditisme, non des fleurs, mais du rameau floral, du chaton qui termine la tige; les synanthénées (pl. 31, fig. 1, 2, 3, 4, 5; pl. 32), et familles voisines, pour l'ordre en spirale et l'hermaphroditisme des fleurs; ce sont là les principaux types de l'inflorescence à fleurs gemmaires ou axillaires.

1084. Dans l'inflorescence pétiolaire, la fleur est toujours composée de deux ou plusieurs articulations (172); elle est formée de verticilles alternes entre eux, dont chacun est le résultat de la décomposition (353) du limbe de la feuille, qu'anime une tendance de plus en plus prononcée vers les transformations sexuelles: l'inférieur conservant beaucoup plus des caractères de la feuille que le supérieur. le supérieur prenant les caractères intermédiaires entre la seuille et l'étamine, le supérieur devenant verticille d'étamines. et le suivant verticille d'ovaires; ou bien le premier usurpant le rôle des trois inférieures, ou bien le second usurpant le rôle des deux intermédiaires; enfin la fleur complète offrant 5, 4, 3, ou 2 verticilles, ce que l'on détermine à la faveur de l'ordre invariable d'alternation. Ainsi la fleur des Polygonum se compose de deux verticilles seulement, l'inférieur, qui est la corolle, donnant naissance, par sa surface interne, aux étamines; les Paronychia (pl. 54, fig. 1-10) offrent trois verticilles dont l'intermédiaire (fig. 2) est la corolle staminifère; les Liliacées en ont trois, dont les deux inférieurs, qui forment la corolle (172), sont composés de trois pièces staminifères, et le troisième de trois loges; le Pontederia (pl. 22, fig. 5, et pl. 23, fig. 2 et 5) est à deux faux vericilles par sa corolle monopétale, mais divisée en six, et par son fruit triloculaire organiquement (pl. 22, fig. 2), quoique uniloculaire par avortement (ibid., fig. 4); l'Érable (pl. 30, fig. 1 et 7) forme sa fleur sur quatre verticilles, le premier = s, le second = pa, le troisième = sm, et lequatrième = pt.

1085. Les fleurs qui se classent dans ce mode de floraison peuvent être, de même que les tiges à foliation alterne, on articulées ou inarticulées. Elles sont articulées lorsque les verticilles s'insèrent i des distances différentes les uns des autres que chaque verticille forme un étage, d manière que les distances soient dans cas d'être considérées comme autant d'en trenœuds raccourcis, ce que, du reste,d reconnaît, par l'anatomie, à l'organisation du tissu. La fleur de l'érable a quatre a ticulations; la fleur du Samolus valeran (pl. 31, fig. 6, 7, 8, 10, 11, 12), quoiq formée de cinq verticilles de cinq pièces cl cun, n'a qu'une seule articulation; c'est seul entrenœud dont le sommet recon les ovules, et s'épanouit en cinq valve la maturité. Ces sortes de fleurs uniarti lées se reconnaissent, à ce que la dél cence du fruit, qui est infêre en appares a toujours lieu dans le sein (pl. 81, fig. 1 et non au-dessous des enveloppes flore Les fleurs sympérianthées (172) sont fleurs à plusieurs verticilles floraux deax articulations seulement, dont l' supporte exclusivement l'ovaire (les vacées, les Staticées, pl. 50).

1086. L'exemple suivant, que nous nonspresque au hasard dans nos obse tions, mettra dans la plus grande évide aux yeux de nos lecteurs, l'origine plaire des sleurs verticillées, et leur soules moyens de retrouver le type de li mescence et de l'inflorescence d'une p donnée, à travers toutes les transso

tion de ses organes foliacés. La tige des Grains est articulée à foliation opposéecrisic; les feuilles sont pétiolées, et leur linkestà cinq grands lobes, subdivisés endats plus ou moins profondes; à la but de chaque pétiole, persistent assez lugeaps les deux stipules membraneumdeséchées, qui finissent ensuite par editcher, sans qu'il en reste la moindre mæser la tige. Ainsi, à chaque articumin, deux pétioles opposés et quatre sipules croisées. Or, tout à coup, à une artaine hanteur de la tige, chez le Geramm reflexum, l'articulation ne possède plus qu'une seullement; mais les quire stipules n'y subsistent pas moins, « le pétiole qui tient la place de la feuille sposée porte à sa sommité une fleur dont edice alterne, par son sépale médian, stet le sépale médian de la fleur de l'ariculation supérieure, et se trouve à l'oppuéda lobe médian de la feuille qui prend minance sur la même articulation qu'elle. Le calice eût été le limbe de la feuille, si honnet du pétiole n'eût pas immédiament procréé des articulations sorales. le sois ce point de la difficulté expliqué, type du reflexum est conforme à la dismilion générique de la foliation des Gemam, et à la disposition du bas de sa 📭 où les femilles , sur cette dernière pèce, sont deux par deux, comme sur mies les autres. Mais puisque l'une des r seuilles de l'articulation se transme en organe floral, toutes les deux Eziest pu subir, sans la moindre anoma-🛝 🖢 même déviation normale (182). Or phénomène suivrait la réalisation de Me hypothèse? D'abord la tige cesserait \* développer au-dessus de l'articula-🌬 ainsi privilégiée, puisqu'elle serait ede l'organe fécondant du bourgeon rilaire, de la feuille, en un mot (1033). bige se terminerait donc par une bi-Palion de deux pédoncules florigères, 🎮 i la base quatre stipules plus ou in réduites, opposées deux à deux. At'est ce qu'on observe invariablement le Geraniam; l'inflorescence se ter-🏲 🎮 des bifurcations de fleurs, dont Max pédoncules partent d'une collerette cruciforme, qui se compose, de la manière la moins contestable, des quatre stipules rapprochées entre elles par l'absence du rameau destiné à continuer la tige. Les deux boutons de sleurs, encore clos, tiennent la place et offrent encore l'image des deux limbes des feuilles, jeunes et à lobes non encore développés; et une observation plus comparative achève de donner à ce rapprochement l'évidence de l'analogie. Ainsi le calice du Geranium lucidum est vésiculeux en apparence et pentagone; il se compose de cinq sépales d'une structure et d'une disposition également remarquables; d'abord deux, plus grands, larges, égaux entre eux, bicarénés (274), trinerviés (65, 31°) courtement, mais réellement aristés au-dessous de leur sommet, aplatis, et formant par leurs ca rènes latérales deux des cinq angles chacun; les deux nervures latérales de chacun d'eux poussent à droite et à gauche, dans la substance de la feuille, des corps verdâtres, d'une analogie frappante avec les ovules qui s'enchâssent dans la substance des siliques; ces deux nervures ont l'air de deux placentas. Quoi qu'il en soit de ce rapprochement, qui, d'après tous les développements dans lesquels nous sommes entré, perd beaucoup de sa hardiesse; dans l'entre-deux de ces deux sépales, mais à l'intérieur, se trouve un troisième sépale trinervié, aristé, mais caréné sur l'une seulement de ses nervures latérales, qui forme ainsi le cinquième angle du calice, et qui seule ici joue le rôle de faux placenta. Dans l'intérieur de ce calice trisépale, se trouvent deux autres sépales opposés, convexes, mais faiblement trinerviés, ovales, aristés, membraneux, et sans faux placenta; ils complètent les cinq sé- .. . pales du calice, qui, étalé, forme un verticille pentaphylle, mais qui, fermé, offre une préfloraison de deux sépales externes, et trois internes, dont le médian correspond à l'entre-deux des externes. Or, si l'on examine attentivement la structure du limbe de la feuille de la même espèce, et surtout le limbe des seuilles du Geranium reflexum, on ne manquera pas d'observer entre les cinq lobes les mêmes rapports de préfloraison qu'entre nos cinq sépales; on en trouvera, en effet, deux externes, et trois internes qui forment le triangle, et qui, à leur base, sont recouverts, chacun à chacun, par les deux externes, par lesquels ils sont séparés entre eux. Si le limbe avait reçu l'impulsion du développement floral pour offrir tous les caractères de la préfloraison du calice, il n'aurait eu besoin que de s'arrêter dans le développement de ses lobes. La sleur des Geranium est à six articulations et à six verticilles quinaires: 1er = sépales; 2º = pétales; 3º = staminules glanduliformes; 4º = étamines; 5º= étamines encore; 6° = pistil quinquecapsulaire.

1087. A cet exemple curieux, mais dépouillé du secours des figures, il ne sera pas inutile, afin de rendre les applications plus faciles à nos lecteurs, d'en joindre un autre que nous avons eu soin de faire figurer exprès sur nos planches. Soit la sommité du Lotus siliquosus (pl. 21, fig. 7); on serait tenté de croire que la fleur (fl) est la terminaison réelle de la tige. Mais on s'assure bientôt qu'elle n'est que la déviation florale du bourgeon axillaire : la sommité de la tige se trouve cachée dans les deux stipules marquées de la lettre g; et si cette sommité (g) eût pris son développement, qu'elle n'eût pas été arrêtée par le développement floral du bourgeon axillaire qui lui est inférieur, la fleur n'aurait été qu'un rameau latéral, et l'inflorescence ou la ramescence eussent continué leur marche. Mais, ensuite, si l'on compare les organes qui accompagnent la fleur, dans leur forme et dans leur direction, avec ceux d'un bourgeon foliacé d'un étage inférieur, on reconnaît que les trois follicules (f), qui servent de calice inférieur à la fleur, correspondent aux seuilles insérieures; que leur lobe médian représente le limbe trifolié. réduit à la forme simple, et les deux lobes latéraux les deux stipules (sti) qui, plus bas, ont servi d'ovaire à la continuation de la tige. Sans la fleur, cette feuille réduite eût été le limbe du pétiole, qui, ici, prend les caractères du pédoncule. La fleur émane de la sommité de ce pétiole, et son calice alterne, par son lobe médian, avec le lobe médian de cet involucre foliacé qui le supporte. La corolle alterne avec le calice, les étamines soudées en tube avec la corolle, et le fruit avec les étamines par la nervure médians qui forme son placenta. Si chacun de ces verticilles avait été animé d'une tendance foliacée, au lieu d'une fleur, nous aurions eu là tout autant d'articulations et de feuilles décomposées que la théorie compte de verticilles; et le dernier eût encore recélé, dans le sein de ses stipules, les germes d'un développement indéfini; la soumité florale fût devenue une sommité leliacée.

1088. Dans l'inflorescence tigellaire terminale, les follicules deviennent sépales et pétales, puis étamines, et les derr derniers deviennent pistils, sans changer l'ordre typique de la foliation qui carac térise l'espèce de plante. Cette inslores cence dissère de l'inflorescence gemmaire en ce que c'est le follicule et non s gemme qui prend la transformation fa rale; que chaque follicule ne devient qu'u organe de la fleur, et non la fleur entièn Elle diffère de l'inflorescence pétiolain en ce que l'organisation de la tige cont nue dans la fleur, comme par l'inflore cence gemmaire, et que chaque pièce la fleur se trouve juste à la place qu'el devrait occuper, si elle était restée sous forme de seuille. Les crucifères appartit nent à l'inflorescence tigellaire; leur liation est opposée-croisée alterne (106 leur fleur ne déroge en rien à ce ty Les quatre sépales (pl. 52, fig. 1 s) # opposés croisés, deux insérés plus ha deux insérés plus bas; les quatre péu (pa) croisent les deux sépales supérieur se croisent entre eux; les étamines et le si se rangent d'après le même ordre, dans l' dre quaternaire, dont la fig. 3 représent plan : on y voit seize pièces disposées ( rément avant d'arriver au fruit, qu' occupe le centre, sous forme d'un sange. Les sépales sont désignés pa lettre s; les étamines (sm) sont marqu par des taches circulaires noires, sont au nombre de six; les pétales

sont marqués par des cercles avec un point central; et puis les staminules, ou glades (sl), par des tranches lenticulaira lanqu'on étudie l'ordre dans lequel los es organes sont rangés entre eux, arkrelief de la fleur vivante, on trouve imédiatement au-dessus de la dernière pire de sépales, mais croisément avec des, une paire d'étamines (sm) à filamals bien plus courts que les filaments spérieurs; au-dessus de cette paire d'élanines, et croisément avec elle, se trouve mappareil de quatre pétales (pa), opposi denz à deux, et chaque couple acempagné d'un staminule glandulisorme (d). Ces six organes forment la paire suprieure à la paire des premières étami-🖦; la fleur possède alors quatre paires. Croisement avec cette quatrième paire, \*trouve une paire formée de deux étaies et d'un staminule médian de cha-🗪 côté. Ces quatre étamines sont égales tous les rapports; puis int le fruit bivalve qui résulte évidemtat de la réunion de la paire supérieure ha tige, et qui croise par ses placen-, c'est-à-dire, par ses nervures média-🖦, les deux paires staminifères inférieu-La fleur est alors composée de six ires opposées-croisées. Nous venons de trire la fleur du Sinapis, du Raphanus Manistrum. Les staminules n'existent dans les fleurs de toutes les espèces escilères; elles manquent, par exemh, dans la giroflée des jardins; mais d'sulres (le Lunaria annua), elles of-M, dans leur structure, des circones qui servent à expliquer la forma-🌬 de l'appareil staminifère de ces sortes Meurs. En effet, la paire inférieure des inules se compose de deux glandes loces et d'une grande simplicité de 🖦 paire supérieure se com-<sup>a de</sup> deux glandes bilobées; si ces es avaient continué leur développe-, elles auraient donné naissance 🛰 à deux organes partant de la e souche. L'organisation florale de demière espèce est telle, qu'on sede droit de la considérer comme ré-Int de huit paires d'appareils, au licu de six, ce qui, bien loin de contrarier la théorie, n'en est qu'une nouvelle application. Du reste, le genre Lunaria est un de ceux qui peuvent le mieux servir à la démonstration, par la distance que gardent entre elles les paires d'organes floraux; les deux sépales inférieurs, rigoureusement placés vis-à-vis l'un de l'autre, descendent si bas au-dessous de leur point d'insertion, qu'ils semblent se munir d'un éreron, calcar (175).

1088. Dans l'inflorescence gemmaire ou axillaire, les follicules, à force de se réduire, disparaissent tout à fait, de manière que les organes staminisères et pistillaires semblent être eux-mêmes des transformations folliculaires et non gemmaires, comme chez l'inflorescence précédente. Mais il est un signe caractéristique de cette inflorescence dans ces cas douteux, c'est l'empreinte que laissent sur le rachis les organes sexuels après qu'on les en a arrachés; cette empreinte est nette, creuse, marquée d'un point central distinct de la tache elle-même, et la tache n'offre aucune trace de déchirement. C'est ce qu'on observe sur les rachis des Synanthérées, des Renonculacées, du Caltha palustris, entre autres (pl. 14, fig. 5 sm), sur la portion où les étamines s'insèrent. Un autre signe plus reconnaissable, c'est que l'inflorescence gemmaire est en spirale et indéfinie, et que l'inflorescence tigellaire et terminale est terminée essentiellement, et qu'elle est cruciforme.

Chez les Crassulacées (pl. 55, fig. 15, 17), les sépales, les pétales, les étamines sont rangés en spirales, et les fruits uniloculaires rangés également en spirale, conservent à leur base, sous forme d'une petite écaille charnue et légèrement jaunâtre, le follicule réduit, dans l'aisselle duquel chacun d'eux a pris naissance. Ici la théorie se traduit en fait.

1089. Il arrive enfin, chez certaines familles, que la fleur s'organise d'après deux de ces types à la fois; qu'elle est le résultat de l'un dans les étages inférieurs, et celui de l'autre dans les étages supéricurs; dans ce cas, c'est le type sur le-

quel est organisé le fruit, ou la région des fruits, qui nous servira à classer la plante dans l'une ou l'autre des trois grandes divisions précédentes; l'organisation des étages inférieurs nous fournira les caractères des subdivisions. Ainsi la fleur de la Balsamine (pl. 41, fig. 1, 5 et 12) est opposéecroisée par ses sépales et pétales; elle est pétiolaire et quinaire par ses étamines et son pistil (fig. 10, 7, 11); et elle rentre ainsi dans la catégorie de l'inflorescence pétiolaire.

## CHAPITRE VI.

### STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DES ORGANES PLORAUX, DANS LEURS DIVERSIS SPÉCIALITÉS.

1090. Nous suivrons, dans l'exposition des faits qui rentrent dans ce chapitre, le même ordre que nous avons déjà suivi dans la nomenclature de la fleur et du fruit (97). Nous commencerons l'énumération des organes floraux par celui qui les termine tous, et qui, à lui seul, peut constituer toute une fleur normale : par le pistil; et de là nous descendrons d'étage en étage, jusqu'à l'enveloppe la plus externe, jusqu'à l'articulation où la foliation finit et où la floraison commence.

1º PISTIL (98, 557).

1091. Le pistil, réduit à sa plus grande simplicité, est une vésicule plus ou moins développée, née dans l'aisselle d'une feuille, d'un follicule, ou de l'une des transformations du follicule, donnant naissance, sur l'extrémité opposée à son point d'insertion, à un rudiment de développement, qui s'arrête à l'état papillaire, et, dans son sein, à un germe, qui tient à sa paroi interne par un funicule plus ou moins allongé, et qui, une fois arrivé à ce point, s'en détache pour aller propager l'espèce; tel est le pistil du Paronychia sessilis (pl. 54, fig. 3, 5, 7). Sous cette forme, le pistil se compose d'une panse, qui est l'ovaire (o), d'un ovule (ov), d'un style (sy) fort court, et qui, chez certaines plantes, se raccourcit tellement qu'il paraît être nul, et d'un stigmate (si) glo-

buleux et papillaire. Il y aurait double emploi à nous occuper ici de l'analogied cet organe avec le tronc (557); nous and assez longuement démontré que si e organe avait été destiné, non à propage mais à continuer l'espèce , l'ovule aut poursuivi dans l'intérieur de l'ovaire, de concert avec lui, un développeme qu'en se détachant il va transplanter, papilles stigmatiques seraient devent successivement des organes foliscés, l'ovaire eût été alors un entrenœud de plante. Dans ce paragraphe, nous n'aur qu'à faire ressortir cette analogie, par applications que ne comportait pas la che de la démonstration générale.

1092. Le stigmate est au style ce la jeune feuille est à la tige; c'est un gane éminemment cellulaire, et le un organe éminemment vasculaire, près l'acception que nous avons recon à ces termes (627); le style est un cylis souvent comprimé, qui est traversi moins par un vaisseau visible de la bi son sommet; le stigmate forme, à sommet, une tête de diverse forme composant de cellules en général limpi remplies d'un sus spécial, qu'on ne trouve pas dans le corps du style, e font, en général, saillie au-dehors, sous forme de mamelons, soit sous fe de poils plus ou moins ramifiés, mais, l l'un comme dans l'autre cas, rangées près l'un des types qui émanent de

confement des paires de spires (793). Sur les stigmates du Datisca cannabina (pl. 14, fig. 8, 9), qui en a six, deux par chape style, les papilles saillantes sont memen spirale autour d'un assez long m. Ser ceux du Statice armeria (pl. 40, 4 1, qui en a cinq, elles ne différent de en de Datisca que par leur moindre mile. Sur le Statice speciosa (pl. 50, & 10, le stigmate est globulaire, et les pollesaillantes sont disposées en spirale r plusieurs rangs. Sur le Cucumis sati-न्ध (pl. 48, fig. 13), on les prendrait pour les grains de pollen appliqués sur le stigmte trilobé. Sur l'Oxalis, elles forment me petite tête d'épingle au bout de chacon des cinq styles herbacés. C'est une We compacte au bout des quatre styles lues et herbacés du Passiflora. Chez les Graminées (pl. 16, fig. 1, 2), les stigmates # ramifient plus ou moins; mais leurs fibilles se bérissent des mêmes papilles 📭 les stigmates de *Datisca*. Chez les Ordidées (pl. 24, fig. 12, si), les cellules du frate ne font aucune saillie au-dehors, #k stigmate lui-même n'est que la som-Mé de l'evaire, qui s'épanouit comme 🌬 large cupule , autour de laquelle sont 啶 par ordre d'alternation , les enpoppes florales; et, ici comme dans des les autres flours, les étamines ne 🌬 🌬 insérées sun, mais autoun du pise c'est faute de s'être fait une idée juste l'organisation florale qu'on a admis le Braire; l'opinion des botanistes , à cet M, répugne dans les termes; le stige étant une sommité, la fleur, sur le 🗠 e de laquelle s'insérerait un organe, hi me fleur sans stigmate, c'est-àe une fleur privée de l'un des deux or-🗠 indispensables à l'acte de la féconion. Ches les Tridées, au nombre de 🖦 les stigmates sont pétaloïdes, laret colorés comme les pétales; le style <sup>k</sup>alig**uate se confondent** par le tissu ; l use seule expansion foliacée. Chez (pl. 20, fig. 10, si), cette analo-Mencore plus saillante; sans l'anthère, ment de l'étamine ne s'en distingue-🎮 , et , sans sa position , le stigmate h uyle, confondus ensemble, ne se distingueraient, en aucune manière, des sépales inférieurs; sur ces deux sortes de styles ce sont les cellules du sommet de l'expansion, les cellules les dernières en développement, qui font l'office de stigmates, et les vaisseaux du style sont dans les nervures du pétale.

1093. Les papilles de tout stigmate ne sont rien moins que des vésicules simplement infiltrées d'un suc propice à la fécondation; elles jouissent en outre des mêmes appareils que toutes les cellules végétales (612) et que les vaisseaux euxmêmes; elles possèdent aussi leurs spires, qui, en s'accouplant entre elles (792), donnent lieu à des développements extérieurs. Sur celles qui composent le stigmate globuleux de l'Ipomæa coccinea (planche 40, fig. 9), on remarque des stries en spirale, formées d'une série de plus petites papilles ; ce joli effet indique son origine. Mais les fibrilles qui hérissent, comme une houppe blanche, le stigmate pentagone de la Pervenche (Vinca herbacea et autres), laissent lire, dans leur intérieur, les accouplements des spires, exactement comme nous l'avons déjà remarqué sur les conferves (pl. 58, pl. 1, y) (720). A un grossissement de 150 environ, on distingue, avec la plus grande netteté, dans leur intérieur, l'entre-croisement des spires, le treillage en losange qui résulte de leurs directions contraires, et à chaque point d'accouplement se voit une saillie qui imite un cristal microscopique de carbonate de chaux. Pour mieux constater tous ces rapports, il faut avoir.soin, pendant l'observation, d'avancer et de reculer tour à tour le porte-objet, surtout lorsqu'on se sert d'une lentille simple d'un fort grossissement, comme le sont les lentilles de grenat ou de tourmaline.

1094. Par leur disposition et par leur nombre, les styles, soit en eux-mêmes, soit sur leurs stimagtes séparés ou sessiles, reproduisent le type de l'ovaire, comme les rameaux reproduisent le type du tronc. Chaque loge de l'ovaire donne naissance à un style, comme chaque loge du tronc peut donner naissance à un rameau, comme chaque nervure d'un entrenœud

peut mettre au jour une radicelle (342). Mais dans l'évaluation de ces rapports. il faut ne tenir compte que de l'organisation vasculaire de l'ovaire, et non pas seulement du nombre des loges, qui varie, sur le même individu, par le défaut de développement d'un plus ou moins grand nombre. Ainsi l'ovaire du Statice armeria (pl. 50, fig. 2) n'a qu'une seule loge, et il est surmonté de cinq styles égaux entre eux, terminés par un long cylindre stigmatique: mais aussi on remarque, sur la circonférence de l'ovaire (ibid., fig. 9) cinq côtes saillantes, parce qu'elles sont vasculaires; or, tout vaisseau peut devenir placenta, et transformer une des cellules contiguës en une loge ; et ce sont les cinq vaisseaux qui donnent naissance aux cinq styles. Chez les Begonia (pl. 54, fig. 15 16 et 17), la fleur qui est supère est en spirale; mais les stigmates bilobés sessiles (fig. 16) sont au nombre de trois, comme les côtes et les loges de l'ovaire. Sur les plantes à ovaire multiloculaire, et à stigmate en apparence unique, avec un peu plus d'attention, on reconnaîtra cette concordance d'organisation, en examinant l'organe de champ, ou en étudiant l'organisation vasculaire du style sur des tranches transversales; et les exceptions, de cette manière, seront bien moins nombreuses qu'elles ne le paraissent, quand on s'arrête aux développements extérieurs.

1095. La concordance entre la structure de l'ovaire et celle du stigmate de l'Oranger se montre sous des traits piquants: l'ovaire est une boule obscurément pentagone, surmontée d'un style cylindrique qui se termine par une boule d'un diamètre un peu moindre, mais également à cinq côtes peu prononcées; la tranche transversale de l'ovaire, prise à la base de l'organe, présente l'empreinte de cinq loges espacées et rayonnantes autour de la columelle; une tranche prise plus haut présente l'empreinte d'un nouveau verticille de loges alternant avec le verticille inférieur. Or, les tranches transversales du stigmate pourraient être prises pour des tranches de l'ovaire jeune ; elles offrent les mêmes empreintes loculaires, et avec une telle ressemblance da la forme et dans la disposition, que, si o ne les observait pas séparément, on l confondrait avec les tranches de l'ovair l'ovaire et le stigmate, par leur organisati intérieure et extérieure, jouent le rôle deux jeunes fruits qui communiqueraie entre eux par une tige, ce sont de articulations séparées par un entrenœu

1096. En combinant par la pensée nombre des styles et des stigmates at les côtes, les angles, les vaisseaux péricarpe, ou la forme de la columel on arrive à reconnaître le type primi de l'ovaire, en dépit des avortements viables de ses loges. Mais aucun de caractères, isolément pris, ne saux donner une indication sûre, puisqu' sont tous dans le cas de faillir et de s'rêter dès les premiers pas de leur dé loppement.

1097. On a encore un moyen asser | sitif de reconnaître à quel type de la th rie doit être rapportée la structure pièces d'un verticille, et surtout celle l'ovaire ; c'est de tenir compte de l'é lité et de l'inégalité des pièces, de la métrie ou de la non-symétrie de leur position. Supposons, en effet, un ovi organisé sur le type binaire (741), et ait une tendance à produire deux pa de loges au lieu d'un seule paire; la p supérieure, si elle atteint son déve pement complet, ajoutera un caractèri plus à la disposition typique des piè Que si elle est animée d'une tenda moins puissante que la paire infériel que la marche de son développes vienne à se ralentir et à s'arrêter to coup à la formation de l'une des d pièces, l'ovaire, au lieu de quatre lo n'en offrira que trois, et semblera se ger ainsi dans le type ternaire (746); il sera facile de reconnaître le carac primitif, à travers les formes de ce ca tère accidentel, à la disposition d pièce impaire et à sa position. En el lorsque l'ovaire est organisé d'aprè formule de trois paires de spires (7) non-seulement chacune des loges ou sules (108) affecte les mêmes dimensi

misencore sa ligne dorsale est à une aussi grade distance de ses deux voisines que œlacientre elles ; l'ovaire forme un trigeengulier; l'arête dorsale, soit visible minginaire, des trois capsules, forme ls resangles également distants les uns des autres; tel est le fruit des Rhamnées. & Esphorbes, etc. Lorsqu'au contraire mire est organisé sur le type binaire (41), mais que la pièce supérieure man-🚾 par suite d'un accident, on remarque des loges égales placées en face l'une de l'atre sur la ligne diamétrale, et puis une trosième plus grêle placée entre les deux, perpendiculairement à la ligne qui les traterse, en sorte qu'en continuant le rayon ur lequel s'étend cette troisième jusqu'à <sup>la portion</sup> opposée du cercle dans lequel facrit l'ovaire, on trace un nouveau danètre qui coupe à angle droit le diaaètre qui passe par les deux plus grandes les ; il est évident alors que la petite est 🗪 pièce d'une paire incomplète, et que Braire, quoiqu'à trois loges réelles, est purtant organisé sur le type binaire (741). le est l'ovaire très-jeune de l'Æsculus pocasianum, dont la tranche transverke forme un triangle inscrit dans la moid'un cercle.

1098. Le nombre des stigmates et des les ne s'établit pas seulement en les aptant, mais surtout en les disséquant. Les le principe de leur formation, les les plus compliqués sont simples; les males les plus nombreux sont réduits les cléte papillaire; on les voit plus tard re autant de saillies qu'ils formeront mans, et chaque saillie se couvrir ente de papilles à leur tour [1]; alors on compte distinctement. Mais il arrive il que ces organes, au lieu de faire les médies, continuent leur dévelopment sons la même enveloppe épidermi-

que, ou s'arrêtent à leur premier développement, pendant que le style continue le sien; dans ce cas, rien au-dehors n'indique leur nombre, mais souvent tout l'indique au-dedans par le nombre des empreintes vasculaires, et même par les cannelures du style. Ainsi dans le Tabernæmontana, dont le fruit jouit de la même structure que celui de l'Asclepias frutescens (pl. 43, fig. 4), le stigmate affecte la forme d'une rondelle, entourée d'une cannelure à sa base, et aplatie par sa portion supérieure. mais, sur cette portion, on remarque deux croissants opposés [2] par leur ouverture, qui correspondent aux deux vaisseaux du style bicannelé, et aux deux loges d'où émanent ces deux moitiés du style. Les tranches transversales du stigmate volumineux et quinquangulaire de la Pervenche offrent la même figure, c'est-à-dire deux croissants séparés par un point, en sorte qu'ici, en dépit de la forme extérieure, l'anatomie révèle la concordance de la structure du stigmate et la formule de la structure du fruit.

1099. De même que l'ovaire, d'abord glande vésiculeuse, peut diviser sa capacité en plusieurs compartiments loculaires, par le développement des cellules de ses parois, de même chaque loge, glande vésiculaire à son tour, peut subdiviser sa capacité par des compartiments secondaires, ceux-ci même par des compartiments tertiaires, et ainsi de suite jusqu'à celui qui ne transformera ses cellules qu'en ovules. Dans ce cas, ce n'est pas au nombre des loges qu'il faut s'attacher, pour reconnaître le type de la structure de l'ovaire; mais il faut remonter, à travers ces multiplications d'organes, jusqu'à la division générale et primitive, et ramener l'ovaire multiple à la forme d'un ovaire simple, c'est-à-dire ne possédant que des loges secondaires. On parvient à ce ré-

Le pistil du Chelidonium majus (pl. 33), fariver à la forme (fig. 3, 4) sur laquelle se distinguent si bien, a passé d'abord de la fig. 2, qui est la forme rudimen, pas par celle de la fig. 7, sur laquelle le stigne indiqué, puis par celle de la fig. 5, aquelle les stigmates se dessinent à peine,

comme le museau de tanche de la matrice humaine.
[s] Lorsqu'on pratique une tranche transversale au-dessous du fruit de l'Apocynum (pl. 43, fig. 21) dont toutes les enveloppes sont quinaires, on retrouve les deux mêmes croissants, qui indiquent d'avance la structure binaire du fruit de ce genre d'Asclépiadées.

sultat, en combinant le nombre des styles ou des stigmates avec les images des tranches transversales du fruit, et avec celles de sa périphérie. Par exemple, la structure du fruit des Malvacées est d'après le type quinaire (751); primitivement il est à cinq loges, ainsi que l'indique la disposition des enveloppes florales, et surtout le nombre des styles qui, en général, est de cinq ou multiple de cinq = 15, 20, etc. (pl. 45, fig. 8). Cependant on trouve des genres chez lesquels les loges uniovulées sont en nombre indéfini, rangées sur dix rangs, lorsqu'on les compte sur une tranche transversale (pl. 44, fig. 12); mais en examinant la surface de ces sortes de fruits, on s'assure qu'ils sont formés par cinq lobes principaux, qui ont donné naissance chacun à deux rangs longitudinaux de loges tertiaires. Chez d'autres qui ont dix loges, on reconnaît que celles-ci sont rangées deux par deux; chez d'autres, enfin, dont la columelle est entourée d'un turban de loges uniovulées, en nombre variable, mais supérieur à dix, on reconnaît encore, à la forme pentagone de la tranche du fruit, que le nombre des loges est multiple de cinq, même alors que l'ovaire déborde à son sommet les loges, et les recouvre d'un écusson placentiforme, tel que chez le Lavatera trimestris (pl. 44, fig. 13).

1100. En continuant à combiner entre elles les diverses données de la théorie spiro-vésiculaire (793), on arrivera à déterminer la sormule des ovaires, dont la structure paraît contredire la disposition des styles ou des stigmates. Ainsi il est des ovaires uniloculaires, uniovulés et indéhiscents, et pourtant dont les stigmates sont au nombre de trois; mais ces ovaires sont trigones, et chacun de leurs angles est un organe vasculaire; primitivement de tels ovaires ont été sormés d'après la formule de trois paires de spires (746); tel est l'ovaire des Polygonum, observé à un certain âge. Il en est d'autres uniloculaires, pluriovulés et déhiscents; chez ceuxlà, la déhiscence indique le type de la structure, et l'anatomie élémentaire confirme cette indication. Soit, par exemple, le fruit du Claytonia cubensis, espèce d Paronychiée (pl. 54, fig. 1-10), à tro graines noires, chagrinées, et insérées pa un funicule très-court à la base de la log cet ovaire est surmonté, avant sa débi cence, de trois jolis stigmates à papill cylindriques éparses (114, 9º), qui se blent désigner trois loges; et pourtant, la maturité, on n'en observe qu'une set dans le fruit; mais, avant sa déhiscent ce fruit est trigone, et a trois angles w culaires; mais sa déhiscence, qui est a culaire, se fait en trois valves, et chace des trois graines est appliquée, par côté, contre l'une des valves; mais la temps avant la fécondation, l'evaire, servé à une assez forte loupe, offret capsules, et, par conséquent, trois e car si, alors, l'ovaire était uniloculaire trois ovules se presseraient entre ent ne soulèveraient pas la portion corres dante du péricarpe; l'ovaire serait arre

1101. Les Dianthées possèdent un centa columellaire (110), et sont cepen regardées comme uniloculaires, organ tion contradictoire avec tout ce qu théorie et l'observation directe nous trent dans les végétaux. Mais l'ovair surmonté de styles au nombre de ciu de dix; mais la déhiscence du péris a lieu par le sommet en cinq ou dit ves; mais les valves no se séparen par la fissilité de leurs sutures vas res; mais le vaisseau de la suture, tous les autres fruits, se réunit ten à celui de la columelle qui passe d style; mais, par une tranche tra sale, on reconnaît que la columel dianthées est à cinq ou dix angles, à-dire que la columelle se compe cinq ou dix placentas, et supporte ci dix rangées longitudinales d'ovules toutes ces circonstances, combinées théorie, établissent avec certitud primitivement l'ovaire des Dianthé pluriloculaire, à cinq ou dix loges les cloisons ont disparu par le prog la végétation, soit en se déchirant, se dissolvant. Supprimez les clois l'ovaire de l'Hibiscus (pl. 45, fig. vous aurez le fruit des Dianthées.

1103. L'étude de l'ovaire ne doit jamais éméparée de celle du fruit (98), si l'on restellenir une idée exacte de la strucunhet organe et en découvrir la forwi; ks dimensions du fruit rendent pelpelois les rapports plus sensibles; mi mi sa maturité les confond ou les etrait quelquefois. La baie du raisin et akdela groseille, dont le tissu cellulaire, modemment infiltré, occupe plus d'esper que les pepins, rappellent à peine la indure de l'ovaire avant la maturité. Aquel type oserait-on rapporter le melon, kommbre, la courge, et autres fruits Eucurbitacees, si on ne les étudiait qu'à moque où ils sont comestibles? Et pour-M'iovaire de ces plantes ne laisse pas m d'ètre organisé sur un type normal, mi la théorie est dans le cas de donner formule. Soit, en esset, l'ovaire du mecombre (pl. 48, fig. 5, 13), pris longps avant sa maturité, et longtemps 🗪 avant l'époque à laquelle l'éconoa domestique le confit au vinaigre sous mdecornichon; une tranche transverthe ce jeune fruit (ibid., pl. 17) montre ses ovules (ov), rangés d'après un regulier dans ee tissu compacte; I distingue clairement trois placentas triangulaires, donnant naissance, à 🌬 <sup>et à</sup> gauche, aux jeunes ovules. k moindre tiraillement dans deux sens més, il se révèle une autre analogie remarquable encore avec les fruits les irigulièrement conformés; on obtient Flimage que représente la fig. 19. Pois lignes opaques qui, dans la fig. 17, kat du sommet de chaque placenta, moent se réunir au centre de la transe décollent, pour ainsi dire, dans Pre 19, pour laisser passer le jour leurs interstices (a), et démontrent Fovaire de cette Cucurbitacée se Pese de trois loges quinquangulaires, 🗪 à deux placentas pariétaux, placés les deux angles opposés les plus voide centre; mais les ovules sont tous in entre eux par le tissu cellulaire , dont ils ne semblent que des privilégiées. Si les parois des trois le restaient agglutinées entre elles,

comme elles paraissaient l'être au premier coup d'œil sur la tranche (fig. 17), et qu'ensuite toutes les cellules de la loge, au lieu de quelques-unes, se fussent transformées en ovules, l'ovaire du concombre eat, par ces deux seules modification, pris la configuration de la figs. 18, qui est évidemment celle d'un fruit triloculaire à placentas valvaires. Or, l'une de ces circonstances se réalise sur ce fruit même, à mesure qu'il s'accroît; car à peine a-t-il acquis quatre millimètres de longueur, que les loges se trouvent déjà accolées ensemble , et que leurs interstices (a fig. 19) refusent, par la traction, de devenir béants. Mais supposes encore, ce que la théorie démontre admissible (525), que chacune de ces loges gardant son unité organique, au lieu d'engendrer des ovules dans les mailles de son tissu, n'eût engendré qu'un embryon, et fût devenue elle-même un ovule, il est évident que le fruit des Cucurbitacées eût été uniloculaire, triovulé, à trois placentas valvaires; sa structure typique eût été alors celle du passiflora (pl. 37, fig. 7 et 8), ou de la Violette, ou du Datisca (pl. 53, fig. 7.8,9), ou des Orchidées (pl. 24, fig. 13 et 15), etc. Le Momordica balsamina, à sa maturité, réalise en partie cette hypothèse. La structure que nous venons de décrire sur ces deux espèces de Cucurbitacées est la structure typique de cette famille; l'ovaire, en général, y est organisé d'après la formule ternaire (746); si quelquefois on trouve un plus grand nombre de loges, il est facile de s'assurer que les loges de surcroît sont des espèces de subdivisions des loges primaires, car leur angle interne n'aboutit pas au même centre que les trois principales; c'est ce que l'on voit sur le Potiron (Cucurbita pepo) qui est divisé en cinq loges, et qui, par conséquent, possède dix placentas.

1103. On a tenté de classer les fruits d'après leurs caractères les plus saillants, et de leur donner des noms systématiques, analogues à ceux que la langue vulgaire a consacrés pour les fruits comestibles; cette innovation n'a pas été heureuse, car elle n'était pas utile. La langue scientifique n'a besoin que de combiner deux ou trois expressions faciles à retenir, pour désigner les formes innombrables des fruits; et la classification empirique dont on s'est trop préoccupé, aurait fini, à force de rencontrer des exceptions, par donner un nom à chaque forme spéciale. Est-ce que l'expression de Cucurbitacée ne rappelle pas tout aussi bien la forme et les autres caractères du fruit de cette famille, que le mot Peponide, qu'on avait voulu lui substituer? Si, par ce dernier mot, on n'a cherché à désigner que le développement extraordinaire qui caractérise la courge, le melon, le concombre, etc., il aurait fallu ou en inventer un autre pour le fruit du Momordica elaterium, et surtout un autre pour le sruit de la Bryoine, qui restent bien en arrière, sous ce rapport, ou démontrer que ces deux genres doivent être éliminés de la famille des Cucurbitacées.

1104. Après avoir donné des noms aux formes si variables du fruit, il était conséquent de chercher à en donner aussi aux formes encore plus variables des loges; mais, dans cette tentative on n'a pas été plus heureux; on a désigné, par exemple, sous le nom de carpelle (petit fruit), la loge que Linné avait désignée sous le nom de Coque ou Capsule; non-seulement on a voulu voir une forme distincte dans une saillie, mais même encore un organe indépendant. Comme on avait remarqué des fruits uniloculaires, isolés, et indépendants les uns des autres, on établit que le fruit à plusieurs loges saillantes n'était que la réunion, la soudure de plusieurs de ces fruits isolés. Ainsi le fruit de la Balsamine (pl. 41, fig. 7), de l'Oxalis (pl. 40, fig. 3), serait formé par la soudure de cinq fruits des uniloculaires, que nous avons démontrés être des fruits isolés, et disposés en spirale sur le Caltha palustris (pl. 14, fig. 4 et 5). On n'avait pas besoin d'une plus ample démonstration à cette époque de créations de noms; on ne s'était pas arrêté à cette difficulté, que, pour se souder, il saut que des organes aient commencé par se trouver isolés, et l'on n'avait pas cherché, par l'anatomie, à s'assurer de leur isolement préalable; si on eût procédé avec cette méthode, on se fût bien gardi d'adopter la théorie et de créer le mot C'est encore en vertu des mêmes préce cupations d'esprit que l'on avait vu, dan le fruit, une feuille dont les bords se se raient soudés entre eux, comme si la feuille avait pu souder ses bords avant de le avoir, et si elle avait pu prêter sa forme quelque chose avant d'être feuille.

1104 bis. Si l'on remonte à l'origine d diverses formes de fruits, on trouver dès l'instant qu'elles seront susceptibl d'être aperçues, qu'elles préexiste toutes également à leur dévelopement, qu'elles représentent, en débutant, mêmes unités qu'à leur développeme complet; qu'elles émanent toutes est ainsi que les autres organes de la plant du globule vésiculaire (525), qui e d'après nous, le germe de toutes les cr tions organiques.

1105. La nomenclature que nous av adoptée dans la première partie de cet vrage (97) suffit à toutes les exigences la description; et, dans certaines cin stances exceptionnelles, une périphr calquée sur les formules de la théorie préférable au laconisme trompeur d fausse généralisation.

1106. Chaque loge du fruit est or sée, d'après la théorie, comme le fruit même tout entier, comme un fruit v culaire. Or chez les fruits unilocul on remarque que le style, en s'insé par une articulation distincte, sur le met du péricarpe, semble se divis deux vaisseaux qui prennent, en de dant, une direction opposée, et ve réunir de nouveau à la base de l'or L'un de ces vaisseaux donne naissane ovules, et reçoit le nom de plat l'autre, doué d'une moins grande ac et, par conséquent, moins durable plus vite à l'effort du retrait des parois latérales de l'ovaire, et se se longueur, pour donner le jour aux nes à leur maturité; il prend le ne suture, expression empruntée à l' trie, et qui ne doit pas saire perc vue la destination physiologique. probable, en effet, qu'on découvr

jerque ce vaisseau, en apparence sutural, n'est pas moins nécessaire à la fécondation de l'ovule que le placenta lui-même, comedans un appareilélectro-dynamique les internaches opposées qui concourent à dibir le courant.

1167. Chez les ovaires pluriloculaires, chese loge a son placenta et son vaisseau naval, ou plutôt antagoniste, à part; sampse ce dernier ne se prête pas toujours à la déhiscence et ne se montre pas toujours d'une manière saillante.

1108. Le style, quelque peu apparent pri soit, et quand même il se confondratare le stigmate, n'est jamais la contimation immédiate de la substance de l'omère; il y adhère par une articulation (653, de la même manière que le rameau à lige sur laquelle il est empâté (991). Le dissection démontre ce fait avec évitere.

1109. En parlant de l'évolution du péjearpe (427), nous avons été amené à nous proper de ses fonctions, et nous les avons certaine épo-🔼 i celles que remplit plus tard le test, plus tard encore, le périsperme [1]. Le earpe, comme tous les organes végén. a deux ages distincts, l'un destiné à propre accroissement, et l'autre où il scrifie à l'accroissement des organes maveloppe; dans l'un il devient ovaire, Plantre il devient fruit, et la dernière ide commence juste où l'autre finit, krocture du premier âge diffère autant elle du second, que celle de deux 🖦 de nature et de position différen-🖦, à tous les âges, les parois de ire, son péricarpe enfin (107), possèdeux couches distinctes, dont les ‱s, sans doute , doivent être di∏é-Bami; l'interne (endocarpe), à tissu devenant plus ou moins osseuse, ou nieuse, et l'externe (ectocarpe), qui

mais, à tous les âges, les parois de ire, son péricarpe enfin (107), possèdeux couches distinctes, dont les ions, sans doute, doivent être diffénamei; l'interne (endocarpe), à tissu é, devenant plus ou moins osseuse, ou inleuse, et l'externe (ectocarpe), qui l'interne du test avec le périma fait curieux à observer dans le fruit de l'III 30; dans le jeune âge, les deux loges iffent à peine le germe des ailes mem
(\$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \f

s'infiltre, en général, de sucs gommeux, et qui, après son épuisement, ne semble plus que l'épiderme de l'autre ; les fruits à noyau parvenus à leur maturité sont un exemple du premier cas; le grain des céréales est un exemple du second (427). Mais, à nulle époque, ces deux couches du même organe n'interrompent leurs communications vasculaires; car l'ovule qui pend aux parois de l'interne serait privé autrement des bienfaits de l'élaboration de l'externe, soit pour mûrir, soit pour germer. Le fruit de Passiflora nous offre un exemple curieux de ce genre de communication vasculaire (pl. 38, fig. 1, et pl. 37, fig. 7 et 8); par une coupe longitudinale (fig. 1), on voit les ovules attachés à une membrane blanche, aussi peu épaisse qu'une feuille de papier (a), qui tapisse tout le fond du fruit, et qui tient, par des brides espacées, à la couche extérieure (A) épaisse, verdâtre, surtout vers son épiderme (ep) qui est lisse; cette dernière couche est l'ectocarpe, et la première l'endocarpe, et les brides sont des organes vasculaires, qui ne se sont ainsi isolés entre eux que par l'épuisement du tissu cellulaire dans lequel ils s'étaient formés. Deux tranches transversales du même fruit, mais l'une prise sur le jeune âge de l'ovaire (pl. 37, fig. 7) et l'autre sur l'âge plus avancé du fruit (ibid., fig. 8) mettent ce fait dans tout son jour. La fig. 8, sur laquelle on remarque trois placentas (pc), portant quatre rangées de graines (ov) parvenues à leur maturité, montre en même temps que ces placentas sont par eux-mêmes, isolés entièrement de la couche externe et ectocarpique; mais la membrane pelliculeuse, à laquelle ils appartiennent, communique avec cette dernière par les brides (A), dont nous venons de parler, et entre toutes ces brides existe un espace vide et d'une assez grande di-

substance de ces ailes partent tous de la nervure inférieure, et se ramifient par des dichetomies. Or, le test de l'ovule (fig. 5, pl. 29) présente la même structure vasculaire; il est, sous ce rapport, l'analogue des parois de la loge, avant la formation des ailes latérales. mension; cette tranche forme une dentelle d'un joli effet. Mais, à l'âge le moins avancé de l'organe (ibid., fig. 7), l'endocarpe et l'ectocarpe n'offrent pas entre eux la moindre solution de continuité; les espaces (\*) sont remplis par un tissu cellulaire richement infiltré, dont les brides (s) ne sont que le réseau vasculaire. Nous ferons remarquer en passant qu'à cet âge, comme à celui de la maturité, les placentas sont an nombre de trois, par leur position, mais que cependant l'un des trois est double (pc); ce qui ferait rentrer dans la règle générale l'anomalie qu'offre le nombre quaternaire des stigmates et des styles (ibid., fig. 1); primitivement, l'ovaire du Passistora alba était destiné à être muni de quatre placentas; il était formé sur le type binaire (741).

1110. L'ovaire, à aucune époque de sa vie, n'offre la moindre communication directe et visible avec l'air extérieur. Pour transmettre la fécondation à l'ovule, il n'a pas besoin de ces sortes de canaux qui laisseraient passer la pluie et la poussière. Je ne pense pas que l'on continue aujourd'hui à professer l'opinion contraire; nos premières démonstrations l'ont suffisamment réduite à sa première valeur : à celle d'une opinion d'abord préconçue, et ensuite opposée aux données les plus positives de l'anatomie et de la physiologie; la nature n'aurait pas en besoin d'organiser des stigmates, st le style avait un canal direct de communication avec la capacité de l'ovaire.

1111. Le péricarpe de l'ovaire offre donc, d'après tout ce que nous avons dit cidessus, deux surfaces recouvrantes, et recouvertes également d'une membrane continue: une surface interne sur une portion de laquelle sont insérés les ovules, et une 
surface externe qui en forme l'épiderme; l'anatomie comparerait celle-là, l'interne, 
aux membranes séreuses; mais l'anatomie 
générale ne trouve pas plus de différence 
dens leur structure, entre l'une et l'autre,

ches les végétaux, que ches les animau pourvu qu'on les compare dans les mên circonstances [1]. L'ovaire du Blume bachia (pl. 26, fig. 2, 12 et 13) nous : vèle cette analogie avec des circonstant peu ordinaires. En effet, la surface exter est recouverte de poils accrochants et fe giformes (pl. 27, fig. 12), qui atteign jusqu'à un cinquième de millimètre en le gueur. Or, l'intérieur du fruit est tapi d'une couche épidermique (pl. 27, fig. qui supporte cà et là les mêmes poils ( plus allonges à la vérité, car ils ont cr l'ombre et dans un milieu plus humi Quant à la couche épidermique inter son analogie avec la conche épidermi des feuilles ou des tiges ne saurait ! méconnue. Prise sur l'un des places faussement pariétaux (pc fig. 11, pl. ! elle offre deux couches superposées première composée de cellules aple (cé), ayant quatre dixièmes de millim de long sur un dixième de large; et à conde (ce), qui est la superficielle, se t pose de cellules également aplaties, a de un dixième à deux dixièmes de sur un cinquantième de millimètre de l (pl. 27, fig. 1). En prenant les poils pot stomates. je ne saurais prévoit la dissér essentielle que l'on pourrait signaler la structure de cette membrane et cel l'épiderme que nous avons dessiné d'a les feuilles de diverses plantes (pl. 3 fig. 4, pl. 27, présente les mêmes rap des deux couches épidermiques su plus grande échelle, mais à un plus grossissement.

1112. Les placentas de ce singulier prennent un développement tel, et e cent si profondément dans la capal l'ovaire uniloculaire, qu'ils semblem viser en oinq loges, et former cinq cl (pl. 26, fig. 11).

1113. Nous avons déjà démontré, théorie (494), que l'ovule n'était p vement qu'une cellule superficielle privilégiée, du placenta qui, en verte

<sup>[</sup>r] L'épiderme, chez l'embryon humain, ne diffère pas des muqueuses, ni les muqueuses des sé-

reuses. Les muqueuses et les séreuses di ne différent pas de l'épiderme de l'adulte.

fendation spéciale, a pris son développment au-dehors. Le fruit du Blumenbadiamisfournit la preuve directe de la démentation. Eneffet, les ovules qui sont atmisan parois du placenta, et qui, dans krinipe, sont organisés comme le monmh fg. 6, pl. 27., finissent par se modiir de manière que l'épiderme dont nous mes de donner la description semble rimir fait que se soulever pour laisser owire ses organes; leur test (pl. 27, fig. 9) areconvert d'un réseau vasculaire (ibid.; 🜾 ?), dont les mailles ont la plus grande alegie avec celles de l'épiderme de la proiplacentaire (ibid., fig. 1 et 4). En mûmust, ce tissu se tourmente, se bosselle, \*plise; au contact de l'air, il se colore timige, il finit par passer à la couleur hame, et il devient cassant et cartilagiments de certains Fucus; ≝k prendrait alors pour le feutre d'une 🚧 dont les parois cellulaires ont été elerées par les lavages ; à cette époque, aut. pour ainsi dire, à claire-voie, et quel-📭 mes de ses mailles offrent à peine çà la des traces de membranes (fig. 2); or, ce <sup>lean</sup>, qui enveloppe l'ovule, s'insère sur point du même placenta que lui, et forme ha tout continu avec l'épiderme placenite. Andessous de cette enveloppe, on rescontre une autre (ibid., fig. 11) vernt, dont la surface est couverte de glanroogeatres, didymes (gl), c'est-à-dire 🖦 de deux sphères accolées, qui ont resième de millimètre, et qui y pro-Rali l'œil l'effet de certains grains de 🗠 des Conifères. C'est à cette mem-🜬 que s'attache, par un épaississement Mérable, la chalaze (ch fig. 10) du pé-Proce (al et fig. 5) au sein duquel est gé l'embryon (e). Le test se partage Mendeux couches, aussi minces, mais e structure aussi curieuse l'une que h; l'externe, à l'époque de son isolei prend le nom d'arille (125).

14. L'aspect, la couleur cornée, la lé trispée du feutre dont se compose plicrorgane épidermique de l'ovule, la grands rapports d'analogie avec le des éponges, que, malgré le peu feuien que me permet la rédaction

de cet ouvrage, je ne pouvais m'empêcher de le soumettre à quelques expériences comparatives de chimie microscopique; et les résultats que j'ai obtenus, quelque incomplets qu'ils soient encore, me semblent offrir déjà un grand intérêt, et confirmer en tout point mes prévisions. Observé à un grossissement d'une quinzaine de diamètres environ, et après avoir été exposé quelque temps à l'air extérieur. ce réseau (pl. 28, fig. 2) indique déjà sa nature vasculaire, et pourtant l'eau pénètre peu visiblement dans la capacité de ses vaisseaux; ils paraissent, par leur constante opacité, remplis d'une substance concrète, qui brunit en élaborant l'air et la lumière ; leur épaisseur est de un vingtcinquième de millimêtre; les mailles qui les séparent et qu'ils circonscrivent ont un dixième en largeur sur six dixièmes en longueur. Observé à un grossissement de cent diamètres environ (ibid., fig. 3), on voit que ce sont des vaisseaux qui communiquent tous les uns avec les autres; que ce sont des interstices (int) des mailles cellulaires (mm), ayant dans leur centre un petit canal (a) vide et rempli d'air, et, par conséquent, d'un aspect plus opaque que les épaisses parois qui l'entourent.

1115. Ces filaments abandonnent peu de chose à l'eau pure, et ils semblent s'y conserver sans altération. Dans l'acide acétique concentré, ils ne perdent rien de leur consistance cassante et cartilagineuse. L'acide sulfurique en dégage une grande quantité de gaz, mais en corrode difficilement les parois; il les vide, et les réduit à la mincour et à la transparence d'une fibrille de coton. L'acide hydrochlorique concentré les vide aussi, mais sans dégager aucune bulle gazeuse; et en s'évaporant, il abandonne, sur le porte-objet, de gros cristaux de sel marin (hydrochlorate de soude), avec leurs formes de pyramides renversées [1], d'où l'acide sulfurique concentré fait jaillir de nombreuses fusées de bulles gazeuses. L'acide nitrique concentré en dégage quelques bulles

<sup>[1]</sup> Nonveau système de chimie organique, p. 535.

de gaz au premier contact. Si on laisse séjourner deux ou trois jours un fragment de ce tissu dans l'acide hydrochlorique, en versant ensuite de l'eau pure sur le mélange, on en élimine une grande quantité de gouttes oléagineuses; par évaporation, on obtient des cristaux de muriate de soude, et, en aussi grande abondance, des arborisations d'hydrochlorate d'ammoniaque. Après un semblable séjour dans l'acide nitrique concentré, qui produit lentement un dégagement de gaz, on obtient des cristaux déliquescents, qui ont l'air de prismes à six pans, avec des pyramides dièdres; d'autres sont en losanges, dont les angles obtus, mesurés au goniomètre microscopique, ont 126°,50 environ et les angles aigus 53º,50; mais ces mesures sont difficiles, et souvent indécises, à cause de la déliquescence, qui non-seulement ronge le cristal, mais encore en altère l'image par des pénombres; il me paraît pourtant certain que ce sont là des cristaux de nitrate de soude, formés par l'élimination lente de l'acide hydrochlorique du sel marin ; j'ai versé de l'acide nitrique concentré sur un mélange d'huile et de sel, et j'ai obtenu à la longue les mêmes cristallisations, avec leur déliquescence et leurs formes cristallographiques.

1116. En conséquence, la vascularité du réseau du test est tapissée d'un mélange concret d'huile et de sel marin, plus de sels ammoniacaux, double savon, pour ainsi dire, auquel il est redevable et de sa consistance, et de son élasticité, et de son inaltérabilité dans l'eau; et, de cette façon, le test d'une graine terrestre offre la plus curieuse analogie avec les plantes sous-marines.

## 2º OVULE (117).

1117. L'ovule, avons-nous dit, commence par n'être qu'une cellule superficielle du placenta. Qu'on ouvre, en effet, un bouton d'un *Papaver*, à six, ou mieux, à quatre stigmates (*Papaver argemone* de nos champs, et *Papaver cambricum*, cultivé dans nos jardins), lorsqu'il point à peine dans l'aisselle d'une feuille; son

ovaire affecte alors la forme de l'ovair très-jeune du Chelidonium majus (pl. 3) fig. 2, 7); ses stigmates, qui, plus tard, réfléchissent en collerette au-dehors, : sont pas encore formés à cet âge, et l placentas, an nombre de six ou quatre ont leur surface lisse; on les prendra pour les jeunes loges valvaires des Cucu bitacées (pl. 48, fig. 19). Plus tard, cel surface placentaire se bosselle comme surface des feuilles du Mesembryanti mum (698), et se couvre de gland blanches et cristallines; ces glandes se les ovules naissants. L'anatomie pénéti rait difficilement dans des organes au ténus; l'analogie nous a guidé jus dans leur sein, et nous en a révélé la str ture. A peine avions-nous annouce résultats, d'une simplicité si rationnelle que la physiologie alors à la mode se à l'œuvre pour chercher du merveille et le merveilleux est toujours aux ord de qui le cherche : à un âge où l'or offre à peine une enveloppe externe tincte, et où son diamètre dépasse à pa celui d'un grain de pollen, on trouv l'on publia que l'ovule se compose d' première membrane extérieure, q nomma la *primine*, qui en recouvre seconde que l'on nomma conséqueme secondine ; plus tard, il se formait da sein de la secondine, une troisième : brane que l'on nomma tercine, du son de laquelle on vit pendre une lam tissu cellulaire qui en revêtzit la p interne, et qu'on appela quartine; l'intérieur de celle-ci se développai autre organe qui correspond, nous d avec la même assurance, au sac an tique de Malpighi; on le nomma quin enfin heureusement l'embryon se foi dans le sein de la quintine, et com mot est trop répandu dans le lau scientifique, la physiologie nous act l'unique faveur de ne pas le nommer tine, ou au moins embryonine, ainsi précédemment elle avait nommé gloi

<sup>[1]</sup> Mémoire sur les tissus organiques, | 133, 1827, Société d'histoire naturelle de l

a que tout le monde appelle encore gloluk. Quoi qu'il en soit, voilà six organes bia dictincts dans un ovule fragile, qui, phatrd, sous la forme de graine, n'en puide que trois ; peut-être que si l'on imit pas craint l'inexorable vérification kh germination et de l'anatomie, on en arai admis autant dans la graine que l'ovule; il n'en coûtait pas plus de timi si de frais d'esprit. Il parut plus prident d'en escamoter deux ou trois, à neure que l'ovule se laissait aborder par k scalpel, et l'on sembla dire aux obseruteus: Tâchez maintenant de nous résuter quant à l'ovule; c'est là que je vous atends. On aurait probablement attendu longtemps, si, pour les réfuter, on s'était contenté de suivre la méthode académipe. Lais ce n'est pas encore tout: Grew muitannoncé que l'on apercevait sur l'ome in trou, mot fort peu physiologique, bet la graine conservait au moins la ci-Mrice. Nos physiologistes, qui avaient mis tant de trous sur les membranes plus lisses, ne pouvaient pas manquer Industre un trou là où Grew, qui ne les mit pas prodigués sur les figures, en man au moins un. Mais bientôt, au lieu 🖦 on en vit deux, l'un sur la primine, l nomma celui-ci exostome; et l'autre ka secondine, on le nomma endostome; c que Grew n'avait pas vu, on vir sorh de cette double ouverture, un corps krieur qui faisait plus ou moins saillie lekhors. Nous ne nous arrêterons pas à Merpied à pied ces découvertes, obtees par la méthode qui consistait à voir et 🗫, et à peindre ensuite de superbes fiks ar des inductions ; mais en donnant bioire de l'ovule, nous aurons soin de paler les illusions d'optique qui pourent tenter une seconde fois des obserbin entraînés par l'exemple des maî-

118. L'ovule ne diffère de l'ovaire la ce qu'il est renfermé dans l'ovaire; quad le calice est clos, l'ovaire ne extrainement pas un autre rôle que le l'ovaire reçoit une fécondation pour son propre développement, le de transmettre une fécondation à

l'ovule ; et l'ovule , par son enveloppe externe, n'est qu'un organe de transmission à l'égard de la cellule qui doit devenir embryon, et qui tient à la surface de ses cellules internes, comme l'ovule tient à la surface de l'ovaire. L'ovule doit donc avoir, comme l'ovaire, un organe stigmatique, chargé de fournir une communication entre l'agent actif et extérieur, et l'agent passif et interne. L'analogie indique d'avance ces rapports de structure. et toute la partie théorique de cet ouvrage le confirme ; l'observation directe, pourvu qu'on ait soin de réduire les illusions à leur juste valeur, le démontre. L'ovule a son stigmate comme l'ovaire; nous le nommerons, pour la facilité du langage descriptif, stigmatule, ou petit stigmate; et ce stigmatule est aussi variable dans sa forme et dans ses dimensions que le stigmate lui-même; mais il est tout aussi invariable, quant à son existence, sur l'one ou l'autre surface de l'organe maternel. Que l'on compare attentivement la fig. 1, pl. 51. avec la fig. 12, pl. 34; quelle dissérence essentielle signalerait-on, à part les détails de configuration extérieure et intérieure, entre la structure générale, et surtout la portion stigmatique des deux? Or, l'un (pl. 1, fig. 51) est l'ovaire de l'Urtica dioïca, et l'autre (pl. 34, fig. 12) est l'ovule de l'Epilobium, observé longtemps avant la fécondation, et grossi cent fois; le stigmatule de l'un (sg) n'a-t-il pas les mêmes éléments que le stigmate (si) de l'autre, et la panse des deux organes ne pourrait-elle pas être prise l'une pour l'autre, si l'on n'était pas averti? A un âge moins avancé, le stigmate de l'Urtica est tout aussi peu saillant, tout aussi peu ébauché, que le stigmatule de l'un des deux ovules de la fig. 12, pl. 34; et ce stigmatule, à un âge encore moins avancé, n'offre pas plus de traces que les stigmates de tout autre ovaire étudié dans la gemmation. Ce sont d'abord des cellules papillaires dont chacune s'allonge en poils organisés à l'intérieur, et distendues par un liquide analogue à celuiqui distend les papilles des stigmates; leur développement suit celui de l'ovaire ; ils glissent en montant contre ses

parois, et à l'époque de la maturité, on retrouve la graine (pl. 33, fig. 14 et 15) couronnée d'une houppe soyeuse, au moins dix fois plus longue qu'elle [1]. Les ovules du Salix, du Gossypium, des Asclépiadées (pl. 44, fig. 12, 5), etc., enfin toutes les graines aigrettées, peuvent servir aux mêmes démonstrations.

1119. D'autres ovules, à la place où nous venons de voir se développer des poils, offrent, lorsqu'on les observe couchés sur le porte-objet du microscope, l'image d'une ouverture béante; et c'est our cette simple indication que Grew et les partisans des perforations ont admis qu'à son sommet l'oyule était perforé. Cette image d'une perforation (sg) se remarque très-bien sur l'ovule du Pontederia cordata (pl. 22, fig. 8), sur celui du Sinapis nigra (pl. 23, fig. 6), du Malva sericea (pl. 29, fig. 11), de l'OEnothera biennis (pl. 35, fig. 15), et sur une foule d'ovules appartenant aux plantes de genres divers dont nos planches n'auraient pu contenir les types. Si l'on se contentait donc de les examiner ainsi couchés sur le ventre, on serait incontestablement dupe de la même illusion qui trompa Grew le premier; mais, dès 1826 [2], nous avons prévenu les observateurs, et nous leur avons fourni les moyens de substituer la forme réelle à l'illusion d'optique, et, en 1829 [3], nous avons ajouté les procédés chimiques à ceux de la dissection.

1120. Si l'on ne pouvait observer l'ovaire du Thuya, et autres Conifères, qu'à un grossissement supérieur, et couché sur le flanc, la cavité qui se trouve entre ses deux ailes apparaîtrait certainement sous la forme d'une perforation. Il en serait de même de tout cylindre transparent, terminé par une surface légèrement concave, qu'on observerait de lois étendu dans le sens de sa longueur; mais comme les dimensions de l'ovaire du Thuya per-

mettent de l'observer à la loupe, sou toutes les faces, tout aussi bien que tou cylindre de gros calibre, que l'on ne ver rait d'abord qu'à distance; on s'assu facilement que sa perforation n'est qu'u cavité vue de profil, et que son orife apparent n'est qu'un effet de lumière de position. A l'égard de l'ovule, on a eu garde d'avoir recours à la logique q guide le vulgaire dans ses inductions; n'a vu l'ovule que par le dos, et on ne pas retourné verticalement, de manière placer de face la prétendue perforati sous les yeux de l'observateur ; ear, enf au microscope, dans cette position, le j des ombres et du jour aurait sans det ou ratifié ou confirmé l'induction à laque la première position avait donné lieu. si l'on coupe le col de l'ovule (pl. 22, fg. au-dessous de cette prétendue perforai (sg), et qu'on place le fragment par la h amputée sur le porte-objet du mic scope, au lieu d'une perforation, on a # les yeux l'image du tissu externe le p continu (fig. 7); on est déjà en droit présumer que l'image si nette de la per ration (fig. 8, sg) n'est due qu'à la dép sion du tissu plus transparent là que la panse. La même opération, pratiq sur l'ovule du Sinapis nigra (pl. 23, fig au-dessous de la prétendue persors (sg), donne l'image (fig. 10) où certes n'annonce la moindre solution de ca nuité. Que si l'on observe certains ove en les plaçant de manière que la prétet perforation se présente de face à l'obj du microscope, position qu'on rend en étendant sur le porte-objet une stancesirupeuse, le prétendu troun'es qu'une surface plane et continue; la terminaison du cylindre imperforé, les mailles n'offrent pas la moindre soli de continuité avec celles qui recout la panse de l'ovule. C'est dans cette sition que la fig. 10, pl. 29, représeu

<sup>[1]</sup> L'économie de la planche a exigé que la graine fût représentée ici dans une position renversée.

<sup>[2]</sup> Sur l'ouverture de Grew; Mémoire de séum d'histoire naturelle, t. XIV.

<sup>[3]</sup> Annales des sciences d'observation vier 1829, sur le réactif du sucre.

fg. 11. L'ovule de l'Oxalis corniculata (pl. 40, fig. 6, 8) se présente naturellement de lui-même à l'observation, et la prétendre perforation se change alors en surface plus. La fig. 8, pl. 50, représente cette mine surface sur l'ovule intègre du luice armeria. La fig. 14 la représente amptie, avec ses trois dépressions en grains concentriques; mais jamais, sur l'anc et sur l'autre image, la moindre sabre, le moindre jour, qui dénote une prévation, si minime qu'on puisse la supposer.

1121. L'action de l'acide sulfurique, en agmentant la transparence des organes, en diminuant la réfraction des surfaces, mad, par conséquent, plus visibles les solutions de continuité; ainsi le hile des grains de pollen ne manque jamais d'apparaîte avec la plus grande régularité dance réactif; le prétendu trou des ovules I disparaît entièrement, au contraire; et l'enveloppe externe s'étend, s'aplatit, se déplace, de la même manière que le font les tisses continus.

1122. Il est des ovules, tels que celui du sanolus xalerandi, qui n'offreut jamais la midre apparence de perforation, à quelpe époque qu'on les observe.

Ilis. En pressant le col de certains rules avec la pointe d'une aiguille sous las, on en fait sortir souvent une bulle lair, ce qui porterait à croire que là se mure une perforation. Mais cette bulle rient pas de l'intérieur d'une cavité pindrique; car cette cavité paraîtrait incavant la pression qu'on lui fait subition, et qu'elle renfermerait la bulle gazeuse l'il, et rien de semblable ne s'y observe une bulle d'air provient évidemment l'air qui adhérait à la paroi déprimée, qui s'en échappe lorsqu'elle devient arese.

1124. D'après Grew, la perforation de mile se cicatrise sur la graine, et se matre sur la surface du test sous forme la cavité sans communication avec dérieur. Or, il est des graines qui affrent pas la moindre trace de cicatrition, quoique provenant d'un ovule à broration apparente; il en est d'autres

sur la surface desquels cette cicatrice n'est qu'une tache; et, si l'en examine le tissu de cette région au microscope, on n'y trouve que la plus incontestable continuité de structure et de dimensions; mais les cicatrices affectent d'autres caractères. Sur les graines, telles que celle du Haricot, qui, du côlé du hile, présentent une apparence de trou, comme le présentait l'ovule, on découvre, par l'anatomie. que ce trou n'est qu'un ensoncement que le tissu de l'épiderme du test vient tapisser; c'est l'empreinte d'un organe, mais non la trace d'une perforation. Du reste, si cet enfoncement provensit de la prétendue perforation du test de l'ovule, le test de la graine devrait en porter les traces, non-seulement à la superficie, mais dans tout le trajet de sa substance; or le test du Haricot, par exemple, n'offre jamais rien de semblable dans son épaisseur. Il existe plus de vingt genres de Légumineuses dont les graines, mûres ou à peine fécondées, ne présentent jamais rien d'analogue au cul-de-sac qu'on observe à la maturité sur le côté du hile du Haricot.

1135. Ainsi l'oyule n'est pas plus perforé que la graine, à nos moyens actuels d'observation.

1126. Cependant la physiologie académique avait été plus loin encore; nonsculement elle avait vu un trou sur une des extrémités de l'oyule, mais encore elle en avait vu sortir un corps, une espèce de pénis, qui, sans donte, rentrait dans sa gaîne après l'accouplement, car, un peu plus tard, on n'en parlait plus. Cette nouvelle merveille émanait encore d'une observation superficielle de quelques formes, généralisée en une loi physiologique. C'est principalement sur les Cucurbitacées qu'on annonçait avoir vu ce phénomène. Or, sur les Cucurbitacées (pl. 48, fig. 16). il est évident que le seul oyule qui serait dans le cas d'offrir quelque chose d'analogue, c'est un ovule avorté que l'on voit sur la figure au milieu du groupe; mais ici le corps qui semble sortir au-dehors sous forme d'un pénis, c'est l'ovule luimême; et ce qu'on pourrait prendre pour

l'ovule d'où sortirait le pénis, c'est le funicule.

1127. J'ai trouvé, dans le cours de mes nombreuses observations, des formes plus réelles et par conséquent plus capables de se prêter à un roman sur la fécondation. L'ovule non fécondé du Blumenbachia (pl. 27, fig. 6) n'offre pas la moindre apparence de perforation (sg); mais il se partage par une zone transversale (a) en deux portions distinctes, dont l'une, transparente, aurait l'air, au premier coup d'œil, de sortir de l'autre, qui est opaque, et en segment de sphère; or, on ne manque pas d'observer que la même surface recouwre l'une et l'autre, et que le hile (h), fort large, contribue puissamment à cette organisation. L'ovule très-jeune de l'ovaire uniloculaire de l'Urtica dioïca, observé à un grossissement de cent diamètres (pl. 51, fig. 3), se présente par le flanc, comme un gland de chêne qui sortirait de sa cupule (a). Je ne m'occuperai pas de sa prétendue perforation, puisque nous venons de constater que ce n'est là qu'une apparence; mais il est important de savoir si le corps glandulaire en sort pour y rentrer ensuite; s'il sort, comme un organe distinct, d'une gaîne qui l'enveloppe sans y adhérer. Or, à tous les âges, cet ovule présente les mêmes formes; et à tous les âges, ce corps, qui paraît sortir de la cupule (a), occupe avec celle-ci toute la capacité de l'ovaire (fig 1, pl. 51). Il n'est aucune époque, dans l'histoire de ce fruit, où l'on voie ce corps rentré dans la cupule d'où on prétend qu'il est sorti; seulement on s'aperçoit, après la fécondation, que ses rapports de grandeur avec la cupule (a) décroissent à mesure que la maturité approche; que la cupule prend un acroissement rapide, pendant que le corps (sg) reste stationnaire; enfin, lorsque l'ovule est arrivé à l'état de graine, la cupule (a) recouvre l'organe avec la consistance d'un test, et le corps (sg) apparaît au sommet

comme un petit tubercule stigmatique (pl. 51, fig. 4); l'ovaire mûr, avec les débris de son stigmate (fig. 5), n'offre pu d'autres formes et d'autres organes que l'ovule devenu graine, avec le mamelor terminal de son ancien stigmatule. Lecorpi (sg, fig. 3) ne pourait être considéré comm étant sorti de la cupule («) que par k déchirement de celle-ci; et son insertion alors devrait se faire sur la base commun aux deux organes; le scalpel serait vaine ment employé à vérifier ce fait sur de organes d'un tel calibre et d'une tell consistance; la chimie microscopique ren place le scalpel avec le plus grand succi dans ces sortes de cas. Ainsi, qu'on plac le jeune ovule (pl. 51, fig. 3) dans l'acid sulfurique concentré, il y acquerra, es vidant de ses sucs réfringents et en s'apa tissant, une transparence telle, qu'o pourra lire, à travers les parois, sa stru ture la plus intime; on découvrirs sin que le corps (sg) n'offre pas la moindre : lution de continuité avec le corps (« pl. § fig. 8); que ce qui, dans l'ovule intègr avait l'air d'une persoration, d'une sol tion de continuité, n'était qu'un repli; q ces deux organes externes appartienne au test, dont la capacité est occupée p un périsperme en forme d'olive [1]. Qui à la perforation apparente de la fig. elle se réduira, par la même obser tion, à une simple dépression termiss qui simulait un orifice, en brisant rayons lumineux par la forme d'une vité.

1127 bis. L'ovule du Statice présent l'analyse des phénomènes analogues. I longtemps avant la fécondation (pl. fig. 1), et observé à un grossissement seize diamètres, il offre un corps trans rent (sg) qui semble sortir d'une ga opaque; à un grossissement de cent d'mètres (fig. 12), l'illusion est plus grat encore, et l'on serait plus que jamais te de croire que l'ovule a déchiré son en

que ne colore pas en purpurin les tissus de l'ovi c'est plus tard, lorsque l'embryon est formé.

<sup>[1]</sup> Les deux gouttelettes que l'on aperçoit sur les bords (a fig. 8) sont des gouttelettes d'huile qui suintent du tissu affaissé. A cet âge, l'acide sulfuri-

loppe externe pour laisser sortir ce cylindetransparent. Mais, en replaçant l'ovule dus l'acide sulfarique concentré (pl. 50, ig. 11), on reconnaît encore cette fois que aprion transparente et la portion opame de l'ovule sont recouvertes par la membrane externe, par la même oreloppe testacée; que la différence de refrection qu'elles offraient l'une et l'autre l'et due qu'à la différence des sucs dont lue et l'autre sont infiltrées, et non à mesolution de continuité; et l'on découvre more le périsperme (al) dans la panse de l'ovule, sans aucune communication drette avec l'air extérieur. A un âge plus avancé, l'ovule du Statice ne conserve plus de son ancienne structure que la dépression terminale (fig. 8, 14), qui, obariée de profil, pourrait être prise pour me large perforation.

1128. Nous venons de voir ce que n'est pu le corps transparent qui semble sortir mes forme d'organe male; l'histoire du fruit du Statice armeria va nous démonter ce qu'il est, et nous révéler la plus piquate analogie. En ouvrant, en esset, maire uniloculaire du Statice (pl. 50, 📭 3), on trouve l'ovule (ov) tellement merent à la base du corps d'où naissent 🖿 #yles, qu'il faut un certain effort pour n détacher , comme il l'est sur la figure; 🕏 des observateurs superficiels ont été mpés à cette apparence, et ont décrit 🗫 🖪 détachant à la pointe du scalpel abstance de l'ovaire, tout autour du Pireoù se réunissent les styles, on obtient styles (sy) et l'ovule (ov), comme deux Pases analogues soudés bout à bout , fig. 13); une ligne horizontale (sg) 🖊 de ligne de démarcation aux deux blances. Si ensuite on détache avec icaulion ces deux corps l'un de l'autre, decouvre que la base des styles forme <sup>kylindre</sup> (fig. 7) qui s'évase peu à peu, termine par une surface horizontale, catre de laquelle part un mamelon considérable; et l'ovule porte l'em-Me, pour ainsi dire sigillaire, de ce d par la surface qu'on en a détachée 🛼 14), empreinte qui s'efface à mesure

que l'ovule mûrit. Il y avait donc là accouplement entre le jeune ovule et le corps destiné à lui transmettre la fécondation, accouplement par attraction et par contact, comme le pollen s'accouple avec la surface stigmatique, comme les deux spires de nom contraire (716) s'accouplent en se rencontrant. De même que le stigmate sert d'intermédiaire entre le pollen et la substance du style, que celuici sert d'intermédiaire entre le stigmate et l'ovule, de même l'ovule possède un organe qui, en s'unissant intimement avec la substance du prolongement du style, sert d'intermédiaire stigmatique entre cet organe et le périsperme. L'ovule a, comme l'ovaire, son petit stigmate, que nous désignons sous le nom de stigmatule (sg), analogie que l'on aurait pu pressentir d'avance, d'après tous les rapports que la théorie nous a fait connaître entre l'ovule et l'ovaire (446). Si l'ovaire, en effet, s'était développé sous forme de corolle staminifère, l'ovule serait devenu immédiatement ovaire; il aurait acquis alors un style et un stigmate; or, de ces deux organes, il faut qu'il possède le rudiment; et nous venons de le découvrir sous la forme d'un stigmate réduit à sa plus simple expression, sous la forme que les styles qui parviennent aux plus grandes dimensions affectent, lorsque les ovaires, dans le sein de la corolle, jouent le rôle d'ovules; enfin, sous la forme d'un stigmatule.

1129. L'ovaire de l'Urtica dioïca (pl. 51, fig.1) nous offre, par sa transparence, le moyen d'observer les mêmes circonstances, sans avoir recours à la dissection. En effet, à un faible grossissement, on aperçoit l'ovule (ov) adhérant par son stigmatule (sg) au mamelon basilaire des styles; et la prétendue perforation (sg), que l'on remarquait au sommet de l'ovule détaché de l'ovaire (fig. 3) n'est, par conséquent ici, comme chez le Statice armeria, que l'empreinte sigillaire du relief du nouvel organe, que nous venons de découvrir à la base du style.

1130. Dans l'ovaire du Pontederia cordata, uniloculaire par stérilité, l'ovule (pl. 22, fig. 4, 8) s'accouple encore, par sa prétendue perforation (sg), avec la tubérosité (pc) où aboutissent les trois vaisseaux du style.

1131. Ce fait est trop essentiel, et il s'accorde trop bien avec tout ce que nous a appris l'analogie, pour qu'il ne se rencontre que sur quelques organisations spéciales; et de ce que l'ovaire uniloculaire et uniovulé est celui sur lequel le phénomène est le plus sacile à observer, il ne faudrait pas en conclure qu'il fasse défaut dans les ovaires d'une structure plus compliquée; ici il n'exige qu'une attention plus soutenue, et une certaine délicatesse de dissection que la simplicité de structure des autres rend inutile. De cette manière, on s'assure que, chez tous les ovaires, l'ovule s'abouche, à l'époque de la fécondation, avec la surface d'un vaisseau placentaire qui émane du style, et cela par le cône transparent qui termine la panse (vn), et qui, après la fécondation, conserve l'empreinte de ce baiser, sous l'apparence d'une large perforation. La fig. 6, pl. 37, représente l'ovule du Passiflora alba, surpris dans l'acte de son accouplement : on y voit son stigmatule (sg) se cacher derrière le funicule (fn), pour aller s'accoupler avec la surface du placenta. D'un autre côté, si l'on examine avec soin la surface de tous les placentas. on trouvera que leur surface offre, à son tour, les reliefs papillaires de cet accouplement, dont l'ovule porte l'empreinte.

1132. En résutant une persoration, nous venons de démontrer un organe; il nous reste à examiner si l'essrayant appareil de membranes, que la méthode académique avait tout à coup découvertes dans le sein d'un ovule d'un quart de millimètre, ne tiendrait pas encore à l'une de ces illusions dont la méthode par un seul sens est coutumière de sait.

1133. En admettant, par le raisonnement aidé d'un simple coup d'œil, un si grand nombre de membranes dans le sein d'un globule, on n'avait pas eu la précaution de définir ce qu'on entendait par membrane; que définissait-on à cette époque? Depuis les premières publications sur la théorie vésiculaire, on s'estapen de cette aberration de l'observation; a a cherché à se faire une idée plus ratio nelle de la structure des organes, et l' paraît disposé, à la première occasion vorable, à abandonner tout à fait le si tème adopté; on n'en parle déjà pi qu'avec timidité; et sans la maladre des compilateurs, il nous semble que l' renoncerait volontiers à ce qu'on enpa encore. Mais les compilateurs sont el siques, et cette considération nous pose une réfutation, dopt cette graillusion ne nous paraîtrait pas autren susceptible.

1134. Si les auteurs de ce système décrit ce qu'ils voyaient, ils n'ont pus lement voir que les objets que nous von nous-mêmes; les circonstances qui l'ont inspiré leur opinion doivent, aves mêmes procédés, se représenter à yeux; or, ces procédés se réduisent i seul, qui est de placer un oyule su porte-objet du microscope.

Si l'on avait voulu désigner, sou nom de membranes, des enveloppes culaires emboîtées les unes dans les aul il est évident, par l'observation dire que l'on n'aurait jamais rien pu vois motivât ce qu'on a avancé, sur le non des membranes dont se serait com l'ovule; mais, par le mot de membr on était bien loin d'entendre une loppe vésiculaire, à une époque où ne concevait le développement de cellulaire que comme celui de la mi de savon , d'une masse qui grandit en flant, et qui s'ensle sans ordre et at sard. Nous ne savons pas trop com on entendait la membrane, mais not vons bien qu'on ne l'entendait pas ≪ nous, et qu'on se serait bien gardé. le principe, de l'entendre ainsi-

1135. Le seul moyen qu'il nous d'expliquer l'illusion dont on a été de c'est de voir l'équivalent d'une memb dans l'une des rangées de cellules que parallèles, qui se dessinent, pa fraction, sur la panse, et de la basommet d'un ovule observé avant la f dation (pl. 22, fig. 8; pl. 23, fig. 6; p

fg. 10; pl. 34, fig. 12; pl. 35, fig. 15; pl. 37, fig. 6; pl. 40, fig. 6, 8; pl. 51, fg. 3, 8). Dès ce moment, nous avons déoment la clef du phénomène, la source de Musion, qui tarit des qu'elle est décorrerte. Soit l'ovule non fécondé de la 4.6, pl. 23, observé couché sur le flanc; lest certain que si l'on prend chaque nigée de cellules pour une membrane, pur une conche enveloppante, analogue an couches concentriques d'une tranche ébois, il est évident que le nombre des membranes de l'ovule augmentera avec undéveloppement; que ce nombre pourra whe aller jusqu'à l'octavine, chez cersovules; et il faut croire qu'on n'a 🟴 poussé plus loin l'observation, dans immeration des couches qu'on a renes par la terminaison affectée aux sublances organiques. Mais une observation rationnelle et plus suivie aurait peutresussi, même à cette époque, pour réure cet appareil de membranes au tissu meenveloppe externe, d'un test transrent; et ce n'est pas autre chose ; il ne ■, pour s'en convaincre, que disséquer mparativement l'ovule et la graine qui provient; on retrouve sur le test de leci (pl. 33, fig. 9; pl. 35, fig. 13, 14; 41, fig. 16) les mêmes rangées paral-🖻 de cellules que sur la superficie de n-la; les dimensions seules en sont Frentes. Ainsi les rangées de cellules publes ou concentriques appartiennent tissu de la même enveloppe; de même les rangées longitudinales des cellules Mre l'épiderme d'une seuille, elles inquent nullement des couches ; ce ne pas des tranches de membranes emliées; lorsqu'on observe le stigmatule de champ, et non de profil, on voit les ces rangées converger vers le même mi, comme les arcs de la même voûte 23, fig. 10); et nous regrettons vrail'espace que nous venons de consala réfutation d'une pareille aberra-Physiologique.

136. Sans doute les enveloppes de de ne sont pas d'une structure plus de que celles de la graine; sans comples membranes élémentaires de chaque cellule en particulier, plus d'une couche membraneuse de cellules est dans le cas d'entrer dans l'organisation de la moins compliquée en apparence, chez certains ovules; et, puisque chaque cellule est susceptible de croître, et que son accroissement en longueur et en diamètre s'effectue par une génération indéfinie de cellules plus internes (526), il est évident encore que la plus simple des membranes, je me trompe, des enveloppes vésiculaires, est dans le cas de devenir la plus riche en tissus, en couches infiltrées, en cellules primaires, secondaires, etc., enfin la plus épaisse. Ainsi, sans recourir à un plus grand nombre de membranes préexistantes, avec deux enveloppes seulement, l'ovule possède tout ce qu'il faut pour acquérir un test plus ou moins ligneux, un périsperme plus ou moins épaissi, et pour fournir à la naissance et au développement intérieur de l'embryon; le mécanisme de cet accroissement a été suffisamment démontré ailleurs (428). Or, avant la fécondation, l'ovule en est réduit à deux enveloppes, l'une transparente, qui doit se changer en test, et l'autre plus opaque, parce qu'elle est plus réfringente, dans le sein de laquelle doit naître, mûrir et germer l'embryon.

1137. ANALOGIE DE L'OVULE ET DE L'AN-THÈBE. Cette analogie, nous l'avons déjà fait ressortir (415) des circonstances de la monstruosité; l'organisation normale en fournit pourtant de nombreux exemples; ainsi, bien des ovules de Malvacées affectent la forme des anthères de cette famille (pl. 45, fig. 4, 5), ayant le funicule inséré comme le filament, et la panse recourbée, le lobe du stigmatule beaucoup plus allongé que l'autre, et les deux dirigés vers le plan de position, qui est le placenta; l'ovule, dans ce cas, ressemble à une anthère uniloculaire, et s'organise sur le même plan. Mais, de même que le type de l'anthère n'en reste pas toujours à la simplicité de cette forme, et qu'on trouve des anthères à deux, trois, quatre loges principales, de même nous rencontrons des ovules biloculaires, mais dont une loge reste en général stérile; l'ovule a alors, au

moins dans sa jeunesse, l'aspect d'une étamine à deux theca distincts; le funicule représente le filament; tel est l'ovule du Chelidonium majus, dont la fig. 9, pl. 33, représente la graine; la loge avortée, que nous avons désignée sous le nom d'hétérovule (hov) (ovule hétérogène), reste attachée à la graine mûre, sous forme d'une jolie crête composée de cellules hyalines et transparentes. L'hétérovule de la Fumeterre affecte, à la maturité, la même structure intime que celui du Chelidonium; mais il ne tient à la surface de la graine que par un grêle pédicule; il prend un assez grand accroissement en longueur, et, par son aspect blanc et cristallin, il tranche avec la graine, qui est noire, luisante; à un âge plus jeune (ibid., fig. 12), ces deux organes, accolés ensemble au bout du même funicule, offrent par leur structure et leur coloration, des rapports déjà assez frappants de confraternité, et, à un âge antérieur à la fécondation, on distingue à peine l'un de l'autre ; l'étamine de la fig. 17, pl. 43, avec un moins long filament, servirait tout aussi bien à représenter notre ovule biloculaire à cette époque. La fig. 4, pl. 40, représente, sur un fond noir, longtemps après la fécondation, l'ovule de l'Oxalis corniculata, avec son stigmatule (sg) et son hétérovule (hov) en forme d'éperon; la panse de l'ovule a pris déjà un si grand accroissement, que cette portion fertile est devenue le tout, dont l'autre, restée stationnaire dans son infécondité, ne semble plus qu'un accessoire sans importance, qu'une pilosité; à une époque voisine de la fécondation (ibid., fig. 6), les rapports d'identique structure se rétablissent à un âge encore moins avancé (ibid., fig. 8), ils sont frappants de vérité; le stigmatule et l'hétérovule ne semblent plus que les deux extrémités d'une anthère en croissant, attachée par un court filament à l'appareil staminisère. L'hétérovule (hov) de la graine des Cucurbitacées (pl. 48, fig. 14) est placée sur la même ligne que la graine, et le funicule (fn ) s'insère si obliquement sur le point de jonction des deux organes, que, dans la fig. 15, il se confond, à l'œil nu, avec le premier; à

cette époque, le test est devenu telleme ligneux et opaque, que le funicule ne sei ble tenir à lui que par la substance l'hétérovule; et le rôle du funicule est d venu si peu important, que toutes ses c lules se sont infiltrées d'air, et que tou sa substance est devenue spongieuse. L'/ térovule des Euphorbia (pl. 20, fig. 6, h acquiert des dimensions si fortes, qu comporte la dissection, qu'il offre, po sa part, deux compartiments cellulais charnus et d'un tissu serré, comme tendait à se diviser en d'autres ovulcet hétérovule occupe, dans la loge, sa vité à part de la graine, au-dessus du nicule, et la graine au-dessous.

1138. C'est sous ces différentes son que l'hélérovule avait reçu de Linné nom d'arille, et des autres auteurs de caroncule. La première dénomina était fausse, puisqu'elle confondait cel gane avec un autre d'une nature toute férente, dont nous nous occuperons bas; la seconde était insignifiante, p qu'elle n'indiquait qu'une analogie de mes et non une analogie d'origine e destination, que, du reste, on était loi soupçonner alors.

1139. Mais la forme et l'aspect de ganes varient à l'infini; et il ne faui pas s'attendre à rencontrer l'hétéri avec les proportions que quelques gri hétérovulées nous ont permis d'obser De même que le stigmate et l'anthè font pas toujours saillie au-dehors même l'organe qui nous occupe pe rester incrusté dans le tissu qui se loppe à ses dépens; et, à l'époque maturité, n'apparaîtra-t-il peut-être comme une simple glande épidermi or, c'est ce qui arrive le plus ordin ment; il est des graines, telles que cel Haricot commun [1], chez lesquelles térovule ne se présente que sous la f d'un écusson convexe, placé près du sur la même ligne, mais du côté opp

<sup>[1]</sup> Sur l'ouverture de Grew, Mémoire de séum d'histoire naturelle, t. XIV, pl. 8, fig

is perforation apparente, qui est l'emprente du stigmatule.

1140. En conséquence, il est des ovules qui, comme certaines anthères, étaient detinés à être bilobés et biloculaires; et ils deux loges avaient marché parallèlement, qu'elles eussent été toutes les deux étiles, l'ovule aurait possédé alors deux enbrons sous le même test, phénomène quiencéseute fréquemment, surtout chez le larantiacées.

1141. Nous avons déjà établi que l'onk n'est primitivement qu'une cellule sidermique d'une surface qui devient pacentaire; il arrive souvent que l'orgaristion de l'ovule ne se fait pas imméfalement dans cette vésicule, mais aux épens d'une vésicule de la paroi de odeci; dans ce cas, l'ovule croît envehppé de sa vésicule-mère, comme l'emlayon humain sort quelquefois coiffé de n résicule amnios. Cette coiffe végétale se Mane Arille (ai); elle recouvre entièrement le test, s'insère sur le même funie que lui dans le Passiflora (pl. 38. 🗣 2); elle enveloppe le test et le funicule les Cucurbitacées (pl. 48, fig. 15); de se laisse perforer par le test long-📭 avant la maturité chez certaines e; elle continue à croître et à remir la graine, comme un test plus exeur chezd'autres (le Fusain-bonnet-de-🎙 🗪 développement sous une forme liacle, elle s'arrête tout à coup, et ne Myre plus le test que d'une membrane leraique invisible, qui achève de gar-🗪 adhérence durable avec la base Pext; tel est l'*Arille (ai*), qui apparaît , Forme d'une jolie cupule blanche, à me de la graine du Cardiospermum bacabam (pl. 52, fig. 12 et 13). Mais loutes les graines pourvues d'un L le caractère distinctif de cet organe former, dans le principe, une en-🎮 autour du test, et de conserver à le le le une organisation et un aspect rats, une existence à part.

42. La nature, on le voit, ne s'est madamée à ériger en loi le nombre membranes qui sont destinées à

ménager et à protéger la formation de l'embryon; avant de pénétrer jusqu'à la substance de celui-ci, elle nous fait traverser, dans les fruits dont nous venons de parler, quatre enveloppes distinctes, celle du péricarpe, celle de l'arille, celle du test, et celle du périsperme; chez d'autres, l'embryon n'est recouvert que par trois seulement, l'arille manque. Ce n'est donc pas par suite d'une anomalie que, chez d'autres, l'embryon, ou ce qui constitue à nos yeux l'unité que nous sommes convenu de désigner sous le nom d'embryon, n'est recouvert que de deux membranes distinctes, le péricarpe et le test, dont la substance, en s'enrichissant de sucs nutritifs, s'est transformée en périsperme; nous avons déjà démontré que tel était le cas des Graminées (460); et c'est évidemment encore celui des Conifères, des Cicadées (pl. 55, fig. 3, 4), et peut-être d'un grand nombre d'autres genres, tels que les Nymphæa, les Aristolochiées, etc., sur lesquels, jusqu'à ce jour, on s'est peu prononcé, parce que ceux qui en ont fait l'analyse ont désespéré d'en adapter le type à l'inexorable système qu'il était enjoint d'adopter. Chez les Conifères, quelque délicatesse qu'on apporte dans les procédés, on ne trouve qu'un péricarpe externe, qu'un ovule composé d'un test albumineux, à la paroi duquel tient organiquement l'embryon; on a voulu expliquer cette dissérence d'organisation, en admettant qu'ici le test et le périsperme sont soudés ensemble; mais pourquoi n'admettrait-on pas aussi que les périspermes des autres graines sont la somme de plusieurs membranes soudées ensemble? Tout devient arbitraire à la faveur de ces interprétations. En vertu de quelle loi préalablement établie s'attache-t-on à vouloir trouver dans tous les fruits le même nombre d'enveloppes? La loi, on n'y a pas pensé, on l'a supposée; on a procédé à priori, expression que le vulgaire traduit par la périphrase de bâtir des châteaux en Espagne. expression triviale, mais qui peintaussi bien que possible la méthode ascétique, dont on a fait jusqu'à ce jour un grand abus. S'il n'existe pas de loi en vertu de laquelle

9.15

la fécondation se refuserait à traverser moins de trois enveloppes, ne l'imaginons pas, observons les faits, et décrivons-les avec une exacte sévérité; or, les faits ainsi observés jusqu'à ce jour nous amènent à admettre, dans les graines qui se prêtent à nos observations, trois sortes d'organisations générales : 1º l'une à quatre enveloppes (Cucurbitacées, Passifloré es, etc.); 2º l'autre à trois enveloppes (Dianthées, Liliacées, Rosacées, etc.); et 3º la troisième, enfin, à deux enveloppes (Graminées, Cicadées, Conifères, et peut-être un certain nombre d'autres Monocotylédones), à moins pourtant qu'on ne consente à voir, chez les Graminées, la troisième, enveloppe dans la poche qui porte le scutellum (364); mais encore, ici, l'anomalie ne perdrait pas toute sa réalité, car il n'en serait pas moins vrai que le périsperme a envahi le test.

1143. J'ai examiné avec beaucoup d'attention les ovules de l'Asarum canadense, à l'époque où ils ont jusqu'à trois millimètres; il m'a été impossible de distinguer le test du périsperme, et le périsperme de l'embryon, si ce n'est en ce que celui-ci fait saillie au-dehors de la face concave de la graine, à peu près comme l'embryon de maïs, et que toute sa substance est verdâtre; mais, à part cette circonstance, la graine concavoconvexe n'offre qu'un tout homogène, et qu'une seule substance blanche, consistante, nuancée de vert du côté de l'embryon. Ce fait aurait paru inexplicable dans l'ancienne méthode; mais il rentre dans la loi du développement dont nous avons donné la formule, en ramenant tous les organes, de quelque forme qu'ils finissent par se revêtir plus tard, au type de la vésicule, engendrant d'autres vésicules, et ainsi de suite, par un globule de ses parois. L'adhérence, en effet, n'est plus alors qu'un mode de ce développement, et ne provient que de l'extension croissante des hiles (845). En réalité, tout adhère dans les graines dont l'embryon semble isolé, tout aussi bien que dans les graines de Conisères et de l'Asarum, mais seulement par une moindre surface.

1144. A la place des généralités, il non semble plus rationnel de décrire succinc tement diverses formes de graines, e d'entrer dans quelques détails sur l'structure de leurs enveloppes; nous ai rons donné ainsi à l'observation quelque points de mire, pour servir de guide dar les recherches ultérieures.

1145. GRAINE DES PONTEDERIA ET DE PLUPART DES MONOCOTTLÉDONES. Avant fécondation (pl. 22, fig. 8), l'ovule de c plantes offre deux enveloppes distincte l'une extérieure, à rangées de cellul parallèles, et l'autre interne, quien fort le nucleus. Le funicule (fn) aboutit au poi d'insertion de l'intérieure sur l'extérien C'est dans le sein de l'intérieure que fécondation vient déterminer le dévelo pement de la vésicule, qui sera le ger du développement ultérieur, et recel le nom d'embryon. A cette époque, le l est infiltré de sucs périspermatiques, q sacrifie à mesure que le nucleus devi périsperme à son tour. Mais, en me temps qu'il se dessèche, le test transfoi les substances nutritives, qui remp saient les vésicules de son tissu, en s stances ligneuses et résineuses, qui ment, pour ainsi dire, une couche vernis, dans le sein de laquelle le p sperme et l'embryon peuvent se conse plus tard, comme dans un silo. Le nut s'approvisionne à son tour de substa nutritives amylacées, destinées à fot au développement de l'embryon, lor la saison deviendra favorable. A la s rité, la graine de ce genre (fig. 18, est cylindrique, marquée de huit i côtes saillantes, se réunissant, sur que bout, à un bouton qui coîncide l'extrémité de l'axe de la graine. tranche longitudinale (fig. 15) pré trois ordres de substances : 1º l'emb cylindrique (e) qui en forme l'axe; périsperme épais et blanc qui envel immédiatement l'embryon; 5º le test et corné qui enveloppe entièrement l risperme. L'embryon est, dans plante et dans les graines des autre nocotylédones en général, un cyl imperforé , et sans division aucune d i l'aute bout. L'embryon du Pontederia cordaia (planche 22, figure 6) ne diffère de celarci que par sa tubérosité radiculere (rc), terminée par un petit bouton quapelle l'existence du cordon ombilial (do).

1146. La germination de ces graines a le de la manière suivante : le test est miré lantôt sur un point et tantôt sur matte, tantôt sur les deux à la fois. pr k développement simultané de l'extrémié radiculaire (rc) et de l'extrémité cotricionnaire (oy). Celle-ci se perfore à son war, pour laisser poindre une feuille, du zin de laquelle doit naître une autre imile alternant avec la première, et ainsi de suite. La fig. 2, pl. 18, représente ce mde de germination sur tous les rameaux missants d'une Graminée. Quelquefois, chez l'Asarum, les points d'inserson de la feuille se rapprochent tellement, qu'on les croirait opposés, et qu'on purait les assimiler aux deux feuilles minles qui distinguent les seuilles à deux Myledons; c'est une anomalie dont tout breste de la structure de la plante donne missmment la clef.

1147. Les plantes dont l'embryon est Phisé sur ce type, et qui germent de Me façon, on les a appelées *monocoty-*(plantes dont l'embryon ne pos-🏴 qu'un seul cotylédon); ce mot est Propre: car rien, dans tout ce que renons d'observer, ne ressemble, 🎥 la forme, ni par la position, à l'un Décor organes foliacés (pl. 29, fig. 1, भिष्ण est convenu de nommer cotylé-Mous avons déjà fait observer qu'on Prié plus fidèle aux règles du langage **Pomment acotylédones** (plantes privées tolylédons) les plantes dont nous vede décrire l'organisation séminale. un autre abus de la terminologie, on mé le nom d'*acoty lédones* aux plantes 🏴 🍽 moyens actuels d'observation ne lost pas permis de voir et de dessiner Mylédons (Mousses, Fongères, etc.). eptant cette définition, on aurait dû 🕇 🗠 Orobanches et les Orchidées 🜬 Acotylédones ; car je doute que lome ait jamais aperçu l'embryon et ses cotylédons dans le sein d'aussi petites graines.

1148. GRAINE DES EUPEDREES (pl. 20. fig. 6). Cette graine s'insère, au moyen d'un court funicule, sur une saillie du placenta; elle est primitivement biloculaire, et une de ses loges avorte sous la forme d'un gros appendice charna (hov) (1137). La loge fécondée, parvenue à sa maturité, se compose d'un test épais, cassant (tt), d'un périsperme oléagineux (al) qui s'insère sur la portion du test (ch) opposée au point d'insertion de la graine sur le placenta, au hile; au milieu de ce périsperme s'étend l'embryon à deux cotylédons (e) dans le sens de l'axe de la graine. et la radicule est insérée sur la portion du périsperme, qui est diamétralement opposée à la chalaze (ch). Lorsque la graine est dans sa position ordinaire, la radicule est dirigée du côté des stigmates du fruit (pl. 21, fig. 3); on la dit alors supère, et l'embryon est droit ou rectiligne par sa direction, et longitudinal par sa position.

1149. GRAINE DES PLANTAGINÉES (pl. 51. fig. 23-26). Cette graine affecte différents contours, selon les accidents infiniment variables d'une compression mutuelle. Les fig. 25 et 26 la représentent par la face externe, les fig. 23 et 24 par la face interne, par celle qui adhère au placenta. et qui offre, par conséquent, l'empreinte du hile (h). Elle se compose d'un test corné, rugueux à cause de la saillie du réseau cellulaire, d'un périsperme farineux-blanc, dans le centre duquel s'étend un embryon lavé de purpurin, qui est rectiligne et transversal, c'est-à-dire étendu selon la ligne qui coupe à angle droit celle qui partirait du hile. On remarque à l'une de ses extrémités une fente qui indique la séparation des deux cotylédons. Dans le fruit, la radicule qui forme l'autre extrémité de l'embryon se trouve dirigée vers la racine de la plante, vers la base de la sleur; elle est infère.

1150. SRAINE DU DIOSPYROS (pl. 23, fig. 8 et 9). Le hile (h) est très-épais par rapport au test (tt); les cellules qui le recouvrent assectent la forme de la fig. 4; le périsperme (al) paraît farineux, mais il

ne renferme pas de fécule; la fig. 1<sup>re</sup> représente la forme et la disposition de ses cellules en général. L'embryon est curviligne, longitudinal, c'est-à-dire dirigé selon l'axe de la graine. Sa radicule est supère (1148); ses deux cotylédons (cy fig. 7), trinerviés, planes, mais un peu ondoyants.

1151. GRAINE DES BUBIACÉES (pl. 14, fig. 14, 15, 16). L'embryon est transversal, mais curviligne. Les cotylédons (cy) sont inégaux. Au-dessous de l'embryon se trouve une grande cavité, qui pourrait bien être l'hétérovule de cette graine. L'albumen (al) est oléagineux et corné.

1152. GRAINE DES SOLANÉES (pl. 58, fig. 4). Ici l'embryon est tout à fait recourbé, c'est-à-dire la radicule (rc), et les cotylédons (cy), qui sont planes, sont également dirigés du côté du hile (h).

1153. GRAINE DES PARONYCHIÉES (pl. 54, fig. 8, 9). L'embryon curviligne et à cotylédons planes (fig. 10), est refoulé par le périsperme vers la périphérie de la graine, en sorte qu'une tranche perpendiculaire à l'axe de l'embryon offre comme une perforation (7) au sommet de la graine (fig. 9).

1154. GRAINES SANS PÉRISPERME. Telle était, à l'égard de certaines graines, l'opinion générale, il y a environ dix ans: on admettait des graines munies d'un périsperme, et des graines dont l'embryon était immédiatement recouvert du test. Les graines des Légumineuses (pl. 36, fig. 4), des Onagrées (pl. 35, fig. 12, 13, 14, et pl. 33, fig. 14, 15), des Crucifères (pl. 31, fig. 13, 14, 15, 16), de l'Ortie (pl. 51, fig., 4), de la Balsamine (pl. 41, fig. 15), auraient été dans ce cas. Nous avons démontré à cette époque [1] que l'absence du périsperme, dans le sein de ces sortes de graines, n'était qu'apparente, et que ce qui les distinguait des graines à périsperme, c'est que, chez celles-ci, le périsperme se conserve jusqu'à la germination pour suffire au développement extérieur de la plantule, et que, chez celleslà, il se sacrifie au développement de l'embryon dans le sein de la graine même.

Les deux exemples suivants mettront cette vérité dans tout son jour.

1155. GRAINE DES CONVOLVULACÉES (pl. 39, fig. 5, 6, 8, et pl. 40, fig. 13, 14). Quelque temps après la fécondation, on trouve l'embryon à l'une des extrémités du se périspermatique, droit, à cotylédons planes, quoique inégaux, enfin affectant la forme que la fig. 14, pl. 40, représente grossie. La fig. 5, pl. 59, le montre eschâssé dans son périsperme (al); une goutte d'une solution alcoolique d'iode étendu sur cette tranche, colore en bleu purpurin la majeure partie du périsperme, mai laisse en blanc la portion qui avoisis l'une des faces, la face antérieure de l'es bryon. Le périsperme est donc fécules, et la fécule se décompose là où les confé dons en élaborent les produits; elle dis paraît partout où s'avancent les cotyle dons, qui gagnent du terrain chaque jour aussi la capacité de la graine ne pouva plus suffire à leur développement, ils so forcés de se replier sur eux-mêmes, de chiffonner, comme une feuille empriso née dans une gemmation paresseuse (pl. fig. 8) (1061); et à la maturité, une tra che longitudinale de la graine nous offre dans la position que représente fig. 6, pl. 59. La graine conserve end quelques traces de l'ancien périspers mais il n'est plus féculent, et ses m branes épuisées pénètrent dans tous plis des cotylédons. L'embryon, d'ab si régulier dans ses formes et dans sa sition (pl. 40, fig. 14), affecte alore forme ratatinée de la fig. 13; alors l' bryon est herbacé et d'un beau vert fig. 16 offre, étalé, un des larges cot dons du Convolvulus sepium, avec système vasculaire.

1156. GRAINE DES LÉGUMINEUSES (pl. fig. 4, 5, 6, 7). Les traces du périspe sont moins visibles sur cette graine sur celle des Convolvulacées; cepen l'histoire en est la même. Dans le prind l'embryon est droit et blanc (fig. 7); cette époque, le périsperme a la cot tance et la structure du blanc d'œuf. maturité (fig. 5), on le trouve cond qué, la radicule latérale; il est vei

<sup>[1]</sup> Mémoire ci-dessus cité.

herbacé. Entre la radicule et les cotylédoss, on rencontre les vestiges du périperme sons forme d'une membrane épuisée, et tombant en plaques furfuracées. Lis, à un âge intermédiaire (fig. 6), on ture l'embryon encore coiffé de son périperme (al), qu'il distend et épuise en aéreloppant. Dans la graine du Cassia mylandica, ce périsperme conserve lagtemps une consistance et une épaismer qui ne permettent pas de le méconmètre.

1157. GRAINE DES CRUCIFÈRES (pl. 31, 4, 12, 14 et 15; pl. 52, fig. 7, 8). Le péisperme enveloppe l'embryon de la même amière que chez les Légumineuses ; il se rplie avec lui, et reste logé entre la radiet les cotylédons, mais ne pénètre mais entre ceux-ci, car ceux-ci n'ont jamis été distants l'un de l'autre. A la 🖦 de ce développement intérieur, la micule et les cotylédons prennent des mitions relatives qui varient selon les pares, et souvent selon les espèces the. Le Clypeola jonthlaspi (pl. 81, 🛂 12, 15) affecte la disposition des Lémineuses; chez les Sinapis (pl. 52, fire 7), au contraire, l'embryon se re-🗪 de manière à saisir la radicule 🖿 🗠 les plis de ses cotylédons (cy). Dans momenclature, nous avons désigné les incipales de ces formes (134); les dénofations que nous avons adoptées, soit les, soit associées deux ensemble, nous issent suffire à tous les besoins de la 🖦 ka forme de la fig. 7, pl. 52, se 📥 it, en conséquence, par les expres-🛏 : embryon condupliqué à radicule 🗪; tenter de désigner des formes 🗪 variables par des mots spéciaux, ce mi vouloir créer autant de mots que lormes. Les embryons de cette famille B∝lorés comme ceux des Légumineumais la coloration varie du vert au ; et chez les Sinapis, Raphanus, etc., ኳ couleurs existent à la fois : l'un otylédons , l'interne , est vert ; l'aul'externe , est jaunâtre.

8. SALINE DE L'ÉRABLE (pl. 50, fig. 5, 2; 6, fig. 1). De même que, dans les 25 précédentes, l'embryon, d'abord 78750461E VÉGÉTALE.

droit, use son périsperme avant la germination, et se chiffonne de différentes manières. La fig. 1, pl. 29, le représente avec ses cotylédons étalés; la fig. 2, pl. 50, le représente encore plus grossi, avec l'un de ses deux cotylédons amputé, et l'autre à demi étalé. Sa radicule (rc) est, comme on le voit, considérable.

1159. GRAINE DES MALVACÉES (pl. 44, fig. 9; pl. 45, fig. 11). L'embryon (pl. 45, fig. 11) commence par être droit et globuleux; il se contourne ensuite, et envahit la place du périsperme, dont il absorbe la substance à son profit.

1160. GRAINE ET FRUITS DES CONIVÈRES ET DES CICADEES (pl. 55, fig. 1-12). La graine et le fruit, chez ces plantes, se confondent ensemble, comme chez les graminées. Le péricarpe uniloculaire et uniovulé sert de test; le périsperme est épais et blanc; il se termine par un mamelon qui lui sert de stigmatule, et c'est au-dessous de ce stigmatule qu'adhère le large cordon ombilical de l'embryon (fig. 10 cho). L'embryon porte à son sommet deux à six petits tubercules qui font l'office de cotylédons, et qui, dans l'acte de la germination, se développent en un verticille des feuilles linéaires spéciales à ces arbres.

1161. Règles générales, relatives a l'absence et a la présence du périsperme.

1º L'embryon à deux cotylédons commence toujours par être rectiligne; s'il s'arrête dans ce développement, le sac dans le sein duquel il a pris naissance continue son développement, en enrichissant ses cellules des sucs nécessaires à la fermentation; il devient périsperme épais, soit oléagineux, soit farineux, soit albumineux.

2º Si, au contraire, l'embryon continue son développement, il élabore à son profit les sucs dont s'était déjà enrichi le sac perispermatique; il devient herbacé, et se plisse en différents sens; bientôt il occupe la capacité entière du test, en poussant devant lui l'enveloppe dont il épuise les mailles. Le périsperme, ailleurs si épais, en est réduit, dans ce cas, à la consistance d'une simple pellicule, qui s'émiette sous le scalpel, et souvent se décompose dans la graine.

5ª Le sac périspermatique revêt toutes les saillies de l'embryon, pénètre dans toutes les anfractuosités de son développement, mais jamais entre les deux cotylédons; car jamais ceux-ci ne sont véritablement libres, ils ne se séparent qu'à la germination; jusque-là ils adhèrent par la vésicule inapercevable qui les recouvre, et qui primitivement servait d'épiderme à l'embryon.

4º La radicule de l'embryon, qui reste stationnaire pendant le développement des deux cotylédons, et qui adhère intimement, par son extrémité, à la portion correspondante du sac périspermatique, semble, à la maturité, emprisonnée dans un fourreau; c'est ce qu'on observe chez le Marron d'Inde, la Châtaigne; on dirait qu'elle a pénétré après coup dans la substance de la graine; elle n'a fait qu'y resten : et, comme l'élaboration du périsperme ne s'opère que par les cotylédons, le périsperme reste épaissi autour de la radicule.

5º Toutes les graînes à deux cotylédons ont donc deux enveloppes et un embryon; elles ent toutes un périsperme, avec la différence que chez les unes le périsperme se sacrifie à la maturation, et chez les autres à la germination de l'embryon; en carte que chez les unes, à leur maturité, l'embryon paraît, à l'œil nu, recouvert immédiatement par le test, et chez les autres il en est séparé par une couche épaisse de substances amylacées, oléagineuses ou gommeuses.

6° En général, l'embryon est herbacé, quand il déplace et épuise son périsperme au profit d'un développement auquel la capacité de la graine suffit à peine; dans ce cas, l'embryon se chiffonne et se contourne de diverses façons.

7º La Noix, la Châtaigne, etc., font exception à la règle. Les cotylédons s'y enrichissent de substances périspermatiques, et y acquièrent des dimensions qui en rendont les rapports méconnaissables.

8º Tout périsperme tient organiquement, par un point de sa surface, à la parol du test. Tout embryon tient par upoint de sa surface, en général par laba de la radicule, à la paroi interne du su périspermatique. Le point d'adhérence de périsperme se nomme chalaze (ch); point d'adhérence de l'embryon se nome cordon ombilical (cho). La graine est uemboîtement de trois organes cellulaire dont le plus interne recèle dans son se des emboîtements réservés pour un dévloppement ultérieur.

9º L'ovule possède un stigmatule (111 par lequel lui arrive la fécondation. stigmatule laisse des traces sur le test. périsperme possède aussi son stigmani par lequel il transmet la fécondation i vésicule qui doit devenir embryon périsperme est l'ovule du test, comme test est l'ovule du périearpe. Lorsqu' ouvre le fruit du Fothergilla (pl. 46, gure 14), on trouve l'ovule suspendu sommet de la loge (fig. 15); son stigmal est dirigé vers le bas; mais comme, d nos olimats, cos fruits avortent, si 🕬 vre à son tour le test de l'évule (fig. ' on trouve le périsperme inséré par grande chalaze (ch) sur la pervure diane et, pour ainsi dire, placentairt test; à la partie opposée se montre le : matule (sg), avec des formes qu'on apprécier à un très-faible gressisses (fig. 16). Les stigmatules de l'entr sont dans ses appendices ootylédons ou sur la sommité de son fourress, q il est privé de ces organes externes.

1162. DIRECTION DE LA RADICULE DE navon. Nous avons déjà fait observes chez certaines graines, la radicu l'embryon était dirigée du côté de mate, et chez d'autres du côté du p cule de la fleur; mais cette directi coïncide avec aucum caractère de l ture florale qui permette de la déten d'avance et avant toute dissection. pénétrer jusque dans la graine, pel connaître la direction de l'embry qui ne rend ce caractère apprésiable la maturité. Mais il est évident que zection tient à une loi de mouveme non à une loi de structure ; et cetil en portant mon caprit sur une tout

tre espèce d'analogie, m'a fait découvrir une loi générale à laquelle je n'ai pas encere trouvé la moindre exception, et qui, nène avant la maturité du fruit, permet à déterminer d'avance le côté de la graine vas lequel on trouvers la radieule de l'abryon.

1163. LA RADICULE EST ENFÈRE (136, 1°) ME TOUTES LES FLEURS DONT LE PÉDONCULE ME COSTREE PAS VERS LE SOL, ET DONT LE PUIT RESTE DIRIGÉ VERS LE CIEL.

LA RADOGULE BUT SUPÈRE (136, 2°) GHEZ ROTTES LES PLEURS BONT LE PRUIT SE PENGHE VERS LA TERRE ET EST APPELÉ A BURIR DARS GITTE POSITION.

1164. DU POND DES ENVELOPPES QUI L'EM-PRIORIENT, LA RADIGULE MANIFESTE DÉJA 64 TEMBANGE, ET ENTRAÎNE, DANS SON MGUVE-MET, TOUT CE QUI L'ENTOURE ET LA SUP-PORTE.

1165. ORGANISATION SUCCESSIVE DU PÉRIcarre, du test, du périsperme. Chez certaines plantes, le péricarpe, d'abord azince et peu consistant, devient, après la féconchtion, un organe périspermatique, en développant et en enrichissant indéfini-**≥ent son tissu cellulaire de sucs favora-**Mes à la gerarination (Pommier, Poirier, Groseil<del>lier</del>, Cueurbitacées, etc.). Chez utres plantes , riches d'abord de sucs **de l'explosion de l'** wadé, i<del>mmédiate</del>ment après la fécon-Rise il s'épuise, s'amincit, et finit par ltreplus qu'une écorce, qu'une pellicule tt au plus protectrice (Céréales, Polygokı, Arbresà noyau, Chanvre, etc.) ; mais e simplicité n'est qu'apparente, et, l'anatomie, on le divise encore en counembraneuses de cellules aplaties; escouches, alors même qu'on ne saurait isoler mécaniquement, se révèlent au brescope par la diversité de structure de direction des cellules dont se comlit leur tissu ; c'est ce que nous avons **l eu l'ocession** de remarquer sur l'éume interne du péricarpe et des plades Blumenbachia (1113); e'est ce h fig. 7, pl. 44, nous montre encore Pépiderme interne des loges des Malvas; la conche superficielle qui tapisse la che plus interne se compose de cellules si longues et sì étroites, qu'on en prendrait les interstices pour les spires des cellules de celle-ci, qui sont bien plus longues et bien plus larges, et qu'elles croisent à angle droit.

1166. Le test commence, comme le péricarpe dont nous venons de parler, par Atre un organe de nutrition; il est épaissi et riche de sucs comme un périsperme (429); mais, aussitôt après la fécondation. il sacrifie ses sucs au développement de l'embryon; il s'amincit, en même temps qu'un périsperme plus interne se reforme, pour s'épuiser immédiatement après lui. su pour se conserver comme organe d'approvisionnement et de germination. A la maturité, le test de ces graines n'est plus qu'une pellicule corticale, qu'un organe protecteur, qui succède an péricarpe et abrite le périsperme et l'embryon contre une saison défavorable à la germination; mais, alors même, l'anatomie révèle l'ancienne complication de son tissu; ses couches superposées affectent encore des caractères qui permettent de reconnaître l'ordre de leur superposition, et de soupconner la nature des produits, que, dans le principe, elles étaient appelées à élaborer. Il existe même des ovules, dont la sarface épidermique porte encore des organes qui paraissent destinés à des fonctions ultérieures ; la graine mûre du Convolvulus sibiricus (pl. 39, fig. 8) nous fournit un exemple de ce genre; sa superficie est couverte d'écailles furfuracées, produisant l'effet des écailles qui recouvrent le corps de certains papillons, et surtout du Pou sauteur, que l'on connaît systématiquement sous le nom de Podura villosa. Observée au microscope, la pellicule externe qui supporte ces petites écailles se présente avec l'organisation de la fig. 7; les écailles y sont de grosses glandes (gl) transparentes, remplies d'une substance oléagineuse d'un beau jaune d'or; elles ont l'air d'une goutte d'huile qui, par un mouvement imprimé au hquide, s'allongerait dans l'eau. Ces glandes tiennent organiquement au tissu externe (ce 1) qui est composé de cellules hexagonales, c'est-à-dire de cellules épuisées et

aplaties, comme les glandes ordinaires tiennent à l'épiderme des végétaux; audessous de cette couche s'en trouve une seconde (ce, 2), qui se compose de cellules identiques par leurs contours, mais bien différentes par leur pouvoir réfringent; elles sont opaques avec leurs interstices transparents, ce qui est le contraire sur la couche superficielle; le test des Céréales offre un phénomème tout à fait semblable [1]. Enfin au-dessous de cette seconde couche, on en trouve une troisième (ce, 3), qui rappelle celle que nous avons trouvée tapissant les loges du Blumenbachia et des Malvacées, et qui se compose de deux couches superposées de cellules allongées, étroites, minces, qui se croisent à angle droit, et qui par le rapprochement de leurs interstices, et leur parallélisme, reproduisent tous les effets lumineux du phénomène des interférences: la lumière transmise se décompose à travers ce treillage par les plus changeantes irisations. Lorsque toutes ces cellules étaient encore infiltrées des sucs nutritifs, dont elles se sont épuisées au profit de l'embryon, le test devait nécessairement avoir une épaisseur analogue à celle qui caractérise tout autre périsperme; mais la chose la plus digne de remarque que nous offre la structure de ce test, c'est la présence du système glandulaire, que nous avons déjà retrouvé sur la surface interne des loges du Blumenbachia, et même sur celle du test que recouvre l'arille (1113).

1167. La présence de ces glandes sur la surface du test n'est pas un fait tellement exceptionnel, qu'on ne le retrouve assez fréquemment sur un grand nombre d'autres graines, pourvu que l'on tienne compte de principes que nous avons exposés en tant d'endroits de ce livre, relativement aux analogies des organes plus ou moins développés (698). Il est des graines, en effet, dont le test, au lieu de glandes saillantes au-dehors, ne les présente qu'enchâssées, et, pour ainsi dire, incrustées

dans son tissu. Tel est le test de la graine de l'Impatiens balsamina (pl. 41, fig. 16); ces organes y sont disposés en quinconce, c'est-à-dire d'après la formule de la disposition en spirale (766). Nous avons déji fait connaître une structure identique su le test des grains de pollen [2].

1168. Lorsque le périsperme s'épuis au profit de l'embryon dans le sein di fruit même et avant sa maturation, se tissus se vident, s'aplatissent sans se dé composer, et viennent tapisser, sous form d'une pellicule mince et sans consistance la surface interne du test. Ainsi tout graine possède un test et une poche pirispermatique; mais celle-ci est souve épuisée à la maturité. Dans les autresca les sucs dont elle s'est abondamment pour vue se décomposent avec ses tissus, a profit de la germination, et bientôt il n'e reste plus aucune trace.

1169. Cette successibilité, si je pi m'exprimer ainsi, dans les mêmes for tions de ces trois organes emboîtés vé culairement les uns dans les autres, reproduit chez tout autre organe, de qu que nature et de quelque dimension qu soit, dans la plus exigue des glandes, di le plus gigantesque des troncs (54 L'ovule du Cardiospermum halicacab (pl. 32, fig. 9, 13) nous montre, dans structure intime, un phénomène qui 🕬 bizarre, si déjà nous n'avions pas amené par la théorie à ne voir, dans le veloppement de l'embryon, que la ré tition du développement des organes l'enveloppent et qui l'ont précédé d l'ordre de sa formation. Déjà un arille puliforme et blanc (fig. 13) s'échar vers un point de la circonférence, qui mitivement recouvrait le test, comme lui-ci recouvre le périsperme ; mais si examine attentivement une tranche la graine, qui passe par l'axe de l'embr (fig. 9), on croit avoir devant les yeu moins trois embryons qui auraient naissance les uns dans les autres. En e

<sup>[1]</sup> Nouveau système de chimie organique, p. 149, \$ 314; pl. 4, fig. 9. c 4, c; et 5.

<sup>[2]</sup> Nouveau système de Chimie organ p. 162, § 351.

le périsperme (al) présente à sa base (6) deux espèces de radiculodes, qui semblent revenir sur des cotylédons, de même que le véritable embryon (fig. 10) se complete, au sein de ce bizarre périsporme, des le substance duquel son cordon ombibel (cho) s'enfonce profondément.

FAFFAREL STAMMERIFERE (141, 387, 564).

1170. L'appareil staminifère occupe imjours une articulation différente du juil, ou au moins du stigmate. Tantôt ette articulation se trouve immédiatement au-dessous de celle du pistil; tantôt elle en est distante par plusieurs entre-seeds en par plusieurs rameaux; tantôt, esse, l'appareil staminifère est affecté excluirement à un individu séparé, et l'appareil pistillaire à un autre individu de la mème espèce. Donnons des exemples de est diverses associations.

1171. L'Urtica diotca (pl. 51, fig. 2) a individus exclusivement femelles, étal-à-dire dont les fleurs ne renferment des pistils, et des individus exclusiment mâles, c'est-à-dire dont les fleurs trasferment que des étamines avec des finents d'ovaires. Le Houblon, la Meriale, sont dans le même cas.

172. Chez les Amentaçées (pl. 15), conières, les Cypéracées, etc., les reis staminifères occupent des randistincts de ceux qui supportent pareils pistillaires; ces végétaux ont chalons mâles et des chatons femelles be même individu, c'est-à-dire ils ont materaceuds (991) qui ne produisent périphérie que des organes mâles, sutres qui ne produisent que des orsemelles.

73. Si l'un de ces entrenœuds, après prodait, sur sa périphérie, des ormiles, venait tout à coup à métamer ces organes en pistils, on autre sous les yeux un chaton moitié mitié femelle; on aurait le type que la sommité florale des Renoncula-(pl. 14, fig. 5), des Crassulacées, des la commité ferestait concave, au lieu de se déve-

lopper au-dehors, on aurait le type que réalise le Calycanthus (pl. 25, fig. 1-11).

1174. Chez les Orchidées (pl. 24, fig. 12), les Composées (pl. 31, fig. 3), les Onagraires (pl. 34, fig. 2), l'appareil staminifère et les autres enveloppes florales se trouvent placés au-dessus de l'articulation qui termine l'ovaire, et immédiatement au-dessous de l'articulation d'où émane le style; chez ces plantes, la fleur est supère, le fruit est infère.

1175. Chez d'autres plantes, l'appareil staminifère émane de l'articulation qui est immédiatement inférieure à celle d'où émane le pistil, et immédiatement supérieure à celle d'où émane la corolle. Telles sont les fleurs des Légumineuses (pl. 36, fig. 1-12), des Balsamines (pl. 41, fig. 10, 11), des Asclépiadées (pl. 42 et 45).

1176. Chez d'autres, l'appareil staminifère se confond avec l'enveloppe corollaire, et appartient à la même articulation. Telles sont les Convolvulacées (pl. 39), les Apocynées (pl. 45, fig. 6), les Malvacées (pl. 45, fig. 2), les Salicariées (pl. 46, fig. 2), les Plombaginées (pl. 50, fig. 2), etc.

1177. L'appareil staminifère se compose, en général, de plusieurs pièces, qui représentent tout autant de fractions du verticille décomposé (754), tout autant de nervures de la feuille embrassante, du follicule (553); la nervure s'élance audehors sous forme de filament, et le filament donne naissance à une glande, espèce d'ovaire de grains de pollen. Cependant ni le filament ni la forme de la glande ne constituent l'essence de l'étamine ; le graiu de pollen, ou plutôt la substance élaborée par le grain de pollen, suffit pour constituer un organe mâle. Aussi trouvet-on des appareils mâles qui ne dissèrent de tout autre tissu que par leurs fonctions, et dont les grains de pollen ne sont que les cellules qui refusent de s'isoler les unes des autres (499). Aussi, sous le rapport de sa forme et de sa structure, l'appareil staminifère varie-t-il autant que l'appareil pistillaire lui-même.

1178. Dans certains genres, le filament manque, et l'anthère est sessile; dans

d'autres, l'anthère est uniloculaire; chez d'autres, elle est ou biloculaire, ou quadriloculaire. Chez les uns, la déhiscence des loges est longitudinale; chez les autres, elle est apiculaire, c'est-à-dire incom-

plète.

1179. Chez certaines familles, les Orchidées, les Asclépiadées, le pollen s'isole de la loge, mais il forme une masse cellulaire de grains adhérents comme des cellules; chaque loge de l'anthère des Rhododendron renserme deux de ces masses. Chez certaines Asclépiadées, les masses de chaque loge de la même anthère se tiennent entre elles par un petit filament, et sortent tout d'une pièce dans l'explosion pollinique; à une époque avancée, les anthères de cette famille sont tellement adhérentes entre elles, qu'on est embarrassé, pour ramener la structure de cet appareil staminisère au type ordinaire de ces organes masculins ; et ce n'est qu'en remontant plus haut qu'on retrouve l'explication de l'anomalie, parce que plus haut le progrès de l'âge n'a pas encore déformé le type normal; la singularité apparente de cette structure nous oblige à rentrer dans quelques détails à cet égard.

1180. Immédiatement au-dessus de la corolle (pa pl. 43, fig. 3) de l'Asclepias frutescens, on trouve un verticille quinaire de staminules (sl); au-dessus de ce verticille se trouve l'appareil staminifère (fig. 9), qui enveloppe dans son tube le pistil (fig. 4), et en recouvre le stigmate, equme d'une coisse impersorée dans le prineipe. Cette coisse se déchire en cinq dents membraneuses, sous l'effort du pistil qui se développe, ce qui indique déjà d'avance que l'appareil staminisère se compose de cinq pièces ou du multiple de cinq. En effet, sur sa surface externe, on compte quinze saillies, dont cinq (a) jaunes, aplaties, déhiscentes, descendent plus bas que les dix autres (A) qui sont violettes, et sans autres formes que celles de tout autant de bosselures. Avec ces quinze éléments, rien n'est plus facile que de se représenter cinq étamines composées d'un organe médian, c'est-à-dire d'un connectif, et de deux theca marginanx. Mais ce qui embarrane l'esprit de l'observateur au premier abord c'est que la déhiscence a lieu par la sillie (a), ce qui indiquerait, dans cet organe, l'analogue du theca; et cependant, nonseulement cette hypothèse ne s'accorderait plus avec le calcul, mais encore le corps pollinifère qui est formé de deux masses (pl. 44, fig. 4) dans les Asclépiadées, en loge une dans le sein de la bosselure violette (8), et l'antre dans la bosselure placée du côté opposé de l'organe déhiscent (a); on est donc forcé d'admettre que la saillie aplatie («) occupe la place du connectif de l'anthère, et que les dem bosselures (s) en sont les theca. La serie anomalie que présente cette hypothèse, c'est que la déhiscence de l'étamine a len par le connectif, au lieu de se faire pur les deux theca, anomalie de peu d'impertance, puisqu'elle ne réside que sur » mode de déchirement. Au reste, cette et plication va être confirmée par la stru ture des plantes qui se rapprochent! plus du genre Asclepias, et par celle Asclépiadées mêmes. En effet, l'insertie des staminules (sl fig. 9, pl. 43) se fait e tre les deux bosselures violettes; la d'alternance des verticilles indique de que là se trouve réellement la ligne de marcation des deux étamines contigui et si l'on observe l'insertion des que autres staminules autour de cet appa staminisère, on voit qu'ils sont tous rés entre eux par l'espace qui compe une saillie (a) et deux bosselures (A) examinant le sommet de cet appareil la fleur de l'Asclepias mexicana (pl. fig. 3 sm), on le trouve divisé en cinq d convergentes vers le centre ; si l'on ⊄ nue vers le bas de la fleur la ligne: trace chaque côté de ces dents, on di le cylindre en cinq faces, dont che comprend deux bosselures (8) séps par une saillie déliscente (a); es saillies composent donc l'étamine, et ce moment, chaque étamine alterne les staminules (sl). Le Periplece and folia (pl. 43, fig. 8, 10, 11) nous tra la théorie en un fait incontestable. maturité, l'étamine prend les formes

fg. 11; les deux bosselures violacées des Asclépiadées sont devenues des theca déhiscents (th), de chacun desquels sort une name pollinique (pn) avec son fil (f'). La milie déhiscente de l'appareil des Ascléjudées est restée ici («) à l'état de conmullindéhiscent ; mais si les deux masses paliniques s'étaient formées, le fil en haut d ma en bas, que les bouts de chaque ile lassent agglutinés, et que, dans l'impubilité de passer tous les deux par fu on l'autre theca, ce double corps polisique se fât fait jour par le connecti, on aurait eu alors devant les yeux lagnisation de l'appareil staminifère des Aciépiadées. A un âge plus avancé, cette famine, si bizarre sur la fig. 11, ne posble plus rien qui la distingue des étamim des autres familles; la fig. 8 la reprémie à cet age; elle est évidemment loculaire, à large connectif, et à filament Mirès-court. Dans la fleur, les einq étames douées de cette structure se rapachent per leurs bords, et forment au ni une calette, comme dans les Aspus. Dans cette position, le theca de me et si contigu au theca de l'autre, et deux theca de la même étamine sont knent distants entre eux, que si l'adhéte devenait complète, on sevait porté pendre les connectifs pour la ligne de brestion, pour l'interstice des étami-· lais cette illusion disparaît par la faciqu'en trouve à les désagglutiner à la d'une pointe, si émoussée qu'elle heomme on le voit aur la fig. 10, pl. 49. 181. Chez l'Asclepias frutescens (pl. 43, Maggiatination des étamines a été si mie, que lorsque le pistil vient à les Waliner, la division a lieu dans le Hout contraire à la division normale; miles connectifs qui se divisent, et ce les marges qui restent soudées ; aussi Mon les cinq pièces avec la forme la fig. 8 représente la face interne, int toute astificielle. Veut-on obtenir hynthèse la preuve de ce fait? qu'on La structure des étamines des Apoin plantes dont le type est le même œlui des Asclépiadées (pl. 48, fig. 8, het qu'en admette l'hypothèse que ces cinq corps viennent s'agglutiner entre eux autour du pistil, de manière que l'adhérence nouvelle devienne plus forte que l'adhérence organique; lorsqu'une cause mécanique les séparera forcément, leur séparation aura lieu tout autre part que sur la ligne d'agglutination; de même que des métaux soudés d'une certaine façon ne eassent jamais sur la soudure: au lieu donc d'obtenir les divisions avec la forme normale fig. 5, on les obtiendra avec la forme fig. 8, pl. 43, qui résultera de l'agglutination par leurs bords contigus des moitiés de deux anthères voisines; et c'est ce qui arrive chez les Asclepias.

1182. Des variations analogues, dans la structure et les formes extérieures de l'appareil staminifère, se montrent sur les divers genres qui rentrent dans la famille des Orchidées (pl. 24); mais il n'en est pas une seule qu'à la faveur de l'explication précédente, ainsi que des observations théoriques qui ont trouvé place ailleurs, on ne puisse ramener à un type normal, surtout si l'on ne perd jamais de vue qu'un organe doit être étudié à tous les âges de son accroissement, lorsqu'on veut en avoir une idée complète.

Ainsi, après tout ée que nous avons exposé ci-dessus, il sera aisé de concevoir que l'appareil staminisère de l'Orchis bifolia (pl. 24, fig. 19) est une étamine à deux theca (th) et à un connectif (cv); (nous avons écarté sur le dessin les deux theca, pour montrer combien le tissu cellulaire qui les réunit l'une à l'autre est susceptible de s'étendre au moindre effort.) Chaque theca renferme les masses polliniques que représentent les fig. 7, 8, 14, et dont l'analogie avec celles des Asclépiadées ne saurait être révoquée en doute ; ces masses sont bilobées, mais de telle sorte qu'en les divise au moindre effort. Sur la fig. 14, nous avons étalé le tissu de l'une d'elles pour mettre en évidence le vaisseau de son filament  $(f^i)$ , et ses rapports avec l'écusson qui sert de support à l'organe (cn) (149). G'est là la forme la plus simple de l'appareil staminifère de cette famille; mais les appareils les plus compliqués s'expliquent tous par celui-là,

dont ils ne sont que de plus ou moins grandes modifications.

1183. Nous avons trouvé, chez les Asclépiadées (1180), l'appareil staminifère formant une sommité primitivement close, et enveloppant, comme un calice, le pistil qui le perfore plus tard en se développant, de même que le pistil enveloppe l'ovule, qui doit en perforer le péricarpe à son tour. L'appareil staminifère peut donc être considéré, à un certain âge, comme un organe calicinal, pour ne pas dire déjà comme un organe pistillaire dévié. La fleur des Malvacées fournit l'exemple le plus piquant de cette successibilité d'analogies.

Dans la partie théorique de cet ouvrage, nous avons déjà mentionné l'analogie de l'ovule avec l'anthère (1137), et plus haut celle de l'anthère avec le pistil (pl. 33, fig. 1, 2) (564, 2°); dans un autre endroit la déviation de l'appareil staminifère en pistil (417); il nous reste à démontrer ici que l'appareil staminifère commence par jouer, à une époque de sa végétation, un rôle analogue à celui du pistil lui-même, c'està-dire qu'il forme une cavité imperforée, une loge dans laquelle le pistil ou les pistils ne sont que des ovules.

1184. Qu'on ouvre, en effet, un bouton d'Hibiscus palustris, lorsque, par sa structure externe et par sa sessilité, il se distingue à peine des jeunes bourgeons axillaires à seuilles; si on enlève, avec certains ménagements, le calice qui recouvre cet organe, on obtient l'appareil que représente la fig. 11, pl. 44. A cette époque, la corolle (co) est si peu développée. qu'elle n'apparaît que comme une couronne d'appendices de fort peu d'importance, au nombre de cinq; le champ de chacun d'eux est verdâtre, et leur marge commence à peine à se colorer en blanc; mais tout ce qui surmonte cette couronne forme une voûte imperforée, couverte de granulations bilobées, d'anthères rudimentaires; au-dessous de cette enveloppe, on rencontre le pistil, avec des formes bien peu déterminées encore. Sur un bouton plus avancé en âge (pl. 45, fig. 9), on trouve cet appareil déjà perforé par l'accroissement du pistil; mais cette perforation porte avec elle des caractères de régularité qui indiquent une organisation préexistante; car le tube staminifère se divise, au sommet, en cinq portions égales, en cinq petites valves, que, sur la flem de grandeur naturelle (pl. 45, fig. 8, 4). on distingue facilement à la floraison; le fig. 2, «, en représente, à un faible gros sissement, la tranche longitudinale. A l base de l'appareil staminifère, si on l'étu die dans sa jeunesse (pl. 45, fig. 9), on re marque autant de lobes que la déhiscent a produit de valves (cinq); et enfin l'étad de l'organe développé ne laisse plus auca doute sur la cause de cette concordan et sur la régularité de la disposition de étamines qui, au premier coup d'œil, p raissent disséminées au hasard sur œt surface externe. En effet, une coupe im versale du tube staminifère (fig. 6, pl. 4 nous démontre que le tube est à cinq! ces, dont chacune correspond à une vale et chaque face offre deux vaisseaux le gitudinaux, sur chacun desquels s'iosi une rangée longitudinale d'étamines. perforation centrale, qui est pentagi aussi, et qui s'est moulée sur la surf du style, indique que ce dernier est s' à cinq faces, mais dans une disposition terne avec le tube staminisère, ce qui conforme à la théorie (751). Nous # chons pas à pas vers une analogie im testable; car, que l'on jette les yeux la fig. 12, fr pl. 44, après avoir étudi analyses précédentes, et qu'on la confr surtout avec la fig. 9, pl. 45, et je d que le premier jugement de l'esprit, préoccupé, ne range pas l'organe dans la catégorie des appareils stami res jeunes de cette famille, organe is foré, à cinq groupes de granuls anthériformes, sur dix rangées longi nales. Or, l'organe de la fig. 12 est le du Kitaibelia vitifolia, fruit non pas queloculaire, mais à dix rangées de uniovulées, comme l'appareil stamis est à dix rangées d'étamines à ant sessiles dans le principe; et c'est da principe que se manifestent les anal des organes.

1185. Mais les Malvacées ne sont

sede famille chez laquelle l'appareil staminifere affecte cette structure d'organe enveloppant ou calicinal envers le pistil, et d'organe pistillaire par rapport au caice. Si l'on veut se donner la peine d'étuder les fleurs pétiolaires (1084), dans lige le moins avancé de la préfloraison, m rescontrera à chaque pas des anasis encore plus piquantes peut-être; sine chez les fleurs où les anthères, au in l'être postérieures et simples appencus, sont antérieures (146, 5°) et dirigées n dedans de la fleur. Ainsi, les quatre étaires de l'Orobanche ont les filaments iolés, qui semblent porter chacun une mbère à deux loges écartées, et termimes par une pilosité basilaire; dans l'âge le plus jeune, on trouve ces anthères à près sessiles, le petit poil implanté 🖦 le tissu, ou plutôt se continuant avec is; elles sont toutes les quatre soudées ile i côte, et forment une corolle de mit lobes, que le pistil écarte au somet, et qui longtemps même après que ers filaments se sont isolés, restent enme soudés ensemble. Ainsi les deux anlires du Lilas, à la même époque, forput le sond de la corolle, et représentent brance les deux loges du pistil; elles int soudées entre elles, et c'est le stig-Me qui les sépare en se glissant entre Mes deux parois. L'appareil staminisère a Cucurbitacées (pl. 48, fig. 6, 10) con-Pre son analogie à toutes les époques; r, à nulle époque, le pistil ne vient le placer chez ces sortes de fleurs; les Mathères restent adhérentes par leur risterne, par leur connectif; elles se liment au-dehors avec les mêmes côtes i curactérisent certains fruits de cette mile; et rien ne manque ici à l'analoe car le sommet de ce corps staminireporte un organe stigmatique (sg) aussi merganisé que chez certains pistils. Or, appareils staminifères des fleurs de e autre famille sont tous munis de ce natule dans leur jeunesse, et le som-🌬 du filament, à un âge plus avancé, en herre souvent l'empreinte.

1186. Qu'arriverait-il donc si l'appareil minifère réalisait l'analogie de sa structure, et continuait son développement sous la forme de pistil? La fleur eût été une fleur femelle, et son unisexualité n'eût été que l'effet naturel des causes qui président à la fécondation successive des organes (578), et qui arrêtent le développement de la sommité du rameau à un étage plutôt qu'à un autre, à un verticille plutôt qu'à un autre.

1187. Quant à la fleur mâle (90), toutes les fois qu'elle est organisée sur le même type que la fleur hermaphrodite, elle n'est unisexuelle que par le non-développement du pistil, et elle ne doit être considérée que comme un accident et non comme un caractère. Le caractère de la polygamie (94) doit être rayé des classifications systématiques; c'est celui peut-être dont Linné, dans son Genera, a fait le plus grand abus.

1188. Les étamines, sous le rapport de la structure de leurs filaments et des anthères, des accidents de leur surface, et même de leur coloration, ne varient jamais dans la même espèce, jamais dans les genres tellement naturels, que les espèces qu'ils comprennent puissent en être considérées comme de simples variétés, rarement dans les autres genres. Mais elles varient à l'infini dans la même famille.

1189. Les grains de pollen (149) jouent. dans le theca de l'anthère, le même rôle que les ovules dans la loge du fruit ; ils naissent sur un organe vasculaire, comme les ovules sur un placenta; ils y tiennent. comme ce dernier, par un hile (566); ils se composent 1º d'un test infiniment variable sous le rapport de la forme extérieure, de la structure, et des sucs résineux, oléagineux, gommeux, qui enrichissent ses mailles; 2º d'une enveloppe plus interne, glutineuse, qui en sort par explosion sous forme d'un boyau, ou en se décomposant en globules; 30 enfin de la substance indéterminée qui produit la fécondation.

Quant aux animalcules spermatiques que, dans le beau temps de la physiologie académique, on a vus dans le pollen, ce sont là de malheureuses conceptions de baut parage que les académies couronnent, et que

la science indépendante flétrit [1]. Il ne doit plus être permis, dans ce siècle positif, de prendre pour un mouvement vital le mouvement imprimé à des corpuscules, ou glutineux, ou résineux, qui flottent sur un liquide, soit par l'agitation de l'air, soit par le souffie de l'observateur, soit par l'agitation du liquide, soit par l'évaporation des globules d'huile essentielle, soit par le tremblement appréciable d'une habitation placée dans le voisinage de la voie publique, enfin par une foule d'autres causes banales qui servent de guide au jugement des plus jeunes enfants, lesquels, certes n'ont jamais pris, pour des animaux aquatiques des bouchons flottants sur l'eau d'un bassin, ou tout autre corps inerte suspendu entre deux eaux.

1190. Ce que nous avons dit de la forme de l'étamine s'applique également à la forme, aux dimensions, à la structure intime des grains de pollen. Ces caractères varient souvent dans la même famille, mais non dans le même genre. Nous avons eu soin de représenter sur nes planches les principaux types de ces organes; nous n'entrerons pas à ce sujet dans de plus grands détaile, que ne comporte pas, du reste, la nature de cet ouvrage. On peut classer les formes presque innombrables qu'affectent les grains de pollen, en pollens isolés (pl. 35, fig. 2 pn) et pollens cellulaires (pl. 24, fig. 6, 7, 8; et pl. 44, fig. 4). Les premiers sont les éléments désagrégés du tissu qui compose les seconds. Les pollens isolés se subdivisent en pollens simples. o'est-à-dire uniloculaires, et pollens composes, c'est-à-dire multiloculaires. Les premiers n'offrent qu'une cellule (pl. 41, fig. 20), les seconds sont la réunion de plusieurs cellules sous la même enveloppe (pl. 54, fig. 6; pl. 35, fig. 2; pl. 37, fig. 3; pl. 42, fig. 12, etc.). Les pollens simples sont sphériques ou allengés, à test transparent ou opaque, glabre (pl. 41, fig. 20) ou papillaire (pl. 44, fig. 6, 8,), et dans ce

cas, les papilles sont tenjeurs disposées en quinconce. Les papilles ne sont pas tonjours saillantes; elles s'incrustent dans le tissu, sous forme de glandes olégineues, que l'on met en évidence, en coupant es deux la coque des pollens d'un certaineslibre, et observant les deux galottes nolées par la lumière transmise. Les polless nul tiloculaires sont composés ou de quatre cellules croisées, dont quelquefois denz plu grandes (pollen de Pin), ou de trois cellales qui, elles-mêmes, peuvent être com posées d'un plus grand nombre de cells los (ces derniers sont, en général, trigones) ou d'un plus grand nombre de cellules ma gées en une sphère, etc.

1191. Le tissu cellulaire glutineux, que remplit l'intérieur des thoca (865), et das les vésicules duquel les grains de pole ont pris naissance, sontinue à les entemper de son réseau aranéeux, même aprila déhiscence; et dans ce cas, les grains de pollen, déjà composés par leur structurintime, s'agglomèrent entre eux, de mière à simuler un grain de pollen encomplus composé (pl. 34, fig. 6 s).

1193. C'est par le hile de la coque test du grain de polien, que s'élance s' dehors le gluten intérieur, sous forme, s d'un boyau qui s'entortille sur lui-men soit d'une peussière nuageuse. Or, les s lules qui rentrent dans la structure d' pollen composé, ayant chacune leur hi et pouvant être considérées comme H autant de pollens séparés, nés sur la pa interne de la même vésicule maternelle s'ensuit que chacune d'elles aura sen plosion à part, qui se fera jour parson! spécial; ce qui ne saurait avoir lieu # que l'adhérence de la paroi maternelle! brisée; et alors le grain de pollen et posé offrira tout autant de boyaux q comptera dans son sein de cellules pe piques. Que si la cellule materaelle op sait une trop grande résistance à l'exp sion par le hile, elle serait forcée de cre sous l'effort, ou de se distendre; et s la séparation des cellules internes devi drait visible par la transparence de la interstices (pl. 37, fig. 3).

1195. La coloration des grains de po

<sup>[1]</sup> Annales des Sciences d'observation, t. 1, p. 130, 1829, et Nouveau système de Chimie organique, p. 172.

résée dans les mailles de leur test. Le june doré, le carmin, l'indigo, le violet, set les conleurs les plus communes; le set herbacé est plus rare. Il en existe ussi beaucoup de blancs, mais il faut les éserver par réflexion; autrement leur queilé les fait paraître noirs.

PERCTAIRE ET STAMINULE (140, 150).

1194. Nous n'avons conservé le nom de settire qu'au bourrelet qui entoure la base de castains evaires (pl. 40, fig. 12 n), et quiet à nos yeux une articulation avortée; tans nos formules de classification, cet agre comptera pour une articulation forde, qui tiendra la place d'un verticale.

1195. Les staminules sont des étamines storices dont la forme, comme celle de tales les déviations organiques, est variale i l'infini. Ils forment souvent un verficile à part; souvent ils s'insèrent, en falercalant, sur l'articulation qui sup-Prie le verticille des étamines ; d'autres 🖦, ils s'insèrent, comme les étamines, rappareil corollaire. Enfin, tout or-De qui n'est ni pétale ni étamine, et ie tronve entre la corolle et le pistil bonnectaire, est un staminule. La fleur Blamenbackia affecte presque les mê-Maminules (pl. 26, fig. 14) que celle Asclépiadées (pl. 43, fig. 5, 11; et 44,6g. 3 sl). La fig. 11, pl. 43, repréune coupe longitudinale de l'un de organes pour démontrer leur analogie \*meanthère; il n'y manque, pour être Paubère véritable, que l'isolement des des internes et verdâtres en grains de ca. Ici le filament se prolonge en une Nec de corne. Chez le *Blumenbachia* , brouve un plus grand nombre d'appenmaliformes. Chez les Apocynées (pl. 42, 1, 2), le staminule se réduit à cette • seulement; et dans le jeune âge 🖦, fig. 13 sl), ce n'est même qu'un appendice, qui n'est presque pas e de ce nom.

196. Dans le tissu des anthères d'un grand nombre d'espèces, on trouve abordance les cristaux de phosphate de chaux [1], que nos botanistes avaient pris pour des organes d'une nouvelle nature; nous les avons représentés sur l'Œnothera (pl. 35, fig. 8,), sur la Balsamine (pl. 41, fig. 20 d).

5° COROLLE (152, 403, 564).

1197. Nous avons distingué trois espèces de corolles: 1° celle dont toutes les pièces isolées les unes des autres appartiennent à la même articulation, ou corolle polypétale; 2° celle dont toutes les pièces appartenant à la même articulation ne constituent qu'une même unité, ou corolle monopétale; 3° enfin celle dont les diverses pièces appartiennent à tout autant d'articulations différentes, et se rangent en spirale ou dans l'ordre alterne autour de la tige florale.

Ces trois espèces d'organisations florales se comportent, dans leur développement, de trois manières distinctes, et exercent des fonctions différentes.

1198. Dans l'inflorescence gemmaire, on floraison en spirale (1079), chaque follicule devenant pétale, est, dans le principe, à lui seul, l'enveloppe ovarienne du bourgeon terminal (1083), et il possède son stigmatule(1018).ll s'ouvre bientôt par l'accroissement des follicules plus internes, qui, chacun à leur tour, jouent le rêle d'ovaire à l'égard du follicule plus intérieur.

1199. Dans l'inflorescence pétiolaire (1084), ou bien la corolle est monopétale; ou elle est polypétale. Dans le premier cas, la corolle commence par représenter l'ovaire; elle forme une loge à autant de valves qu'elle a de divisions au sommet; et les sutures en forment les stigmatules sessiles, mais avec une analogie de structure qui produit la plus complète illusion. Que l'on compare, en effet, la corolle des Campanula, lorsqu'elle n'a encore que deux millimètres de longueur, avec le fruit du Reseda (pl. 47, fig. 5), et l'on ne trouvera certainement, entre le stigmate de ce fruit et le stigmate de la corolle des Campanula, que la différence

<sup>[1]</sup> Nouveau système de Chimie organiq., p. 510.

qui existe entre une étoile à trois branches et une étoile de cinq. La corolle des Convolvulacées (pl. 39, fig. 3) et celle des Cucurbitacées (pl. 48, fig. 1, 2) sont organisées, dans la préfloraison, comme un ovaire avant sa déhiscence; les cinq valves y sont aussi distinctes, les sutures aussi réelles, et le sommet aussi stigmatique (pl. 48, fig. 3 sg). La fleur du Lilas conserve, même à un âge voisin de la floraison, l'aspect quadrivalvaire et quadriloculaire qu'elle possède, à un degré éminent, à l'âge le moins avancé. A cette époque, en esset, on prendrait la corolle pour un fruit niché dans le fond du calice, après la chute des pétales et du pistil.

1200. A cet àge, chex toutes les corolles monopétales, les divisions pétaloides sont soudées et appliquées par leurs bords, comme les valves d'un fruit; leur adhérence est organique; la suture en est vasculaire. Mais, chez la fleur, la déhiscence se prépare par le développement, et non par l'oblitération des tissus; les valves se séparent, non en s'écartant par la dessiccation, mais en se repoussant, en se soulevant par leur extension progressive; tout cela s'opère par le mécanisme suivant:

1201. Il ne faudrait pas croire que les divisions d'une enveloppe soient appliquées les unes contre les autres, comme des tranches longitudinales que l'on rajusterait après coup. Nous concevons maintenant que chacune d'elles est l'effet du développement d'une cellule née sur la paroi interne d'une cellule maternelle et plus ancienne qu'elle; ces divisions sont donc, d'après la théorie, recouvertes, dans le principe, par une cellule extérieure, par une enveloppe générale. Or, l'observation directe démontre ce point d'organisation tout aussi bien pour les corolles que pour les fruits, tout aussi bien pour certaines feuilles opposées, telles que celles qui, dans leur premier âge, sont recouvertes par un tissu général, dont les mailles finissent par se désagréger en paillettes sursuracées. Mais lorsque la corolle, ainsi organisée, a suffi aux fonctions ovariennes de cet âge, chacune de ses divisions continue à croître sous l'enveloppe recouvrante, qui meurt après avoir rempli sa

destination, mais qui, par son élasticité. se prête encore longtemps au développement des organes internes. Alors on voit un des bords de chaque division se glisser sous le bord correspondant de la division voisine faute de pouvoir la reponsser d'un seul coup ; il commence à se faire une imbrication, dont la tranche transversale donne la formule, peu variable dans la même espèce, mais très-variable dans les groupes plus généraux; chaqu division affecte deux aspects, deux cole rations, l'une sur la portion recouvrant qui est épaisse, vernie au-dehors, et fort ment colorée; et l'autre sur sa portid recouverte, et qui est étiolée, effilée, gr nue sur sa surface. En se développ ainsi, en glissant les unes sous les autre en se plissant, en se chiffonnant, qua l'espace s'oppose à leur reptation, d exercent un effort moins violent, mais à longue tout aussi efficace contre la pare externe, qui leur sert d'épiderme commu et qui cède enfin ; alors les divisions pé taloïdes s'étalent au-dehors, comme le ailes du papillon chiffonnées dans la chry salide se déploient au soleil; en un mot la déhiscence de la sommité ovariens qui se change en corolle est un éparoni sement.

1202. Les corolles de cette structer précèdent en formation les étamines; et les-ci sont, pour ainsi dire, leurs ovule comme le pistil semble être leur columel en tenant son stigmate appliqué sous stigmatule de la corolle.

1205. Il n'en est pas de même des rolles polypétales, mais verticillées. Ci celles-ci, en général, les étamines pre dent, en développement, les pétales, que semblent en être que des appendic que des accessoires innominés, à l'âge moins avancé de la préfloraison. La figpl. 55, représente, à cette époque, l'pareil corollaire de l'OEnothera biens et ce type, à part les caractères spét ques, est celui de toutes les fleurs poly tales, que le calice recouvre entièrem jusqu'à l'époque de l'épanouissement. les étamines font l'office de la corolle 1 nopétale, et dans le principe, elles form

m ovaire à huit valves par rapport au pistil qu'elles enveloppent. Mais ensuite les péules reprennent leurs avantages; ils reggeentle temps perdu (fig. 2), ils finisest par reconvrir à leur tour l'appareil to étamines (fig. 3); ils repoussent, en \* chissonant de mille plis, le calice qui a mierme, et le font éclater en quatre utes. Chez les Graminées (406), les péde conservent à tous les âges, par rappet aux étamines, les dimensions que apétales de l'OEnothera biennis n'offrent 🐃 un certain âge de la préfioraison ; la duification les nomme alors des écailles. 1904. Dans les corolles polypétales, les philes sont, dans le principe, les ovules alice, dont les étamines semblent forar la columelle, en touchant, par le som-🗮 du cône qui résulte de leur agrépion, le stigmatule du calice mono-Mylle[1].

## 6. CALICE (167).

1205. Car le calice, ainsi que la corolle, produit d'avance les formes de l'ovaire les memes de l'ovaire les mêmes diffications que nous venons de constager la corolle, selon que le calice est pophylle (monosépale), polyphylle (popule), ou enfin en spirale (751).

M. L'identité de structure du calice phylic et de l'ovaire n'a besoin, pour démontrée, que d'être étudiée dans les du calice; les exemples suisent été pris au hasard sur un nombre dérable d'autres.

7. Le stigmate de l'OEnothera (pl. 35, s) est une demi-sphère, surmontée atre gros appendices coniques; à indiqué par la figure, le style est, et ressemble à un support d'ovaire; me l'ovaire futur est infère, et que eture ne diffère pas encore essentat de celle de toute autre tige

(fig. 9), le stigmate serait pris pour l'ovaire lui-même, à la première fois de l'observation; sa structure intime confirme aussi bien cette analogie que la structure intime du stigmate de l'Oranger (1095). Or, que l'on examine le bouton calicinal lui-même, à l'époque à laquelle il est encore enfoncé dans l'aisselle de la feuille ou du follicule (fig. 17), et qu'il a à peine deux millimètres de longueur (fig. 11); et le calice présentera le même aspect , la même structure que le stigmate qui doit le perforer un jour ; c'est une demi-sphère surmontée de quatre corps coniques cellulaires, aussi lisses que les quatre gros cônes du stigmate (fig. 5); peu à peu il se couvre de petites papilles saillantes qui deviennent des poils ; ses cônes s'allongent (fig. 2) sous forme de stigmatules (sg): mais encore alors il est imperforé comme un ovaire, et si l'on en tranche une face longitudinalement (fig. 4), je doute que l'esprit le moins porté à saisir les analogies conteste celle de cette cavité, où se dessinent en relief les organes floraux, comme des ovules, avec une loge d'un véritable fruit. La cohésion de ce calice ovarien n'est pas telle, qu'elle cède aux premiers efforts des organes floraux qui le distendent. Ses quatre cônes stigmatiques (sg) résistent encore longtemps après que le corps du calice a été fendu en quatre valves, qui doivent former les sépales. Les stigmates des OEnothera, lorsqu'ils commencent à se dessécher, prennent tous les caractères des stigmatules du calice (fig. 6).

1208. Si le calice avait conservé sa tendance ovarienne, son tube, qui devient si long, aurait été son style; les quatre feuilles qui lui sont immédiatement inférieures (fig. 17) seraient restées soudées en calice; et par leurs bourgeons axillaires, elles auraient donné lieu à la formation des quatre pétales et des huit étamines; et la tige inférieure (cl) serait devenue l'ovaire.

pudant s'il était donné à l'observation de le plus hent dans le mystère de la préfloraidécuvrirait, sans aucum doute, que les spradices pétalotdes de la corolle, dont nous nous occupons, formaient un ovaire à quatre valves, qu'en conséquence leur développement s'est fait en deux fois. Or, cette analogie se soutient jusque dans les rapports de longueur des organes : les feuilles disposées en spirale par quatre diminuent de longueur en montant (fig. 17); les quatre lobes stigmatiques du calice (fig. 1) offrent la même inégalité décroissante de longueur, l'inférieur étant le plus long et le supérieur le plus court. Le bourgeon terminal (g fig. 17) nous présente les quatre feuilles, dans une disposition et dans des dimensions telles que l'indiquait l'hypothèse précédente; et à cet âge, la sommité de ces petites feuflies rudimentaires est organisée sur le type de tous les organes stigmatiques; elle est papillaire, tout aussi bien que les lobes jeunes du calice (fig. 11), tout aussi bien que les lobes jeunes du stigmate (fig. 5).

1260. Chez le Geranium albistorum, entre autres, le calice est surmonté de cinq corps résléchis, analogues aux quatre de l'OEnothera, et qui, lorsque le calice n'est pas encore ouvert, sont exactement disposés comme les cinq stigmates caractéristiques de ce genre. Ces corps shiformes et résléchis forment l'arête subapiculaire des sépales après l'épanonissement.

1210. La fleur de l'Impatiens balsamina est formée par opposition croisée : deux petits sépales (s fig. 1, pl. 41), puis deux grands pétales inégaux de forme, puis une paire supérieure de pétales bifides (fig. 12 pa). L'un des pétales (pa ca fig. 8) est muni, à sa base, d'un éperon recourbé, sur lequel nous reviendrons plus bas. Le pistil à cinq loges, à cinq valves (fig. 14,7), est terminé par un stigmate (fig. 6), qui me paraît pas continuer 'a tissu des valves, et qui, à l'état jeune, possède une organisation presque quaternaire : du reste, le style (sr fig. 14) semble s'organiser comme un ovaire à part, à l'état jeune; aussi est-il débordé par les valves un peu plus tard (fig. 6). Que si on examine le stigmate à l'âge le plus jeune (fig. 4), on lui trouve les plus grands rapports de ressemblance avec les stigmatules du calice de l'OEnothera (pl. 35, fig. 1, 11); il offre quatre lobes papillaires, inégaux par décroissement. Or, si l'on examine la fleur à l'âge le moins avancé de son développement, on retrouve la més structure sur son calice non encore d hiscent (fig. 2, pl. 41); ses deux sépal (s) et les deux pétales croisés (pa), do l'un doit devenir éperonné (pa), si soudés entre eux, et surmontés d cun d'un gros stigmatule; la fig. 2 et fig. 4 sembleraient, au premier abor émaner du même organe. A cette époq nulle trace encore d'éperon; peu à ; les deux pétales s'allongent avec plus vitesse que les deux sépales (fig. 3) d l'aisselle du petit follicule (ff). Leur s mité stigmatique conserve encore ses ractères; un rudiment d'éperon (ca fq commence à se former; et lorsque la hiscence a lieu, les deux stigmatule dessèchent en deux pointes (fig. 12 ps comme les stigmatules des jeunes fer (pl. 6, fig. 1, 3) se transforment on d cornées et colorées.

1211. Le calice de l'Acer présent mage la moins contestable d'un ova cinq valves.

1212. Le fruit du Fothergilla als (pl. 46, fig. 14) serait pris au besois sa surface rustique, pour un calice bi analogue à celui du Papaver rhaes.

1215. Le calice sympérianthé d thrum salicaria (ibid., fig. 2), lo est encore clos , est organisé sur k d'un ovaire à six stigmates sessiles, à six branches, et avec six prolonge externes, alternes avec les bre Alors les douze étamines, les six [ (pa), sont repliés en dedans de cet ovarien. Les bords granulés et pap (sg), et sur lesquels sont insérés les p sont rapprochés entre eux; et c' rapprochement de ces bords ainsisés que résulte l'étoile stigmatique les sépales (s), organisés à leur tou type des organes papillaires, augu sans doute l'action.

1214. Nous ne poursuivrons p un plus grand nombre de plan exemples de ces similitudes; l'obse journalière en fournira assex d'au tout aussi frappants, à nos lecteurs ei suffirent peur démontrer que la ne crée pes une analogie aussi con dans les formes extérieures et dans la structure intime de deux espèces d'organes, sans l'accompagner de l'analogie de foections. Le calice et la corolle jouent donc, à leur tour, le rôle d'ovaires, de mène que la fenille close a rempli, avant en et pour eux, les mêmes fonctions (445).

innon, Calcar (175, 186, 1210).

1915. L'éperon (pl. 41, fig. 8 ca) n'est 🎮 🕶 organe contemporain de la gemmion. Sur le jeune bouton (fig. 2), il n'en tide encure aucune trace. A un âge un 🎮 plus svancé, en le voit poindre sous lime et avec tous les caractères d'une muchanos produite par la piqure d'un Mede (pl. 41, fig. 3 ca); à cette époque, speren n'est pas encore creux, et sur la Pace interse du pétale, on n'observe Remembracement qui corresponde à son pint d'insertion. Mais peu à peu cette Mirosité s'allonge, se façonne, se dé-Malle de ses poils; et à la fin, elle se bere placée, comme une petite gale, au Int d'un tube recourbé (fig. 1 ca), ouvert Ph face antérieure du pétale (fig. 12 🌬). L'éperen n'a done pas d'autre dé-Perment que certaines excroissances lornes de la surface externe de quelseuilles, excroissances aux quelles corold un enfoncement plus ou moins ond du côté de la surface interne. la la Balsamine, eet organe n'est pas entaffecté au pétale qui en est orrement muni, que les autres n'aient etendance à s'éperonneràleur tour. <sup>5.110</sup> nous en montre un se formant fus des petits sépales. La fig. 5 nous re les deux sépales déjà éperonnés, assi bien que le pétale caractérisé l<sup>h constan</sup>ce de cet organe. Enfin, sur 📭 🎮, on distingue un rudiment d'é-🖿 🕶 le long éperon même du pé-

M. L'éperon n'est donc pas un orlusis l'accessoire d'un organe, d'une lien plus récente que lui, qui naît et se développe comme un parasite. Et cela nous explique par quel ordre de phénomènes les fleurs ordinairement éperonnées peuvent nous apparaître très-souvent sans éperon; dans ce dernier cas, elles ont continué leur développement sans rien ajouter à leur forme primitive; elles n'ent rien perdu, mais elles n'ont rien acquis. Dans l'autre cas, que la classification, qui ne juge que des faits accomplis, regarde comme le cas normal, l'organe a ajouté à la simplicité et à la régularité de ses formes une pilosité d'une espèce particulière, dont le développement vient troubler l'harmonie des formes primitives.

1917. C'est sinsi que la fleur de l'Ancolie (Aquilegia), dont les deux spirales supérieures des folliques floraux ne portent que des sépales éperonnés, apparaît souvent avec des sépales ordinaires et sans le moindre vestige d'éperon. Sur ces dernières fleurs, qui ne sont rien moins, par conséquent, que des pelories (185), les sépales ont continué d'être, jusqu'à l'épanouissement, ce qu'ils étaient dans la préfloraison (177).

1918. Il est des idées que leur étrangeté ne doit jamais empêcher d'admettre. pourvu qu'on n'en altère la valeur par aucune induction exagérée; nous n'attachons pas d'autre importance à celle que mous émettons ici. La formation de l'éperon me serait-elle pas la conséquence, comme tant d'autres organes superfleiels des plantes, de la succion d'un insecte ou de l'introduction de tout autre corps étranger? Tontes les circonstances de son développement, jusqu'à la houppe des poils de l'épiderme que, sur la fig. 3, il pousse devant lui, viennent pour moi à l'appui de cette analogie. Ne perdons pas de vue que l'éperon, quelque forme qu'il affects, se termine toujours par une glande, le plus souvent sphérique, qui suinte un nectar du côté de la cavité du tube; ce nectar s'accumule, en une grosse larme laiteuse, dans la cavité brune de chacun des six pétales du Fritillaria imperialis.

## CHAPITRE VII.

STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DES TISSUS ÉLÉMENTAIRES (187, 595, 623 et suit.).

1219. Nous ne reviendrons pas dans ce chapitre, sur la partie théorique de la question, sur les analogies de structure et de développement des tissus élémentaires; nous croyons avoir épuisé tout ce que nous avions à dire de neuf à ce sujet. Il ne nous reste qu'à ajouter quelques notions, destinées à servir de programme dans l'étude de ces éléments de la végétation.

1220. Le botaniste descripteur doit désormais faire entrer l'analyse des tissus élémentaires sur les planches, où jadis on se contentait de tracer le port de la plante, et où aujourd'hui on croit avoir tout fait, pour l'analyse, en dessinant le calice, la corolle, l'étamine et le pistil. On ne saurait s'imaginer, cependant, quelle mine féconde d'analogies cette étude renferme.

1221. Ainsi nous nous sommes longuement occupé de l'isolement des cellules végétales (499); d'un autre côté, nous avons établi que les papilles du stigmate n'étaient que des cellules agglomérées, mais à parois distinctes (562); nous avons établi encore que les grains de pollen étaient primitivement à leur tour des cellules analogues à celles de tout autre tissu cellulaire (569). Le pollen et le stigmate de l'Assimina triloba (Anonacée) offrent la démonstration de ces faits; l'étamine, avant sa maturité, est un corps homogène, sur lequel on ne distingue ni theca ni filament; ce n'est qu'un gros filament terminé par une tête arrondie; à l'époque de la fécondation, chaque côté du filament s'ouvre en deux petites valves, qui laissent échapper deux rangées de grains de pollen; si, dans le premier âge, on examine le tissu cellulaire de ce corps, soit à la base, soit au sommet, on obtient des hexagones soudés par leurs

côtés, dans chacun desquels est enchis un globule; mais après la fécondation, tête de l'étamine se résout, à la moindr pression, en vésicules isolées égales enu elles, arrondies, mais aplaties, transpare tes à cause de leur épuisement, cons vant encore sur leurs parois intera quelques granulations, mais ne se dessina presque sur le porte-objet que par un tra le stigmate des pistils de cette plante pi sente le même phénomène après la féct dation; toutes les mailles de son tissu c lulaire se désagrègent et se répandent | myriades, comme des graines de polk sur le porte-objet; elles ont toutes les ractères des cellules de l'étamine.

1222. Les dentelures des organes so cés doivent être étudiées et dessis avec soin, à tous les âges sur le frais sont tantôt des stigmatules, tantôt staminules (1195).

1223. Les glandes, ces organes po ques des feuilles se conservent son sans altération, même après la dessicu de la plante. Nous avons décrit la st ture des glandes du Houblon (695); est celle d'un grain de pollen ordin Les glandes des autres plantes rev toutes les autres formes du pollen. C des seuilles du Ribes palmatum asse la disposition du pollen du Peri (pl. 42, fig. 12); ce sont de grosses bi cristallines, bosselées comme certains Volvox, et résultant de cellules compo dans le sein desquelles les interstices ment, par des lignes noires, tout auta compartiments, que l'on distingue of l'on perd de vue, selon qu'on avant qu'on recule le porte-objet

1224. Nous avons parlé de l'au des poils avec les glandes, et des glandes

me les stomates (698); les pilosités des Cacarbitacées nous offrent ces passages sur le même individu : sur le jeune fruit de Cacamis sativus on trouve des pailletles forforacées qui, à l'œil nu, ressemblent i celles des Chenopodium; elles se détadentauser facilement; elles ont un vingune de millimètre, et, observées au mitrocope (pl. 26, fig. 10), on les prendrait, mai tout autre avertissement, pour des toustes. Ce sont évidemment des poils mortes que, sur la tige (pl. 5, fig. 1), wa avons vu commencer à peu près d'aphilemème plan. Si ces rudiments avaient entimé leur développement, ils se sement organisés en une grosse boule d'un 🖦 millimètre de diamètre, du sommet Abquelle se serait élevé un long poil roide d piquant d'un demi-millimètre de long 19 %, fig. 15). C'est sous cette forme Tils apparaissent sur la surface du jeune hit (pl. 48, fig. 13 gl); plus tard le poil thie, la boule jaunit, et prend l'aspect et acossistance d'une verrue.

1225. Guettard avait eu l'idée de classer régétaux par les poils et les glandes; 🖻 les poils et les glandes ne sont capa-🖶 de fournir que des caractères spécifi-🛤; leur forme se modifie à l'infini dans mème genre. Ainsi le Ribes resinosum Pius les glandes du Ribes palmatum; <del>liennes s</del>ont des boules jaunes, ovoïdes, portées par un poil. Le Cucumis dipsa-(pl. 26, fig. 9) change la grosse bousphérique du *Cucumis sativus* en une 🕶 verdâtre qui se termine en un poil; les cellules verdâtres du supsont évidemment spiraligères. Les caustiques de l'Urtica dioica affech même forme, sous un plus petit ne, que les poils du Cucumis dipsali le corps du poil est rempli d'un suc te chez les Cucurbitacées, caustique calia chez les Orties; aussi quand le 🗖 poil de celles-ci pénètre dans la ≪qu'il y casse , éprouve-t-on un senl de démangeaison et de brûlure ; le alcalin se répand dans la plaie qu'a la la pointe de la pilosité. On fait Paitre la douleur en se frottant la avec une femille verte, et surtout PITSIOLOGIE VEGETALE.

avec celle de l'oseille, dont l'acidité neutralise le virus du poil.

1226. Il est des poils qui, en se desséchant spontanément, nous fournissent l'explication des circonstances d'une réaction chimique. Ainsi lorsqu'on place une goutte d'acide sulfurique concentré sur un ovaire non fécondé de graminées [1], les uns se tortillent, les autres offrent comme des impressions digitales disposées bout à bout. Or, les poils articulés qui hérissent le calice et l'ovaire infère de l'Asarum canadense présentent, en se desséchant et en s'aplatissant, les mêmes impressions digitales; elles correspondent à chaque entre-nœud; les articulations, toujours plus résistantes, forment les étranglements. Mais, l'acide sulfurique ne saurait déterminer cette analogie d'effets, sans qu'il existe dans l'organe une analogie de structure; et cette alternation d'étranglements et de dilatations ne saurait provenir que de la structure articulée que l'on reconnaît si bien, avant comme après la dessiccation, sur les poils de l'Asarum; les poils des graminées, tout simples qu'ils paraissent, sont donc organisés par articulations. Cependant ils sont tubuleux dans toute leur longueur; il faut donc que les articulations soient pariétales, ce que l'on conçoit parfaitement en admettant deux rangées de cellules ajoutées bout à bout, appliquées chacune contre la paroi correspondante, et séparées par un interstice longitudinal; car nous avons déjà établi que l'articulation se réduit, en dernière analyse, à l'agglutination de deux vésicules bout à bout (479).

1227. L'étude chimique des poils est tout entière à reprendre, et elle est appelée à donner des résultats importants; car on est sûr de rencontrer sans mélange, dans leur sein, la substance qu'on étudie, taut il est facile d'obtenir l'organe isolé de tout tissu étranger. La résine, le sucre, la gomme qu'ils renferment pourront donc être considérés comme ayant

<sup>[1]</sup> Nouveau Système de Chimie organique, p. 189, pl. 3, fig. 6 b.

été obtenus à l'état de la plus grande pureté; et la transparence du tissu extérieur est telle, qu'on pourra lire l'effet des réactions dans l'intérieur de leurs cellules, et éclairer ainsi, par la chimie, l'anatomie et la physiologie, mieux que ne sauraient le faire les plus longues observations en grand.

.1228. C'est à la faveur des mêmes procédés qu'on découvrira la cause de la rigidité de certains poils, et de la flexibilité de certains autres, qui ne diffèrent cependant des premiers sous aucun autre rapport d'organisation, et qui jouissent de la même simplicité. Car on trouvera que les une sont incrustés d'un sel insoluble qui manque chez les autres; on verra même sur quelle paroi du tube, de l'interne ou de l'externe, l'incrustation a eu lieu, et quelle est la nature du sel incrustant. Ainsi le poil des Cucurbitacées (Cucumis sativus), placé dans l'acide nitrique, jaunit, en dégageant une grande quantité de bulles gazeuses, dont les unes s'échappent au-dehors et les autres encombrent, en le noircissant par réfraction, l'intérieur du tube. Si on étend d'eau et qu'on sature l'acide avec de l'ammoniaque, on obtient ensuite, par l'oxalate d'ammoniaque, un abondant précipité de petites granulations d'oxalate de chaux; donc le sel incrustant était du carbonate de chaux. Les mêmes effets, jusqu'à la coloration du poil en jaune, ont lieu dans l'acide hydrochlorique. L'acide sulfurique ne rougit pas le tube, même à l'aide de l'huile ou de l'albumine; donc le liquide interne n'est pas sucré : mais il dégage des bulles à l'intérieur comme à l'extérieur avec la même effervescence. Cependant si l'on emploie l'acide sulfurique étendu d'eau, l'effervescence n'a plus lieu : donc l'incrustation était toute interne; car, pour l'atteindre, il faut désorganiser le tissu, ce que peuvent faire les acides concentrés, mais non les acides affaiblis avec de l'eau.

1229. Nous renvoyons au Nouveau Système de Chimie organique pour ce qui concerne les procédés de manipulation de la nouvelle méthode d'observation; notre but n'ayant été, dans ces derniers paragraphes, que de signaler à nos lecteurs l'importance de ces applications au sujet que nous occupe.

1230. L'étude comparative des stom tes, des spires, est destinée encore à jeu un grand jour sur les phénomènes de l physiologie; mais c'est sur ce point su tout qu'il faut s'habituer à faire la part d illusions d'optique; autrement l'on s'e pose à créer autant d'organes nouves qu'un organe peut être vu dans telle telle circonstance, sous tel ou tel jour tel ou tel age. On ne saurait s'imaginer nombre de créations nominales qui tiri leur origine de l'observation superficie et d'une étude trop rapide de ces pel corps. On ne saurait s'imaginer comb d'analogies une étude plus philosophi est dans le cas de révéler. Ainsi les de de la membrane vésiculaire qui enfera la spire, en restant adhérents à la sur de cet organe, peuvent y simuler tout tant de diaphragmes par les ombres leurs granulations; elles peuventenage dir la surface par des prolongement apparence ailés. Le dernier tour de s observé obliquement, peut simuler la minaison claviforme de l'avant-dern et alors on peut prêter, dans la descript à la spire, des caractères d'un organi generis. Par l'exemple suivant, on comp dra avec quelle facilité ces mépris propagent, faute de contrôle , à la fa des compilations, et combien elles e vent les progrès de la méthode.

1231. On sait généralement que le appareil de la fructification que l'on naisse aux Equisetum, consiste das épi terminal, organisé sur le type de ton des Betula, ou plutôt sur celt Thuya. La tige porte par verticille écailles bexagonales peltées, qui y tiel par un pétiole central; la surface rieure de l'écaille porte six à sept tubercules jaunâtres, analogues at thères des Thuya, et qui, en crevant sent échepper une poussière pollis composée de grains dont la struct donné lieu à plus d'une supposition, que, depuis Hedwig, peu d'auteurs se occupés de l'observer par eux-même

prèses micrographe, ces grains sont sphériques, jaunes, munis de quatre filaments qui, partant du même point de la circonféresce du test, se dirigent deux d'un côté et deux de l'autre, et se contournent ensuite en sens contraire l'un de l'autre sur h même paire; ces filaments seraient krainés par un renflement claviforme. l'après lui, le corps jaune serait la graine dont les quatre filaments seraient les étaames; ainsi chacun de ces appareils aumit été une fleur conformée sur le type de fleurs ordinaires. La figure qu'en a domée Hedwig a été copiée, presque calquée, par tous les compilateurs. Or, me étude de ces mêmes corps, poursuivie d'après la nouvelle méthode, réduit kur structure à celle des organes élémentaires, dont nous avons appris déjà à évaluer tous les détails. Le grain jaune et les filaments qu'Hedwig a dessinés le Penier existent réellement, et chacun de tes corps s'isole avec cet appareil; mais ledwig a pris des accidents et des essets timière pour des réalités, et il a du miconnaltre l'analogie de ces quatre ap-Indices à l'époque à laquelle il écrivait; h découverte de l'existence des spires 🏎 toutes les sellules végétales va nous lieure sur la voie de l'analogie qui a Mappé à Hedwig.

1962. Les corps anthériformes, qui intellent la surface interne de l'écuille, **list resplis primitivement par un tissu** Colaire qui n'offre pas d'autre caracle que le tissu de tout autre organe, et Montque le tissu des anthères des fleurs imales; elles se composent d'une vési-🌬 transparente, contre les parois de pelle serpentent deux spires en sens Mrsire l'une de l'autre, plus un tissu histe interne. A l'époque de la déhie-🗠 , chacune de ces cellules s'isole à Mar des cellules polliniques (518). <sup>n</sup>les spires tendent à briser, par leur licité, l'enveloppe qui les emprisonne \* comprime, et lorsque cet effet est hit, leurs extrémités s'écartent en contraire, et le gros globule jaune, , uns doute, est le résultat de leur Explement (725), reste adhérent à leur substance par son hile, et il semble ainsi muni de quatre appendices, de formation postérieure à la sienne. Les débris de la vésicule externe granulent la surface de chaque filament, d'une manière que des observations superficielles ont traduite, sur les figures classiques, par de petits diaphragmes. Quant à l'extrémité de chaque filament, il arrive que de plus larges fragments de la vésicule externe s'y attachent, et en agrandissent en apparence la surface, ce que l'on pourrait prendre pour un renslement naturel sans une plus ample observation, ou bien le dernier tour de spire, vu au microscope un peu obliquement, prend encore cette forme illusoire, si l'on n'a pas soin d'avancer ou de reculer le porte-objet à diverses reprises.

1233. En conséquence, les organes sexuels de l'Equisetum ne différent des autres organes de cette sorte que comme un accident différe d'un autre; mais la structure intime des uns et des autres est la même.

1234. Mais sous quel aspect se serait montré cet organe, en apparence si anormal, si l'enveloppe externe avait été plus forte que les spires, qu'elle eût contena les efforts de leur élasticité, au lieu d'y céder en lambeaux? Indubitablement sous la forme d'une vésicule bosselée par des côtes en spirale, et dont la transparence eût laissé distinguer, par la réfraction des rayons lumineux, une boule opaque dans le centre. Or, c'est sous cet aspect que s'offre l'organe pollinique purpurin des Chara (pl. 60, fig. 1 an) lorsqu'on l'observe par réflexion (an a) et par réfraction (an s) [1]; done la structure du grain purpurin de Chara ne diffère des organes sexuels de l'Equisetum qu'accidentellement; et l'un et l'autre sont organisés sur le même type, et presque avec les mêmes pièces.

1235. Admettons, par une troisième

20\*

<sup>[1]</sup> Cet organo n'avait jamais été étudié avec sein, aussi ces dirocustances de structure avaient totalement échappé à la description.

modification de fort peu d'importance en apparence, que la boule opaque et interne du grain pollinique de Chara, et de l'organe analogue des Equisetum, au lieu de se tenir dans le centre de la sphère, et à égale distance de tous ses cercles, eût adhéré, au contraire, à l'une plutôt qu'à l'autre de ses parois; dès ce moment, les spires ne se seraient dessinées par réfraction, que sur la portion opposée au point d'insertion de la boule, et l'on aurait eu sous les yeux l'organe sexuel des Fougères (pl. 57, fig. 8), un sporange (sn) (138), une espèce d'ovaire, qui crève

à la maturité, pour laisser échapper les graines microscopiques ou spores (so); or, sur l'un des côtés du sporange, on distingue une crête transparente, une espèce de cimier de casque antique, dans le sein duquel on aperçoit très-bien les spires [1]. Les spores elles-mêmes portent évidemment l'empreinte des spires superficielles.

1236. L'organe des Equiseium dont nous venons de déterminer la structure, est-il la graine ou le pollen de la plante? C'est ce que nous allons chercher à évaluer dans le chapitre suivant.

## CHAPITRE VIII.

STRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT DES CRIPTOGAMES (96).

1237. Linné ayant classé, dans un même groupe, tous les végétaux dont le mode de fécondation lui était inconnu (x, purtos, cachées, yaus, noces), il dut réunir nécessairement les êtres les plus disparates sous tous les autres rapports. Les mousses et les fougères, avec leurs organes foliacés et leurs tiges ramifiées, furent placées à côté des champignons, chez lesquels rien ne rappelle plus la végétation herbacée. Cette division du système était moins une classe, qu'un dépôt incertæ sedis; mais du moins Linné ne préjugeait pas la question : le mot dont il se servait pour désigner ces végétaux, exprimait l'aveu de son ignorance. Plus tard, en adoptant la division, on eut hâte d'en changer la dénomination; on déchira le voile que la modesdie de Linné n'avait pas osé soulever, et les plantes, dont les sexes se dérobent à nos regards, apparurent à nos classifica-

teurs, avec la structure intime de les embryon même ; on prononça qu'elles n'avaient ni deux, ni même un cotylede (n'en avoir qu'un pourtant c'est n'en avoi pas du tout) (470), et les cryptogames d Linné (champignons, moisissures, mos ses, fougères) furent des acotylédones, & qu'il eut été décidé que la classification basée sur le nombre, la présence ou l'a sence des cotylédons, serait réhabilité en France. Des observations plus récess ayant fait ressortir l'anomalie d'un set blable amalgame systématique, les class ficateurs s'empressèrent de démembre dans cette division, les Mousses, les Fe gères, etc., des Champignons. Mais cel nouvelle dichotomie nécessitait la déco verte de nouveaux caractères capabi d'en motiver l'adoption ; l'expérience ma quait; on eut recours aux jeux de l'in gination; on fut plus hardi que les autr

l'analogie de structure que nous venese de signi La spire n'en serait pas moins l'organe généra de la coque opaque.

<sup>[1]</sup> Il pourrait se faire que ces spires fussent renfermées dans la créte, comme dans un funicule, et que la partie opaque ne se trouvât pas enveloppée par elles, mais cette circonstance ne détruirait pas

Ceu-li s'étaient arrêtés aux cotylédons, cens-ci pénétrèrent jusqu'aux tissus intines. On divisa les végétaux en végétaux rasculaires (monocotylédones et dicotykédones) et végétaux cellulaires (Champignons, Lichens, Moisissures). Les végétaux vasculaires se composaient de cellules, misseaux, trachées et stomates; les végébas cellulaires ne se composaient que de cellules. Enfin l'on classa les Mousses, le Chara, les Fougères, etc., dans une classe aphibie, qui n'était que demi-vasculaire, on vasculaire qu'à un certain âge. Dans les livres, tout cela se présente avec la retteté de la dichotomie. Mais la nature est moins complaisante envers le classifialeur; elle demande à être étudiée, et il fut avouer qu'ici la classification ne s'est pas mise en frais d'étude. D'abord elle a ondé une division sur des organes dont elle n'avait nullement déterminé la structure intime; quelles idées, en effet, avaiton de la structure des vaisseaux et des trachées (624)? Un vaisseau jeune ou d'un tissa peu consistant cessait d'être un vais-\*au, aux yeux de l'observateur ; et il n'y mit pas pour lui des traces du moindre Risseau, là où les spires ne se déroulaient 🎮 aussi visiblement que dans le tronc 📶 arbre: en sorte que le tissu le plus nche en organes vasculaires aurait pu, tens sa jeunesse, ou par suite de la témilé de ses parois, être pris pour un or-🌬 entièrement vasculaire; et c'est là 🏞 📭 est arrivé à nos auteurs avides de Parelles dénominations. Rien de plus boolaire que le stipe (cl), les feuillets 7, 7 d'un Agaric (pl. 59, fig. 1); que le Pe (cl), les tubes (z) d'un Bolet (ibid., 🗜 5); que la surface fructifère («) des wizes (pl. 57, fig. 1, 2, 3), que la tige ecertaines moisissures (pl. 59, fig. 11), le sein de laquelle on distingue les res caractéristiques des organes vascura, tout aussi bien que dans les tubes conferves (720). Nous ne nous arrêtedone pas plus à cette distinction qu'à des végétaux en exogènes et endo-🌬 (963). La science ne doit contrôler des travaux et non des hypothèses Patnites,

1258. Ce n'est pas encore le lieu de développer les bases d'une classification rationnelle; cependant, dans le but de préparer les esprits, nous devons annoncer que nous nous garderons bien d'admettre des inconnues, dans le nombre des signes destinés à faire reconnaître les espèces et les individus. Il est absurde, en effet, et il répugne dans les termes, de donner un signalement en ces termes : « Vous reconnaîtrez tel objet à un signe qui échappe aux plus longues recherches, et sur lequel les savants sont encore divisés entre eux. » Nous ne séparerons pas certaines plantes rameuses foliacées à cause de la petitesse de leur taille, et encore moins à cause de la petitesse de leurs graines. Sur ce point, en effet, l'analogie suppléera à l'observation directe; et, nous ne cesserons de le répéter, l'analogie est infaillible toutes les fois qu'elle continue, comme une progression, la ligne rigoureusement tracée par l'observation. L'ensemble de la structure, et non la structure de quelques détails, nous servira à grouper les êtres. En vertu des principes que nous avons admis sur la structure et le développement des monocotylédones, nous placerons, dans cette dernière division, les Mousses, les Fougères , les Hépatiques , les Charagnes , les Equisétacées, non pas parce que nous avons découvert que leur embryon est organisé avec un seul, ou plutôt sans cotylédon, mais parce que dans l'acte de leur germination, et par leur structure générale, ils se comportent de la même manière que les monocotylédons ; nous ne nous condamnerons pas, pour cela, à grouper exclusivement ensemble les monocotylédones d'un côté, et les dicotylédones d'un autre, par la raison que nous venons d'exprimer.

1259. Quant aux autres végétaux de la cryptogamie, ils forment, dans le règne végétal, comme un règne à part, qui a ses lois, ses caractères de forme, de structure, de développement et d'habitat à part. Pour les reconnaître il n'est certes pas besoin d'avoir recours aux mystères intimes de leur fécondation; l'œil le moins exercé les distingue des plantes d'un ordre supé-

rieur, tout aussi bien et quelquesois mieux que le savant qui les classe. L'absence d'une tige, des seuilles et de la matière herbacée, imprime, à tous les individus de ce sous-règne, un cachet qui ne saurait être méconnu.

1940. Non pas que leur développement élémentaire ait lieu sur un type organique entièrement différent de celui des végétaux supérieurs; tout commence chez eeux-là, comme chez ceux-ci, par la vésicule; tout continue par la formule de la théorie spiro-vésiculaire. L'Agaric (pl. 59, fig. 1) paît dans l'intérieur et sur la paroi d'une vésicule externe (bl. fig. 2), qu'il fend comme la corolle fend le calice (1201), comme la plumule fend l'enveloppe de la graine ou du bulbe ; et tout cet appareil, à son tour, est né d'un des globules, d'abord imperceptibles, répandus sur le réseau d'une moisissure que l'on désigne sous le nom de blanc. Ces végétaux hétérogènes ont des cellules vasculaires qui naissent dans l'interstice des grandes cellules (656), des cellules élaborantes (499), et des cellules médullaires, cotonneuses et infiltrées d'air (653) après leur élabo-

1241. Ces divers tissus, il est vrai, ne se prêtent pas à l'observation microscopique, avec la même netteté que les tissus ligneux; on distingue difficilement ce qui appartient au vaisseau de ce qui appartient à la cellule; on distingue tout aussi difficilement les diverses cellules de la même membrane. Mais si l'on s'est bien pénétré et des principes que nous avons exposés sur ce point d'anatomie microscopique, dans le Nouveau Système de Chimie organique, et des problèmes de la première division de cette seconde partie, on comprendra à quelle circonstance tient cette différence d'aspect entre des tissus organisés sur le même type. Chez les végétaux herbacés, la paroi organique s'incruste de sels qui en maintiennent la rigidité ; chez les végétaux fongueux, la paroi organique ne se combine et ne s'incruste qu'avec des sels ammoniacaux qui en maintiennent la flaccidité et la souplesse; ceux-ci s'affaissent, en conséquence, lorsqu'on les observe, et leur affaissement simule une homogénéité organique; ces tissue sont glutineux et albamineux.

1343. A l'époque de la renaissance de l'étude de ces végétaux hétérogènes, on s'est beaucoup occupé de la recherche de leurs organes sexuels; les expériences des premiers observateurs, les seules que la science possède, nous ont appris à voir les organes reproducteurs dans les grandes de la poussière noire ou autrement colorés, que certaines surfaces de ces végétaux laissent échapper après leur entier développement. Dans ces petits corps, nous avous tout autant de graines; mais jusqu'à présent rien n'indique la place des organes mâles; nous connaissons la parturition, mais nou le mode de fécondation.

1243. Une telle anomalie doit paraîna embarrassante à l'ancien système de physiologie; elle diminue d'importance si l'on se reporte aux principes de la nouvelle théorie. En effet, nous avons démontréque la puissance fécondante n'affectait pastelle plutôt que telle autre forme; de dégradation en dégradation, nous en sommes ven jusqu'à admettre qu'elle pouvait se cache dans un tissu cellulaire sans caractère paticulier. Sous cette forme, le siége de l'or gane ou des organes mâles n'est plu susceptible d'être distingué; et de ceu manière, une surface pourrait être herm phrodite à l'insu de l'observateur.

1244. D'un autre côté, remontant pli haut vers la cause première qui fécond nous ayons reconnu que l'accouplement deux spires de noms contraires étail condition indispensable de la génération que tout organe, enfin, naissait sur le poi de rencontre et d'intersection de de spires. Or, on peut concevoir que, ch certains végétaux tout l'appareil mâle réduise à ce simple appareil, et qu'ains même vésicule renferme à la fois et l'ap reil male dans ses spires, et l'appareil melle dans une cellule émanée de l parois; cette hypothèse expliquerait fécondation chez le plus grand pombre Cryptogames, soit fongueux soit herbat et l'organe des Equisetum, qui a t fixé notre attention ci-dessus (1232), u que organe sexuel que l'on connaisse à ce genre, ne serait qu'une Spore emportant ses spires sécondatrices avec elle.

1945. Nous venons d'assimiler les spores des songosités aux graines des végétaux supérieurs; cependant il est un fait à peu présconstaté à nos yeux, c'est que, placées uns les mêmes circonstances que les gaines ordinaires, elles refusent de germ: elles ne germent que lorsqu'on les dépose sur des débris en décomposition; descore, dans ce cas, rarement obtient-on des résultats savorables; il existe de cerbines chances de succès que l'expérience pas su encore déterminer; il faut à ces pores, non-seulement des débris organiques en décomposition, mais des débris d'me certaine nature, exposés à certaines munces, et dans telle ou telle disposiisa; or, ces circonstances concordent peu me l'idée d'un organe indépendant, et possédant, dans sa structure intime, tout equi est nécessaire à la germination; car com les graines des plantes parasites. praent dans l'humidité, comme sur le ma qu'elles affectionnent; seulement

elles n'y poussent pas très-loin leur développement, après avoir épuisé les produits de la décomposition de leur périsperme et de leurs autres enveloppes.

1246. Tout me porte à croire que l'anatomie a interverti les rôles des organes générateurs, chez les végétaux parasites cryptogames, surtout chez les songosités. On a pris les spores pour des graines; il me semble que ce ne sont que des grains fécondants d'une espèce particulière, des organes fécondants de la décomposition, si je puis m'exprimer ainsi. Il est des tissus animés par une nouvelle tendance, mais qui n'étant plus aptes à recevoir la fécondation herbacée, peuvent être amenés à des développements cryptogamiques, sous l'influence des sporules des Cryptogames de telle ou telle organisation. Nous reviendrons sur ce point important de la physiologie cryptogamique dans la troisième partie de cet ouvrage; nous avons dû nous borner, dans celle-ci, à ce qui regarde la structure et le développement des tissus.

# TROISIÈME PARTIE.

### ORGANOPHYSIE (PHYSIOLOGIE)

OU

## PHYSIQUE DE L'ORGANISATION VÉGÉTALE.

1246. Dans les deux parties précédentes, nous avons envisagé la végétation sous le rapport des formes, de leur développement et de leurs déviations normales, indépendamment des causes d'où peuvent découler ces innombrables effets; la méthode exige ces sortes de mutilations; les limites de notre vue ne nous permettent d'embrasser, dans le spectacle de la nature, que des fractions, de n'observer un sujet que successivement et par ses diverses faces. Dans cette troisième partie, nous nous occuperons des causes qui mettent en jeu le mécanisme dont nous avons eu soin de décrire un à un les rouages : nous avons à parler des ronctions, après avoir décrit les organes.

1247. Or, les fonctions ne se manifestent que par leur jeu et leurs résultats, que par le mouvement et la nature des produits: deux rapports encore si distincts l'un de l'autre, que la méthode se voit forcée de les envisager séparément et dans deux traités différents. La chimie organique étudie les PRODUITS, abstraction faite de l'élaboration d'où ils émanent; elle isole, par l'analyse, leurs éléments; elle cherche, par la synthèse, à imiter la marche que suit la nature pour arriver à leurs réactions; elle constate leurs propriétés physiques, leur coloration, leur densité, leur volume, leur élasticité, leur consistance, leur capacité pour le calorique ou les autres genres de combinaisons, les ressources que les arts, l'économie, la médecine, sont dans le cas d' tirer; enfin tout ce que la vie a créé tout ce que la vitalité abandonne rent dans le domaine du laboratoire, qui le s visie à son tour.

1248. L'étude des mouvements qui sa les signes de la vie, celle des influent qui déterminent les mouvements, celle directions qui sont la résultante des fluences et des résistances; enfin, tou qui peut servir à constater les rappo intimes de l'être avec ce qui l'envelo ou l'avoisine, tout cela constitue branche de recherches à part, une scie distincte, qui a, par-dessus la précéde l'importance de l'impondérabilité su matière, de la vie sur l'inertie, de duction sur le calcul. Cette science pr le nom de Physique proprement d quand elle ne s'applique qu'aux a inorganiques, et de Physiologie, qu elle s'applique aux corps organisés.

1249. La paysiologie ou paysique on nique, soit végétale, soit animale, este la science qui, ayant pour but la recche des causes qui président aux étions d'où découle la vie, s'occupe d'miner les influences du milieu dans le l'être respire, celles du milieu dans le il se plonge, celles de l'air, de l'eau la terre dont il se nourrit, de la lus dont il se pénètre, de l'ombre dont protége; synthèse des autres scier elle coordonne, harmonise les détail rifiés par cellos-ci; elle ne néglige

les détails pourtant, mais elle ne les obserre que du haut d'une généralité.

1250. L'organisation en général est le résultat, non-seulement des influences actuelles, mais encore de toutes celles des temps antérieurs; elle vit plongée au sem de celles-là; elle s'est modifiée à l'asini en passant à travers celles-ci. Son listoire serait rapetissée aux dimensions d'une simple biographie, si nous nous contentions de l'étudier telle qu'elle se éveloppe sous nos yeux; l'histoire remonte aussi haut qu'elle peut dans la gémélogie des êtres; elle ne s'arrête point à de simples faits, elle cherche des lois; s'éest par l'enchaînement, par la filia-

tion, par la progression des faits que l'on arrive à formuler les lois d'où ils découlent.

Nous diviserons donc cette troisième partie en deux sections: dans la première, nous étudierons la végétation soumise aux influences de l'époque actuelle ou historique; et dans la seconde, nous reporterons notre esprit à l'époque sans date, qui a fini par un bouleversement général de la superficie de notre planète, et par des ruines sur lesquelles s'est réorganisée la constitution météorologique dans laquelle nous vivons plongés; époque antédiluvienne, dont l'histoire n'est écrite que sur des débris enfouis dans les entrailles de la terre.

### SECTION PREMIÈRE.

#### INFLUENCES ACTUELLES SUR LA VÉGÉTATION.

7251. Nous entendons par influences, in pas des causes occultes qui agissent à tance et comme par enchantement, in des effets appréciables d'une affinité iproque, mais des combinaisons réelles l'milieu avec l'être organisé qui y vit et développe. Vivre et se développer, in 6'assimiler quelque chose; l'influence

est ce qui fournit, concourt, ou s'oppose à cette assimilation.

1252. Nous subdiviserons cette section en deux chapitres, dans l'un desquels nous examinerons les résultats des influences sur la végétation en général; et dans l'autre, nous exposerons, sous ce rapport, l'histoire de chaque organe en particulier.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### IMPLUENCES SUR LA VÉGÉTATION EN GÉNÉRAL.

253. La végétation est une cristallisarésultant de la combinaison de la mole organique avec les bases terreuses amoniacales [1]. La molécule organique se compose d'une molécule d'ean et d'une molécule de carbone. Mais cette association ne peut avoir lieu au-dessous ou au-dessus d'une certaine température : le froid l'empêche ou la paralyse indéfiniment, le feu l'empêche ou la détruit avec la plus grande rapidité; le froid condense trop

Mouveau Système de Chimie organique, p. 77.

les gaz ou les liquides pour que de nouveaux mélanges favorisent de nouvelles combinaisons, l'excessive chaleur éloigne trop les molécules pour qu'il s'opère un rapprochement sans lequel nulle combinaison ne saurait avoir lieu. La température favorable à la végétation est comprise dans les limites de 10º à 55º centig. : plus elle approche du maximum, plus elle imprime d'activité à la végétation; plus elle le dépasse, plus elle tend à la désorganiser; plus elle descend, plus elle tend à l'engourdir. La neige protége la végétation contre le freid, parce qu'elle intercepte le rayonnement ; mais rien ne végète à la température de la neige : l'existence du protococcus nivalis est encore trop problématique pour être admise comme une exception à cette règle; il pourrait bien se faire que ces granulations microscopiques que l'on a trouvées disséminées sur la surface des couches de neige ne soient que des grains de pollen, ou des organes analogues, emportés par les vents à de grandes distances.

1254. Sans eau, point de végétation possible; sans eau, toute végétation meurt de sécheresse et d'épuisement. Sans air atmosphérique, nulle végétation n'est possible; sans air, toute végétation meurt d'asphyxie et d'inanition. Sans un milieu chargé de sels terreux, la végétation languit et s'arrête après avoir épuisé ses organes d'approvisionnement. Sans chaleur, la végétation sommeille; par excès de chaleur, elle se désorganise : la végétation frappée de mort faute d'aliment ne se désorganise pas, elle se réorganise en d'autres tissus, dès qu'elle est soumise de nouveau à l'action des influences favorables.

1255. L'eau, l'air, la terre, la chaleur, sont les quatre éléments d'où résulte la vie végétative; il s'agit de reconnaître pour quelle part chacun d'eux rentre dans la combinaison.

1256. Parmi les autres agents capables de se combiner ou de se mélanger avec l'un ou l'autre de ces milieux, les uns sont de nature à s'opposer à leur action sur l'organisation, comme de simples obstacles, en interceptant la communication

directe par leur interposition; les autres, au contraire, sont de nature à les sontraire à la végétation, en s'emparant à leur profit de leurs éléments. Les premiers sont des agents asphyxiants, les autres sont des agents délétères; les premiers ne nuisent que par leur présence, les seconds par leur action. Nous étudierons ces deux classes d'influences perturbatrices, après avoir exposé le mécanisme des influences organisatrices.

1257. Nous avons parlé de la chaless comme agent indispensable de la végéstion, mais de la chaleur sans lumière; car la végétation s'organise à la lumière comme dans l'ombre ; dans les entrailles de la terre, les gaz atmosphériques # combinent en molécules organiques, & s'organisent avec des bases terrense. Mais si l'organisation peut avoir lieu dans l'obscurité comme à la lumière, on 14 tarde pas à reconnaître qu'elle acquiert dans l'un de ces milieux, des caractère et des propriétés diamétralement opposé à ceux que lui communique l'autre. L végétation se partage ainsi en deux gram règnes : le Règne de LA LUMIÈRE, et le B ene des ombres. L'importance de co double influence pous engage à comme cer par elle la série de nos subdivision

1º INFLUENCE DE LA LUMIÈRE ET DES TÉTAL. SUR LA VÉGÉTATION.

1258. Les végétaux qui se développe au contact de la lumière solaire (et aux lumière artificielle ne saurait rempla celle-là) élaborent ce caméléon végétal qui commence par la couleur verte, passe ensuite par toutes les nuances prisme, pour arriver au purpurin, et au jaune pur, où se termine la végétat Leur aspect et leur structure, soit terne, soit interne, leurs développem nouveaux affectent tous un caractère nous désignerons par le mot d'herbed est empreint sur les feuilles et sur l'éet des jeunes tiges.

<sup>[</sup>t] Nouveau Système de Chimie argan., p.

1959. Les régétaux qui se développent dan l'obscurité complète croissent incowes; et, par leur structure et leur aspect, à se rappellent plus rien de la végétation qui s'opère à la lumière. La lumière sepend leur développement ou les désorpaine; ils s'y colorent, mais c'est en se monposant ou se desséchant; et leur mention nonvelle, souvent purpurine. melle, orangée, ne passe jamais par le un franc. Si quelquefois le vert apparaît musice que la lumière vient colorer, this un vert équivoque et de mauvais Aure, que l'œil n'a pas de peine à disbener du vert herbace. Du reste, ces de celorations no revêtent, en péral, que des portions des surfaces et morganes, et non la totalité de la surm qui est tout à coup exposée au grand

1860. Nous nommerons les premiers :

Méteux diurnes, ou végétaux qui ne se

Moloppent qu'à la lumière, que le jour

Moferes, Mousses, Herbes); et les

Mads: végétaux nocturnes, ou végétaux

Me se développent que dans l'obscu
M, que la nuit (Champignons, Moisis
M, etc.).

🛤. Les végétaux diurnes tendent à his ligneux; les végétaux nocturnes nt à devenir fongueux. En général. ur qu'exhalent les premiers est aroique; elle a pour véhicule la résine hailes volatiles : l'odeur qu'exhade seconda est alcaline, et d'autant ammoniacale, qu'elle passe plus vite licomposition. Les tissus des premiers rigides, craquants, associés à des terreuses par incrustation ou par linison; les tissus des seconds sont , glutineux, associés à des bases <sup>Miscales</sup>, qui finissent toujours par malermer en poisons énergiques. ntriation suspend ces développei trop prolongée, alla les frappe de L'arivée de la nuit suspend la végéherbacée; le retour du jour suspend fution fongueuse. L'obscurité dans lle veus plongez les végétaux diurnes, Ment pour cux à la nuit; la lumière hills dont vous enveloppez les végé-

taux nocturnes, équivaut pour eux au jour. Dans une atmosphère chaude et humide. le développement des jets herbacés, et par conséquent leur coloration, est en raison directe de l'intensité de la lumière solaire qui les inonde; dans une atmosphère semblable, le développement des végétaux fongueux est en raison directe de l'obscurité qui les enveloppe. Dans les riches climats du Brésil, et pendant les plus beaux jours de notre climat, si peu favorisé du ciel, on peut, une règle à la main, mesurer, pour ainsi dire, de minute en minute, l'allongement des jets herbacés. Pendant les nuits les plus humides et les moins froides du commencement de l'automne, on pourrait vérifier. de minute en minute, l'allongement d'une fongosité; après certaines pluies d'orage, on les voit même soulever brusquement la motte de terre qui les recouvre, et s'élancer dans les airs, d'un seul jet, formés de toutes pièces; le peuple, qui ne nous transmet ses expériences que par des proverbes. avait traduit ce phénomène en une comparaison: Ils naissent comme des champignons. C'est dans l'obscurité des caveaux que le développement des fongosités est plus régulier et plus durable ; j'ai trouvé, sur des tonneaux, des moisissures qui s'élevaient, comme de belles aigrettes blanches et soyeuses, jusqu'à la hauteur de trois pieds; le transport au grand jour sussissit pour briser leurs jets et détruire leur arrangement symétrique; mais une chose digne de remarque, c'est que nul de ces jets ne portait le moindre vestige de fructification, tandis que les moisissures fructifient, après quelques lignes de développement, quand un rayon lumineux a pu leur parvenir. L'on observe la même chose sur toutes les autres fongosités qui croissent dans les souterrains et dans les caves : elles continuent leur développement tant que la substance ligneuse fournit à leur parasitisme ; elles parcourent ainsi un cercle de plusieurs années ; mais, à moins qu'un rayon lumineux ne vienne à féconder leur surface, elles restent stériles, et leur tissu se résout en liquide et ne se désagrège pas en spores.

Le Boletus cryptarum vit jusqu'à trois ans dans les caves : je l'ai rencontré dans le creux d'un orme du boulevard Mont-Parnasse, en 1829; à la blancheur laiteuse de son tissu, il était facile de juger de sa jeunesse; et cependant il se résolvait déjà en grosses larmes limpides, dont chacune laissait une empreinte profonde sur la place d'où elle se détachait.

1262. Les fongosités qui ne se développent que dans l'obscurité profonde viennent mûrir leurs germes au jour; leurs germes élaborent la lumière; ils s'y colorent en mûrissant. Par leur floraison, les végétaux nocturnes participent donc des propriétés des végétaux diurnes; retenons bien cette circonstance: elle lie les deux règnes de la végétation par un point de contact commun.

1263. Car les végétaux diurnes, à leur tour, ont des organes qui s'arrêtent au grand jour, et qui ne se développent que dans l'obscurité, et en raison directe de cette obscurité; je veux parler de leurs racines, et de tout ce qui n'est qu'une modification de la racine, du tronc (801), et des rameaux, qui sont des troncs secondaires. Au grand jour, les racines encore trop jeunes se dessèchent; les plus anciennes se recouvrent d'une écorce protectrice et deviennent troncs; elles poussent alors, non plus des organes nocturnes et radiculaires, mais des organes diurnes et reproducteurs, des fleurs qui recèlent des graines, des bourgeons qui sont la fleur dont les rameaux sont les pistils.

1264. Si l'on intervertit le rôle, et qu'on plonge dans l'obscurité la portion diurne du végétal, tout ce qui est herbacé se fane et tombe; si l'organisation de la tige est arrivée à la période ligneuse, le ligneux étant l'analogue, ou plutôt la continuation de la racine, laquelle est un organe nocturne, dans ce cas, la tige se conserve, continue ses fonctions, et produit de nouveaux jets hors de sa surface; mais ces jets affectent les caractères qui distinguent tout ce qui naît et végète dans la région des ténèbres : ils sont incolores et étiolés, s'élançant haut, grossissant peu, cherchant toutes les fissures des portes

ou l'ouverture des soupiraux, et se colorant d'un jaune à peine lavé de vert, i cette pâle et indécise lumière. Leur time est rarement prononcé; il est casunt un être dur, plus vasculaire que cellulaire, quoiqu'il parût plutôt cellulaire que vaculaire, si, pour déterminer ce caractère, on suivait la méthode d'observation, ou plutôt d'imagination, qu'on avait snivie dans l'anatomie des cryptogames. Ce sost des feuilles qui s'allongent comme des hampes, et ne produisent jamais dans leu aisselle aucun bourgeon; car nul rayor de lumière n'est venu les revêtir du rôk d'organes fécondants ; enfin, par leur es loration, par leur odeur, par leur goût ces productions nocturnes rappelles toutes les qualités ordinaires aux for sités comestibles. L'économie domestique en tire un grand parti pour les salait d'hiver, en laissant végéter à la cavel racines pivotantes des salsifis, ou les te gnons des endives et des laitues.

1265. Ce phénomène, on le reprodi en plein air, au milieu des torreats de plus vive lumière; il suffit d'en intercept les rayons directs; et il ne faut pas pe cela des parois fort opaques. Les feuil radicales, liées entre elles au somm forment un caveau pour les seuilles ternes, qui s'y étiolent, s'y recouve les unes les autres en continuant à 🕬 velopper, y pomment enfin en se rec vrant, malgré le développement indé des organes les plus internes; mais donnent lieu à aucun rameau. La cul a enrichi, de temps immémorial, nos tagers, de végétaux pivotants qui / ment naturellement, sans qu'on ail cours à la igature; telle est la va potagère du Brassica (chou). On ob ainsi une végétation nocturne en | jour ; le tronc, cette racine aérienne, portion nocturne qui s'élève au-dessi sol, n'est pas défendu contre les ra de la lumière par un abri plus opaqu n'a que son écorce.

1266. Rien n'est brusquement tra dans la nature; elle procède en ton des nuances et non par des lignes d marcation, par des transitions ha

nieuses et non par des saccades et des interruptions. Dans le règne végétal, rien a'est absolument nocturne et absolument dune. La fongosité est diurne par sa frectification, quoiqu'elle soit nocturne pria plus grande partie de ses organes et k a durée [1]; le végétal herbacé est modurae par sa racine et par son tronc, quad sa tige y parvient; mais il est dime par tout ce qui fructifie et reprodit, par ses feuilles et ses bourgeons, par a kur et son ovaire; il est plus long-🖙 et plus visiblement diurne à nos 🎮 ; la suppression complète des rayons laneux ramène les organes diurnes au 🗯 et à la végétation des organes nocmes. Lais entre ces deux extrêmes, il 🎮 des intermédiaires en progression des-Indante à l'infini, depuis la lumière la 🛰 intense connue , jusqu'à la lumière ipusculaire. Les végétaux herbacés qui Discret à l'ombre, dépouillent leur vert kuse, se lavent d'une teinte de jaune plus en plus clair ; leurs jets s'allongent gres et gréles, leurs bourgeons axilres se fanent en naissant, leurs bour-🔤 floraux avortent , ou dans leurs enppes ou dans leur pistil; leurs feuilles intent rien, en se développant, à la Picité primitive de leur réseau vascut et de leurs contours; et l'individu , le basard a fait naître dans le fourré d'un bois, y perd tellement le cachet 🖚 origine , qu'en présence d'un autre nidu de la même espèce venu dans les p, il aurait l'air de constituer une ke nouvelle: il lui manque son soleil Econde et qui colore.

To le végétal des climats inondés mière, que nous transportons tout p au foyer de notre pâle soleil, y tous les effets de l'expatriation, que renons d'observer sur les individus espèces indigènes, une fois transde nos champs à l'ombre des bois.

serres ne lui donne que de la chaleur, et ne lui rend pas son soleil qui le fécondait; il végète et ne se reproduit pas; s'il fleurit, il ne mûrit pas; il faut qu'il s'acclimate, c'est-à-dire qu'il devienne un nouvel être, pour reprendre toutes ses fonctions diurnes, et pour se reproduire autrement que par des bourgeons axillaires qui, du reste, le reproduisent si imparfaitement.

1268. Malgré ces rapports des deux grands règnes de la végétation, qui réduisent leurs différences à des inégalités, à de simples prépondérances d'un système sur un autre, la classification ne laisse pas que de trouver, entre eux, une grande ligne de démarcation, qu'elle peut tracer par une formule:

Les végétaux nocturnes sont étiolés et privés de substance verte; il ne se complètent que dans l'ombre, quoiqu'un rayon de lumière au moins soit nécessaire à la fécondation de leurs organes propagateurs [2]; à la lumière, ils se dessèchent ou se décomposent.

Les végétaux diurnes sont herbacés sur toutes leurs nouvelles pousses; quoique munis d'organes nocturnes, ils ne se complètent qu'aux rayons du soleil; leurs organes reproducteurs ne se fécondent et ne mûrissent qu'à la plus vive lumière, et leurs fruits souterrains (833) mêmes ne s'organisent qu'à fleur d'un sol meuble et imprégné de rayons lumineux.

1269. Les feuilles qui décorent les seconds manquent totalement aux premiers.

1270. Quand elles se montrent chez ceux-ci, elles restent à l'état de follicules d'une structure et d'un aspect fongueux.

1271. Car il ne faut pas s'attendre à nous voir ne classer dans les premiers que les végétaux dont l'organisation florale échappe à l'analyse, ceux seulement que l'ancien système avait désignés sous le nom de Cryptogames; la fleur, chez les Phanérogames, nous l'avons vue se réduire à un appareil si peu compliqué, que

jusqu'au bleu, au purpurin, et à un violet si intense et si opaque qu'il en paraît noir.

es spares des moississures, coux dos chamscrimencent tous leur coloration par le vert, <sup>ne</sup> cusite par toutes les nuances du prisme,

<sup>[2]</sup> La truffe elle-même, qui végète et murit sous

la différence entre ces deux classes, sous le rapport floral, ne doit plus offrir une importance essentielle, quand on la considère du point de vue philosophique. Puisque ce n'est ni le calice, ni la corolle, ni le filament, ni même l'anthère, qui constitue une fleur des Phanérogames, et que leurs organes reproducteurs peuvent, par leur ténuité, se refuser à tout procédé anatomique, pourquoi continuer à saire consister le caractère dissérentiel des Cryptogames dans l'impossibilité de désigner la place de la substance fécondante, et dans l'exiguité microscopique de leurs organes reproducteurs? Ne connaissons-nous pas suffisamment leurs fleurs, en connaissant la place de leurs graines? Et l'organe qui engendre leurs graines est-il si hétérogène par sa forme, que, de passage en passage, de nuances en nuances, on n'arrive, comme par un cercle continu, jusqu'aux formes qui caractérisent les végétaux les plus complets à nos yeux?

1272. Ainsi nous ne classerons pas les végétaux, par ce que nous ignorons de leur structure, mais par ce que nous en connaissons. Nous rangerons parmi les plantes nocturnes, toutes celles qui ne végétent que la nuit, qui s'arrêtent au moindre rayon du soleil, et se hâtent d'engendrer pour cesser plus vite de vivre, quelque forme qu'affectent leurs organes reproducteurs. Or, il nous est démontré que les plantes parasites des racines ne vivent pas autrement; les Orobanches, le Lathræa, le Monotropa, le Cytinus, etc., sont des plantes éminemment nocturnes, qui prennent naissance à de grandes profondeurs sur la surface des racines; se couvrent d'écailles fongueuses et jamais de feuilles herbacées, ne se ramifient presque jamais, ou tout au plus une ou deux fois, et qui, blanches et étiolées lorsqu'elles surgissent au-dessus du sol, ce qui a lieu la nuit, ne tardent pas, des les premiers rayons de la lumière disfuse, de

le sol, disparatt des terrains trop tassés pour être perméables à la lumière.

se colorer en se fanant, et ne survive point à leur fécondation; elles se couvre alors comme d'un vernis épidermique q rappelle, jusqu'à s'y méprendre, la sup ficie du Boletus vernicosus, après qu ques instants de son exposition au gra jour; leurs ovaires continuent à mu quand toutes leurs enveloppes, qua toute leur substance s'est calcinée ! rayons importuns de la plus faible lumit Il faut herboriser de bien grand mat pour surprendre ces parasites radict res, dans la fraicheur de la végétation leur est propre; et si vous les obte alors avec leur bulbe attachée à la sur génératrice, et que vous les enfer aussitôt dans l'obscurité de la boîte, les verrez continuer leur développet de la même manière que les fungus, ( nus dans le même état et conservés les mêmes précautions; et tel de ce gétaux, ou Cryptogames, ou Phanét mes, que vous rapporterez ainsi es enfermé dans ses enveloppes, se dév pera complétement, si vous avez soin tenir plongé dans l'obscurité d'unlie prégné d'humidité et de chaleur; au s jour, vous suspendrez, vous étoul tous ces développements dans leur ge

1273. Mais toutes les fongosités sent à leur tour sur des racines o substances provenant des organes q gètent la nuit; aucune ne paralt j sur la surface vivante des organes l cés; on ne les voit se développer qu des surfaces nocturnes, qui ont fai temps et qui se décomposent : st écorces vieillies des racines, du tri de ses rameaux, dans l'intérieur crevasses, sur le ligneux mort et hu d'eau, sur la fécule en décompositi la moelle ou des graines (et les grai germent que dans l'obscurité), s feuilles mortes qui jonchent le sol tomne; mais jamais sur le tissu hi qui rouit, jamais sur les feuilles ver pourrissent: et voilà pourquoi l'a tion des fongosités est si rare sur au printemps et en été, et si fréqu la chute des fouilles et des rames automne.

1274. VÉSÉTAVE DURNES: VÉGÉTAUR QUI, ser une immense partie de leur surface, caborent la lumière en caméléon végétal; VÉSÉTAVE NOCTURNES: VÉGÉTAUR QUI n'offrest à la lumière que des tissus à paralyser, à épuiser, à décomposer, et quelques pirales à féconder; or, dans toutes leurs lactions physiologiques, ces deux grands rèpes conservent leur ligne de démaration, ainsi que nous aurons soin de le bire remarquer dans les divers paragraphes qui vont suivre.

PINILIERCE DE L'EAU SUR LA VÉGÉTATION.

1375. L'humidité, imprégnée d'une cerinechaleur [1], favorise le développemet des végétaux nocturnes; leur submet des végétaux nocturnes; leur submet des végétaux nocturnes; leur submet des décomposition; il n'en existe
met des eaux tranquilles ou courantes.
met qui vivent au fond des eaux, d'aumet qui vivent au fond

14376. Point de végétation possible sans termédiaire de l'eau. La sécheresse rganise les tissus, ou au moins, chez mins végétaux, elle en suspend indéles fonctions. De même, en effet, le règne animal possède des êtres caude reprendre la vie, après une londessiccation à la température ordi-🏲 (Rotifère, Vibrion du froment), dès 🖿 les rend à l'élément qui fournit un 🛚 favorable à leur organisation : de 🗠 🗠 Lichens et les Mousses, et au-Négétations de nos herbiers, se ravireverdissent tout à coup, étalent rameaux aplatis, redressent leurs schiffonnées, dès qu'on les replace dans l'eau ou sur une éponge humide; une goutte d'eau leur rend subitement la vie.

1277. Ce phénomène de résurrection ne se montre pas d'une manière aussi promoncée sur les végétaux d'une plus haute stature, parce que leurs dimensions ne nous permettent pas de les dessécher sans les mutiler, sans opérer des solutions de continuité sur les entre-nœuds dont l'intégrité est indispensable à leur vitalité (980); enfin, parce que, ches des organes d'un aussi gros calibre, la dessiccation entraîne toujours, à sa suite, l'altération chimique des substances fermentescibles, et l'altération mécanique des tissus.

1278. Cependant on observe quelque chose d'analogue sur la partie herbacée des végétaux qu'on néglige d'arroser; tous leurs organes deviennent flasques et languissants, leur cime se penche vers la terre, leurs feuilles pendent de tout leur poids; mais le moindre arrosage rend sa force et sa vigueur à cette végétation altérée de soif; la tige se redresse de nouveau; les feuilles se développent, s'étalent et se soutiennent dans les airs, et la vie circule d'une extrémité de la plante à l'antre.

1279. Nous avons eu déjà l'occasion de ramener ce phénomène à sa plus simple expression, en ramenant le végétal le plus compliqué au type d'une simple vésicule organisée, c'est-à-dire à l'appareil d'une vésicule externe, incolore, tapissée d'une membrane verte, dans ou contre laquelle serpentent une ou plusieurs paires de spires de direction contraire (716); nous avons trouvé la réalisation de la théorie dans un entre-nœud de Chara (600), vésicule assez grande pour laisser surprendre à l'observation et sa structure et sa vitalité. Or, nous avons observé, 1º que le liquide qui circule dans l'intérieur de cette cellule s'arrête tout à coup et sans retour . par la moindre solution de continuité qui s'opère dans le tissu de la membrane verte;

resident pendant les fortes gelées de l'aules se laisse pas de rencontrer des fongosiles pelesses de mos bois, mais ce sont en général des fongosités qui sortent de terre, qui se sont développées dans son sein, et à la faveur de la chaleur du sol. 2º que la circulation se ralentit à mesure que se tarit l'eau dans laquelle on tient plongé l'entre-nœud; 5º mais qu'à l'instant où elle paraît devoir s'arrêter, une goutte d'eau, déposée sur la paroi desséchée du tube, sussit pour ramener le mouvement dans l'intérieur; tant l'absorption est rapide et instantanée.

1280. Or, nous avons démontré que le végétal ne se composait que d'organes cellulaires analogues ; que l'élaboration du développement était due, de la base au sommet, au même phénomène; que la circulation a lieu, dans les mêmes termes et aux mêmes conditions, dans le vaisseau, comme dans la cellule; que la vie totale est la somme de ces diverses vitalités partielles; la flaccidité totale résulte donc de toutes ces flaccidités partielles. Faute d'eau qui vienne constamment humecter les parois, chaque vésicule languit, s'aplatit, et cède au moindre poids qui la courbe; elle se redresse en se distendant de liquide ; elle se distend, en absorbant les parties aqueuses qui sont mises en contact avec sa paroi; et, par conséquent, le végétal, qui est le tout, ne peut manquer de se redresser avec toutes ses parties. Chez les végétaux assez petits pour que la dessiccation n'entraîne ni l'altération mécanique des tissus, ni l'altération chimique des substances, on conçoit que la vie puisse renaître sous l'influence de l'eau, après une entière dessiccation. Mais chez les autres d'un plus fort calibre, et dont, par conséquent, les cellules ont une plus grande capacité, la dessiccation ne peut être rapide sans être violente; elle ne saurait être lente, sans provoquer la fermentation délétère; leur puissance de résurrection cesse donc sans retour par la dessiccation complète; et leur mort commence précisément où finit la flaccidité.

1281. Mais il suit de ces expériences que l'influence de l'eau sur l'organisation en général, et en particulier sur la végétation, ne se borne pas à celle d'un simple véhicule; au contraire, qu'elle est un élément de vie, qu'elle fournit ses molécules à la combinaison de la substance

organisée. En effet, l'ammoniaque liquide qui serait peut-être un véhicule encor plus puissant que l'eau pour l'albumines les sels que la circulation charrie, frapp de mort, avec la rapidité de l'éclair, vésicule végétale, tout aussi bien qu'un goutte d'alcool ou de l'acide végétal moins étendu. Les tissus albumineux ( glutineux ne sont tels que parce qu'i sont intimement associés à une plus gran quantité d'eau que les tissus plus agé on les frappe de décomposition, en le soustrayant violemment une portion l'eau qui les caractérise; or, un sim véhicule de sels pourrait être rempli par tout autre véhicule; et sa prése dans la contexture d'un organe ne set qu'un accident, et non une condition dispensable de vitalité. Un véhicule ne saurait remplacer un véhicule p puissant, agit, de toute nécessité, șu ment que comme véhicule. Il est aisé, reste, de démontrer analytiquement l'eau de la circulation rentre, comme ment, et de toute pièce, dans la combi son de la molécule organique.

1282. En effet, il est démontré[1] tout tissu peut être considéré comme é formé d'une molécule de carbone et d molécule d'eau, associées à un plu moins grand nombre de sels. Nous say par l'expérience directe, que le carl est pris aux dépens de l'acide carboni dont la décomposition des engrais ! rels ou artificiels enveloppe constant la plante. Mais où prendrait sa mole aqueuse la végétation, si ce n'est! l'eau qui circule autour de toute mailles? L'eau, en effet, est compos deux volumes d'hydrogène et d'un vo d'oxygène. L'oxygène, la plante le p rait, il est vrai, dans l'air atmosphér qui renferme 21 d'oxygène et 79 d'a mais l'air ne renferme pas de traces a ciables d'hydrogène. Une plante v dans une atmosphère artificielle us ment composée d'azote, d'oxygène e cide carbonique ; la décomposition

<sup>[1]</sup> Nouveau Système de Chimie organ.,

esguis foumit, à la vérité, de l'acide carbonique et de l'hydrogène, mais il est telle plante qui pousse assez loin le développement de ses tistus, les racines plongées das un terreau uniquement composé de abstances minérales ; elle continue donc à mabiner des tissus hydrogénés sans la préme de l'hydrogène gazeux; il faut donc #'ele prenne son hydrogène dans l'eau. d, par conséquent, qu'elle s'assimile l'eau ktonte pièce. Pourquoi, en effet, en l'abme de toute espèce d'expérience, admettrait-on que la plante ne prend dans lan que l'hydrogène, et que son élabomion en dégage l'oxygène, pour aller \*prendre ensuite l'oxygène de l'air, afin farecomposer la molécule aqueuse ? un emblable tripotage chimique concorde per avec l'idée que nous avons de la logi-🗪 de la nature; elle ne s'amuse pas à éfaire, pour refaire exactement la même 🏎 Du reste si elle procédait de la mte, si elle combinait la molécule meuse des tissus, en associant l'hydro-🜬 provenant de la décomposition de les, avec l'oxygène provenant de l'aspipon de l'oxygène de l'air, comme cette binaison n'aurait lieu que successive-🞮 , l'analyse surprendrait les tissus li-🎮 ou albumineux à des âges tels , que mabinaison ne serait pas encore com-🌬, et qu'on y rencontrerait l'oxygène Phydrogène dans des proportions qui trarieraient le calcul : tantôt on troumi un excédant d'hydrogène, et tan-🖎 excédant d'oxygène. Or, à quelque Ame qu'on étudie les tissus ligneux, temple, c'est-à-dire ceux chez qui Mécule organique n'est associée qu'à bases terreuses, on trouve toujours Proportions d'oxygène et d'hydrogène, qu'elles sont nécessaires à la com-👀 de l'eau. Donc les tissus combile carbone de l'air atmosphérique batement avec l'eau de la circulation. quez bien que nous ne parlons ici » perois des tissus et non des suborganisantes ou organiques, qui, escès d'hydrogène, sont le produit 🖛 élaboration , le résultat des diver-<sup>lico</sup>mpositions; substances résineuses, MINOLOGIE VEGETALE.

huileuses, qu'une addition d'oxygène peut élever, après coup, au rang de substances organisées, mais sans lesquelles l'organisation a commencé à se développer, et qui n'apparaissent même qu'alors que les organes ont fait leur temps, et qu'ils cessent d'être des organes de développement, pour devenir organes de protection et d'approvisionnement. Nous nous occuperons, du reste, des produits directs des combinaisons gazeuses dans des paragraphes spéciaux : ici, nous devons nous borner à la part pour laquelle l'eau rentre dans la formation des tissus.

1285. CIRCULATION VÉGÉTALE. L'eau n'est cependant pas seulement un élément de l'organisation des tissus, elle sert de véhicule aux sels et aux substances organiques que doivent élaborer les tissus; elle est l'agent immédiat de toute circulation. On a émis d'étranges idées, relativement au mécanisme de la circulation chez les végétaux ; quelques auteurs, qui se sont le plus spécialement occupés de cette question, ont opéré trop en grand, et d'autres. ayant voulu aborder les expériences en petit, ont manqué des notions nécessaires à l'interprétation des phénomènes dont ils out cherché à être témoins. Établissons la démonstration du fait, avant de passer à la réfutation des divers systèmes; la résutation, en esset, découlera souvent de l'énoncé de la démonstration elle-même.

1284. Il existe deux modes de circulation chez les végétaux et chez les animaux: la circulation cellulaire ou interne, et la circulation vasculaire ou externo. La première (600) a lieu dans l'intérieur de la cellule douée de l'organisation indispensable à son élaboration; elle se manifeste par un courant continu, qui, à l'œil qui l'observe, présente deux courants inverses l'un de l'autre. La cause de ce mouvement réside dans la faculté que poseèdent les parois de la cellule, d'aspirer le liquide et les gaz, et d'expirer le rebut de l'élaboration interne. On conçoit, en effet, que rien ne peut rentrer dans une capacité close, ni en sortir, sans imprimer un mouvement au liquide qui la remplit; on

cangait anesi que la durée de ce mouvement sera indéfinie, si l'introduction et l'expulsion du liquide est continue à son tour. De l'aspiration et de l'expiration résulte immédiatement la circulation. Mais la cellule ne saurait aspirer que les liquides ou les gas qui sont en contact avec sa surface, qui en forment pour ainsi dire l'atmosphère et le milieu. Or, nous avons démontré (507) que les cellules, même leraqu'elles tendent à s'accoler et à se développer de front, laissent entre elles, ou plutôt souservent entre elles un certain espace qui les dédeuble, espace que le liguide attiré par l'aspiration envahit et finit par arrendir, par suite de l'effet de la tensien hydraulique; nous avons nommé cas espaces interetices. On conceit qu'ils communiquent tous entre eux, dans la capacité de la vésieule, des parois de laquelle les promières émanent également les unes et les autres; car nul obstacle mécanique ne saurait arrêter le dédoublement des cellules contigués et ce dédoublement doit réculter de la présence d'un liquide que toutes ces surfaces ont la propriété d'aspiper et d'expirer dans l'intérêt de leur élaboration : les interctions végétaux forment done de cette manière l'analogue du réseau vasculaire des animaux ; o'est par eux que s'opère la circulation vasculaire ou externe, la circulation en réseau.

1985. La circulation s'explique naturellement, on le voit, à l'égard du tissu cellulaire provenu des parois d'une cellule commune; et le développement de celle-ci étant indéfini, os tissu cellulaire peut se trouver occupant une capacité considérable. Mais comment ensuite la circulation pénètre-t-elle dans la capacité de la cellule commune, puisque nous la supposons imperforée et tenant par son Aile à la cellule d'où elle émans à sen tour (496)? Le liquide pout y pénétrer de deux manières, 19 par l'aspiration des parois de la cellule, car ses parois n'ont pas perdu leur propriété d'aspirer, en engendrant des cellules internes, et en distendant leur capacité par un tissu cellulaire de nouvelle formation; 29 par le hile lui-même, car les parqis de la cellule génératrice sont

formées de cellules elles-mêmes, auton desquelles la circulation doit s'établir. comme autour de celles qu'elles envelospent; er le hile doit devenir à la longue le point de communication entre le réseau vasculaire de la paroi génératrice et le réseau de la paroi engendrée. Ce dernie mécanisme devient évident sur les organe des animaux; on voit, en effet, les vie seaux qui rampent dans la paroi de la cel lule envoloppante, rentrer par le kile dan la paroi enveloppée; mais ce dernier né canisme n'exclut pas l'autre, et c'est un hypothèse admissible, qu'ils fenctiones tous les deux simultanément. Ainsi, assi ration de l'eau chargée de plus on moi de sels par la paroi enveloppante, puis d culation soit dans la capacité, soit sute des cellules nées de sa surface interne, envahiseant la capacité; ensuite aspirati du liquide circulant, par les parois d cellules de seconde formation, et circu tion de ce liquide, soit dans la capacité ces cellules, soit dans les interstices pé phériques des cellules de troisième form tion; et ainsi de suite tant de fois que reproduit la succession de ces généralis cellulaires; telle est la circulation végéti

1986. Il est facile de concevoir ( les interstices d'un tissu collulaire for dans le sein d'une cellule entre-nœud, hindre imperforé par les deux bi (990), deviendront parallèles entre cu parallèles aux axes du cylindre, de la m manière que les cellules qui s'y déve pent, s'y empilenten colonnes à six p en tuyaux d'orgue. Or, comme cet 👊 nœud peut être un trone, les intersi se dirigeant d'un seul jet, et sans la m dre interruption, de la racine jusqu' naissance de la ramescence, en col combien leurs rapports doivent écha à l'observation directe, et dans quel de peut s'égarer l'esprit de l'observateur est privé du flambeau de l'analogie.

1987. L'assension des liquides da végétal n'est done pas uniquement de capillarité des interestices tubulaire à la vaporisation, mais à une véritable traction. Chaque cellule, en aspiraliquide, pour fournir à l'élaboration.

on développement spécial, lui imprime m mouvement, que l'aspiration de toutes la atres cellules supérioures continue à m bur; et ce mouvement devient d'auun plus rapide, que l'élaboration cellubre minit avec plus d'activité : tout ce minoute à l'énergie et à la vitalité de la while ajoute aussi à la rapidité et à la mode le circulation. Aussi l'abaissement a impérature la ralentit et finit par la son élévation l'ébranle de mun et l'accélère proportionnelleant; car le freid suspend les fonctions tales, la chaleur les réveille ; car la vie dell'organisation; l'organisation c'est la ambinaison vésiculaire des éléments or-Prima; et ce phénomène chimique, 🗪 espèse partioulière, ne sauvait avoir In que dans la limite d'une certaine temfinire, le maximum de son intensité Mresendant à la limite supérieuse.

1888. Ce liquide , attiré de la sorte par perois, et circulant dans le réseau des metices qui séparent les cellules de the date entre elles, est incolore, inorhique, c'est-à-dire chargé de sels, mais Di de substances organiques solubles. in indrait donc pas le confondre avec la colerés ou laitoux, avec les séves lacases, gommo-résineuses, albumies ou sucrées que l'on abtient des les par incision. Ceux-ci circulent à Mon, mais dans l'intérious de la cel-🟴 les élabero, collule qui , en s'alinit par revêtir les caractères es d'un organe vasculaire, et à qui, tette forme, nous avons conservé le le vaisseau (655). Ces vaisseaux tume communiquent point entre eux; Mirent les uns aux autres par le hile, imple contact , ce qui n'empêche l'incision , pratiquée sur un scul h Péderce, ne puisse fournir par leut une assez grande quantité de ries de séves ; car le tronc n'étant rand entre-nœud (1965), et ces celvisceux s'allongeant en général t la longueur de l'entre-nœud, n, qui intéresse un seul de leurs 🖪 , est dans le cas de vider d'un <del>hit des capacités asses</del> grandes. Ces

longues cellules élaborantes ne sont pas les analogues des canaux vasculaires des animaux; elles n'ont d'autre rapport avec cet inextricable réseau vasculaire, que la coloration et quelquefois le mode de saturation de leur liquide; elles sont en réalité les placentas de la reproduction ligneuse et gemmaire, et de toute autre reproduction florale (675).

1389. Il est donc incontestable que la circulation a'opère chez les végétaux, comme ches les animaux, par les interstines des cellules qui s'abouchent les unes avec les autres, et finissent par former les mailles d'un immense réseau. Mais il pout se faire que la circulation la plus active devienne invisible à nos moyens d'obsarvation. Rien, en effet, ne saurait indiquer le mouvement, chez le liquide homogène renfermé dans le sein d'un tube ou d'un organe, s'il ne charrie des corps d'un penvoir réfringent différent du sien. Le mouvement, en effet, ne se manifeste que par des déplacements; or, rien ne paraît se déplacer là où rien ne reflète qu ne réfracte les rayons lumineux d'une manière différente de tout le reste. Le mouvement de l'air, comment s'indiquet-il à nos yeux, si ce n'est par la direction de la poussière, des nuages, ou par l'agitation des feuilles et des rameaux? L'eau qui circule dans des tubes de verre ne paraît-elle pas en repos? Ainsi la cirquiation du sang chez les animaux, et de la séve, soit cellulaire, soit interstitiale, ches les végétaux, pourra avoir lieu de la manière la plus rapide, tout en échappant à l'observation directe la plus attentive. ai elle est limpide, homogène, et qu'elle ne charrie aucun dépôt albumineux ; or l'on trauve fréquemment, chez les diverses espèces d'animaux et de végétanx. des circulations de ce caractère. Mais dès que la plus minime quantité de substances concrètes ou coagulées se forme dans ces sortes de liquides, la circulation se jalonne aux regards de l'observateur. C'est par ce moyen que la circulation du sang chez les animaux supérieurs, et du liquide du Chara et autres plantes aquatiques se manifeste au microscope ; c'est à la faveur

des globules albumineux que l'un et l'autre charrie [1]. La circulation s'opère donc dans tous les tissus organisés de quelque nature et à quelque règne qu'ils appartiennent; mais la circulation n'est pas toujours visible, parce que le liquide est alors trop homogène; dans ce cas, les observateurs par un seul sens avaient prononcé qu'elle n'existe pas.

1290. Par suite de la même méthode, il leur est arrivé de voir une circulation, dans le mouvement artificiel et accidentel du liquide qu'ils observaient au microscope. Il est encore aujourd'hui utile de prémunir le lecteur contre ces sortes d'illusions.

En esset, on peut chercher à observer la circulation dans un tissu, soit en le plaçant sous l'objectif du microscope, sans l'altérer, sans l'isoler, sans le détacher de l'organe dont il est la partie intégrante; soit en le divisant, pour en augmenter sa transparence, et en l'observant par lambeaux; or, dans ces deux cas, on est exposé à prendre pour des indices de circulation des accidents inséparables des moyens de manipulation et d'observation. Les exemples suivants mettront ces saits dans toute leur évidence.

1291. Soit, en effet, une feuille épaisse tenant à sa tige, dans les vaisseaux de laquelle on désire surprendre la circulation par la transmission des rayons lumineux; la lumière diffuse ne suffira pas pour éclairer une aussi grande épaisseur; on aura recours alors à la réflexion de la lumière solaire ; or, cette lumière n'arrive pas sans chaleur, et la chaleur appliquée à des tissus imprégnés de liquide, doit, en activant la vaporisation, en dilatant les parois, en desséchant les membranes, faire varier à l'infini et de la manière la plus rapide les surfaces éclairées; elle doit y produire des inégalités incessantes qui, en déviant les rayons lumineux, occasionnent des mouvements de scintillation et d'oscillation, qu'avec un peu de complaisance, l'esprit prendra pour des indices d'un mouvement de circulation,

[1] Nouveau Système de Chimie organ., p. 3:8-

s'il ne se tient pas en garde contre les illusions de ce phénomène. Mais toute cette fantasmagorie cessera brusquement, de l'instant qu'on substituera la lumière diffuse à la lumière solaire. Les plaques de substances inorganiques produisent, du reste, les mêmes illusions, quand on les soumet aux mêmes procédés opérateires: que l'on trace, en effet, sur du tale of sur une couche aussi minee d'ardoise des compartiments hexagonaux poircis l'huile, et séparés entre eux par des is tervalles qui imitent le réseau des nervi res : si l'on observe, au microscope, pi la lumière solaire, une semblable plaqu reconverte ou simplement humectée d'es le réseau présentera toutes les scintil tions que l'on aura remarquées sur réseau de la feuille végétale ; et ces scisi lations cesseront, si l'on remplace la l mière solaire par la lumière diffuse.

1292. Soit une feuille assez mince pe être observée à la lumière diffuse, ce q en général, n'a lieu que chez les fem aquatiques ; il sera nécessaire de l'obt ver recouverte d'une couche d'eau, p conserver autour d'elle les circonstat favorables à sa végétation; mais le ré de ses nervures, ou les inégalités de surfaces, en s'appliquant contre le pe objet, produiront des interstices facti dans lesquels l'eau du porte-objet par circuler, en obéissant aux diverses is sions qui lui seront imprimées, indé damment de la capillarité, par les divi circonstances de l'observation. Or, or l'eau du porte-objet, quelque préca que l'on prenne, n'est jamais pure de étrangers, elle ne manquera pas, e charriant le long des nervures, de si une circulation normale; et quand reptation aura lieu sous une moitié nervure transparente, l'esprit de l'o vateur ne manquera pas de transpor phénomène dans la capacité de la ne même; de semblables distances, es sont incommensurables au microsco ces mouvements artificiels durent longtemps, par les simples effets d clinaison des surfaces, pour com l'illusion. Mais en combinant, d'apt rigles de l'induction, les épreuves et les contre-épreuves, on ne manquera pas de léterminer, avec une précision mathématique, la nature et la cause de ces mouvements illusoires.

1293. Enfin toutes ces causes d'illusion deriesdront encore plus puissantes, si, les le but de diminuer les obstacles que racontre la vision, on divise le tissu de l'ague foliacé en lamelles membraneum. Aux mouvements dont nous avons pré ci-dessus, s'en joindront nécessaiment d'autres, qui paraîtront plus inines, quoique étant encore plus artificiels que les premiers; car le liquide qui secoule des cellules éventrées, celui qui s'écoule des orifices des interstices, l'eau magnetaria porte-objet qui rentre dans les intermices et dans les cellules béantes, pour y Implacer l'air qui s'en échappe ou la séve 🕶 s'en écoule, présenteront les signes les seins contestables d'un mouvement cirmaloire, qui pourtant ne sera rien moins 🏲 l'esset organique de la circulation; squad tout rentrera dans le repos, et pe tontes les surfaces se seront mises au il suffira de la plus légère incliion du porte-objet, et du plus léger <sup>malement</sup> du plan sur lequel repose le roccope, pour que ce genre de circuios reprenne son cours.

1294. Ces notions paraîtront tellement malaires, tellement conformes aux es les plus ordinaires du sens com-, qu'on aura de la peine à croire que 🖿 personne ait pu être dupe d'illu-🖿 🗠 🗠 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 🖿 Madémique est encore exposée tous les de couronner des méprises de ce genre. Bavons longuement répété les obser-🖦 que depuis près de dix ans on a iées pour ou contre les théories rela-Di la circulation de ce qu'on a désigné le nom de latex; nous n'en avons Here pas trouvé une seule qui ne soit hée de l'une ou de l'autre des illuque nous venons de signaler plus i et nous sommes moins étonné de ressement qu'a montré une section **Pétente à couronner ces idées,** que persévérance que les auteurs ont mise à les soutenir et à les démontrer. Quelle fatalité porte donc les hommes à entasser les unes sur les autres des erreurs d'observation et de manipulation, pour démontrer une vérité déjà évidente par la théorie et l'analogie?

1295. REVUE CRITIQUE DES EXPÉRIENCES QUE LES. PHYSICIENS ONT PUBLIÉES, SUR LES CAUSES ET LE MÉCANISME DE L'ASCENSION DE LA sive. Les auteurs qui se sont livrés à ces sortes de recherches appartiennent à l'époque où l'on ne jugeait des phénomènes organiques que par des expériences en grand; mais du moins ils observaient avec précision, et n'imaginaient pas au lieu d'observer. Aussi les faits qu'ils énoncent ne sauraient être suspects d'inexactitude, alors même que les inductions qu'ils en tirent devront être considérées comme erronées. Opérant presque toujours en physiologie sur des masses, comme ils opéraient en physique, ils étaient enclins à ne voir l'explication des phénomènes que dans la mécanique, sans trop tenir compte de la vitalité qui réside tout entière dans une molécule organisée; et ils ont été ainsi amenés à prendre l'effet pour la cause, le mouvement imprimé pour le mobile.

1296. Dès qu'il fut démontré qu'un liquide, qu'on a désigné sous le nom de séve, monte et descend à travers le tissu interne d'un végétal, comme le sang circule dans l'intérieur de l'animal, on dut être porté à rechercher la route que suit cette circulation ascendante et descendante. Les uns pensèrent que la séve monte par la moelle, les autres par l'écorce ; et le procès restait pendant saute de preuves directes. Pour décider cette question de vascularité, la première pensée qui se présenta à l'esprit des observateurs, fut de recourir au procédé des injections colorées, qui, chez les animaux, tracent si bien la route et les circuits des vaisseaux. Magnol, Sarrabat, Duhamel, Bonnet, Hill, Mustel enfin [1], se sont li-

<sup>[1]</sup> Voyez nos observations relatives à ce sujet, dans le Bulletin universal des Sciences et de l'Industrie, Sur les Lenticalles, 2º sect., mai 1826.

vrés à ces sortes de recherches et sont arrivés à des résultats analogues, que nous allons apprécier.

1297. La matière colorante à laquelle ils se sont arrêtés, est la cochenille, de préférence à l'encre, qui désorganise les tissus, et à toute autre substance végétale susceptible de s'altérer. Le procédé consiste à tenir l'organe du végétal plongé dans une solution aqueuse de cette substance, et à examiner ensuite, par l'anatomie en grand, jusqu'à quel point et par quelle direction la liqueur colorée s'est insinuée dans le tissu. Les auteurs ne pouvaient, à cette époque, avoir l'idée de faire entrer dans leurs expérimentations des considérations d'un ordre plus élevé.

1296. Ils ont reconnu, de cette manière, 1º que la matière colorante ne pénètre ni par l'écorce, hi par la moelle, mais tonjours par le corps ligneux, soit que l'on plonge dans l'injection les végétaux munis de leurs racines, ou seulement la base d'une branche détachée de la tige; 2º que la liqueur colorante ne passe jamais ni à travers les feuilles, ni à travers l'écorce; 3º qu'elle monte dans le ligneux par l'amputation, quelque bout de la branche que l'eau colorante ne pénètre pas même par la cicatrice du bourgeon fraîchement enlevé.

1259. Or, ces résultats, avec quelque précision qu'ils aient été obtenus, et en les admettant comme rigoureusement vrais, ne représentent aucunement les phénomènes de la nature, et tiennent à des causes tout à fait artificielles, à des causes entièrement mécaniques.

1500. Les liqueurs colorées ne s'insinuent dans le végétal que par l'orifice béant des tubes capillaires; il faut une amputation pour leur pratiquer un passage. Voilà pourquoi elles ne pénètrent ni par les seuilles adhérant à la tige, et recouvertes de leur épiderme protecteur et impersoré; voilà pourquoi elles ne sauraient pénètrer, ni par l'écorce jeune, que protége également un épiderme, ni par l'écorce vieillie qui est le résultat de l'ag-

glutination de toutes les écoros succesivement épuisées, lesquelles viennent s'appliquer, se coller les unes contre les autres, comme des feuilles d'un métalprimitivement poreux, qui aurait passé au laminoir, et qui aurait ainei essaé teus ses intérstices. L'écorce, de quelque dus qu'elle soit, ne laisse donc rien passer, parce qu'elle n'offre jamais le moistre orifice qui communique avec les milien ambiants; à quelque âge qu'en l'observe elle ne laisse rien monter par ses anpu tations; car, viville, elle est désorgant sée et par conséquent privée de celule de vaisseaux et d'interstices capables d livrer passage à une circulation soit m turelle , soit artificielle ; jeune , elle i laisse rien monter, car elle ne possi que des cellules inscrites dans une sphét et jamais la moindre cellule plus allong que les autres, et élaborant un suc sevel c'est une couche de cellules homogét reconvertes d'une couche épidermique adhère sur tous les points aux cellules

1501. Par les racines intègres, auci fiqueur colorante ne saurait entrer. Ci qui ont remarqué le contraire n'ont fait attention que lorsqu'on arrache sol une plante, les racines cassent pl que toutes par leurs extrémités plus moins ramifiées; que si on les plong cet état dans les liqueurs colorantes, cension de celles-ci dans l'intérieur dut se fait, par l'amputation, et non pe surface externe de la racine, et nos leur écorce. Ce cas rentre donc dans des tiges, dont nous venons de nou cuper. Que si, au contraire, on cher étudier ce phénomène par la germina le seul procédé qui permette d'obs le phénomène à l'abri de toutes les sel de méprises, on reconnaît qu'aucui queur colorante ne pénètre dans l rieur de la racine, soit par sa surfaci ticale, soit par son extrémité, tant qu continue à se développer, et que, pa séquent, nul genre d'altération n'en dommagé les tissus. Mais la colo pénètre sur-le-champ par la moindi Întion de continuité qu'on pratique périphérie; aussi la coisse qui te

telle jeuné recine, surturit les racines qui se développent dans l'enu (810), se algetelle seale sur celles dont rien ablère l'organisation. Que si l'un tient la racine plongée dans un milieu délétère, tel que l'encre, il survient une désorganisation des tiesus, qui ouvre diverses issues à futeduction du liquide colorant; mais on derre alors une circonstance qui achève à discourse que les liqueurs colorantes » pénètrent pas dans l'intérieur de la ncine par sa surface corticale; car la diorganisation commence juste où nous madit que s'opérait l'organisation, juste a foyer du développement, c'est-à-dire dus l'extrémité gemmaire de la racine 600). Cente entrémité noircit, se désa-Pge, se délite en matière pultacée; et 🖚 se détachant, soit spontanément, soit praite d'un accident, elle met l'organiation interne des tissus non encore attaen contact avec le liquide ambiant, y pénètre par tous les orifices béants e celules vasculaires et des interstices. 1502. En conséquence, l'introduction liquides colorants dans l'intérieur des 4 he représenté nullement le mode Kles surfaces radiculaires introduisent liquide de la séve. La nature n'opère pas 🎮 🗪 procédés grossiers ; elle ne prend tout ce qui se présente dans un milieu Biant; elle fait, en s'imbibant d'eau, epète de triage, et ce qu'elle adie moins et ce qu'elle n'admet jadans cette opération éclectique, ce les molécules colorantes dont nous phisons à envelopper la végétation ; i qu'à la faveur d'une amputation, il eu de matières colorantes où autres qui Prissent s'introduire assez avant dans leieur des tissus. Nous avons vu , en tat du Chara (600), que l'eau qui est Ne par le tube n'y rentre qu'en déht, sur sa surface extérieure, le car-🌬 de chaux qu'elle ténait en dissolu-Plaide de son acide carbonique; or, 🏲 d'ane injection artificielle , le cardechaux et les sèls de toute autre le s'introduisent, même alors qu'ils <sup>R</sup>que t**enus en sus**pension dans l'eau. 36. C'est faute d'avoir conçu l'orga-

nisation intime des tissus végétanx, qu'on a trouvé l'analogue d'un phénomène dans les suites d'un accident, et qu'en a cherché à expliquer tous se que les fonctions ont de plus délicat par es que le mécanisme de la manipulation peut effrir de plus grossier. Si nous réportens notre esprit sur les démonstrations anatomiques que nous avons données des tissus, dans la deuxième partie (499), nous n'aurons pas de peine à réduire à leur juste valeur les expériences par les liqueurs colorantes.

1504. Nous avons établi que tout organe était une vésicule close et imperforée, dans le sein de laquelle se développent, et par la continuation indéfinie de ce même mécanisme, des vésicules, dont les unes s'élancent, comme d'un seul jet, de toute la longüeur ou la largeur de l'organe, et dont les autres, engendrant plus vite qu'elles ne se développent, finissent par former une somme de cellules si nombreuses, que chacane d'elles occupe moins d'espace que les cellules qui se sont plus allongées. Lorsque neus examinons l'organisation de ce tissu par nos procédés de mutilation, les cellules dont toute la périphérie se trouve dans le champ visuel conservent le nom de cellules ; les autres prennent le nom de valsseaux, surtout quand la section transversale de leur tube nous permet d'en voir couler le flauide séveux. Mais, avons-nous ajouté, entre ces cellules de deux sortes se pratiquent des interstices, que laisse à la elreulation. l'agglutination des parois de deux cellules congénères ou contigués. Ces intéretices forment un réseau dont les mailles affectent les mêmes configurations que le plan de chaque cellule. En conséquence, les interstices des cellules vasculaires offriront des tubes parallèles à ces cellules, et aussi longs qu'elles; et jugez de leur longueur dans un entre-nœud qui à pris le développement du tronc (875); car le développement en longueur des organes vasculaires n'est limité que par le cul-de-sac de l'entre-nœud, et, par conséquent, que par l'articulation qui résulte de l'agglutination bout à bout de deux entre-nœuds.

1305. Que résultera-t-il donc lorsqu'on plongera dans un liquide coloré un organe quelconque (rameau, racine, tronc, tigelle) après qu'on l'aura coupé transversalement sur un point quelconque de sa longueur? La tranche amputée offrira autant d'orifices béants qu'elle intéressera d'interstices longitudinaux et de cellules, soit allongées, soit polyèdres; l'eau ambiante, avec les molécules les plus grossières qu'elle est susceptible de tenir en suspension, tendra à envahir toutes les cavités, si elles sont vides, ou à se mêler à la substance qui les occupe déjà; or, ces cavités peuvent se trouver pleines ou d'air ou d'un liquide, l'air envahissant les cellules, de quelque forme et de quelque longueur qu'elles soient, une sois épuisées et qu'elles cessent d'élaborer, et l'air étant dans le cas de circuler, soit simultanément, soit successivement avec l'eau chargée de sels qui circule dans les interstices. Si l'air a envahi une cellule vasculaire, l'eau ambiante l'y refoulera, comme dans un tube barométrique, jusqu'à ce qu'elle l'ait dissous ou combiné avec les substances qu'elle charrie, ou que la végétation l'ait absorbé; dans ce cas, la cellule laissera pénétrer dans toute sa longueur le liquide coloré. Si la cellule vasculaire est remplie d'un liquide séveux, la difficulté qu'éprouvera le liquide colorant, pour pénétrer dans la cavité, dépendra de la concentration de la substance séveuse, de sa viscosité et de sa plus ou moins grande miscibilité à l'eau : c'est ce qui fait qu'à l'observation microscopique on trouve rarement la liqueur colorante dans un vaisseau séveux; qu'elle ne pénètre pas, par exemple, dans les organes qui renferment la liqueur jaune du Chelidonium. Les interstices opposeront moins d'obstacles à son invasion, parce que l'air qui aura pu les envahir, refoulé par l'ascension du liquide coloré, s'échappera plus facilement par le réseau avec lequel communique l'interstice; et que s'il est rempli d'eau, celle-ci ne tardera pas à se colorer de proche en proche par son contact avec le liquide coloré, dans le cas où la végétation n'aurait pas assez d'activité pour l'absorber, par l'aspiration des membranes. On si, au contraire, cette absorption est n pide, la matière colorante qui se trouver arrêtée au passage, tapissera de plus e plus la surface de l'interstice, dans lequ le liquide coloré est si énergiquement a tiré: or, la moindre parcelle de matiès colorante a suffi quelquefois pour obstru une ramification accessoire des interstice et il se rencontrera telle de ces ramific tions si ténues, qu'une molécule coloré à peine mesurable au microscope, suffi tels sont les interstices des cellules poly dres, surtout de dernière formation. I que ce petit obstacle aura pris position, fera dès ce moment l'office de filtre, à t vers lequel l'eau incolore passera seule; l'introduction et l'ascension du liquide c tinuera indéfiniment peut-être, sans k ser aucune trace nouvelle de son passa

1306. Or donc, si l'on fait des ex riences sur des tiges jeunes et herbacé la liqueur colorante ne pénétrera en parence, ni dans la portion corticale dans la portion centrale, parce que l'or nisation de l'une ou de l'autre ne se a pose que de cellules polyèdres, de trans hexagonales, dont les interstices sont exigus pour donner longtemps pas aux molécules colorées ; cependant, au croscope, on découvrira que la colora s'est glissée jusqu'à la hauteur au m d'un millimètre. Elle montera, au traire, bien plus haut, dans toutes les tions renfermant des cellules vasculai et des interstices longitudinaux d'un jet. Si l'on fait l'expérience sur une ligneuse, la matière colorante ne pénél pas dans l'écorce, parce que les cou ligneuses, en se pressant contre l'éco ont perdu toute leur vascularité inte tiale, et ne forment plus qu'une se composée de membranes aplaties egg nées entre elles, sans la moindre soli de continuité. La moelle intérieur laissera pas pénétrer bien haut la ma colorante, parce que ses interstice montent pas assez haut, et que leur mifications sont trop ténues. Mais, l'un comme dans l'autre cas, cela r guifiera nullement que le liquide, que

no passe ni dans l'écorce jeune ou desséchée, ni dans la moelle. L'eau avec laquelle on met en contact un organe pénètre dans tous les tissus : dans les tissus morts, par capillarité et par imbibition; dans les tissus vivants, par aspiration; et pour s'en convaincre, on n'a que faire de substances colorantes; il saffit d'observer l'imbibition ; placez dans l'au la base seule d'une tige amputée, soit berbacée, soit ligneuse, tous les organes folacés qui ne sont pas frappés de mort, mais qui commencent à languir, reprendront kur végétation et leur port ordinaire , les bourgeons s'ouvriront, les fleurs s'épamuiront. Donc l'eau de la base pénètre juqu'au sommet de la tige, et cela que la tige soit articulée ou d'un seul jet.

1307. Les articulations qui forment un ebstacle insurmontable aux injections colorées, n'en opposent aucun à l'eau néconire à la végétation. L'entre-nœud spérieur la soutire par aspiration à l'entre-nœud inférieur; mais, en la soutirant, il choisit, dans les substances qu'elle dissout, celles qui conviennent à sa végétabea, et abandonne les autres, qui, par imile de ce triage, se cristallisent sou-Reat sur la paroi externe [1], comme les debilances colorantes s'y arrêtent. Aussi, imis vous ne verrez passer la liqueur colorée, de la tige amputée dans le ra-🌬 na près du rameau que vous coupiez la tige; car le rameau est empâté sur la 📭 par une articulation (991).

1308. Les physiciens se sont livrés à un tre genre de recherches sur la force et vitese de la séve. Hales est celui qui a mé les expériences avec le plus de médet de persévérance; mais, poursuites sous l'influence des idées physiologies qui dominaient alors, elles ont donné nombres, comme les précédentes maient des faits, et pas une seule loi. Miles luta la tranche transversale de la d'un Poirier dans l'extrémité d'un et de verre rempli d'eau, dont l'extréminérieure plongeait dans une cuvette

de mercure, soumise à la pression atmosphérique. En six minutes le mercure de la cuvette s'éleva à huit pouces dans le tube de verre; la racine avait donc absorbé un volume d'eau égal au volume du mercure introduit dans le tube.

Mais cette expérience ne fait que substituer un nombre à un fait connu; et le nombre est tellement inconstant qu'on ne le rencontrera pas une seule fois peutêtre sur cent expériences de ce genre. En esset, l'expérience doit varier en raison de la saison et de l'élévation de température, en raison de l'âge du végétal, de l'énergie de sa végétation, de ses caractères génériques et de son essence spécifique; en raison du sol qu'il habite, et enfin en raison du volume et de la longueur de la racine que l'on soumet à ce genre d'observation ; toutes circonstances qui sont capables de rendre l'absorption de l'eau plus considérable, et par conséquent son ascension plus rapide. Or, nul observateur, ni Hales, ni ceux qui en ont répété les expériences, n'ont cherché à tenir compte de ces données; ils se sont contentés d'enregistrer les résultats, qui ont tous fourni des nombres différents.

On a trouvé que les branches d'arbre, détachées de leur tronc, élèvent l'eau à l'instar des racines, ce qui est conforme à la théorie, quelle que soit l'extrémité de la branche que l'on tienne renversée et lutée avec le tube de verre; une branche, en effet, est devenue racine (477), et elle est susceptible de végéter par tous les bouts. Mais on a trouvé que tantôt le Pommier élevait le mercure à cinq pouces et un quart, en une demi-heure; que tantôt il l'élevait à douze pouces en sept minutes; que les branches de la Vigne l'élevaient à quatre pouces le premier jour, et à deux pouces seulement le second.

1309. Les expériences de Hales sur la force de la séve offrent plus d'intérêt que les précédentes. Ayant adapté un tube barométrique à un chicot de Vigne de sept pouces de longueur, l'eau qui sortait du chicot s'éleva dans le tube à vingt et un pieds. Une autre fois, l'eau éleva le mercure dans le tube à trente-huit pouces,

[1] Houseau Système de Chimie organ., p. 516.

ce qui équivant à environ quarante-trois pieds trois pouces d'eau.

1510. Malgré la variation des nombres, cette expérience achève de démontrer que l'ascension de la séve ne doit point s'expliquer d'une manière mécanique; que nous ne saurions la représenter par des procédés artificiels, et que la capillarité me joue dans ce phénomène qu'un rôle secondaire. Ces grands effets sont la somme de l'action de bien petites causes; mais la puissance de la vapeur est-elle la somme d'effets plus considérables? La cellule organisée n'est-elle pas supérieure en action et en dimension à la vésicule vaporisée? Quoi d'étonnant donc que l'action réunie de vésicules mesurables au microscope puisse élever l'eau à denx atmosphères, quand la molécule incommensurable de la vapeur égale la pression de plusieurs atmosphères? Or, les cellules organisées agiesent ici par une espèce de vaporisation. En effet, nous avons démontré (600) que chacune d'elles, si petite qu'elle soit, a la propriété 1º d'aspirer les liquides nécessaires à son élaboration, de les condenser dans son sein, en les organisant en tissus, et d'aspirer les gaz, en les condensant dans son sein en liquides, 2º d'expirer au dehors de sa substance les gaz et les liquides dont elle s'est assimilé les éléments nécessaires à son organisation. Or, cette double fonction ne saurait s'exercer sans produire des effets analogues à celui de la vapeur et à celui du vide. Quand une cellule aspire, elle produit le vide, et le liquide monte; la cellule suivante aspire à son tour, et le liquide monte jusqu'à elle; de petite cellule en petite cellule, il n'est pas de hauteur possible à laquelle la séve ne puisse monter par ce mécanisme; et cette ascension, en apparence contraire aux lois hydrauliques, rentre ainsi dans leurs phénomènes les plus simples. Quand on pense que l'aspiration d'un seul piston est capable d'élever une colonne d'eau à trentedeux pieds, il ne doit pas paraître extraordinaire qu'une petite cellule soit capable, par son aspiration, d'élever une colonne capillaire d'eau à la hauteur d'une

fraction quelconque de la ligne; ór, cela suffit pour que l'eau aspirée par la racine puisse parvenir jusqu'à la cime du plus haut cedre du Liban; chacune de ces petites cellules, en effet, peut être consi dérée et comme une pompe aspirante, et comme un réservoir, dans lequel la cellule suivante vient aspirer à son tour liquide, dont elle va devenir, à son tour comme une espèce de réservoir, en le re tenant soit dans son sein, par le seul obstacle de ses parois, soit autour de se parois, et dans la capacité des interstices par la constance de son aspiration.

A la force d'aspiration, se joint la forc d'expiration; car l'expulsion soulève ! que l'aspiration avait attiré; et l'expu sion ne saurait avoir heu sans un équ valent d'évaporation et d'expansion; i chaque vésicule peut être assimilée à u chaudière génératrice de vapeurs. Un se exemple dépouillera cette similitude l'étrangeté que lui prête la différence d dimensions. Il est certain que chaque p tite vésicule absorbe l'acide carboniq de l'atmosphère, dont elle s'assimile carbone; or, l'acide carbonique 60 composé de 1 volume de vapeur de c bone et de 1 volume d'oxygène condens en un seul, il s'ensuit que lorsque la vi cule se sera assimilé le volume de carbo elle possédera de trop le même volus mais en oxygène seulement, que l'inti duction d'un nouveau volume d'acide c bonique tendra à expulser au-dehors; volume d'oxygène s'échappera, sous for de gaz, et viendra exercer d'autant, d les interstices, sa pression barométriq Sous le rapport de l'ascension et de la culation des liquides, le végétal peut ! considéré comme une série indéfinie pompes foulantes et aspirantes à la fe et comme une série d'organes générale de gaz et de vapeurs.

Mais quel est le mécanisme qui com nique à des infiniment petits cette dou propriété? C'est leur structure, c'est l mode de cristallisation vésiculaire, d leur organisation, que nous avons d dune par le mot de vitalité. Il est, en el dans la nature, une combinaison s tanée du turbone, qui engendre un ordre ipartée puistants phénomènes : c'est celle du turbone et de l'eau, d'où résulte la molécule organique; de même qu'il est dans la sature un simple contact capable de déterminer les plus rapides courants, de brûler le diamant comme une paille, et d'engendrer la fondre; c'est le simple contact de deux métautx de nom contraire, la somme des effets étant toujours en raima de la somme des surfaces.

1311. Les cellules végétales perdent de ker puissance d'aspiration, en perdant de leur puissance de végétation; toutes les influences qui augmentent l'énergie de hne augmentent l'énergie de l'autre ; bales celles qui affaiblissent l'énergie de inc affaiblissent l'énergie de l'autre; la tére circulera et s'élèvera plus vite en été p'en hiver, le jour que la nuit, au soleil M'i l'ombre; ajoutez à cet effet celui de a condensation et de la dilatation des limiles. Aussi une entaille pratiquée dans falérieur d'un tronc fournira plus de li-Pide à l'ombre qu'au soleil, la nuit que le or, son-sculement parce qu'à la lumière la cellules élaborent avec plus d'énergie, mis encore parce que pendant la nuit le quide est plus condensé.

1512. Puisque chaque cellule, après mir upiré le liquide, a la propriété de l'apiter, le végétal qui n'est, en définihe, qu'un grand organe cellulaire, doit the l'eau par toute sa surface externe, 🗮 le tout doit jouir des propriétés de la partie. Cette exhalation invisible est granment appréciable : tout le monde sait let l'extrémité amputée ne plonge pas 🖦 l'eau, ne tarde pas à se faner et finit 🏲 🏍 dessécher, alors même qu'on aurait ha précaution de mastiquer la surface Putée; et cet effet est d'autant plus rade que le rameau est exposé à une lure plus intense, et que l'air ambiant plus sec. Les végétaux transpirent e les animaux, car la substance orque qui forme les tissus est aussi perhble chez les uns que chez les autres; le organes des uns et des autres ne maient s'assimiler les molécules d'un liquide nourricler sans être doués de la faculté d'éliminer les liquides superflus; l'une des deux fonctions étant la conséquence nécessaire, le contre-coup de l'autre.

1315. De ce que la transpiration est une élimination, il s'ensuit que l'eau exhalée doit être plus pure que l'eau aspirée; mais surtout de ce que cette exhalation a lieu par la vaporisation du liquide, il s'ensuit que l'eau exhalée, si elle est encore chargée de quelques principes, ne peut l'être que de principes volatils ou gazeux, parmi lesquels les substances odorantes et ammoniacales jouent le plus grand rôle. Cette eau est une sueur.

1314. Quant à la quantité exhalée pendant un espace de temps donné, elle doit varier selon l'espèce de végétal, selon l'âge de la plante, la saison, l'époque de la journée à laquelle a lieu l'observation, et une foule de circonstances étrangères ou inhérentes au mode d'expérimentation. Aussi voyons-nous que les nombres obtenus par les physiciens qui se sont occupés de ce sujet, varient dans les limites les plus grandes. D'après Hales, un Hélianthe de trois pieds de haut perdit une quantité movenne de vingt onces par jour ; un Chou ne perdit que dix-neuf onces. D'après Plenk, une tige de Maïs exhale sept onces d'eau par jour ; un Chou, vingt-trois onces; le Cornouiller, une once trois gros.

1315. On a avancé que cette exhalation se fait par les stomates; cette assertion n'a pas le moindre fondement : il est des feuilles qui n'ossrent des stomates que sur une surface; qu'on revête cette surface d'une couche de vernis, et l'exhalation se fera tout aussi bien par l'autre. Sans doute, il est des surfaces qui exhalent plus que d'autres; mais cela tient à leur position et à la structure spéciale de leurs tissus, et non à la présence on à l'absence des stomates, organes accessoires et impersorés comme le reste du tissu.

1516. Les plantes aquatiques exhalent plus vite, et se dessèchent plus rapidement que les autres. On a prétendu que les organes de ces plantes manquent de l'épiderme, ou, pour me servir de l'ex-

pression employée, de la cuticule, dont sont revêtues les feuilles qui végètent dans les airs. C'est encore une induction hasardée sur une erreur d'observation. Les feuilles aquatiques ne sont pas, sous ce rapport, autrement organisées que les feuilles terrestres; elles offrent seulement à la dissection une plus grande adhérence, leur épiderme s'enlève moins facilement. Elles se dessèchent plus vite que les autres, parce que leur tissu renferme plus d'eau que les autres, à égalité de volume et de poids, et que, par conséquent, leur charpente, consistant en moins de pièces, s'affaisse plus facilement quand elle n'élabore plus; du reste, deux tissus de même volume étant donnés, mais l'un offrant des cavités plus grandes que l'autre ; si ces cavités sont remplies d'eau, le tissu du premier exhalera plus que celui du second, en ne tenant compte que de la capillarité, qui retiendra plus longtemps le liquide dans le second que dans le premier. Or, les interstices et les lacunes sont immenses dans les pétioles, les articulations et même les nervures des seuilles des plantes aquatiques.

#### 3º INFLUENCE DE L'AIR SUR LA VÉGÉTATION.

1317. De même que les animaux, les végétaux ne sauraient vivre privés d'air atmosphérique. Dans le vide, toute végétation cesse pour les végétaux aériens; comme, dans l'eau, toute végétation cesse pour les plantes aquatiques, des que l'air que l'eau renferme se trouve épuisé. Les plantes ont donc une respiration, puisqu'elles périssent par asphyxie. Ce fait est incontestable; mais le phénomène, malgré les nombreuses expériences dont il a été l'objet, est encore inexpliqué à l'égard de l'un et de l'autre règne; l'étude doit en être reprise sur d'autres bases, et en suivant des méthodes plus rationnelles, surtout (idée à laquelle on n'a jamais pensé) en tenant compte de toutes les causes de perturbation qui peuvent émaner de la manipulation et du mode d'expérimentation même.

1318. Priestley est le premier qui ait

appelé l'attention des savants sur les ré sultats du phénomène de la respiration des plantes; il observa, en effet, que le feuilles exposées sous l'eau à la lumièr solaire, avaient la propriété de dégage des bulles de gaz oxygène, et d'amélion l'air vicié (c'est l'expression du temp par la combustion des bougies et la re piration des animaux, ce que nous trado rions aujourd'hui par les mots : aspin *l'air acide carbonique* provenant de la coa bustion des bougies et de la respiration des animaux. C'est là le résultat auqu arriva Sennebier, en exposant des seuill fraîches à l'ombre et au soleil, dans l'eau légèrement imprégnée d'acide carb nique; au soleil, elles dégagèrent du s oxygène, et le dégagement dura tant qu resta de l'acide carbonique dans l'eau l'ombre, elles ne dégagèrent rien. logi hous répéta et confirma ces expérience Théodore de Saussure les varia de divi ses manières, mais sans ajouter réellem une loi de plus à celle que l'on vensit découvrir, savoir, que les tissus herba absorbent l'acide carbonique de l'air mosphérique au soleil, qu'ils s'en assi lent le carbone, et rejettent l'oxygène qu' ont éliminé ; enfin qu'au soleil aucun au tissu privé de la substance verte ne p de cette propriété; que le tronc, les cines, les Lichens, les Champignons, exemple, sont sans action au soleil l'acide carbonique.

1319. Avant de discuter les autres sultats obtenus par les expérimentateu nous allons établir quelques princident on n'a jamais tenu compte dans sortes de recherches; ils peuvent s nous donner la clef de certaines and lies, et nous tracer une route nouvelle éliminant les causes d'erreur qui s'of sent à la solution du problème.

1320. 1º L'air atmosphérique pénètr végétaux et les animaux, jusqu'à ce la portion absorbée soit mise en équil avec la portion ambiante; toutes leur vités en sont remplies; dans leurs cell et leurs interstices, dans leurs fruits siculeux, tout ce qui n'est pas liquide de l'air, que l'on peut recueillir par la p

sion on en saisant le vide. Que l'on déchire sous l'eau ordinaire un végétal d'un tiss spongieux, à longs interstices (pl. 4, fg. 5), et que l'on en observe au microscope un fragment à interstices remplis d'air, en ayant soin de ne point le sortir de la couche d'esu qui le recouvre, de maière que l'air extérieur n'ait aucun aoyen de s'introduire dans la capacité de en tabes naturels; si ensuite on place des petits morceaux de phosphore à chaque extrémité des tubes, on ne manquera pu de voir diminuer, sous ses yeux, la legueur de la colonne noire, qui indique h présence de l'air; et lorsqu'elle restera stationnaire, on s'assurera qu'elle a dimimé environ d'un cinquième : l'eau de than me fera subir aucune diminution aux quire autres cinquièmes, qui, par conséquest, pourront être considérés comme de l'asote, que le phosphore a dépouillé de son oxygène ; le gaz renfermé dans la apacité de ce petit cylindre était donc de Par atmosphérique.

1521. 20 Or, qu'arrivera-t-il si vous teaez ce végétal plongé dans une atmo-Phère artificielle, dont les éléments et les Proportions ne soient plus analogues à en de l'air qui pénètre les tissus; par temple, si vous places un végétal sortant 📤 l'air atmosphérique, dans une atmo-Mère uniquement formée d'azote? En eta de la loi de l'équilibre qui a fait pé-Mirer l'air extérieur dans le végétal, l'air 🌬 emé dans le végétal viendra modifier Pir nouveau qui l'entoure, et lui rendre qui lui manque, c'est-à-dire de l'oxy-🔤 ; bientôt l'atmosphère artificielle se havera combinée à une quantité d'oxyresfermé dans le tissu même, et l'é-Pibre se trouvera rétabli. Ce serait donc interpréter le phénomène que de voir, 🛰 ce phénomène d'équilibre, un phénole spécial de respiration végétale.

1822. 3º Placez maintenant un végétal vé à l'air atmosphérique, dans du gaz gène pur; le végétal, par suite des les lois de l'équilibre des fluides, exera de l'azote qu'il remplacera par une bité égale d'oxygène ambiant. Si c'est dans l'acide carbonique, le végétal exhalera une portion plus ou moins considérable de son air atmosphérique, et ainsi de suite à l'égard de tous les gaz.

1323. 4° Dans une atmosphère artificielle, la végétation ne tardera pas à donner des signes de désorganisation; or, la désorganisation, qui commence juste où l'organisatiou finit, a ses produits spéciaux qui ne manqueront pas de se joindre, à leur tour, à l'atmosphère artificielle, à s'équilibrer avec le fluide ambiant.

1524. Mais l'atmosphère peut devenir spontanément artificielle, quelques instants après que l'on a soumis le végétal à l'expérience sous les récipients; car les gaz qu'exhalera le végétal, quoique d'une manière normale, finiront par réagir sur lui, faute de pouvoir se répandre, s'utiliser et se neutraliser dans la nature.

1325. 5º Toute plante, en changeant de milieu, cesse d'élaborer d'une manière normale; elle languit jusqu'à ce qu'elle soit acclimatée; elle dépérit dès qu'elle n'est point destinée à s'acclimater, c'est-àdire que dès le commencement elle donne des produits qui ne sont pas les produits naturels de sa végétation. Toutes les fois, par exemple, que vous chercherez à recueillir les produits gazeux d'une plante terrestre sous une cloche de verre exposée au soleil, et par le moyen d'une couche la moins épaisse d'eau, non-seulement vous modifierez, vous tourmenterez sa végétation par l'atmosphère humide qui la comprimera de toutes parts, mais encore toutes les parties du végétal qui seront en contact immédiat avec le liquide, surtout les portions corticales qui ont fait leur temps, tourneront à la décomposition putride, qui ne saurait avoir lieu sans un dégagement considérable de gaz de toute sorte. Ainsi, toutes les expériences qui ont été faites avec de semblables procédés sont à reprendre, et leurs résultats ne sauraient représenter ce qui se passe dans la nature.

1326. 6° D'un autre côté, il est incontestable que l'écorce, le tronc, les parties desséchées ou décomposées de la plante réagissent sur l'air, surtout lorsqu'il est chargé d'un peu de gazoxygène, d'une tout autre manière que les surfaces herbacées. Or, si vous cherchez à étudier les produits de celles-ci, sous la cloche, où vous aurez déposé simultanément celles-là, il est évident que vous recueillerez les produits des unes et des autres; et comment alors faire la part de chacune en particulier?

1327. 7º Pour éviter toutes causes de perturbation et de confusion, il faudrait ne se servir que des plantes aquatiques de la structure la plus simple et la plus réduite; et nulle ne me paraît plus propre à ce genre de recherches que les lentilles d'eau (Lemna, pl. 15, fig. 7, 10), qui ne se composent que d'une feuille et d'une racine suspendue dans l'eau et ne touchant jamais à la vase. Ces plantes en miniature se reproduisent par leur neryure médiane, se propagent indéfiniment à la surface des eaux, à laquelle leur page inférieure reste constamment appliquée. Les résultats qu'on obtiendra, en plagant ces plantes lenticulaires sous le récipient. pourront être considérés comme appartenant en propre à la végétation de la portion berbacée.

1528. Les conserves pourraient être employées aux mêmes sins; mais, en général, il est dissicile de les obtenir à l'état de propreté qui est naturel à nos petites lentilles aquatiques; la vase et les débris en décomposition sont trop souvent arrêtés par le seutre de leurs longs filaments, pour qu'il ne leur en reste pas toujours des traces appréciables.

1539. 8º Après avoir obtesu les produits de la végétation herbacée, on procédera à l'étude de la végétation radiculaire, en prenant toutes les précautions indiquées par la logique, c'est-à-dire en reproduisant autour d'elles les diverses circonstances sans lesquelles elles ne sauraient fonctionner d'une manière normale; la première de ces conditions, c'est l'absence de la lumière; et l'époque la plus favorable de la journée, c'est la nuit. Il serait ridicule, en effet, de vouloir juger de l'action d'un organe souterrain, par les effets que produirait sur luil'influence de la lumière.

1330. 9º Il est impossible de prévoir

d'avance de combien de manières on devra varier les expériences pour parvenir à évaluer les résultats obtenus; mais la rèck qui me semble capable à elle soule de servir de guide à l'expérimentateur, c'es d'observer le végétal lorsqu'il végète, e chacun de ses organes lorsqu'ils fonction nent réellement. Qu'on se propose, e effet, d'étudier l'influence de l'airsurus fongosité : les résultats seront faux, silla prend pour sujet de l'observation un Chan pignon entièrement développé, car la di composition suit de près le dévelope ment complet; ils le seront également, on les observe exposés à la lumière plongés dans l'eau, car dans ces deux u lieux, le développement de ces végétation s'arrête. On devra se servir d'un indivi encore emprisonné dans son volve (pl.) fig. 3), pourvu qu'on ait sain de l'obtes avec les débris sur lesquels il végète. M ici de nouvelles précautions deviendre indispensables; car ces débris en décomp sition ne manqueraient pas de mêler les produits a ceux que l'on a principaleme en vue d'obtenir ou d'évaluer.

1331. 10º Mais à la suite de toutes e précautions, un esprit observateur se ve farcé de pousser encore plus loin la pi cisjou de l'analyse; il ne manquera pas s'apercevoir, guidé par la nouvelle : thode, que la surface la plus circonsor à l'œil nu est composée en réalité d'u multitude d'organes hétérogènes, queis placés côte à côte les uns des autres; « restera convaincu que les phénomènes la vie doivent être étudiés dans le seis chacun d'eux en particulier, si l'on dés obtenir des résultats à l'abri de touter turbation, et dans leur expression la p simple. De telles expériences, du res sont de nature à être multipliées s exiger ni trop de frais, ni trop de tem Nous avons déjà vu (1320) que le mê interstice pout cumuler, sur le pertejet, les rôles d'organe et de récipient, q peut fournir et les produits et les moy d'en mesurer le volume. C'est une m velle branche de physique microscopique qui n'exige que la pile la plus légère el plus petita quantité de réactifs; et la p

ciés des nombres ne saurait manquer i des observations qu'on embrasse d'un sul coup d'œil, dont la durée est un insust, le champ un millimètre, et où rien d'étrages n'altère la pureté des produits.

1555. Les nombreuses expériences que mérment nos livres de chimie et de physiologie, ayant été poursuivies à l'aide due tost autre méthode, ou plutôt sans acma espèce de méthode, n'ont amené autre résultat que l'on puisse traduire par me femule. On en jugera par la critique isquelle neus allons les soumettre.

1323. 11º En général, les auteurs qui preciont à con expériences font usage du bain de mercure, qu'ils recouvrent in mijent renfermant l'air soit artifigel, sait atmosphérique, sur lequel ile se Propuent d'étudier l'effet de la végétation, le intreduisent les rameaux sous le récipient, en leur faisant traverser le bain de larcere par l'inflexion de leur tige; mais tene ils ent observé que le contact imactiat du mercure avec l'air est nuisible à h régétation, ils croient avoir paré à cet monvénient, en recouvrant le mercure fine couche d'eau, suffisante pour interwier le contact, mais pas assez épaisse por absorber des quantités notables de 🅦 🕼 on n'a pas observé que la plante Mole-même imprégnée de gaz atmosphé-🎮, qui tendent à se mettre sans cesse Bépilibre avec les gaz extérieurs, et à paper dans le vide , pour former aude la plante l'atmosphère qu'on lui 🌬. Les portions herbacées, qui plondans le mercure, laisseront donc per, non-seulement l'air qu'elles rment à l'instant de l'expérience, moore celui qui ne cesse de leur ar-Par la pertion de la tige exposée à streephérique, et par les racines qui se mélant continuellement avec Poure qu'il traverse, ne manquera Pésgir sur le végétal lui-même, et reabler les fonctions.

14. 12 Th. de Saussure plaça de manière deux Pervenches, l'une matmosphère d'air pur, et l'autre ma ágale quantité d'une atmosphère

composée d'un mélange de gaz azote, d'oxygène et d'acide carbonique; il laissa les deux appareils exposés pendant six jours de suite, depuis cinq heures du matin jusqu'à onse heures, aux rayons directs du seleil, affaiblis lorsqu'ils avaient trop d'intensité. Le septième jour, les plantes furent retirées; elles n'avaient subi, ni l'une ni l'autre, la moindre altération; leur atmosphère n'avait pas changé de volume; l'air atmosphérique n'avait rien perdu de sa pureté; l'air artificiel avait perdu tout son acide carbonique, et avait augmenté de la même quantité son azote et son oxygène. Sa composition avant l'expérience était :

4199 centimètres cubes de gaz azote;
1110 de gaz oxygêne;
451 de gaz acide
carbonique;

5746

Après l'expérience, au contraire, cet air, dont le volume n'avait pas varié, ne contenait plus que:

4538 centimètres cubes de gaz azote; 1408 de gaz oxygène;

5746

1335. Lette expérimentation n'ajoute rien de positif à ce que l'on savait déjà sur le rôle que joue l'acide carbonique; elle nous prouve seulement qu'il a été absorbé en totalité, et que sa place, dans le milieu ambiant, a été reprise par du gaz azote et du gaz oxygène; mais il est évident que pendant l'espace de six jours il s'est passé des phénomènes, il s'est fait des échanges et des transformations, dont la trace n'est nullement restée dans les produits observés le septième. Les phénomènes de la vie sont trop fugitifs, pour qu'on cherche à les accumuler ainsi, pendant un espace de temps aussi considérable. Les influences doivent être observées à l'instant où elles s'exercent; et l'influence du rayon solaire agit avec la rapidité de l'éclair ; c'est beaucoup trop encore que le retard d'une heure.

1536. De l'expérience de Saussure, on serait tenté de conclure que le dégagement d'une nouvelle quantité d'axote est

un effet normal de la végétation; car après les six jours de l'expérimentation, on trouve que la quantité de l'azote qui entrait dans la composition de l'air atmosphérique employé, a augmenté de 139 centimètres cubes. Or, si l'on observe qu'il s'est dégagé 292 centimètres cubes de gaz oxygène, et qu'on se rappelle ce que nous avons dit sur l'équilibre des fluides aériformes, on comprendra qu'une partie de l'azote de l'air renfermé dans la plante a dû en sortir, pour rétablir l'équilibre de l'air atmosphérique, que cette addition considérable d'oxygène venait de rompre. Il est vrai que cette quantité nouvelle d'azote ne complète pas les proportions voulues pour former tout à fait l'air atmosphérique, et que la quantité d'oxygène est trop forte; mais si l'on avait cherché à obtenir, par la machine pneumatique, l'air contenu dans la plante après l'observation, on n'aurait pas manqué de lui trouver exactement la même composition; l'oxygène devait y offrir le même excédant. Mais l'équilibre atomistique n'aurait pas manqué de se rétablir, au-dedans en même temps qu'au-dehors, si, pendant l'expérimentation, on avait eu soin d'introduire le complément d'azote, qui manque, pour représenter les proportions d'air atmosphérique. On aurait dit alors improprement que la plante avait aspiré de l'azote, par un esset exceptionnel de sa végétation.

1337. Quoi qu'il en soit, il est certain que cet excédant d'oxygène a dû produire, pendant la durée de l'expérience, sur la végétation, des perturbations de plus d'un genre, et qu'en conséquence cette expérience ne représente aucun phénomène en réalité.

1558. Quant à l'expérience par l'air atmosphérique pur, elle est tout aussi incomplète; car, ou bien la plante a coutinué à végéter sous le récipient; et alors elle tendrait à démontrer que le gaz acide carbonique n'est pas nécessaire à la végétation; ou bien elle est restée stationnaire; mais alors elle aurait dù se saner et viser à la décomposition. Mais l'une etl'autre considérations ont été également négligées par l'auteur.

1359. 15º A l'aide d'un autre ordre d'expériences, on a établi que, la nuit. les plantes rendent autant d'acide carbonique qu'elles en ont décomposé dans k jour. Il s'ensuivrait alors que le développement de la plante devrait s'en tenir i ses premières enveloppes, puisqu'il y au rait, entre les combinaisons et les décom positions du tissu, une oscillation qui dé truirait, la nuit, l'œuvre du jour. Mais it encore on n'a pris nullement soin de re chercher si l'expiration du gaz acide ca bonique, que l'on attribue à la végétation ne provient pas, au contraire, de la d composition des tissus qui ont fait le temps, des écorces et des diverses sa stances périspermatiques que possède les couches externes. Or, la plante moins élevée peut être riche en ces sor de tissus, et la mousse la plus petite sous ce rapport, son tronc et ses tim qui se décomposent. Soit donc une pla vivace, ou même annuelle, assez cow pour se prêter à l'expérimentation, supposons-la composée d'une tige effet lée, durcissant déjà en ligneux, desséch son écorce, et plus haut d'une some herbacée et jeune qui continue son de loppement. La partie herbacée absorb et décomposera le gaz acide carboniq mais la durée de son action expirera à l proche de la nuit, tandis que les prod de la décomposition des écorces, des sidus, tandis que les produits de la mentation des substances, qui se sacril au développement des tissus, prod toujours riches en acide carbonique dégageront jour et nuit, et beaucoup la nuit que le jour. Si l'on négligede la part de l'action spéciale de ces deu dres d'organes, on verra une oscilla là où l'on ne devrait voir qu'une de action; et l'on sera porté à admettre théorie qui rendrait la végétation int cable; car comment faire développe être organique, si du gaz acide carbos il ne lui reste jamais une parcelle de bone, élément indispensable à son or sation?

1640. 14° Sennebier ayant rempli récipients, l'un de gaz azote, et l'aut

gu hydrogène, introduisit, dans chacun deux, un rameau vert, dont la base trespait dans de l'eau saturée d'acide carbonique; il eut soin de changer tous les jours les rameaux, afin de prévenir la décomposition. Au bout de quarante-trois jours, il trouva, dans l'un et l'autre récipents, vingt-huit à trente centièmes de gaz aygéne; d'où il conclut que l'acide carbonique de l'eau dans laquelle plongeait h hase du rameau avait fourni cet oxyple. Or, 1º cette expérience ne reprémie nullement les effets naturels, puis-🏴 le végétal ne vivait plus dans une anophère ordinaire; 2º on a reproché à denebier le vice des procédés d'analyse det il s'est servi pour reconnaître les Produits gazeux; et il paraît probable que aquantité d'oxygène se trouvait moins brie; 5º mais enfin, en l'admettant telle Pauteur l'indique, rien ne démontre Pe l'oxygène provienne de l'acide carbo-🎮e, qui aurait passé par la tranche am-Mée du rameau, et serait venu se déimposer dans la sommité herbacée. On mit trouvé de l'oxygène dans l'un et ure récipient, alors même que l'extré-Midn rameau n'aurait pas été tenue le dans l'eau chargée d'acide carbo-📭; car l'oxygène de l'air emprisonné 🌬 🌬 mailles de la plante, en vertu de milibre des fluides, n'aurait pas mande se mêler à l'azote et à l'hydrogène

1841. 150 On a observé que l'azote, à de gas , n'est jamais absorbé par les Mes, soit pur, soit mêlé au gazoxygène 🖿 gaz acide carbonique. Cela n'est que comme cas particulier. Si vous 🎮 n végétal dans l'azote pur ou mé-. 🗦, le végétal ne dégagera ni n'absorh moindre parcelle d'azote, puisqu'il les voulues pour la combinaison de i y aura équilibre entre l'azote du et celui du dedans : mais on auert d'en conclure que l'azote atmoque est inutile à la combinaison des lances organisées, et que l'azote que re élémentaire en obtient provient Ammoniaque des engrais. Ce n'est pas PETSIOLOGIE VÉGÉTALE.

en observant l'influence de l'azote exclusivement sur les tissus herbacés qu'on arrivera à une solution exacte, mais en examinant son influence sur tous les tissus de la même plante, à tous les âges et dans toutes les conditions de la vie végétale. Lorsque nons voyons l'azote de l'air atmosphérique combiné avec l'hydrogène. d'un côté, en ammoniaque, et avec l'oxygène, de l'autre, en acide nitrique, par l'action scule des corps poreux, il scrait absurde de penser que dans les pores bien plus actifs de la végétation, et s'y trouvant sans cesse condensé et en contact avec l'eau et l'oxygène, il opposât une résistance opiniatre à toute combinaison.

1542. Que l'on fasse végéter des plantes dans une terre de sable de rivière, dépouillée, par les lavages, de tout ce qui pourrait être considéré comme engrais; et, à l'analyse, on leur trouvera presque tout autant d'asote qu'aux plantes de la même espèce et du même âge, qui auraient végété dans du terreau. Donc, l'azote de la végétation ne provient pas des engrais exclusivement, mais de l'azote atmosphérique en grande partie.

1343. 100 Th. de Saussure a placé des racines de jeunes marronniers en contact avec divers gaz; et il a vu que les individus dont les racines plongeaient dans des gaz privés d'oxygène libre, mouraient au bout de peu de jours, tandis que les racines envelopées d'air atmosphérique s'y conservaient, en diminuant la quantité du gaz oxygène qu'elles transformaient en acide carbonique. On peut objecter à ces expériences, qu'on ne doit pas juger de l'action des racines sur les gaz, par la manière dont elles se comportent, dans un milieu éclairé et qui ne convient point à leur nature ; détachées de la plante à laquelle elles appartiennent et de la terre à laquelle elles ont fixé leurs suçoirs, elles ne sont plus aptes qu'à se décomposer ; il est probable qu'observées plongées dans leur milieu, et tenant au tout dont elles font partie intégrante, elles absorbent tout aussi bien l'acide carbonique que les tissus herbacés, mais qu'elles ne l'absorbent que la nuit et dans l'obscurité.

L'abscurité, en effet, est le milieu hors duquel leur action végétative cesse, comme la lumière est le milieu hors duquel cesse la végétation herbacée. Une racine que l'on expose à l'air, fermente au lieu de végéter, et toute fermentation dégage de l'acide carbonique. Le fruit vert absorbe le gaz acide carbonique, car il continue sa végétation; le fruit mûr dégage de l'acide carbonique, car immédiatement après la maturité, il s'établit, entre les parties su-crées et les parties glutineuses, une fermentation alcoolique, si le fruit est placé dans des eiroonstances favorables.

1344. 174 Lorsqu'on cherche à faire l'application des résultats obtenus sous le récipient, aux phénomènes qu'on observe dans la nature, on trouve infailliblement que la dernière depnée est en contradietion avec l'une des précédentes; on trouve, par exemple, que, la nuit, le végétal absorbe de l'exygène et non de l'azete. En conséquence, les végétaux doivent vicier l'air, la nuit, en raison de leurs surfaces herbacées; ils doivent se dépouiller du gas nécessaire à la respiration, le rendre, enfin, asphyxiant. Par une autre série d'expériences, on a cru démontrer que le gaz azote de l'air est un gaz iperte dans la nature organisée, qu'il n'y joue qu'un rôle de remplissage, qu'il ne sert, eufin, qu'à diminuer l'intensité de l'action de l'oxygène en disséminant ses molécules dans un volume quatre fois plus grand d'un gaz sans action; d'où il devrait arriver que l'air d'une forêt ne devrait plus, pendant les belles puits de l'été, se composer que d'azote, et asphyxier par conséquent l'homme et les animaux. Or, qui n'a pas éprouvé exactement le contraire, et quel poëte n'a pas rendu hommage à la pureté de l'air de la nuit et de l'atmosphère du feuillage? On pourrait répondre à cette objection, qu'en vertu de la loi de l'équilibre des finides dont nous avons signalé l'importance dans les expériences de statique végétale et animale, l'azote, dépoullé de ses proportions d'exygène atmosphérique, rentrerait dans le sol, ou s'élèverait dans les régions supérieures de l'atmosphère. Mais, dans le premier

cas, il s'ensuivrait que, la nuit, l'air des souterrains sorait plus viclé que le jour, et que l'air de l'atmosphère serait plus raréfié la nuit que le jour, ce qui est contraire à toutes les observations; dans le second cas, il n'en resterait pas moins démontré qu'à une certaine époque de la nuit, et avant que ce mélange ait pu s'effectuer complétement, l'air atmosphérique d'une vaste forêt devrait présenter des proportions plus ou moins éloignées de celles que constate l'expérience, à quelqu heure du jour ou de la nuit qu'en y pro cède; en certains instants, on trouven plus de 79 centièmes d'azote, et mon de 21 centièmes d'oxygène; en certail instants de la nuit, en se sentirait suffi qué dans une forêt, et encore devantage plus tard, sur le haut d'une montagnep lée dont les forêts ecuperaient le pied; qui est contraire à l'expérience général

1345. 18º Encore une anomalie: feuilles minces, la nuit, absorbergient l'oxygène et dégageraient de l'acide d bonique, tandis que les feuilles grasses feraient qu'absorber de l'exygène. On quoi différent les feuilles qu'on des sous le nom de minces, d'avec les feul grasses? Les unes et les autres possed de la matière verte. Serait-ce que les [ mières ont un réseau vasculaire plus moins ligneux qui manque chez les aut Neuvelle raison d'expérimenter sur organes homogènes, et non sur des 🗪 d'organes de diverses structures. G l'on considère les feuilles comme org de même nature, et comme exerçant mêmes fonctions dans la végétation, il pas possible que les unes possèdent, ce rapport, des propriétés si différe des autres.

1546. 19° L'aspiration et l'expire d'un gaz sont des indications si per cises de leur combinaison organique le végétal, qu'il est aisé de conc qu'un gaz soit dégagé, par cela seul s'est opéré une combinaison de gaz blable avec le végétal. Donnens une ple qui dépouillera cette propositis ses formes paradoxales. Le tissu vé avons-noue dit, est pénétré, dans te

see heunes of tons see interstices, d'air strosphérique, d'air composé de 79 d'amte et de 21 d'oxygème. Or, supposons que l'une de ses surfaces s'assimile l'oxygine de l'air ambiant, qu'elle en unlève 10 parties et demie ; en vertu de l'équilire des fluides, l'air atmosphérique renfermé dans les lacumes et dans les intersisse de son tissu, rendra à l'air extériour cieq'et un quart de son oxygène. Mais seme ces deux opérations ne seront pas intantanées, que l'une succédera à l'aube, on fere la simple remarque que l'exygine est aspiré d'abord, et expiré ensuite ; el, d'un autre côté, comme l'air expiré en moindre volume que l'air aspiré espremier lieu, on traduira cee résultats perce mote : Le végétal absorbe de l'ocrin, dont il s'approprie une partie, et dont il rend l'autre par empiration; et cette foranie pourra ainei , avec teutes les apparences d'un fait démontré, se trouver tout à fait fausse.

1847. Risumens ces considérations; shuchens à préciser ce que nous cenrations de positif en physiologie preulatique, ce qu'il neue reste à découvrir, un traçons la marche à suivre dans des inlantigations aussi importantes:

h h la lamière solaire, les tissus herlatio [1] absorbent Pacido carbonique mé-🧺 à l'air atmosphérique, et qui rendan ce mélange pour environ quatre finitimes; ile s'en assimilent le carbone. 1 1 A la lumière solaire, les tissus d'une Monature, les tiesus necturnes, n'opèl pes de même ; ear ils sont expatriés ; momme ils jeuissent de la propriété Profiter pour leur propre compte, et conséquent de s'assimiler le carbone, le lequel la molécule organique ne sauit se former, et qui ile sent capables de der sans le secours d'aucun engrais, <sup>mi</sup> qu'ils possèdent la propriété d'aber l'acide carbonique atmosphérique, fels qu'ils sont replacés dans leurs conditions ordinaires; car aucun organe me doit être observé, sous ce rapport, que dans les conditions où il fonctionne.

5. Les organes végétaux, fonctionnant dans de telles conditions, doivent aspirer dans l'air tous les gaz qui rentrent dans la structure de leurs tissus, à l'exception de l'hydrogène qu'ils retrouvent dans l'eau qui circule à travers leurs cellules. Ils aspirent l'azote comme l'oxygène, puisque leurs lacunes sont remplies d'air atmosphérique, qui n'a pa leur parvenir que de l'atmosphère ambiante ; et comme ils consument beaucoup plus d'oxygène, de carbone et d'eau dans leur développement, que d'asote, qui n'entre que dans la composition du gluten et des sels ammoniacaux organiques, il s'ensuit qu'ils expirent rarement de l'azote, vu qu'ils n'en possèdent jamais en proportions plus fortes que l'oxygène, et que les pertes de l'oxygène organisé se réparent avec l'oxygène éliminé de l'acide carbonique que la plante absorbe.

4º Nos expériences de laboratoire ne sauraient représenter ce qui se passe dans la nature , à l'intérieur et à l'extérieur du végétal : à l'intérieur, car aucune étude n'a été encore dirigée sous ce rapport ; à l'extérieur, car à quelque heure du jour ou de la nuit que vous preniez l'air, qui forme l'atmosphère de la végétation de nos bois, vous lui trouveren, par l'analyse, dans tous les cae, la même composition; tandis que sous nos récipients, nous rencontrons des excédants considérables de l'un ou de l'autre des éléments, excédants qui, par leur présence, ne peuvent manquer de réagir sur le végétal lui-même, et en altérer les fonctions. L'équilibre s'établit dans la nature à l'instant même où il se dérange ; la terre que pénètre l'air, rend à l'atmosphère celui des gaz que la végétation lui soustrait ; les débris en décomposition, et peut-être même les carbonates terreux, toujours en vertu de l'é-

du prisme, jusqu'au jaune. Les feuilles colorées produisent, à la lumière solaire, les mêmes phénomènes que les feuilles vertes.

**37**\*

Nou estendons par tissus herbacés, les tissus Caborent le caméléon végétal, la substance Cabord, et qui passe par toutes les nuanoss

quilibre, produisent d'autant plus d'acide carbonique que la plante en absorbe da-

5º En général, dans les expériences chimiques, on ne tient aucun compte de l'air atmosphérique renfermé dans les interstices d'une plante; et pourtant on comprendra facilement dans quelles erreurs la négligence d'une donnée aussi importante est capable de jeter l'observateur. Par exemple, il est des végétaux, tels que le Boletus cyanescens, et les raeines et tiges de plantes phanérogames, dont le tissu interne prend une coloration violette, ou purpurine, ou indigo, quand on le déchire au contact de l'air atmosphérique. Mais on conçoit que cet effet aurait lieu également, au contact de tout autre mélange de gaz, dans lequel l'oxygène n'entrerait nullement; et dans ce cas, l'observateur prononcerait à tort que ce phénomène de coloration n'est rien moins qu'un phénomène d'oxygénation; car la plante renfermant, à côté des organes remplis de matière colorable, des interstices pleins d'air atmosphérique, l'incision qui viendrait tout à coup intéresser à la fois et les organes, et les interstices, placerait chaque molécule de matière colorable, en contact avec une suffisante quantité de gaz oxygène, pour engendrer la coloration, sans le secours de l'air ambiant.

Ainsi, pour procéder à l'expérience avec précision, et mettre le résultat à l'abri de toute fausse interprétation, il faudrait avoir soin d'observer le végétal, après l'avoir épuisé d'air par la machine pneumatique; on serait sûr, de cette manière, que l'air que les tissus sont dans le cas de rensermer n'entre pour rien dans les réactions des différents gaz dont on cherche à reconnaître l'influence.

6º Qu'un seul des éléments atmosphériques vienne tout à coup à manquer, et la végétation de la plante en éprouverait des essets délétères. Le végétal ne saurait vivre ni dans l'un ni dans l'autre de ces éléments ; l'oxygène, ce principe de la vie, le tue, s'il est seul ; non pas parce qu'il le brûle et active trop sa végétation, comme on l'avance dans les écoles, mais parce

que le végétal ne vit pas d'oxygène seul, et qu'il a besoin de vivre à toute beure. On a dit que le rôle de l'azote, dans l'atmosphère, était réduit exclusivement à diminuer, par son innocuité, l'intensité de l'action de l'oxygène; mais qu'on essaie de faire vivre un être organisé dans une atmosphère d'oxygène et d'hydrogène, gas tout aussi innocent que l'azote! L'asote est aussi utile à la vie que l'oxygène et que l'acide carbonique, il est aussi utile que l'eau ; car il entre . comme l'oxygène, l'acide carbonique et l'eau, quoique peutêtre en plus faibles proportions, dans la composition de la molécule organisée.

1348. C'est à faire concorder les expériences avec toutes les idées fondées sur une analogie irrécusable, que doit viser désormais la physiologie pneumatique; et la route qu'elle a suivie jusqu'à ce jout n'était certes rien moins que propre à la

diriger vers ce but.

1349. 7º L'air, après avoir agi sur la végétation comme élément, exerce d'antres influences, et par le mouvement qu'i reçoit et qu'il imprime, et par le véhicul qu'il fournit aux émanations du sol et de eaux; et sous ces deux rapports, il e dans le cas d'être aussi nuisible que fave rable à la végétation; il est égaleme dépositaire de la rosée et de la grêle, d la pluie et des orages ; il ramène tour tour la sérénité et les nuages, et son sou fle humide ou brûlant, selon les surfac qu'il a parcourues, apporte à nos cham la fraîcheur ou la sécheresse. Duhamel, Knight plus tard, ont remarqué que l'a tation de l'air profite au développeme de nos arbres, et que, toutes choses é les d'ailleurs, un individu élevé dans calme de nos serres serait énòrmém plus tardif que l'individu de la même pèce élevé en plein vent. Le dévelop ment en longueur et en diamètre n'él que le résultat d'une génération indéfi d'organes internes (525), et la général provenant des accouplements des spi tournant en sens contraire les unes autres, dans le sein de la même cel (716), l'agitation ne favoriserait-elle développement qu'en fournissant aux

res, par l'extension et l'inflexion de la cellule, les moyens de se rencontrer et de s'accoupler une nouvelle fois? Car enfin, le végétal n'est redevable de son accroissement qu'à l'accroissement des vésicules qui le composent; et il serait absurde et contradictoire dans les termes, d'aller chercher la cause de l'accroissement du tout, dans le tout lui-même, indépendamment de ses parties.

· INPLUENCE DU TERRAIN SUR LA VÉGÉTATION.

1350. Le terrain exerce sur la végétation deux sortes d'influences bien distinctes; l'une comme véhicule, et l'autre comme élément propre.

1º Comme véhicule de l'humidité qu'aspirent les racines, de l'air qu'elles décomposent et s'assimilent, et de l'obscurité qui protége lenr double élaboration, le terrain le plus favorable à la végétation est celui qui, par ses propriétés physiques et la disposition de ses molécules, est le plus propre à conserver l'humidité, et donne un plus libre passage à l'air que la plante aspire et au gaz qu'elle dégage.

2º Comme élément, le terrain joue un rôle tout aussi grand que l'air atmosphérique; il fournit à son tour des éléments à l'organisation; la molécule organique résulte de la combinaison des gaz; la vésitale organisée résulte de la combinaison de la molécule organique avec les bases terreuses [1].

1851. L'économie rurale ne juge de la realité du terrain que par la valeur des produits qui y viennent de préférence; et mane le froment est pour l'homme le produit le plus précieux et le plus indispensable, en a admis que le terrain à blé luit le meilleur des terrains. En physiologie, l'estimation doit se faire sur d'auter bases; et comme chaque plante affecte lerrain différent, il s'ensuit que le meilleur lerrain est celui qu'une plante préfère. 1352. Un tiers d'argile, un tiers de caltère et un tiers de sable constituent le maiu le plus favorable à la culture du

froment; mais dans un terrain semblable, ne prospéreraient ni le Festuca littoralis, ni l'Elymus arenarius, ni l'Aira canescens, qui ne viennent que dans le sable.

1353. Et ce n'est pas par sa porosité que ce dernier terrain convient le mieux à ces sortes de plantes ; c'est par la nature chimique de ses molécules, c'est par la nature des bases terreuses qui doivent s'associer aux tissus qu'elles élaborent. Il est, en physiologie, des vérités dont la démonstration est moins directe que cellelà. Telle base abonde plus dans tel végétal que dans tel autre; la silice recouvre comme un vernis tous les tissus extérieurs des chaumes des Graminées; les sels calcaires forment la majeure partie du poids de la gomme arabique ou du pays; le phosphate de chaux tapisse de ses aiguilles cristallisées tous les interstices vasculaires du Phytolacca; l'oxalate de chaux se trouve constamment cristallisé dans les racines traçantes des Iris et dans les feuilles de la Rhubarbe; le sulfate de chaux, que l'on jette en poudre sur les feuilles des Légumineuses fourragères, en décuple la végétation, en pénétrant dans les tissus et en s'associant avec eux. Les Éponges et les Spongilles, dont les cellules sont soutenues par une charpente, par un feutre de cristaux de silice, s'empâtent sur les pierres siliceuses, ou sur les pierres calcaires qui renferment des silicates.

1354. De là vient que telle plante préfère tel terrain à tel autre ; que telle plante ne se trouve que dans tel terrain donné; que nous avons les plantes des terrains sablonneux, les plantes des terrains argileux, celles des terrains calcaires, celles des murs, celles des berges, celles des rues, celles des routes, celles des décombres, etc. Car chaque plante ne végète que là où elle trouve les matériaux nécessaires à son organisation; de même qu'elle meurt dans le vide, de même elle meurt dans le terrain privé des bases qui conviennent à ses formes et à sa constitution organique; elle s'asphyxie faute de terre, comme elle s'asphyxie faute d'air; car vivre, c'est combiner; et sans éléments, il n'est pas de combinaison possible.

[1] Nouveau Système de Chimie organ., p. 528.

1555. Que l'on dépose une graine dans un sol qui, tout en réunissant les autres conditions nécessaires à la végétation, manque de la base terreuse avec laquelle le végétal donné se combine; la graine y germera, parce que son périsperme renferme les éléments terreux et organiques qui peuvent suffire à la germination; mais ces provisions épuisées, la plante aura fait son temps; elle ne poussera pas plus loin une végétation lactescente et affamée; elle ne se reproduira pas.

1356. Que si le sel qu'elle affectionne se trouve dans le sol, mais en quantité insuffisante, elle végétera jusqu'à ce qu'elle l'ait épuisé; mais la faculté reproductrice de sa graine se ressentira de la disette, et la germination donnera lieu à un produit dégénéré; et à la seconde ou troisième génération, la race s'éteindra sur les lieux qui l'ont vue naître. C'est par la même raison que les graines de plantes terrestres que nous élevons dans des soucoupes pleines d'eau, poussent si peu loin leur végétation herbacée, alors même que nous avons soin de les arroser avec de l'eau chargée des sels qui leur conviennent.

1357. La lei est donc incontestable; mais on rencontre moins de précision dans les applications, non-seulement parce que la question est complexe, et qu'on cherche à la décider, comme si elle était réduite à un seul terme; non-seulement parce que l'on confond souvent, sur ce point, l'habitat avec le terrain: mais encore parce qu'on à eu moins en vue la détermination de la nature chimique du sol, que celle de sa contexture physique ou géologique.

1358. Il ne faudrait pas décider qu'une plante vient tout aussi bien dans un terrain que dans un autre, parce qu'en herborisant on l'aura trouvée dans celui-là comme dans celui-ci : on serait exposé à prendre l'expatriation pour la naturalisation, un fait accidentel pour une sympathie normale. Il est, en effet, plus d'une espèce de hasard qui peut faire qu'une plante végète, fleurisse même dans un lieu qui ne lui convient pas par lui-même, ou qui ne lui convient qu'à demi. Soient, par

exemple, deux terrains géologiques voisins et superposés l'un à l'autre, dont l'un, par la nature et la structure de ses éléments, convienne à une plante donnée, et dont l'autre ne lui convienne nullement : il pourra arriver que la plante soit rescontrée dans l'un comme dans l'autre, à cause que les vents ou les eaux pluviales ont enrichi le terrain appauvri des éléments du terrain favorable; mais dans ce tas, ca remarquera que la végétation de la plante sera plus riche dans l'un que dans l'autre. Soient deux terrains dont l'un possédera abondamment les bases convenables, qui chez l'autre seront répandues avec plus de parcimonie : les graines de la plante confiées au sein de l'un et de l'autre de ces milieux y reproduiront leur espèce; mais dans le terrain le moine riche, en se tardera pas à voir l'espèce dégénérer et disparaître, si on ne prend soin de l'y ressemer : tandis que dans le terrain privilégié, le type se conservera sans altération sensible. Car tout ce qui diminue a une fin; et les générations diminueront d'énergie et de puissance, à mesure que les éléments nécessaires à l'organisation de leurs tissus s'épuiseront ; la seconde transmettra moins à la troisième qu'elle n'aura reçu de la première; la troisième moins l la quatrième qu'elle n'aura reçu de la 🕶 conde, et il en arrivera tôt ou tard une qui ne transmettra plus rien.

1359. Aussi, observe-t-on, en écone mie rurale, que le froment se conserve dans certains terrains, sans qu'on soit for de changer de semence; tandie que da d'antres, il dégénère, faute de croisement dès la troisième année.

1360. De la vient encere la mécessité d la rotation des récoltes ou des jachères, quéquivalent à une retation improductive ar la nature seme là ou vous ne seme rien. Le froment vient mal sur le terra qui, l'année précédente, a produit du frement; car le terrain épuisé de ces sels es par rapport au même terrain avant se épuisement, ce qu'un terrain est à un terrain d'une autre localité et d'une autrespèce. On pourrait objecter qu'une ce ture d'un autre nom nerendra pas à la terrain d'une autre nom nerendra pas à la terrain des des sels est de la company de la celle de la company de la celle de la company de la celle de la c

les bases qu'è la eniture précédente a épuisies, car les cultures prennent et ne rendent rien; qu'ainsi, én admettant que le froment ait enlevé au sol les sels qui lui convinnent, ce n'est ni la troisième, ni la quatrième, ai toute autre année, qu'il les y trouvers, si le marmage ne vient pas les lui rendre; en effet, les engrals ne rendent pas ces sortes de sels à la terre, pulsque les enpris ordinaires ne sauraient arrêter ces sertes de dégénéres cences. Il faut donc chercher la solution du problème dans une sure circonstance de la végétation.

1561. Les racines, on ne saurait le réroquer en doute, sont les organes destiats à transmettre à l'élaboration de la plante les bases terreuses du sol. Cette fescion ne saurait avoir lieu par un autre mécupisme que celui de la succion ; car la plupart des bases terreuses ne sont nullement solubles dans l'eau, le seul véhicule m'en serait en droit de leur supposer; puisqueles acides, même affaiblis, sont funcates m racines. Mais la succion entraîne un empèlement, une auhérence de deux surices; c'est, du reste, ce que l'on remarque ther les végétaux aquatiques qui naissent 🕶 des rochers impénétrables, auxquels less base radiculaire adhère par un empâtement organique. Tout concourt donc à mushire admettre que les extrémités des émières ramifications radiculaires tienmet à la molécule terreuse qui convient à leur végétation.

Or, les racines, organes souterrains, et Polégés contre l'influence dévorante de l'anosphère, conservent leur vitalité et Pedquelois leur végétation souterraine 🌬 d'une année ; c'est un fait démontré Perpérience des défrichements et 🖦 aménagements des forêts. En consépence, après la récolte, les terminaisons n racines resteront encore empâtées aux policules terreuses qu'elles ont été desti-🖿 à élaborer ; elles les soustrairont, de **b manière, comme une couche iso-**🖦 à l'élaboration de tout système ralaire animé des mêmes tendances et haèmes sympathies; et le végétal de le nom périra d'inanition, au milieu de hibandance des matériaux nécessaires à

son développement que d'autres individus ont envahi et dominent encure. Force sera donc d'attendre que la décomposition des tissus radiculaires ait mis à nu les molécules terreuses, pour qu'une récolte de même nom réussisse dans ce même terrain; et force sera aussi, si l'on désire utiliser l'espace, au lieu de l'abandonner à des végétations spontanées, de n'y semen que des plantes de goûts contraires, et dont les tissus réclament des bases d'une autre nature que les premières. Cette théorie des rotations des récoltes nous paraît la plus rationnelle; et l'on arrivera à des formules précises d'application, si l'en constaté un jour, avec exactitude, d'un côté le genre de bases que réclame l'organisation spéciale des végétaux, et de l'autre le temps que leur système radiculaire emploie à se décomposer au profit des végétations nouvelles.

1562. Nous expliquons de cette manière, et avec un égal succès, la manière d'agir des écobunges. Car brûler, avant les semailles, les mottes de terre d'un champ, ce n'est pas l'enrichir de potasse et de soude, que les engrais lui apporteraient à moins de frais; c'est rendre, par la désorganisation du système radiculaire enfoui les bases terreuses à une végétation qui ne saurait les atteindre sans ce procédé.

1365. C'est ce qui explique encore comment deux plantes, de famille et de puissance végétatrice différentes, de sauraient croître mêlées ensemble dans le même terrain. L'une, d'une plus énergique vitalité, soustrait à l'autre les bases pour lesquelles elles ont toutes deux la même préférence; sans compter que, s'élevant ainsi plus vite, et se trouvent toujours plus haute que l'autre, elle achève d'épuisement qu'elle avait commencée par sa radication, ravissant à la plante voisine la lumière qui féconde, après lui avoir raviles bases qui nourrissent.

56 influence des engrais sur la végétation.

1364. De temps immémorial, l'expérience humaine a recopau la nécessité de

rendre à la terre la puissance de reproduction que la végétation lui soustrait chaque année; et elle a eu recours à deux moyens également, mais non isolément efficaces: le marnage et le fumage.

1365. Le marnage apporte à la terre les bases terreuses qui lui manquent, dans l'intérêt de telle ou telle culture; ou bien il se réduit à en diviser les molécules de manière à les rendre perméables à l'humidité, à l'air. Les terrains argileux, et partant trop compactes, on les divise avec du sable ou du petit gravier; les terrains sablonneux, et partant stériles, faute de bases organisantes, on les enrichit avec du calcaire et autres carbonates que la plante s'assimile, et avec de l'argile, qui absorbe et retient l'humidité favorable à l'élaboration des racines.

1366. Le fumage forme, autour de chaque plante, un foyer constant de chaleur, et une atmosphère sans cesse renouvelée de gaz acide carbonique, en confiant au sol des détritus capables de fermenter d'une manière toute spéciale.

1367. La nature a tracé cette route aux cultivateurs; chaque année, le feuillage des forêts et la dépouille des insectes forme, autour de chaque plante, une couche, dont la décomposition doit servir à la végétation suivante. Chaque année, les torrents du printemps et de l'automne apportent, sur le sol épuisé de sels, les détritus des roches que l'action de l'humidité et du froid a pulvérisées; c'est là le marnage, c'est là le fumage; l'expérience ne fait que reproduire, par imitation, les phénomènes de la nature, et la science que chercher la théorie de l'expérience.

1368. Si le marnage n'avait d'autre but que de diviser un sol trop compacte, ou de fixer un sol trop mouvant, on pourrait le remplacer par un système de fumage qui remplit cette double condition. Or il est démontré que toute plante fond dans le fumier seul, qu'elle se décompose après avoir épuisé les produits du périsperme de sa graine. D'un autre côté, si le marnage suffisait seul à la végétation, le fumage serait une superfluité ruineuse pour l'agriculture; or, le contraire est

démontré par l'expérience. Chacune de ces deux opérations apporte donc à la plante un élément de végétation sui generis; mais le marnage ne saurait apporter que du calcaire, de la silice, de la potasse, que l'on retrouve combinés avec les tissus végétaux ou incrustés entre leurs mailles. Ouelle est la nature du tribut du fumage? Consiste-t-il dans un certain nombre de sels alcalins que la marne ne posséderait pas, ou posséderait en quantité insuffisante? Mais ces sels se réduiraient à des combinaisons dont l'analyse peut reconnaître la nature et déterminer les proportions; œ sont des sels à base d'ammoniaque, de soude, de potasse, du sel marin, etc. Or, tous ces sels, déposés en quelque proportion que ce soit dans le sein de la terre, ne sauraient jamais remplacer efficacement les engrais. Le fumage fournit donc à la plante des moyens de végétation, qui découlent des conditions de sa nature spéciale; et ces conditions ne sauraien être autres que celles de la fermentation qui lui est propre; or, les deux principale sont le dégagement de calorique, et k dégagement de gaz acide carbonique d'hydrogène pur ou carboné. La chales dégagée est, comme en toutes choses proportionnelle à la masse qui l'élabore mais la plus petite masse ne laisse pas qu d'en dégager tant qu'elle possède des élé ments de désorganisation; en sorte qui renfermée sous le sol avec la graine, plus petite parcelle peut envelopper l'el gane d'une chaleur propice, que la vég tation trouverait difficilement dans l'a mosphère, aux premiers jours de la saist des germinations. Les jardiniers ont ti de tout temps un grand parti de cel propriété du famier, pour obtenir primeurs, dans nos climats froids paresseux; ils ont obtenu, sans combus ble, de la chaleur pour leurs semis, couvrant, d'une couche épaisse de terr une coache bien plus épaisse de fum de litière; la chaleur que ce procé donne s'élève à un si haut degré, qu'on obligé d'attendre, avant de confier la grai à ce terreau brûlant.

1569. Mais la principale propriété

fmier, celle que rien ne saurait remplacer das la nature, c'est le dégagement des gaz nécessires à la végétation, et surtout de l'acide carbonique; et c'est par là que le sauge est indispensable; ni la sumée de nos usines, ni l'extraction artificielle du gu des calcaires ne sauraient rendre à la plante le gaz acide carbonique d'une manière aussi propice. Dans le premier procélé, il servit mélangé à trop de substances enpyreumatiques ou délétères; dans le second, il serait trop sec et trop pur, trop mdensé. La fermentation le dégage peu iœu, pour ainsi dire molécule à molécule, pais trop sec, jamais trop mélangé, mais des proportions qui favorisent son aborption, et n'altèrent jamais les organes mi l'absorbent.

1370. Aussi, quand même l'action du fanage se réduirait à ce rôle, elle serait escore suffisante et profitable à la végétation. Qui n'a pas eu l'occasion de remarquer le développement de ces belles touffes behacées, sur le sol le plus ingrat possible, és qu'à leur pied on a creusé une mare le fumier, même alors que les sels du futier ne sauraient parvenir jusqu'aux raties de ces plantes?

1371. Nous sommes pourtant bien éloipé de vouloir nier que le fumage n'apprétaucun sel à la végétation; car il est
l'imier qui convient plus que tel autre
me culture donnée; tel genre de fumier
lère les produits qu'un autre améliore;
le racine devient fétide dans un sol fumé
me des engrais animaux. Mais cette
métion du fumage n'est que secondaire,
pourraitêtre remplacée artificiellement;
me trouverions dans la cendre, la suie
té tourbe, tous les avantages que le
mier enfouit, sous ce rapport, dans la

1672. Il est une phase même où cette lition de l'engrais devient nuisible et mat délétère : c'est l'époque de la matalion à laquelle les produits ammonators abondent; car l'ammoniaque libre poison pour la végétation, c'est peut désorganisateur. C'est pour cette fon qu'on abandonne pendant tant de la le sumier, à sa sermentation en plein

air, avant de le confier à la terre; c'est pour cela qu'on n'a garde d'arroser les semis avec l'urine fraîche des animaux; c'est pour cette raison que les excréments des oiseaux sont si nuisibles; leurs fèces. étant imprégnées d'urine, faute d'organes spéciaux pour tenir ces deux produits isolés après leur sécrétion, brûleraient à l'état frais les végétaux; c'est pour cela que la fiente humaine est la plus délétère, et après elle celle des animaux carnivores, parce qu'elle est le résidu d'une nourriture fort azotée. L'expérience a démontré que la fiente des animaux herbivores réunit le moins de ces conditions nuisibles, ou s'en dépouille plus vite; et, dans cette classe encore, le fumier qui paraît préférable aux autres provient des animaux qui élaborent moins longtemps la nourriture, qui la font passer par le moins d'organes intestinaux; le cheval, qui digère simplement, donne des produits plus favorables à la végétation que la vache qui rumine.

6º INFLUENCES MÉTÉOROLOGIQUES SUR LA VÉ-GÉTATION.

1373. On entend, par influences météorologiques, les influences que l'atmosphère exerce sur la végétation, comme véhicule de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, etc., ou comme mobile, et non plus comme élément d'organisation; étude ingrate et mouvante, dont un souffle semble effacer les résultats qu'un souffle avait apportés; pareille à cet aérostat qui, faute de point d'appui, ne saurait obéir à une direction ni suivre le tracé d'une route.

1374. Les influences atmosphériques peuvent être tour à tour, et avec les mêmes éléments, bienfaisantes ou nuisibles : la goutte d'eau, qui monte en vapeur dans l'atmosphère, peut retomber sur le sol, sous la forme de la rosée qui féconde, ou de la grêle qui écrase, selon qu'elle se condense plus bas ou plus haut dans l'atmosphère, et par un refroidissement plus lent ou plus subit; le souffle du vent apporte aux moissons la fraîcheur ou la sécheresse, selon qu'il a traversé l'Océan ou

le désert; une impulsion de plus donne à la brise la force de la tempête; un nuage de plus donne à l'électricité la voix et la puissance de la foudre. Et rien ici-bas ne saurait nous présager l'apparition de ces phénomènes; nos instruments ne sont presque bons qu'à les constateraprès coup. Ce sont des chances, des caprices; mais les caprices d'une puissance qui n'agit jamais à demi, qu'elle frappe ou qu'elle protége; aussi, au bout de son dernier sillon, le laboureur lève les yeux au ciel, d'où dépend désormais le sort de ses labours et de ses avances.

1375. Les agronomes seuls sont dans le cas de se livrer, avec espoir de succès, à l'étude des influences atmosphériques sur la végétation; et c'est à eux peut-être que nous sommes redevables des expériences les moins concluantes. Jusqu'à présent, ils se sont contentés de décrire les effets, sans chercher à remonter à la cause, d'évaluer les résultats par approximation, et sans avoir recours à la précision des instruments que la physique a depuis longtemps mis à leur disposition; et la routine des simples laboureurs a décidé ou au moins posé plus de questions que l'expérimentation de l'agronome; de même qu'en chimie nes manipulateurs inventent plus que le savant de cabinet.

1376. Aussi ne connaissons-nous de la météorologie que les effets mécaniques, dont nous cherchons à détourner les coups par des recherches physiques, même alors qu'à la faveur de moyens mécaniques il serait peut-être possible d'arriver à ce résultat. Pendant la sécheresse, nous attendons, les bras croisés, qu'il plaise au ciel d'arroser; pendant les grands froids, qui menacent nos plantations aventurées en plein vent, nous tenons notre esprit fixé sur le thermomètre; nous abritons nos fleurs; les bras manquent pour abriter nos fruits et nos récoltes; heureux encore, lorsque nous en avons assuré la valeur ! ce qui ne détruit pas la perte, mais la répartit seulement sur une plus grande masse d'individus; enfin, dans tout ce qui est prévision de l'avenir, nous nous en tenons au rôle de vrais enfants de la Providence, au même

degré que les oiseaux des champs. Lis j'allais empiéter ici sur le domaine de la partie technologique de cet ouvrage; je ne dois consigner dans celle-ei que le petit nombre de lois météorologiques que l'expérieure vulgaire nous a fait canaître.

1377. 1º L'humidité du sol re puss pas tout entière par les racines; um partie s'évapore en raison de l'élévation de température, de l'état hygremétrique de l'atmosphère, du voisinage des grand réservoirs d'eau, et de la qualité plus « moins argileuse du terrain. Près d's fleuve, d'un étang considérable, le te rain perdra moins de son humidité parce que, dans le même espace de tem la surface des eaux fournira une évapon tion plus abondante, et que la capaci de saturation de l'atmosphère n'est p indéfinie; par la même raison, les cham seront moins exposés à la cécheresse, pa dant la durée des vents qui soussent : côté de la mer; un sol argileux rest plus longtemps humide qu'un sol sable neux, vu que le silicate d'alumine au plus grande affinité pour l'eau que la lice pure ; une surface inclinée perdrap vite son humidité, toutes cheses égi d'ailleurs, que la surface horizontale première recevant les rayons dusoleil d'i manière moins oblique que la seconde voisinage des bois sera plus favorable végétation que celui des vastes plui pelées, parce que l'ombre des arbres tenant plus longtemps les produits de vaporation, le meindre coup de vent | répandre ces brouillards bienfaisants la surfaces des plaines voisines; et l que ces vastes plantations occupent bauteurs, leur présence est doubles propice : les nues, que le vent ne . pas sur la plaine, lui arrivent avec 🕊 de dangers inévitables et imprévus, toujours avec autant d'avantages, en trant goutte à goutte à travers le sabi s'échappant, selon la capacité du résert en ruisseaux ou en fleuves.

1378. Les vapeurs d'eau qui com les couches les plus basses de l'atmos se condensent pendant la nuit en re

ulle qui se sont élèvées plus haut, se condement en pluie dont les gouttes ont d'autant plus de volume qu'elles arrivent deminstrat, qu'elles sont moins divisées prie force du vent ou par la condensaim de l'air; à travers un air trop raréfié, adirait qu'elles tombent dans le vide. Si hníroidissement de la région atmosphéme declar eccupent les surprend trop mblement, chaque goutte se condense, entallise, sous forme de flocon de neige at grion, solon que, sous cette forme, de toutient plus ou moins longtemps im l'atmosphère, et que le froid est plus m moins continu, eu parvient plus ou min mpidement aux conches inférieures. h conçoit une chute tellement rapide et 🖿 de telles circonstances, que le grêlon house d'une tête d'épingle puisse arri-Fire le volume d'un œuf, en condensant messe autour de ses couches externes widité de l'espace qu'il parcourt. Quel-🖿 physiciens admettent encore que l'é-Micili est la cause de la grêle, ce qui m déterminé les sociétés d'agriculture mopier des paragréles, comme nous 🗪 des paratonnerres; mais les parala sont restés tout aussi impuissants à Parer le fléau que nos théories à l'ex-Per. Que pensor d'une théorie qui est 🌬 d'établir une différence d'origine le le gréle et le grêlon, entre un voet un autre volume de glace?

9. Le docteur Wells a étudié avec Pde honheur le phénomène de la forde la rosée et de la gelée blanche; résultat qu'il a obtenu s'est trouvé des plus féconds de la météorolo-Mess les corps placés à la surface de an rayonnent vers les espaces plané-🖿, non pas proportionnellement à huraces, mais seulement en raison rtaines propriétés de leur structure e; de ce rayonnement naît le rement des corps. Ainsi on peut l'espace planétaire comme un berps froid que l'on mettrait en conbrec chacun des objets placés à la tade la terre. Or, un corps ne saurait Mroidir sans condenser l'humidité de heephère qui l'enveloppe ; transportez une bouteille pleine de glace dans un chdroit chaud, votte le verrez se couvrir de gouttelettes d'eau qui ne tarderent pas à se glacer à sa surface. Si donc une plante devient tout à coup plus froide que l'atmosphère qui l'enveloppe; elle doit se convrir, sur toute sa surface, de gouitelettes d'eau, qu'un refroidissement progressif ne manquera pas de changer en glaçons. Dans le premier ens, ce sera la rosde; dans le second, la gelée blanche. Que cette théorie soit l'expression des phénomènes, les faits suivants le démon-. trent. La rosée n'a pas lieu par un temps couvert, car les nuages interceptent alors le rayonnement vers les espaces planétaires, et ils rendent à la terre les rayons de chaleur qu'ils en reçoivent. Deux corps de même poids et de même volume placés, l'un sous un abri, et l'autre à découvert, pe se couvriront pas également de rosée, le dernier seul en offrira souvent des gouttes; le corps qui est en rapport avec une plus grande étendue du ciel a plus de rosée que tout autre ; celui qui n'effectuerait son rayonnement que par un trou vertical, se refroidirait plus que celui qui serait mis en rapport avec le ciel par un trou horizontal; car le rayonnement du premier aurait moins de couches atmosphériques à traverser que le rayonnement du second. Une simple gaze étendue sur une plante la préserve des accidents funestes aux plantes voisines. Un thermomètre place sous l'herbe indique toujours une température plus basse de 4, 5, 6, et même 8°, que celle indiquée par un thermomètre placé an-dessus du sol. Mais si un nuage vient à passer au zénith, les thermomètres inférieurs montent rapidement, presque jusqu'au degré de la température de l'atmosphère.

1380. Tous les corps ne rayonnent pas de même; les feuilles, le bois, le papier, le verre, rayonnent plus que les substances métalliques, le fer, l'acier, le zinc, le plomb, rayonnent plus que l'or, l'argent, le cuivre, l'étain; et les métaux polis rayonnent moins que les dépolis; aussi l'argent restet-il tout à fait sec, à la même exposition

à laquelle le fer est humide et où les plantes sont couvertes de rosée.

1581. Ces faits rendent raison de certains procédés suivis de tout temps dans le jardinage. On sait, en effet, que la moindre couche de paille est capable de protéger, contre les gelées, les plantes dont les feuilles sont étalées sur le sol. Le même effet est produit par la fumée dont on enveloppe les arbres. Les arbres euxmêmes s'abritent mutuellement; et dans les plantations d'oliviers et de vignes, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait un plus grand usage de ces données, pourquoi on n'a pas cherché à placer les végétaux les plus délicats sous la tutelle de végétaux plus robustes. En 1794, toutes les vignes de la Bourgogne furent entièrement gelées, à l'exception de celles qui étaient plantées d'arbres fruitiers.

1382. On connaît, dans les campagnes, la lune de la fin d'avril et du commencement de mai, sous le nom de lune rousse; les paysans sont persuadés que si la lune paraît à cette époque, les bourgeons sont exposés à roussir et à se désorganiser; tandis que la végétation ne court aucun de ces dangers, si le ciel reste, pendant tout ce temps, couvert de nuages; d'où l'on avait conclu que la lune de ce mois exerçait une funeste influence sur la végétation. Dans ce phénomène, il n'y a d'erroné que la théorie de nos agriculteurs. Ils ont attribué à une influence de la lune, une influence qui vient d'un ciel pur, et sans nuages qui interceptent le rayonnement des corps terrestres.

1383. 2º La pluie et la rosée exercent, sur les végétaux, d'autres influences que celles qui émanent de l'affinité qu'a le végétal pour l'eau. Sans parler des ravages des torrents, qui enlèvent au sol l'humus et la fertilité, qui le couvrent d'un gravier stérile ou d'un limon brûlant; et en nous renfermant dans les limites des phénomènes ordinaires, nous signalerons un des effets les plus désastreux d'une pluie intempestive, d'une pluie d'orage. S'il arrive un orage qui passe au milieu d'une belle journée, le tissu de la plante, se trouvant sec sur toute sa surface, retiendra dans les dif-

férents enfoncements de ses organe, ke gouttelettes de pluie, qui se formeronte sphères, en lentilles, faute de pouve s'étendre sur ces tissus trop desséché. Or, toutes ces petites lentilles, conce trant la lumière solaire, sur la surfa qu'elles recouvrent, en désorganiseront tissu, à l'instar de nos verres grossissent chaque gouttelette de pluie peut étousiainsi un grain dans son germe.

1584. L'électricité des orages repr duit quelquesois en grand une réacti que nous obtenons avec une seule ét celle, dans les laboratoires; elle peut et biner l'azote et l'oxygène de l'air en sei nitrique, dont la quantité est dans le d'empoisonner l'averse par elle-même plus bienfaisante.

1385. La durée des temps pluvieux vient funeste, à certaines époques, végétation, non-seulement parce qui entraîne le pollen des anthères, et les trait au pistil par le lavage, mais em parce qu'elle contribue à rendre les ti mous, aqueux et étiolés, faute de ra directs du soleil qui favorisent leur solidation par l'absorption du carbon leur coloration par l'absorption de l' gène (1318). Les pluies sont utiles dant toute la durée du développes herbacé; elles deviennent nuisibles dant celle de la maturation; elles pernicieuses à l'instant de la féconds Quand le grain est fécondé, peu im presque la sécheresse; il est des qui continuent leur développement: tiges amputées; ne voit-on pas des ! sons pauvres de paille et riches de gr parce que la sécheresse les a sur lorsque l'épi commençait à peine à 1 dre? Les graines ne végètent pri qu'avec les éléments de l'air; aussi elles plus azotées que le reste de la pl c'est-à-dire que leurs tissus s'associ des bases ammoniacales, et mon i bases terreuses, que l'élaboration des racines peut transmettre aux ti

1386. 3º Ŝi l'élévation de la ten ture est favorable à la végétation, incontestable que ses variations bra lui sont, dans les deux sens, égal

pernicieuses. Si elle s'élève trop rapidement, elle dessèche, elle brûle les tissus, a imprimant aux organes une activité déverante, à laquelle la circulation éta-Me ne saurait suffire; si elle s'abaisse trop rapidement, elle condense ou elle date les liquides de manière à produire les tiraillements en sens divers, et des Eplacements qui, dans un tissu aussi compacte, ne sauraient s'opérer sans être compagnés de solution de continuité. ladat certains hivers de nos climats, et ellet est tel, que les troncs d'arbre attentavec explosion, comme des vases mplis d'eau qu'on expose tout à coup à míroid considérable.

· 1387. Les racines qui s'enfoncent pro-Andément dans le sol, sont protégées, et 📂 la chaleur constante de la terre, et 🏲 4 couche épaisse qui les recouvre, mire les effets des changements subits htmpérature ; aussi, dans nos climats, Proid qui frappe de mort les branches 🌬 tronc, respecte-t-il le système radi-Mire. Il n'en est pas de même des radi-Mes superficielles : la moindre séche-🌬, en abaissement de quelques degrés demons de zéro, suffisent pour les larganiser. Les jardiniers ont reconnu lou temps cet effet dans les arrosages. de les grandes chaleurs d'une journée lé, ils se gardent bien d'arroser leurs des altérées, avec l'eau fraîchement des puits profonds. Ils ont soin de er exposée toute la journée dans lissins à la température atmosphéri-🗗 🖓 🚾 l'on se rappelle, en effet, que epérature constante des souterrains puits est d'environ 10°, et qu'au la température peut s'élever jusqu'à Met l'on n'aura pas de peine à conceles essets de l'arrosage, capable de descendre la température d'une 🌬 au moins de 20°, en tenant compte chaleur que le sol peut communiu liquide. Ajoutez à cet effet im-Mica effets que la rapidité de l'aspiet de l'expiration des cellules végédiérées imprime à la circulation, ide la vaporisation des liquides, que iration n'absorbe et que l'expiration

n'expulse peut-être que sous cette forme; et vous aurez une idée de la rapidité avec laquelle l'abaissement de la température des organes est dans le cas de s'effectuer.

1388. L'exposition de l'eau de puits ou de citerne à l'air atmosphérique a encore, dans ce cas, l'avantage de favoriser l'évaporation de la quantité d'acide carbonique dont la présence favorise la dissolution du carbonate calcaire ou du sulfate, sels qui ne manqueraient pas, en s'incrustant sur les tissus, de nuire à leur aspiration; l'incrustation, en effet, aurait lieu par la même cause que le dépôt de ces sels dans les bassins, c'est-à-dire par l'élimination de l'acide carbonique que la chaleur dégage en plein air, et que l'absorption des tissus s'approprierait par une espèce de triage organique.

1389. En général, les organes herbacés résistent peu aux basses températures. Plus ils sont jeunes, plus ils sont susceptibles de se désorganiser par l'influence du froid; il n'est pas rare de voir les premières gelées du printemps frapper de mort les bourgeons à peine épanouis, et détruire en un instant l'espoir de la récolte; car les premiers bourgeons qui s'épanouissent sur les arbres sont, en général, les bourgeons à fleurs. Les feuilles parvenues à leur complet développement sont moins sensibles aux effets du froid; sans parler des feuilles résineuses, consistantes et presque ligneuses des arbres toujours verts, qui supportent impunément l'influence des hivers les plus rigoureux. nous voyons les rosaces de feuilles tendres et succulentes couvertes de givre et reprendre vie au soleil. Les plantes d'automne, surprises par les neiges sur les régions élevées des montagnes, se réveillent de la longue léthargie de l'hiver, dès que les premiers rayons du printemps de ces, parages viennent fondre leur couverture de glaçons.

1590. 4° Les feuilles se fanent par l'abaissement, comme par l'élévation de température; et le mécanisme de leur flaccidité est exactement le même par l'une comme par l'autre cause; le liquide qui distend leurs cellules et redresse ainsi les tissus, diminue de volume par déperdition, par évaporation, par absorption, sous l'influence de la chaleur, et par condensation sous l'influence du froid; car on sait que l'eau se condense jusqu'à 4° au-dessus de zéro, et qu'à partir de ce point, en descendant, elle augmente progressivement de volume.

1591. Le froid brûle les tissus, comme la sécheresse des fortes chaleurs; car le froid est aussi blen propre que l'excessive chaleur à faire le départ des gaz et des liquides d'où résulte la molécule organique; or, brûler, c'est séparer le carbone des liquides et des gaz qui lui étaient associés; et cette séparation peut s'opérer également et par évaporation et par condensation; toute température qui s'oppose à l'organisation des tissus ne peut que désorganiser les tissus, car nulle cause n'apparaît sans son effet.

1592. La rapidité avec laquelle s'opère le dégel ajoute encore à l'intensité de la première influence; cette circonstance suppose une élévation considérable de la température, une évaporation abondante, capable de reproduire, autour des organes, un froid plus intense encore que le premièr.

1293. Aussi voit-on, après les gelées intempestives du printemps, les organes foliacés, même les plus âgés, roussir, se faner et se dessécher, comme à la fin de l'automne.

1394. 3º Nous avons déjà parlé de l'influence de l'air agité en nous occupant de l'air comme élément. Son influence mêtéorologique varie en raison de sa vitesse, des milieux qu'il a parcourns, et de l'époque de l'année. Le vent des montagnes couvertes de neige produira un abaissement de température en progression de sa vitesse et de sa durée; le vent chaud et sec devient nuisible, non-seulement en se saturant de l'humidité que réclame l'organisation, mais encore en déterminant une évaporation rapide, et par conséquent, un abalssement de température Pautant plus à craindre que le changement sera plus brusque.

1395. 6 L'air agité agit encore sur la végétation, comme véhicule d'émanations

et de matières salines qu'il cet dans le a de tenir plus ou moins longtemps en su pension, et de parter plus eu meins le par la force de ses courants. Les ves qui traversent la mer arrivent sur le 1 vage tellement imprégnés de sel mari que la végétation en éprouve bientel effets délétères, non-seulement par la tion corrodante du sel, et peut-bre l'acide hydrochlorique libro qui l'acce pagne, mais encore parce qu'en cristal sant sur la surface des organes herbac le sel marin y forme une couche capal d'intercepter l'air atmosphérique, o fait périr la plante par asphyxie. Cos fluences ne sont pas également pernici ses pour toutes les plantes ni sur tel les côtes ; et la fréquence des pluies et rosées, ainsi que l'humidité habimel l'atmosphère, sont dans le eas d'en i nuer les effets.

1390. 7. Les indications que pent nir en météorologie la rose des vents, donc, en général, des indications led que le revers d'une montagne, que l rection du courant d'un flouve, que h sinage de la mer ou des hautes monté sont capables de changer d'une ma toute contraire. Le vent du midi, qui porte la chaleur et l'humidité sur plage, peut tout à coup devenir gl pour la plage voisine; il suffit qu'il t à traverser une chaîne de montagnes vertes de neige. Aussi les généralités e téorologie seraient souvent antant à des qu'en agriculture ; chaque locall chercher à formuler les résultats d' vations qui lai soient propres; ell avoir sa météorologie à part, comme sa topographie, son cadastre, son i trie, son mode de culture, et son e tion particulière au soleil; et c'es lement après que, dans chaque géographique, on sera parvenu à el par des observations habilement dir des résultats précis et des évaluation tives, que l'on pourra espérer d' la météorologie générale au rang science. Malheureusement, en F nulle direction semblable n'a été é jusqu'ici à l'activité des localités; il é

de sociétés agricoles qui soient en état de produire un tableau d'observations météorologiques, poursuivies avec régularité pendant un certain nombre d'années; et quand un simple particulier a eu la patience de se livrer à ce travail long et minutieux, les nombres qu'il a pu obtenir, dans son inducent, ne se rattachent, par aucune merration simultanément rédigée, à auon des phénomènes atmosphériques qui m donneralent la signification. Nous ne unrions trop recommander aux sociétés Epartementales de diriger, mais aussi de mocenter tous leurs efforts vers cette hide, et de la rendre séconde, en multihat les enquêtes, en recueillant tous les tals, en discutant toutes les données; m ne doit jamais perdre de vue que les mabres ne sont que des signes, dont il rigide constater la valeur. On aurait beau moter, à toutes les époques de la journée. Minimi de la colonne barométrique mthermométrique, la marche de l'aiguille mantée ou hygroscopique, et même la partité d'eau qui tombe sur la localité; 🗫 un demi-siècle d'observations ainsi Mées, la météorologie n'aurait pas fait reni pas de plus. Nous reviendrons sur 🌬 🌬 🏚 🏲 🏲 🏲 🏲 🏲 🏲 🏲 🏲

1597.8 Chercher à constater l'influence Metricité atmosphérique sur l'orgation, soit végétale, soit animale, c'est d'être chercher à constater l'intensité e action incessante, qui ne se révèle ons que par le redoublement de son gie; car la vie est-elle autre chose que etricité?

control de la control de la control de certaines tiges de plantes, des mes destinés, à l'instar des pointes de certaines tiges de plantes, des mes destinés, à l'instar des pointes destinés, à soutirer l'électricité de l'atphère. A cette époque, on ne jugeait importance d'un organe que par son ne, et on laissait de côté l'appréciation actions physiques d'autres organes, euvent couvrir une surface végétale être aperçus à l'œil uu. Or, si c'est les pointes analogues que le végétale à l'air l'électricité nécessaire à son nation, il n'est pas une surface qui

ne soit riche en semblables appareils: les dentelures imperceptibles des feuilles, les poils les plus exigus, les sommités les plus rudimentaires des tiges, sont de nature à produire, sous ce rapport, les mêmes résultats que les piquants les plus acérés et les plus durs.

1898. Des les premières années qui suivirent l'invention de la machine électrique, les physiciens se livrèrent à de nombreuses expériences, pour constater l'influence des courants et des commotions électriques sur la végétation et sur l'organisation animale. De toutes ces nombreuses applications la physiologie végétale n'a pas retiré plus de résultats que la physiologie animale; et, aujourd'hui encore, nous ne connaissons de l'influence de l'électricité que sa puissance de destruction; nous savons comment elle frappe. nous ignorons comment elle organise; elle ne se révèle presque à nous qu'avec les carreaux de la foudre.

1400. Si Pon voulait aujourd'hui, et avec les nouveaux appareils dont les recherches électro - dynamiques ont enrichi la science, reprendre les expériences relatives à l'influence de l'électricité sur la végétation, on devrait ne jamais perdre de vue que l'on opère en cela sur un objet complexe et constamment plongé dans des milieux capables de détourner à leur profit les influences qui agissent sur l'ensemble, et d'opérer ensuite, sur l'économie organique, en vertu de leurs nouvelles modifications, des effets dont l'observateur est exposé à voir la cause dans l'action immédiate de l'appareil. Nous savons, en effet, avec quelle puissance et quelle variété une seule bluette électrique combine entre eux les gaz, dont elle traverse le mélange, et décompose et recompose les sels dissous dans l'eau; l'azote et l'oxygène de l'air atmosphérique se combinent alors en acide nitrique, Phydrogène et l'oxygène en eau, l'hydrogène et l'azote en ammoniaque; les sels terreux, en échangeant leurs bases et leurs acides, changent de nature et de propriétés. Que Pon juge donc de la valeur de ces sortes d'observations, lorsqu'on se contente de

décrire les essesses que l'on remarque, à la suite de l'application du courant électrique; n'est-on pas exposé à prendre, pour le résultat immédiat de l'influence électrique sur la végétation, les résultats des nombreuses combinaisons inorganiques que l'électricité aura déterminées, et qui réagissent ensuite chimiquement sur l'organisation?

1401. Jusqu'à ce jour cependant, on n'a jamais procédé avec plus de précision; aussi toute cette branche de la physiologie est à reprendre sur les errements de la nouvelle méthode. Après avoir constaté un résultat immédiat, on devra chercher à démêler les causes directes ou secondaires; il faudra préalablement connaître, par l'analyse, la nature et le nombre des substances fixes, volatiles, gazeuses, qui forment le milieu de la plante, et les effets que l'électricité détermine dans ce milieu isolé de la plante; et pour arriver à ces déterminations, la méthode exige qu'on soumette ces substances à ces sortes d'essais, une à une, deux à deux, puis trois ensemble, etc.; qu'on étudie ensuite la réaction que chacune des combinaisons, auxquelles ce mélange est dans le cas de donner lieu, peut exercer sur la végétation; enfin, après avoir épuisé l'étude des milieux ambiants, il restera encore la longue étude du milieu circulant, des sels et des liquides qui circulent dans les interstices, ou qui s'élaborent dans les vaisseaux; c'est sur le porte-objet du microscope que la physiologie transportera alors ses appareils; et tout fait présager que les phénomènes, dont vainement nous cherchions l'explication dans la puissance des appareils et dans le volume des organes, se révéleront aux yeux d'un observateur infatigable, dans un champ visuel d'un millimètre de diamètre; car la question devieudra d'autant moins compliquée qu'on agira sur des organes mieux isolés.

7º INFLUENCES PERTURBATRICES (1256).

1402. L'action organisatrice des divers milieux dont l'influence régulière concourt au développement de la végétation, est

exposée à être troublée par la présence de diverses causes étrangères que nous désignerons sous le nom d'influences perturbatrices. Nous les diviserons en substances asphyxiantes, desorganisatrices et narcotiques. Les premières sont un obstacle aux combinaisons organiques; elles arrêtent au passage ou absorbent à leur profit les gaz ou les liquides destinés à l'élaboration des tissus; les secondes désorganisent, par leur action mécanique ou leurs réactions chimiques, les tisses déjà formés de toutes pièces. Mais la même cause est dans le cas d'agir alternative ment, et comme cause asphyxiante el comme cause délétère, ainsi la chaux vive si elle ne se trouve pas en contact immé diat avec le tissu végétal, mais à un certaine distance, absorbera l'acide carbo nique et l'humidité nécessaire à la forms tion des tissus, et sera ainsi une caus d'asphyxie; en contact immédiat, au con traire, avec les tissus, elle absorbera l'es d'organisation, l'oxygène et le carbon des tissus mêmes; elle se changera carbonate par la désorganisation des ti sus ; elle agira ainsi comme cause délétèr On peut en dire autant du phosphor qui, à distance, absorbera l'oxygène, à proximité, s'associera aux bases le reuses des tissus, autant de l'acide sul rique, qui absorbera l'humidité jusqu sa complète saturation, ou qui se com nera avec les bases du sol ou avec cel du tissu même.

du tissu même.

1403. Tout porte à croire que cert nes substances agissent sur les végétai en produisant une espèce de paralysie, frappant d'inaction leurs organes, s désorganiser les tissus et sans les pri des gaz et des liquides nécessaires à lélaboration; ce sont précisément les a cotiques: ce qui porte à admettre, c les végétaux, un système nerveux, a logue à celui des animaux; analogie laquelle nous reviendrons plus loin, a que nous avons dû signaler dès à prés

1404. Les agriculteurs ont eu de quentes occasions de remarquer l'ac de certaines substances délétères su végétation; ils savaient que l'urine b

les racines, que le fumier encore frais produit le même effet, qu'il en est de nème des acides. De nombreux observateurs ont cherché à expérimenter sur un plus grand nombre de substances : Goeppert s'est livré, de nos jours, à cette branche de recherches, et il a constaté Espropriétés délétères de plusieurs corps, sus cependant s'appliquer à reconnaître k mode par lequel ils exercent des inhences aussi délétères ; ces expériences étaient faites trop en grand, et le procédé trop uniforme. Ce procédé se réduit à teil a plante plongée, dans la solution de a substance d'essai, par ses racines ou pr l'extrémité du rameau amputé; on 🌬 du degré de la puissance toxicolopque de la substance, selon que la plante Persiste plus ou moins longtemps, sans demer des signes d'altération. Mais jamais egare d'expérimentation ne sera capade fourpir des données précises sur mode d'action de chaque substance en priculier; on y est trop exposé à condre les obstacles avec les réactions, et mbstances insolubles avec les poisons morbes. Un seul exemple suffira pour 🏲 comprendre l'importance de cette 🌬 : soit une substance soluble dans 🖦, mais qui, en absorbant l'oxygène de 📂 perde de plus en plus de sa solubi-🎜, de sulfate de fer, par exemple, qui, 🌬 exposition à l'air libre, a une ten-📂 si prononcée et si rapide à se chanen tritosulfate de ser; la racine, rie dans une semblable dissolution, corrira peu à peu d'une incrustation regineuse, qui finira par former, au-🟲 de la substance végétale, un four-🎙 imperméable au liquide ambiant; de manière, la plante périra par aspie; et l'on prononcera qu'elle a péri par corrosif du sel, dont pourtant pas Parcelle peut-être n'aura pénétré, sous forme, dans l'intérieur des vaisseaux. 🏴. Ce n'est point sur des masses que rvation doit désormais opérer, si désire arriver à une appréciation des propriétés toxicologiques des Mances; éviter de confondre, sous même catégorie, les choses les plus PATSIOLOGIE VEGETALE.

dissemblables, de prendre une réaction pour une autre, un effet tout mécanique pour un effet corrosif, enfin de décider de tout en aveugle, de tout d'après le sophisme : post hoc, ergo propter hoc, sophisme dont il ne doit plus être permis à une science d'observation de se rendre désormais coupable.

1406. Le végétal n'étant qu'une répétition indéfinie de la cellule, il est évident que les effets que je pourrai observer sur la cellule me donneront la solution du problème que je cherche à l'égard du végétal; mais comme mon regard peut embrasser à la fois tout ce qui se passe au-dehors et au-dedans de la cellule, il est évident encore qu'en n'observant qu'elle seule, non-seulement j'arriverai plus vite à une solution, mais encore que le résultat obtenu se trouvera à l'abri de plus de causes d'erreurs, par cela seul que la démonstration aura moins d'inconnues à éliminer. Or, nous avons trouvé une cellule qui réunissait toutes les conditions que réclame le problème, car on peut l'obtenir isolément sans altérer sa vitalité: elle peut vivre longtemps ainsi isolée; l'évidence de la circulation du liquide qu'elle renferme fournit le moyen de reconnaître à l'instant même les signes de sa mort; le repos succède brusquement à l'application du poison sur la surface de la paroi cellulaire; la désorganisation pénètre dans l'intérieur avec la rapidité de l'éclair. Un tel organe est donc dans le cas de devenir par la suite le toxicomètre le plus précis et le plus simple ; et c'est à ses indications, obtenues d'après un certain nombre d'essais, plutôt qu'aux expériences publiées par nos devanciers à l'aide des procédés en grand, que nous sommes redevables de l'essai de classification suivante des causes perturbatrices. Nos lecteurs auront deviné sans doute que nous voulons parler de l'entre-nœud du Chara hispida, préparé de la manière que nous avons indiquée dans la deuxième partie [1] (600). Ici l'expérimentation coû-

<sup>[1]</sup> Le Clara hispida commence à devenir rare 25

tera à peine dix minutes, en comptant le temps nécessaire pour dépouiller le tube de l'écorce et de l'incrustation calcaire qui forment un obstacle à la vision. Il ne sera pas nécessaire de pousser bien loin cette décortication: on pourra se contenter de mettre à nu un anneau de deux à trois millimètres, pour que la lumière réfractée puisse éclairer la circulation intérieure; et la loupe la moins forte servira à l'observation, car il ne faut pas des grossissements supérieurs, pour se rendre témoin de la continuation ou de la suppression de la circulation de ce liquide. On détachera un entre-nœud de la plante; on le dépouillera des rameaux de ses deux verticilles; on le dénudera sur un anneau de sa eirconférence, en ayant soin de ne pas le courber, de crainte d'opérer ainsi une solution de continuité dans la substance herbacée qui tapisse la paroi du tube, et otti est l'âme de sa vitalité; afin d'éviter cet accident, on aura soin de placer sous le tube une pile de lames de verre moins longues que lui, de manière que les deux articulations le dépassent, sans reposer sur aucun plan; et l'on plongera le tout dans une petite auge remplie d'eau. Dès qu'on sera sûr que la décortication est poussée assez loin pour laisser lire, par réfraction, le phénomène, dans l'intérieur du tube, on placers le tube dans une auge microscopique, au foyer d'une simple loupe, et après avoir bien constaté l'existence de la circulation, on déposera, sur la surface corticale dénudée, une goutte de la substance d'essai; si la circulation cesse tout à coup, la substance sera considérée comme un poison. On cherchera ensuite à déterminer son mede d'opération, en examinant l'effet qu'elle aura produit sur les tiesus ou sur le liquide; si elle a désorganisé le tissu en le corrodant et l'amincissant ; si elle l'a laissé intact ; si son action s'est portée tout entière sur le liquide ; ou si

aux environs de Paris. On en trouve encore à l'étang de Meudon, autour d'une petite île située près du bord du sénifer parallèle à la grande avenue. enfin elle a frappé de mort la circulation, sans donner le moindre signe d'action sur le liquide ou les tissus.

1407. On prévoit sans doute que, de cette manière, on pourrait obtenir plus de résultats en un jour que, par les procédés anciens, les expérimentateurs n'auraient pu faire d'expériences pendant k cours de toute une année.

1408. Que si la substance d'essai resti impuissante à produire instantmément m effet décisif, on procédera alors à étudie l'influence que sa présence est dans l cas d'exercer avec le temps. Mais il fa dra, à ce sujet, se servir d'un tube d cortiqué et privé artificiellement de # deux articulations, afin de ne conservi autour de lui rien d'étranger qui soit a pable de paralyser, de décomposer d'absorber la substance dont ou vent é sayer l'influence sur la vie; on le rédui à la simplicité d'une cellule, surtout la que les deux ligatures se seront de chées aux deux bouts. On notera al combien de temps le tube aura vécu moins que les autres tubes placés dans mêmes circonstauces; et après sa mi on étudiera, par l'analyse, la nature incrustations qui en recouvriront la s face; s'il n'a péri que par l'effet mi riel de l'incrustation, on pourra s'en surer, en ayant soin de ratisser cha jour un nouveau tube placé dans le m liquide; le fait sera démontré, si, p≇ procédé, on parvient plusieurs fois à longer sa vie bien au-delà du terme à un même nombre de tubes abando dans un liquide de même nature.

1409. On ne perdra pas de vue le fets des décompositions du milieu s vie végétale; et l'on cherchera ence éliminer cette cause d'erreur, en s'i rant, par des expériences comparat de l'effet de la substance d'essai sur quide ambiant.

1410. Enfin, il n'est aucune ci stance, dans une question aussi déli qu'en ne doive à chaque instant so tre à l'épreuve d'une évaluation spéc on s'occupera de démêter sans cesse tion directe de celles qui sont dues i tisibles réactions. Les expérimentateurs es grand n'ont pas et recours, il faut l'atuer, à tant de précautions; ils ne se sont pas même souciés de la terre qui envelopait les racines, ni des sels que poutit renfermer l'eau dans laquelle ils temient le végétal plongé; aussi, dans le nombre des observations qu'ils ont publiées à cè sujet, nous h'en trouvons pas me seule qui ait introduit dans la science me généralité nouvelle, ni même un fait à l'abri de toute discussion.

1411. INFLUENCES DÉSORGANISATRICES SUR DE TISSES, OU INPLUENCES DES SUBSTANCES upares de désorganiser les tissus. Les tions étant le résultat d'une combinaison de la molécule organique et de bases soit lerreuses, soit ammoniacales, peuvent tre désorganisés par deux ordres de sub-Mances: 1º par celles qui ont une grande affinité pour l'oxygène et l'hydrogène Muis, où pour l'oxygène et le carbone enbinés en acide carbonique, c'est-àtre par les substances qui tendent sans Pesse i s'hydrater, et par celles qui tenent à se carbonater; 2º par celles qui Muse affinité tout aussi prononcée pour bases. En un mot, les substances tiorganisatrices sout ou des substances 마ies, ou des otydes, ou des acides, ou tue des sels.

1412. 1º Substances simples désorganilices des tissus, ou substances qui, lorsles met en contact avec la vésiculé misée, s'oxydent promptement, aux les de l'oxygène de ses parois, et qui, mite, élevées à l'état d'oxyde, tendent le carbonater, aux dépens de l'oxygène tant et du carbone qui en forme la recute:

1415. Potassium, sodium, calcium, ium, silicium, etc. Ces métaux n'exispoint isolés dans la nature, ils out trop grande affinité pour l'oxye, et décomposent l'eau à la tempéradrissire. La moindre parcelle placée in tissu végétal ou animal le désorganit de la manière la plus prompte.

414. Mercure. Les tissus organisés falest l'oxygénation de ce métal, tout let que l'élévation de la température. Aussi, dans les expériences pneumatiques. ne tarde-t-on pas à voir paraître des taches sur les surfaces herbacées des plantes, surtout si le bain de mercure n'est pas recouvert d'une couche d'eau qui s'oppose à son évaporation. Cependant Th. de Saussure a retrouvé, dans le trou d'un arbre sain, le mercure coulant qu'il y avait déposé trente ans auparavant; Marcet a abandonné impunément pendant un an du mercure métallique dans un trou pratiqué au tronc d'un Cerisier. Mais ces expériences, faites trop en grand et sans autres détails, ne militent aucunement contre les expériences précédentes, qui sont positives. Les auteurs n'ont pas pris soin de constater l'état des parois du trou dans lequel ils avaient déposé du mercure, ce qui était pourtant nécessaire pour établir le mode d'action ou d'inaction du mercure. En effet, une fois que le mercure aura désorganisé les parois du trou par toutes les portions de sa masse qui se trouvaient en contact avec elles, ce métal pourra se conserver, sans produire d'autres effets, dans la cavité végétale, comme dans une boîte dont les parois ne sauraient plus rien fournir à ses combinaisons ultérieures. C'est là toujours, et dans toutes les questions, l'inconvénient des expériences faites en grand et sur des masses, quand il s'agit d'expliquer la vie, dont on semble prendre à tâche de tenir le foyer à la plus grande distance possible de la vue.

1415. Arsenic. Celte subtance, très-répandue dans la nature, est un des poisons les plus énergiques dans la classe des métaux qu'on trouve à l'état libre. Son affinité pour l'oxygène, déjà tant favorisée par l'humidité, devient plus active, en contact avec les tissus organisés; transformé en oxyde et en acide, il acquiert une puissance délétère plus grande encore.

1416. Phosphore. Agit de la même manière par sa grande affinité pour l'oxygène, et par la facilité qu'il a de passer à l'état d'acide phosphorique, qui s'empare ensuite des bases du tissu.

1417. L'iode et le chlore se transforment, aux dépens de l'hydrogène du tissu, en

acides hydriodique et hydrochlorique; et sans doute, aux dépens de l'oxygène, en acides iodique et chlorique, qui tous ont une grande affinité pour les bases des tissus.

1418. Le fer, le manganèse, le cuivre, le plomb, à l'état métallique, ne sauraient agir sur les tissus autrement que par la masse de leurs molécules, et comme de simples obstacles mécaniques à la végétation, ou bien par leur grande affinité pour l'oxygène.

1419. '2º Bases désorganisatrices. Ce sont principalement les oxydes, qui ont une grande affinité pour l'acide carbonique et pour l'eau, dont ils retrouvent en abondance les éléments dans les tissus:

1420. Potasse, soude, ammoniaque, chaux, magnésie, baryte, strontiane, alumine. A la température ordinaire, l'effet de ces substances est d'amincir, de corroder les parois, de les rendre plus transparentes, en se transformant en carbonates; si on élève la température, l'énergie de leur action se reporte plutôt sur les molécules aqueuses du tissu que sur les molécules de carbone; aussi le tissu végétal ne tarde pas à noircir comme par la carbonisation. Or, la température s'élève par la seule action de ces bases sur les tissus; et ce dégagement spontané de calorique amène toujours, en raison de la masse avec laquelle on opère, la seconde période de leur influence. La potasse et la soude, par suite de leur solubilité et de la solubilité de leurs sels, agissent plus énergiquement que la chaux, la magnésie. la baryte et l'alumine ; l'ammoniaque, combinaison d'hydrogène et d'azote, agit plus faiblement que toutes les autres bases, qu'on l'emploie en vapeur ou à l'état liquide. Les molécules désorganisées du tissu s'associent à ces bases, surtout avec la potasse et la soude sous différentes formes; car, après l'opération, on trouve dans le mélange, de l'oxalate, de l'acétate. du tartrate de potasse, presque en aussi grande quantité que du carbonate. Mais tous ces sels à base de chaux, de magnésie, de baryte, d'alumine, étant insolubles, forment à la longue, sur la surface des organes, des incrustations qui protégent les tissus enveloppés contre l'action du reste de la masse caustique. On prévoit ainsi comment, lorsqu'on opère en grand, les expériences peuvent être trouvées contradictoires dans le fond, quand toutes leurs différences sont dans le cas de résider dans la forme.

1421. Il est des tissus que la potane, la soude et l'ammoniaque dissolvent, et que les autres bases caustiques insolubles. telles que la chaux, la baryte, etc., coa gulent; ce sont les tissus albumineux e glutineux, les tissus qui commencent, e qui sont encore animés de la tendance » développement. Ces bases, en se combi nant avec eux, leur communiquent le a ractère de leur solubilité ou de leur ins lubilité, mais ne les désorganisent pu car ils ne sont pas encore organisés. L baryte précipite l'albumine dissoute du l'acide acétique, en superbes globes, dor la structure est tout à fait analogue à ce des globules du sang des Batraciens.

1422. Le premier effet qu'on obsersur les tissus organisés qu'on soumet l'action de tous les caustiques, et print palement à l'action de la potasse, de soude et de l'ammoniaque, c'est la gras lation de leurs surfaces, ce qui les re analogues aux surfaces des organes quontinuent leur développement; tast molécule organique affecte la forme véculaire, jusque sous l'influence des age destructeurs.

1423. L'ammoniaque liquide, et s' doute la potasse et la soude dissoutes d'eau, passent à travers le tube de Cha avant de l'avoir altéré, et désorganis aussitôt la substance verte qui le tapis et qui était l'âme de la circulation même temps, on voit les globules albu neux que charriait le liquide, disparsi et se redissoudre dans l'eau.

1424. Oxydes d'arsenic. L'oxyde a existe à la surface de quelques fragme d'arsenic; le deutoxyde est, au contra très-répandu dans la nature; on le tre en cristaux blancs et transparents or poudre blanche dans les mines qu'or ploite en Bohême et dans la Hesse.

deutoryde, à cause de sa solubilité dans l'ess, est besucoup plus énergique que le protoxyde, et surtout aussi à cause du rôle d'acide qu'il joue avec les bases; il alcère la paroi du canal intestinal, et la perfore de part en part. Jæger, Séguin, I. Marcet et Macaire, ont vu les plantes plongées dans l'eau contenant de très-failes doses d'oxyde d'arsenic périr en fort peu de temps; une tige de Haricot, qui trempait dans deux onces d'eau contenant deux grains d'oxyde blanc, a péri en trentesi heures; une branche de Rosier a péri a trois jours dans une once d'eau conteant six grains d'oxyde. Macaire a vu, au bout de trois heures, sur les fleurs d'un raneau d'une Épine-vinette, dont il avait plongé l'extrémité dans une solution étende d'oxyde blanc d'arsenic, les étamines perdre irrévocablement la faculté qu'elles est de se rapprocher du pistil dès qu'on les soche. Jæger avait vu les tiges de la Senstire, placées dans les mêmes circonstancs, abaisser et redresser leurs feuilles Ime manière singulière, se tortiller, et perdre ensuite jusqu'aux dernières traces Paritabilité.

1425. Oxyde de mercure. Depuis longlaps, les chimistes ont observé les fulates effets de cet oxyde sur la végélión, comme on l'avait déjà observé
la l'organisation animale. Cet oxyde
l'aliste pas dans la nature; il cède trop
lidement son oxygène à la plupart des
laps; et c'est peut-être à cause de cette
lapriété qu'il est si fatal à l'organisation,
livansformant, en su bstances oxygénées,
plupart de celles dont l'insolubilité galitesait auparavant l'innocuité.

1426. Le cuivre et l'oxyde de cuivre sont restes aux végétaux comme aux anim, par la facilité qu'a le premier de 7der, et le second de se carbonater ou se combiner avec les autres acides liou saturés, dont la présence est némire à la végétation.

167. Les oxydes de fer, de manganèse, somb, de zinc, etc., ne sauraient nuire ement que par la place qu'ils enlèvent déments terrenx, indispensables à la station. Il existe des espèces, même,

à qui certains d'entre eux et certains de leurs sels sont dans le cas d'être favorables. Il n'est pas de tissu végétal dans lequel on ne retrouve des traces de fer et de manganèse.

1428. 3º Acides désorganisateurs des tissus, ou acides ayant plus d'affinité que les molécules organiques, pour les bases terreuses ou ammoniacales des tissus:

1429. Acides sulfurique, hydrochlorique, nitrique, phosphorique, arsénique, prussique, fluorique, etc. Dès qu'on met en contact un filament, un poil vide de sucs, un poil de coton, un vaisseau, etc., avec une goutte concentrée d'acide sulfurique, l'organisation y disparaît, y fond pour ainsi dire ; et si alors on étend d'ean peu à peu le mélange, et qu'on sature l'acide par la chaux, on obtient un précipité abondant de sulfate de chaux, et un liquide qui est de la gomme. L'acide a donc désorganisé la vésicule organisée. mais non la molécule organique; il a désorganisé un tissu, en s'emparant de sa base et en éliminant la gomme qui était associée à cette dernière. Lorsqu'on opère en grand sur du chiffon, sur du papier. il se dégage une telle chaleur, qu'on ne saurait tenir le vase dans la main; que si on abandonne le mélange à lui-même et sans l'étendre et l'affaiblir d'eau, l'acide sulfurique, très-avide d'eau, ne manque pas de réagir, pour s'en saturer, sur la molécule organique même; de là vient la carbonisation de la substance végétale, à mesure que l'acide la dépouille des molécules aqueuses qui auparavant, associées avec le carbone, composaient la molécule organique. Le carbone, limpide par sa cristallisation vésiculaire, devient noirâtre par son isolement; et au microscope, il se présente par myriades de petits globules noirs et incommensurables, de la même forme et des mêmes dimensions que la poudre qu'on obtient en frottant rapidement un diamant contre un autre.

L'action générale de l'acide sulfurique concentré est le type de l'action de tous les autres acides de même nature sur les tissus végétaux et animaux.

1450. Les acides bydrochlorique et ni-

trique, tont aussi avides d'eau que l'acide sulfurique, produisent, comme ce dernier, la carbonisation progressive de la molécule organique; mais, sous l'influence du calorique dégagé spontanément, l'acide nitrique se transforme en partie en gaz nitreux et rutilant. On peut recueillir la portion carbonisée des tissus en poudre impalpable par la filtration, et c'est peut-être, après des lavages suffisants, le carbone le plus pur (après celui qui provient du frottement de deux diamants l'un contre l'autre) qu'on puisse obtenir par des procédés mécaniques.

1451. L'acide arsénique est, comme l'indique la théorie, encore plus actif que le deutoxyde d'arsenic; et comme on peut le prendre en poudre blanche, et que, par conséquent, son action n'est pas aussi rapide que celle des autres acides toujours solubles, il ne donne des signes évidents de sa présence fatale que dans l'estomac, tandis que les autres, agissant déjà par l'organe du goût et celui de la déglutition, pourraient être rejetés avant d'être arrivés en trop grande dose dans les voies digestives. Voilà pourquoi seulement les substances arsénicales ont la réputation d'être les poisons les plus actifs.

1432. L'acide sulfurique produit, sur un mélange de sucre et d'albumine, les mêmes effets que l'acide arsénieux ou deutoxyde d'arsenic sur le sucre de canne; il en résulte, dans les deux cas, une belle couleur purpurine.

1433. L'acide fluorique désorganise promptement les tissus. Mais de tous ces agents de destruction, c'est l'acide prussique qui, à plus petite dose, opère des réactions plus subites et plus irréparables. Cela tient-il à sa grande volatilité, ou aux effets seuls d'une désorganisation qui réagissent à leur tour comme causes délétères? Les combinaisons de l'acide prussique avec l'ammoniaque ont été trop peu étudiées, pour que nous nous dispensions d'émettre la pensée, que c'est à de semblables combinaisons qu'est due peut-être l'action insaisissable de cet acide et de la plupart des poisons inconnus.

1434. Les vapeurs de gaz nitreux, de

chlore, d'hydrogène sulfuré, de sat sulfureux, ne peuvent manquer d'agir sur les végétaux d'une manière nuisible, en si transformant en acides plus actifs, aux dé pens de l'organisation des tissus mêmes

1435. Acides végétaux. Ces acide désorganisent moins les tissus qu'ils n'alti rent les liquides, de manière à les rendr impropres à la fermentation spéciale d'o émane l'organisation. Les uns, commele acides oxalique, gallique et tartrique précipitent les bases dont la solubilité, l'aide de tout autre menstrue, devait av riser l'association avec la molécule org nique; les autres, tels que l'acide acétique rendent trop solubles ces bases, pour q l'association puisse avoir lien. Les uns les autres passent à travers les parois d cellules; ils vont réagir, à l'intérieur, le liquide qui circule, et sur la membre verte qui préside à la circulation et qu désorganisent. Aussi, lorsque ces aci commencent à se former spontaném dans un organe, ils affectent des celle spéciales qui cessent d'élaborer et grandir; ils sont là en dépôt pour des borations ultérieures. Les cellules éla rantes seraient désorganisées par les se des cellules élaborées, dans le cas où accident viendrait perforer leurs pa communes, et mettre en contact les d tissus hétérogènes. On voit fréquem le sucre remplacer ces acides par le grès de la maturation ; le sucre, en d résulte de l'action plus ou moins d'un acide sur la substance du mucil de la gomme ou des tissus ligneur. expériences en grand auraient diffi ment expliqué l'anomalie que semble frir, sans plus ample examen, le nomène de substances élaborées le végétal, et pourtant nuisibles au gétal.

1436. 4° Sels désorganisateurs desti Ce sont les sels qui, par le phénomèt la double décomposition, reprodui autour de la cellule végétale ou danss pacité, des réactions propres à dét ou à paralyser l'organisation. Les au tes et les prussiates sont dans ce ce sont en général des poisons pour le estaux comme pour les apimaux, quoique moiss violents que leurs acides. Les chlorares réagissent d'une manière délétère sur les tissus par le chlore qu'ils laissent dégager; les sulfures, les phosphures, etc., par l'oxygène qu'ils absorbent pour passer il'état de sulfates et de phosphates, etc. Les skais végétaux obtenus artificiellement (morphine, narcotine, quinine, etc.) réapissent peut-être de la même manière, par la quantité d'ammoniaque non saturée qui les read alcalins.

1457. Outre leur action sur les tissus, le plapart de ces substances exercent une stien délétère sur les liquides en les coaplant. L'alcool, l'éther n'agissent pas d'une antre manière : ils précipitent l'albanise, en absorbant à leur profit les selécules aqueuses, qui auparavant étaient sesciées à l'albumine et servaient à la radre liquide.

1458. SUBSTANGES ASPHYNIANTES. Nous sessiones designé sous ce titre les substances pi tuent la végétation et l'organisation seséral, par leur présence plutêt que presence qui sont plutêt sessione qu'un poison, un empêchemet qu'une cause délétère. Les unes juent en absorbant à leur unique profit gas ou les liquides que réclame la véficie; les autres en formant sur la pléce des tissus une coucha qui la rend perméable aux gaz et aux liquides que l'aimes devraient élaborer.

440. La chaux vivs, l'acide sulfuri-, etc., lerequ'ils ne sont pas en conlimmédiat avec les tissus, peuvent deinfunestes à la végétation en absorbant midité dont l'air et la terre sont imlerés.

140. Le sel marin, et tous les sels déeccats, agiraient à distance par le me mécanisme que l'acide sulfurique. 141. Les métaux oxydables à la tempée ordinaire, le fer, le cuivre, par ple, agissent en absorbant l'oxygène; lie action, proportionnelle à la masse, devenir délétère dans les sols forteferrugineux.

42. Le phosphore, qui ne se trouve le à l'état libre dans la nature, agit sur las plantes, dans nos expériences de cabinet, avec plus de rapidité que le fer, et se transforme promptement, en absorbant l'oxygène, en acide phosphorique.

1443. Les oxydes métalliques, qui se transforment facilement en carbonates à la température ordinaire, la chaux, la rouille, le vert-de-gris, etc., sont encore plus nuisibles que le fer et le cuivre métallique, en absorbant l'acide carbonique qui, sans leur présence, se dégagerait au profit des plantes; et les champs sur lesquels on en verserait une certaine quantité deviendraient atériles jusqu'à complète saturation de ces bases.

1444. Le carbonate de chaux, que certaines eaux tiennent en dissolution à l'aide de l'acide carbonique, se dépose autour des tissus en une incrustation qui ne saurait manquer d'intercepter les gaz et les liquides organisateurs. Il existe des sources en France dans lesquelles tous les corps et les tissus herbacés s'incrustent en peu de temps d'une couche si épaisse, qu'on retire en ornements, en fruits et en figures de pierre, tous les objets qu'en y a déposés. D'autres sources laissent déposer la silice qu'à l'aide des alcalis leurs caux tenaient en dissolution; le tissu végétal, jouissant de la propriété de s'assimiler les alcalis, en dégage la silice qui l'enveloppe d'une espèce de gelée, laquelle finit par se prendre en belles couches de cristal, et se colorer de la couleur réfractée des organes végétaux qu animaux qui s'y trouvent emprisonnés; il se produit ainsi d'aussi belles agates que celles qui appartiennent à l'époque antédiluvienne; une source ascendante de l'Islande jouit plus spécialement de cette propriété. Les végétaux les plus ténus et les plus faciles à se décomposer à l'air libre se conservent éternellement, avec leur teinte native et les détails les plus délicats de leur organisation, dans le sein de ces silos de silice; et on peut les y étudier au microscope, sur les lames d'agate assez minces, tout aussi bien que si ces lames servaient simplement de porte-objet.

1445. C'est par suite de la même propriété que le phosphate, le tartrate et l'oxalate de chaux viennent cristalliser dans les interstices des cellules, et en tapissent les parois de leurs cristallisations les plus régulières. C'est ainsi que la silice vient former le vernis de la paille et le feutre des Éponges et des Spongilles.

1446. Les huiles fixes revêtent les tissus d'une couche isolante, d'une espèce de vernis capable de les soustraire à jamais aux influences de l'air et de l'eau. Les bases terreuses et le résultat de la fermentation des engrais préservent le végétal de l'action asphyxiante de l'huile, en la transformant en savon; aussi le marc d'huile d'olive ou de colza, dont on se sert pour fumer les terres, perd-il, par la fermentation, les qualités qui sont dans le cas de le rendre dangereux à la végétation. Il est possible que les huiles volatiles et siccatives, les huiles empyreu-

matiques, telles que celle de la fumée du

bois, n'aient une action délétère mieux ca-

ractérisée qu'en absorbant, de plus que les

précédentes, l'oxygène de l'air ambiant.

1447. SUBSTANCES NARCOTIQUES. Enfin; il est des substances presque toutes résineuses ou résinoïdes, qui produisent sur l'organisation des effets qu'on ne saurait rapporter, dans l'état actuel de la science, qu'à cet inconnu que nous nommons le *fluide nerveux*; antispasmodiques qui font succéder le repos complet à l'activité des organes, qui tuent sans désorganiser, et donnent une mort qui commence par tous les caractères du sommeil. L'huile essentielle de Solanées, du Laurier-rose et du Laurier-cerise, de Térébenthine, d'Amandes amères, l'Opium, etc., paralysent le jeu des organes sans altérer autrement leurs tissus; et, pour produire ce résultat, on n'a pas besoin d'en recouvrir toutes les surfaces externes.

1448. APPLICATIONS DE CES PRINCIPES AUX EXPÉRIENCES EN GRAND. Lorsqu'on se propose d'étudier les essets des diverses substances dont nous venons de parler sur la végétation d'après l'ancienne méthode, on y procède de deux manières: ou bien en arrosant de la substance d'essai la terre, dans laquelle a poussé la plante; ou bien en tenant la plante plongée par ses racines préalablement lavées, ou par la base du rameau amputé, dans la substance d'essai

elle-même. Or, dans le premier cas, avant d'arriver au végétal, la substance sera exposée à modifier et à perdre même tout à fait ses propriétés, parses combinaison avec le milieu ambiant; l'eau, en l'étendant, en affaiblira l'intensité; les bases terreuses la neutraliseront. Si l'on procède à l'expérimentation en tenant le végétal plongé dans la substance d'essai, on expose tant d'organes à ces effets, qu'il serait impossible d'en déterminer de la sorte la nature; et les nombres que l'on s'appliquerait à recueillir ne pourraient jamais servir à établir des formules, tal la forme, les dimensions, les sels des tissus, l'age de la plante, sont dans le cu de rendre variables les indications.

1449. Que l'on tienne le végétal plosgi dans l'acide sulfurique concentré; silari cine en est aqueuse, le dégagement de colorique pourra être si violent, que la son mité du rameau se flétrira, par l'élévation de température, avant d'avoir subi l'premières atteintes de l'acide sulfurique et l'observateur confondra nécessaireme les deux effets.

1450. Que l'on tienne la surface amp tée d'une branche plongée dans une so tion d'acide oxalique ou d'oxalate; à faveur des doubles décompositions, pourra se former, sur la surface amput une incrustation d'oxalate de chaux jouera le rôle d'une espèce de mastic interceptera le passage de l'eau, laqu ne traverse jamais l'écorce (1298); et d ce cas, le végétal mourra d'inanition, a que l'observateur décidera qu'il est s par empoisonnement. On peut en dire tant des sels de fer et autres qui, par tion des doubles décompositions, sont le cas de venir former des incrustal sur les surfaces aspirantes; car la vé tion a une propriété toute particulie déterminer, dans les sels, des réduc et des doubles décompositions, que moyens de chimie inorganique ne saur à eux seuls reproduire.

1451. De toutes les observation précèdent, il s'ensuit que les expérinombreuses auxquelles les auteurs si livrés par les procédés en grand, n'ajo

rien, dans l'application, à ce que la pratique agricole avait appris sur l'action des nélanges destinés à marner et à fumer les champs. Ce n'est point avec une telle milormité de procédés, et par de simples emis obtenus une seule fois qu'on doit se fatter de décider une question aussi compleze; ce n'est point, en soumettant à la his au même réactif tant de substances hétérogènes, qu'on est autorisé à prononer ensuite de son influence sur une seule Centre elles; ce n'est point en observant keeffets d'avance bien connus d'une substance qui n'existe point dans la nature, et qui est l'œuvre exclusive de nos laborabires, que nous devons chercher des règles pratiques pour nous diriger dans l'art d'améliorer ou de réparer le sol ; enfin , ce l'est point en opérant à de telles distances ar des masses d'organes, placés côte à cite et doués de fonctions dissérentes, P'on peut se flatter d'arriver à une solution physiologique sur la nature et la desmation de chacun d'eux : depuis la révolation toute récente qui s'est opérée dans fut d'observer l'organisation, il serait durde de reprendre ces essais d'après l'ancienne méthode.

1452. SUBSTANCES DESTRUCTRICES. Nous comprenous sous ce nom toutes les caules mécaniques qui sont dans le cas de produire des solutions de continuité dans la substance des tissus, d'épuiser les sucs, la d'ouvrir à leur élaboration une route les marmale.

1453. 1• Causes qui détruisent la végétampar des solutions de continuité. La foure, les coups de vent, font voler en éclats branches les plus robustes des arbres scalaires que cent tempêtes avaient épar-🖦 jusqu'alors, et qui semblaient être mormais à l'abri de tous les autres fléaux hitracteurs dont sont menacées tous les ≥les jeunes tiges. La dent des animaux, dantres accidents, produisent, sur sabres, diverses sortes de solutions de minuité dont le résultat principal, si a causes ne frappent pas immédiatement mort la végétation, est d'occasionner le cicatrice qui pent devenir le soyer ane lente mais infaillible décomposition, que l'on connaît sous le mon de carie. Cette maladie s'annonce par un écoulement de sanie, qui semble carboniser tous les tissus qui lui donnent un passage, et qui finit par produire une longue cavité sous l'écorce intacte. On remarque, en général, que toute la portion du tronc qui est placée perpendiculairement en dessus et en dessous de la plaie, est envahie successivement par la décomposition, pendant que les autres portions de la circonférence restent saines et intègres. C'est que le tronc est une agrégation de cellules qui s'étendent dans toute sa longueur, et qui finissent par devenir indépendantes les unes des autres, en sorte que la mort de l'une n'entraîne pas nécessairement la mort de l'autre. C'est par une conséquence de cette organisation que toute la portion du tronc qui correspond à l'amputation d'une grosse racine, perd peu à peu sa force de végétation; car chaque grande cellule circulaire du tronc finit par devenir un tronc à part, ayant sa radication et sa ramescence en propre, dont la perte ne saurait être tout à coup compensée par les systèmes voisins.

1454. Au printemps, la dent des animaux herbivores, de la chèvre surtout, est funeste aux jeunes bourgeons et aux jeunes écorces; en été, la chenille dépouille la plante de sa foliation. Le premier accident tue la végétation dans son germe, le second dans toute la vigueur de son action; et il est des végétaux qui ne résistent pas mieux au second fléau qu'au premier.

1455. Parmi les insectes ravageurs, nous n'avons coutume de mentionner que ceux qui s'attachent aux plantes cultivées; mais il n'est pas une seule plante qui n'ait le sien à un âge ou à un autre, sur l'un ou l'autre de ses organes. Les uns se nourrissent de racines, les autres de tissus herbacés fort jeunes, les autres de tissus ligneux; les uns sucent le nectar des corolles, les autres les sucs albuminososucrés des fruits; enfin il est des insectes qui passent toute leur vie de larves au sein des tissus dont ils se nourrissent; leur mère prévoyante avait eu soin d'y

déposer leur œuf, après avoir percé les couches superficielles de l'organe végétal, avec la tarière qui termine chez elle l'appareil de la parturition.

1456. Les insectes produisent sur la végétation des influences bien différentes, selon qu'ils sont munis de mandibu-

les ou de suçoirs.

1457. Les premiers n'opèrent que des solutions de continuité, les seconds donnent lieu à des phénomènes physiologiques du plus haut intérêt, et dont l'étude, jusqu'à ce jour trop négligée, est peutêtre appelée à nous donner la solution de bien des problèmes relatifs à l'évolution végétale et à l'organisation des tissus en général.

1458. Un auteur [1] a tout récemment hasardé l'opinion que les Courtilières, les vers des Hannetons, et autres larves de coléoptères, nuisent aux arbres , non-seulement en coupant leurs racines, mais encare en les empoisonnant. Il se fonde aur ce que, d'après lui, les arbres dont les racines sont rongées par ces insectes périssent plus vite « que ceux à qui un tout autre accident aurait fait subir ces sortes d'amputations. Il présume alors que ces larves ont les mâchoires trop faibles pour couper les racines, sans chercher à les ramollir; mais qu'elles arrivent à ce résultat à l'aide des sucs abondants que la plupart transsudent de leur bouche. sucs, ajoute l'auteur, souvent âcres et acides. » Nous ne sachiona pas que l'auteur ait cherché à constater, par l'expérimentation, l'existence de ces sugs âcres et acides que baveraient, d'après lui, les insectes; l'étude la plus superficielle de l'appareil de la mastication de ces animaux lui aurait démontré l'inexactitude de cette assertion; car leurs mandibules sont trop cornées pour donner lieu à cette salivation; elles sont trop extérieures, et elles opèrent trop à distance, si je puis m'exprimer ainsi, pour que les sucs de l'appareil de la déglutition puissent se

mêler à la mastication. La Courtilière est une des plus grosses sauterelles de nos climats; elle est armée des pièces les plus solides que l'on puisse remarquer sur les plus gros insectes; ses mandibules briseraient la terre; comment penser que les racines leur opposeraient plus de résistance? Il faut n'avoir vu qu'une seule fois ronger une Chenille, le ver du Hannelon ou la Courtilière, pour rester convaises que leurs emporte-pièce suffisent aux plus robustes tissus, et qu'aucun suc corroil ne vient jamais à leur aide. Ainsi cett explication est fondée sur une supposition gratuite, ce qui est pire qu'une erress d'observation. Quant au phénomène et lui-même, il n'existe pas d'une autre ma nière que l'explication; et l'amputation de racines n'est ni plus ni moins funeste au végétaux, qu'elle soit le fait des mandi bules des insectes ou de nos instrument tranchants. La serpette ou la bêche s raient tout aussi nuisibles que les mand bules du Ver blanc et de la Courtilière, ces deux instruments s'attachaient, are autant de constance, à altérer le system radiculaire à mesure qu'il se forme. effet, la suppression des racines exen une double influence : la première, q consiste dans la privation d'un organe : terrain, contemporain et antagoniste la végétation aérienne; la seconde, provient d'une prompte dessiccation, souvent d'un empoisonnement terres car les grosses racines, dont l'extrémit atteint les portions humides du terra traversent des portions desséchées, et » yent des milieux en décomposition. On yous opérez une solution de canting qui mette les tissus internes de la rac en contact avec la terre desséchée ou débris putréfiés, vous nuirez à la plas dans le premier cas, en aspirant auhors ses sucs par l'action de la capillar et dans le second cas, en les empois nant par le dégagement des combinais ammoniacales; et c'est là la raison p laquelle les insectes souterrains, à c lité de nombre, opèrent plus de rava dans tel champ que dans tel autre, tel arbre que sur tel autre de la même

<sup>[1]</sup> Physiologie végétale de Decandolle, t. III, p. 1370.

pète, dans telle saison que dans telle autre; simples instruments mécaniques de tou ces ravages, ils détruisent, mais n'empoisonnent pas.

1458. Les larves des mouches, en gépiral, naissent et vivent dans l'intérieur des organes sains ou morts des végétaux. Les unes dévorent le bois le plus dur, et incest, dans les troncs d'arbre, ces vernoulures qu'on dirait être l'œuvre du cisean; la mère elle-même, frêle mouche, we ses deux seules mandibules, avait su creuser assez profondément dans la subsiance du ligneux, pour y déposer ses œufs à l'abri de toute atteinte.

1460. D'autres larves p'apparaissent que sur les fongosités en décomposition; fantres sillonnent la substance des feuilles entre le parenchyme qu'elles rongent, et l'épiderme qu'elles ménagent, et produsent, sur les feuilles encore vertes, es siauosités, ces paraphes, qu'on serait lesté de prendre pour des figures tracées as pinceau.

1461. Certains pucerons se tiennent suprès des jeunes sommités; ils s'attachent à loutes les pousses nouvelles que leur apperte le développement des bourgeons, et ils les épuisent de leurs liquides su-crés.

1462. D'autres sont tellement enfarinés per les débris des tissus qu'ils dessèchent, per l'agriculteur a vu, dans cette œuvre destruction, le caractère d'une malale: il l'a désignée sous les noms de l'acc, de meunier, de lèpre. Ces sortes facctes ne rongent pas, ils sucent les les à travers la paroi épidermique, ils pirent à leur profit les liquides élabo-is par les cellules, et épuisent les ormes en respectant leur charpente; ils produisent le phénomène de l'aspiration linhire, par le vide que produit la suc-

1463. J'ai vu des mymphes, attachées line des faces du fruit d'un Polygonum, fer, par leur soule présence, un effet la larve aurait produit par la succion. Ichté de la graine contre lequel elles sent appliquées était enfoncé, et la line était vide de périsperme.

1464. Enfin il est des larves qui, au lieu de désorganiser les tissus, en font naître de nouveaux par leur présence ; celles-là enrichissent l'organisation en vivant à ses dépens; ils rendent au centuple au végétal ce que leur faible nutrition leur enlève; le point du tissu dans lequel la mouche à introduit un de ses œufs ne tarde pas à se développer, soit en filaments, soit en petits rameaux herbacés, soit en une sphère épaisse, soit en boutons de différentes formes et de diverses couleurs; et tous ces organes offrent, dans leur structure et dans les diverses phases de leur développement, tous les caractères des produits ordinaires de la fécondation; leur tissu devient ligneux, de glutineux qu'il était d'abord; de vert, il passe par toutes les nuances du prisme, jusqu'au purpurin, et puis au jaune; enfin, telle est leur régularité et la symétrie de leurs formes, que bien des observateurs les ont pris, dans le principe, pour des organes ou des parasites sui generis. La présence et le mode de nutrition d'un insecte déterminent donc la formation de nouveaux tissus; l'insecte crée des organes sur la surface de l'organe qu'il envahit; il féconde donc comme le pollen étranger que l'on applique sur le pistil; et le produit de sa fécondation spéciale affecte toujours les mêmes formes et les mêmes dimensions, comme le produit de la fécondation pollinique. Or, ce rapprochement perdra beaucoup de son merveilleux, si nous nous reportons sur cette partie de la démonstration qui a eu pour objet le mécanisme de la fécondation. Puisque, en dernière analyse, la fécondation se réduit à la rencontre de deux spires de nom contraire, et que la variété infinie des formes végétales n'est que le résultat du nombre, de la direction et de la vitesse de ces couples de spires, il devient concevable qu'une simple action mécanique, qu'une simple piqure d'insecte, puisse concourir à la fécondation, et déterminer la création d'organes, en mettant en contact ces spires entre elles, de telle manière que l'évolution du végétal, abandonnée à elle-même, n'aurait jamais pu reproduire. Le petit animal, en tournant dans la cellule que lui a ouverte sa mère, peut ainsi faconner un organe, comme la main du potier façonne l'argile qui tourne autour d'elle.

1465. L'influence du parasitisme des insectes se transmet souvent aux organes les plus éloignés; et on ne saurait prévoir d'avance à combien de monstruosités végétales, et même de variétés, elle a donné naissance, à l'insu de l'observateur. Nous citerons l'exemple suivant, afin d'avertir les descripteurs. Bosc trouva un jour, près de Vincennes, un Centaurea calcitrapa, dont les fleurs lui parurent tellement s'éloigner du type de l'espèce, que, selon l'habitude de ce temps-là, il en fit une espèce nouvelle, et il en distribua des petits bouts d'échantillon à ses correspondants; dans la Flore française, de Decandolle, on la trouve décrite sous le nom de C. myacantha. Les botanistes eurent beau chercher cette espèce extraordinaire aux environs de Paris; force fut de s'en référer aux petits bouts d'échantillons distribués par Bosc. Comme plante rare, cette espèce méritait, sans contredit, les honneurs de la description et d'une figure; aussi Decandolle, qui l'avait décrite dans la Flore française, lui consacra une des belles planches de l'Icones plantarum Galliæ rariorum; mais l'échantillon étant malheureusement incomplet, le descripteur et le dessinateur s'appliquèrent, chacun de leur côté, à la *restituer*, comme on le fait à l'égard des ruines antiques; le descripteur en décrivit la graine sans aigrettes; non pas qu'il eût aperçu rien qui ressemblåt à une graine, mais seulement parce qu'il n'avait rien aperçu qui ressemblât à une aigrette; le dessinateur, qui, dans ces sortes de restitutions, est doué d'un tact particulier, pensa que les graines du C. calcitrapa lui serviraient tout aussi bien pour figurer celles du Centaurea myacantha, dont l'échantillon ne lui paraissait pas en graine; aussi la planche figurée n'a pas manqué de donner un démenti à la description écrite ; et le C. myacantha se trouve, de cette façon, posséder de belles graines mûres et aigrettées. Eh bien! cette

description et cette belle figure sont le résultat d'une mystification des insectes; nous avons retrouvé fréquemment, depuis 1829, cette forme du Centaurea calcitrape dans les terrains incultes près du pon d'Iéna, et sur les bords de la Seine, de Saint-Denis, à Épinay, et nous avons pu de la sorte, évaluer, et le mérite des des criptions de ce temps-là, et la nature d la transformation qu'on avait pris soin d décorer d'un nom spécifique.

Les follicules calicinaux qui, chez C. calcitrapa, se terminent par une longe épine médiane, accompagnée de deux pli courtes, portent, chez le C. myacantha trois épines égales, ou souvent une seul à cause de la petitesse des deux latérale Le réceptacle ne renserme ni graines a grettées, ni graines privées d'aigretu par la raison qu'il ne renferme aucun e gane de la fécondation, ni étamine, ni p til, mais seulement des fleurs à coroll multiples, emboîtées comme chez les flet doubles, les unes dans les autres, c'est dire des pélories, que nous avons désigne sous le nom de fleurs corollipares (10 du reste, la tige, les feuilles, et la dis sition des rameaux, ne présentent pas moindres différences avec la plante » male. Mais il n'en était pas de même d racine pivotante, qui, chez le C. myac tha, offrait, sur toute sa longueur, la c leur poirâtre, et tous les autres caracté des altérations que la nutrition des im tes imprime aux organes souterrains les suites de cette altération s'étendai bien avant dans la substance de la rac Le C. myacantha n'est donc qu'un a dent de végétation, et non un type sp fique; ses caractères apparents ne sont qu'à une déviation, et leur déviation l'œuvre de la suppression des sucs r culaires, car la fécondation ne sau avoir lieu sans nutrition. Lorsque 1 publiames ces réflexions, peu flatter nous en convenons, pour les méthe académiques d'observation [1], on s'

<sup>[1]</sup> Annales des Sciences d'observation, 1 nº 1. Janvier 1830,

pressa de nous faire parvenir des graines qu'on dissitavoir extraites du *C. myacan-tha*; mais on se dispensa de nous envoyer en même temps l'échantillon de la plante. Cétait une mystification volontaire que la complaisance des disciples ajoutait aux premières méprises des maîtres.

Au reste, nous avons choisi cet exemple, parcequ'il est à la portée de tout le monde; mais nos livres four millent, surtout en lait de plantes exotiques, de créations de cette valeur.

1466. Le nombre des déformations orgaaques que peut enfanter, chez les végétan, la présence d'un insecte, est capable de sour l'étude de toute une existence Cobservateur; et ce sujet, tant négligé, el dans le cas de devenir fécond en déconvertes physiologiques du plus haut inkirk, si on cherche à l'exploiter d'après les principes de la nouvelle méthode d'obterration. Tout me porte à croire qu'on aniera de la sorte à supprimer des catalegues de cryptogamie, et à rendre à l'enhaologie cette soule de pilosités ou de 🌬 dulations épidermiques qu'on a décrimur les deux pages de la feuille et sur sarface des tiges herbacées. Quand on <sup>≰ forcé</sup> d'admettre que le *bédéguar* de la 📭 des rosiers est l'œuvre d'un insecte, \* se trouve plus extraordinaire qu'il line en être de même des Erysiphe, et tes groupes filamenteux, que l'on voit développer sur la surface des feuilles botes.

1467. Les insectes deviennent souvent rents des fécondations artificielles, transportant sur le pistil les grains de la dont ils se sont enfarinés sur d'auplantes; en cela ils ne servent que de ens de transport, et le souffie des vents leibue autant qu'eux à ces hyménées, roisements de races, qui donnent te lieu à tant d'hybridités végétales. prification du figuier ne rentre nulnt dans cet ordre de phénomènes; opération influe, non sur la féconn des pistils de la figue, mais sur la tration du péricarpe. Au mois de mai piullet, les paysans de l'Archipel, et le de Malte même, cueillent les figues

des caprifiguiers, ou figuiers sauvages. qu'ils désignent sous le nom d'orni, et ils les suspendent aux rameaux du figuier domestique. A cette époque, les figues sauvages sont remplies de vers sur le point de passer à l'état de moucherons, qui viennent piquer le péricarpe de la figue domestique pour y déposer leurs œuss ; cette piqure contribue à la maturation du péricarpe des figues, dont sans cela le plus grand nombfe aurait avorté sous ce rapport. On a constaté que la caprification est cause qu'un figuier, qui n'aurait donné que vingt-cinq livres de bonnes figues, en produit jusqu'à deux cent quatre-vingts livres. Bernard, de Marseille, à qui nous sommes redevables de cette explication, a reproduit artificiellement le phénomène de la caprification, en ayant soin de piquer des figues saines avec une pointe, et en introduisant une gouttelette d'huile dans la blessure. Il a vu les figues piquées murir bien plus vite que les autres du même arbre.

1468. Au reste, le même phénomène s'observe également sur nos autres fruits comestibles: tout le monde sait combien la piqûre des monches contribue à la prompte maturation des pommes et des poires, que l'on appelle alors véreuses.

1469. Nous avons vu plus haut la piqure d'un insecte transformer des tissus en organes; nous la voyons ici transformer des sucs résino-glutineux en sucre; ces deux résultats Jécoulent du même mécanisme. Dans le premier cas, la piqure met en contact des spires que leur séparation rendait infécondes ; dans le second, la piqure met en contact les sucs acides d'une cellule avec les sucs glutineux de la cellule voisine, par la perforation de leur double paroi; et de ce mélange naît le principe sucré, comme nous l'obtenons dans nos laboratoires par la combinaison de ces deux éléments. La nature n'arrive à ce résultat que par l'oblitération des membranes qui forment les parois cellulaires; or, la perforation est un procédé plus expéditif que l'oblitération; c'est pourquoi la piqure des insectes accélère la maturation.

## CHAPITRE II.

## MISTOIRE DES INFLUENCES SUR CHAQUE ORGANE EN PARTICULIER.

1470. Nous allons suivre, dans l'bistoire des fouctions des organes, la même méthode qui nous a déjà servi à tracer l'histoire de leur développement. Nous prendrous le végétal dans son germe, nous le suivrons jusqu'à l'époque de la floraison et de la fructification; nous décrirons aiusi une courbe continue dont les deux extrémités se rejoindront par les rapports les plus intimes : ce cercle, c'est la vie qui vient finir où elle avait commencé.

## § I. INPLUENCE SUR LA GRAINE (117, 1144).

1471. La graine, avons-nous déjà dit, est une espèce de silo destiné à protéger le rameau terminal, c'est-à-dire l'embryon, contre toutes les circonstances autres que celles qui sont dans le cas de concourir à la germination. Elle est redevable de cette propriété à son enveloppe la plus externe: le péricarpe, chez les unes (Céréales, Polygonées, Cypéracées, Ombellifères, Synanthérées, etc.); l'endocarpe, chez les autres (Amande, Noix, Pêche, etc.); le test, chez le plus grand nombre (Légumineuses, Crucifères, etc.). En effet, l'enveloppe la plus externe acquiert, par la maturité, une consistance si forte et une structure si serrée, qu'elle en devient souyent également imperméable à l'air et aux liquides, qui des-lors ne peuvent pénétrer dans l'intérieur des organes que par le hile, ou par suite de la décomposition infiniment lente de ce tissu ligneux.

1472. Les graines conservées dans un lieu à l'abri des variations atmosphériques, conservent leur faculté germinative plus longtemps les unes que les autres. La pratique des marafchers a constaté que la faculté de germer se conserve : pendant

un an aux graines des Panais, Pasthaci oleracea; Salsifis, Scorzonera purpuru; - DEUX ANS, chez celles des Mais, Zen; Bourrache, Borago officinalis; Carotte; Daucus Carotta; Corne de cerf, Plantage coronopus: Fêve de marais, Vicia fale! Haricot, Phaseolus vulgaris; Oignon, Allium cepa : Scorsonère, Scorsonera hispinica; Poireau, Allium porrum; Cibode, Allium fissile; Oseille, Rumen accion Roquette, Sisymbrium tenuifolium; TROIS ANS, chez celles des Buglose, Anches officinalis; Capucine, Tropaclum major Anis, Pimpinella anisum; Basilic, Ocim basilicum; Chervie, Sium sisarum; Net Brassica napus; Cerfeuil, Apium gra lens; Épinard, Spinacia oleracea; Ed gon, Arthemisia dracunculus; Lin Lactuca sativa; Pomme d'amour, Sola lycopersicon; Pimprenelle; Poterium guisorba : Raiponèe, Campanula rap las; Boutarde, Sinapis nigra; — 🗹 Ans, chez celles du Persil, Apium pet linum ; - CINQ ANS, ches celles de M che, Valerianella locusta; - sart thez celles des Citrouilles, Cacurbits Courge, Cucumis lagenaria; Melou, mis melo; Concombre, Cacamis sa - DIX ANS, chez celles des Artichant nara scolymus; Cardon, Cardence Bette, Beta vulgaris; Chicorée, Cich intybus; Chon, Brassica oleracea; pier, Portulaca oleracea; Radis, M nus sations. Il est d'autres semences ne peut laisser impunément à l'air après leur maturité : tels sont les gland châtaignes et marrons d'Inde, etc. sème immédiatement après la récoll bien on les conserve en les stratifiant une caisse, c'est-à-dire en les cou d'une couche de terre, qui les pre éplement de la sécheresse et de l'humidité.

1475. Mais es ne sont là que des approximations pratiques, qui comportent de nombreuses exceptions. Voss, jardinier et chef de Sans-Souci, a obtenu, en 1827, de beaux Melons, avec des graines récoltées trente-trois ans auparavant, et des Concombres avec des graines âgées de dix-sept aus. En 1809, on a semé avec sectes au Jardin des Plantes des graines de Dolichos, qui avaient été prises dans lherbier de Tournefort, et qui, par consequent, avaient environ cent ans. La graine de Sensitive peut se conserver quarante ans, et même au-delà.

1474. Nous venous de parlet des graines desdounées à la température ordinaire, dans autre précaution que celle de les sestraire à l'Intempérie de l'air; mais leur longévité peut être poussée plus loin more, si, par des procédés artificiels, mpresd soin de les soustraire complétepent à l'action de l'air, de l'humidité et 🌶 la lanière. On construit, à cet effet, lins des terrains à l'abri des infiltrations puerraines, des caveaux en maçonnerie Pilourecouvre de ciment imperméable, que l'ou tapisse de paille; on les rem-🖻 des graines que l'on se propose de marer, et l'on en bouche hermétique-Mi l'ouverture ; les graines les plus déles se conserveraient peut-être indémest dans de semblables greniers, si scidents imprévus ne venzient pas à lague dépouiller l'appareil des condi-Maverables à leur conservation. On a é le nom de *silos* à ées greniers sou-Mins, et leur usage est très-répandu 🏲 h Russie , où l'industrie agricole ne medantre recours, contre les rigueurs linat, que les entrailles de la terre. 175. Toute graine qui se trouverait loppée par une substance isolante cade la soustraire à l'influence des h extérieurs, s'y conserverait indéfiht, aussi bien que dans nos silos ars ; l'argile pure ou mélangée est ment propre à placer la graine ces conditions ; on sait, en effet, que, Me à un certain état de dessicention,

elle ne donne que lentement accès à l'humidité ambiante; or, si par suite du mouvement, soit spontané, soit artificiel du terrain, il arrive qu'une graine végétale soit emprisonnée complétement dans une motte argileuse, et déposée sinsi à une assez grande profondeur, elle se conservera à l'abri de l'eau et de l'air; qui ne pénètrent jamais en grande abondance à certaines profondeurs; et elle restera ensevelle dans ce long sommeil, jusqu'à ce qu'un bouleversement nouveau, la raménant à la surface, la remette en communication avec les agents extérieurs. C'est ce qui explique comment, sur les raines de murs récemment abattus, on voit s'élever des plantes de jardin, dont la graine n'avait plus été semée dans ces lieux depuis la fondation de cette maçonnerie; elles s'étaient conservées dans le mortier. comme dans un silo. On a vu, en Angleterre, après l'incendie de Londres, apparaître, sur les cendres, une plante qui n'appartenait point à la flore locale. C'est ce qu'on observe encore après les défoncements un peu profonds des terrains en friche, et après le curage des vieux fossés et des étangs; il apparaît tout à coup des plantes que de temps immémorial on ne retrouvait plus dans la contrée.

1476. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec un fait analogue dont on est témoin après le défrichement des forêts : des plantes d'une essence différente s'emparent en effet du terrain, et s'y succèdent dans un certain ordre; mais ce sont des plantes indigênes, qui croissaient auparavant à des distances assez rapprochées, pour qu'un coup de vent pût les amener à la surface du sol abandonné par les forêts, dont l'ombrage était chaque année un obstacle à leur végétation. Ce phénomène, dont nous rous occuperous en son lieu. tient à la même cause qui préside aux assolements; c'est une rotation spontanée de récoltes, ce n'est pas une résurrection de leurs graines.

1477. De même que les graines d'une espèce conservent plus longtemps que celles d'une autre espèce leur faculté germinative, de même, placées dans les mêmes

circonstances, celles d'une espèce germent plus vite que celles d'une autre ; et parmi les graines de la même espèce, les unes germent plus vite que les autres. Ici, comme plus haut, l'expérience ne fournit que des faits particuliers, que des approximations variables. Les agriculteurs et les jardiniers, qui opèrent toujours dans les mêmes circonstances, et qui, chaque année, répètent leurs observations, ont établi en pratique que: le Millet, le Froment, l'Avoine et le Seigle, lèvent en un jour; - la Blette, l'Épinard, la Fève, le Haricot, le Navet, la Rave, la Moutarde, la Roquette, etc., en trois jours; — La Laitue, l'Anis en quatre; — le Cresson, le Melon, le Concombre, la Courge, en cinq; — le Cran ou Raifort, la Bette-poirée, en six; l'Orge en sept; - l'Arroche en huit; le Pourpier en neuf; -- le Chou, l'Hysope, en dix; - le Persil en quarante ou cinquante; — l'Amandier, le Pêcher, le Châtaignier, la Pivoine, en un an; - le Cornouiller, le Rosier, l'Aubépine, le Noisetier, en deux ans. Mais ces résultats varieraient avec les climats, les saisons, les localités, le terrain, selon que l'on cultiverait en plein vent, sur couche, ou dans les serres, etc.; et nous ne possédons aucune série d'expériences qui soit propre à nous fixer au moins sur la limite de ces variations. Nos grands établissements, consacrés aux collections de plantes vivantes, auraient pu servir à ce but, sans beaucoup d'efforts de la part des directeurs. Mais jusqu'à présent ils n'ont semblé être destinés qu'à voir naître et mourir les plantes, pour enrichir de leurs dépouilles desséchées de stériles herbiers. Le petit nombre des observations qu'on y a faites, sur l'époque de la levée des graines, sont si incomplètes et si peu comparatives, qu'elles ne méritent pas la peine d'être placées à côté de celles que nous a léguées l'expérience des jardiniers.

1478. On n'a pas même cherché, en expérimentant, à fixer la valeur temporaire, qui peut correspondre aux expressions par lesquelles on désigne qu'une plante a germé ou a levé. On constate, en effet, qu'une plante a levé, lorsque ses

premières feuilles commencent à poindre au-dessus du sol : or, comme la prosondeur à laquelle se trouve déposée la graine varie à l'infini, que la résistance qu'oppose le terrain à la marche ascendante de la plumule, varie dans les mêmes limites, en raison de la consistance de ses molécules, il s'ensuit que l'époque à laquelle se montre au-dehors la végétation de la graine, ne doit pas fournir des nombres plus constants. D'un autre côté, avant que la plumule n'apparaisse au-dessus du sol, il s'est fait un travail souterrain, dont la circonstance précédente n'est qu'une phase arbitraire; et l'expérimentateur n'en tient aucun compte. Or, si l'on admet, ce qui est irrécusable, que le travail de la germination commence à l'instant où l'embry se réveille pour élaborer, qu'il se signale par la turgescence, et surtout par la ropture des enveloppes de la graine, o avouera sans peine que les observateur ont pris une époque déjà assez avancée d la végétation, pour l'époque de la germi nation; qu'ils ont enfin constaté l'acte d la germination, longtemps après qu'el s'est opérée.

1479. Ce n'est plus avec des proced aussi grossiers, et avec une méthode au naïve, que l'on doit reprendre ce suje jusqu'à ce jour si ingrat. Il ne s'agit pl de constater la germination, mais d'en d crire l'histoire; et son histoire commen dès le moment que le mouvement de vie se manifeste dans les organes élal rants. Mais la forme de ces organes, k volume respectif, la nature des subst ces qu'ils recèlent dans l'intérêt de la gétation future de l'embryon, sont t autant de circonstances qui, variables lon les divers genres de végétaux, peuvent manquer de faire varier prop tionnellement les résultats que l'on ch che. Au lieu de multiplier les observati sur un grand nombre d'espèces, on chercher à approfondir l'histoire d' seule, à s'assurer, par l'anatomie e physique, de l'instant précis où les ag favorables à la germination ont pén dans les divers organes, de celui où l' boration commence en chacun d'eux eduioùles colylédons se développent, où la radicule s'allonge, où les enveloppes crèvent sous l'effort; de l'accroissement successif, heure par heure, de la plumule et de la radicule, sous l'influence de telle température, et de telles ou telles circonstances météorologiques. Une pareille étude, poursuivie, d'après la nouvelle méthode de chimie microscopique, sur les graines d'une seule espèce de plantes, fournirait à la science des résultats bien plus dignes d'être enregistrés, que deux ou trois mille constatations de germination prises, dans les carrés des écoles botaniques, sur des plantes de genres et de familles diverses.

1480. Les principes suivants dont nous sommes redevables, non-seulement aux inductions de l'analogie, mais encore aux dennées de l'expérience, nous paraissent propres à imprimer une direction rationnelle à ces sortes d'études.

1481. Nous nous garderons bien, dans 😂 divers paragraphes, de restreindre la ignification du mot Graine à l'organe qui me le produit de la fécondation des étamines; nous avons suffisamment établi, M nos démonstrations, que son accepin était plus large, et que les bulbes, articulations suffisamment infiltrées, ntubercules souterrains, et même les 🎮 menues parties d'un tronc ligneux, tunissaient, dans leur structure, toutes \* conditions de la graine, dépouillée des accidentelles, et non essendes à la reproduction. D'un autre côté, 🌇 avons démontré l'analogie complète li enste entre l'organisation de l'ovaire telle d'un tronc ou de tout autre enbacud. Ce simple rapprochement indile la solution d'une foule de difficultés d'anomalies, qu'offre, dans les livres, question de la germination, et réduit wance toute l'histoire de la germination simple application des principes que 🌬 avons établis , en nous occupant des bences sur la végétation en général. M82. IMPLUENCE DE L'EAU A L'ÉTAT LI-DE OU A L'ÉTAT DE VAPEUR SUR LA GRAINE. graine florale étant une sommité de heau amputée , un tronc ligneux en mitinre détaché du tronc maternel, ne PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

doit donner immédiatement passage aux liquides que par la surface amputée (1300); et cette surface, c'est le hile pour la graine proprement dite, et le point d'adhérence basilaire pour le fruit indéhiscent. Le test chez la première, et le péricarpe chez le second, remplissent le même rôle que l'écorce verte ou desséchée, chez les rameaux; ils s'opposent au passage immédiat des liquides. Ce résultat, cependant, est plus ou moins durable, plus ou moins prononcé, selon la structure des fruits et des graines que l'on soumet à la germination. Et ici, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, il faut bien se garder de confondre le passage des matières colorantes avec le passage des liquides : jamais les liquides colorés ne pénétreront à travers le test des graines et le péricarpe des fruits indéhiscents, pas plus qu'ils ne pénètrent à travers les écorces intactes; ils ne pénétreront pas bien avant, par le hile de l'une ou l'autre espèce d'organes ; car le hile est organiquement imperforé à quelques fractions de millimètre de la surface amputée : les liquides colorés s'arrêteront donc à cette distance; et s'ils poursuivent leur route dans la substance corticale du test, ils ne pénétreront jamais dans l'intérieur de la graine. L'eau, au contraire, s'infiltrera chez toutes les graines par le hile; elle parviendra du test au périsperme par la chalaze, du périsperme à l'embryon par le cordon ombilical; comme, chez la plante, elle arrive de la racine au tronc qui la continue, du tronc au rameau par l'empâtement articulaire, et ainsi de suite; et, dès ce moment, la graine refrendra sa végétation, comme le tronc qu'envahit la première séve.

1483. Mais l'imperméabilité de l'écorce et des enveloppes du fruit n'est pas une qualité absolue; elle ne nous paraît telle que comparativement à la prompte perméabilité des surfaces amputées. Les idées que nous avons émises sur la structure des tissus, doivent même nous amener à reconnaître l'inexactitude des expressions, dont nous nous servons pour établir ces différences: les faits seraient mieux rendus, en admettant que le test,

sipsi que l'écores, est perméphle, et que le kile, sinsi que les surfaces amputées, sont pervishlet; car il n'est pas de tiasu cortical qui, après un contact plus ou soins prelongé, ne s'imbibe de liquide ambiant, et ne soit dans le cas de lui quirir un passage plus direct, par l'esse de la décomposition de sa substance.

1484. Si l'on recouvre le test des graines, telles que celles des Légumineuses, avec un mastic ou de la cire molle, et qu'on les dépose ainsi dans l'eau, la germination ne manquera pas d'avoir lieu; gar l'eau nécessaire à cette fonction pasaere par la aubstance du test, et pénétrera inaqu'à la structure la plus intime de l'embryon. Il en sersit de même, quoi qu'on en ait dit, des rameaux dont on aurait mastiqué les deux surfaces amputées, et qu'on tiendrait plongés dans l'eau : tous leurs hourgeons déjà formés périraient. sans aucun donte, dans cette nouvelle poaition; mais il ne tarderait pas à en sureir de nouveaux, à mesure que l'eau ambiante arriverait à travers l'écorce, jusqu'aux germes qui les recèlent dans le ligreut.

1485. Si l'on bonche, par le même precédé, le hile de certaines autres graines, on remarque que leur germination sommeille, pendant que celle des mêmes graines débarrassées de cet obstacle marche avec la plus grande activité; c'est ce qu'on a observé sur le grain d'Avoine et de Blé, at l'on s'est hâté d'en conclure que, dans cette position, les grains ne germeraient pas du tout; on aurait dû se contenter d'admettre qu'ils germeraient plus tard, alors que l'enveloppe corticale, qui, chez ces grains, oppose plus de résistance aux liquides que chez d'autres, aurait fini par se décomposer et se ramollir.

1466. La différence des résultats que Ron obtient, en soumettant les graines des diverses espèces de plantes à ces expériences, s'explique très-bien par la différence des organes que l'eau doit traverser chez les unes et les autres. On me s'est pas avisé que le grain de Rié n'est point un organe du même ordre que la graine des léguminauses, par exemple; l'anveloppe

corticale du Blé est un péricame, arma qui est resté constamment au contact de l'air, comme l'écorce qui a élaboré le éléments de l'air en résine; tandis qu l'enveloppe corticale de la graine des Li gumineuses est un test, organe qui n' pas cessé d'être recouvert par le péricara et qui n'est parvenu au contact de l'ai que lorsque la maturité a opéré la déhi cence de son enveloppe externa. On a rait droit de comparer le premier à t tronc revêtu de son écorce enegre verte résineuse, et le second à un tronc dées tiqué. Les résultats que l'on obtient sel qu'on expérimente avec l'une ou l'ant espèce de ces organes reproducteurs, sont done pas contradictoires; ils con tuent deux ordres séparés de fait. Il ( certains fruits qui sont capables de m offrir ees deux résultats à la sois : ce » les fruits indéhiscents d'une structure a logue à la noix, et les fruits à noys car ici, la graine proprement dite re recouverte de son péricarpe monospen jusqu'à ce que le développement de l'a bryon ait rompu cet obstacle, pom faire jour an debors. Or, ai l'on b che, d'une couche isolante, le point lequel ces fruits tenaient à leur per cule, et qui, ches eux, est l'analogue hile, on retardera par là le phénomèni la germination, comme chez le graia Blé; mais si, après avoir cassé ce p carpe esseux et si peu perméable à l' on place l'amande, qui est la graise prement dite, dans l'eau, après avoir couvert son hile de cire molle, la ge nation marchera apsei vite que che autres graines de la même espèce, et cées dans les mêmes circonstances, dont le hile est resté libre ; car, cette l'eau aura à traverser, non le ligneu péricarpe, non une écorce résineu endurcie, mais le test seul, mais : ment un tiesu mucilagineux ou all neux.

1487. Quant aux liqueurs coles ainsi que nous l'avons fait observer haut, elles ne pénétreront ni par le ni par les parois du péricarpe ou du dans les tissus internes, tant que fi

impe certicale n'aura pas éprouvé une soluies de continuité ; mais des que la radimle et la plumule auront brisé la portim des pareis qui s'oppose à leur sortie, la lieneure colorantes se glisseront entre or organe et les borde de l'ouverture. d pénéronant d'un côté entre le périsupe et le test ches les fruits indéhiscents. ump le test et le périsperme, juaqu'an pint d'insertion de l'un de ces organes w lantre; et d'un autre cêté, par la nice ouverture, entre le peroi interne d périsperme et la parei externa de l'embyen; puis enfin dans les interstices et marques du test ou du périsperme, surmi i mesure que la décomposition aura miltiplié les solutions de continuité et les imme de ces organes de protection et supremisionnement. Mais, dens aucun M les traces que la matière colorante mere eur son passage ne aeront dea 🗫 de la marche de la circulation, ni de hous que l'eau aura anivie, pour pénéper successivement des organes externes in les organes internes. Les auteurs qui Métrit les atries de matière colorante, leur arait offentes la disacction des 🕶 déposées dans des liquides colorés, Ffrisainei, faute d'ayoir disouté la valeur n procédé, des accidents grossiers 🎮 des phénomènes physiologiques.

1188. Il est des graines qui ne germent De mecès que plosegées dans l'eau : ce le graines des plantes aquatiques; il <sup>at</sup> d'autres qui germent par l'influence d'une hymidité constante : ce sont le des plantes terrestres. Ce que nous 🕶 des graines s'applique également freits radiculaires, tels que les tuleules et les bulbes, ainsi qu'aux tronde rameaux. Mais les graines terressoment tont ausei bien dans l'eau, mosées à l'humidité ; seulement, dans <sup>ilieu</sup>, la régétation qui succède à la lination est de courte durée ; de même graines aquatiques germeraient tout li bien dans une atmosphère humide, Mesois elles n'avaient pas été préalaent frappées par la déssiceation, en Frant dans un milieu trop sec; mais be pauseraient pas loin leur végétation, dans un milien où les molécules aqueuses leur arriveraient avec tant de paroimonie.

1489. INPLUENCE DE LA LUMIÈRE ET DES TÉRÈRRES SUR LA GERMINATION. Le MOUVEment intestin de la germination s'opère également à la lumière et à l'ombre, pourvu que la graine soit soumise aux influences favorables; et sur ce point encore, il fant bien se garder de confondre, à l'exemple des expérimentateurs, la germination avec la végétation qui la continue. La graine qui germe est l'analogue du tronc qui végète : l'un et l'autre, organes radiqulaires, sont assez protégés contre la lumière, par l'épaisseur et l'opacité de leurs enveloppes corticales. Mais toutes les données de leur végétation changent, dès que leur gemme s'est fait jour au dehors : ai la graine et le rameau sont tenus plongés dans l'obscurité, la plumule s'étiolant restera inféconde, et la végétation aérlenne deviendra impossible; si, au contraire, la graine est tenue exposée aux rayons lumineux, la radicule s'étiolant en sens contraire s'allongera outre mesure. sans nousser bien loin ses ramifications. et la plumule sera privée de l'élaboration de l'organe qui lui sert d'antagoniste; la yégétation s'épuisera fante de séve radiculaire. L'harmonie se rétablira, au contraire, des que la graine, placée convenablement aux limites de l'obscurité et de la lumière, aura la liberté de loger sa racine dans l'une, et sa plumule dans l'autre.

1490. Cependant les rhizomes et les tahereules germent mieux à l'obscurité qu'à la lumière; car ces organes sont essentiellement souterrains; ils ne sont recouverts d'aucune enveloppe assez opaque qui les protége contre le jour; ils se trouvent expatriés partout ailleurs que dans l'obscurité.

1491. INFLUENCE DE L'AIR ET DE DIVER-ALS SUBSTANCES GAZEURES SUR LA SERMINA-TION. La graine recèle, dans le centre de Res enveloppes, un végétal en miniature, déjà tout herbacé, ou disposé, dès son premier réveil, à le devenir, en élaborant de la matière verte. Ainsi, de même que le tronc, la graine possède des substances incolores et partant nocturnes, et des substances colorées et partant diurnes; elle réunit donc, comme le végétal en grand, les deux modes de s'approprier les gaz atmosphériques; en évaluant l'influence des gaz sur la végétation en général, nous avons donc déjà décrit, sous ce rapport, l'histoire de la germination de la graine, c'est-à-dire que nous avons suffisamment démontré, que toutes les expériences doivent être reprises, sur ce sujet, d'après de nouveaux principes.

1492. Senebier et Th. de Saussure ont remarqué que la germination ne s'opère jamais sans la présence de l'oxygène; qu'elle n'a nullement lieu dans l'eau distillée ou privée de sa quantilé d'air atmosphérique par l'ébullition, ni dans l'eau azotée ou saturée seulement d'acide carbonique, et encore moins dans le vide; mais la présence d'une faible quantité de gaz oxygène, de 1/32, dans l'eau ou dans une atmosphère humide composée d'un autre gaz non délétère, sussit pour déterminer le mouvement de la germination. Ils ont observé, de plus, que la germination remplace l'oxygène ambiant par de l'acide carbonique; en sorte que, d'après ces expériences, les graines se comportent exactement, comme les racines et les troncs, avec les gaz atmosphériques.

Mais, remarquez-le, tout cela n'est vrai que tout le temps que la plumule n'a pas encore crevé ses enveloppes, et qu'elle élabore dans l'intérieur du périsperme; car une fois sortie et mise en contact avec la lumière, elle élaborerait, si petite qu'elle soit, le gaz acide carbonique, comme le font tous les organes herbacés des végétaux. Et qu'on ne pense pas que la plumule de l'embryon, tout enfermée qu'elle est dans l'intérieur de la graine, n'élabore pas de l'acide carbonique, et qu'elle se comporte ainsi, en dedans, d'une manière diamétralement opposée à son action du dehors; les réflexions suivantes démontreront combien encore, sur ce point, il est facile de se laisser tromper par les apparences, et de prendre ce que l'on voit pour l'expression de ce qu'on ne voit pas.

La graine est un organe d'approvision-

nement; non-seulement elle protége le jeune rameau, son embryon, comme les écailles des bourgeons protégent le rameau qui reste adhérent à la plante; mais encore elle recèle la substance qui doit fournir à l'élaboration de son réveil, à sa végétation commençante; cette substance, c'est l'albumen, pris dans son acception la plus large, que cet albumen réside dans le test, comme chez les Conifères ou les Graminées; dans le périsperme, comme chez les Solanées, ou dans les cotylédons comme chez les Légumineuses, les Cracifères, les Convolvulacées, etc., qui, ains que nous l'avons déjà fait observer, n'es possèdent pas moins un périsperne, tes épuisé qu'il soit.

Or, l'albumen, quel que soit son sièg et la nature de ses éléments immédial d'organisation, qu'il renserme dans k mailles glutineuses de son tissu soit de sucs sucrés, soit des sucs gommeur ou m cilagineux, qui, sous l'influence de ce taines réactions, sont susceptibles de convertir en sucre, soit de la fécule, q n'est qu'une gomme organisée, ou bien l'huile qu'une certaine quantité d'oxygé peut transformer en substance gommes l'albumen, dis-je, possède par devers tout ce qui est nécessaire à la formati de la fermentation saccharine, dont produits gazeux sont de l'hydrogène et l'acide carbonique, et dont les produits quides, outre les divers sels qui rest à étudier, sont l'alcool, qui résulte de réaction du gluten sur le sucre, puis cide acétique, qui résulte de la réact de l'alcool sur le gluten ; aussi le par tournesol, trempé dans le périsperme d grain de blé en germination, en ressor avec les signes de l'acidité la plus évide Et tous ces essets, on les obtient plus si on expose à l'air le périsperme br en farine et pétri avec de l'eau, a même qu'on aurait pris soin d'en détac l'embryon, avant cette opération de

Or, dans nos laboratoires, la ferme tion de la pâte albumineuse ne sas avoir lieu sans le secours de l'oxygi soit ambiant, soit renfermé, par le pé

uge, dans les mailles glutineuses du tissu artificiel. Le rôle que joue l'oxygène par apport à la germination rentre donc dans la catégorie des faits chimiques déjà déterminés; la germination ne saurait se produire sans oxygène, parce que la fermentation, qui est la première de ses opérations, est impossible sans ce gaz; la germination remplace l'oxygène par l'acide carbonique, de même que le fait toute érmentation qui s'établit entre des substances saccharoïdes et le gluten. Mais il et évident que les pfoduits immédiats de h sermentation du périsperme, quel qu'en soit le siège, sont destinés au développezentdela petite plante qui s'y trouve logée, comme la nymphe de l'abeille dans son couvain. Il faut donc que cette plante en miniature soit capable d'élaborer l'acide carbonique dont l'enveloppe la fermentation du périsperme ambiant. Car si l'oxygène qui enveloppe la graine était néessaire, sous cette forme, à son élaborailion spéciale, il s'ensuivrait que l'embryon 🌬 saurait jamais se développer, au moins des certaines graines ; puisque l'oxygène mait à traverser, pour arriver jusqu'à i, une masse qui entre en fermentation, 🏁 la propriété qu'elle a de s'assimiler engene et de le transformer en acide Mrbonique. D'un autre côté, l'embryon, placest point herbacé à sa maturité, le evient des les premiers symptômes de la Proination; or, nous avons vu que l'élabration de la matière verte n'a lieu qu'aux Pens de l'acide carbonique. Donc l'em-Non élabore, comme le végétal foliacé, <sup>leide</sup> carbonique qui lui provient de la mentation de l'albumen ou de ses co-Hédons.

Nous ne croyons pas nécessaire de réter la supposition que le développement
la plantule pourrait avoir lieu aux déns, non des gaz, mais des liquides transà ces tissus par la dissolution toujours
issante de l'albumen; car alors il s'enrait que l'évolution de l'embryon aula sussibien lieu dans l'eau distillée que
le l'eau oxygénée, puisque les sucs gomnx, sucrés on albumineux sont tous
la sissibien le périsperme.

1495. Mais si la plantule élabore l'acide carbonique fourni par la fermentation du périsperme, soit ambiant, soit cotylédonaire, elle doit dégager de l'oxygène, qui, se reportant à son tour sur le périsperme, servira à activer la fermentation.

1494. Nous avons dit que l'hydrogène était l'un des produits gazeux de la fermentation périspermatique; et cependant, dans les expériences de Senebier et de Th. de Saussure, nous ne voyons pas que la germination en ait exhalé des quantités appréciables. La plantule se l'assimile donc? sans aucun doute; car la plantule élabore des substances oléagineuses qui sont hydrogénées avec excès d'hydrogène; elle élabore de l'ammoniaque, qui est un hydrate d'azote. Et remarquez que la germination ne s'opère avec succès que dans un mélange d'oxygène et d'azote, et que, d'après ce que nous avons déjà eu l'occasion de remarquer, l'azote figure dans ce mélange, non pas pour modérer, comme on l'a dit, l'action de l'oxygène, mais bien pour fournir, ainsi que l'oxygène, un élément indispensable à l'organisation des tissus.

1495. Lorsque nous avons die que la germination n'avait pas lieu cans l'eau privée d'oxygène, cela ne doit as s'entendre avec une rigueur absoue. L'on observe, en effet, que l'embron y prend un certain développement; ece n'est point par une exception à la rèjle précédemment établie, c'est au contrare par suite de l'une de ses applications. La graine renferme, comme tous les organes, de l'air atmosphérique dans les interstices de ses tissus, soit périspermatiques, soit embryonnaires; et c'est à la faveur de l'oxygène de cet air emprisonné que la fermentation s'établitau profit de la plantule. Mais tout est de nouveau suspendu, une fois cette quantité d'air atmosphérique épuisée.

1496. D'après quelques expérimentateurs, la présence du chlore et de l'iode dans l'atmosphère ambiante ou dans l'eau, jouirait de la propriété d'activer la germination; serait-ce en ramollissant les tissus externes par la soustraction de leur hydrogène, et les rendant ainsi plus perméables aux gas et aux liquides? serait-cé en fournissent à la fermentation une plus grande quantité d'oxygène, par la faculté qu'ils ont de s'emparer de l'hydrogène des combinaisons organiques, et de se transformer en hydracides? Nous ne chercherons pas à démontrer l'une ou l'autre hypothèse, vu qu'aucune expérimentation précise ne démontre à nos yeux la réalité du résultat principal, c'est-à-dire de l'influence du chlore et de l'iode sur la germination; nous pensons, au contraire, que la présence trop prolongée de ces gaz serait tout aussi nuisible à la plantule, qu'elle l'est à la végétation plus avancée.

1497. INFLURNCE DE LA CHALEUR SUR LA ékrmination. Nous l'avons déterminée en parlant de la végétation en général ; nous ajouterons que la germination étant provoquée par la fermentation, elle ne peut avoir lieu à la température qui rendrait toute fermentation impossible; car il est deux fimites en deçà et au delà desquelles rien ne saurait fermenter; et entre ces deux limites mêmes, une seule variation trop brusque est dans le cas de paralyser, et mone d'altérer les produits d'une fermentaton commençante; c'est pourquoi la germitation se poursuit avec tant de régularité lans le sein de la terre, dont la temperatue, si elle n'est pas constante à la profonder du silion, n'est pas du moins sujette à arier brusquement.

1498. IMPLUENCE DES OXYDES ET DES SELS SUR LA GERMINATION. Vinfluence de ces substances n'est pas autre que celle qu'elles exercent sur la végéntion en général (1411). Les unes sournissent des bases terreuses ou ammoniacales à l'organisation des tissus naissants; les autres désorganisent les tissus, en paralysant leur développement ultérieur, en leur souurant ces bases, ou en s'oxygénant aux dépens des tissus mêmes.

Cependant quelques-unes de ces dernières, employées avec certaines précautions, agissent sur la graine comme des préservatifs; elles préviennent et semblent conjurer, dès l'époque de la germination, les maladies quimenacent la plante plus âgée; elles purifient, pour ainsi dire, la graine qu'on a tenue un seul instant luberge dans leurs solutions aqueuses; cette inmersion prend le nom de chaulage ou de chautage, c'est-à-diré immérsion dans le chaux.

De temps immémorial, les agricultem ont reconnu que l'on pouvait préserve les froments; de la carie et du ravage de certains fusectes parasites des tissus, immèrgeant les semences dans certaine préparations: seize livres de chaux déluyée dans deux cents litres d'eau suffisent poi chauler soixante boisseaux de froment e antres céréales; une forte sanmare per remplacer la chaux ; quelques agriculten soumettent la graine aux deux procés successivement. D'autres chaulent avec d solutions, ou d'arsenie, ou d'alun, ou salpêtre, ou de potasse, ou de suie, ou vitriol bleu (sulfate de culvre). Trois out de sulfaté de cuivre, dissoutes dins do litres d'eau, peuvent servir à chasier hectolitre de semences; on remue graines, qui sont surmontées de cist six pouces d'eau; on a soin d'enlever u ce qui surnage; une demi-heure sprès, jette les semences sur un panier, pour laisser égoutter; on les lave ensuits d l'eau puré, et on fait sécher la semence s l'intermédiaire de la chaux; elle peuts se conserver sans danger d'être attaq par les insectes, jusqu'à l'époque des mailles. Enfin, on pretend avoir est avec succès la macération de la seme pendant douze heures, dans l'eau de taine, aiguisée, par chaque litte d'i de quatorze à quinze gouttes d'eau s rée de chlore; on expose le tout au si sous une cloche de verre, ou sous un e sis de papier huilé; on divise essuis graines avec du sable ou de la seiur bois; on sême, et l'on jette le restall la saumure sur la terre qui recouvri grains.

1499. Il paraît évident que l'action servatrice de ces ingrédients s'arrêu surface de la semence, car c'est là que s'arrêter leur action désorganiste puisque, si elle pénétrait plus avant les organes, la semence ne germerait ou germerait sans .suocès. Cepes

combine dipliquer alors le résultat définitifque la pratique des agricultetirs attribue unanimement à l'efficacité de ce proelde?Commentartive-t-il que l'effet d'une liqueur, qui ne s'attache qu'à l'enveloppe torticale de la graine, se manifeste plus terd sur les fleurs de la tige qui en émane, et qui met un si grand espace de temps à #développer? On concevra facilement le mécanisme par lequel le chaulage préserve les graines, en concevant le mode par lequel la carie est dans le cas de se propager ur les germes. Admettons que la surface de certaines semences soit de nature à l'attacher certains germes, et la surface relue des céréales se prête, plus que œlle de tout autre grain, à ce résultat; des que la plumule s'épanouira au dehors, par les monvements de son évolution, elle vkadra balayer et s'attacher à son tour œsemences nuisibles, qui ne manqueront 🎮 de s'insinuer jusque dans le cœur de la gemme naissante; or, si l'on ne perd pas de vue qué, des cette époque, toute li charpente de la tige se trouve organite miniature dans le cœur de la planble, de manière que les articulations sont mboîtées, les supérleures dans la feuille inlérieures, on se convaincra que 🕍 que nouvelle pousse, en glissant contre parois internes de la feuille qui la re-🍀, s'enfarinera de tous les germes qui pissient celle-ci, qu'elle les transmettra, 🏲 le même mécanisme, à l'articulation 📕 ortira de sa gaîne; et d'articulation atticulation, les germes destructeurs mveront jusqu'aux organes terminaux, sont destinés à fournir un milieu brable à leur dévéloppement; le pistil la fleur sera donc envahi de cette pte par des germes qui datent de Memencement, et qui n'ont pas cessé rester adhérents à des surfaces exter-, sans jamais être exposés à se dessér að graðd air [1].

Le Vibrion du Proment (Ptorio Tritici), que more en si grande abondance dans les grains de Céréales, et des autres Graminées, entre mode l'Arundo phragmiles, est un infusoire sus-

1500. On conçoit, de cette maniere, comment des solutions, dont l'action s'afrête à la surface de la semence, sont espables de préserver les organés qui doivent en terminer la végétation. On pourrait obtenir sans doute le même résultat, en secouant les semences, de manière à délacher tout ce qui est étranger à léur enveloppe, et surtout les poils, les débris des stigmates, qui sont si propres à retenir les corps étrangers; mais on ti'obtiett drait ce résultat chez les céréales qu'en brisant l'embryon, qui fait toujours saillis au dehors; voilă pourquoi on a recours, non au mécanisme d'un mouvement violent; mais à la ressource d'une saumure qui lave et nettoie, mais ne corrode pas, ou , pour produire notre pensée sous des formes plus tisuelles, qui lessive et hé brûle pas le tissu.

1501. Que ces germes puissent arriver aux organes qu'ils affectionheut, par le véhicule de la circulation, c'est une opinion contraire à tout ce que l'analogie nous a révélé, et sur la structure des tiges articulées (491), et sur la manière dont les germes des insectes peuvent être introduits dans l'intérieur des tissus (et la carle provient, en général, de la présence d'un ver microscopique). Cat nous savons que les œufs ne pénétrent dans aucun ofgane par eux-mêmes, qu'ils n'y arrivent que déposés par la mère, au moyen d'une perforation de la surface; or, rien de semi blable ne saurait avoir Hett pendant que la graine germe ; car , dans le sein de la terre, aucun de ces vers ne satiralt exister, et tout indique que leurs teufs étalens déposés sur la surface de la graine avant l'ensemencement; ainsi aucun de ces êtres ne se trouverait là à point nomme, pour piquer la radicule ou la plumule nàissante, les seuls organes qui arrivent en communication avec l'air extérieur.

1502. Nous venons de raisonner d'après

esptible de supporter la dessicontien la plus predond gée, sans se désorganiser. Une goutte d'oau lui rend la vie et le mouvement. Il est probable que ses œufs participent de la monte propriété.

l'opinion générale, qui regarde les germes de la carie des épis, comme contemporains de la semence elle-même. Mais il est à nos yeux une autre explication, qui rend compte des faits observés, d'une manière au moins aussi rationnelle. Nous savons, par l'expérience, que les individus d'une même espèce de plantes n'offrent pas aux insectes parasites le même attrait; le puceron n'attaque pas certains individus de Rosiers, il n'envahit que les moins robustes, ceux dont les rameaux paresseux et traînards offrent une végétation jaunissante; et ici la présence de ces insectes est le signe, et non la cause de la maladie du végétal. En serait-il de même en ce qui concerne les rapports de la carie avec les êtres qu'on y observe? Les germes de ces maladies s'attacheraient-ils après coup aux organes tout formés, au lieu de les précéder dans leur développement? Une telle manière d'envisager la question la simplifierait et la dépouillerait de son anomalie. L'embryon serait, de cette manière, frappé dans son germe d'une prédisposition à élaborer des sucs favorables au développement de certaines affections morbides, ou de certains parasites, soit cryptogamiques, soit infusoires; mais cette prédisposition serait dans le cas de se neutraliser, au contact de certaines préparations qui atteindraient le germe à son passage, ou opéreraient même avant son réveil. Dès lors l'embryon aurait recouvré ses qualités normales, et la végétation, se continuant avec l'activité qui caractérise l'espèce, n'élaborerait des sucs qu'à son profit.

1503. INFLUENCE DU SOL COMME MILIEU, ET NON COMME ÉLÉMENT, SUR LA GERMINATION. La terre offre à la graine l'obscurité, la chaleur et l'humidité propices au développement de la radicule; mais la couche qui recouvre la semence est dans le cas de devenir un obstacle puissant à sa germination, soit en opposant un poids trop fort à la plumule, qui cherche, en la soulevant, à se faire jour au dehors, soit en interceptant le passage des gaz atmosphériques nécessaires à la végétation souter-

raine, soit enfin en interceptant les rayons de la lumière solaire, dont une certaine quantité au moins est indispensable à l'élaboration de la plumule naissante. Aussi observe-t-on qu'à certaines profondeurs nulle graine ne saurait naître, et que la profondeur convenable varie selon les espèces de graines, et ensuite, pour la même espèce, selon la nature du terrain; les graines du plus gros volume pouvant être enterrées plus profondément que les menues graines. Ainsi on sème à environ deux pouces de profondeur les noix, les pêches et autres fruits à noyau, les haricots, les fèves de marais, dans le même terrain, où l'on sème le blé à un demipouce, et les graines de Fraisier, de Bouleau, de Saule, etc., à la surface du sol ameubli, sur lequel on se contente de tamiser un peu de terreau fin ou de sable, que l'on recouvre d'un léger paillasson, ou d'une simple couche de mousse.

1504. INFLUENCES DES ORGANES DE LA GRAINE SUR LA GERMINATION. Des graim d'Avoine et de Blé (437) que j'avais dépouillés de leur péricarpe, en tout ou expartie, ont germé dans l'eau avec tout at tant de succès que les grains intègres.

Il en a été de même des grains de céréals semblables, dont j'avais enlevé toutelant tié supérieure à l'embryon, en sorte qu'nne possédaient que cette portion du pérsperme qui recouvre la surface dorsale scutellum ou cotylédon. Dans cet ét même, ces grains m'ont paru germer prite que les autres, et le cotylédon pas manqué de prendre le même accrassement qu'il acquiert, lorsqu'il végliplongé dans le péricarpe intègre; se ment la plante s'est développée sous formes grêles et faibles.

Mais la plantule meurt, si dès les priniers instants de la végétation on bluprofondément le cotylédon.

Si l'on a soin d'enlever, à l'embr des céréales, toute la substance du p sperme, sans endommager l'embryon pouillé, celui-ci ne périt pas tout suite; il se conserve même dans l'e assez longtemps, sans donner le moind signe d'altération; mais il reste statio nire, etfait par périr, même alors qu'on ktient plongé dans un milieu capable de produire une grande quantité d'acide carbonique.

Si l'on se contente de couper la plumule et la radiculode, pourvu qu'on n'intéresse pas l'articulation qui les réunit, la plante ne manque pas de se munir de l'un et de l'autre organe, et continue à régéter par ses bourgeons [1].

Nous avons suffisammant analysé la gaine des céréales dans la deuxième parie, pour faire comprendre que, par cette dernière expérience, on n'attaque que des organés accessoires, mais non la végetation dans son germe, dans son entrenœnd, qui est sa vésicule génératrice, plutôt qu'une simple et indivisible articuktion. On retranche des organes caducs, tels que la radiculode, que remplace tôt ou tard le verticille radiculaire; on retranche les premières feuilles, dont la régétation, plutôt protectrice que nourricière, ne dépasse presque jamais les for-🖦 du follicule ; mais on ne prive le jeune régétal d'aucun organe qui puisse être considéré comme la matrice d'un dévelop-Pement ultérieur.

1505. Lesébure et Vastel avaient vu me l'on pouvait retrancher la plumule me la radicule des graines de Rave et de Coarge, à mesure que ces deux organes montraient en dehors, sans arrêter la marche de la germination.

1506. Bonnet avait auparavant constaté la germination du gland de Chêne spérait, même alors qu'on avait pris la d'enlever les deux cotylédons; mais végétal qui en est provenu est resté lable et rabougri, et il n'a pas poussé sa existence fort loin.

1507. Ces sortes d'expériences, ainsi e toutes celles dont nous nous sommes a occupé, relativement à l'étude physique des végétaux, opèrent toujours an objet complexe, et peuvent donner, par conséquent, à des interpréta-

tions erronées. Les considérations suivantes prémuniront les observateurs contre ce danger.

1508. Ici, comme dans tout ce qui précède ce chapitre, il faut bien se garder de confondre la germination avec la végétation; et parce que la germination aura accompli son acte, malgré la suppression d'un organe, on ne doit pas en conclure que cet organe n'est d'aucune nécessité à la végétation et à la germination ellemême; car la germination, qui n'est sensible à notre vue que par ses jets extérieurs, peut à notre insu varier ses résultats de mille manières différentes ; et c'est de la nature de ces résultats occultes, de ces élaborations qui échappent à nos appréciations, que dépend le succès de la végétation ultérieure : c'est donc par les circonstances de la végétation ultérieure qu'il nous sera permis d'évaluer l'influence de l'ablation, de la mutilation, ou de l'altération des organes qui rentrent dans la structure d'une graine.

1509. La nature organisée n'engendre aucun tissu qui n'ait, sur ses congénères, une action que facilitent leurs moyens mutuels de communication, et dont aucun de nos procédés ne saurait être considéré comme l'équivalent; ce principe est incontestable: tout ce que nous connaissons des rapports mutuels des organes, pendant la marche progressive de la végétation, tend à l'établir, et pas une seule circonstance ne vient le contredire. La semence (et nous prenons ce mot dans son acception la plus large) ne renferme donc aucun organe qui n'ait une destination, qui n'exerce une influence, soit sur la germination, soit sur les modifications ultérieures de la végétation; la semence est un tout; or, les fonctions d'un tout sont, comme les formes, inséparables des fonctions des parties. Si vous retranchez l'une de ces parties, les autres, sans aucun doute, fonctionneront d'une manière ou d'une autre, mais, dans aucun cas, de la manière qu'elles l'auraient fait. avec le concours de la portion qu'on a supprimée. Et comme les résultats des fonctions cellulaires ne se montrent à nous

[1] Sur le développement de l'embryon. — Anles des sciences naturelles, wars, 1825, \$ VIII, F. qu'à l'époque où leur somme devient appréciable, et que cette époque est plus ou moins tardive, il s'ensuit que ce n'est pas par des expériences de simple germination, par des observations de cabinet, que l'on doit se promettre d'arriver à traduire, par des formules précises, la nature de l'influence que chaque organe de la semence est appelé à exercer sur les circonstances et sur les conséquences de la germination; il est permis de prévoir que, dans quelques cas, on n'obtiendra la solution du problème qu'en poussant l'étude du phénomène jusqu'à un certain nombre de générations.

Observez en outre qu'on ne devra jamais se hâter de généraliser le résultat obtenu; car la structure des semences varie de mille manières, sous le rapport du nombre, de l'importance des organes, et sous celui de la nature des substances d'approvisionnement que recèlent leurs mailles. Il est des semences qui s'échappent du péricarpe, et se suffisent à ellesmêmes avec leur test et leur albumen; d'autres dont le péricarpe indéhiscent s'est infiltré, et souvent dans des proportions exagérées, de substances périspermatiques (Poire, Pomme, fruits à noyaux, Raisin, Groseille); il est des graines dont l'embryon a usé le périsperme au profit de sa maturation, et a pris, dans l'intérieur du test, un développement herbacé, que les embryons des autres graines ne sont destinés à effectuer que par la germination (Erables, Crucifères, Légumineuses); il est des graines dont le périsperme, après avoir sulfi au premier développement du jeiine embryon, par l'élaboration des sucs albuminoso-sucrés dont il s'était approvisionné à l'époque de la fécondation, élabore, dans ses mailles plus amplement développées, des sucs plus consistants et plus durables, qu'il tient en réserve pour l'époque de la germination (Euphorbes, Polygonées, etc.). Or, il est évident que l'ablation d'un organe, chez une semence de l'une de ces trois catégories, pourra donner lieu à des phénomènes, qui ne se reproduiraient pas par le même procédé, sur la semence de l'autre catégorie.

Pendant longtemps, on n'aura sans doute à enregistrer que des faits particuliers; mais si ces faits sont observés dans un esprit philosophique, et que leur histoire ait été complétée par tontes les épreuves et les contre-épreuves qu'indiquera d'elle-même l'analogie, il est impossible que de leur ensemble et de leurs diverses combinaisons, on ne voie pai jaillir tôt ou tard la formule d'une généralité.

1510. Il est, en agronomie, un phénomêne, dont l'explication ne saurait manquer de ressorlir de ce genre d'expérimentation. Il est reconnu que, par le semis, nous donnons naissance à une louis de variétés inconstantes, que nous ne tetrouvons jamais dans les liéux où l'espèce naît spontanément. Il est très-probable à mes yeux que cela tient à ce que hous ne semons pas avec les mêmes circonstances que la nature ; et la différence qui exerce sur les produits une telle influence, teside moins dans la nature du sol et dans le mode de culture, que dans les circonstances inhérentes à la structure même de fruit; la nature seme, sous ce rapport, autrement que nous. Ainsi la poire qui tombe de l'arbre sauvage, et s'enfouit tout entière dans le sol que le hasard lui a priparé, accompagne la graine qu'elle recell d'un péricarpe périspermatique, qui cesse de se modifier, de se décomposet de s'élaborer, au profit de la germinalien de reproduire enfin, autour de l'embryon toutes les circonstances dont l'individ d'où elle provient avait subi les influence conservatrices de l'espèce. Nous , an com traire, nous conflons at sol les pepil seuls et sans leur immense pérical charnu; ou bien la poire tout entier mais cueillie ou trop tot ou tard, et de la maturation est tout artificielle. Il 📆 pas surprenant qu'en modifiant la cal dans des limites aussi variables et ad étendues, on modifie à l'infini les effi de la végétation ; aussi , tantôt cés mol fications se reportent sur la forme, tant sur la taille, tantôt sur les feuilles, tant sur les tiges, tantôt sur les fruits. q nous rendons ainsi plus savoureux, et (

nthe temps plus stériles, plus gros, et en même temps moins eo maistants et moins juitut; résultats dont, un jour, sans donte, le mode d'expérimentation que nous renons d'indiquer donners infailliblement le loi, pourré qu'on n'oublie jamais d'évieur simultanément l'influence qu'est dins le cus d'exercer à sont tour, et la natire du sol, et l'exposition; et l'hybridité, et enin toute autre circonstance végélatire.

1511. Cat il faut établir en principe que heulture n'opère pas comme un être de mison, comme une force occulte, mais unlement comme un procédé différent é celui de la nature. L'hodime, en se civiliant, modifie ses organes, et partant il last qu'il modifie parallélement les protaits qu'il a besoin d'élaborer. La nature sufficiemment pourreu aux besoins de flomme sauvage; la culture n'aura jamis terminé sa tâche, la civilisation s'sjant point de tërme pour la siènne. Non appelous perfectionnements, celles des modifications imprimées par la culbre, du se trouvent plus en harmonie ette les modifications que font subir à nos liganes les progrès de la civilisation.

1512. Résumé historique de la germinanor. Des l'instant qu'on met en contact hunthe avec l'eau à l'état liquide ou itelai de vapeur humide; on peut dire 🎥 lá germination commence , si , par le bi de germination, on entend l'enseme des élaborations, qui concourent à reiller la végétation, dans l'embryon temprisonnient les enveloppes de la Mé. L'eau pénétre par le hile chez les lences dont le test, ou plutôt le perf-🔭, est résineux, ou d'une épaisseur linse considérable; elle est absorbée toute la surface de l'enveloppe corti-Pches les autres; et dans l'un comme l'autit cas, elle pénètre dans l'envet tivinte, non-scalement par son d'altache, mais encore par toute sa phérie. Mals cette imbibition est plus e 👊 plus rapide , et par conséquent ence extérieurs de la germination seplus ou moins tardifs, selon que les enternes ou internes sont plus ou moins perméables, que le périsperme, ou l'organe qui en tient lieu, est plus ou moins desséché, que la graine a été cueillie plus ou moins mûre, et qu'elle est d'une date plus ou moins récente.

1515. La précocité de la germination n'indique nullement la supériorité des qualités d'une graine; souvent même elle est le résultat d'une maturité in complète, et, par conséquent, le présegt d'une moins houreuse végétation.

1514. L'eau, l'air, les sels, ayant pénétré dans l'intérieur des organes, la germination peut encore s'effectuer plus ou moins lentement, selon que les tissus et les sucs seront plus ou moine tardifs à fermenter, et selon que les produits de la fermentation seront plue ou moins abondants, enfin, selon que la chaleur sera plus ou moins favorable à la végétation souterraine. Mais la germination n'en commencera pas moins chez toutes les graines, des l'idstant qu'on les aura déposées également dans le milieu qui leur convient; et les expressions dont nous nous servons habituellement, bour noter les dates des germinations, ne doivent être considérées que comme servant à indiquer l'époque plus ou moins arbitraire à laquelle la germination donne au dehors des signes de son élaboration intestine. Ainsi les graines que nous disons germer au bout d'un an, sont des graines qui germaient depais un an, qui végétaient sous leurs enveloppes, à l'insu de l'observateur, mais d'une manière toute spéciale, toute préparatoire; au bout d'un an, la somme de ces préparations est deveaue appréciable.

1515. Il est à remarquer, et ce fait vient encore à l'appui de ce que nous venons d'expliquer relativement à la marche de la germination; il est à rémarquer que la décomposition du périsperme ne commence pas sur tous les points de son étendue, mais toujours dans les portions qui sont en contact immédiat avec l'embryon. Ainsi, chez la Poire et la Pomme, c'est la portion qui enveloppe les pepins qui dévient blète la première; à l'aide de la réaction de l'iode, on peut s'assurer du même fait à l'égard de tous les périspermes fé-

culents; chez les graines des céréales (882), en effet, on voit, par une coupe longitudinale, que toute la portion farineuse et blanche qui recouvre l'embryon, se colore en beau bleu par l'iode, tandis que l'embryon ne contracte, par ce réactif, qu'une couleur jaune; mais en suivant chaque jour, par le même procédé, la marche de la germination, on reconnaît que les premières couches, qui perdent la faculté de se colorer par l'iode en se délayant, sont celles qui environnent le corps cotylédonaire de l'embryon; et chaque jour cet effet s'étend de proche en proche de ce point vers le péricarpe; nous avons eu occasion de remarquer le même phénomène sur les ovules des Convolvulacées avant leur maturation (1155); nous avons vu l'embryon se développer, dans l'intérieur de son enveloppe corticale, en déplaçant et en décomposant, de proche en proche, la substance féculente de son périsperme de première date, qu'il finit par refouler vers le test, comme un organe épuisé.

1518. Ainsi le contact de l'embryon est nécessaire, pour déterminer la fermentation germinative du périsperme, lorsqu'il existe; non-seulement il se développe, en élaborant les produits gazeux ou liquides de cette fermentation intestine; mais encore il fournit à son tour quelques éléments d'action ou de combinaison au travail du périsperme, qui, sans sa présence, se décomposerait sous d'autres dénominations. L'oxygène qu'exhalent les cotylédons et la plumule, en s'assimilant le carbone de l'acide carbonique, constitue-t-il la part pour laquelle l'embryon contribue à la détermination et à la marche progressive du phénomène? Cette idée s'accorde très-bien avec la théorie.

1519. Chez les graines dont les embryons ont épuisé, pour arriver à la maturation, les sucs périspermatiques, qui, chez d'autres, restent en réserve, dans les mailles de l'organe, pour les besoins de la germination; la vésicule qui constitue la charpente du périsperme n'est pas pour cela oblitérée; avec plus ou moins

de précaution, on la retrouve dans toute son intégrité, et conservant encore une épaisseur appréciable, soit qu'elle renferme l'embryon, soit qu'elle l'enveloppe, en s'appliquant sur sa surface et s'insinuant dans tous les replis; et elle ne parait pas tellement épuisée de sucs, qu'elle ne puisse être considérée comme devant jouer encore un rôle favorable à l'élaboration des cotylédons.

1520. Quant à la structure des cotylédons, elle varie de deux manières differentes. Chez certaines graines, ils sont exactement organisés et infiltrés, comme l'est en général le périsperme; et par leur épaisseur et leur adhérence mutuelle, on les prendrait, au premier coup d'œil, pour le périsperme lui-même, qu'ils soient infiltrés de fécule, de substances oléagineuses ou gommeuses : tels sont les cotylédons du gland de Chêne, de la nois. D'autres, au contraire, ont déjà pris dans la graine un développement tel, qu'ils n'ont plus qu'à paraître au jour, pour élaborer l'air et la lumière par leurs prepres forces; on remarque que ces derniers sont toujours herbacés, d'un beau vert repliés et quelquefois chiffonnés sur eur mêmes; tel est l'embryon des Convolut lacés, des Acérinées, des Crucifères, etc. leur germination est, toutes choses égal d'ailleurs, plus active que chez les pa miers; leurs cotylédons, en général, tent de la graine, et accompagnent de les airs la plumule qui se développe qu'ils continuent à nourrir du produit leur élaboration; ils s'épuisent peu à P s'oblitèrent, et tombent comme des or nes de rebut, une fois qu'ils en sont rédi à la consistance d'une simple pellicul

De même que l'élaboration du périspe des autres graines commence par point de contact avec l'embryon, de mi l'élaboration de ces cotylédons foliquemence toujours, dans le voisit de leur point d'insertion, sur l'articition qui supporte la plumule.

Les cotylédons périspermatiques, contraire, restent en général emprison dans la graine, comme un périspe proprement dit, et ils ne suivent pas les airs la plumule qu'ils nourrissent; mis, de même que chez les précédents, leur élaboration commence dans le voisinage de la plumule.

1521. L'enveloppe corticale, pendant le cours de ces élaborations réciproques, subit, dans sa consistance, des modifications, qui ne lui permettent pas de résister longtemps à l'effort de pression qu'exerce contre ses parois l'embryon grossi des produits de la fermentation périspermatique; elle cède enfin en se déchirant, pour lui donner passage; et les colylédons, encore repliés sur la plumule, en apportent souvent dans les airs une calotte, dont ils restent quelque temps coif-<sup>[es</sup>; l'autre fragment s'arrête dans la terre, el s'y décompose en qualité d'engrais. La déhiscence de cet organe cortical affecte souvent une régularité qui rappelle celle des péricarpes capsulaires ou des follicoles germaires; mais le plus souvent anssi elle ne s'opère que par des déchirements variables; en thèse générale, la ruptare a lieu par les points de la surface dont la structure est la moins compliquée, et dont la consistance est la moins épaisse; par temple, lorsque l'embryon est rejeté sur le cole d'un périsperme farineux, et que haurlace qui le recouvre n'est point inrée de sécule, il est certain que c'est 🔭 ce point que se fera la sortie de l'em-🗗 on et la déhiscence du péricarpe ; ce énomène n'est donc pas autre qu'un phé**n**ène de résistance.

1522. Quelque mystérieux que soit ene, dans l'état actuel de la science, le que joue la chimie dans la germina-, cependant il est des circonstances , rapprochées les unes des autres, blent indiquer d'avance, à l'analogie, route qu'elle doit tracer à l'obser-

es périspermes proprement dits, ceux sont formés aux dépens de la poche laquelle est immédiatement placé ryon, ne sont jamais acides ou alcala maturation. Par suite de l'acte de mination, ils deviennent acides, jamais alcalins; et leur acidité est due à la présence de l'acide acétique.

Les péricarpes, au contraire, qui deviennent périspermatiques, qui se changent en baies, en pommes, etc., sont presque toujours plus ou moins acides, même à l'époque de leur maturité; mais on observe que leur acidité est d'autant plus forte que cette époque est plus éloignée; à mesure qu'elle approche, l'acide s'affaiblit en s'associant à la substance saccharine, qui finit par remplacer tous les autres sucs.

1523. Le périsperme proprement dit des autres semences devient sucré en devenant acide, par suite de la réaction de l'eau et de l'air sur les tissus et les substances solubles qu'il recèle, que celles-ci soient féculentes, oléagineuses ou mucilagineuses. La confection de la bière est fondée sur cette propriété: on soumet en effet les céréales à la germination, pour convertir la fécule en sucre, et l'abandonner ensuite à la réaction alcoolique du gluten.

1524. En confrontant ces résultats avec ceux que nous obtenons dans nos laboratoires, on entrevoit leur valeur théorique. Les acides végétaux ont la propriété de convertir en sucre les tissus gommeux, mucilagineux, ou féculents; le sucre des péricarpes bacciformes provient sans aucon doute de l'action de l'acide végétal qui leur est propre, sur leurs tissus et sur leurs liquides gommeux. Une fois cette transformation opérée dans tout ce qui en est susceptible, le fruit est mûr; mais des ce moment une nouvelle réaction intestine s'opère dans son sein ; de plus en plus elle se décèle par une odeur caractérisée, par une odeur alcoolique; or, nous savons que l'alcool résulte de l'action mutuelle du gluten et du sucre ; ces deux substances se trouvent simultanément dans la charpente du péricarpe, mais non pas mêlées ensemble et confondues dans la capacité des mêmes organes; le sucre occupe les cellules allongées du réseau vasculaire, ce que l'on constate avec le plus grand succès à l'aide de l'acide sulfurique albumineux; et le gluten, soit élevé à l'état de tissu, soit encore réduit aux premiers linéaments de l'albumine,

occupe les cellules proprement dites, ou plutôt il forme les parois des cellules acidulées. Il faut donc qu'une circonstance mécanique vienne mettre en contact cea deux ordres de substances, pour que la formentation alcoolique se manifeste. Una piqure d'insecte opère ce résultat; une secousse violente, une solution de continuité, reproduit le résultat de la piqure d'un insecte. L'influence de l'ean et de l'air amène, par des réactions chimiques. le même rapprochement entre les deux éléments de la fermentation favorable à la germination de la graine qu'ils enveloppent. Résumons la marche de ces phénomènes chimiques : l'acide végétal se forme dans le sein des cellules herbacées. il réegit sur les substances mucilagineuses des cellules contigues, des cellules séveuses et allongées, des vaisseaux; de ce contact il résulte la substance saccharine : selle-ci, suffisamment étendue d'eau et saturée d'air, réagit sur les parois glutineuses qui l'emprisonnent ou l'entourent; de là résulte l'alcool, qui, réagissant ensuite sur les tissus glutineux, fournit les asides acétique, carbonique, etc.; et c'est alors que les produits sont assimilables par l'embryon.

1525. Dans les périspermes proprement dits, la marche de la germination est identique, sous le rapport chimique; avec cette dissérence que la présence de l'acide qui amène la réaction saccharine suit et ne précède pas la tendance germinative. L'embryon serait-il chargé de le fournir au périsperme? Ce que nous avons dit du point qu commence la décomposition du périsperme nous engagerait à le penser. Cet acide serait-il l'acide carbonique exhalé par l'un ou l'autre de ses organes? Tout porte à croire que l'acide carbonique comprimé dans le sein de ces enveloppes et combiné avec l'eau, agit tout aussi puissamment qu'un autre acide, en saveur de la transformation dont nous parlons ici. Quoi qu'il en soit, les substances mucilagineuses et féculentes du périsperme proprement dit, ne tardent pas à se transformer en sucre, qui, réagissant sur le gluten. amène la fermentation alcoolique, et par

la suite la fermentation acétique. Il en est de même à l'égard des périspermes oléagineux; or, comme la formation du sucre ne résulte pas, dans nos laboratoires, de la réaction d'un acide sur l'huile, au moins en une certaine quantité, il nous parât probable que, dans la graine, l'huile subit une première transformation en substacs gommeuse, par l'absorption de la quantité d'oxygène nécessaire pour combiner en eau son excès d'hydrogène.

1526. La plus importante consequence que l'analogie des deux règnes retire de ces observations, c'est que les fruits ne sont profitables à notre digestion, qu'i l'époque à laquelle leur élaboration est profitable à l'embryon qu'ils recèlent, c'est-à-dire à l'époque où la fermentation est arrivée ou peut arriver, en se continuant, à la période acétique. La nutrition, quant à ses caractères essentiels, cher les végétaux comme chez les animaux, s'opère donc par le même mécanisme et en versa des mêmes lois chimiques.

1527. Si l'on se reporte à la théorie de développement des organes yégétaux, et que l'on ne perde pas de vue l'analoge que nous avons établie, sous le rapport de la structure et de la végétation, entre la structure et de la végétation, entre le tronc et tous les organes qui dérivent de phénomènes chimiques de la germination se reproduisent, autour de tous les organes qui naissent ou se développent, et que nutrition s'opère et se manifests, alles mêmes caractères, de la circopférent au centre de tout organe yégétal.

1528. PIRRCTION RECIPROQUE DE LA PARCULE (et du système radiculaire) ET DE L'AURILLE (ainsi que de tout le système airiel A DATER DE L'ÉPOQUE DE LA GERMINADOS. L'AURILLE (ainsi que de tout le système airiel saurait élaborer que dans l'obscurité; plumule est un organe diurne qui ne se rait élaborer qu'à la lumière du soleil résultat immédiat de l'élaboration, c'el développement et par conséquent longement des organes; nous l'avoir primé par le mot de direction, métaple tirée des mouvements volontaires des a

mant, et dont il ne faut pas perdre de vue le sens propre et non figuré. Et pour bien hire comprendre notre pensée, qu'on place la racine dans un milieu éclairé: elle présentera toujours deux surfaces distinctes, l'ane éclairée et l'autre ombrée; or, l'élaboration de cet organe, étant paralysée par la lumière, n'aura lieu que sur la portion ombrée; c'est celle-ci qui absorbera et s'assimilera l'eau, les sels et les gaz, qui, par conséquent, augmentera de plus en plus la somme de ses tissus et donnera de our en jour des signes d'accroissements succeptibles d'être mesurés; mais comme ce allongement se fera dans le sens de combre, nous dirons que la radicule s'est dirigée de ce côté, ce qui équivaudra à celle périphrase ; l'élaboration, et par consequent l'allongement de cet organe, \* surait s'effectuer que de ce côté. Que u, an contraire, l'on plaçait le bout de la Edicule tellement dirigé vers le soleil ou la lumière diffuse, que toute sa périphéne six éclairée également, la radicule resbrait stationnaire, et le végétal se muni-Bit d'un système radiculaire sur un autre 🎮 de sa surface, sur le point opposé , necessairement, se trouverait dans mbre.

1529. Or, ce n'est pas dans une autre petion que la radicule se dirige vers la tion ombrée de la région où l'on met per la graine, et que son développede proportionnel à l'intensité de teurité, comme celui de la plumule et organes aériens est proportionnel à l'ensité de la lumière.

550. En conséquence, la radicule se pécessairement vers la terre; et this, sous tous les rapports, son milieu as savorable. Si la graine germe contre par vertical, ou même sous le ceintre evoûle, la radicule ne se dirigera pas la terre, qu'elle ne saurait atteindre traverser la lumière, ce qui, d'après finition que nous avons donnée du de direction, impliquerait contradictans les termes; mais elle se dirigera les sentes de la voûte ou de la mu-, on s'appliquera contre les aspérités perre, si les sentes sont trop éloi-

guées de son plan de position. Si la graine germe contre la surface interne de la vitre d'une fenêtre, la radicule se dirigera vers l'intérieur de l'appartement ; si c'est. au contraire, contre la face externe de la vitre, elle s'appliquera contre elle, de manière à rester dans l'ombre de la tige qui monte et se dirige vers la lumière. C'est par cette propriété que l'empâtement des plantes parasites des tropes s'opère ayec tant de succès; car la radicule de ces plantes s'insinue dans l'obscurité des creyasses de l'écorce, comme celle des autres plantes dans l'obscurité des molécules terreuses; et elle arrive ainsi, par l'effet nécessaire de son élaboration germinative, à atteindre les organes ligneux, dont elle doit transmettre les sucs à sa propre tige. Remarquez que ces graines germent très-bien dans tout autre milieu que sur les troncs qu'elles affectionnent, mais qu'elles n'y végètent pas ; qu'on aurait tort ainsi de croire que la radicule se dirige vers ces troncs, par une espèce de présérence.

1531. De son côté, et en vertu des mêmes lois d'organisation, que nous avons désignées sous le nom de direction, la plumule s'élève vers la lumière, qu'elle s'assimile, pour ainsi dire, à l'aide de l'air qu'elle respire, et de la séve que lui transmettent les racines. Le développement de la tige aérienne ne saurait avoir lieu que dans le milieu favorable à son élaboration; de même que la ramification du sel qui cristallise ne saurait s'allonger plus vite, que du côté du liquide qui est plus saturé, ou plus éclairé que les autres.

De là vient que si vous placez en hiver l'extrémité d'un rameau ligneux, d'un cep de Vigne, par exemple, contre une ouverture pratiquée dans l'épaisseur du châssis d'une serre chaude, le bourgeon correspondant à cette ouverture ne tardera pas à ressentir les bienfaits de cette chaleur artificielle, dont sa position lui assigne le privilége, et il se dirigera dans l'intérieur de la serre, et y poursuivra toutes les phases de sa végétation, pendant que tous ses congénères, exposés à la température du dehors, attendront,

sous l'enveloppe de leurs follicules, le réveil des beaux jours,

Nous nous occuperons en son lieu de la direction des tiges vers le zénith; ici nous n'avons à nous occuper que de la préférence que semble avoir la plumule pour la lumière; cette préférence ou direction n'étant pas autre, relativement à la cristallisation vésiculaire de la végétation, qu'à l'égard de la cristallisation angulaire des sels inorganiques.

1532. REVUE CRITIQUE DES OPINIONS ÉMISES PAR LES AUTEURS, POUR RENDRE COMPTE DE CE DOUBLE PHÉNOMÈNE. Nous nous arrêterons aux principales, consacrant à chacune un développement proportionnel à son importance.

1533. 1º On a commencé par établir comme loi, que les racines tendent à descendre et les plumules à monter; on a vu une loi dans le cas le plus fréquent qui s'offre à notre observation. Mais la racine de la graine que vous placez dans la fente verticale d'une voûte monte dans ce milieu obscur, tandis que la plumule descend nécessairement vers la lumière. On s'était contenté d'étudier l'expérience dans la terre, dans laquelle la radicule doit descendre, de quelque manière que vous la retourniez, par la même raison qu'elle monte dans la fente verticale d'une voûte.

1534. 2º Dodart avait cherché à expliquer le fait, en disant que les fibres des racines se contractent par l'humidité, tandis que celles de la plumule ne se contractent que par la sécheresse. La différence signalée par cet auteur était une erreur d'observation. De Lahire admettait que la séve descendante, plus pesante que la séve ascendante, poussait la racine vers le bas. L'auteur n'avait certes eu garde de s'assurer, par l'aéromètre, de la différence supposée des pesanteurs spécifiques des deux liquides.

1535. 3° En voyant les tiges s'éloigner des murs contre lesquels elles croissent, et se diriger du fond des caves vers les soupiraux, les uns ont prétendu que les tiges cherchaient l'air, et d'autres ont cherché à prouver qu'elles cherchaient la

lumière. Tessier, entre autres, a placé des plantes vivantes dans une cave qui avait, d'un côté, des soupiraux fermés par des vitrages éclairés, et de l'autre, des soupiraux ouverts à l'air libre, mais donnant dans un hangar obscur; il ava les plantes se diriger vers les vitraux, et il en a conclu que les plantes ne cherchaient pas l'air, mais la lumière. Les auteurs qui ont regardé cette expérience comme ingénieuse, oubliaient sans doute que la cave était pleine d'air. La plante cherche à la fois, pour nous servir de la métaphore, l'air, l'humidité, la chaleur et la lumière : ôtez-lui l'un de ces éléments, vous la tuez; placez-la entre trois d'un côté, et les quatre de l'autre, elle se dirigera toujours vers le côté des quatre.

1536. 4º Un auteur prétend que la radicule ne cherche pas l'obscurité, et il appuie cette assertion sur l'observation suivante : les graines germent dans not vases, exposés à la lumière, et l'on voi pourtant la radicule s'allonger. Mais le radicules des graines qui germent dan nos soucoupes ne présentent jamais le d ractère essentiel des vraies racines; elk offrent toujours une structure molle, i décise, une physionomie dépaysée; ell s'allongent outre mesure sans se ramifie Ensuite cette expérience ne prouve nu lement qu'elles ne s'allongent pas dans sens de l'ombre, si faible qu'elle so car elles se font ombre à elles-mêmes, elles se dirigent toujours vers leur d ombré. Que si l'on avait soin de recouv de terre le fond de ces soucoupes, verrait alors avec quelle supériorité nergie les organes radiculaires se de lopperaient.

1537. 5º J. Hunter fit germer des g nes au centre d'un baril qui obéissait à mouvement rotatoire continuel; il vit racines et les plumules se diriger dan sens de l'axe de rotation.

Dans cette expérience, et dans et qu'on a entreprises pour la varier, perdu de vue une des données du blème, et ce n'est pas la moins essent à évaluer; c'est la production de la leur et du froid. La portion la plus fr

da baril est, sans contredit, la circonféreace, car elle est en contact continuel avec de l'air violemment agité. La portion qui conservera plus longtemps sa chaleur, c'est le centre, comme étant plus éloigné de la portion qui se refroidit continuellement. Or nous avons vu que les organes végétaux, toutes choses égales d'ailleurs, semblent toujours se diriger de préférence vers les parties les moins froides; ar la chaleur est un élément d'élaboration, et par conséquent d'allongement. L'effet signalé par Hunter serait bien plus erident et plus prompt, si le baril touraut autour d'un axe de fer immobile qui le traverserait de part en part ; car le frottement élèverait à un degré supérieur la chileur des portions centrales de la terre

1538. 6 Knight a publié, en 1806, deux epériences qui ont beaucoup occupé le monde savant. Il prit une roue à auges fuitournait dans le sens vertical, et qui était hise en mouvement par une chute d'eau; d'remplit les auges de mousse fixée par des fils de ser, au sein de laquelle il dé-🎮 des graines. Il en prit une semblable, 🌬 qui tournait dans le sens horizontal. les deux roues étaient animées de la même Messe: elles décrivaient toutes les deux mat cinquante tours par minute. Le réthat fut que, dans la roue verticale, toutes ndicules se dirigèrent vers la circonféace, et les plumules vers le centre de la 🌬, et que, dans la roue horizontale, Mesksradicules se dirigèrent vers le bas le plumules vers le haut de la roue; mais une déclinaison de dix degrés vers le tre pour la plumule , et vers la circon-🗪 pour la radicule , et de quarante-M degrés, quand la vitesse de rotation hitplus que de quatre-vingt-quatre ré-Mions par minute. D'où on a conclu, Enight, que dans l'ordre naturel la etion des racines avait pour cause la Mation; car, a-t-on dit, dans la roue kale, les graines étaient entièrement traites à l'action de la pesanteur, puispendant cent cinquante fois par mi-, elles changeaient de position par pet à l'horizon; elles n'étaient donc MISIOLOGIE VÉGÉTALE.

plus soumises qu'à l'action de la force centrifuge; tandis que, dans la roue horizontale, elles étaient également soumises à la force centrifuge et à la force de la pesanteur : voilà pourquoi, d'après les auteurs, dans le premier cas, les radicules se sont dirigées vers la circonférence. et dans le second cas, vers la terre. Mais cette explication est en opposition avec les lois physiques; car les corps obéissent également à la force centrifuge, qu'ils tournent horizontalement ou verticalement, tant que cette force est suffisante. Dans l'une et l'autre expérience, les radicules auraient donc dû se diriger également vers la circonférence. D'un autre côté, plus la vitesse de rotation est grande. plus la force centrifuge se communique, et par conséquent, plus les corps sur lesquels elle agit doivent se diriger vers la circonférence. Or, ce serait le contraire, dans l'expérience par la roue horizontale, puisque la déclinaison de la radicule et de la plumule n'a été que de dix degrés avec une rotation de cent cinquante tours par minute, et qu'elle a été de quarante-cinq degrés par une rotation de quatre-vingtquatre tours. On aurait dû au moins chercher la cause de ces différences, et s'assurer de la vitesse qu'il faudrait imprimer, pour que la direction des organes devînt horizontale. Ensuite il resterait à prouver comment il se fait que la radicule obéisse, plus que la plumule, à l'impulsion centrifuge et à la force de gravitation; la plus simple expérience est capable de démontrer le contraire : les corps grayitent d'autant plus qu'ils sont plus pesants, toutes choses égales d'ailleurs; or, chez certaines graines, c'est la plumule qui pèse beaucoup plus que la radicule; elle devrait donc se diriger à la place de la radicule, dans les deux expériences de Knight. Que l'on attache une graine en pleine germination, par son test, au bout d'une corde, et qu'on imprime à celle-ci le mouvement d'une fronde; dans le plus grand nombre des cas, on pourra s'assurer que c'est la plumule qui se dirige vers la circonférence, et la radicule vers la main qui sert de centre. Enfin, si la ra-

dicule était animée par son essence d'un mouvement de gravitation vers la terre, elle ne c'enfoncerait jamais horizontalement, ni de bas en haut, dans les fentes et les crevasses des murailles; or, l'observation de tous les lieux démontre le contraire ; ajoutes à cela que l'expérience de Hunter est en opposition formelle avec celle de Knight, et que, dans le baril en rotation, la radicule et la plumule se dirigent dans tout autre sens que celui qu'elles auraient dû suivre, en obéissant à l'impulsion centrifuge et à la loi de la gravitation. Cette contradiction scule aurait dà indiquer aux autours la nécessité de varior de bien d'autres manières l'expérimentation; car tout amène à penser que les phénomènes observés tienment à d'autres eques. Demandons aux théories physiques les moyens de pressentir ses Canses.

1520. L'ange de la roue verticale présente deux faces ouvertes, l'externo et l'interne par rapport au centre ; mais la température et la clarté de ces deux faces n'est pas la même; l'externe doit être plus froide que l'interne, non-seulement perce que l'air qu'elle traverse se renouvelle plus rapidement que l'air autour duquel gliese la surface interne; non-seulement parce que l'interne reçoit directement la chalene produite par le frottement de l'escieu centre l'axe; mais principalement parce que l'externe est mouillée continuellement par le filet d'eau qui la meut, et plus directement que ne caurait l'être la face interne; les portions externes de l'ange doivent être moins éclairées que les portions internes, car elles sont sans cesse recouvertes d'une nappe d'eau, et l'eau est plus opaque que l'air; enfin par l'effet réel de la force centrifuge, elles sont plus humides que les internes, et pendant certains instants, lorsqu'elles sa tronvent sous le filet d'eau, elles doivent être plengées dans la liquide. La radioule, pour se diriger vers la circonférence, a done, si je puis m'exprimer ainsi, deux motifs dont nous connaissons déjà toute la valeur : l'obscurité plus grande et la milieu aqueux, deux causes qui contribuent à la tenir, dans nos expériences de cabinet, constamment appliqués au foad d'une soucoupe. D'un autre côté, la plumule, pour se diriger vers le centre, a trois motifs également spécianx, la plus grande chaleur, la plus grande lumière, et l'air que ne lui intercepte jamais la lame d'eau. La plumule, en se dirigeant vers le centre de la roue verticale, et la radicule, en se dirigeant vers le centre de la roue verticale, et la radicule, en se dirigeant vers sa circonférence, ne font donc qu'obéir aux mêmes lois, qui tiennent la radicule plongée dans le sein de la terre et la plumule dans les airs.

1540. Dans la roue herisontale au contraire rien de semblable n'a lieu; l'eaus'sgit plus comme mobile, ni par consequent comme corps refroidissant. La surfice supérieure de l'auge et la surface inférieure sont également refroidies par les couches d'air qu'elles traversent dans leur rotation; mais en même temps la serfee inférieure est constamment plus obscure que la surface supérioure, toutes choss égales d'ailleurs. La plumule en se dirigeant vers le ciel, et la radicule vers le terre, ne changent done rien à leurs pre mières lois. Quant à la déclinaison obser vée, elle s'explique très-bien par la ten pérature toujours plus élevée de la îx interne, différence qui est, jusqu'au rep complet, en raison inverse de la viteue rotation; d'où il s'ensuit que la plum doit se diriger obliquement vers le tre, car c'est là qu'elle trouve plus de ch leur, et c'est de se côté que sa cristalis tion est plus prompte et plus puissante.

1841. On peut d'avance préveir que la circonférence de la roue horizont vient à raser, dans une grande étend la surface d'un mur circulaire, la redie se dirigera plutôt vore le mur que ver terre; car la circonférence de la reut trouvera, par cette circonstance, besse plus dans l'embre que la surface inter

SII. INPLUENCES SER LE STOPREE BADICULE

1562, Les principes que ness at établie à l'égard des fonctions de la s cule de la graine proprement dite, d pliquent avec la même rigueur à la radicule de tous les organes que, dans la partie matomique de cet ouvrage, nous avons astunilés à la graine : tubercules souterrains, pignons, bulbes, articulations reproductrices. En effet dès qu'on place un de ces organes dans les mêmes conditions que la graine, on voit se former, sur la partie ombrée, de petites tubérosités qui donnent naissance à tout autant de radicules, dont la direction varie, dans les limites du milieu ombré qu'elles trouvent à leur disposition.

1545. Cher les plantes à rameaux tratants, telles que le Fraisier et la plupart
des plantes aquatiques à feuilles en cœur,
dont la surface inférieure s'applique sur
lessu, il pousse des hampes longues, grêles, que termine un bourgeon clos par
les stipules, ou par la gaîne stipulaire. Entrainée bientôt par le poids de ce bourgeon turgecent, la hampe vient s'appliquer
reps sol, et aussitôt une radicule se forme
sur la portion de l'articulation du bourgeon, qui se trouve dans l'ombre, et elle
v'enfonce peu à peu dans le sol, pour y
fuer la plantale.

1544. Le même phénomène se présente sur les plantes qui rampent contre nos sur; toutes les fois que l'articulation d'applique contre une scissure, il ne tarde per se sertir une radicule qui y pénètre, let shange en une plante indépendante sommité de rameau.

1545. Les aucoirs de la Cuscute, qui first estie plante paresite aux tiges des réctaux, ne peussent que là où la tige les libes l'embre; et des ce moment la portion la Cuscute supérieure à ce point d'interior devient indépendante de la portion férieure, comme le sont les articulations mesies des fléaux traçants, dont nous messes de parler.

1546. Les verticilles des racines, que les avons décrites sur la tige de Maïs 1431, prennent maissance dans l'aisselle labragés de la feuille, et continuent leur l'eloppement vers le sol, tant que l'ompe projeté sur eux per les rameaux raissus, en par la plantation, pratégé leur

végétation nocturne; ils s'arrêtent et deviennent ligneux, dès que la lumière du soleil leur arrive sans obstacle.

1547. Les racines que, sous les tropiques, on voit descendre des rameaux et se diriger perpendiculairement vers le sol, végètent dans une obscurité protectrice, sous le toit de feuillage de la forêt.

1548. La lentille d'eau, cette plante réduite à la forme d'une simple feuille, pousse sa racine de la nervure médiane qui traverse sa page inférieure, celle qui est appliquée contre la surface de l'eau; et cette racine se dirige perpendiculairement vers la terre, parce que c'est dans cette position seule qu'elle n'est pas exposée à présenter une de ses faces plutôt que l'autre à la lumière; elle s'allonge d'autant plus que la propagation lenticulaire a été plus féconde, et que l'ombrage qui la recouvre est plus étendu, à cause de la disposition bout à bout de toutes les lentilles issues les unes des autres.

1549. Lorsque les racines se développent dans les airs, à la faveur de l'ombrage des feuilles, leur direction perpendiculaire au sol est conforme à la théorie ; ce n'est pas parce que c'est là le chemin le plus court pour arriver, comme on l'aurait dit d'après les anciennes idées, à la terre qu'elles recherchent; car, s'il en était ainsi, lorsque ces racines aériennes se trouvent dans le voisinage d'une saillie de terrain, elles devraient se diriger obliquement, pour atteindre plus vite l'objet privilégié de leur affection; ce qui n'arrive pas, car on les voit continuer leur route perpendiculaire jusque dans les fonds les plus bas. Mais la racine ne se développe que par son extrémité gemmaire, comme les rameaux aériens; c'est là que s'élaborent les éléments de sa végétation; or, comme son élaboration est nocturne, qu'elle n'a lieu qu'à la faveur de l'obscurité, il est évident qu'en s'effectuant dans le sens de l'ombre, elle doit tenir tout le jet radiculaire dans la position perpendiculaire; car dans toute autre position, sa portion végétative ne serait pas la moins éclairée de tout l'organe; elle élaborerait ainsi, dans la position la plus défavorable,

ce qui est contradictoire dans les termes. 1550. L'analogie du sujet me permet de faire remarquer un rapprochement que je me contenterai de livrer à la discussion, mais qui me semble s'expliquer par ces données théoriques. Dans les pays situés hors des tropiques, on ne voit point les racines descendre des sommités des arbres des forêts, phénomène si connu dans les forêts tropicales. Ne serait-ce pas parce que, chez celles-ci, la lumière solaire, perpendiculaire deux fois l'an au plan de position, et s'écartant moins de la perpendiculaire pendant tout le reste de l'année, maintient l'extrémité végétale de la racine plus constamment dans le milieu qui en favorise l'élaboration?

1551. La radicule ne joue pas le même rôle chez toutes les plantes. Chez les unes, elle persiste, et constitue souvent à elle seule tout le système radiculaire; chez les autres, elle survit peu de temps aux phases de la germination, et elle ne tarde pas à être remplacée par un système radiculaire de nouvelle formation, qui émane de chaque articulation caulinaire d'abord, et ensuite de toute la surface de la tige élevée à la puissance de tronc. Quand la radicule persiste, elle s'enfonce perpendiculairement dans les entrailles de la terre, et souvent dans les mêmes proportions de développement que le tronc, qui n'en est que la sommité supérieure, s'élève dans les airs. La radicule devient ainsi un organe essentiel et indispensable du végétal; à une certaine époque, son retranchement complet, ou même son altération partielle, est dans le cas d'empêcher le succès d'une transplantation; car, à cette époque, elle constitue la moitié du tout que l'on se propose de transplanter. C'est pour cette raison que le repiquage des racines pivotantes ne réussit pas à tous les âges de la plante, et qu'il ne saurait avoir licu, sans endommager la radicule, à une époque où le végétal est incapable de se fournir d'un autre système radiculaire.

1552. Depuis longtemps, les agronomes ont remarqué que l'amputation de la radicule jeune, qu'ils désignent sous le nom de pivot, détermine l'apparition des racines latérales, sans nuire à la prospérité du plant; mais qu'à un état plus avancé cette opération est dans le cas d'avoir des conséquences facheuses. Aussi lorsqu'ils se proposent de replanter le végétal dans un sol peu profond, ont-ils la précaution d'habiller la plante, en retranchant le pivot, qui ne saurait végéter que d'une manière perpendiculaire, et qui, dans un sol peu profond, serait forcé de s'arrêter à un développement imparfait. Duhamel-Dumonceau, plus logicien que tous les autres, avait pris le parti de retrancher la radicule, dès les premiers instants de la germination, à toutes les graines qu'il se proposait de planter, pour l'aménagement de ses bois.

1553. La raison théorique de ces résultats de culture se trouve dans les démonstrations anatomiques que nous avons doqnées de la structure et du développement du tronc. Le tronc n'est que la portion aérienne de l'organe radiculaire, dont le pivot est la portion inférieure. Si vous attendez, pour retrancher le pivot, que le tronc se soit développé dans les airs, yous lui enlevez d'un seul coup la moitié de sa substance, vous coupez un tout en deur portions; la perte subite d'une telle puis sance est irréparable, car elle ne saurait être remplacée que par des dévelopement lents et successifé. Si, au contraire, von coupez la radicule alors que sa sommit supérieure ne s'est pas élevée, sous l forme de tronc, au-dessus du sol, vos retranchez d'un seul coup l'organe tot entier, et vous confiez au sol, par le rep quage, l'articulation qui la couronne. qui est capable, par des développemes latéraux, de se munir d'un système rad culaire, parallèlement au développeme des bourgeons supérieurs ; vous faites : commencer la végétation, vous ne l'i terrompez pas; vous confiez au soi : nouveau tout, vous ne mutilez pas tout dans la puissance de sa végétation dès ce moment, l'articulation prend 1 cine, et n'est pas soulevée dans les a par le développement aérien de la raci pivotante; et le tronc du végétal est fou par un des bourgeons qui, si le pivot av

été conservé, aurait été sans doute consacré à former une grosse branche de la couronne.

1554. Le pivot ne se régénère jamais ; carune amputation ne donne jamais lieu qu'à une cicatrice, dans le règne de l'organisation. L'articulation, dont la base sommit la sommité de la radicule pivotante, se cicalrise et ne repousse pas; elle ne reproduit que des organes latéraux par ses surfaces non amputées. Or, chez les plantes dont le pivot seul est utile à l'industrie, par la spécialité de son élaboration, toutes les précautions doivent se reporter sur cet organe. La Betterave occope le premier rang dans cette catégorie; à lous les âges elle peut être repiquée, si l'on ne cherche qu'à en obtenir des <sup>tiges</sup> et des graines; mais à un certain age elle ne saurait plus l'être qu'au détriment de sa racine que l'industrie a en vue d'exploiter; car alors la grosse racine saccharifère se décompose, le végétal se munit de racines latérales. dont le genre d'élaboration est tout différent, et qui sournissent à l'accroissement de la tige des sucs non saccharins; et dans ce noureau développement, c'est le collet seul, c'est-à-dire l'extrémité supérieure de la ricine pivotante, qui est le foyer de la rigitation. On obtient de superbes plants, confant de nouveau à la terre le collet des betteraves qu'on a décolletées pour la concretion; mais ces nouveaux plants rournissent plus de racines saccharihes; ils ne sont bons que comme portefrancs.

1555. La végétation des racines pivoletes nous présente une circonstauce qui
let se dément point. Jamais les racines lalétales qu'elles sont dans le cas d'engenleter par leur collet ou par un point quelleter de leur surface, n'élaborent les
les produits que la racine pricipale,
le pivot lui-même. La perpendiculaléest la condition indispensable de l'élalette, le Panais, etc., et de la substance
le l'aritivement appétissante des Radis et
la Navets. Tout ce qui est oblique dégélete et se corde, pour nous servir d'unc

expression des maraîchers. Aussi remarque-t-on que toute racine pivotante se corde dans les terrains caillouteux; parce que, dès les premiers instants de sa végétation, un caillou arrête la perpendicularité du pivot, et que la plante est forcée de fournir à sa végétation, par des racines latérales et obliques; de là vient que la richesse de la racine, en sucs qui lui sont propres, est d'autant plus grande que le sol est plus meuble et plus profond.

1556. Par ces motifs on doit éviter de déposer des mottes d'engrais quelconque dans le fond des trous où l'on repique et même où l'on sème la Betterave; car autrement le pivot se trouverait arrêté dans sa marche perpendiculaire, et la végétation radiculaire s'opérerait dans le sens oblique.

1557. Les racines pivotantes, qui ne deviennent pas ligneuses, sont toujours bisannuelles. La première année est consacrée à l'élaboration des sucs qu'elles épuisent, l'année suivante, au profit du développement tigellaire et de l'inflorescence. Aussi à la fin de la seconde année, et à l'époque de la maturation des graines, trouve-t-on leur tissu réduit à sa charpente vasculaire. Les tubercules de Pomme de terre, les Orchis, etc., sont, sous ce rapport, des racines pivotantes; ils ne renferment de la fécule que tant que leurs bourgeons ne végètent pas, de même que la Betterave n'est sucrée que tant qu'elle n'est couronnée que de feuilles radicales; de même qu'on la trouve ensuite d'autant moins sucrée que la tige monte plus vite en graine.

1558. Les racines, qui prennent le nom de racines vivaces, ne sont que des racines ligneuses, qui ne s'élèvent jamais au-dessus du sol, pour prendre la dénomination de tronc. Lorsqu'une racine, soit principale, soit accessoire, s'est élevée à la structure ligneuse, elle a par devers elle tout ce qui se prête aux fonctions du tronc; et, placée dans les mêmes circonstances que ce dernier organe, elle enfante les mêmes produits; elle devient branche dans les airs, et racine traçante à fleur de terre. Si l'on plante un jeune tronc, la couronne

dans le sol, et le système radiculaire, plus ou moins rafraîchi, dans les airs, le système radiculaire devient la charpente de la ramescence, et les anciennes branches forment la charpente du nouveau système radiculaire qui va se former; alors la végétation continue après avoir échangé ses deux pôles l'un contre l'autre.

1559. On aura souvent l'occasion de remarquer que telle plante qui, dans les terrains qu'elle affectionne, pousse des racines vigoureuses, ligneuses, et ramifiées, se munit au contraire d'un chevelu fibrillaire, dans les terrains trop meubles et trop riches en terreau; ce n'est plus un système radiculaire, mais plutôt un système radicellaire; nulle consistance, nulle ramification dans ces petites fibrilles, qui, du reste, ne paraissent pas pousser bien loin leur végétation, si l'on en juge par la coloration noire qu'elles se bâtent de contracter, et surtout par leur prodigieuse pullulation. On ne voit jamais que le nombre des organes nutritifs soit en raison directe de la richesse du terrain : donc le terreau dans lequel le système radiculaire se multiplie par une telle rapidité, est trop riche d'une seule chose, pour qu'il puisse convenir à un végétal qui ne saurait vivre sans le concours de plusieurs choses à la fois: et dans un terrain semblable, l'élément qui abonde c'est l'humus, c'est l'engrais organique; l'élément qui manque, c'est la molécule terreuse, c'est l'engrais inorganique. Or la théorie que nous avons été amené à développer, sur les fonctions des racines, en nous occupant de leur structure (809), nous semble fournir l'explication la plus satisfaisante de ces résultats. Nous avons émis l'opinion que toutes les sortes de racines servaient à l'élaboration du végétal, par le même ménisme que le système radiculaire des plantes parasites; qu'elles s'empâtent pour aspirer les sels qu'elles transmettent à l'organisation progressive des tissus; car l'aspiration des substances ne saurait avoir lieu, sans une application immédiate du corps qui aspire; or, quand ces substances sont solides, cette application ne saurait être qu'un empâtement, de même que,

lorsqu'elles sont fluides, cette application se réduit à une simple suspension. Nous avons ajouté que le développement de la radication avait liett, d'après le mêmetype que celui de la ramescence. La genme termine la racine comme le rameau aéries; elle est d'abord close chez l'une comme chez l'antre; et chez l'une comme chez l'autre elle a son épanouissement; l'enveloppe est rejetée en arrière, pour continuer, dans son milieu respectif, l'élaboration des sucs qui doivent profiter aut développements ultérieurs du bourgeon épanoui. La feuille du rameau s'applique à l'air ou à l'eau aérée, car elle est chargée d'élaborer des gaz; la feuille de la racine s'applique contre la molécule terreuse, car elle est chargée d'élaboret des sels.

Mais le rameau aérien qui ne rencoutre pas les gaz, dans les conditions propres à son élaboration, s'allonge sans se ramifier, il s'étiole. De même le rameau radiculaire dont le follicule gemmaire ne rencontre pas les molécules terrenses asset abondantes pour sa spécialité, avorte, s'arrête aux formes grêles du jeune age, et vieillit avant d'avoir grandi; il sau qu'un nouvel organe radiculaire le rem place, et aille fouiller sa maigre nouri ture dans une autre veine de terrain, pou être remplacé bientôt par un autre w aussi peu privilégié; et ainsi de suite jusqu'à ce qu'à l'aide de ce prodigie chévelu, le végétal ait atteint le tera d'une carrière que, dans un terrain pl solide et moins affadi, il aurait parcour sur deux ou trois vigoureuses racines.

1560. L'amour du merveilleux a p trop souvent au sens propre les expr sions métaphoriques, dont on se sert pé désigner la marche du développement; l'on a prêté aux racines, des instincts des sympathies souterraines, dont le étude à ciel ouvert aurait donné la jé valeur. On a avancé que les racines éta animées d'une telle présérence pour bons terrains, qu'elles franchissent l des distances et décrivent de grands tours pour les atteindre. Qu'une chan stérile sépare une plantation d'un ter

awable, on voit souvent les racines plager su-dessous de la chaussée, pour aller reparaître de l'autre côté. Mais on a prism erri les circonstances d'un dévehypement toujours proportionnel, pour le symptômes d'une préférence. La racine se développe en raison de la bonté du termin; si le terrain n'est bon que dans une wine, la racine semblera suivre cette wine; et si cette veine, apres avoir tratersé un terrain stérile, abdutit tout à cosp à un terrain fertile, la racine, une fois arrivée à ce point, prendra, dans tous ki stas, un développement, qu'en traverunt la voine privilégiée, elle était forode de se prendre qu'en longueur.

SIII. INPLUENCES SUR LA TIGE (29, 871).

1961. Nous nous semmes occupé en se lieu (540) du mode selon lequel les tiges croissent et se développent; du mécaleme qui contribue à les maintenir droites eu à les remdre volubiles (996); d'un autre sôté, le tronc n'étant qu'une semmité de racine, et la branche ligneuse l'étant qu'un tronc greffé et empâté sur m tronc plus ancien, eu parlent de la racine, nous avons presque tout dit sur les infinences qui s'atjachent au tronc. Il reste pertant deux ou trois points, qui sont plus spécieux à cet organe, et que, pour tette raison, nous avons jusqu'à présent défré de traiter.

100. 1º Les tiges les plus grêles et les les les herbseées ne laissent pas que de s'éler droit ou obliquement dans les airs; illes, que le moindre vont courbe, que la laisse goutte de rosée fait pencher vers letre, redressent avec flerté la coulette, redressent avec flerté la coulette force et cette ounstance dans
lette de l'éspace que neus
limons sénith.

Le verticalité de la tige ne vient pus n de l'influence du zénith que celle de recise ne vient du nadir. Les deux délest uniquement des luis de l'équi-

1163. Nous avons asses répété que le dé-

veloppement, en sens inverse, du végétal était le résultat d'une double aspiration, sous l'influence de deux milieux contraires. La tige qui monte aspire les airs, la racine qui descend aspire la terre. Mais ces deux organes jeunes aspirent également par toute leur périphérie : d'où il s'ensuit que dans les deux sens inverses ils doivent marcher droit. Supposes en effet un corps d'une figure régulière, qui repose sur le sol, mais qui soit doué d'une force d'aspiration et de succion capable de l'élever dans l'espace, et dont la propriété réside sur toute sa périphérie ; il est évident que ce corps montera droit vers les airs, car il ne cessera pas de graviter vers la terre par sa pesanteur spécifique; et l'antagonisme du jeu de toutes ses surfaces, en favorisant son ascension, ne contrariera en aucune manière la direction que lui conserve la gravitation, elle la rendra même plus régulière et moins exposée aux perturbations; le bailon qu'anime l'impondérabilité du vide monte droit par le calme des airs. Or, la tige herbacée, avons-nous dit, aspire l'acide carbonique, dont elle s'approprie le carbone; et la force de cette aspiration est proportionnelle à l'intensité de la lumière; elle l'aspire par toute sa périphérie, par tous ses bourgeons qui pullulent symétriquement à son sommet; supposer qu'isolés dans l'espace, elle puisse aller plus à gauche qu'à droite, c'est faire une supposition contradictoire dans les termes, pulsque nous admettons qu'elle aspire autant d'un côté que de l'autre, et qu'elle est sollicitée de toutes parts par des puissances égales. Elle ne saurait donc s'élever que droit vers le zénith.

1864. Admettons maintenant que la terre offre, dans sa spécialité, un milieu aussi homogène que l'air, qu'elle soft divisée en molécules d'égal calibre, et presque passée au tamis, et en outre que, sous le rapport chimique, toutes ces molécules soient capables de fournir à l'élaboration végétale les sels qu'elle recherche; la racine, dont le développement ne saurais avoir lieu qu'à l'obscurité, marchera drois vers le nadir, puisque c'est dans ce seul

sens que toutes ses portions seront également obscures, et qu'elles élaboreront également. Que si un obstacle quelconque, soit mécanique, soit chimique, s'oppose à cette uniformité d'élaboration, elle prendra sa direction du côté dont le hasard aura plus favorisé la puissance; elle deviendra oblique; et si la face privilégiée de sa périphérie se trouve du côté de la lumière, la racine revêtira peu à peu les caractères hybrides et métis d'un Rhizome, d'une tige souterraine.

1565. Quand la tige et la racine auront acquis la consistance et l'âge du ligneux, alors elles conserveront leur direction perpendiculaire par leur rigidité, et sans avoir plus besoin d'être équilibrées par leurs surfaces élaborantes et aspirantes.

1566. Mais la direction déclinera de la perpendicularité, chez toutes les tiges qui émaneront des bourgeons axillaires de la tige principale, non-seulement par l'impossibilité où elles se trouveront de passer par les mêmes points de l'espace que parcourt celle-ci, mais plutôt par la seule raison que pour elles l'élaboration et l'aspiration ne s'opéreront pas avec la même puissance sur toute leur périphérie; car le côté avoisinant la tige principale, moins exposé aux rayons solaires, aspirera moins que l'autre; l'aspiration sera donc plus grande sur la face éclairée, et la direction se fera nécessairement dans ce sens. Ajoutez à cela que la portion externe du rameau aura seule à élaborer la portion correspondante du milieu atmosphérique, tandis que l'autre surface aura, dans le même espace de temps, à partager son lot avec la tige principale, si celle-ci n'est pas encore dépouillée des organes de sa végétation.

1567. Il s'ensuit que l'obliquité des tiges postérieures en formation à la tige principale variera, selon leur position dans l'ordre de la foliation et de la disposition des gemmes; de là vient que si l'on coupe la tige principale, et qu'on ne laisse subsister, au dessous de l'amputation, qu'un rameau accessoire, celui-ci ne tarde pas à abandonner la direction oblique, pour prendre la direction perpendiculaire de la sommité amputée, et pour coatinuer la tige, comme si elle n'avait jamais subi la moindre solution de continuité. C'est encore pour la même raison, que tous les jeunes rameaux qui naissent et se développent au dessous des branchesmères ombragées par un trop épais feuillage, retombent mollement vers le sol; car leur situation leur imprime peu à pen les habitudes des organes nocturnes, et leur élaboration ombrée devient plus forte que leur élaboration éclairée.

1568. 2º Nous avons démontré que le tronc était un composé de cellules disposées circulairement autour d'un axe, comme les loges d'un fruit autour de la columelle, qui, avons-nous dit, dans l'un et l'autre cas, finissent par devenir indépendantes les unes des autres, en sorte que la mort de l'une n'entraîne pas nécessairement la mort de ses congénères, pas même celle des cellules contigues; enfin, on peut considérer les tranches longitudinales d'un tronc comme tout autant d'organes distincts, qui ne tiennent les uns aux autres que par l'adhérence de leurs parois réciproques, en sorte que l'on conçoit la possibilité de remplacer, dans ce tout, une ou plusieurs de se parties, si, par des moyens artificiels, or parvenait à reproduire, entre les an ciennes et les nouvelles, l'adhérence pa laquelle le développement unit ensemble celles d'un même tout. Or, cette suppo sition se réalise par le procédé de la greffe dont la nature a la première indiqué l'a tifice, en mariant les branches qui se re contrent et se pressent dans un bois, dont la théorie que nous avons expos nous semble seule capable de donner raison suffisante.

1569. Deux branches s'usent mutuell ment par le frottement, et finissent bie tôt par se fixer dans une entaille comune; le repos cimente ce contact, et transforme en une adhérence organique les deux rameaux, dès cet instant, su greffès par approche: si l'on scie l'une deux au-dessus ou au-dessous de la gref sa portion intermédiaire deviendra par

intégrante de la périphérie de l'autre, et se trouvera tôt ou tard emmaillotée dans la même écorce.

1570. L'art n'a fait que suivre ces indications et varier le procédé dans les diverses espèces de greffe. Tantôt à l'époque de la séve, on détache, de la surface d'une tige, un bourgeon naissant, en ayant grand soin de ménager tous les orgues qui lui sont propres : on applique la surface amputée de ce rameau en germe, contre la surface dénudée d'une autre tige; on l'y fixe, en le tenant recouvert pu les lambeaux de l'écorce qu'on a eu pédablement la précaution de tailler en T, le tout au moyen d'une ligature suffisamment serrée; et par ce simple procédé, le bourgeon, qu'on désigne sous le nom de greffe, s'empâte, comme un parasite, sur le corps de la tige, qui prend le nom de sujet; il se nourrit de sa substance comme un de ses légitimes rameaux, tout en conservant, dans toute leur invariabilité, les caractères spécifiques de la plante dont on l'a détaché. On désigne œ procédé sous le nom de greffe en écus-

1371. On greffe par enfourchement, en compant d'abord transversalement le sujet, puis taillant l'extrémité coupée en forme de coin; on fend l'extrémité inférieure de la greffe; l'on fait entrer avec effort dans la fente l'extrémité cunéiforme da sujet; on mastique, et on fixe l'appareil avec des ligatures. Quelquefois on fait parvenir, jusque dans le sol, les extrémités de la fourche, qui y prennent racine, et facilitent ainsi l'agglutination des deux rameaux.

1572. Dans la greffe en fente, on prend l'opération inverse; c'est le sujet que d'on fend, c'est la greffe que l'on taille en coin et doat on ensonce l'extrémité dans la fente; on recouvre la cicatrice du mastic but nous venons de parler, qui consiste m mélange d'argile et de bouse de l'oche, ou de cire et de térébenthine, pour l'entraire la cicatrisation à l'influence médiate de l'air extérieur; on enverppe le tout de bandes de linge qu'on maintient par des ligatures; ce que l'on

désigne par l'expression de recouvrir en poupée.

1573. Il est une autre manière de marier les tissus de deux végétaux différents; c'est par la greffe en flûte. On choisit à cet égard une branche du même diamètre que le sujet; on pratique, à un pouce environ de l'extrémité de la gresse, une incision circulaire; on enlève, par la torsion, le tuyau d'écorce compris entre cette incision et l'extrémité amputée de la branche, et qui possède un bourgeon. On dénude le sujet de la même quantité de son écorce, que l'on remplace par l'anneau d'écorce obtenu de la branche de la gresse. Le bourgeon s'empâte sur le sujet, comme par la méthode de l'écussonnage. L'anneau de l'écorce ne sert ici qu'à le mieux maintenir : c'est une ligature naturelle et douée de vitalité; ce qui ne dispense pas de recouvrir la cicatrice en poupée.

1574. La greffe en couronne n'est que la reproduction de la greffe en fente, au moyen d'un certain nombre de greffes et d'un seul sujet. On scie horizontalement le sujet, dont la périphérie est assez grande pour admettre un certain nombre de rameaux. On taille chacun de ceux-ci en coin à leur extrémité amputée; on pratique en même temps, entre le bois et l'écorce du sujet, tout autant d'enfoncements propres à recevoir chacun de ces rameaux, et l'on recouvre en poupée la cicatrice. Le sujet porte ainsi une couronne de petits rameaux, qui lui fourniront tout autant de branches-mères.

1575. Dans tous ces procédés, il faut avoir soin d'opérer, lorsque les bourgeons ne sont pas encore épanouis; que l'on procède en automne, où ils sommeillent, ou au printemps, où ils sont sollicités, par le mouvement de la séve, à se réveiller. Dans le premier cas, on désigne la greffe à écusson spécialement par l'expression de greffe à œil dormant, et dans le second cas, par celle de greffe à œil poussant.

1576. Le phénomène de la greffe n'est que celui d'un parasitisme artificiel. Le sujet ne communique et ne reçoit aucune qualité nouvelle; les deux ligneux se collent, s'articulent, mais he se confondent pas ensemble; ils restent distincts et tranchés jusque dans leur coloration. La greffe conserve, à ses flours et à ses fruits, les caractères de l'espèce sur laquelle elle a été prise. Mals cette distinction permanente des deux individus n'est pas l'effet d'une antipathie et d'une indifférence absolue; de même que le Gui ne vient pas se fixet sur l'Ormeau, de même la greffe d'une espèce ne réussit pas sur les sujets de la première espèce venue. Son parasitisme a aussi ses prédilections, ses affinités; il faut qu'il existe une certaine analogie, une certaine parenté, entre les deux organisations, pour que l'association devienne possible. Le Prunier ne se gresserait pas sur le Pommier, ni le Rosier sur le Frêne; et si quelquesois l'on a vu réussir de tels accouplements adultérins, le succes en à toujours été de courte dutée. Le Prunier et l'Amandier se greffent l'un sur l'autre, mais ils durent peu, et la gomme les ronge. Le Pêcher se gresse sur Amandier et sur Prunier, mais non réciproquement; le Poirier moins sur Colghassier que sur Néslier et Aubépine; le Pommier sur Pommier-paradis; le Cerisier me vient pas sur le Laurier-cerise. Les lois qui régissent ces sortes d'affinités ne sont pas encure découverles ; ou a remarqué que les variétés de la même espêce se greffent avec succès les unes sur les autres ; que les espèces d'un même genre naturel présentent déjà plus d'exceptions, mais qu'en général, il faut, pour que la réussite soit possible et durable, que le sujet et la greffe appartiennent au moins à la même famille; mais les applications de ces lois ne se constatent qu'après coup.

1877. Jusqu'à ces derniers temps, on avait été porté à penser que les végétaux ne pouvalent se greffer qu'à l'époque où leurs tissus étaient devenus ligneux; que les plantes herbacées ne sauraient se prêter à ce procédé. Les expériences de Tschudy ont démontré le contraire; et l'auteur a réalisé la greffe, jusque-là regardée comme impossible, sur les Confères, sur les tiges herbacées des arbres; il a greffé le Chou-fleur sur le Brocoli et

le Chou cavalier, le Melon sur le Concombre, la Tomate sur la Pomme de terre; et, après lui, on a obtenu, de ses procédés, des résultats plus curieux encore: on a greffé avec succès des tiges sur des tubercules mêmes. Techudy avait classé, sous ce rapport, les végétaux en quatr séries : les unitiges, les omnitiges, les multitiges et les herbes vivaces; division arbitraire qui convenait à classer les expériences de l'auteur, mais qui ne saurait servir à une classification générale. D'apres lui, les unitiges sont les arbres dont la tige s'élève verticalement, et dont les branches décrivent avec elle un angle de plus en plus ouvert; cette classe ne comprend que les Coniferes : une nouvelle dénomination n'était donc pas nécessaire à la classification. Les omnitiges comprennent les plantes sarmenteuses, chet les quelles, d'après l'auteur, la force viule d'accroissement est également répartiesur chacun des boutons. Les multitiges comprennent la plus grande partie des arbres de nos climats, chez lesquels, toujours d'après le même système de momenciature, la force vitale d'accroissement est susceptible de se transporter sur tel 12meau, de préférence à tel autre. Enfin le quatrieme série comprend les végétant herbacés. Il ne faudrait pas croire que chacune de ces classes comporte un proeédé opératoire différent, ce qui seul au rait pu motiver l'introduction de cett elassification élastique; l'auteur n'a évi demment décrit que des cas particulier d'application , qu'il a classés ensuite apri coup sous des rubriques générales. 1º Pos greffer les Conifères, on prend une set mité herbacée de rameau parvenne as deux tiers de son développement; coupe horizontalement la tête du soje en laissant subsister les seuilles voisis de la section; on y forme une entait triangulaire propre à fecevoir l'extrémi du rameau herbacé. 🗫 L'auteur a gre plusieurs Noyers d'Amérique, sur d jeunes plumules, en compant le sujet t dessus des deux feuilles séminales, en faisant deux incisions obliques, dans k quelles il a inséré un bourgeon naissan

pris sur les jeunes pousses des arbres qu'il roulait reproduire par la greffe. 30 Dans d'autres cas, il coupé horizontalement le sujet herbace, à un pouce environ audessus de l'insertion de la feuille la plus roisine de l'extrémité non développée du rameau; il y pratique, à partir de l'aisælle de cette feuille, une incision oblique d'un price ou un pouce et demi de long el qui se termine au centre de la tige; il taille en coin le rameau herbacé et feuillu de la greffe, de manière qu'elle remplisse eraclement l'entaille du sujet, et que le bourgeon de la feuille de la greffe se trouve en face du bourgeon du sujet; et I lie l'un à l'autre faiblement. 4º Lorsque les régélaux sont à feuilles opposées, on \*conforme à l'ordre naturel de foliation ; º pratique, dans le sujet, une entaille profonde qui croise les deux feuilles terminales ; on taille en lame de couteau l'entrémité de la greffe, de manière que les faces amputées croisent les deux feuilles inférieures, et on enfonce la greffe dans l'entaille du sujet; d'où il résulte que la paire inférieure des feuilles de celled croise la paire supérieure de celui-là. № 0n gresse un Artichaut sur un Cardon h seconde année, avant la floraison, en taillant en manche de couteau la tige de h stelle près de sa racine, et l'enfonçant dins une sente pratiquée sur le sujet en ace d'une seuille. De la même manière on Felle la tige d'une Tomate sur la tige d'me Pomme de terre. 6º On greffe le jeme fruit du Melon sur la tige d'un Gocombre, en le prenant de la grosseur hae noix; on coupe la tige un pouce et eni su-dessous de l'insertion du pédontule, on taille en coin cette section, et l'introduit dans une inclsion oblique Pstiquée à l'aisselle d'une feuille.

Tels sont en résumé les procédés emlyés par Tachudy; ils ne différent en cune manière des procédés employés ant lui pour les greffes ordinaires en le; l'auteur a eu seulement le mérite les appliquer avec succès aux tissus abacés, ce que les insuccès de la néglitice avaient fait reléguer au rang des sess impossibles. 1578. Si nous réunissons maintenant les résultats de l'expérience, avec les inductions des démonstrations théoriques que nous avons exposées allieurs, il sera facile de comprendre la loi qui préside à la réussite de la greffe.

Nous avoits ramené le développement végétal au type d'une cellule, des parois internes de laquelle naissent d'autres cellules, qui sont destinées à élaborer et à se reproduire, comme la cellule mère. Nous avons vu que l'élaboration ne pouvait avoir lieu que par l'aspiration, et que le résultat immédiat de l'aspiration, c'était le vide; d'où il arrive que deux cellules aspirant côte à côte, s'attirent et s'agglutinent sur la majeure partie de leurs parois; c'est par ce procédé qu'elles échangent leurs produits au profit l'une de l'autre. Ainsi pour que ce rapprochement puisse avoir lieu, il faut de toute nécessité qu'il existe entre les deux cellules une affinité réciproque, ou plutôt, que les produits de l'une au moins puissent servit à l'élaboration de l'autre, que les parois de celle-ci soient douées de la faculté de les aspirer. Si l'indifférence la plus prononcée affecte l'une et l'autre, toute agglutination, toute soudure deviendra impossible. Or, la structure des tissus, étant un des résultats de leurs fonctions, de vient par conséquent un des signes de leurs affinités; et il est probable que si l'anatomie venait à bout de constater, d'une manière positive, les analogies de structure, elle fournirait des règles sures à la pratique de l'art de greffer. Ainsi, par exemple, il est certain que vous ne parviendrez jamais à greffer un végétál herbacé, avec un autre susceptible de devenir ligneux, et réciproquement; car l'élaboration, et par conséquent l'affinité, est diamétralement opposée entre les cellules des deux espèces. Vous ne parviendrez jamais à greffer un tissu vieux sur un tissu plus jeune, car le tissu vieux arrive à l'état radiculaire, à l'état d'organe nocturne, qui nécessairement doit être en rapport avec le sol; et dans le cas de cette gresse anomale, vous lui confieriez le rôle de la végétation aérienne, et à la végétation aérienne celui de la végétation souterraine. Cependant on greffe avec succès une racine sur un tronc, en prenant les précautions convenables; mais, dans ce cas, on ne fait que greffer une racine plus jeune sur une racine plus âgée.

1579. Il est d'autres signes, appréciables à la vue simple, auxquels on peut reconnaître d'avance l'impossibilité de greffer deux végétaux entre eux : 1º l'inégalité des limites du développement. Car si les cellules de la gresse sont animées d'une tendance de reproduction illimitée, et que celles du sujet s'arrêtent à de plus faibles dimensions, il est évident que la gresse sera mécaniquement impossible, ou que sa durée ne sera pas longue ; l'inégalité de développement produira l'effet d'une tension mécanique, qui ne manquera pas de rompre ce que l'art avait associé. 2º La foliation, qui est la disposition des feuilles et des bourgeons autour de l'axe tigellaire. Vous ne souderez pas des végétaux à foliation alterne et articulée sur des tiges à foliation spirale, ni celles-ci sur des tiges articulées à foliation opposée, ni des tiges à foliation en spirale par cinq sur des tiges à foliation en spirale par trois. Il faut de toute nécessité que la foliation, chez le sujet et la gresse, soit conforme au même type. 3º Chez les tiges articulées, vous ne grefferez jamais sur le corps de l'entre-nœud; car vous grefferiez alors sur un organe mutilé et qui n'est plus viable; toute communication entre le système aérien de la gresse et le système radiculaire du sujet serait interceptée ; une végétation semblable est impossible; pour que de pareilles greffes réussissent, on ne doit intéresser que la substance de l'articulation; car, dans ce cas, l'entre-nœud reste intègre dans sa structure, et par conséquent dans son élaboration.

1580. Il est évident encore que la gresse est impossible avec ou sur un organe qui a fait son temps; car à l'élaboration a succédé l'épuisement; à l'aspiration, qui attire, a succédé l'exhalation qui repousse. Ainsi vous ne gresserz rien sur l'écorce, ni l'écorce sur rien; cet organe ne peut servir qu'à protéger le bourgeon,

comme un mastic, contre l'influence trop immédiate de l'air extérieur, ou à le maintenir, appliqué contre le ligneux, en guise d'une ligature (1573). Le pédoncule d'une fleur n'est plus susceptible de gresse s'il ne tient à une articulation; la fleur murit et ne se développe plus; en fait de sleurs, on ne peut espérer gresser que des inflorescences qui, outre des fleurs, possèdent des tissus encore susceptibles d'une élaboration herbacée.

1581. Le jeune bourgeon qu'on écusonne ne peut prendre que sur des surfaces analogues à celles sur lesquelles il était né et avait pris son premier dévelopment; c'est pourquoi on ne l'applique que sur la surface immédiatement recouverte par l'écorce; c'est de celle-là seulement qu'il peut élaborer les sucs.

1582. Ces principes généraux nous paraissent propres à éclairer la pratique, dans l'art de varier les applications du procédé. Nous indiquerons une de ces applications, qui est de nature à sournir à l'économie forestière des résultats satisfaisants. On sait avec quelle rapidité la sanie attaque les tissus, et altère les coaditions que l'on recherche dans le jet d'un arbre. On y remédie, en général, ca mastiquant la plaie, ce qui peut-ètre arrête les progrès de la contagion, mais ne répare pas les pertes de substance La greffe par approche, modifiée par procédé que j'appellerais volontiers gre par marqueterie, comblerait la lacune, restituerait la forme et les contours du je altéré par la carie. Pour atteindre ce bu on taillerait la portion attaquée du tron de manière à former en creux l'ima d'un prisme triangulaire, dont les fac perpendiculaires et latérales coincide raient avec le rayon imaginaire qui pa du centre du tronc à la circonférence car c'est dans cette forme que les grand cellules du tronc sont disposées autour la moelle, en sorte que, de cette manièr on court plus de chances d'isoler que d' térer les grandes parois cellulaires tronc. D'un autre côté, on prendrait individu de la mêmeespèce, planté à proj mité, et on équarrirait la sommité de sa tig de telle façon que la portion équarrie fût capable de s'emboîter assez exactement dans le creux du sujet, pour que ses deux écorces se trouvassent sur la même circonférence; on les fixerait fortement ensaite l'un à l'autre; on couperait la greffe su-dessous de la cicatrice, dès qu'on s'apercerrait que le développement simultané des deux individus ne serait plus propre qu'à altérer les formes que l'on se propose de conserver.

On parviendrait peut-être ainsi à rajeunir des troncs rongés par le temps, et à réparer les plus antiques outrages.

Ce qui nous porte à croire au succès de aprocédé, c'est qu'en opérant sur des indvidus analogues, on arriverait à mettre loujours en contact mutuel les tissus hosogines. Qui sait ensuite jusqu'où la saprité humaine est capable de porter les resources de ce procédé? qui peut prédire <sup>lout</sup>∝ que l'industrie du charpentier, du abletier, du tourneur, de l'ébéniste, etc., est dans le cas de retirer de l'association de plusieurs individus de la même tipèce et du même diamètre, réunis de maière, que, de la radication jusqu'à la mescence, le ligneux, l'aubier et l'écurce coincident réciproquement, comme des les troncs qui sont l'ouvrage de la

5 LONGEVITE DU TRONC. Les êtres inorgamis durent; les végétaux vivent; leur 🖛 est une longévité. La vie n'est qu'un breloppement; l'état stationnaire, c'est mort; mais le développement est une frie indéfinie de reproductions, qui resnt sjustées bout à bout, qui vivent ne vie commune, se communiquent Pressources de leurs élaborations spéiles, et forment ensuite une agréga-🏲 si harmonieuse, que l'œil s'habitue à comme un tout, comme une 🌬; c'est là la vie de l'individu. La vie Pespèce n'en diffère, qu'en ce que les <sup>reductions</sup> s'isolent en générations, intre-nœuds en graines, qui vont, en inséminant sur la surface de la terre, implanter la vie que, sous la forme prer, elles auraient passée en commun. Pre articulation, détachée artificiellement de l'individu, à un certain âge, peut jouer le rôle de la graine.

1583. Mais, d'autre part, le développement est le résultat de la combinaison des éléments gazeux de l'atmosphère avec les sels fixes ou volatils du sol; c'est la fonction de cristallisation vésiculaire, que prend le carbone, en s'associant avec l'eau.

1384. Combinons cette proposition avec la précédente, et nous verrons que la durée d'un végétal, quel qu'il soit, ne reconnaît d'autres limites essentielles, que celles de l'atmosphère et du sol. L'imagination, qui n'est que l'analogie continuant sans fin la route tracée par l'observation, l'imagination du philosophe ne s'épouvante pas de concevoir la ramescence végétale, plongeant l'une de ses extrémités au cœur d'une planète refroidie, mais non glacée, et pointillant par l'autre à la surface qui termine le fluide aérien ; telle une plante aquatique élevée dans nos bassins, envahit par ses racines tout ce qui est vase, et par ses feuilles tout ce qui est eau; comme ce polypier empâté sur le roc du fond de la mer, parvient, par un microscopique travail qui dure depuis des siècles, à étaler ses rameaux calcaires, et à former une île immense à la surface de l'Océan.

1585. Cependant nous voyons des végétaux qui, nés dans l'obscurité de la nuit, meurent à la lumière du jour, et dont le développement est restreint à une sphère d'un millimètre ; d'autres qui vivent un à deux mois, et qui ne s'élèvent que de quelques lignes ; d'autres durent deux ans; et à l'égard de ceux qui atteignent des dimensions plus considérables et un âge plus avancé, notre imagination recule à l'idée de cent pieds de haut et de mille ans de durée; non pas que rien nous démontre l'impossibilité du fait, quand tout, au contraire, démontre des possibilités plus grandes ; mais parce que l'expérience nous révèle tant d'obstacles à un développement continu, parce que nous nous sommes fait, par habitude, une idée empirique et approximative du nombre de ceux que la vie pouvait vaincre ou éviter, tellement, que nous sommes déconcertés, quand nos

prévisions se trouvent trop grandement dépassées. En effet, c'est la terre qui manque à l'envahissement des racines, ou qui est trop disputée, pour être utile à tant de parasites à la fois; le grapit est si près du sel, et si le granit était perméable aux racines, le voisinage du noyau incandescent élève si rapidement la température. C'est l'acide carbonique qui manque aux bourgeons herbacés, une fois parvenus aux régions élevées. Les sucs radiculaires arrivent appauvris aux organes supérieurs, qui les rendent avec perte et à peine ébauchés aux organes souterrains; tout languit, tout dégénère progressivement; rien n'est reçu, rien n'est donné; et à ce terme, repos, c'est-à-dire mort. Voilà les limites que rencontre la vie ; les obstacles sont incalculables ; un copp de vent trop sec ou trop froid, une pluie trop longtomps continuée, une température trop limitée, la horde des insectes de toutes les formes, de toutes les dimensions, qui s'attachent comme des pous à toute la surface des géants et des pygmées de la végétation; le voisinage d'un rival vorace ou importun qui leur porte ombre au soleil, ou les affame et les dépouille dans la terre; la dent des quadrupèdes et la hache de l'homme, ce siéan intelligent qui est plus destructeur que la foudre ; c'est enfin autour et contre le végétal une conspiration permanente, un concours de causes mécaniques, qui ne cossent d'altérer, dans tous ses germes, la puissance de la reproduction.

De là vient que toutes les règles que l'expérience actuelle est en état d'établir, syr la longévité des végétaux, na sont que des fègles pratiques et locales; lus unce variant selon les individus, et les autres selon les degrés de latitude : la plante qui rampe vers le cercle polaire, e'élève haut chez nous, et l'espèce qui meurt herbacée et annuelle dans nos climats, devient ligneuse et arherescente cous les tropiques; en fait durer telle autre plante en l'empéchant de fleurir et de grainer; aux céréales, on donne six meis de plus d'existence, en les semant avant l'hiver.

Cependant, en thèse générale, toutse choses égales d'ailleurs, la longérité du végétal est en raison directe de la profondeur et de la perméabilité du sol, de l'élévation de la température humide, et de l'absence de l'homme.

1586. Il est disticile de fixer d'une manière précise l'âge des arbres séculaires : car , l'année de leur plantation n'a presque jamais été enregistrée, comme la naissance de l'homme. On y parvient approximativement, en consultant la tradition; en comparant ses dimensions avet celles d'un individu de la même espèce, dopt on conpaît l'age, quelque peu avance qu'il soit; epsin en comptant le nombre des couches concentriques qui se desanent sur la tranche transversale du tropc Le premier moyen, qui ne saurait remonter eu-delà de l'histoire du pays, donne souvent des résultats exagérés, quand il ne sont pas fabuleux. Le second est plu ratioppel; par quoique l'accroissemen annuel du trone varie avec les diverse années, qu'il soit plus grand dans l'un que l'autre, cependant, dans la même calité, ces dissérences se compensent le lement à la suite d'un grand nombre d'a nées, que la moyenne des résultats finire par devenir un signe d'une valeur positi mais ce qui manque à l'appréciation, c' presque toujours la série des expérient qui serejest propres à donner les ten de la prograssion : pous n'ayons pas ( servé l'espèce dans le même sol, le mi climat ou la même exposition; nous n'av pas spegre recompin si son sceroù ment est plus sensible et plus con à telâge qu'à tel autre, et si, l qu'il est parvenu à certaines dimensi le tronc pe contracte pas une cert lenteur dans l'élaboration de son ses sement diamétral. Le troisième w est plus sur, quoique ne présentant encore une précision mathématique. parce qu'il n'est pas démontré que ch année enfante pécessairement une velle couche, et que certaines apnée soient pas consecrées au développe de chacune d'elles, soit parce que les ches les plus internes sent souvent dificiles à distinguer les unes des autres, soit parce que certains arbres séculaires songés an cour, et vivant aux frais de leur périphérie, out pardu de la sorte les éléments de leur généalogie; mais surfout pares que ce calcul ne seurait se faire que par la destruction de l'individu.

1387. La tradition assigne une existence de 2,000 ans à un figuier placé près du temple Baiks en Cochinchine ; 1,000 à 2,000 ans aux plus vieux Cèdres du Liban; l'appée de la fondation d'Athènes à un Olivier conservé dans la citadelle. Les Chies millénaires ne sont pas rares en larope; en cite des Orangers de serre igis de 600 ana ; celui de François I<sup>er</sup> à Vermilles a près de 400 ans; on porte )<sup>poqu</sup>à 6,000 ans l'àge de certains Bapbabs d'Afrique et du Dragonier d'Orotava; cafa, les auteurs anciens et modernes les p<sup>lus</sup> digues de foi parlent d'une foule Cathres de différentes essences , dont la date de la plantation se perdait dans les epeques fabulcuses, et que la tradition de lear tamps désignait comme étant aussi Tem que le monde; intacta ævis, et con-se lesét (Evelyn Sylva) de ces longévitis régétales, dont les plus jeunes passent imi mècles, et dont quelques-unes des plus anthentiques remontent à 2,000 ans.

1588. Ba présence de ses individus gipriseques, que les voyageurs rencenbut sur tent de points de la surface du ple, et pour lesquels la tradition locale 🍽 réduite au silence, on a eu resours 🏝 dennées que peut fournir, à l'apperimetion, le calcul des dimensions moudes. Il est à désirer que les obserbiom sur lesquelles le calcul se fonde int continuées par les administrations entières, de manière à enrichir nos ta-🌬 de nambres authentiques. Jusqu'à ce Mr rien de semblable n'existe; aussi il mit téméraire d'arguer des quelques mbres que les localités ont pu nous troir à cet égard ; car ces nombres vabrient dans des limites étonnantes, s'ils Ment été simultanément pris dans des calilés différentes. Qui ne sait que le Mane arbre acquiert un accroissement plus ou moins grand, selon qu'il est venu dans un sol plus ou moins favorable; et souvent dans le même sol, à quelques pas de distance, selon que l'un a rencontré une veine plus propice que l'autre? On voit, dans un jardin de la capitale, doux peupliers plantés devant la même fenêtre en 1795, et qu'on n'a cessé de soigner et de protéger également, en leur qualité d'arbres de la liberté; l'un d'eux, autant qu'il m'en souvient, a en diamètre et on longueur des dimensions quatre fois plus grandes que l'autre; il se trouve que les racines de l'un avaient atteint le voisinage d'un égont, dont l'autre était séparé par ' un ouvrage en maçonnerie. D'après les calcule de l'administration forestière de Saxe, il serait établi que le rendement d'un arpent de 51 ares de bois taillis, serait de 9 stères dans un mauvais sol, de 21 stères dans up bon, à 16 ans; de 25 dans le premier et de 100 dans le second , à 25 ans; de 35,5 dans le premier et de 167 dans le second, à 55 ans ; de 55,5 dans le premier et de 200 dans le second, à 40; qu'à partir de cette époque le rendement irait toujours en diminuant dans le premier, et se continuerait dans une grande progression dans le second ; de sorte qu'à 90 ans le premier rendrait 4,5 stères, et le second 456. Jugez par là du mérite des évaluations si faciles que se permettent les observateurs, lorsqu'ils cherchent à déduire l'âge du végétal de son diamètre.

1589. Comme exemples des dimensions les plus extraordinaires qu'ait atteintes la végétation ligneuse, nous citerons: le Poirier d'Oxford en Angleterre, dont le tronc avait 18 pieds de circonférence; les Ormes que Ray dit avoir vus en Angleterre, et dont le trone avait 17 pieds de circonférence ; le Tilleul de Neustadt. surnommé ander grossen lindern (près du gros tilleul), en Wurtemberg, dont le tronc a en circonférence 37 pieds; les Baobabs, mesurés par Adamson au Sénégal, et dont les plus grands avaient 78 pieds de circonférence, 70 de haut, et 160 pieds de circonférence à leur pomme; le Figuier, appelé atti-meer-alou par les Malabares, et dont la circonférence est de 50 pieds; le Dragonier (Dracæna draco) de l'Orotava, donc le tronc, qui a 45 pieds de circonférence, quoique rongé au cœur par le temps, de manière à servir de jolie salle à manger, n'en végète pas avec moins le vigueur depuis des siècles ; enfin le célèbre Châtaignier du mont Etna, que l'on a surnommé il castagno dei cento cavalli (châtaignier des cent chevaux), parce que son feuillage est capable de mettre à couvert un escadron de cent cavaliers [1]; son tronc a 160 pieds de circonférence. On a prétendu que ce tronc était une agrégation de plusieurs troncs soudés en se pressant l'un contre l'autre; la figure que nous en a donnée Houel n'indique rien de semblable; ce que nous connaissons du succès de ces associations d'individus venus côte à côte démontre le contraire; l'un, en effet, étousse toujours l'autre. Tous les voyageurs rapportent, d'après les traditions unanimes de ces régions, que la racine de ce tronc est unique, et qu'à une époque très-ancienne, mais historique, les embranchements que le temps a séparés, à une certaine hauteur, étaient recouverts par une écorce commune. Aujourd'hui une ouverture assez large, pour que deux voitures puissent y passer de front, le traverse de part en part; et on y a de plus construit une cabane, à l'usage de ceux qui y viennent faire la cueillette des châtaignes. Nous terminerons cette liste fort incomplète par le cyprès de MONTÉZUMA (Taxodium distichum), dans le jardin de Chapultpec, au Mexique, âgé d'environ trois cents ans, dont le tronc a 41 pieds anglais de circonférence; un autre, planté dans le cimetière de Santa-Maria-de-Telsa, à deux lieues d'Oaxaca, qui offre 117 pieds de circonférence, et dont le feuillage servit à abriter toute la petite armée de Cortès; le Courbaril, enfin (Hymenæa courbaril) qui arrive

jusqu'a 20 pieds de diamètre, et 60 pieds de circonférence.

1591. 3º Le troisième moyen d'évaluer l'Age d'une plante, par le nombre des couches concentriques qui se dessinent sur sa tranche horizontale, est le moins sujet à varier ; et s'il n'est pas démontré que chaque couche soit le produit d'une année d'élaboration, il est au moins certain qu'on ne s'expose pas à faire de grands écarts, en admettant cette hypothèse. Pour compter le nombre des couches, on étend un ruban, du centre du troncàla circonférence, et l'on marque d'un trait au crayon toutes les lignes colorées qui passent sous le ruban, en ayant soin de faire la marque sur le même côté de chaque ligne ; car le nombre de traits tracés sur un rayon donne évidemment le nonbre des couches concentriques. Mais lorsqu'on arrive en comptant, vers le centre, où les couches se pressent et semblentse confondre à l'œil nu , l'usage de la loupe devient autant indispensable qu'ane attention plus soutenue. Ces précautions ont été rarement prises par les observateurs, à qui le hasard a offert l'occasion de se livrer à ces calculs. Nous les reconmandons aux botanistes forestiers, qui chaque année peuvent avoir sous les yeu toute une coupe d'arbres de la même 🗢 sence, du même âge et venus dans le mêm terrain. Ils devraient dresser des table destinées à présenter, d'une manier synoptique, l'époque de la plantation « semence, l'espacement des plants, le chi fre de la circonférence du tronc et de hauteur du fût de l'arbre, celui des 🚥 ches concentriques, l'épaisseur de c couches sur le rayon nord, où, dans m climats froids, elle est plus faible; sur rayon sud, où elle est plus forte [2]; en la nature, la profondeur du sol et l'expo tion du terrain. C'est seulement en mul tipliant ces observations comparativ

<sup>[1]</sup> Une tradition du pays porte que Jeanne, reine d'Aragon, dans son voyage à Naples, eut la curiosité de visiter l'Etna, et qu'elle gravit la montagne avec une suite de cent cavaliers; un orage étant surveau, toute la troupe trouva un abri

sous le toit de feuillage de cet arbre color [3] Sous les tropiques, où la lumière est mobilique, l'épaisseur des couches concentriques troncs est égale sur toute leur périphérie.

qu'on arrivera à déterminer un jour avec précision combien, dans un terrain donné, un arbre de telle essence est capable de croître en hauteur et en diamètre, en sorte que le diamètre étant donné, on puisse en déterminer l'âge de l'individu, et prédire k diamètre qu'il est capable d'atteindre à un age plus avancé. Adamson nous a laissé, au sujet des ormes du Cours-la-Reine à Paris, dont on abattit une centaine en 1758 environ, une table de moyennes, quiremplit ces conditions. On y voit qu'un diamètre de 2 pouces correspond à 5 et 7 couches ou ans; — de 4 pouces à 10 et 12 couches ou ans; — de 6 pouces à 15 et 16 couches ou ans; — de 8 pouces à 17 et 18 couches ou ans ; — de 10 pouces à Met 22 couches ou ans; — de 12 pouces 125 et 27 couches ou ans; — de 14 pouca i 30 et 32 couches ou ans; — de 16 pouces à 40 et 42 couches ou ans; de 18 pouces à 55 et 57 couches ou ans; - de 10 pouces à 70 et 72 couches ou ans; — de 22 pouces à 85 et 87 couches oq ans; - de 24 pouces à 100 et 102 couches on ans.

1592. 4º Nous renvoyons à la chimie lout ce qui concerne la dureté, l'élasticité, la ténacité, la capacité pour le calorique des diverses espèces de bois; mais nous manrions passer sous silence une des Propriétés de leur fissilité, qui fait que les deux moitiés tendent à diverger par la desiceation et par le progrès de l'âge. Si, a effet, vous fendez longitudinalement me tige ligneuse, les deux moitiés s'écarmont de la perpendiculaire de jour en 🖛; si la tige est herbacée, la divergence presque instantanée. Cet effet tient la nême cause qui préside à la volubiket à l'inclinaison des tiges; c'est le that d'antagonisme qui fait que chaque Milié n'élabore l'air, ne l'aspire, ne l'attet n'en est attiré que par sa surface Produit à la longue ou Mantanément l'inclinaison de ce côté; là la divergence des deux moitiés entre 🖎; il en serait de même à l'égard de Mes les fractions, si on pratiquait sur tronc un plus grand nombre de divila longitudinales.

MISTOLOGIB VÉGÉTALE.

§ IV. INFLUENCES SUR LES FRUILLES (42, 527, 998).

1593. 1º On distingue, sur toute espèce de feuille, deux surfaces ou pages : l'une supérieure et l'autre inférieure. On aurait tort de croire que l'une ait la tendance de se mettre en rapport avec le zénith et l'autre avec le nadir ; c'est la lumière que l'une recherche, c'est la lumière que l'autre fuit; mais il n'en est pas ainsi à tous les âges. Toute feuille, en général, commence par avoir sa page inférieure exposée à la lumière; dans le bourgeon, et quelque temps après l'épanouissement du bourgeon, elle cache sa page supérieure, en enveloppant la sommité du rameau qui émane de son aisselle; elle élabore la lumière et l'air, par la surface extérieure qui est destinée à devenir un jour l'inférieure. A l'époque dont nous parlons, on aurait beau la tenir épanouie et déroulée. pour présenter sa page supérieure aux rayons du soleil; la seuille ne manquerait pas de s'enrouler encore, dès qu'on l'abandonnerait à son propre ressort. Mais à mesure que son développement avance. on la voit s'étaler peu à peu, se rejeter ensuite en arrière; et dès ce moment, la surface, primitivement éclairée, contracte une affinité pour l'obscurité, et la surface primitivement obscure, une affinité telle pour la lumière, que les plus constants efforts ne sauraient jamais plus intervertir leur rôle respectif. Retournez une branche par la torsion, de manière que toutes les feuilles présentent leur page supérieure en bas et leur page inférieure en haut; et elles ne tarderont pas à se retourner d'elles-mêmes, de manière à présenter de nouveau leur page supérieure en haut et leur page inférieure en bas. Car chaque organe, avons-nous remarqué, de quelque nature et si minime qu'il soit, se polarise de deux manières différentes; chaque organe a son côté éclairé et son côté nocturne, son pôle qui n'élabore qu'à la faveur de l'obscurité, et son pôle qui élabore la lumière; la feuille qui résume à elle seule tout un végétal, et qui, dans certaines espèces, à elle seule constitue

le végétal tout entier, la feuille ne saurait être animée d'autres tendances que les organes les plus minimes; elle a donc son côté obecur ou radiculaire, et son côté éclairé ou aérien. Mais remarques que son côté obscur a commencé par être éclairé, alors que l'autre côté opposé était obseur, de même que le tronc ligneux et radiculaire commence par être tige herbacée et aérienne; c'est donc là une face qui a fait son temps au soleil, c'est le côté ligneux de la feuille; et c'est toujours de ce côté que les nervures font saillie; qu'elles présentent une consistance plus forte et plus fibreuse; c'est de ce côté que les poils et le duvet abondent; c'est par là qu'elles deviennent cotopneuses et blanches, quand leur page supérieure conserve sa superficie lisse et herbacée.

1594. Les feuilles, en aspirant l'air éclairé d'un côté, et l'air obscur de l'autre, doivent nécessairement se tenir étalées dans les airs, et exercer sur la tige une influence, qui la ferait fléchir si elles étaient disposées d'un seul côté; mais comme elles sont disposées avec symétrie, elles s'équifibrent mutuellement, et maintiennent la tige dans la verticale, tant qu'elles élaborent avec la même énergie et la même constance de vitalité [1]. Mais s'il arrive que les feuilles, d'un côté, acquièrent, par leurs relations, une activité d'élaboration supérieure aux feuilles du côté contraire, elles finissent par entraîner la tige de leur côté, et par la courber, jusqu'à ce que sa sommité arrive à une position qui permette à toutes les seuilles de la périphérie d'élaborer dans les mêmes conditions. C'est pour cette raison que les tiges d'une même touffe

s'écartent les unes des autres, entrainées par les feuilles extérieures, qui sont en rapport plus direct avec la lumière et l'air, tandis que les feuilles intérieures à la touffe sont plus dans l'ombre, et s'y disputent la lumière et l'air. C'est pour la même raison que les feuilles des Grammes, dont la gaîne se prête admirablement à la force de torsion, deviennent toutes unilatérales, torsque la touffe de l'individu se trouve trop garnie, ou adossée contre un fourré ou contre un mur; et cet effet a lieu fort souvent sur les tiges isolées, parce que la flexion habituelle du limbe est telle que si toutes les feuilles conservaient la position que leur assigne leur rang dans l'ordre d'alternation, celles du côté de la tige qui se trouve opposé à la lumière présenteraient la page inférioure au soleil, et la page supérieure à l'ombre. Cest pour la même raison que toutes les jeunes pousses de la sommité d'un arbre touffe s'élèvent verticalement vers le zénith, et que leurs feuilles s'étaleut régulièrement autour d'elles, dans l'ordre de leur sointion; tandis que les feuilles des pousses placées du côté ombragé de sa tôte, se disposent toutes latéralement, en barbo de plume, le long de leur tige, la page herbacée et supérieure tournée au mid d'où lui viennent quelques rayons, et l page inférieure du côté du nord , qui l maintient dans l'ombre. C'est pour ces raison que les bourgeons terminaux de longues branches qui fléchissent sous poids et ne se redressent qu'à leur cime s'épanouissent en rosaces de feuilles, q se creusent en corolle, position dans l quelle seule elles pouvent toutes se met en rapport avec la fumière, par four pa

horizontale. Dès ce moment, on ne pout rame ce petit appareil à sa première position, qu'en a mant la mèche cirée qui prend alors la vertice et attire les jetons au-dessus de la surfacemèche est une tige qui aspire l'oxygène de l'air el socie à son carbone par toute sa périphérie és ment; à la faveur de cette aspiration, elle un surprendre que la verticale, et elle emtraîne tout a elle, par l'impossibilité où elle est de dévier de position.

<sup>[1]</sup> Une expérience que l'on répète chaque nuit sur la chemiuée, fera comprendre la portée de ces influences sur la verticalité des tiges, mieux que les plus longues démonstrations théoriques. Lorsqu'on dépose, sans une certaine précaution, à la surface de l'huile, une de ces petites veilleuses formées de deux jetons, l'un de liége et l'autre de carten collé, que traverse une petite mèche cirée, perpendiculairement au plan de position, les jetons l'enfoncent d'un côté dans l'huile, s'y tiennent à demi-plongés par leur tranche, et la mèche est alors

berbacée. Les seuilles aquatiques, en général, s'appliquent par leur page insérieurs contre la surface de l'eau, au lieu de tenir leur limbe dans les airs, comme les seuilles des plantes terrestres; peut-être parce que, à une certaine distance, la réflexieu du miroir des caux éclairerait leur page insérieure, presque autant que l'est, par la lumière directe, leur page supérisure.

1595. On voit, par tous ces motifs, combina sont impropres les expressions de page supérieure et page inférieure des feuilles, et combien il serait physiologique de les remplacer par celles de page cilairée, et page ombragée ou obscurs. Lis une considération qu'il ne faut pas perdre de vus, et qui découle des observaises précédentes, c'est que, dans l'évalution du type auquel on doit rapporter la foliation (71, 716) d'une espèce végétale, ce n'est pas à la direction du limbe de la feuille qu'il faut avoir égard, mais seulement à l'insertion du pétiole sur la tigs.

1596. 2º C'est principalement par les leuilles que s'opère la respiration aérienne des plantes dont nous nous sommes ocapé (1317); mais les jeunes tiges ne sont 🌬 étrangères à cette fonction, tant qu'el-🌬 sent herbacées. On a mis, sur le même mg que la respiration, une fonction qui Martient à un autre ordre de phéno-Plant; c'est celle que l'on désigne sous ana d'excrétion. On remarque, soit au bucher, soit à la vue simple, sur la surne de certaines seuilles, des substances, 🖷 liquides, soit pulvérulentes, qu'on a proces être sorties de la page de la pile par une espèce de suintement ; tan-Re'est une efflorescence saccharine ou Mineuse, tantôt c'est un suc plus ou poisseux; tantôt c'est une poudre sracés et qui tombe en paillettes. dans le plus grand nombre des cas, 🖊 sais convaincu qu'on avait prispour ultat d'une fonction suf generis le ré-🛮 de la décomposition des tissus qui Hait leur temps. Chez certaines feuilb souche externe des cellules, forterésineuse et arrêtée dans son développement, crève sous l'effort des couches internes qui se développent, et se divise en petits compartiments cellulaires, qui, en restant attachés au point de la surface sur lequel ils étaient primitivement insérés, ont l'air d'en être sortis, comme la gouttelette de sueur par un pore ; tantôt ce sont des poils dont l'extrémité colorée erève, et devient visqueuse, par le liquide qui s'échappe de la cellule déchirée; tantôt, comme chez le Houblon, ce sont des organes polliniques ou des glandes épuisées, aussi richement organisées que les grains de pollen les mieux caractérisés: tantôt aussi, ce sont des sucs à qui la piqure d'un insecte a fait jour au-dehors; enfin tout concourt à nous persuader que les sucs ne découlent pas des feuilles, autrement que les sucs sucrés, gommeux ou résineux, ne découlent du tronc; c'est, dans l'un et l'autre cas, par des solutions de continuité, par des déchirements de parois vasculaires ou céllulaires.

1597. Les feuilles sont-elles susceptibles d'aspirer les sels terreux, comme elles aspirent l'air? est-ce par les feuilles que le sulfate de chaux (platre) imprime à certaines légumineuses fourragères, à la Luzerne surtout, une si grande activité de développement? Nous ne le pensons pas ; et rien, dans les expériences même les plus récentes, ne milite en faveur de l'opinion qui prête aux organes aériens des plantes les fonctions dont jusqu'ici on n'a bien constaté l'existence que chez le système radiculaire. On écrit, sur un champ de Luzerne, des lettres gigantesques avec du platre calciné réduit en poudre, que l'on répand à la main sur les feuilles de ces plantes légumineuses; et l'on ne tarde pas à voir tous les individus qui en ont été saupoudrés, s'élever beaucoup plus que les autres, et montrer de loin en relief, audessus du tapis de verdure, les lettres qu'on y avait tracées à la main. Il est évident, par cette expérience, que la présence du plâtre calciné a été propice à la vegetation de la Luzerne qu'il atteint ; mais le mode de son action est encore problématique. Agit-il à la manière de la chaux, en écartant les insectes, dont les ravages

sont dans le cas de retarder la végétation? Cela paraît probable; mais ce n'est pas son unique action; car les tissus internes des Légumineuses ont une affinité prononcée pour le gypse ; les graines de celles qui ont été cultivées dans un sol gypseux, doivent, à la grande quantité de gypse dont est imprégné le tissu de leurs cotylédons, la difficulté qu'elles éprouvent à cuire; celles qui ont été cultivées dans un sol calcaire cuisent difficilement dans l'eau séléniteuse de nos puits; le gypse rend les parois glutineuses, moins perméables à l'eau, qui, sans lui, viendrait atteindre et faire crever la fécule ; dans certains terrains, les fanes de ce fourrage en deviennent tellement dures que les bestiaux manisestent peu de goût à les manger. Tout indique donc que le plâtre, qu'on jette sur les feuilles des plantes de cotte famille, leur profite par son action directe sur l'organisation des tissus. Mais pour atteindre ceux-ci, ses molécules traversent-elles l'épiderme des feuilles, sontelles aspirées comme l'air? Ce fait serait en contradiction avec tout ce que nous savons en physiologie.

Il est à nos yeux une autre hypothèse qui a toujours paru concilier la théorie avec les faits : c'est que le plâtre, dont les feuilles sont saupoudrées, est entraîné par les pluies et la rosée le long de la tige, et d'articulation en articulation, jusqu'aux extrémités aspirantes des racines ; qu'ainsi le mécanisme de son influence, sur la prospérité de la végétation, ne diffère pas de celui de tous les autres sels connus que recèle la terre. On objecte à cette explication que l'effet du plâtre est nul, si l'on se contente d'en saupoudrer le sol. Mais nous ne voyons pas que les expériences aient été dirigées avec méthode. Car, ou bien l'on emploie trop peu de platre, ou l'on en emploie trop à la fois; ou bien l'on se contente de saupouder le sol de la même quantité dont on se sert pour saupoudrer le feuillage de la Luzerne; ou bien l'on enfouit, à côté de la racine des plantes, une quantité considérable de plâtre dans le même trou. Dans le premier cas, le plâtre ayant à traverser un milieu

terreux, composé d'éléments de divers genres, a perdu de sa force ou de sa pureté, avant d'arriver à la racine qui doit l'aspirer; dans le second cas, la racine, qui ne vit pas de plâtre seul, se trouve plongée comme dans un sol stérile, et meurt au sein d'une abondance dont es congénères ne sauraient profiter. Si l'on veut imiter, par l'expérience, les procédés de la nature, il faut amender le terrain avec du plâtre, de manière que les molécules de cette substance, également répandues partout, se trouvent à la disposition de tous les embranchements radiculaires; or, les champs naturellement, mais modérément séléniteux, exercent sur la culture des Légumineuses une influence très-prononcée. Au reste, on a constaté que l'esset du platrage est nul par un temps de sécheresse; qu'il ne profite à la plante que toutes les fois que l'opération est inmédiatement suivie de la pluie ou d'use rosée abondante. Or, si les feuilles étaient chargées d'absorber ce sel, leur exhalstion aqueuse serait plus que suffisante pour fournir un véhicule aux molécules gyp seuses.

1598. Mais le système radiculaire d'un plante n'est pas tout entier enfoui dans sol; chaque bourgeon, avons-nous dit, le sien par lequel il reste empâté sur tige; il est donc possible que les deux qu nions contraires viennent se concilier da l'aisselle de la feuille, et que le plit agisse, non sur le limbe, non sur le p tiole de la feuille, non sur la plumake bourgeon axillaire, mais uniquement s la partie radiculaire, incolore et is rieure, par laquelle le bourgeon s'enfor entre le pétiole et la tige. Ce qui viendi à l'appui de cette hypothèse, c'est que feuille plâtrée ne p**rend aucun accr**oit ment insolite, que la tige ne pullule par sa base, mais que tout le luxe de c végétation provient du développement bourgeons latéraux des sommités fa lues, qui, sans cette circonstance, sers restés stationnaires.

1599. Soquet a démontré que le pl des environs de Paris est moins actif celui de Bourgogne; et il a attribué d différence à ce que le plâtre de Paris contient une quantité plus considérable de carbonate calcaire (12 à 15 pour 100) que celui de Bourgogne, qui n'en renferme que5 à 5; d'où il se mblerait conclure que toute autre terre, dans les mêmes proportions, communiquerait au gypse les mêmes différences. Or, ici la présence du carbonate calcaire n'est nuisible qu'en se transformant, par la calcination, en chaux causique, dont l'action désorganise les tissus. Si l'on employait le plâtre non calcné, la différence d'action des deux plâtres serait certainement moindre.

1600. 4º Les feuilles présentent, pendant toute la durée de leur élaboration, des mouvements alternatifs plus ou moins prononcés et plus ou moins rapides, selon les espèces. Chez certaines plantes, es monvements sont spontanés et périodques; chez d'autres, ils se manifestent moutre à tous les instants, sous l'influence de moindre ébranlement ou de l'attouchement le plus faible; mais chez toutes en giaéral, cette propriété existe; elle se manieste seulement d'une manière plus faible et moins appréciable au premier coup feil Il n'est pas une seule plante dont le seuilles décrivent, entre elles et avec atige, le même angle la nuit que le jour, pund on les expose à la pleine lumière 🗖 soleil ou à l'ombrage des autres hales, quand on maintient la tige qui les \*\*Porte horizontalement, obliquement ou wicalement. Il en est qui suivent les Avenents du soleil, et tordent leur tige phacée, en décrivant leur révolution. 🌬 nomma ce phénomène le sommeil plantes (58), et on a donné le nom Pritabilité à la propriété qu'ont les feuilde le reproduire au moindre choc. eces expressions métaphoriques ne Pliquaient, dans les auteurs, qu'aux les chez lesquelles ce phénomène se lestait avec l'évidence de la prompt et de la p<del>ré</del>cision.

01. Les feuilles de la Mauve, du Trèetc., suivent évidemment la direction bleil, comme la fleur de l'*Helianthus*, Synanthérées et des Héliotropes. Les les des Légumineuses s'étendent sur

le même plan que leur pétiole, pendant la nuit ou lorsque le temps est couvert et orageux; elles se redressent et divergent. quand le soleil leur est rendu. Les feuilles de l'Impatiens balsamina pendent et s'appliquent contre leur tige, par leur page inférieure, à l'approche de la nuit, à la rosée surtout, et à la pluie même artificielle; elles s'étendent de nouveau horizontalement aux premiers rayons du jour. Tout le monde connaît le phénomène des feuilles des Sensitives, et spécialement du Mimosa pudica, auxquelles le moindre toucher imprime des mouvements comme d'une électrique pudeur. Ce phénomène a plus occupé les savants encore qu'il n'a amusé les amateurs; les physiciens et les agronomes, depuis la renaissance des études d'histoire naturelle, ont également cherché, par l'étude comparative des effets, à déterminer la cause du phénomène; et nos modernes observateurs, qui ont repris le sujet, n'ont fait que répéter les essais et les théories contradictoires des expérimentateurs de l'autre siècle. On savait, du temps de Duhamel et d'Adamson, que la Sensitive tenue dans une cave totalement privée de lumière, continue son sommeil jusqu'à ce qu'on la rende au jour, ou au moins jusqu'à ce qu'elle ait contracté l'habitude de la faible lumière qui est dans le cas de parvenir au fond de ce sombre milieu; on avait remarqué, 1º que les folioles de la Sensitive se rapprochaient, soit que l'on secouât la tige ou le pédoncule sans toucheraux feuilles, soit qu'on touchât cellesci, et cela avec quelque corps que ce fût; 2º que le temps nécessaire à une branche touchée, pour reprendre sa position et rendre à ses folioles leur disposition diurne, varie selon'la vigueur de la plante, l'heure du jour, la saison, l'élévation de la température, et une soule d'autres circonstances météorologiques; 3º que, par un ciel serein, cette plante est plus irritable le matin que l'après-midi ; 4º qu'une secousse ou une piqure produit plus d'effet qu'une incision ou une section complète; 5º qu'une légère irritation n'agit que sur les parties voisines, et qu'elle

s'étend d'autant plus loin qu'elle a plus de force; 60 que tout ce qui peut produire quelque effet sur les organes des animaux agit sur la Sensitive, tel qu'une secousse, une égratignure, le grand chaud, le grand froid, la vapeur d'eau bouillante, celle du sonfre, de l'ammoniaque, des acides, etc.; 7º que la submersion dans l'eau ou la position dans le vide ne semblent agir qu'en altérant sa vigueur. Enfin on avait découvert que le mouvement de charnière qu'exécute la seuille, est dû à la contraction du petit bourrelet par lequel la foliole est attachée au pétiole, et qui se roidit alors de telle sorte, qu'on le romprait plutôt que de le fléchir de manière à rétablir la foliole dans sa position habituelle ; en sorte que si l'on coupe ce bourrelet, on supprime toute communication avec les folioles correspondantes, on cautérise, pour ainsi dire, l'organe, par l'intermédiaire duquel la commotion peut se communiquer.

1602. On ne saurait méconnaître l'analogie de ces phénomènes de la végétation, avec ceux de l'innervation animale, sans s'exposer à tomber dans la singularité des hypothèses les plus contradictoires; mais, d'un autre côté, on ne saurait la pousser plus loin que les faits observés, sans tomber dans les fictions de la fable. Les végétaux élaborant, dans le sein d'organes de même structure, des substances analogues à celles qu'élaborent les animaux, et souvent même des substances identiques, telles que l'huile, l'albumine, le sucre, etc., et cela par la combinaison des mêmes éléments atmosphériques en molécule organique, et de la molécule organique avec les mêmes sels terreux, il est de toute raison d'admettre que leur élaboration s'opère sous l'influence de la même cause, qui est l'affinité, laquelle est inséparable, si elle n'est pas identique, de l'électricité; nous savons, en esset, que nulle combinaison chimique n'a lieu saus dégagement de fluide électrique. Mais comme les produits de l'élaboration des cellules ne sont pas les mêmes, qu'ils diffèrent souvent du tout au tout entre les cellules les plus voisines, il s'ensuit que l'électricité qui

animera ces cellules ne sera pas la même sous le rapport, soit de l'intensité, soit de la dénomination. Or, dans cet état de choses, ces cellules devront s'attirer, comme deux boules de moelle de sureau disséremment électrisées s'attirent, et se repoussent, dès que, par un échange réciproque, elles ont rétabli l'équilibre entre elles. Pour que l'attraction entre nos cellules de nom, d'élaboration et d'électricité contraires se réalise, il suffira qu'aucun obstacle irrésistible ne s'oppose au rapprochement, et qu'elles me soient séparées entre elles que par m système susceptible de supporter la torsion, comme par un mouvement de charnière. Or , ces organes contractiles sont: les muscles ches les animaux, et les rervures chez les végétaux, que les anciens avaient également désignés dans l'un et l'autre règne par l'expression nervi; expression que la langue scientifique transportée du levier au mobile, en l'appliquant exclusivement aux nerfs des animaux, ces organes conducteurs de l'électricité, qui réagit visiblement sur les muscles. Dans l'acception rigoureuse du mot, les végétaux ont donc des muscles puisqu'ils ont des organes d'une telle on tractilité, que, flexibles pendant le repo ils se roidissent, jusqu'à devenir cassant sous l'influence d'un courant détermin par le simple contact d'un corps étranger ils ont des nerfs, puisqu'ils possèdent organes qui ne donnent aucun signe contractilité, mais qui servent de co ducteurs au courant électrique; ce ne signifie pas que leurs muscles et les nerfs aient la même structure que ce des animaux supérieurs, puisque 🕫 des animaux supérieurs n'ont pas la mê structure que ceux des Polypes et des fusoires; mais enfin ils ont comme # une matière nerveuse et une matière culaire, dont l'une prête à l'électricit secours de sa conductibilité, et l'a celle de sa contractilité. Or , prenons! mal exclusivement automatique, et so régissant plus sous l'influence rais née de la volonté, l'épileptique dans accès, l'hystérique dans ses convulsion

en mieux, le membre de la grenouille que galvanise le couple métallique. Nous nous rendons compts de ces phénomènes, conne de tous les phénomènes d'attractien et de répulsion électrique, en admettant que l'électricité n'arrive pas à la fois et dans le même instant d'onné à toutes les sections articulées du membre; et qu'on peut admettre un instant où elle est concentrée dans l'une et n'a pas encore atteint l'autre; en sorte qu'aussitôt ces deux fractions doivent s'attirer, comme deux boules dont l'une seule est électrisée, et ne reponser des que l'électricité se sera ripandue et mise en équilibre dans les deux; répulsions et attractions qui seront dans le cas de se succéder avec plus ou moins de rapidité, tant que l'une des fractions sera susceptible de recevoir le contant avant l'autre. Or, les végétaux mons offrent les mêmes phénomènes, s'opérant en vertu du même mécanisme et sons l'influence du même contact; il seraitantant absurde de les attribuer à une sutre cause, que de nier, sous ce rapport, Panalogie des mouvements automatiques d'un animal avec ses mouvements spontamis, on les mouvements de l'Hydre verte de nos ruisseaux avec eeux du polype de l'Alcyonelle, et ceux de l'Alcyonelle avec 🏎 des animaux supérieurs. Les mouvemus qu'exécutent les végétaux sont donc mouvements électriques, ou, pour Auder plus de précision au langage, des nouvements d'une intensité électrique, 🏴 les rend plus apparents que dans les Mires organes qui, en comparaison, nous Imblent immobiles et inanimés. Ajou-🔤 que la conductibilité des organes giun pour le finide électrique est bien 🏲 grande que celle des animaux ; car e cal rien moins besoin que d'appareils imants pour obtenir des effets apprécia-: touchez les feuilles des plantes senes avec la main, avec une aiguille, du , avec les substances les moins con-Arices même , telles que le verre , la ré-🎮 les agates que vous trouvez sur le sol, la commotion électrique se manifeste. 1803. Ces analogies une fois établies, M's explique dans les résultats: 1º Vous

touchez, sans même imprimer la moindre secousse, la sommité de l'une des folioles de la feuille décomposée (69) de la Sensitive; par ce simple contact, vous enlever à cet organe une portion de son électricité, ou vous lui en communiquez une portion nouvelle; des ce moment, il sera attiré vers les organes de même nature que lui par une attraction irrésistible; dès qu'il en aura atteint un, il lui communiquera on lui soustraira une portion quelconque d'électricité, qui mettra celui-ci à l'égard des suivants dans la même condition qu'il vient de se trouver avec lui-même, et ainsi de suite jusqu'à ce que, l'équilibre s'étant rétabli dans tous les organes congénères, la répulsion vienne les ramener tous à leurs premières distances. Si vous commencez par le sommet, ce mouvement se communiquera du sommet à la base; et si vous commencez par la base, il se communiquera de la base au sommet. 2º Mais chaque soliole est organisée avec la même symétrie que la feuille décomposée tout entière; chacune de ses moitiés est, par rapport à l'autre, assimilable à toute une rangée de folioles disposées du même côté par rapport à la rangée opposée; la nervure médiane qui traverse la foliole agit à leur égard, exactement comme le pétiole à l'égard de toutes les pinnules; elle les sépare, les isole, et se prête, par sa torsion, à leur rapprochement et à leur répulsion. Aussi les deux moitiés de la foliole se rapprochent entre elles, en même temps que la foliole entière se rapproche de la foliole opposée; et la foliole s'étale de nouveau, en même temps que toutes les folioles s'écartent et se repoussent, 3º Chaque pétiole partiel, avec tout son appareil de folioles, se comporte comme une foliole simple à l'égard de tout le pétiole opposé; et chaque feuille, avec tout l'appareil de sa 'décomposition (69), se comporte de même à l'égard de la feuille décomposée inférieure ou supérieure ; enfin le rameau se comporte de même avec le rameau opposé: embranchements nerveux qui constituent des unités de la même valeur, en s'insérant sur le même organe qui les isole. 4º On concevra plus facilement

encore l'action invisible des influences météorologiques sur la manifestation de ces phénomènes, sur la contractilité musculaire des plantes, de la lumière, qui n'est que l'électricité rayonnante; de l'orage, qui met tant d'électricité en mouvement, etc. Aussi voit-on les seuilles simples, étalées pendant l'obscurité, rapprocher leurs deux moitiés en carène, à la lumière; les feuilles de la Balsamine, qui se tiennent horizontales à la lumière, pendre contre la tige à l'obscurité, à la rosée ou à la pluie, quoique ce dernier phénomène puisse également se ranger dans un autre ordre de faits que nous avons cherché à évaluer ailleurs; car, à la lumière, la surface supérieure, ou habituellement éclairée de la feuille, élabore l'air et l'aspire avec plus d'énergie que la surface inférieure ou obscure; elle l'entraîne alors. elle la fléchit en haut, et tient, par cette forte et constante aspiration, toute la charpente foliacée suspendue dans les airs; mais que la lumière qui l'anime lui soit ravie, que l'air qu'elle aspire lui soit soustrait par une couche de pluie ou de rosée, l'action de la surface obscure l'emportera sur son antagoniste, et si le pétiole commun est resté flexible, la feuille pendra flasque et tombante contre la tige. 5º L'organe, avons-nous dit, en qui réside le mécanisme et la propriété de la contraction, est le pétiole de la foliole (pl. 39, fig. 12 a), pétiole si court chez ces fractions de la feuille décomposée (69), qu'il semble en avoir perdu l'analogie; mais nous avons ajouté ailleurs que le pétiole de la feuille est l'analogue d'un entre-nœud ordinaire, du pédoncule de la fleur, de la tige enfin, sous quelque forme et quelque déviation qu'elle se présente à nos yeux; aussi observons-nous que la contractilité réside dans toutes les modifications de cet organe; tout entre-nœud est susceptible de se contracter ou de se tordre : on le voit se tordre, lorsque, dans sa structure, entrent des organes ligneux, espèces d'ossifications qui rendent sa longueur invariable par leur rigidité; il se contracte, quand son élasticité ne rencontre pas plus d'ob-

stacles dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur; mais on remarque encore alors que la contraction n'a lieu qu'à la faveur de la torsion. Sous ce rapport, les entre nœuds des végétaux supportent la comparaison la plus rigoureusement établie avec les membres articulés des animaux, dont la contractilité 'se fait par la torsion dans le sens de la largeur seulement, quand leur structure est osseuse et musculaire à la fois (qui est celle de l'entre-nœud du tibis, da fémur, du cubitus et de l'humérus), et dans les deux sens de la largeur et de la longueur, quand aucune partie solide n'entre dans le plan de leur organisation (telle que la langue et les animaux moss tout entiers du bas de l'échelle). L'influence alternative de la dessiccation et de l'humidité reproduisent, sur les entrenœuds végétaux, le mécanisme de la contractilité vitale : toute tige herbacée qui se sane se tord; elle se détord en reprenant la vie. Les arétes, ces tiges avortées (285), se tordent toutes en séchant, et avec tant de force, qu'on ne pourrait les ramenes à leur première organisation sans les caser; elles offrent alors des séries de can nelures torses, comme les colonnes qu portent ce nom. Mais que la moindre par celle d'humidité vienne imprégner les atmosphère, et elles commencent à se de tordre d'autant; si l'humidité augmente on les voit peu à peu décrire par les pointe le cercle qui doit les rameser leur ancienne verticalité ; et ces organ sont d'une sensibilité telle, sous ce ra port, que je ne sache pas de meilleur de plus complet hygromètre, si l'on 🕫 lait s'appliquer à leur trouver un appar qui leur permît de fonctionner régulit ment; car ces arêtes sont en même tes l'agent et l'aiguille; il ne s'agirait pl que de leur tracer une graduation qui prétât à la marche en spirale de 🛚 pointe; l'arête du Stipa pennata ossre vantage des grandes dimensions ; celle l'Aira canescens (pl. 15, fig. 15) of celui de la régularité de la marche l'aiguille (γ) susceptible de tourner sur un pivot immobile (a). Mais en ce

a rapport au sujet que nous traitons, les circonstances du phénomène que nous analysons ici nous indiquent le mécanisme de la contractilité musculaire des végétaux : il réside dans la spiralité des orgames qui entrent dans la structure principale, organes qui, en rapprochant leurs tours de spire, raccourcissent et épaississent l'entre-nœud, et qui, en les éloignant, l'allongent et l'amincissent; le système muculaire des animaux ne fonctionne pas par d'autres procédés. Or, ce sont les tubes longitudinaux qui forment l'élément cellulaire des muscles chez les animaux, et l'élément vasculaire, pour nous servir de l'expression usitée (655), chez les végétanx; et il ne faut pas une attention bien soutenue, pour constater que, dans l'un et l'autre règne, ces organes élémentaires sont disposés en spirale dans leurs faisceaux respectifs. Mais nous avons découvert, dans le sein de toutes les cellules régétales, des organes encore plus élémentaires, et dont la spiralité est encore plus prononcée; ce sont les spires (716), à la rencontre desquelles nous avons attribué la symétrie des organes. Or, ces pires, lorsqu'on peut les obtenir isolément, offrent les mêmes phénomènes de contractilité que l'ensemble dont ils constituent une si minime fraction. Rien n'est plus propre que les corps reproducteurs des Equisetum (1231), à mettre en évidence cette propriété de la spire. Tant que <sup>l'épi</sup> de la plante est tenu plongé dans lan, l'explosion est suspendue; mais lorsque la maturité est favorisée par la dessiccation, on aperçoit la poussière des Poranges se répandre au-dehors par des saccades appréciables. Or, si l'on étudie le phénomène au microscope simple et à ane loupe un peu forte, on se rend témoin du mécanisme curieux de l'explosion; cur tant que le sporange est humecté de agoutte d'eau, il reste immobile ; mais des que l'évaporation l'a livré à l'influence de la dessicution, on voit tout à coup les corps reproducteurs s'élancer au-dehors, et untiller sur le porte-objet, en déroulant brusquement la double spire, au point. Paccouplement de laquelle ils tiennent

encore; chaque extrémité des deux spires se tord en différents sens, et soulève le corps reproducteur d'une manière plus ou moins brusque, selon que l'influence de la dessiccation a plus d'intensité; on croirait voir des Pous sauteurs plutôt que des corps reproducteurs de la plante. Mais si l'on fait avancer sur eux une nouvelle goutte d'eau, on voit tout à coup chaque bout de spire se détordre avec violence, et s'enrouler autour du corps reproducteur, comme elles l'étaient dans le sein du sporange; et c'est alors qu'on juge de l'identité de ces spires avec les spires que nous avons remarquées dans le sein de toutes les cellules ; une fois surtout que chaque extrémité des deux spires a repris sa place, on reste convaincu que l'expansion membraneuse qu'elle porte au sommet, est la moitié de la calotte qui terminait de chaque côté la cellule externe, contre les parois de laquelle ces spires se sont développées, et qu'elles ont mises en pièces dans l'explosion; quoi qu'il en soit, tant que l'humidité enveloppe l'appareil, les spires restent enroulées comme elles l'étaient dans le principe; elles ont reformé, par le contact de leurs divers tours de spire, la cellule génératrice, contre les parois de laquelle on les voyait serpenter, avant la maturité de l'épi. En conséquence, la spire possède la propriété de la contractilité à un degré éminent; elle est l'élément et le type de l'organe musculaire, qui se répète, en grandissant, par des emboîtements indéfinis. Quant à l'élément qui transmet l'impulsion à la contractilité musculaire, dans l'état actuel de la science, il serait absurde de chercher à le déterminer. L'analogie semble le signaler dans le réseau des nervures des feuilles, qui, comme les nerss des animaux, se bisurquent à l'infini; mais on est forcé de ne pas pousser plus loin la similitude, après avoir constaté l'existence du phénomène.

1604. 5° La feuille est, en général, colorée en vert; c'est là son caractère essentiel. Mais on la voit souvent, alors qu'elle est encore dans toute la vigueur de sa vitalité et de son développement, se cou-

vrir de belles taches panachées de jaune, d'aurore et de toutes les autres nuances du spectre solaire; telles sont les feuilles de l'Amarante tricolore, qui font souvent l'esset des pétales panachés de la Tulipe. Les follieules floraux du Salvia splendens sont purpurins, et constituent à eux seuls la beauté de la plante. Mais le pétale le plus riche en nuances a commencé par être aussi vert que la feuille dans son jeune âge; il a métamorphosé sa couleur verte en toute autre, en revêtant les caractères et les fonctions qui lui assignent un rang parmi les organes staminifères. La feuille est un pétale qui, en se développant, s'est maintenu à l'état berbacé ; mais à mesure qu'elle vieillit, elle passe en tout ou en partie par les nuances qui caractérisent le pétale; or, le pétale, arrivé à son maximun de coloration, est un organe vieilli; il se sane aussitôt qu'il brille. L'analogie se soutient donc parallèlement entre le pétale et les organes foliacés proprement dits ; le pétale coloré est une feuille vieillie; la feuille verte est un pétale encore jeune. Les feuilles d'aloès sont sujettes à offrir des anneaux colorés, qui traversent de part en part l'épaisseur de leur substance, et offrent la même configuration et les mêmes rapports que les anneaux produits par des solutions végétales, sur des plaques d'argent, sous l'influence d'un courant électrique, d'après les procédés de Nobili.

1605. Dans le Nouveau Système de Chimie organique, pag. 454, nous avons énoncé la pensée que la matière verte des végétaux et des animaux pourrait bien n'être autre chose qu'un Caméléon végétal, qu'une combinaison de potasse qui abonde dans la séve, et du manganèse que l'on retrouve dans les surfaces, ou du fer qui, dans ce cas, serait le succédané du manganèse; combinaison qui, dans nos laboratoires, passe par toutes les nuances possibles du spectre solaire, sous l'influence variée de l'oxygénation.

1606. 6° Les feuilles des plantes grasses sont capables de prendre racine comme des tiges, et de perpétuer l'espèce par boutures; ce sont des tiges qui ne prennent cette dénomination et ne fonctionnent de la sorte que détachées de la tige maternelle; telles sent les feuilles des Cactées; mais il est juste de faire observer que, dans cette famille, les véritables feuilles ne sont pas celles qui en portent le nom, mais bien, comme chez le Xylophylla (pl. 28, fig. 9), les petits prolongements, soit folliculaires, soit filiformes, qui en ornent la surface.

1607. 7º Les feuilles des plantes grasses offrent un phénomène non moins exrieux, par l'indépendance et la résistance opiniatre de leur végétation. Les amateurs d'herbiers savent avec quelle difficulté on parvient à dessécher les Crassulacées les plus vulgaires; ces plantes poussent sous la compression; elles continuent leur végétation ; elles achèvent de fleurir et de mûrir leurs graines, et les feuilles survivent longtemps encore à la complète dessiccation de la tige; il faut les broyer ou les cuire pour leur donner la mort; aussi ces plantes ne sont-elles pas difficiles sur le choix du terrain : le chaume d'un toit, les gerçures d'un vieux mur, la jointure d'une tuile, le moindre petit enfoncement dans le roc, leur suffisent pour pousser fort loin la longévité de leur tige : on dirait qu'elles n'ont besoin du sol que comme point d'appui, et que l'atmosphère seule contribue à leur végétation, néanmoiss si florissante. Qu'on s'étonne ensuite de voir une bulbe de Liliacée, qui n'est qu'une tige de plante grasse à femilles ramassées, donner naissance à une hampe de fleurs, en restant suspendue au goulot d'une carafe, au-dessus d'une couche d'eau salurée de sel marin!

1608. 8º Les prolongements foliaces des Cactées et des plantes grasses, dont les rameaux n'affectent pas d'autre forme que celle de la feuille, supportent la greffe de leurs congénères; et ce procédé réussit avec le même succès, et souvent avec moins de précaution, que chez les tiges ligneuses des autres végétaux. Les tisses homogènes, en effet, sont susceptibles de se souder entre eux, sons quelque forme qu'ils se développent; que les tissus appartiennent au même individu ou à de individus différents, qu'ils soient émasé

de la même enveloppe cellulaire, ou qu'ils soient nés dans deux enveloppes distinctés; qu'ils se rencontrent en naissant par leur position naturelle, ou qu'ils se rapprochent artificiellement à la faveur de leurs solutions de continuité de fraîche date.

1609. 9º En parlant de la fécondation dans les démonstrations relatives au développement (701), nous avons établi l'analogie de la feuille avec l'étamine ; la feuille, d'abord organe pistillaire, devient organe male et fécondant par les glandes polliniques qui se développent à sa surface; le bourgeon, qui est dans son aisselle, est le pistil de la fleur, dont la feuille est l'étamine hypogyne. Aussi, que l'on conpe à sommité de la jeune pousse herbacée d'une plante annuelle, de manière à ne pas atteindre la tige, et à ne raser que les petits prolongements foliacés qui en forment le cœur terminal; sa sommité continuera à se développer en longueur; mais en observera, en général, que les bourgeons axillaires des feuilles cicatrisées seroat frappés de mort, et que la ramification ne recommencera qu'après que la sommité de la tige sera sortie libre, et avec ses seuilles non attaquées, de l'emboîtement formé par les seuilles que les ciseaux avaient tranchées du même coup; la tige alors restera dégarnie sur une grande partie de sa longueur.

1610. 10 Il est indubitable qu'en outre de ce rôle, la seuille agit ensuite sur la végétation par la spécialité de son élaboration chimique; qu'elle transmet, au développement de l'individu, les produits de son aspiration aérienne ; et c'est de la combinaison de ces produits herbacés avec les produits radiculaires que résulte l'accroissement des tissus. Or, on a observé que, lorsqu'on pratique une fente sur l'écorce feuillue d'un arbre, il en découle une seve dont la nature est saccharine, gommeuse ou résineuse, selon l'essence de l'individu : lorsqu'au contraire, à l'époque où la végétation est en pleine vigreur, on tranche entièrement la tige de l'individu, ou qu'on plonge le foret jusqu'au cœur du tronc ligneux de l'arbre, on en voit jaillir de bas en haut un liquide

qui n'a plus aucun rapport avec le liquide de l'écorce. On en a conclu que, du haut des feuilles, il découlait vers la racine un suc particulier, et que du bas de la racine, il en montait un autre; on a désigné l'un sous le nom de séve descendante, et l'antre sous celui de séve ascendante; en sorte que, en adoptant la conclusion comme un fait démontré, il se serait établi dans le végétal une circulation vasculaire qui, descendant par la périphérie, serait remontée modifiée par le centre, pour aller s'oxygéner de nouveau. Cote opinion était basée sur un mélange de faits observés et d'inductions théoriques, qu'on n'avait pas pris soin de concilier par l'étude de la structure du végétal. Nous avons suivi la marche contraire (485), et nous avons déjà vu avec quelle netteté la théorie du développement rendait compte du mécanisme des faits observés; il n'est pas hors de propos de résumer ces idées. Le végétal n'est pas un tout comparable, comme unité, à un animal du haut de l'échelle : c'est une agrégation d'unités, empâtées les unes sur les autres; c'est un Polypier dont tous les individus, jouissant d'une vie indépendante et fonctionnant isolément, ne communiquent entre eux que par contact et par intermédiaires; chaque entrenœud de l'arbre est une unité qui pourrait vivre à part, et qui continue à vivre en parasite. Mais la plupart de ces entre-nœuds sont susceptibles de parvenir à des dimensions considérables; de l'extrémité de son pivot perpendiculaire, jusqu'à la naissance de ses rameaux, le tronc du Platane n'est qu'un immense entre-nœud, qu'une gigantesque unité. Là on conçoit la possibilité d'une circulation vasculaire analogue, par la continuité de ses anastomoses, à la circulation des animaux d'un ordre supérieur. Mais les communications vasculaires cessent irrévocablement, au point de contact des entre-nœuds ramescents avec le tronc; l'échange des liquides ne saurait plus avoir lieu entre ces organes soudés bout à bout, que par le jeu d'une aspiration réciproque à travers leurs parois. Ce que nous avançons à l'égard des gros rameaux, par rapport au tronc, est également vrai à l'égard des rameaux tertiaires, par rapport aux rameaux secondaires, et ainsi de suite jusqu'à la gemme, qui va se développer dans l'aisselle de la feuille du dernier rameau venu.

1611. Or, nous avons reconnu que les diverses espèces de séve, qu'on est convenu d'appeler séve descendante, sont le produit d'une élaboration cellulaire; que leur circulation est renfermée dans la capacité d'une cellule de première formation, et qui, quelquesois, s'étend d'une extrémité de l'entre-nœud à l'autre. Mais, en même temps, il nous a été démontré qu'en général ces cellules, douées d'une telle élaboration, sont situées à la circonférence de l'entre-nœud, à la portion du végétal qui est en contact immédiat avec l'atmosphère, et qui, par sa position, est chargée de s'assimiler et de combiner les éléments de l'air avec la lumière. Cependant, dans les tiges herbacées ou résineuses et perméables à la clarté du soleil, ces cellules séveuses se trouvent dans toute la capacité du tissu de la tige.

1612. Or, si, par une entaille plus ou moins profonde, vous venez à établir une solution de continuité sur le tissu de ces longues cellules, et ouvrir ainsi une issue à leur liquide, il est évident que ce liquide, obéissant à la fois, et à la loi de la pesanteur, et à la compression exercée par des parois frappées de mort, s'écoulera vers la terre. Mais il est évident en même temps, que cet écoulement, bien loin d'épuiser le végétal tout entier de ses sucs, bien loin de le rendre exsangue, s'arrêtera après le simple épuisement des cellules qui se seront trouvées intéressées dans l'entaille pratiquée dans l'écorce du tronc; et comme le tissu endommagé est destiné à être remplacé par un tissu nouveau, qui refoulera l'ancien, en prenant sa place, du centre à la circonférence; il est évident encore que, l'année suivante, ou quelques années plus tard. on pourra faire subir la même opération à l'arbre, aussi impunément que, par l'élagage, on le prive, chaque année, d'un assez grand nombre de ses rameaux. Or, il n'en serait pas de même si la circulation

s'établissait sans interruption, de l'extrémité de la racine jusqu'à celle des plus petits rameaux, et si chaque articulation n'en arrêtait pas le cours, par un diaphragme qui s'oppose au passage des liquides, et ne se prête qu'à une aspiration élaborante.

1615. Quant à la portion du liquide séveux, qui occupe la moitié de la cellule inférieure à l'entaille, elle ne ressortira pas, parce qu'en obéissant aux lois de la pesanteur, elle ne pourrait sortir que par la base de la cellule.

1614. Il n'en sera pas de même de la séve interstitiale, de celle qui circule, non dans le sein d'une cellule close, mais dans les interstices que les cellules congénères ont laissés béants, en s'agglutinant entre elles; car, comme ce genre de liquide ne circule que par suite de l'aspiration des parois cellulaires, qu'il ne monte que par la force de succion des organes élaborants, il est évident qu'il continuers à monter, mêmeaprès l'amputation complète du tronc, tant qu'il se trouvera des cellules douées de vitalité au-dessous de l'amputation; et lorsqu'il sera arrivé à cette limite, il faudra bien qu'il soit rejeté audehors, puisque toute la masse supérieure du tronc n'est plus là pour le reprendre. La portion de cette séve qui se trouvera parvenue, avant l'amputation, à la portion supérieure du tronc, au contraire, n'en redescendra pas, aspirée qu'elle sera par une sommité pleine de vie, et qui est douce de la faculté de l'élaborer jusqu'à satiété.

.1615. En un mot, les cellules ne se dessaisissent de leur liquide que par les solutions de continuité qui les frappent de mort. La séve descendante ne provient que des longues cellules mutilées. Le liquide, que les racines pompent dans la terre, est aspiré, par les cellules élaborantes, et en raison directe de leur élaboration; or, comme rien n'est doué de plus d'activité que la sommité aériens de la plante, il s'ensuit que le liquide radiculaire doit s'élever rapidement de basen haut, en sorte que, si une solution de continuité vient à être pratiquée sur le longueur d'une tige, ce liquide ne s'écou

lera qu'à l'opposé du système radiculaire, qu'en se dirigeant de la racine vers l'ouvertureque leur offrira l'amputation: ou plutôt il ne s'écoulera pas, mais il sera expulsé.

1616. Au lieu de séparer le tronc en deux portions, et d'isoler la sommité feuillue de la base radiculaire, qu'on se contente d'en serrer fortement l'écorce avec m lien; on observera tôt ou tard un bourrelet, qui se formera au-dessus du lien, et le tronc continuera son développement, avec une supériorité appréciable, dans toute la portion située au-dessus de ce point, tandis qu'il semblera avoir arrêté tout à coup son accroissement en largeur, dans toute la portion inférieure à la ligature. En esset, la ligature produira, sur la périphérie du tronc, les mêmes phénomènes que sur l'entre-nœud de la tige de Chara; elle divisera toutes les cellules allongées (vaisseaux) en deux capacités, aussi distinctes et aussi indépendantes l'une de l'autre, que le sont deux cellules entre elles. Mais la portion du vaisseau qui se trouvera supérieure à la ligature, continuant à communiquer avec les organes sériens, ne sera jamais privée du tribut des élaborations foliacées ; d'un autre côté, la compression de la ligature étant, pour ainsi dire, superficielle, la portion supérieure du tronc n'aura rien perdu de ses rapports avec le cœur de l'aubier et da ligneux, par lesquels lui arrive le produit de l'élaboration radiculaire; son accroissement, à l'abri de toute espèce de privations, continuera sa marche progressive, comme si la ligature n'existait pas. ll n'en sera pas de même de la portion du tronc inférieure à la ligature ; car, pour elle, la compression supprimera les produits de l'élaboration aérienne; la moitié de chaque vaisseau, qui se trouvera placte au-dessous du lien, ne puisera ses 🛰 que dans l'air qui l'enveloppe; elle era forcée d'élaborer de toute pièce une léve, que la portion supérieure du vaiseau puise dans son contact avec les vaiscux des organes mieux exposés à la mière; de toute nécessité, son accroisement se montrera plus paresseux; et à longue, le trone acquerra ainsi deux diamètres d'une inégalité frappante; mais il ne restera pas pour cela stationnaire dans sa portion inférieure; car le produit de l'élaboration radiculaire lui arrivera avec autant d'abondance qu'auparavant, et son écorce trouvera toujours, dans les éléments de l'air, de quoi réparer en partie la perte des sucs que l'aspiration lui amenait d'en haut.

1617. Telle est, en résumé, l'acception que l'on doit donner aux expressions séve ascendante et seve descendante. En réalité, les liquides qu'élabore le végéta sont tous mis en mouvement par l'effet de l'élaboration elle-même; mais les uns. liquides bruts, et chargés de sels inorgapiques, circulent autour des cellules qui les aspirent, et dont les interstices leur ouvrent un passage; les autres, liquides élaborés par la cellule elle-même, se meuvent en deux courants inverses l'un de l'autre, dans le sein de l'organe, de la même manière, et par le même mécanisme que le bol alimentaire dans la capacité de l'estomac des animaux. On pourrait nommer le premier seve circumcellulaire, le second seve intuscellulaire; mais, que l'on conserve ou que l'on remplace les deux anciennes expressions, on doit admettre que la séve descendante est à la fois ascendante et descendante, dans le sein de la cellule quelconque qui l'élabore; qu'elle n'est descendante qu'après qu'une solution de continuité a frappé de mort la cellule; et que l'autre, dans le végétal, n'est pas plus ascendante que descendante, qu'elle est circulante, et que, si elle est rejetée au-dehors, et cela de bas en haut, lorsqu'on pratique, sur la longueur du tronc, une solution de continuité, ce n'est là que la portion qui était destinée à la sommité amputée, et qui, devenant superflue, se trouve refoulée au-dehors, par la quantité nouvelle que l'aspiration des racines introduit dans la capacité des interstices des tissus. Mais cet écoulement ne tarde pas à cesser, une fois que le jeu des organes se ralentit, et qu'il reprend l'équilibre que lui impose une si énorme suppression de substance.

1618. 11º Il nous reste, pour terminer

tout ce que nous avions à dire sur la feuille, à parler d'un organe qui en est une transformation, ou plutôt un avortement, et qui joue un grand rôle dans l'histoire de certains végétaux : c'est la vrille (cirrhus) (49), cette main, pour nous servir d'une expression romaine, qui sert à fixer près de quatre cents espèces de plantes aux divers supports qu'elles trouvent à leur proximité. Ainsique la feuille, la vrille commence par végéter verticalement (pl. 6, fig. 10 ci) ; dans le bourgeon, et quelque temps même après son épanouissement, elle présente à la lumière sa face postérieure, celle qui correspond, par sa position, à la page inférieure de la feuille; mais, ainsi que la feuille encore, une fois que cette face a fait son temps, elle change de rôle; elle entraîne la face exposée à la lumière, et se plonge dans l'ombre. Dans cette position, la feuille, avec son large parenchyme, maintiendrait la digitation de ses nervures dans l'horizontalité, par l'antagonisme d'une double élaboration de nom contraire, mais d'égale puissance. La vrille, ramification sans parenchyme, se trouve sollicitée par deux puissances inégales, par la lumière qu'elle reçoit sur l'une de ses faces pendant le jour, et par l'ombre que recherche la face opposée, et dont, par sa position, elle jouit le jour, mais surtout la nuit. La face ombrée doit finir par l'emporter sur la face éclairée; et c'est sur le sommet plus jeune, et partant moins roide, que la prépondérance doit s'exercer. Aussi est-ce par le sommet que l'enroulement commence, pour se continuer d'anneau en anneau, jusqu'à ce que la rigidité du tissu s'y oppose; et dèslors la vrille, cette nervure sans parenchyme, imite la forme d'un tire-bouchon, dont les tours de spire affectent la régularité la plus grande, et se tiennent fortement serrés entre eux. Si un corps rond se présente dès le principe, dans son voisinage, l'enroulement sera plus précoce, car le corps étranger donnera plus d'ombre ; c'est , par conséquent , autour de lui que la vrille s'enroulera; et cette feuille avortée, inutile dans l'espace, deviendra

tout à coup un organe de suspension, une main qui attache la plante à un tuteur, qui élève dans les airs la tige trop débile, et l'aide à conquérir la lumière et l'air qu'elle eût perdus en rampant.

1619. Quant à la direction à droite ou à gauche des tours de spire de la vrille, caractère qui est constant dans les diverses espèces, elle tient sans doute à l'une des circonstances de l'organisation intime de l'entre-nœnd (996), ou bien à la direction qu'affectent les spires génératrices des organes d'où émane la foliation (716).

## § V. influences sur la gennation (39, 576, 1044).

1620. La gemme est une graine dont les écailles extérieures forment le péricarpe, les plus internes le test et le périsperme; dont la plumule présente tous les caractères de la plumule des embryons proprement dits, et dont la radicule reste empâtée, par son cordon embilical, ser la tige maternelle. La gemmation est donc une germination; en nous occupant des phénomènes que nous offre celle-ci, nous avons décrit les influences qui s'exercent sur la première. Mais le bourgeon, qui re germe que suspendu dans les airs, doit sommeiller plus longtemps que la graine, que protége la couche de terreau contre les variations de l'atmosphère. La gemmation est, en conséquence, toujours plus tardive que la germination, toutes choses égales d'ailleurs; mais ensuite la durée de la gemma tion varie, comme celle de la germination selon l'espèce du végétal; ce qui revieu à dire qu'elle varie en raison de la structum des enveloppes, et de la nature des substan ces périspermatiques, qui sont destinées produire le genre de fermentation favors ble au développement de la plumule; de l vient que nos arbres commencent à l couvrir de seuilles plus tard les uns qui les autres : le Sureau et le Chèvreseul vers la mi-février; le Groseillier, le Lil l'Aubépine, le Cerisier, le Rosier, Amentacées, au commencement de ma les Pomacées vers le milieu de ce mu les Rhamnus indigènes au commencement d'avril; le Charme, l'Orme, la Vigne, le Figuier, le Noyer, le Frêne, vers le milieu dece mois; et le Chêne au commencement demai; de là vient encore que le Galanthus nivalis et l'Helleborus hyemalis se tronvent déjà en fleur sous la neige, et presque sucœur de l'hiver.

VL INFLUENCES SUR LA PLEUR (97, 1099).

1621. On confond en général, dans la classification, la fleur avec certaines inforescences; une telle confusion complique étrangement les problèmes physiologiques, et a peut-être plus contribué qu'en ne pense à retarder la solution que recherche l'empérimentateur. Ainsi la fleur composée (1685) est une agrégation de fleurs et non l'analogue d'une fleur simple; ce n'est point une unité, mais une some, dont la fleur véritable n'est qu'une ninime fraction.

1622. D'un autre côté, les organes analegres de deux fleurs véritables, ne sont pas analogues par tous les points de leur structure; en sorte que la différence dans les formes doit mécessairement amener des différences dans les fonctions; et dans les inductions qu'on s'empresse detirer d'une espérience, en s'expose à généraliser des cas particuliers, si l'on me tient pas compte de leutes les circomstances, au moins de celles qui sont appréciables à la vue simple.

1623. Nous allons évaluer l'influence que la négligemon de cette deuble considération a exercée, sur l'interprétation des phénomènes qu'on a observés dans les factions de l'organe complet de la fleur. Seu nous occuperons ensuite, dans tout intant de paragraphes particuliers, des factions des divers organes qui rentrent, some tout autant de pièces détachées, les la formation de l'unité florale.

Met. La fleur proprement dite est une me; son enveloppe la plus interne a mencé par être un pistil (1205). Après ficendation de son stigmatule, cette teloppe devient péricarpe: et à la mamison elle a sa déhiscence régulière; valves sont des sépales, et elle prend mende calice. Les fleurs à corolle mo-

nopétale ont, pour ainsi dire, deux péricarpes inclus l'un dans l'autre, et dont l'interne n'opère sa déhiscence que longtemps après l'externe; les valves du premier sont les divisions plus ou moins profondes de la cerolle; les valves du second sont les sépales du calice, plus ou moins adhérents par leur portion insérieure.

1625. On a compris, sous le nem d'épanouissement, toutes les circonstances à la fois de cette déhiscence florale : et dans l'application, cette expression est anssi élastique, aussi indécise que celle de germination, par laquelle on a voulu désigner les circonstances de la déhiscence de la graine proprement dite. Il en est résulté que les observations qui ont été recueillies, sur l'époque de la floraison des plantes, ne peuvent être considérées que comme des données d'une empirisme pratique, dont la physiologie ne saurait tirer aucune formule générale.

1626. 2º Ainsi que la feuille (1593), les sépales, les pétales et le limbe de la corolle monopétale eut tous leur page inférieure, qui est d'abord la page éclairée, et leur page supérieure, qui est d'abord la page obscure. Mais, immédiatement après la déhisseence de la floraison, la page inférieure entraîne en arrière la page supérieure, qui devient alors la page éclairée, et dès ce moment, rien ne saurait plus rendre à l'une et à l'autre leur première position. La page inférieure est toujours moins colorée que la supérieure; elle est souvent incolore; et c'est celle qui se couvre de poils et de duvet.

1627. 3° Les bourgeons floraux, de même que neus l'avens déjà observé à l'égard des beurgeons foliacés, ne s'épanouissent pas à la même époque de l'année, dans le même climat. Si les pâles rayons solaires d'un hiver brumeux suffisent à l'épanouissement des fleurs composées de la Pâquerette de nos pelouses, et de l'Ellébore des fourrés de nos bois, teut l'éclat du soleil printanier ne suffit pas à d'autres, et il en est même qui ne fleurissent qu'en automne.

Ches certaines plantes, les bourgeons

floraux s'épanouissent avant les bourgeons foliacés; ainsi les Érables, les Ormeaux, les arbres fruitiers se couronnent de fleurs, avant d'avoir poussé leurs premières feuilles. Chez d'autres, au contraire, le développement complet des bourgeons à feuille et à bois, précède l'apparition des boutons florigères; et l'un et l'autre caractères ne sauraient être considérés que comme spécifiques. Aussi, dans les Catalogues de plantes, ne le trouvet-on relaté qu'à la fin de la description des espèces.

1628. Mais l'époque des floraisons n'est pas attachée à l'époque astronomique de l'année; elle varie pour la même espèce avec le climat, et la chaleur artificielle de nos serres peut la rendre plus hâtive de six mois; car les plantes des serres n'ont point d'hiver à traverser; l'hiver, pour elles, n'est qu'une saison plus sombre. La floraison n'est pas une opération sympathique, elle ne résulte pas du mécanisme d'une influence occulte; c'est une des dernières phases d'une progressive élaboration, dont le froid suspend l'activité, et dont la constance d'une chaleur favorable est dans le cas de stimuler et de vaincre la paresse.

1629. 4º Il est des fleurs qui offrent, dans les diverses pièces de leur organisation, le phénomène des mouvements périodiques, que nous avons eu déjà l'occasion de remarquer sur les folioles des feuilles composées (1603). A certaines heures de la journée, on les voit étaler leur couronne au soleil, et la replier en dedans à certaines autres. Elles ont leur temps de veille et leur temps de sommeil.

1630. Linné, qui se plaisait, dans tous ses travaux, à relever l'aridité de la science par les fictions si gracieuses de la poésie, dressa un jour, avec des noms de plantés, un calendrier et une horloge de Flore; mais nous conseillons aux amants de ne pas régler sur ces deux montres le jour et l'heure du rendez-vous; Flore n'a évidemment en ceci travaillé que pour justifier les infidèles, ou pour régler l'heure du repas et celle du repos de l'homme des champs, qui ne regarde pas de si près à

la peine. Du reste, il est convenu que ce cadran doit changer de graduation à chaque degré de latitude et de longitude, et à chaque différente exposition. Sous le rapport de ce qu'il appelle les vigiles des plantes, Linné distingua les fleurs, 1º en fleurs météoroscopiques (meteorici), dont les heures peuvent être dérangées par l'état de l'atmosphère : telle est la Calendula africana, qui habituellement s'ouvre de six à sept heures du matin, et ne se ferme qu'à sept heures du soir, et qui ne s'ouvre pas du tout, ou bien ne s'ouvre que longtemps après sept heures, lorsque l'hygromètre est à la pluie; tel est le Sonchus sibiricus, qui annonce une belle journée lorsque sa fleur reste fermée la nuit, et un temps pluvieux, lorsqu'elle tient pendant tout ce temps sa fleur entr'ouverte ; 2º en fleurs tropicales (tropici), qui s'ouvrent le matin, et se referment le soir régulièrement, mais pour qui le matin et le soir sont deux heures variables, selon que les jours croissent ou diminuent; elles suivent, dans leur lever et leur coucher, l'horloge turque ou babylonienne; 3º en fleurs équinoxiales, dont l'heure du lever et celle du coucher règlent sur le cadran européen. Il existe une autre catégorie de seur

Il existe une autre catégorie de fleur qui suivent le mouvement du soleil, s tournent sur leur pédoncule, comme su un pivot, du levant au couchant.

## 1631. GALENDRIER DE LA FLORE PARISIEU

10 février. Peuplier blanc.
16 Buis, If, Coudrier, Noisete
Perce-neige, Ellébore no
1er mars. Violette.
7 Cornouiller mâle, Primevé

Tussilage, Narcisse, Ficsi 11 Orme, Amandier, Groseilli 30 Prunier, Abricotier, Péc

20 Prunier, Abricotier, Péc en plein vent, Cerisier. 1er avril. Tulipe jaune, Couronse périale, Sureau, Pomm

Poirier, Frêne, Char Bouleau, Fraisier, Soud vignes.

18 Lilas, Marronnier, Noyer,

|         | flier, Cognassier, Spirée,<br>Pivoine. | 8 juin. | Froment. |
|---------|----------------------------------------|---------|----------|
|         | Pivoine.                               | 10      | Tilleul. |
| 90 mai. | Sainfoin, Avoine, Orge, Blé            | 16      | Oranger. |
|         | de mars, Seigle.                       | 20      | Vigne.   |

1632. Horloge de la vlore parisienne.

| LES FLEURS DES PLANTES SUIVANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S'OUVRENT                                              | SE PERMENT                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | le matin.                                              | LB WATIN.                      | LE SOIR.                       |
| Tragopogon luteum. Convolvulus sepisum. Leontodon taraxacum Papaver nudicaule. Sonchus lavis. Scorzonera tingitana. Hypochæris pratensis. Lactuca sativa Nymphaa alba. Hypochæris hispida Anagallis arvensis. Hieracium pilosella Anagallis rubra Dianthus prolifer Calendula arvensis. Mesembryanthemum cristallinum Portulaca hortensis. | houres. 5 — 5 id. 4 — 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 — 12 | heures. 9 — 10 id.  11 — 12 10 | heures.  5 7 4 — 5 7 2 9 1 3 5 |
| Belle-de-nuit, Silens noctiflora<br>Geranium trists du Cap<br>Cereus grandiflorus de la Jamaïque<br>Davolvulus purpureus ou Belle-de-jour.                                                                                                                                                                                                 | le soir.  5 6 9 — 10                                   | 7                              | la nuit.                       |

1655. Les observations de ce genre en sent restées presque au point où Linné les avait laissées ; il n'en est pas sorti une : Pale nouvelle de notre Jardin des Plantes ; Rependant elles méritent d'être multifées; car la constance et la régularité Phénomène indiquent une loi dont la reale nous manque; et il n'y a pas, • ce monde, de lois de peu de valeur. s faisons, à ce sujet, un appel non pas directeurs des jardins botaniques, curistes dormeurs de profession ; mais pauvres terrassiers, ces doctes traturs, ces savants sous la bure, que rore trouve à leur poste, et que le rascule surprend encore dispos au

MISIOLOGIE VÉGÉTALE.

1634. Lorsqu'on procède au dépouillement des fleurs sur lesquelles on a observé le phénomène que Linné a désigné sous le nom de sommeil et de veille des plantes, on trouve que les Composées (pl. 31, fig. 1, 2) rentrent dans cette liste pour les trois quarts; que les fleurs en spirale forment presque tout l'autre quart. Or, si l'on arrête un seul instant son attention sur l'organisation physiologique de ces fleurs, ou plutôt de ces capitules de fleurs, on sera amené à prévoir que le phénomène qui nous occupe, dissère peu de celui que nous avons eu l'occasion d'observer chez les seuilles d'une certaine classe de végétaux, et l'on en conclura à priori qu'on aurait tort de géné-

raliser le résultat, et de le supposer dans toutes les corolles. Ce ne sont pas les vraies corolles, celles des fleurs hermaphrodites, qu'on a vues s'ouvrir et se fermer périodiquement chez les Composées; ce sont les languettes des fleurs femelles du pourtour, qu'on a vues se rapprocher vers le centre du capitule; et tout me porte à croire que, dans ce mouvement centripète, le rôle de ces demi-fleurons est entièrement passif; qu'ils obéissent au mouvement propre des follicules, qui forment le calice de ces sortes de fleurs. Mais des-lors le phénomène du sommeil des fleurs ne serait autre que le phénomène du sommeil des seuilles (1601). Cette réflexion s'applique, avec une égale justesse, aux fleurs, dont la structure est analogue à celle des Composées, aux fleurs en spirale, telles que celles du Nymphæa alba, et des Mesembryanthemum, etc., dont les follicules sont plus ou moins colorés, et plus ou moins pétaloïdes.

1635. On remarque, sur la même liste, les fleurs à corolle monopétale, mais dont l'organisation est celle des Convolvulacées (419); ce sont les fleurs des Convolvulus, des Cucurbitacées, de la Bellede-nuit, chez qui les étamines avortées se sont dédoublées en un pli rentrant, doué d'une grande irritabilité. C'est ce pli qui, par ses contractions et ses dilatations successives, ramène en dedans ou étale en dehors les cinq divisions qui forment le limbe de la corolle.

1656. Mais en général ce phénomène ne s'observe sur aucune corolle régulière monopétale, sortant d'un calice monophylle et plus court qu'elle.

1637. Il ne faudrait pas confondre l'époque de la journée astronomique, à laquelle une fleur s'éveille, avec l'époque à laquelle elle s'épanouit pour la prémière fois; et il faut observer en outre qu'il en est de l'expression épanouissement comme de celle de germination (1508): elle ne comporte rien moins qu'une précision mathématique; elle désigne un ensemble de faits qui découlent les uns des autres, plutôt qu'un moment unique; c'est un

événement qui se signale à nos yeux, à une époque variable, selon les divers végétaux. Chez les une le calice oppose à la déhiscence une résistance plus grande; chez les autres, tels que les OEnothera (1207), le stigmatule ne se divise que difficilement, quoique les pétales soient arrivés à leur développement extrême. Ches certaines fleurs les pétales grandissent à l'air, et après l'épanquissement; chez certaines autres ils se développent dans la capacité du calice, qui les emprisonne, comme le test de la graine emprisonne l'embryon; ils s'y plissent, s'y chissonnent de mille manières, comme certains embryons, jusqu'à cè qu'enfin le calice crève sous l'effort de pression qu'un pareil développement exerce contre ses parois; et alors les pétales, tout formés d'avance, s'étalent ét se déploient au soleil, tels que les ailes du papillon qui a brisé les enveloppes de sa chrysalide. Tantôt leur développement précède celui des étamines, tantôt il ne les suit que de loin; et l'on trouve encore souvent le pétale à l'état rudimentaire (406), alors que l'étamine a déjà acquis les formes qui la distinguent, et presque la taille de la matarité.

1638. En tenant exactement compte des considérations précédentes, on peut éublir en thèse générale que les plantes et les corolles proprement dites sont des or ganes essentiellement nocturnes; que leur élaboration spéciale se fait la nuit; qu'alors même que leur épanquiesement s'accomplit le jour, le travail qui le prépare s pousse det acte à sa fin , a essentielleues lieu la nuit. En effet, 10 si l'on vent donner la peine d'observer les fleu dont la corolle régulière reste quelqu temps close, après la déhiscence du calio on ne manquera pas de reconnaître qu leur épanouissement s'opère dans la m et vers le grand matin, et l'on coustate que leur accroissement reste stationnai dans le jour, si l'on porte la délicates de l'observation jusqu'à prendre des u sures précises; 2º la coloration despéta proprement dits , m'est verte et faiblem verte que dans leur extrême jeunesse;

perdent irrévocablement cette puance en grandissant, pour revêtir l'une des nuances de l'échelle chromatique des organes nocturnes : le bleu en première ligne, le purpurin, le violet, le jaune et les diverses combinaisons de ces couleurs entre elles; 3º les pétales paraissent élaborer les gas de la même manière que les organes nocturnes, que les racines et les fongosités. M. de Saussure a observé que les fleurs absorbent, en vingt-quatre heures, beaucoup plus d'oxygène que les feuilles. placées à l'obscurité, à la température de 18 à 25° cent., et qu'elles dégagent ensuite de l'acide carbonique et du gaz azote, dont la quantité varie dans les proportions de 1 à 45 de leur volume. Il a trouré, toutes choses égales d'ailleurs, que le Cheiranthus incanus simple et à Beurs rouges absorbe 11 parties d'oxygène per sa fleur, et 7 par ses feuilles; que la variété double de la même fleur n'en absorbe que 7, 7 par la fleur. — Le Tropæoum majus 8,5 par la fleur et 8,3 par les seulles, et la variété double 7,25 seulement par la fleur; - le Cucurbita melopepo 6,7 par les seuilles, 12 par la fleur male, et 5,5 seulement par la fleur femelle; - le Lilium candidam 5 par la Seur, et 2.5 par les feuilles; - le Casianea vesca 9,1 par ses chatons mâles, et 8,1 par les feuilles; — le Daucus carotta 8,8 par la fleur, et 7,3 par les feuilks; — le Passiflora serratifolia 18,5 par # fleur, et 5,25 par ses feuilles; — le corto la spathe de l'Arum vulgare, cinq fois son volume de gaz oxygène; son spa-Ace trente fois [1]. Quoique ces nombres mparticulier n'aient rien de constant et précis, cependant de l'ensemble de ces Spériences il résulte que la corolle agit 🗪 Pair d'une tout autre manière que la wille qui est le type des organes diurm. Sous tous les autres rapports, le set est entièrement à reprendre avec précautions que nous avons suffisamment indiquées dans les diverses parties de cet ouvrage.

1639. Nous rappellerons à ce sujet tout ce que nous avons développé au sujet des expériences pneumatiques en général; par exemple, le dégagement d'une certaine quantité de gaz azote est sans doute un phénomène de l'équilibre des gaz; et il est probable qu'il n'a lieu que par l'absorption d'une portion du gaz oxygène de l'air atmosphérique renfermé dans les interstices de la plante. Car les proportions du mélange cessant d'être de 21 à 79, l'équilibre se rétablit par l'exhalation de la quantité excédante du gaz que les cellules ne se sont pas assimilée. Quant à l'exhalation de l'acide carbonique, nous avons eu plus d'une occasion de faire observer l'analogie de ce résultat, avec ceux qu'on obtient par la fermentation artificielle; ce serait là un signe qui rangerait les fonctions des pétales au nombre de celles des organes périspermatiques, destinés à fermenter, au profit du développement des organes d'une postérieure formation.

1640. 5º L'amputation de la corolle et des pétales peut influer de deux manières sur le développement ultérieur des organes de la fleur. Si ces organes sont encore à l'état rudimentaire ou de gemme close. l'amputation des pétales les frappe de mort; les pétales agissent ainsi, comme les feuilles à l'égard de leur bourgeon. Si ces organes ont dépassé l'àge rudimentaire, mais qu'ils ne soient pas encore parvenus à leur maturité, la suppression des pétales leur enlève l'abri qui les protégeait contre l'action corrosive de la lumière et de l'air; les pétales influent, sous ce rapport, en tenant ces organes plongés dans un milieu favorable. Mais plus tard, l'amputation des pétales ne ravit à la fleur que des pièces qui ont fait leur temps, et qui seraient tombées quelques instants plus tard, par l'effet naturel de leur caducité.

 A l'égard de ces expériences, nous ferens la me abservation que précédemment, à l'égard l'épasonissement des fleurs : on n'opère presque me sur des organes identiques ; en soumettant la

fieur entière à l'expérimentation, on doit faire la part de l'action du pistil, des étamines, et, quand il s'agit surtout des fieurs composées et des chatons, on doit faire la part du réceptacle et dès follicules calicinaux.

27\*

1641. 6º Les pétales éperonnés (175) offrent, chez certaines fleurs, et surtout à une certaine époque, dans le fond de l'éperon, une gouttelette de substance liquide, dont certains insectes suceurs se montrent très-friands, et que le papillon se plaît à aspirer avec sa longue trompe. Tout me porte à croire que ce liquide s'est accumulé dans cet enfoncement, non par un suintement normal, mais par l'effet d'une solution de continuité, par l'effet de la piqure des insectes qui le recherchent, et qui l'obtiennent, par les mêmes procédés que l'homme industriel a adoptés, pour obtenir la séve de certains troncs d'arbres.

1642. 7º La coloration des pétales est aussi fugitive, aussi passagère, aussi délicate que leur existence. La moindre vapeur d'acide rougit le pétale bleu; la moindre vapeur d'ammoniaque bleuit le pétale rouge et verdit le jaune ; la grande lumière en ternit l'éclat , et l'âge le fane. Rumph a donné le nom de flos horarius à l'Hibiscus mutabilis, dont la corolle, blanche le matin, se colore d'un rose pâle à midi, d'un rose vif le soir, et reprend sa candeur avec l'aurore. On a cherché à refuser la blancheur pure aux fleurs incolores, en se fondant sur ce que leurs pétales, déposés sur du papier blanc, prennent toujours une teinte jaune grisàtre. On a confondu en ceci les effets de la réflexion avec ceux de la réfraction. Par réflexion les corolles blanches peuvent être du blanc le plus pur; mais par réfraction, elles altèrent leur éclat, parce que leurs cellules diaphanes agissent comme des lentilles sur la lumière, et la décomposent plus ou moins, selon leur forme et le pouvoir réfringent de leurs sucs. Il n'en est pas de même du papier sec. qui ne transmet, en cet état, les rayons lumineux que par réflexion; il paraît blanc de neige; mais une goutte d'eau pure sufsit pour altérer la pureté de sa teinte, parce qu'en pénétrant dans son tissu elle le rend substance diaphane et susceptitible de réfraction. Si donc vous placez du papier mouillé, et à plus forte raison un pétale blanc sur un corps blanc opaque,

celui-ci fera l'office de miroir par rapport à ceux-là; il réfléchira le rayon blanc, qui se décomposera en traversant les autres. On observe, en effet, que les substances blanches diaphanes prennent diverses teintes par réfraction : le bleu, le jaune, le rougeâtre. Ainsi la fécule de pomme de terre se colore en bleu, comme par l'action d'une faible quantité d'iode, quand on l'observe à l'œil nu, par transmission de la lumière, pourvu qu'on la tienne appliquée par une simple adhérence contre les parois d'un flacon rempli d'eau, ou d'une liqueur jaune.

1643. La compression entre deux feuilles de papier produit, sur certaines corolles, les mêmes effets que le contact d'un acide ou d'un alcali; on voit descorolles jaunes verdir, et des corolles purpurines bleuir; c'est que la compression, a déchirant le tissu des organes cellulaires, met en contact mutuel la matière colorante et les réactifs acides ou alcalins, que la nature avait pris soin d'isoler dans tout autant de cellules spéciales.

1644. 8º On aura dû s'apercevoir que nous nous sommes abstenu de mentionner les expériences que l'on a publiées sur la chaleur propre des végétaux. Les nombres obtenus n'offrent aucune donnée qui ne s'explique très-bien par les circonstances qui, chez les corps inorganiques, concourent à isoler le calorique ou à empêcher le rayonnement; car c'est toujours dans le ligneux qu'on a tenu la boule da thermomètre plongée. Le fait suivant, qui se rattache au sujet que nous avons traité dans ce paragraphe, offre un exemple de dégagement de calorique qui a vivement fixé l'attention des observateurs. Lamarck le premier, observa que le spadix (56, 4 de l'Arum italicum dégageait, à l'époque de la floraison, une chaleur appréciable au toucher. Senebier constata le même el fet sur le spadix de l'Arum vulgare; il vi que cet organe acquérait jusqu'à 7º al dessus de la température ambiante; ma Th. de Saussure prétend que ce phése mene est plus rare chez cette espes Schultes, qui annonce l'avoir observé de ans consécutifs, ajoute que le maximu

de chaleur se fait sentir entre 6 et 7 heures du soir. Hubert, propriétaire à l'Îlede-France, constata, d'après Bory de Saint-Vincent, qu'au lever du soleil, les parties mâles du spadix d'une Aroîdée [1] acquéraient la chaleur exorbitante de 44 i 49 Réaumur, par une température de 19, 5. Vrolick et W.-H. de Vriese, ont répété, dans le Jardin botanique d'Amsterdam, sur le Colocasia odora, les expériences qu'Hubert avait entreprises sur le prétendu Arum cordifolium; le maximum qu'ils aient obtenu est de 10° centigrades. La température de la serre étant à 21°,1 à une heure après midi, le sommet du spadix s'est élevé à 31°, 1; le matin, de 4 à 6 heures, la température du spadix dépassait de 3 à 4° seulement celle de a serre, et souvent on n'observait aucune différence appréciable. Mais pendant quatre à cinq jours d'expérimentation sur deux spadices de la même espèce, l'élévation de lempérature s'est maintenue dans les limiles de 4 à 8° centigrades; une seule lois, comme nous l'avons dit, elle s'est ékvée à 10°; c'est toujours de midi à 5 heures du soir que le maximum a eu lieu, et s'est soutenu dans ses variations. Ce qui est surtout remarquable dans une de ces expériences, c'est que le thermomètre, dont la boule était appliquée contre les étamines stériles, a constamment arqué une chaleur plus élevée que celui dest la boule était appliquée contre les damines normales; et que la chaleur de edles-ci est toujours restée supérieure à œle des pistils stériles. Ainsi les étami-🗠 stériles ont marqué jusqu'à 30°, 6 cen-📆 quand les vraies étamines s'arrêtaient 23°, 3; et celles-ci ont marqué jusqu'à , 1 centig., quand les pistils stériles Maient à 940, 4.

1645. Th. de Saussure, dominé par pinion la plus répandue, qui attribuait phénomène à l'émission du pollen des les et à l'acte de la fécondation, pensa qu'on pourrait le constater sur les fleurs d'un tout autre genre; mais à l'aide d'un thermoscope des plus sensibles, il n'a pu constater qu'une élévation de \frac{1}{2} degré centigrade, chez les fleurs mâles du Cucurbita pepo, et de \frac{9}{10} degré chez le Bignonia radicans.

1646. Quelques auteurs ont attribué ce dégagement de calorique à l'absorption de l'oxygène, et à la combustion du carbone; assimilant ainsi, d'un seul trait de plume, la combinaison du carbone et de l'oxygène en molécule organique, à la combinaison du carbone et de l'oxygène en oxyde et en acide carbonique, combinant ainsi les tissus organiques sous l'influence d'un phénomène qui les dévore et les détruit. La chimie, à la vérité, admet la combustion de certains corps sans incandescence, mais ce n'est pas celle du carbone. Nous ne nous attacherons pas plus longuement à réfuter cette hypothèse qui ne s'appuie sur aucune expérience directe; nous nous contenterons de faire observer que les racines et autres organes incolores, qui absorbent l'oxygène au même titre que les corolles, n'ont jamais élevé la température du thermomètre d'une manière appréciable; cherchons donc ailleurs l'explication du fait.

1647. Si le phénomène signalé pour la première fois par Lamarck, sur l'Arum italicum, devait être attribué à l'influence des circonstances de la fécondation, on devrait le constater d'une manière aussi appréciable chez les fleurs, soit simples, soit composées, d'un certain calibre; quelle chaleur devrait produire le réceptacle des milliers de fécondations que supporte l'Helianthus? or, jusqu'à ce jour on n'a observé rien de semblable; et alors, comment concevoir que la fécondation s'opère, chez les végétaux, avec des différences si grandes et si exceptionnelles?

Mais observez bien que le seul fait constaté, c'est le dégagement de la chaleur

Pory l'avait nommée de souvenir Arum cordi-; meis on ne sait à quelle plante du système enter cette dénomination, qui ne se trouve dans catalogue. Des auteurs reconnaissent, à la

description très-incomplète de Bory, le Caladium odorum. Bory a-t-il rapporté les expériences d'Hubert plus exactement qu'il n'a déérit la plante?

autour du spadice des Aroidées; or, la chaleur ici peut provenir ou d'une combinaison de substances entre elles, ou de la réflexion des surfaces; la première supposition est suffisamment réfutée par les résultats négatifs obtenus, dans les mêmes circonstances, sur d'autres fleurs; examinons la seconde, à savoir si la différence ne tiendrait pas à la structure et à la configuration des surfaces, plutôt qu'au phénomène de la fécondation.

1648. La fleur souvent gigantesque des Aroidées se compose d'une feuille pétaloide roblée en un grand cornet, que l'on nomme spathe, du fond duquel s'élève, comme un battant de cloche, la sommité du rameau qui porte, autour de son axe, les pistils et les étamines; cet organe pistilliforme se nomme spadice. La surface interne de la spathe est d'un blanc plus ou moins jaunâtre, et souvent luisante comme la cire. Or, souvenons-nous des procédés auxquels ent recours les agriculteurs pour prodiguer la chaleur à leurs fruits : ils ont soin de palissader les arbres contre un mur blanchi, dont la surface est destinée à réfléchir les rayons de chaleur sur la fleur et le fruit de l'arbre; d'autres ont donné à leurs murs la forme circulaire, comme étant celle qui réfléchit en concentrant, et qui, sur le même point, dirige plus de rayons à la fois. Enfin ils ont adapté à leurs jeunes fruits une feuille de papier blanc, qui les enveloppe d'une spathe artificielle, analogue, sous tous les points, à la spathe dont la nature a enveloppé le spadix des Aroïdées. L'agriculteur, dans ces divers procédés, a senti ce que le physicien constate avec des instruments doués d'une plus grande précision. Nous avons déjà vu, en parlant de la rosée (1376), que les effets du rayonnement sont dans le cas d'établir, entre deux thermomètres voisins, une différence de 7 à 8° centigrades; Wells a constaté que, toutes choses égales d'ailleurs, les corps rayonnent d'autant moins, qu'ils offrent moins de surface aux espaces planétaires; or, une fleur plongée dans un cornet rayonne moins vers les cieux que toute autre fleur; elle perd moins de son calorique. Mais, d'un autre côté, une fleur enveloppée d'un cornet reçoit plus de chaleur que toute autre fleur de la même espèce et soumise aux mêmes influences; car la forme circulaire du cornet fait converger, vers le centre qu'occupe la fleur, les rayons que réfléchit sa surface blanche. Qui pourrait, à certaines heures du jour, endurer la chaleur réfléchie par un cornet semblable, dont la tête occuperait le centre?

1649. Ces observations, quoique faites à priori, sont fondées en raison. J'ai tenu pourtant à les soumettre à l'épreuve de l'expérience directe, qui les a confirmées bien au-delà de mes prévisions. l'ai pris deux thermomètres centigrades, isolés et gradués sur verre, l'un depuis-45 jusqu'i +140,et l'autre depuis - 27 jusqu'à +135; le premier ayant dans sa totalité 35 centin., et le second 36 centim. de long. J'avais eu soin de m'assurer qu'ils marchaient ensemble, à une petite fraction de degré près, ce qui est tout à fait à négliger dans ces sortes d'expériences. Je les ai suspesdus derrière le rideau de mousseline d'une fenêtre exposée au couchant, contre la même vitre, qui a 40 centim. de haut sur 54 de large, à une distance l'un de l'autrede 10 centimètres. L'appartement a deux autre fenêtres au nord, et il est habité. L'ai laiss l'un, le thermomètre B, libre; mais j'ai pri l'autre, le thermomètre A, pour représes ter le spadix des Aroïdées dont j'ai imité l spathe, tantôt avec unsimple cornet de p pier blane, et tantôt avec un mouchoir soie, récemment arrivé de la lessive, qu j'ai laissé ployé en quatre sur lui-même [l la boule du thermomètre était tenue une égale distance des parois de ces co nets, qui, de la base à leur extrémi supérieure, avaient 20 centimètres s 7 d'ouverture. L'expérience a duré quat jours consécutifs. L'ai consigné souves minute par minute, les résultats obtest les lacunes que l'on remarquera, dans série des nombres, ne sont dues qu'à des sences qu'ont nécessitées mes occupation

<sup>[1]</sup> La couleur de ce mouehoir était feed gr avec une large bande empreinte d'une ramiton bleustre, et tout le reste était moiré de vert di

| teireonèire<br>A.                                  | тигавонітав<br>В.                                                                        | ŘŤAT<br>de eikl             | HEURES DES OBSERVATIONS. | Jours.     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                                                    |                                                                                          |                             |                          |            |
| Dens le cornet de pa-<br>pier,                     | Libre.                                                                                   |                             | heur. min.               |            |
| 27,0                                               | <b>3</b> 5,0                                                                             | Soleil pâle.                | 1,50                     | 10 aoút.   |
| <b>3</b> 7,5                                       | 25,0                                                                                     | id.                         | 1,45                     | id         |
| 1,~                                                | Dans un cornet de                                                                        |                             | 1 1,,,,                  |            |
| ł                                                  | papier.                                                                                  |                             |                          |            |
| 27,0                                               | 27,0                                                                                     | id.                         | 2,30                     | id.        |
| 90.0                                               | Sans cornet.                                                                             | .,                          | 0.45                     | id.        |
| 96,0<br>25,4                                       | 25,0                                                                                     | <i>id.</i><br>Soleil voilé. | 2,45<br>2,46             | id.        |
| 25,5                                               | 24,4<br>25,0                                                                             | Pluie.                      | 3,45                     | id.        |
| <b>25,3</b>                                        | 24,8                                                                                     | 11010.                      | 4.0                      | id.        |
| \$6,5                                              | 25,0                                                                                     | Lég. éclaircie.             | 4,10                     | id.        |
| 97,0                                               | 25,3                                                                                     |                             | 4,15                     | id.        |
| \$4,5                                              | 24,0                                                                                     | Ciel nuageux.               | 4,45                     | id.        |
| \$4,0                                              | 24,0                                                                                     | Ciel couvert,               | 5 1                      | id.        |
| 23,8                                               | 24,0                                                                                     | id.                         | 5,18                     | id.<br>id. |
| \$3,5<br>\$3,0                                     | 23,3<br>23,0                                                                             | <i>id.</i><br>Ciel étoilé.  | 7,15                     | id.        |
| 40,0                                               | Contre la vitre.                                                                         | Ciet etolie.                | 1 • •                    |            |
| 21,0                                               | 23,0                                                                                     | id.                         | 1,45 ap. min.            | 11 août.   |
| 20,0                                               | 90,0                                                                                     | Ciel pur.                   | 6,30                     | id.        |
|                                                    | Berrière le rideau,                                                                      | <u>-</u>                    |                          |            |
| 25,0                                               | 24,0                                                                                     | Soleil påle.                | Midi.                    | id.        |
| <b>2</b> 5 <b>,5</b>                               | 94,7                                                                                     | id.                         | 1 2                      | id.        |
|                                                    | Avec cornet d'une fenille de chou.                                                       |                             |                          |            |
| 26,                                                | 95,5                                                                                     | id                          | 1,15                     | id.        |
| 27,5                                               | 26,9                                                                                     | id.                         | 1,30                     | id.        |
| <b>9</b> 7,9                                       | 27,5                                                                                     | id.                         | 1,35                     | id.        |
| 27,0                                               | 25,5                                                                                     | id.                         | 2 »                      | id.        |
| less un cornet fait<br>avec le loulard de<br>seis. | J'ai enloys la feuille<br>de chou, et replacs<br>l'instrum. dans un<br>cornet de papier. |                             |                          |            |
| 20,0                                               | 27,0                                                                                     | id.                         | 2,15                     | id.        |
| <b>30,0</b>                                        | 28,0                                                                                     | Coup de soleil.             | 2,20                     | id.        |
| <b>5</b> 1,5                                       | 28,0                                                                                     | id.                         | 9,30                     | id.        |
| <b>52,</b> 6                                       | 29,0                                                                                     | id.                         | 2,31                     | id.        |
| 30,5                                               | Sams cornet.<br>27,0                                                                     | Soleil voilé.               | 2,35                     | id.        |
| 39,0                                               | 26,2                                                                                     | id.                         | 2,37                     | id.        |
| 29,0                                               | 25,3                                                                                     | id.                         | 2,43                     | id.        |
| 28,3                                               | 25,6                                                                                     | id.                         | 2,55                     | id.        |
| 30,3                                               | 26,0                                                                                     | Beau soleil.                | 3,20                     | id.        |
| 32,2                                               | 26,5                                                                                     | id.                         | 3,21                     | id.        |
| 55,0                                               | 26,8                                                                                     | íd.<br>id.                  | 3,25<br>3,26             | id.<br>id. |
| 84,0<br>35,0                                       | 27,5<br>27,5                                                                             | id.                         | 3,20                     | id.        |
| 35,5                                               | 27,5<br>27,5                                                                             | id.                         | 5,29                     | id.        |
| 56,3                                               | 28,0                                                                                     | id.                         | 3,30                     | id.        |
| 56.5                                               | 28,0                                                                                     | id.                         | 3,30                     | id.        |
| 58.0                                               | 28,0                                                                                     | id.                         | 3,31                     | id.        |
| 59,0                                               | 29,0                                                                                     | id.                         | 3,50                     | id.        |
| 58,3                                               | 28,5                                                                                     | Soleil terne. id.           | 4,30                     | id.<br>id. |
| 33,5                                               | 26,5                                                                                     | ıu,                         | 4,45                     | ·a,        |

| thermonètre<br>A.                                                          | thermometre<br>B. | ÉTAT<br>DU CIEL.                                                    | HEURES dee OBSERVATIONS. | jours.     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|                                                                            |                   |                                                                     | heur. min.               |            |
|                                                                            | 06.0              | Soleil terne:                                                       | 4,49                     | 11 aoùt.   |
| 52,0<br>35,0                                                               | 26,0              | Beau soleil                                                         | 5,20                     | id.        |
| Avec un cornet de pa-<br>pier, dans le cornet<br>de soie.                  | <b>27,5</b> .     | Beau solem                                                          | 0,20                     | <b></b>    |
| 55,5                                                                       | 27,5              | id.                                                                 | 5,30                     | id.        |
| Sens cornet de pa-<br>pier, et dans le cor-<br>net de soie scule-<br>ment. | <b>,-</b>         |                                                                     |                          |            |
| 33,0                                                                       | 27,0              | id.                                                                 | 5,42                     | id.        |
| 29,0                                                                       | 26.0              | id.                                                                 | 6,15                     | id.        |
| 28,0                                                                       | 25,5              | id.                                                                 | 6,20                     | id.        |
| 28,0                                                                       | 25,0              | id.                                                                 | 6,25                     | id.<br>id. |
| 27,5                                                                       | 24,9              | Soleil à demi caché                                                 | 6,29                     | id.        |
| 26,7                                                                       | 24,8              | par les maisons.<br>Soleil tout à fait caché.                       | 6,31                     | id.        |
| 26,5                                                                       | 24,5              | id.                                                                 | 6,33                     | id.        |
| 26,5                                                                       | 24,3              | id.                                                                 | 6,34                     | id.        |
| 26,0                                                                       | 24,3              | id.                                                                 | 6,35                     | id.        |
| 25,7                                                                       | 24,2              | id.                                                                 | 6,56                     | id.        |
| 25,5                                                                       | 24,1              | id.                                                                 | 6,38                     | id.        |
| 25,3                                                                       | 24,0              | id.                                                                 | 6,40                     | id.        |
| 25,1                                                                       | 24,0              | id.                                                                 | 6,43                     | id.        |
| . 25,0                                                                     | 23,9              | id.                                                                 | 6,44                     | id.<br>id. |
| 94,7                                                                       | 23,7<br>23,7      | id.<br>id.                                                          | 6,48<br>6,55             | id.        |
| 94,5<br>93,5                                                               | 23,0              | id.                                                                 | 7,09                     | id.        |
| 23,2                                                                       | 23,0              | id.                                                                 | 7,12                     | id.        |
| 23,0                                                                       | 23,0              | id.                                                                 | 7.15                     | id.        |
| 21,5                                                                       | 25,0              | Ciel étoilé.                                                        | 9,30                     | id.        |
| 20,5                                                                       | 21,5              | id,                                                                 | 1 ap. min.               | 12 aodt.   |
| 20,5                                                                       | 21,5              | id.                                                                 | 7,15                     | id.        |
| 22,0                                                                       | 22,0              | id.                                                                 | 8 »                      | id.        |
| 25,5                                                                       | 24,5              | Giel pur ; le soleil ne<br>donnant pas encore<br>tout à fait.       | Midi, 10                 | id.        |
| 26,5                                                                       | 25,0              | Fen. nord ouv.; le so-<br>leil donnant vers<br>l'angle de la vitre. | 12,28                    | id.        |
| <del>2</del> 7,0                                                           | 25,0              | id.                                                                 | 12,33                    | id.        |
| 52,0                                                                       | 26,7              | Le soleil donnant sur<br>la vitre.                                  | 1,15                     | id.        |
| 83,0                                                                       | 27,0              | id.                                                                 | 1,16                     | id.        |
| 34.0                                                                       | 28,0              | id.                                                                 | 1,35                     | id.        |
| 36,5                                                                       | 28,0              | Ciel pur.                                                           | 1,45                     | id.        |
| 36,3                                                                       | 28,3              | id.                                                                 | 1,50                     | id.        |
| 56,8                                                                       | 28,5<br>98.0      | id.<br>id.                                                          | 9 2                      | id.        |
| 37,5<br>38,0                                                               | 28,0<br>28,0      | id.                                                                 | 2,10 -                   | id.        |
| 58,5                                                                       | 29,3              | id.                                                                 | 2,12<br>2,20             | id.<br>id. |
| 39,3                                                                       | 29,3              | id.                                                                 | 2,24                     | id.        |
| 39,7                                                                       | 29,3              | id.                                                                 | 9,26                     | id.        |
| 59,8                                                                       | 29,5              | id.                                                                 | 2,28                     | id.        |

| terroeëtre<br>A. | thermonètre<br>B. | ÉTAT<br>DU CIRL.                             | HEURES  des  OBSERVATIONS. | jours.   |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1                |                   | ,                                            | heur, min,                 |          |
| 40,1             | 29,5              | Ciel pur.                                    | 2,32                       | 12 aoùt. |
| 40,5             | 29,5              | id.                                          | 2,54                       | id.      |
| 41,0             | 30.2              | id.                                          | 2,48                       | id.      |
| 41,5             | 80,5              | id.                                          | 8 ×                        | id.      |
| 41,7             | 31,5              | id.                                          | 5,49                       | id.      |
| 42,5             | 81,5              | id.                                          | 4 »                        | id.      |
| 42,4             | 31,9              | id.                                          | 4,15                       | id,      |
| 43,0             | 30,7              | id.                                          | 4,29                       | id.      |
| 41,5             | 81,9              | id.                                          | 5 ×                        | id.      |
| 40,7             | 30,2              | id.                                          | ნ,10                       | id.      |
| 40.5             | 30,1              | id.                                          | 8,15                       | id.      |
| 40,0             | 30,1              | id.                                          | 5,20                       | id.      |
| <b>59,8</b>      | 30,0              | id.                                          | 5,24                       | id.      |
| 39,5             | 30,0              | id.                                          | 5,29                       | id.      |
| <b>59,0</b>      | 29,0              | id.                                          | 5,31                       | id.      |
| 38,9             | 28,9              | id.                                          | 5,35                       | id.      |
| <b>58</b> ,5     | 30,0              | id.                                          | 5,38                       | id.      |
| 38,0             | 29,9              | id.                                          | 5,39                       | id.      |
| 38,0             | 29,8              | id.                                          | 5,40                       | id.      |
| 37,5             | 29,5              | id.                                          | 5,46                       | id.      |
| 37,0             | 29,3              | id.                                          | ა გ,48                     | id.      |
| 36,5             | 29,5              | id.                                          | 5,50                       | id.      |
| 36,0             | 99,0              | id.                                          | 5,59                       | id.      |
| 35,5             | 29,0              | . id.                                        | 5,55                       | id.      |
| 31,5             | 27,5              | Soleil à demi caché<br>derrière les maisons. | 6,16                       | id.      |
| <b>30,0</b>      | 97,0              | id.                                          | 6,20                       | id.      |
| 29.5             | 27,0              | Soleil caché.                                | 6,25                       | id.      |
| 28,5             | 26,9              | id.                                          | 6,29                       | id.      |
| 28,3             | 26.5              | id.                                          | 6,30                       | id.      |
| 28,0             | 26,5              | id.                                          | 6,39                       | id.      |
| 27,5             | 96,0              | id.                                          | 6,40                       | id.      |
| 97,0             | 26,0              | id.                                          | 6,45                       | id.      |
| <b>26,5</b>      | 25,8              | id.                                          | 6,50                       | id.      |
| 26,0             | 25,8              | id.                                          | 6,55                       | id.      |
| 26,0             | 25,5              | id.                                          | 7 »                        | id.      |
| 22,0             | 24,0              | Ciel étoilé, fenêtres<br>nord entr'ouvertes. | 9,50                       | id.      |
| 22,0             | 24,0              | Fenét. ferm. depuis<br>une demi-heure.       | 10 »                       | id.      |
| 20,5             | 22,2              | Ciel étoilé.                                 | 1,12 ap. min.              | 13 aout. |
| 23,0             | 23,0              | Beau ciel.                                   | 7,10                       | id.      |
|                  | I                 |                                              | l                          |          |

1655. J'ai confronté la table de ces évaltats, avec celles qu'ont dressées les diservateurs qui ont étudié le phénomène lez le Colocasia, et il ne m'est pas resté le coindre doute sur l'identité de la cause où ils émanent. L'élévation de températre qu'on a remarquée, en certaines reconstances, sur le spadix des Aroïdées, et un effet de la réflexion des rayons

calorifères, que, par sa forme spéculaire et la structure isolante de sa surface, la spathe concentre sur le *spadix*, qui se trouve placé à son centre, comme à un foyer.

1656. On voit, en effet, 1° qu'un simple cornet de papier blanc suffit pour élever la température à 2° au-dessus de celle des régions voisines;

2º Qu'un cornet fait avec un mouchoir de soie l'élève jusqu'à 10 et même 11º; qu'une feuille étiolée de chou la fait descendre, au contraire, à çause de sa grande exhalation aqueuse;

5º Que l'élévation de température du thermomètre placé au centre des cornets, est d'autant supérieure à celle de l'autre, que la lumière qui leur parvient également est plus intense;

4º Que le maximum, an couchant, se manifeste environ de 3 h. à 4 h. ½; que la température diminue ensuite avec rapidité;

5° Que, la nuit, la présence du cornet produit un effet tout contraire à celui du jour; que son thermomètre éprouve une diminution de 2° environ; car le cornet isole le thermomètre de la chaleur de l'appartement, avec laquelle l'autre thermomètre reste en communication directe.

1657. Or combien ne doit pas être plus puissante et plus régulière, la réflexion de l'épais cornet en vase antique, que forme la spathe des Aroidées, lorsque des cornets aussi irréguliers et aussi grossièrement fabriqués produisent, sur leur spadice artificiel, une influence aussi marquée? Et si la plante sur laquelle on expérimente se trouve exposée aux rayons directs du soleil, et surtout du soleil de l'Ile-de-France, on prévoit maintenant que le nombre de 49°, signalé par Hubert, n'offre rien de tant exagéré; nous l'obtiendrions en plein vent dans nos climats, pendant les plus belles journées printanières.

1658. Dans nos serres, au contraire, les nombres thermométriques varieront, selon que la plante se trouvera exposée à la plus vive lumière ou dans la région la moins éclairée; dans certains coins de ces établissements, il est plus que probable que le résultat sera nul, et c'est dans de semblables circonstances, qu'ont procédé les auteurs, qui ont nié le phénomène signalé par Lamarck.

1659. En conséquence, l'élévation de température que l'on remarque sur les Aroïdées, est un esset, non d'une combinaison ou d'une sonction intestine, mais celui

de leur structure florale; et ce phénomène rentre dans la catégorie de ceux que les physiciens ont de tout temps démontrés avec des appareils inorganiques. On conçoit, de la sorte, que la température du spadice variera, selon qu'on présentera telle face plutôt que telle autre à la lumière; que la lumière arrivera sous tel ou tel angle contre la paroi du cornet; que la plante se trouvera en plein air ou dans la serre; que les tissus seront jeunes ou flétris, secs ou suintant une humidité qui s'évapore et refroidisse; on conçoit encore que l'heure du phénomène variera à son tour dans telle ou telle exposition, à tel ou tel degré de latitude; que, sous le tropique, il se manifestera plus fortement le matin, et dans les régions tempérées, de midi à 5 heures, toutes circonstances que l'on pourra reproduire artificiellement, avec des constructions inorganiques et des substances d'une analogue conductibilité.

1660. Quant aux fleurs des plantes des autres familles, il est certain qu'on constatera le phénomène dont nous nous occupons, chez toutes celles dont la corolle monopétale imitera, d'une certaine manière au moins, la structure de celle des Arum. Nous avons déja dit que Th. de Saussure avait trouvé jusqu'à un degré environ, dans les corolles de Bignonia, qui cependant ne sont pas les plus propres à ce genre d'expérimentation.

SVII. INFLUENCES RÉCIPROQUES DE L'APPA-REIL MALE (141, 1170) ET DE L'APPAREIL PERELLE (97, 1001) DE LA FLEUR.

1661. La fégondation est une création c'est la combinaison de deux éléments contraires, qui s'attirent, et se confonder par la copulation. Les circonstances appréciables à la vue qui accompagnent of phénomène d'attraction, varient à l'infini, en raison de la forme accessoire deux organes de nom contraire, qui reclet les deux éléments de la fécondation En général, les organes mâles, simplifeuilles déviées, qui ont transformé les limbe en anthère et leur pédoncule ce

filment, les organes males plus libres, se portent sur le pistil, immobile par l'apalogie de sa structure avec le tronc. Chezertaines fleurs, telles que le Parnassia palustris, les Geranium, les Saxifrages, les Liliacées, en voit les étamines s'avancer une à une au baiser du pistil, et reprendre successivement leur ranget leur direction, après avoir accompli leur part du mystère. Chez le Blumenbachia (pl. 26, fig. 2), on les voit arriver presque par paquets entiers; chez la Capucine, les huit étamines s'accomplent avec le pistil, les unes après les sutres, et recommencent ainsi pendant huit jours; chez d'autres fleurs, comme chez les Synanthérées (pl. 31, fig. 1, 3), l'appareil staminifère, sormant une sorte de fourreau serré, reste lui-même immobile au milieu du mouvement de l'explosion. Chez d'autres, l'étamine, fixe sur son pivot, lance son pollen, ou son aura seminalis, sans manifester la moindre irritabilité. Chez le plus grand nombre de stars, l'irritabilité du filament de l'étamine cesse après la copulation; chez d'antres, telles que la fleur du Berberis, elle survit longtemps encore à cet acte; l'étamine, par un mouvement brusque, se repproche du pistil toutes les fois qu'on la touche avec une petite peinte, et elle repread sa place quelques instants après; elle reproduit ainsi le phénomène des folioles de la Sonsitive. Les étamines de l'Ama-This aurea offrent une espèce d'agitation convalsive.

1062. Les stigmates, plus mobiles que leur pistil, se portent vers les étamines, chez les Passiflores, les Nigelles, le Lis; kurs fibrilles, ou leurs papilles, exécutent à leur tour des mouvements qui dénotent me irritabilité spéciale dans ces petits organes. Les poils balayeurs, qu'on avait regardés comme caractéristiques des stig-🗠 tes des Synant hérées, ne sont que les firilles stigmatiques des autres plantes, qui, **inscette famille, se prêtent** mieux, à cause eleurlongueur, à ce mouvement. Les stigutes foliacés de la Tulipe et de la Gratiole ritent béants, et, en quelque sorte, dévos de l'impatience érotique, même après t'on les a séparés du pistil; mais le moindre attouchement d'un corps étranges les ramène incontinent à la pudeur.

1665. Chez le plus grand nombre des fleurs, l'accouplement a lieu à l'époque même de l'épanouissement de la corolle et au grand jour; chez d'autres, il se réalise plus tard ou plus lentement; d'autres, au contraire, convrent ce mystère d'un voile épais, et tout est consommé lorsque la fleur est épanouie. Chez les plantes aquatiques, la maturation peut s'achever sous l'eau, mais la fécondation a besoin de l'air et de la lomière. La Vallisneria est devenue célèbre, dans l'histoire de la fécendation végétale, par le mécanisme de sa copulation. Cette plante vit au fond des esax du midi de l'Europe; les sexes sont séparés sur les individus. La fleur de l'individu femelle est pertée par un pédoncule qui se roule en spirale, de la même manière que le pédoncule, si curieux dans ses mouvements, des infusoires fluviatiles, qu'on désigne sous le nom de Vorticelles rameuses. Les fleurs mâles, au contraire, sont réunies en têtes, dans le fond d'une apathe, qui ne tient qu'à un pédoncule radical et très-court. Dès que le jour de la fécondation a lui, la spathe des fleurs mâles se détache, et vient flotter à la surface de l'eau; le pédoncule de la fleur semelle déroule ses nombreux tours de spire; sa fleur vient s'étaler à la surface, pour recevoir le tribut des fleurs mâles, qui flottent autour d'elle, lui accordent avec explosion les faveurs de leur pollen, et se fanent ensuite, tandis que la fleur semelle redescend au fond des eaux, en rapprochant les tours de spire de son pédoncule, et va mûrir dans l'aisselle protectrice du rameau maternel.

1664. Nous distinguerons, dans l'acte de l'accouplement, trois circonstances principales, également appréciables à la vue simple ou aidée des verres grossissants; l'explosion, l'émission, et l'éjaculation du pollen.

1665. L'expression a lieu par la déhiscence brusque de chaque theca de l'anthère (565); son effet est de lancer les grains de pollen sur le pistil. L'émission remplace l'explosion, chez les anthères

dont le tissu ne se désagrége pas en grains de pollen isolés; elle s'exécute, soit par transsudation, soit par décomposition. Le fluide fécondant est transsudé, à travers les parois du tissu pollinique, chez les Asclépiadées, les Orchidées, les Aristoloches, etc.; il parvient au pistil par la décomposition et la marcescence du tissu de l'anthère, chez la Balsamine (pl. 41, fig. 10, 11) (371). L'ésagulation est l'émission du fluide pollinique hors de chacun des grains de pollen que l'expolsion a lancés sur les stigmates du pistil.

1666-Les premiers observateurs ont depuis longtemps remarqué que les grains de pollen déposés dans une goutte d'eau, sur le porte-objet du microscope, ne tardent pas à éprouver un mouvement de recul, et à lancer ensuite au-dehors un liquide nuageux, qui se résout en granulations, ou semble rester coagulé, comme une sorte de boyau, autour de la sphère pollinique. Dans un long travail, auquel nous avons déjà plus d'une fois renvoyé nos lecteurs et qui est devenu célèbre, dans l'histoire des séances académiques, par un plagiat couronné, et par les palinodies de trois commissions consécutiyes [1], nous nous sommes livré, par les procédés de la nouvelle méthode, à l'étude chimique et physiologique du phénomène. Il résulte de ce travail que la matière éjaculée, dans l'explosion, est de nature glutineuse, tantôt soluble dans l'eau, tantôt organisée en tissu ductile et élastique. qui, forcé de passer par la filière du grain de hile du pollen, se tord et s'enroule sur lui-même, comme la pâte que le piston force à sortir par un corps de pompe criblé de trous.

1667. Or, comme le pistil, à l'approche de la fécondation, est enveloppé d'une atmosphère humide, et que ses papilles sont turgescentes d'un liquide limpide et abondant, le pollen qui vient s'appliquer à leur surface et qui s'y tient collé avec autant

de puissance que la cellule mâle de la Conferve s'attache à la cellule femelle (585); le pollen, dis-je, ne saurait manquer de faire explosion, placé qu'il est dans les mêmes circonstances que sur le porteobjet de l'observation microscopique. La rosée de la nuit et celle du matin doivent à leur tour favoriser encore la réalisation du phénomène. Aussi n'est-il pas rare de trouver tous les grains de pollen qui ont séjourné quelques instants sur les stigmates de leur plante, munis chacun d'une anse plus ou moins longue de boyau, qui s'est entortillée autour des fibrilles stigmatiques.

1668. Par respect pour la science, nous nous garderons bien de nous occuper des opinions académiques par lesquelles on a cherché à ériger ce boyau glutineux en un pénis végétal, qu'on avait vu, assuraiton, s'insinuer entre les papilles, et jusque dans le tissu cellulaire du stigmate, pour éjaculer, dans ce vagin, les animalcules spermatiques, que, par un plus grand tour de force, on voyait voyager à travers la transparence du tissu du style, et arriver, à bon port et en droite ligne, jusqu'au mamelon basilaire de l'ovule, pour y former de toutes pièces l'embryon, en se nichant juste à la place où plus tard l'embryon s'observe. On croira difficilement, dans un certain nombre d'années, qu'il nous ait fallu deux ans de polémique, pour amener, pas à pas, les commissions académiques à déclarer sérieusement et en se frottant les yeux, qu'il fallait enfin douter de l'exactitude de ces observations, qui furent d'abord si solennellement couronnées.

1669. Ce que le grain de pollen cède au stigmate, nous l'ignorons; mais ce n'est certes rien de visible à nos moyens d'observation; le boyau qui sort quelquefois du pollen, et qui se résout souvent en par ticules nuageuses dans l'explosion, bier loin d'être un organe actif, n'est qu'un de

<sup>[1]</sup> Mémoire sur les tissus organiques, \$ 61 et suiv. Société d'histoire naturelle de Paris., t.:III.

Voy. sur l'histoire du plagiat, Annales des écien-

ces d'observation, t. I. février 1839, p. 230 ( suiv., et mai 1830, t. IV, p. 313.

bris et qu'une désorganisation d'un tissu interne. Les molécules, de forme et de dimension indéterminables, qui semblent s'agiter autour du grain de pollen après l'explosion, ne sont que des molécules de gluten, ou des globules d'une substance oléagineuse ou résineuse, que le tourbillon du liquide fait tourner dans divers sens, par des mouvements entièrement automatiques [1].

1670. Mais ce qui est constant anjourd'hui plus que jamais, c'est que des l'instant que le contact a eu lieu entre les grains de pollen et le stigmate, on est sûr que l'ovule tend à se développer en graine. ll est certain que si, avant la fécondation, on retranchait du style cet organe vasculaire (le stigmate avec toutes ses papilles), l'action du pollen sur le développement du rameau embryonnaire serait nulle. Ainsi, d'un côté, un rameau rudimentaire avec son tronc vasculaire et sa foliation papillaire (562), c'est-à-dire le style avec son stigmate; de l'autre, le fluide innominé, que recèlent les cellules qui, en général, s'isolent les unes des autres, dans un organe analogue de la feuille (564), c'està-dire le pollen de l'étamine; or dès que l'une de ces cellules polliniques s'est appliquée sur les papilles des stigmates, fécondation. Mais nous avons démontré que l'embryon, qui devient de plus en plus visible à la suite de cet acte, n'est qu'une sommité de rameau organiquement adhérente, par sa base, à la paroi de l'enveoppe cellulaire, qui était très-distincte et toute formée d'avance, longtemps avant elécondation. Donc la fécondation a pour ut, non d'engendrer et d'implanter un ouvel être tont formé dans la capacité d'un rgane femelle; mais simplement de prooquer le développement d'un organe qui réexiste, non pas de toute éternité, omme on semblait l'admettre dans la éorie de l'emboîtement des germes, iis seulement depuis que la cellule maternelle a terminé l'élaboration, qui la rend apte à continuer le type duquel elle émane.

1671. Mais le fluide fécondant n'arrive pas à l'ovule immédiatement, et en suivant les détours de la vascularité; nous avons démontré, en effet, que les organes divers tiennent, par un hile ou un funicule. à l'organe maternel, mais que leur système vasculaire n'est jamais dans une communication immédiate. Lorsque le style s'est chargé de la puissance électrique du pollen, et qu'il l'a transmise au placenta dont il n'est que la continuation, tout cet appareil est devenu ainsi appareil staminisère par rapport à l'ovule que recèle l'ovaire: des ce moment, l'ovule éprouve, pour l'appareil placentaire, la même sympathie qui a porté le stigmate au-devant du pollen; et comme le placenta est immobile. c'est l'ovule qui vient s'attacher à sa surface par le baiser longuement prolongé de son stigmatule (1128); et le scalpel qui éventre la panse de l'ovaire ne met pas fin à de si intimes amours. Le végétal a, pour ainsi dire, comme l'animal, sa trompe de Fallope, qui répète sur l'ovaire, dans la cavité de l'abdomen, l'accouplement qui vient de s'opérer sur les organes les plus externes de l'appareil génital.

1672. Il n'est pas jusqu'à la structure intime, que dis-je? jusqu'à la forme du stigmatule, qui ne rappelle évidemment son analogie avec le stigmate du style. En général, papillaire et transparent, terminant un col vasculaire qui représente le tronc du style, on le voit revêtir, chez les Polygala, la forme encapuchonnée qui caractérise, parmi toutes les autres, le stigmate de cette famille de plantes; chez certaines espèces de ce genre dont la graine parvient à de grandes dimensions. ce stigmatule imite la forme des casques antiques; et dans le fond de sa portion antérieure, on remarque une empreinte circulaire, d'un tissu mou et transparent, qui traverse le test de part en part, et paraît être l'agent intermédiaire de la transmission fécondante, c'est-à-dire l'organe vasculaire et le style de l'ovule, l'organe enfin qu'à un âge plus tendre les

i) Vey., eutre les Mémoires ci-dessus cités, notre vai Sur les granules du pollen. Mémoires de la citté d'histoire Naturelle de Paris, t. IV.

observateurs prenaient pour une perfora-

1673. Mais si l'embryon n'est qu'un rameau terminal, dont la fécondation provoque le développement, et si, d'un autre côté, nous reconnaissons l'étamine et sa destination à la présence des organes polliniques, l'analogie la moins contestable doit nous porter à admettre, comme un fait démontré, que nul rameau caulinaire ne s'est développé qu'à la suite d'une fécondation spéciale, et que la feuille dans l'aisselle de laquelle il s'est formé a été son étamine, non-seulement parce que la feuille occupe, par rapport à son bourgeon, la place de l'étamine à l'égard du pistil, mais surtout parce que, chez beaucoup de plantes, elle se couvre d'organes polliniques les mieux caractérisés, de vrais grains de pollen (697). Le bourgeon lui-même, à l'époque que l'on est en droit de considérer comme antérieure à la fécondation, présente l'appareil externe d'un ovaire, il a ses stigmates tout aussi régulièrement conformés que chez les pistils floraux; et à l'époque de sa maturité, il a, tout aussi régulièrement que les péricarpes, sa débiscence valvaire.

1674. Enfin, d'analyse en analyse, et en ayant soin d'éliminer du problème toutes les circonstances qui ne sont pas essentielles à l'acte de la fécondation, nous sommes arrivés à concevoir et à établir, par des exemples, que la fécondation peut avoir lieu, sans que l'appareil mâle revête la forme habituelle de l'étamine. sans que le fluide séminal soit renfermé dans des utricules d'une structure compliquée; enfin sans que l'organe semelle ait un style, un stigmate, des loges aussi richement organisées que chez les fleurs du haut de l'échelle systématique. Nous avons vu l'appareil mâle et l'appareil femelle, fidèles aux inductions de la théorie, se réduire à la forme de deux cellules si simples et si identiques, que l'œil le plus exercé ne saurait les distinguer l'une de l'autre avant l'accouplement qui les unit. C'est là, c'est dans la Conferve que le phénomène de la fécondation doit être désormais étudié; parce que c'est là qu'il se réduit à son expression la plus simple et en même temps la mieux appréciable à nos moyens d'observation. Or, plus nous approcherons de la solution du problème, plus nous nous convaincrons qu'en dernier résultat le phénomène de la fécondation n'est que le phénomène du développement cellulaire qui change de nom, en changeant de formes accessoires (385).

1675. Ces analogies, qui simplifient le phénomène de la fécondation, en le généralisant, ne datent pas d'une époque reculée; elles nous furent révélées pour la première fois par la découverte du pollen des feuilles du Houblon [1]. Quant à la démonstration de la fécondation florale, quoique ce geure d'analogie entre les végétaux et les animaux ait été pressent, dès les temps les plus reculés, elle date à peine d'un siècle.

1676. D'après Hérodote, les Babyloniens distinguaient les Dattiers mâles et les Dattiers femelles; et ils fécondaient les individus femelles par le procédé de la caprification (1467). Théophraste cite le même fait, et parle, en plusieurs endroits de son livre, de plantes males et de plantes femelles. D'après Pline, les observateurs les plus compétents de son temps se prononçaient pour reconnaître la distinction des seses chez les végétaux; et oet auteur désigne etpressément la poussière des étamines: Me res afflatu visuque et pulvere feminasman tant; il ajoute que toute femelle restestiril sans cet accouplement. Bn 1505. J. Bontans chanta les amours de deux Palmiers d sexe différent, dont l'un vivait à Brinder et l'autre à trente lieues de là , à Otrante et dont l'individu semelle ne devint sécon qu'après que tous les deux se farent ék vés assez haut au-dessus des arbres en ronnants, pour que leurs baisers ne fu sent pas interceptés au passage. Vers fin du même siècle, Prosper Alpin ét témoin oculaire, en Egypte, du lait bien décrit par Hérodote et par Pline. 1583, Césalpin et Patrizio; en 1604, 7

 <sup>[1]</sup> Mémoire sur let lissus organiques, el-de cité, § 61, 18ay.

huianski, en Bohême, admirent la distinction des sexes jusque dans les fleurs hermaphrodites. Vers la fin du dix-septième siècle, Bobart, Grew, et surtout Rod. Jac. Camérarius, dans une simple lettre deveaue sameuse en physiologie, reconnurent la distinction des sexes chez les végétaux, par des expériences qui leur étaient propres, et qu'ils avaient poursuivies sur des végétaux vulgaires. Mais on était arrivé à une époque où les faits ne s'enregistraient dans les annales des sciences qu'après de mûres vérifications; les expériences de Camérarius provoquèrent une controverse active. De 1703 à 1717, Moreland, Geoffroi le jeune, et principalement aillant, écrivirent des dimertations en faveur de l'existence des exes. Les poétes du temps chantérent les amours des plantes. Pontedera, en 1720, Ant. Jussieu, en 1721, enfin Linné, des 1735, confirmèrent la découverte ; et le urant Suédois a fondé sur le phénomené de la sexualité chez les plantes, le syslème, si poétique et si élémentaire à la lois, qui porte son nom.

1677. Aujourd'hui la fécondation des végétaux a tellement pris le caractère d'une vérité démontrée et triviale, que, des bancs de l'école, souvent trop crédule ou trop hardie, cette opinion a passé dans les range du láboureur et du maraîcher, dont le bon sens, toujours lent à se pro-Poscer sur les idées nouvelles, les confirme ra les adoptant. Aussi on énonce le fait 🖦 éprouver le besoin de l'établir. Il est pas un praticien qui ne sache que épi **de Maïs avorte** , si l'on étête trop tôt commité de la tige qui porte les fleurs illes; que les Courges et les Melons ne ment pas , si , dans l'opération de la ile, on supprime inconsidérément les **Brastériles. Ils co**nnaissent tous le Hou-🖚 femelle et le Houblon mâle, le Chanfemelle et le Chanvre mâle, les cha**suiles des Con**ifères et des Amentacées, eurs cômes fermelles. Mais comme les rs mâles ne se distinguent des fleurs elles que par la présence exclusive des sines chez les premières, et des pistils les secondes, ét qu'on a observé en-

suite les étamines et les pistils réunis dans la même corolle, on en a conclu que, dans ces corolles hermaphrodites, l'étamine continuait à remplir, seulement un peu plus à proximité, son rôle mâle à l'égard du pistil semelle, et que sa suppression totale frapperait ce dernier de stérilité. L'expérience ne pouvait manquer de confirmer une induction aussi rigoureuse. La science a poussé plus lois l'induction précédente, par l'analogie, qui est aussi infaillible que l'expérience directe; et elle a été amenée à admettre la fécondation. par le concours des deux sexes, là où nos faibles moyens d'observation ne nous permettaient d'en distinguer qu'un seul ; en sorte que le phénomène de la fécondation est aussi bien connu chez les végétaux que chez les animaux, et que les mystères qu'il nous offre-encore, que les points qui nous restent à éclaireir, sont de même nature et de même nombre dans l'un et dans l'autre règne.

1678. Cependant quelques objections se sont formulées dans ces derniers temps encore; non pas que nous voulions mentionner ici les dénégations de certains esprits, qui, incapables de découvrir des vérités autre part que dans les livres, ont cherché à nier la fécondation végétale, afin de se singulariser, dans l'impuissance où ils se trouvent de se faire remarquer; nous ne pouvons perdre de vue que nous écrivons un livre sérieux; mais nous ne saurions passer sous silence les expériences d'un observateur tel que Spallanzani, qui, après avoir pris toutes les précautions que lui signalait son habileté incontestée, a vu des Chanvres, des Épinards femelles et le Melon d'eau, séparés de tout individu mâle; porter des fruits fertiles aussi beaux que ceux qui émanent de la fécondation; et afin de prévenir l'objection qu'on aurait pu lui faire, sur la possibilité d'une fécondation opérée, sur les ailes du vent, par le pollen des fleurs placées à une grande distance du lieu de l'obsefvation, Spallanzani eut soin de répéter l'expérience; en semant des Melons d'eau dans une serre, en hiver. et à une époque où il n'existait certainement aucun male dans les champs; or,

encore une sois, les fruits nouèrent, et mûrirent sans fécondation. On a répondu que Spallanzani avait sans doute commis quelque oubli; qu'il avait laissé à son insu des fleurs mâles sur les plantes observées ; car bien des observateurs, et Volta luimême, n'ont pas obtenu les mêmes résultats que Spallanzani. Il nous est difficile de penser que de tels oublis aient pu échapper à un observateur aussi soigneux que lui; il faudrait avoir la vue assez mauvaise pour oublier une fleur du calibre des fleurs de la Pastèque. Mais, depuis 1827 [1], nous croyons avoir suffisamment concilié l'exception signalée par Spallanzani avec la règle générale; car, lorsqu'une loi est démontrée, les exceptions que nous rencontrons ne sont nullement dans la nature; elles n'existent que dans l'impuissance et la difficulté de l'observation. Nons admettons, comme un fait incontestable, que Spallanzani a apporté à l'observation toutes les précautions, que la prudence la plus ordinaire n'aurait pas manqué d'observer. Mais Spallanzani, et les observateurs qui l'ont réfuté ou qui ont adopté ses idées, ont donné trop d'importance à la forme habituelle des organes mâles; à leurs yeux, le fluide fécondant était tellement attaché à la forme d'étamine, qu'ils n'ont jamais même pensé qu'il pût exister, sans s'envelopper dans un semblable appareil. Mais nous avons démontré, par l'exemple du Houblon et du Chanvre, que la surface des follicules calicinaux et même des feuilles de la plante se couvre de grains de pollen, aussi régulièrement conformés que le pollen des anthères. Dans le cours de cet ouvrage (418), nous avons prouvé que, dans sa structure intime, la corolle de la fleur femelle des Cucurbitacées possède primitivement l'appareil staminifère, qui avorte, en se dédoublant et se déchirant, et qui, dans certains cas, pourrait certainement continuer et amener à point son élaboration pollinique. On sait, en effet, par l'expérience, combien la suppression artificielle d'un organe profite au développement d'un organe analogue; et l'on doit prévoir ainsi que la suppression de toutes les fleurs mâles d'un individu est dans le cas d'imprimer aux organes ébauchés une impulsion normale. Donc tout porte à croire que l'exception de Spallanzani rentre, comme un cas particulier, comme une de ses mille modifications, dans la loi générale du concours des sexes pour la formation de l'embryon végétal.

1679. Nous renvoyons nos lecteurs au Nouveau Système de Chimie organique, au sujet de l'analyse chimique du pollen des anthères et de celui des euilles; et aux démonstrations anatomiques de cet ouvrage, relativement à la structure intime et aux diverses formes des granules du pollen.

§ VIII. IMPLUENCES SUR LE PISTIL (98, 1091).

1680. Le pistil est l'appareil qui subit l'influence de l'action pollinique, et reproduit l'individu à la suite de cet acte. Avant sa fécondation, l'anatomie apprend à y distinguer, à travers les innombrables variations de ses formes extérieures et de sa structure intime, une sommité papillaire (stigmate) qui s'imprègne du fluide innominé du mâle, de l'aura seminalis : une tige conductrice et vasculaire (style) destinée à transmettre le fluide au placenta qui le continue, et qui, en général, sert de moelle centrale à l'ovaire, de support aux ovules. C'est contre ce support que l'ovule s'abouche, pour se féconder par sa sommité papillaire, comme le stigmate s'était abouché avec l'anthère, et ensuite, par chacune de ses papilles, avec le hile de chaque grain de pollen. Dès ce moment l'ovule grossit, se développe et organise dans son sein un bourgeon en miniature ; que les enveloppes épuisées continueront à protéger, pendant toute la saison défavorable ; l'ovule prendra alors la dénomination de graine.

1681. Il n'y a pas bien longtemps encore que l'on professait l'idée ancienne, que

<sup>[1]</sup> Mémoire sur les tissus organiques, ci-dessus cité. Voyez Nouveau Système de Chimie organique.

l'intérieur des loges de l'ovaire communiquait avec l'air extérieur, par le style qu'elles supportent; la conformation de style chez quelques fleurs semblait venir à l'appui de cette hypothèse. Car la tige fistuleuse de cet organe chez certaines plantes, le Lis, par exemple, se prolonge, sous cette forme, jusqu'à son point d'insertion sur le sommet de l'ovaire; et le diamètre interne de son cylindre est si grand qu'il serait capable d'admettre les grains de pollen tout entiers; ce qui a porté les premiers observateurs, qui n'observaient qu'à la loupe, à croire que les grains de pollen arrivaient de toute pièce jusqu'à l'organe fécondé. Depuis que l'on s'est mis à observer au microscope le phénomène de la génération, on a senti la nécessité de diminuer le calibre des corps que le stigmate est dans le cas de transmettre à l'ovule; on s'est arrêté aux granulations qu'éjacule le pollen ; et de cette façon, on croit échapper à la dénégation, en se rejetant sur la difficulté de l'observation microscopique. Mais, en nous occupant de la structure vésiculaire des organes, nous avons suffisamment démontré que les parois de l'ovule ne sauraient admettre que des fluides, et que nulle perforation visible n'existe sur leur tissu, pour donner passage aux corps les plus minimes. Il est certain, d'un autre côté, que le style s'insère sur une sommité imperforée, par une articulation, c'està-dire par un diaphragme, qu'il soit plus ou moins profondément fistuleux dans toute sa longueur, ou seulement sur sa portion stigmatique : c'est ce que l'anatomie démontre, avec le plus incontestable succès, chez les ovaires qui paraissent offrir à la loupe, et au premier coup d'œil, la structure la plus illusoire.

1682. Nous ne reviendrons pas sur les phases du développement de l'ovule après son imprégnation; il nous suffira de rappeler que la végétation, dans le sein des enveloppes de l'ovule, se conforme déjà aux lois qui la régiront dans les airs. La radicule y recherche déjà le côté de l'ombre, et les cotylédons celui de la lumière; et si le point de l'adhérence de l'embryon

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

au périsperme est tel que la radicule se trouve placée supérieurement par rapport aux cotylédons, la fleur et son ovaire ne manquent jamais de se pencher vers le sol, pour diriger, par la flexion du pédoncule, le côté qui correspond aux cotylédons et à la plumule, vers le zénith, et le côté qui correspond à la radicule vers le nadir; cette influence est si fortement prononcée, que, dans beaucoup de plantes à tige débile et rampante, l'ovaire entre jusque dans le sol, où la graine achève de mûrir, en se semant, pour ainsi dire, d'elle-même; telles sont l'Arachis hypogæa, le Trifolium subterraneum, etc.

1683. En conséquence, avant toute dissection, on arrivera à deviner, par la direction du pédoncule de la fleur et de la graine, si la radicule est supère ou infère, c'est-à-dire si elle est dirigée du côté du pédoncule (infère) ou du côté du pistil (supère). Toutes les fois que le fruit est redressé, la radicule est infère; toutes les fois qu'il est penché vers le sol, la radicule est supère, en admettant que l'embryon soit rectiligne. Que si la radicule de l'embryon est courbée sur ou vers les cotylédons, il est certain qu'on la trouvera néanmoins dirigée vers le côté de l'ombre et de la terre. Cette loi avait échappé à tous les observateurs.

Ainsi toutes les fleurs sont droites vers le ciel pendant la fécondation; elles ne commencent à se courber que dès l'instant où l'embryon se polarise, et se munit de deux organes opposés. Les Synanthérées, les Ombellifères, les Graminées, dont les fleurs restent droites vers le ciel, ont la radicule infère; les Conifères, les Amentacées, dont les cônes et les chatons se penchent vers le sol, ont la radicule supère, etc.

1684. La maturation succède à la fécondation, et la déhiscence à la maturation; la déhiscence est la parturition du fruit; mais son mécanisme se reproduit sur des organes d'une tout autre nature; et la théorie que nous avons renveyée à ce paragraphe expliquera le phénomène chez tous les organes à la fois. La déhiscence d'une capsule n'a jamais lieu, d'une

28

manière arbitraire et imprévue, chez aucune espèce d'organe végétal; elles'opère, sans aucune exception, sur une nervure vasculaire, qui prend après coup le nom si impropre de suture, mais qui n'est, en réalité, comme toutes les nervures, qu'un faisceau de vaisseaux. Le mécanisme par lequel s'opère l'explosion des organes reproducteurs de l'Equisetum (1603), explique admirablement celui de toute autre déhiscence; nous avons vu qu'il était du à la force d'expansion que la dessiccation communique aux spires; or, celles-ci existent en plus grand nombre et avec des dimensions plus grandes dans les sutures vasculaires des capsules, que dans les coques des Equisetum. En conséquence, par les progrès de la dessiccation qui suit pas à pas et termine la maturation, les parois valvaires tendent à se contracter, et cela beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur : elles tendent donc à se disjoindre et à se rejeter au dehors; en même temps les spires des organes vasculaires de la suture tendent à se dilater; les parois des vaisseaux crèvent successivement sous leur effort, et enfin les valves deviennent libres avec l'explosion d'un obstacle vaincu. Cette explosion réagit nécessairement sur la graine, dont le funicule n'oppose pas assez de résistance; et les valves, en se rejetant en arrière, lancent au loin la graine, comme l'arc qui se débande lance au loin le trait. Les siliques (111) sont ceux d'entre les fruits dont la forme se prête le mieux à ce résultat; et il n'est personne qui n'ait eu l'occasion d'en faire la remarque sur le légume du Genêt, dont les petites explosious interrompent si fréquemment le silence que la chaleur du jour entretient dans nos bois.

1685. Nous ne mentionnerons ici que comme un des nombreux exemples de la complaisance avec laquelle les auteurs acceptent réciproquement les hypothèses les plus hasardées, l'opinion qui avait attribué à l'arille (hétérovule) de l'Oxalis, la cause de l'explosion de ce fruit; il ne manquait à la démonstration de cette idée que deux données: la première, que la caroncule fût douée d'une certaine élas-

ticité, et la seconde, que les auteurs eussent été témoins de ses mouvements. Revenons à la nature.

1686. La déhiscence du calice valvaire de la corolle monopétale, et celle des theca de l'anthère, ne sont pas l'effet d'un autre mécanisme que la déhiscence du fruit valvaire; en décrivant l'une, nous avons décrit rigoureusement l'autre.

1687. L'analogie nous amène à expliquer de la même manière la déhiscence. et l'explosion qui l'accompagne, chez certaines cryptogames; telles que: 1º le Pilobolus (pl. 59, fig. 8), qui lance sa tête comme une balle contre les corps voisins; 2º le Geastrum (pl. 59, fig. 5), dont l'enveloppe, devenue coriace, s'ouvre tout à coup comme une corolle à plusieurs pétales, et se retourne sur le dos, pour présenter son sporange sphérique au ciel; 3º le Carpobolus, dont le sporange général, après cette première déhiscence, s'ouvre et lance au loin, comme un mortier, les sporanges partiels qu'il recélait dans sa sphère, et offre, pendant ce jeu d'artillerie, tous les mouvements contractiles et sautillants que l'on observe au microscope sur les corps reproducteurs des Equisetum; 4º les feuillets des Agarics, les tubes des Bolets et jusqu'aux ramifications fibrillaires des Mucors, qui lancent leurs spores par des explosions tout aussi brusques, quoique microscopiques. Enfin partout la déhiscence se fait par explosion, et l'explosion par l'expansion des spires, sous l'influence de la dessiccation.

1689. Les fruits des végétaux phanérogames élaborent la lumière et les éléments de l'air de la même manière que les feuilles, tant qu'ils se développent; et, comme les racines et les périspermes en germination, dès qu'ils mûrissent. Ceux dont le péricarpe est charau, entrent, dès ce moment, en une fermentation qui se décèle plus ou moins tard, par le dégagement d'une forte odeur alcoolique (1492). Ils absorbent l'acide carbonique, et en dégagent une portion d'oxygène, dans le premier cas; ils absorbent plus sensiblement l'oxygène, et en dégagent à la place de l'acide carbonique, dans le second.

1690. On a public, il y a quelques années, un procédé qui paraissait propre à augmenter le diamètre des fruits à pepins; il consistait à tenir le fruit soulevé à l'aide d'une petite planchette : effet que l'on expliquait, en admettant que le pédoncule, se trouvant sinsi moins tordu, opposait moins d'obstacle à l'ascension de la séve. Cette hypothèse est inadmissible; car le pédoncule de ces fruits est toujours assez ligneux, pour tenir ses vaisseaux béants et le passage libre. La planchette, dans ces expériences, servait, non-seulement de support, mais surtout de corps réflecteur, et le fruit se trouvait par là constamment dans une atmosphère plus chaude; la surface crépie des murs d'espaliers, un cornet peu conducteur de calorique auraient infailliblement fourni le même résultat (1653).

1601. En 1776, Lancry découvrit un procédé qui paraît rendre plus hâtive de quelques jours la maturité du fruit; c'est celui qu'on a désigné par le nom d'incision annulaire, et qui consiste à enlever un anneau d'écorce, sur la branche qui soutient le fruit; on paraît avoir retiré un avantage appréciable de l'application de ce procédé à la vigne. La théorie de ce fait se rattache peut-être à la pratique, déjà fort ancienne, qui fait qu'on laisse manquer d'eau, et partant de séve radiculaire, certaines plantes dont on désire bâter la maturation, et que l'on cueille certains fruits, et spécialement les fruits à couteau, quelque temps avant leur maturité complète. Mais il est possible que la précocité du fruit s'obtienne par là au détriment de son volume, et peut-être encore de sa saveur; en effet, on force ainsi le fruit à porter toute son élaboration sur le tissu et sur les sucs qu'il recèle, à les transformer par de mutuelles combinaisons, n'étant plus distrait par l'arrivée de nouveaux sucs destinés à un développement ultérieur. On hâte la période de la fermentation, par cela seul que l'on coupe court à celle du développement.

1692. Il est des plantes qui fleurissent et fructifient pendant tout le cours de l'année, même en hiver, pourvu que le ciel leur prête deux ou trois jours de lumière; tels sont le petit Mouron (Alsine media), le Paturin (Poa annua), la Trainasse (Polygonum aviculare), qui poussent partout, même entre les pavés des rues, pour sustenter l'oiseau des champs. Il est d'autres plantes qui fleurissent et fructifient depuis le commencement du printemps jusqu'aux premiers froids; d'autres enfin qui ne fleurissent et ne fructifient qu'une fois, et mûrissent tard : ce sont spécialement les arbres. Cependant il arrive, pendant certaines années, que de nouvelles fleurs succèdent, vers les mois d'août et de septembre, à la chute des fruits, ou apparaissent même pendant que les premiers fruits mûrissent [1]. On a attribué l'apparition de ce phénomène à l'ascension d'une seconde séve, et, pour me servir de l'expression adoptée, de la séve d'août. Cette expression est restée dans la science, qui n'a pas même cherché d'où elle lui venait. Or, si l'apparition d'une nouvelle génération de fleurs était le signe de l'ascension d'une nouvelle séve, afin de rester fidèle à la logique, ou devrait admettre une séve de tous les mois pour certaines plantes ; une séve de tous les quinze jours pour certaines autres; et enfin une séve de tous les jours pour le plus grand nombre; ce qui reviendrait à admettre une séve continue. Cette séve est, d'après les démonstrations précédentes, la séve qui anime le végétal tant qu'il vit, avec une activité qui dépend de l'élaboration des organes, lesquels ont d'autant plus d'énergie que la saison est plus savorable; or, la saison peut être deux fois favorable à l'élaboration florale de certains arbres ; et leurs bourgeons qui, en général, ne

phénomène se représente sur une foule de pommiers, dans certaines expositions.

<sup>[1]</sup> Presque tous les ans on voit fleurir, au mois de septembre, les marronniers de l'allée de l'Observatoire dans le jardin du Luxembeurg; et le même

germent et n'éclosent qu'au bout d'un an, peuvent se trouver dans des circonstances météorologiques, telles, qu'ils aient parcouru, en six mois, toutes les phases de leur maturation, et qu'ils se soient aoûtés complétement avant la chute des feuilles. Ils s'épanouissent alors des l'automne ou la fin de l'été, bourgeons à feuilles, comme bourgeons à fleurs; mais ni les uns ni les autres ne fructifient; les bourgeons à sevilles n'amènent pas à point leurs gemmes axillaires; les bourgeons à sleurs se fanent sans mûrir leurs fruits; productions avortées et surprises avant terme par les mauvais jours, elles n'ont ajouté aux rameaux du végétal que du bois d'élagage.

1693. Toutes les plantes seraient aptes à porter des fruits sans interruption, si l'hiver ne venait jamais les surprendre; on l'observe dans nos serres chaudes. On rend plus hâtif l'arbre en plein vent, lorsqu'on le cultive à plusieurs degrés de latitude de distance; le raisin, qui est bon à vendanger le 15 septembre dans le midi de la France, ne l'est que vers le 5 octobre à Paris; le froment, qui se récolte du 1er au 10 juillet en Provence, n'est mûr, année commune, que vers le 1er août à Paris; le seigle, que nous récoltons le 1er août, n'est mûr, en Suède, que vers la fin du même mois. Les arbres qui ne donnent qu'une récolte par an sont ceux dont les fruits, tardifs à mûrir, ne se détachent qu'à la fin de l'automne, et par conséquent, dont les bourgeons axillaires sont aussi tardifs à s'aoûter, que leurs fruits le sont à mûrir.

1694. Une fois parvenus à leur maturité parfaite, les fruits tombent, ou plutôt ils se détachent de la tige, de la même manière que la feuille, par l'empâtement de leur pédoncule qui est l'analogue du pétiole; c'est-à-dire que leur chute a lieu par suite de la désagglutination de deux parois accolées ensemble, par une vraie désarticulation.

1695. Nous terminerons ce paragraphe par un fait qui semblerait être en opposition avec ce que nous avons établi, relativement à la maturation des fruits. Nous

avons dit que les temps humides étaient favorables à la végétation, et la sécheresse à la fructification et à la maturation. Or, les agronomes ont observé que les grains de raisin et les groseilles gagnent en volume par une légère mouillure; et ils ont la précaution de la leur administrer à la main, quand une averse ne vient pas à leur gré. Ce n'est ici qu'un cas particulier du phénomène, ce n'est pas une nouvelle loi. Le fruit, comme le tronc, et tous les organes en général, possède une écorce plus ou moins pelliculeuse, plus ou moins élastique. La pellicule du raisin et de la groseille, oppose, plus que les pellicules des autres fruits, une certaine résistance au développement des tissus internes; la sécheresse la rend coriace et consistante; pendant que la peau de la prune et de l'abricot se gerce sous l'effort, que celle de la pomme et de la poire se prête, sans subir la moindre solution de continuité, à l'extension indéfinie des tissus périspermatiques, la pellicule de la groseille et du raisin s'arrête et se dessèche, si l'humidité de l'atmosphère ne vient entretenir sa mollesse et sa ductilité; ces deux fruits mûriraient tout aussi bien sans cela, mais ils n'arriveraient pas au même volume. Il est présumable que ce procédé, appliqué à l'écorce des troncs, influerait, dans les mêmes proportions, sur leur accroissement en diamètre; il dispenserait même de l'opération par laquelle on fend longitudinalement l'écorce du Prunier et autres arbres analogues. laquelle acquiert une telle consistance, qu'elle forme obstacle au développement du tronc, qui se tourmente et se corde alors dans la capacité de son enveloppe.

§ IX. INPLUENCES CAPABLES DE RENDRE RÉRÉ-DITAIRES ET TRANSMISSIBLES PAR GRAINES, LES TRANSFORMATIONS ORGANIQUES QUE NOUS AVONS DÉSIGNÉES SOUS LE NOM DE DÉVIA-TIONS (182).

1696. Lorsqu'on voyait les étamines d'une fleur se changer en pétales, les pétales en feuilles, la forme des feuilles se simplifier ou se décomposer, les ovaires

disparaître en tiges, en pétales, ou en touffes foliacées, sur une espèce dont on avait auparavant déterminé les caractères ordinaires, on désignait ces apparitions insolites sous le nom de monstruosités; et l'on définissait la monstruosité végétale, comme on avait défini la merveille et le miracle (monstrum) en physique théologi-QUE : UNE PRODUCTION CONTRE L'ORDRE NATU-REL DES CHOSES, OU CONTRE LES LOIS ORDI-NAIRES DE LA NATURE. Par tout ce que nous avons exposé dans la deuxième partie, sur le développement spiro-vésiculaire des organes, on comprendra désormais que, dans toutes ces apparitions jadis merveilleuses, il n'y a rien contre les lois de la nature; que ce sont des transformations et non des monstruosités, des modifications imprimées au développement par un concours d'influences nouvelles, et non des phénomènes inexplicables; ce sont enfin des déviations du type organique, dirigées dans un sens plutôt que dans tel autre.

1697. Maintenant que nous savons comment les corolles croissent et se développent, de quel point elles arrivent à leur développement complet (406), nous concevrons facilement comment il se fait que les fleurs de tant de plantes méridionales perdent leur corolle, en se transplantant dans le nord : leur corolle s'est arrêtée à ses premières formes, faute de trouver, sous un ciel ingrat, ce qui est nécessaire à un développement ultérieur; elle existe, mais réduite à un volume qui la rend inapercevable à l'œil nu. Nous saurons que les fleurs de l'Ancolie, dont les pétales viennent privés de leur éperon (1217), ne sont que des sleurs qui ont continué leur développement primitif, sans acquérir, en se développant, un organe de formation postérieure et tout à fait accidentel. Le pétale, qui s'offrira avec la forme de la fquille, ne sera que la feuille elle-même, qui a continué son développement herbacé, au lieu d'élaborer les substances polliniques. Le pétale à la place de l'étamine, n'est que la feuille qui s'est arrêtée à l'élaboration qui caractérise le pétale, et n'a pas achevé le cercle de sa déviation staminisère, en isolant ses cellules internes en grains de pollen. Enfin, il n'est pas une seule transformation organique, qu'on ne conçoive très-bien actuellement, tandis qu'auparavant on les admettait sans les comprendre, en les rejetant dans les faits merveilleux.

1698. Mais nous n'avons fait, jusqu'ici, qu'un pas de plus; nous avons découvert la loi qui préside aux transformations. Le préjugé nous attend plus puissant que jamais à la question suivante. On nous accorde que chaque organe d'une plante peut se trouver isolément dévié sur un individu ou sur un autre. Mais si vous présentez la question ainsi : N'est-il pas possible que tous les organes qui caractérisent l'espèce se trouvent à la fois déviés et devenus méconnaissables sur le même individu? il n'y a pas jusqu'à l'esprit le plus droit qui ne s'arrête, embarrassé de répondre; et si, après avoir fait admettre la possibilité de l'hypothèse, vous ajoutez : Cette transformation générale de l'espèce peut-elle être telle, dans une circonstance donnée, qu'elle se transmette et se reproduise de graine? je doute que, dans le cas où vous obtiendrez une répouse, ce soit une affirmation. La phrase ressemble trop à celle-ci : Une espèce est-elle capable de se transformer en une autre? hypothèse qui révolte la raison des hommes actuels.

1699. A force de classer, en effet, nous sommes devenus formalistes; à force de voir l'objet à la même place, nous nous sommes habitués à ne le concevoir dans aucune autre; à force de le voir se conformer aux influences de son terrain et de son climat, nous n'imaginons même plus qu'il soit capable de se montrer sensible aux influences d'un autre genre; les formes et les modifications dont il est redevable à l'humidité, à la chaleur, à la nature du sol de telle localité, il doit les conserver par la sécheresse, le froid, et dans un sol d'une nature différente. Une fois qu'une plante a été inscrite, dans nos catalogues, avec le titre d'espèce, elle a acquis un titre indélébile et héréditaire; désense à Dieu de lui ravir son cachet, et d'en priver sa progéniture. La des-

eription équivaut à l'enregistrement; et ces prétentions à l'invariabilité simultanée de ces formes qu'on voit si souvent varier en détail, ne reçoivent pas le moindre échec par l'idée qu'on ne tarde pas à se faire de la légèreté, de l'outrecuidance et de l'arbitraire enfin, qui président, chez messieurs les descripteurs de profession, à la création, pour me servir d'une expression de leur langue, à la création d'une espèce ou d'un genre. La plante est, sous leur plume, ce que le tronc de figuier est sous le ciseau de l'ouvrier d'Horace. qui en fait à son gré un banc de bois ou le maître du tonnerre; et quand le trait est achevé, il faut se conformer avec une foi également docile, qu'il s'agisse de fouler aux pieds ou de se mettre à genoux : l'espèce est proclamée, elle ne saurait plus dévier, et le caractère que nous en avons une fois enregistré dans une page de description, est transmissible, sans interruption et en ligne directe, à sa postérité la plus reculée. Mais ce qui est vrai en descendant, doit être également vrai en remontant; et, de père en fils, l'espèce doit compter des aïeux marqués du même sceau qu'elle, jusqu'au jour de la création; car nos auteurs admettent aussi de père en fils, que les formes spécifiques ont été aussi invariables avant nous qu'elles le seront après nous. Ainsi la nature, le jour de la création, a dû créer quarante mille espèces au moins, que nous comptons dans nos catalogues, y compris les vingtaines d'échantillons pris sur le même individu d'une plante exotique, qui, observés dans nos herbiers, offrent à trois législateurs, réunis ensemble pour décider la question. des caractères assez saillants dans la longueur du pédoncule, dans les proportions des feuilles et les nuances de la fleur, pour constituer une vingtaine d'espèces.

1700. On va peut-être croire que nous exagérons les prétentions des auteurs qui agissent d'après ces idées; nullement; et si on les trouve, dans leurs livres, moins ridicules et moins inconséquentes que dans le nôtre, c'est qu'elles n'y sont que supposées, qu'admises, pour ainsi dire, sous

le manteau, et non formulées avec la netteté de notre langage.

1701. Lorsqu'on pousse un peu trop loin les auteurs partisans de l'invariabilité des formes, ils prennent à leur tour l'offensive, et vous somment de montrer ce que vous avancez, de présenter une plante qui ait, par la culture ou autrement, revêtu des formes différentes. Cet argument peut se retourner contre eux: car on leur demande aussi à montrer que le tout reste invariable, quand ils avouent que chacune de ses parties est susceptible de varier en détail; on les invite à être conséquents avec eux-mêmes; car ils avouent que le Blé, par exemple, peut provenir d'une espèce sauvage; que la culture a pu élever un chiendent à la dignité du développement du blé ; pourquoi alors n'admettraient-ils pas qu'à son tour le blé abandonné par la culture soit capable de retourner aux habitudes du chiendent, ou de tout autre graminée? Mais sur ce point, le scandale est à son comble : la question des céréales a été de tout temps une question fort délicate en botanique, comme en économie. Laissons donc un instant là les botanistes avec leurs catalogues, aussi invariables que les règlements des économistes; et revenons uniquement à la nature, comme s'il n'existait pas de livres dans les bibliothèques de ce monde, si différent de celui que nous étudions. Établissons des principes puisés dans l'observation des lois générales, et confirmons-les ensuite par des exemples particuliers.

1702. 1º Nous avons ramené à un seul et même type toutes les organisations végétales, dont la réunion, variée de mille manières différentes, sert à caractériser les espèces que nous admettens dans nos catalogues. Ces différences caractéristiques se réduisent donc à des différences dans les dimensions, dans les configurations extérieures, et dans les multiplications d'organes, trois accidents indéfiniment variables d'un développement que nous avons ramené à l'unité. En un mot, le nombre, la forme et le volume des mêmes organes, sont les trois éléments sur les-

quels repose la distinction systématique des espèces et des individus.

1703. 2º Le développement n'est pas une fonction indépendante; il faut sans cesse se prémunir contre cette manière d'envisager le sujet, qui date, dans notre esprit, de notre première enfance, de cet âge, où l'on compte pour rien ce que l'on ne voit pas, et où l'espace c'est le vide; cette idée nous poursuit, à notre insu, presque dans tous les raisonnements auxquels l'étude des sciences nous amène. La plante ne se développe pas, dans les airs, aux dépens des provisions qu'elle aurait puisées dans sa graine; dans la graine, elle n'a rien encore de ce qu'elle aura plus tard; et la veille, elle n'a rien de ce qu'elle ajoutera à sa masse le lendemain. Elle ne saurait accroître son volume d'un millionième de millimètre, qu'en s'emparant des éléments qui l'entourent et l'enveloppent, depuis l'extrémité de sa dermière fibrille radiculaire, jusqu'à celle de son dernier rameau; son accroissement est une combinaison; son développement dans l'espace est une solidification de l'espace qu'elle occupe; la végétation est, en définitive, une véritable cristallisation organisée. Les modifications que le végétal subit dans ses formes, dans leurs dimensions et dans leurs multiplications, sont donc toujours la conséquence immédiate des modifications, que l'espace envahi peut subir dans les proportions et le nombre des éléments qui le composent. Vous ne sauriez modifier, dans les plus petites limites, un seul de ces éléments, sans modifier d'autant ses influences sur l'espèce, et, par conséquent, les formes végétales qui en sont le résultat; autrement il faudrait admettre dans la nature le caprice, mot aussi vide de sens que celui de hasard; car les créations les plus minimes de la nature se font avec une rigueur mathématique : elle ne crée que par le concours de lois. En conséquence de toutes ces observations, le développement du moindre bourgeon est une création de toute pièce, c'est-à-dire une combinaison d'une loi, qui est le type, avec d'autres lois, qui sont les influences; et le résultat est toujours la somme de ces diverses

1704. 3º Or, l'expérience nous a appris à reconnaître l'origine de quelques-uns de ces résultats et à les reproduire à volonté. Nous savons dans quelles proportions la plante si modeste dans ce pauvre terrain élève tout à coup sa tige, allonge et étend ses feuilles, se dépouille du duvet qui cachait ses surfaces verdoyantes, des que sa graine est tombée sur un sol constamment arrosé et exposé à une température élevée; ces deux individus, mis en présence, constitueraient certainement deux espèces distinctes, si leur généalogie ne hous avait pas passé par les mains. Nous connaissons les différences énormes qu'imprime, aux plantes provenues des graines de la même espèce, un sol meuble et un sol compacte; nous nous gardons bien d'inscrire au catalogue, sous deux noms différents, le mélilot rabougri sur les bords des chemins avec sa tige déguenillée, et le mélilot tombé dans un champ privilégié, et s'y livrant à tout le luxe d'une plante fourragère; nous prédisons d'avance les qualités et les formes surprenantes que le jardinage communiquera à la plante des champs, la culture des champs à la plante rustique; et la puissance du climat et la puissance du soleil, qui voudrait la nier, en voyant l'herbe devenir arbre, et l'arbre s'arrêter à la végétation herbacée, selon que la graine pousse en France ou sous l'équateur, c'est-à-dire selon que les rayons parviennent au sol, plus ou moins obliques? Or de notre 45º degré à zéro, voyez sous quel nombre infini d'angles différents les rayons sont dans le cas d'arriver obliques, et, par conséquent, d'enfanter de variations dans les formes, les dimensions, et ensin les dénominations spécifiques. Transportez dans un appartement la plante en pleine floraison dans un jardin; et les fleurs qui s'épanouiront dans cette nouvelle habitation seront toutés plus grêles que les autres, et cet esset sera plus prononcé sur les boutons derniers venus.

1705. 4º Le nombre des pièces qui composent une fleur et un fruit varie si

souvent, que les exemples se présentent en masse dans la plus courte herborisation: trois loges au lieu de deux; cinq divisions au calice et à la corolle au lieu de quatre; une, deux ou trois étamines de plus ou de moins, ce sont des accidents aussi fréquents que les avortements des ovules, qui donnent à un fruit polysperme l'apparence d'un fruit monosperme. Arrêtons-nous, comme types généraux de ces variations, aux exemples suivants : 1º le Ptelea trifoliata a ordinairement un calice à quatre divisions, une corolle de quatre pétales, quatre étamines, une capsule à deux loges ; mais on trouve des individus dont le calice, la corolle et les étamines sont quinaires, et dont le fruit est à trois loges. Sur notre planche 53, fig. 1-6, nous avons représenté une fleur de cette espèce cultivée au Jardin des Plantes, en 1829, dont le calice et la corolle étaient ternaires, velus à la loupe, et dont les étamines avaient conservé leur nombre quaternaire. Il est certain que si ces trois sortes d'échantillons étaient arrivés des pays lointains dans l'herbier de nos botanistes, avant toute espèce d'avertissement, ils n'auraient pas manqué de les inscrire au catalogue, sous trois noms génériques ou au moins spécifiques différents; il est des genres, en effet, dont les caractères sont moins tranchés que ceux de nos trois échantillons de la même espèce; et pour vous assurer de la justesse de ces observations, présentez à un botaniste descripteur les trois phrases suivantes : - Calice à quatre divisions profondes, corolle à quatre pétales, quatre étamines, ovaire à deux loges. — Calice à cinq divisions profondes, cinq pétales, cinq étamines, ovaire à trois loges. - Calice à trois divisions, trois pétales, quatre étamines, ovaire à deux loges; il n'en est pas un qui ne vous réponde : « Il y a là trois genres différents. . 2º Le Pontederia hastata (pl. 22, fig. 12-17) présente une sleur et un fruit ternaires aussi régulièrement que les fleurs des Liliacées ; il est probable que le Pontederia cordata (pl. 22, fig. 1-11, et pl. 23, fig. 2-3) fleurit avec la même régularité, dans les climats qui lui sont

favorables; mais il n'en est pas ainsi dans les bassins de nos jardins botaniques [1]: sa corolle (pl. 22, fig. 5, et fig. 2-3, pl. 23) est plutôt bilabiée que composée de six pétales; ses étamines sont tétradynames (151), en quelque sorte, et insérées à trois hauteurs différentes; et l'ovaire, qui est trigone, triloculaire, polysperme chez l'hastata, reste cylindrique, monosperme. et presque uniloculaire (fig. 2, 3, 4, pl. 22) chez le cordata; le descripteur peu avisé aurait même prononcé qu'il est uniloculaire, si la dissection ne nous indiquait la place des deux loges avortées (fig. 2). 3º L'Evonymus latifolius offre, sur la même inflorescence, deux types de fleurs diamétralement opposés. La fleur qui continue la tige est organisée d'après le type binaire: - quatre sépales, quatre pétales, quatre étamines, ovaire en pyramide à quatre faces et à quatre loges. Les deux fleurs latérales, au contraire, par rapport à la précédente, sont organisées sur le type quinaire: -cinq sépales, cinq pétales, cinq étamines, ovaire en pyramide à cinq faces et cinq loges ; deux genres différents sur la même articulation. 4º La fig. 1 de la pl. 49 représente un bout de rameau de l'Hydrangea dont l'analyse (fig. 2-8) est la preuve la plus frappante des écarts, que se permet la nature contre les lois les mieux établies de la classification. Si l'on ouvre les fleurs de la sommité ( fs m fig. 1), on leur trouve un caractère qui n'a plus le moindre rapport avec les fleurs placées sur la partie plus inférieure de la tige (fs h, fig. 1). Celles-ci (fig. 2, 3) sont conformes à la phrase systématique; leur fruit à deux loges est infère; il est surmonté d'un petit calice à cinq sépales, d'une corolle à cinq pétales, de dix étamines insérées sous le disque, de deux gros stigmates en tête, type qui rappelle si bien celui des Ombellisères. Mais les sleurs de la sommité (fig. 8) deviennent tout à coup complétement binaires; elles offrent quatre grands sépales opposés-croisés (s).

<sup>[1]</sup> Notice sur le genre PONTEDERIA. Mémoire du Muséum d'histoire naturelle, t. XV.

quatre petits pétales (pa, fig. 6), huit étamines, et un fruit supère (fig. 7) qui est avorté. Nous ne poursuivrons pas plus loin l'énumération de ces sortes de cas, dont chacun trouvera sous sa main une ample moisson, dans le cours de ses études.

1706. 5° Au nombre des influences dont nous avons à nous occuper ici, nous devons placer en première ligne celle que l'on a désignée sous le nom d'hybridité. On a découvert que, si l'on coupe les étamines d'une fleur, avant la fécondation, et qu'on imprègne le pistil, avec le pollen pris sur la fleur d'une espèce voisine, les graines qui proviennent de cette fécondation donnent des individus métis qui tiennent des formes de la mère et de celles du père; on désigne ces produits d'un mariage adultérin chez les plantes, par le nom d'hybrides, qui correspond à celui de *mulets* parmi les solipèdes. Camerarius soupçonna que les plantes avaient leurs mulets comme les animaux; Linné confirma cette prévision par deux exemples bien connus des jardiniers de son temps, celui de Tulipes panachées, provenant des graines d'une Tulipe fécondée par le pollen d'une fleur de Tulipe d'une couleur différente. Gmelin ajouta à ces deux exemples celui de deux Delphinium qu'il avait reçus de Sibérie, et qui déjà, dans le jardin de Saint-Pétersbourg, en avaient produit six autres. Plus tard, Linné reconnut l'hybride provenant de l'accouplement adultérin du Verbascum thapsus et du V. lychnitis, et un autre provenant du Tragopogon pratense et du porrifolium. Kohlreuter approfondit le phénomène, et parvint à formuler quelques lois que l'expérience des modernes n'a fait que confirmer. Il en est de l'hybridité comme de la greffe (1576) : elle ne réussit qu'entre des espèces congénères, et elle n'a lieu qu'à l'époque où le stigmate est encore vierge, qu'il est, pour ainsi dire, encore en séve; car le stigmate ne saurait être fécondé deux fois constcutivement; il ne survit pas à la première. Le catalogue des hybridités végétales s'est enrichi, dans ces derniers temps: on connaît l'hybride (Trévir.) du Campanula divergens, fécondé par le Phyteume betoniæfolia; l'hybride (Gærtn.) du Convolvulus sepium par l'Ipo:næa purpurea; des Datura levis et metel par des Jusquiames; celle du Glaucium luteum par des Pavots; celle du Chou par le Raifort (Sageret); celle du Vicia faba par l'Ervum lens, et du Pisum arvense par le Vicia faba (Wiegman); celle du Ranunculus pyrenæus par le R. aconitifolius, d'où provient le Ranunculus lacerus. Tout annonce que ces métis sont susceptibles de se reproduire de graine, et par conséquent, de modifier leurs caractères à l'infini, par des fécondations adultérines, analogues à celles d'où elles proviennent; car les hybrides des végétaux sont plutôt les analogues des mulâtres que des mulets chez les animaux; ce sont des races qui se modifient, mais qui ne s'éteignent pas toujours. Or, une fois cette grande loi de croisement établie, et sans nous arrêter aux divergences des auteurs, sur les résultats de leurs expériences si mal conduites ou si mal interprétées, prévoyez par combien de combinaisons le même type est dans le cas de se modifier. à la longue, dans nos champs; que de races nouvelles sont dans le cas d'apparaitre; que de races anciennes sont dans le cas de s'abâtardir ou de disparaître! car enfin, quand on a admis un principe, on ne doit reculer devant aucune de ses conséquences naturelles; c'est dans ce cas que la vérité se trouve toujours dans la plus grande hardiesse, et que l'absurde consiste à s'arrêter; ne croire qu'à ce qu'on a vu, et ne rien prévoir de ce qui en découle, c'est le propre d'un esprit servile et étroit, esprit faux, aussi nuisible aux progrès des sciences, que l'observateur crédule ou l'observateur qui ment.

1707.6° Abordons les applications de ces principes. Chacune des déviations organiques dont nous venons de parler, est le produit d'une influence, comme l'écart d'une comète est le résultat d'une perturbation; le développement aurait continué d'après son type ordinaire; si la présence d'une cause nouvelle n'était venue lui imprimer une impulsion qui l'a poussé d'un côté plutôt que d'un autre; ce principe est incontesta-

ble. Cette feuille, qui se modifie si étrangement, sur la plante provenue de la même graine que la plante voisine, a subi une influence dissérente de celle qui agit sur cette dernière. Quand le pétale dévie de son type, quand la corolle s'arrête à son premier état, ou se développe outre mesure, quand il revêt les caractères et les fonctions de l'appareil staminisère, quand le pistil devient pétale ou organe foliacé, nous sommes forcés d'admettre l'existence ou d'une cause spéciale, qui a agi longtemps après la germination de la graine d'où provient la plante, ou d'une prédisposition qu'a communiquée à la graine même la fécondation du pistil qui la recélait. Il nous arrive même assez souvent de découvrir la nature de cette cause, le siège de cette influence, quoique la science ne soit pas encore avancée, au point de nous fournir les moyens d'expliquer le mécanisme de cette action perturbatrice, ou plutôt, tout autrement organisatrice. Or, si l'influence qui, chez cette plante, a modifié la feuille; si celle qui, chez la plante voisine, a modifié, raccourci, allongé ou supprimé entièrement la corolle; si celle qui, chez cette troisième, a multiplié le nombre des étamines, celui des loges et des graines; si, dis-je, toutes ces influences venaient à la fois s'exercer sur le même individu, tout à coup la plante se dépouillerait de tous les caractères par lesquels elle se classait dans nos catalogues systématiques; elle passerait à nos yeux dans un genre et même dans une famille dissérente. Mais c'est ici que le descripteur nous abandonne déconcerté; et c'est ici qu'il manque le plus de logique : car la conséquence que nous venons d'exprimer est tirée rigoureusement des prémisses, qu'on ne saurait révoquer en doute; car nier la possibilité du concours simultané des influences dont on est

forcé d'admettre l'action isolément, ce serait nier que tel sel et tel engrais puissent se rencontrer simultanément sur tel sol, que le végétal puisse être exposé à telle ou telle température, à telle ou telle circonstance météorologique plutôt qu'à telle autre, à la piqure de tel insecte (1465); ce qui serait absurde.

1708. 7º Nous réfuterons les objections suivantes, plutôt pour consoler les esprits timides que pour satisfaire et achever de convaincre les esprits forts; au reste, la réponse à une objection quelconque sert presque toujours à éclaircir un point imprévu de la question.

1709. On rencontre fréquemment, dans les sarcophages des momies égyptiennes, des paquets de plantes contemporaines, que ces peuples, avides de communiquer avec la postérité la plus reculée, avaient déposés, comme les témoins de l'état de leur agriculture, dans la tombe qui devait attester les progrès de leurs arts. Or, l'analyse la plus minutieuse ne rencontre pas la moindre dissérence spécifique entre ces plantes et celles de nos jours. Ce sont les plantes parasites inséparables de nos moissons : le Bluet, la Vesce, le Behen, la Nielle des blés, le Miroir de Vénus, avec tiges, fleurs, fruits et graines; ce sont des Céréales, le Blé et l'Orge surtout qui ont été préalablement légérement torréfiés au feu, ainsi que nous l'avons démontré en 1825, dans les Mémoires du Muséam; procédé mystique, que Moise a consacré en formule de loi dans le Pentateuque [1]. Ainsi, depuis plus de trois mille ans, nous dirat-on, les plantes ci-dessus énumérées n'ont pas subi la moindre modification dans leurs formes spécifiques et génériques.

1710. De semblables objections tirent leur principale force du vague qui règne dans leur rédaction; elles se trouvent réfutées des l'instant qu'on les précise, et

<sup>[1]</sup> Ces grains, exposés dans un bocal bouché à une atmosphère légèrement humide, ne tardent pas à noircir, à se décomposer, et à être dévorés par la larve de la mouche, qui recherche les cadavres; à plus forte raison cet effet a lieu dans le sarcophage lui-même pendant la traversée, si l'on ne prend pas

certaines précautions. C'est dans cet état que quelques autours les ont examinés et décrits, et ils ont pris ainsi un fait récent pour une circonstance contemporaine de la momie; ils ont cru que le blé avait été brûlé exprès, jusqu'à la carbonisation complète.

qu'on les réduit à leur plus simple expression. Il est certain que le Bié cultivé à l'époque des Égyptiens affectait les mêmes formes et donnait les mêmes produits que le Blé cultivé de notre temps; ce qui d'avance aurait dû être admis, avant la découverte de toute espèce d'échantillons, puisque les hommes d'alors étaient organisés exactement comme les hommes d'aujourd'hui, pensaient, écrivaient, agissaient exactement comme les hommes d'aujourd'hui, ainsi qu'en fait foi l'histoire; que leurs animaux domestiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Or les influences qui agissent sur la nature animale sont les mêmes qui agissent sur la nature végétale; en sorte qu'en connaissant l'analogie de l'une des branches du règne organisé d'alors, nous devons en déduire rigoureusement l'analogie de toutes les autres. Ainsi, puisque l'homme et les animaux de notre temps ont vécu à cette époque, tout ce qui vit et végète aujourd'hui avec nous a dû vivre et végéter avec l'homme d'alors et aux mêmes conditions ; la culture a dû produire et conserver les mêmes résultats d'un côté, que la civilisation et la domesticité de l'autre ; toutes les formes organisées d'anjourd'hui ont enrichi le catalogue d'alors. Mais quant au passage de ces formes les unes dans les autres, par le concours et la combinaison de certaines influences, c'est un point de la question que cette considération n'infirme ni ne démontre ; on ne fait, en la reproduisant, que déplacer la question de trois mille ans. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir si, placée constamment sous les mêmes influences, l'espèce a conservé les mêmes formes pendant plusieurs milliers d'années, mais bien de savoir si ces formes contemporaines ne sont pas susceptibles de passer les unes dans les autres par le concours fortuit et insolite de certaines influences, contemporaines également ; si, par exemple, l'espèce sauvage, en passant successivement par tous les artifices de la culture, n'a pas pu arriver, dans un certain laps de temps, aux formes et aux dimensions de l'espèce cultivée, et si, ensuite, celle-ci, abandonnée à la dissémination spontanée, n'a pas pu reprendre peu à peu les formes de la vie sauvage. Un dernier rapprochement fera sentir toute la faiblesse de l'objection qui nous occupe; trois mille ans avant notre époque, la race noire et la race blanche de l'espèce humaine existaient simultanément; de leur croisement a dû naître souvent alors la race mulàtre; or, si nous ne connaissions pas aujourd'hui l'origine de la race mulâtre, nous ne saurions de prime abord que répondre à ceux qui nous objecteraient que cette dernière race est invariable; car on la trouvait, il y a trois mille ans, contemporaine de la race noire et de la race blanche. L'objection n'a pas une autre valeur, quand il s'agit de la végétation.

1711. 8º On nous dira: Montrez-nous d'une manière directe, et le passage de telle forme à telle autre, et les influences par le concours desquelles ce passage s'effectue et ses produits se propagent et s'entretiennent. Nous répondrons à ceux qui se rejettent ainsi sur l'état incomplet de nos sciences d'observation, pour ne rien accepter de la part des théories: Montreznous, à votre tour, que telle espèce provient de père en fils de la même espèce, qu'aucun changement d'exposition, de culture, de température, n'a pu en faire varier le type héréditaire; il n'est pas une seule espèce admise dans vos catalogues, qui ait subi l'épreuve d'une seule observation de ce genre. Puisque les faits observés manquent des deux côtés, l'objection doit être écartée de droite et de gauche. Que dis-je? les faits observés viennent en foule démontrer que tout varie dans la nature selon les influences; que la culture, surtout, imprime à l'espèce des formes si insolites, que, crainte de déranger l'harmonie et la sévérité de la classification, le collecteur se refuse à admettre les plantes cultivées dans ses armoires; or, la culture, avons-nous déjà dit, n'est pas un être de raison, une puissance occulte; c'est une influence sul generis, d'après la définition que nous avons donnée de ce mot (1251).

1712. 9° Voyez, ajoute-t-on: depuis cent ans et plus, nous récoltons, dans nos

environs et dans les mêmes localités, la même espèce; confrontez cet individu avec ceux des herbiers de Rousseau, de Bulliard, de Barbeu-Dubourg, de Vaillant, de Tournefort, et déconvrez-y, si vous pouvez, la moindre différence. - Cette objection ne prouverait en définitive qu'une seule chose, qui est que l'espèce a conservé les mêmes formes, tant qu'elle a été exposée aux mêmes influences, ce que nous admettons en principe; car ce n'est pas en cent ans, et en trois mille ans même, que les influences de l'air, du sol, de la lumière, peuvent varier de manière à bouleverser tous les résultats. Or, l'objection, mieux résumée, se réduit à établir, qu'on trouve, depuis plus de cent ans, cette forme dans la même localité, mais nullement qu'elle ne provienne pas de la forme habituée d'une localité voisine, et que sa graine, en se dépaysant, en se disséminant un peu plus loin, dans un sol et à une exposition différente, n'ait pas modifié à la longue son type, et n'ait pas revêtu les formes de l'espèce voisine.

1713. Ainsi ces objections ne sont plus que de simples dénégations, lorsqu'on se donne la peine de les traduire d'une manière un peu moins métaphorique. Mais ce n'est pas par de semblables fins de non-recevoir que nous avons la prétention de nous livrer à la discussion de cette question physiologique, qui est d'une si haute importance; c'est, au contraire, par des observations directes et par des faits constatés.

1714. 10° TRANSFORMATION DE L'Agrostis spica venti [1]. — L'Agrostis spica venti est une graminée qui croît communément sur les bords des chemins, sur les murs, et dans les terrains abandonnés; elle est reconnaissable à sa belle panicule soyeuse, qui se courbe avec mollesse, et se balance au moindre souffle du vent. La petitesse de ses fleurs est peut-être, après celui de la panicule, le seul caractère qui ait déterminé Linné à placer cette espèce dans

les vrais Agrostis, avec lesquels elle n'a aucun rapport. Il arrive souvent que la panicule, surprise dans ses divers développements par les variations brusques de l'atmosphère, allonge beaucoup plus ses entrenœuds ou rachis, que les rameaux nombreux qui partent en semi-verticilles de chaque articulation; en sorte qu'il existe une interruption entre ses divers verticilles; cette forme a été élevée au rang d'espèce, et, par les plus timides, au rang de variété, sans un plus ample examen; elle porte, dans les catalogues. le nom d'Agrostis interrupta. L'agriculteur le plus rustique n'aurait jamais commis une telle méprise; ne nous y arrêtons pas; passons à une transformation qui rend l'espèce méconnaissable. J'ai retrouvé celle-ci, pendant trois ans, avec tous ses intermédiaires, dans une carrière abandonnée de Gentilly, sur une pente exposée au sud-ouest, et composée de vieux déblais de l'exploitation. Sur le haut de cette petite colline, de 15 ou 20 pieds d'élévation, ce gramen se montrait avec sa stature habituelle, ses larges et longues seuilles, sa grosse tige, et sa panicule, qui se balance au moindre vent. A deux pieds au-dessus, les individus de cette espèce raccourcissaient leurs feuilles, leurs tiges, et redressaient leurs panicules appauvries. Plus bas, les verticilles de la panicule, plus courts, s'inséraient sur des articulations plus distantes, et formaient cette singulière espèce dont nous avons parlé plus haut. A mesure que l'on continuait à descendre la pente, le facies de l'espèce se dégradait de plus en plus, jusqu'à cequ'enfin, arrivé à la base, l'Agros. is, dans les rameaux duquel se jouaient les vents, n'était plus représenté que par une tige haute de trois centimètres, ornée de trois ou quatre feuilles à l'imbe filiforme et canaliculé, et dont la panicule était devenue, d'après l'ancienne classification, un épi à deux locustes, et même à une seule par articulation; et les organes de la locuste avaient décru dans la même proportion. Cette plante n'avait plus un seul des caractères que lui assignent les phrases systématiques de nos catalogues;

<sup>[1]</sup> Annales des sciences d'observation, t. 1, p. 420, mars 1829.

et il nous paraît certain qu'avant tout avertissement, cette espèce n'aurait pas manqué de se placer à côté du Triticum nardus, sous la plume d'un descripteur, même le plus compétent dans les questions qui se rattachent à la détermination des espèces de cette famille. Ajoutons, du reste, ce qu'ignoraient les descripteurs, que la fleur de l'Agrostis spica venti, dans toute la série de ses transformations, conserve tous les caractères qui distinguent le prétendu Triticum nardus, que nous avons placé dans les Festuca, la seule place qui lui convienne.

1715. 11º TRANSPORMATIONS DES Festuca LES UNS DANS LES AUTRES [1]. - Prenons le groupe des espèces qui rentrent le plus naturellement dans ce genre, les Festuca ovina, tenuifolia, duriuscula, amethystina, lemanii, heterophylla, myurus, uniglumis, ciliata, bromoïdes. Or, dans toutes ces espèces, on trouve, en descendant des organes supérieurs aux organes inférieurs (pl. 15, fig. 3), 1º un ovaire glabre, surmonté de deux stigmates distiques blancs, qui s'étalent à la fécondation. Cet ovaire se change en une graine elliptique, rougeatre, convexe du côté du scutellum, sillonnée longitudinalement du côté opposé, et revêtue, avec une étroite adhérence, par les paillettes, surtout par la supérieure; 2º les étamines, au nombre de trois, réduites à une seule chez l'uniglumis, ayant, dans les deux cas, à leur base, deux écailles charnues à l'état frais et avant la fécondation, membraneuses après cette époque et par la dessiccation, inégalement bidentées au sommet; 5° une paillette supérieure, binerviée, bicarinée, plus longue ou plus courte, selon les espèces ; 4º une paillette inférieure concave, sillonnée par cinq nervures convergentes au-dessous du sommet, d'où elles s'échappent en une arête plus ou moins longue; 5° une glume supérieure plus courte que la paillette, ayant trois nervures, et une glume inférieure plus courte que la glume supérieure, et traversée par une seule nervure. Tels sont les caractères que l'on retrouve constamment chez toutes ces espèces, et dont la somme constitue le caractère générique, le caractère qui permet de les grouper, sous le même nom de Festuca. Quant aux caractères qui les séparent les unes des autres dans nos catalogues, les voici : l'uniglumis se distingue, de toutes les autres, par la petitesse et l'absence presque complète de la glume inférieure, et par l'arête dont se munit en même temps la glume supérieure. Mais l'arête est un caractère si variable et si accidentel. qu'elle s'allonge, se raccourcit, et disparaît souvent sur le même épi de blé; or, on observe la même chose sur la même panicule des Festuca uniglumis. Quant à la glume inférieure, tantôt elle est de 1, 1, 1, 1 de millimètre, et tantôt, sur le même échantillon, elle atteint jusqu'à 4 millimètres, et égale ainsi en longueur la glume correspondante des espèces voisines; dès ce moment, le Festuca uniglumis ne se distingue plus du myurus que par la rigidité de sa panicule, qui est flexible dans cette dernière. Mais remarquez qu'on trouve le Festuca myurus sur nos pelouses ou nos terres meubles un peu humides; tandis que l'uniglu. mis ne vient, ou plutôt ne se rencontre que dans nos sables brûlants; aussi ses graines, semées dans nos jardins, dounent un Festuca qui ne conserve plus rien de ce qui distinguait le Festuca des sables: et si on a soin de ne pas prodiguer les arrosages, on obtient tantôt le myurus, tantôt une des formes dont nous allons nous occuper. Car le myurus ne se distingue de toutes les espèces précédentes que par sa panicule plus resserrée et plus allongée; or, nous avons vu, en parlant de l'Agrostis spica venti, combien il serait absurde d'attacher la moindre importance au caractère tiré de la richesse on de la pauvreté de la panicule. Le Festuca bromoïdes est un être imaginaire, qui est né de la discordance, que le descripteur remarqua, entre l'échantillon qu'il étudiait de ses propres yeux, et la description générique consignée dans les livres, dont personne, depuis près de cent ans, ne s'est appliqué à vérifier l'exactitude. Le

<sup>[1]</sup> Mémoire ci-dessus cité, p. 423.

Festuca ciliata ne se distingue de l'uniglumis que par les fleurs supérieures de la même locuste, qui avortent et se réduisent à une seule paillette, dont, partant, les nervures diminuent en nombre, et dont la substance s'appauvrit; par suite de cet avortement, les paillettes se couvrent de poils plus ou moins nombreux; mais sur certains échautillons de Festuca uniglumis de nos environs, en observe les mêmes avortements, et quelquesois même les pilosités du Festuca ciliata de Corse. Le Festuca heterophylla, d'après les descriptions, se distinguerait des autres espèces, par ses feuilles basilaires, aussi fines qu'un cheveu. Mais les scuilles que l'on désignait sous le nom de seuilles basilaires, ne sont que les feuilles des touffes avortées, qui se pressent autour de la tige fertile, en sorte que celle-ci, isolée de ses sœurs, n'offre pas la moindre dissérence avec les espèces caractérisées par de larges feuilles; remarquez que l'on ne trouve le Festuca heterophylla que dans les sourrés de nos bois, à l'ombre desquels tant de choses avortent, et jamais dans nos champs, où les gramens prospèrent avec tout le luxe, souvent ruineux, de la végétation; aussi la graine des heterophylla de nos bois, semée dans nos champs, et surtout dans nos jardins, donne naissance à des formes qui ne rappellent plus rien des formes qui caractérisent la plante-mère. Le Festuca ovina offre un caractère moins étranger à sa tige, dans les feuilles roides, canaliculées, et en alène, qui accompagnent la tige jusqu'à la hauteur de sa maigre panicule; mais nous avons vu à quelle courte distance les larges feuilles de l'Agrostis spica venti prennent les dimensions et les formes que nous venons d'assigner au Festuca ovina. Le Festuca ovina ne vient que dans les éclaircies de nos bois à sol sablonneux; aussi toute sa crinière rustique se change en belles touffes de feuille, quand on en seme la graine dans nos jardins; et dès ce moment, le Festuca ovina cesse d'être une espèce différente de ses voisines. Quant aux Festuca duriuscula, rubra, amethystina, etc., vraiment par respect pour la science que nous devons

traiter au sérieux jusque dans non réfutations, nous nous dispenserons de les apprécier; je ne pense pas que nous en soyons arrivés au point de discuter la question de savoir, si une teinte de rouge ou d'améthyste sont des caractères constants et durables; qu'est-ce qu'un caraetère qu'essace la maturation? Mais arrivons à des transformations plus positives, La panicule, chez toutes ces prétendues espèces, peut, dans certaines circonstances, se réduire à ne plus porter qu'une seule locuste par articulation; je ne pense pas que personne, parmi les descripteurs les plus routiniers, ose nier cette hypothèse; or, dès ce moment, les Festuca dont nous venons de parler prennent, dans nos catalogues, les noms de Triticum nardus, ils deviennent des Blés en ministure, non pas qu'ils revêtent les caractères réels de nos Blés cultivés, mais parce qu'aux yeux des descripteurs ils en avaient tous les caractères systématiques. Dans notre classification, nous avons rendu ces prétendus Triticum aux Festuca, dont ils ne sont que des transformations appauvries. Il nous reste, dans toutes ces espèces, une arête qui, dans nos catalogues, joue un si grand rôle, et qui, dans la nature, change si souvent de rôle; cette arête, en effet, s'allonge dans les mauvais terrains, se raccourcit, au contraire, toujours en raison inverse de la prospérité de la graine. On admettra sans peine que, chez nos Festuca, elle vienne à disparaitre, comme l'arête de nos Blés d'été disparaît sur nos Blés d'hiver. Mais, dès os moment, tous nos Festuca passent dans un autre genre; ceux à panicule rameuse dans le genre Poa, et ceux à panicule simple dans le Triticum, sous le nom de T. poa, que nous trouvons dans les sols calcaires, et qui prend le nom de Triticum rottbælla, dans les sables humides du bord de la mer, et puis qui passe aux formes du Poa rigida, en allongeant le pédoncule de ses locustes. Quant au Poa rigida de nos champs, nous l'avons vu revêtir, dans nos jardins, de caractères si nouveaux, par sa couleur verdatre, ses seuilles larges et ondoyantes, sa panicule épanouie, ses locustes à quatorze fleurs, et enfin un aspect tout à sait étrange, qu'un œil exercé aurait pu seul, au milien de ce riche travestissement du Poa, retrouver les traces de son humble origine. Les graines semées l'année suivante donnaient des formes telles, que l'on se hâtait de saire disparaître ces pieds, de la place assignée au Poa rigida, comme des gramens venus là par une méprise.

1716. Nous venous de passer d'une forme à une autre, en procédant par dégradation, par appauvrissement; si nous procédons par la voie contraire, qui est tout aussi rationnelle que la première, puisque l'une n'est que l'autre prise dans le sens opposé, nous arriverons à des résultats non moins capables d'inspirer de la réserve aux amateurs de créations spécifiques. Chacun des organes qui caractérisent les espèces précédentes peut croître, dans les mêmes proportions que nous venons de les voir décroître: un bon terrain est dans le cas de les enrichir, tout autant qu'un mauvais sol les appauvrit. Mais alors nos Festuca des bois, à larges panicules, deviennent, dans les prés, le Festuca elatior, et, sur les bords humides des chemins, le Festuca arundinacea; enfin dans les sables maritimes, où nos blés se couvrent de poils, ces Festuca arundinacea deviendraient les Festuca arenaria et sabulicola. Car invoquez le secours de l'analyse anatomique, et entre nos maigres et nos riches Festuca, la dissection la plus minutieuse ne vous indiquera que des différences dans les dimensions. Enfin, pour nous arrêter aux inductions les plus positives, à celles que l'expérience directe confirme d'une année à une autre, ouvrez les locustes des Cynosurus cristatus de nos prés, vous trouverez les locustes fertiles organisées exactement comme celles des Festuca ordinaires; la différence qui constitue le caractère de ce genre réside uniquement dans un certain nombre de locustes dont les fleurs avortant, se réduisent, comme dans le Festuca ciliata, à une seule paillette, et, en s'aplatissant par la compression de la gaîne, prennent la forme d'éventail. Mais des avortements semblables ne sont rien moins que des phénomènes constants; changez la graine de sol, les éventails de la panicule seront remplacés par des locustes fertiles; et, dès ce moment, le Cynosurus cristatus sera un Festuca des mieux caractérisés, dont le nom spécifique variera en raison des nouveaux accidenta de forme que lui aura imprimés la nature du sol et de l'exposition nouvelle.

1717. En conséquence, voilà quatre genres très-naturels, pour me servir de l'expression reçue, et si naturels que, dans ces derniers temps, on les a élevés à la dignité de familles, pour me servir du langage de la botanique descriptive; voilà donc quatre familles naturelles dont les individus passent de l'un dans l'autre, sans le moindre respect pour la classification. Mais attendez-vous à des sacriléges d'une bien plus grande gravité de la part de la nature.

1718. 12° TRANSFORMATION DU GENRE LOlium (286) [1]. Le genre Lolium (pl. 15, fig. 11) est essentiellement caractérisé par la structure suivante : une glume inférieure alternant avec le rachis, et de l'aisselle de laquelle s'élèvent immédiatement les fleurs dont se compose la locuste, et dont celles d'un côté sont adossées, par leur paillette inférieure, contre la glume, et celles de l'autre côté, contre la concavité du rachis. Toutes les locustes de la même tige alternent entre elles, et sont organisées sur le même type. Mais la locuste du sommet offre une structure différente, qu'en se reportant aux principes que nous avons établis (287), on ne tarde pas à reconnaître, comme une simple modification due à la position terminale de cet organe. En effet, elle offre deux glumes (gm a, gm s), tandis que les autres n'en ont invariablement qu'une. Mais retranchez au scalpel cette locuste terminale; et celle qui vient inférieurement se présentera tout à coup avec deux locustes, la deuxième n'étant autre que le rachis (ra).

<sup>[1]</sup> Annales des sciences d'observation, t. II, mai 1829, p. 233.

D'un autre côté, si l'on suppose que la tige ait continué à produire un plus grand nombre de locustes, il est évident que ce sera parce que l'une d'entre elles deviendra rachis; et ce sera toujours celle des deux qui alterne avec le rachis de la locuste inférieure; pour se bien rendre compte de la démonstration, on n'a qu'à placer côte à côte deux épis complets de Lolium, qui portent un nombre inégal de locustes.

1719. Or, supposez que les deux glumes deviennent rachis à la fois, votre épi se ramifiera; on le trouve communément sous cette forme dans les champs. Supposez ensuite que toutes les fleurs de cette locuste, dont les deux glumes sont devenues rachis, avortent dans leur germe, les deux rachis se présenteront, comme sur la fig. 11, pl. 15, sous la forme de deux pédoncules; modifications que l'on rencontre fréquemment sur les échantil-Ions rameux dont nous venons de parler. Faisons un pas de plus, et admettons que les glumes de toutes les locustes, excepté celles des locustes terminales, deviennent rachis, et que les rachis prennent le nom de pédoncules, par l'avortement de toutes les fleurs de la locuste ; et, dès ce moment, l'épi du Lolium aura revêtu tous les caractères de la panicule la mieux caractérisée; et si on cherche, dans l'étude anatomique des organes de la locuste, des signes qui puissent restituer ce genre, on n'en trouvera pas d'autres que ceux qui caractérisent les Festuca: Deux glumes, l'inférieure plus courte, et ayant un nombre de nervures moindre que la supérieure; paillette inférieure conçave à cinq nervures se détachant, au-dessous du sommet scarieux, en une arête plus ou moins longue ; paillette supérieure à deux nervures carinées; ovaire glabre à deux stigmates distiques; deux écailles bidentées et glabres, membraneuses par la dessiccation. » L'identité ne saurait être plus complète. Or, la vérification d'une transformation aussi étrange au premier coup d'œil peut s'obtenir chaque année à la porte de la capitale, dans les prairies de Gentilly, si toutefois, depuis 1829 que

nous l'avons signalée, les recherches des amateurs, en récoltant un trop grand nombre d'échantillons, n'ont pas interrompu les formes intermédiaires qui, à cette époque, se présentaient en si grande abondance. Sur les bords d'une portion de cette vaste prairie, située à l'entrée du grand Gentilly, et destinée à l'exploitation d'une blanchisserie, je remarquai un gramen en épi , dont les épillets étaient très-longs et fortement divariqués. Je crus apercevoir un Bromus pinnatus; et l'humidité de cette localité rendait à mes yeux le fait assez piquant pour mériter une remarque; car le Bromus pinnatus ne se rencontre presque que sur les berges arides de nos bois. Mais, observé de plus près, ce faux Bromus était un Lolium, par l'aspect et la physionomie, et un Festuca, par l'organisation de sa locuste pédonculée; c'était évidemment là ce que les auteurs ont désigné, sous le nom de Festuca loliacea, et que je cherchais depuis longtemps aux environs de Paris. Mais en confrontant tous les individus de cette forme, qui croissaient côte à côte avec les Lolium, dans cette même localité, je me convainquis que les premiers n'étaient que de simples transformations du second : 1º parce que le même pied de Lolium portait, à la base de l'épi, des locustes biglumées et pédonculées, qui, dès-lors, étaient, prises isolément, des locustes de Festuca; et, en approchant du sommet, des locustes uniglumées et sessiles, et qui, par conséquent, appartenaient au genre Lolium; 2º parce que tel jet, muni de locustes loliacées et sans la seconde glume, sortait de la même souche que les jets qui portaient exclusivement les locustes à deux glumes; 3º enfin, parce que les locustes des pieds isolés, qui, par la constance de leurs formes, appartenaient systématiquement au genre Festuca, ne disséraient en aucune autre manière des locustes du Lolium, soit par le nombre des nervures de leurs paillettes, soit par la forme de tous leurs organes internes et externes, soit enfin par leur coloration et les teintes dont elles se lavent dans cette localité, à l'époque de

l'observation. Rien ne permettait donc de nier la communauté d'origine de ces deux formes.

1720. Mais dès que le pédoncule des locustes du Festuca loliacea s'allongeait d'une manière plus sensible, les différences de la glume s'effaçaient tellement, que peu à peu le Festuca loliacea revêtait tous les caractères du Festuca elatior (pl. 15, figure 14), si commun dans cette prairie. Or voyez quelle distance nous venons de franchir d'un seul coup, dans l'échelle systématique, en avançant du bord de la prairie vers la partie centrale! car le Lolium perenne (ou sans arête) se trouve sur les sentiers foulés aux pieds, et peu inondés, l'hiver, par les eaux qui couvrent la prairie; le Festuca loliacea, dans les portions de terrain plus humides, plus grasses et moins battues; et le Festuca elatior couvre, comme une moisson, toute la partie qui, entièrement submergée pendant l'hiver, reste spongieuse pendant tout l'été.

1721. J'ai eu soin de placer en regard, sur la pl. 16, fig. 13, les organes analogues, d'un côté, de la locuste du Festuca loliacea, pris sur un échantillon le plus voisin, par sa physionomie, des Lolium de cette localité, et de l'autre, du Festuca elatior du milieu de la prairie; les proportions respectives ont été gardées, même dans le grossissement adopté pour les dessiner; les organes marqués A, B, C, D, appartenant au Festuca loliacea, et les organes marqués A', B', C', D', au Festuca elatior. On jugera par soi-même à combien peu de chose se réduisent les différences de ces deux termes extrêmes de la transformation; à part la longueur, elles résident uniquement dans le nombre des nervures de la glume inférieure  $(gm\alpha)$ , qui est de trois chez le loliacea, et d'une seule chez l'elatior. Or, peu à peu, en se rapprochant davantage, ces deux formes finissent par perdre jusqu'aux traces de ces faibles distinctions; car je ne parlerai pas ici de la ramification plus ou moins riche, caractère qui, d'après ce que nous avons déjà observé, ne saurait en être un.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

1722. Si l'on poursuit ces investigations dans cette localité, où les qualités du sol et de l'exposition changent, pour ainsi dire, à chaque pas, on rencontre, surtout dans les terrains nouvellement remués. et dans lesquels on semble vouloir cultiver le Ray-grass ou Lolium italicum, on rencontre le genre Lolium se jouant de la gravité de la classification, avec le cynisme le plus scandaleux que l'on puisse imaginer. se ramifiant de cent manières différentes, quittant toutes ses glumes, pressant ensuite les unes contre les autres, en crête de coq, toutes ses locustes, et se dépouillant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de tous les caractères, jusqu'aux moins saillants, que les systèmes lui assignent dans nos livres; et ces déviations ne sont rien moins que des monstruosités stériles; elles se propagent dans ces localités, puisque tous les ans on les y retrouve. si les mêmes conditions du sol y ont été conservées.

1723. 13º TRANSFORMATION DU MAÏS ET son retour a l'état sauvage. — Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il nous paraît indispensable d'analyser les caractères ordinaires du *Zea maïs*, que Palisöt de Beauvois avait tant dénaturés dans ses planches, et que nous avons rétablis, pour la première fois, dans notre Essai de classification des Graminées [1]. Le Maïs possède, sur le même individu, deux sortes d'inflorescences : l'une avant l'apparence d'une panicule, et qui ne donne naissance qu'à des fleurs mâles (pl. 17, fig. 1, 5, 6), l'autre, qui s'organise en un gros cylindre, contre la surface duquel les fleurs femelles (pl. 17, fig. 2, 7), et plus tard les graines nues (fig. 11), sont incrustées par rangées longitudinales. La panicule conserve des traces ineffaçables de l'organisation qui caractérise les vrais épis de cette famille, et qui réside en ce que les glumes inférieures ont des nervures plus nombreuses que les glumes supérieures et des dimensions plus grandes;

29

<sup>[1]</sup> Annales des sciences naturelles, t. V, juillet 1825, pl. 10, fig. 4.

et sans la présence du pédoncule de ces locustes, et si les locustes étaient sessiles contre le rachis, cette panicule apparente (fig. 1) aurait la structure de l'épi composé des Andropogon, sur lequel les locustes sont doubles contre le rachis qui continue l'épi. La locuste mâle (fig. 1) se compose d'une glume inférieure (gne a fig. 5) à neuf nervures, d'une glume supérieure (gm 8), à cinq nervures, et de deux fleurs alternes sessiles (fig. 6), ayant chacune une paillette inférieure (pe a), membraneuse, à une seule nervure, et une paillette supérieure également membraneuse et à deux nervures (pe B); dans le sein desquelles on pe trouve que l'appareil mâle, composé de trois étamines et de deux écailles épaisses ; le pistil est resté à l'état tellement rudimentaire, qu'il en est devenu inapercevable. Or, malgré la distance immense qui semble séparer les locustes femelles (fig. 2 lc) des locustes males (fig. 1), il résulte d'une analyse exacte, que toute leur différence réside dans les proportions et dans les configurations des organes, mais que les unes et les autres possèdent le même nombre de pièces. Car, contre chacune des cavités qu'on observe sur le rachis (ra fig. 2), s'appuient deux locustes tellement adhérentes, qu'au premier coup d'œil elles sembleraient n'en former qu'une seule (lc). Leur adhérence apparente ne tient qu'à leurs deux glumes inférieures (fig. 3), qui sont soudées côte à côtepar leur base; mais chacune de ces deux glumes appartient à une locuste différente; car, dans l'ordre alterne avec chacune d'elles, se trouve une glume supérieure (gm & fig. 4); et, entre les deux glumes, on rencontre un système de deux fleurs sessiles et alternes (fig. 7), dont les deux paillettes membraneuses (pe a et pe \$). comme chez les fleurs mâles, restent anerviées, et ont pris leur développement en largeur plutôt qu'en longueur; l'une des deux (fs. s) reste stérile, et l'autre ne possède qu'un pistil (o) dont le style (sy) aplati, binervié, acquiert une longueur d'un demi-pied. L'ovaire croît seul ; les paillettes se dessèchent et restent en arrière; et la graine (fig. 11) mûrit en dehors, dépouillée de ses enveloppes florales qu'elle laisse à sa base. En conséquence, les différences qui distinguent les fleurs mâles et les fleurs femelles sont, à part les organes sexuels, uniquement dans la configuration extérieure des pièces florales. Les deux épis deviendraient identiques, ai les pièces de la fleur femelle s'allongaient, au lieu da s'élargir; si le pistil avorté des fleurs mâles se développait, et si les étamines avortées de la fleur femelle se développaient à leur tour.

1724. Or, ce rapprochement s'opèra en tre les deux épis, lorsque la plante pousse dans des conditions différentes de celles que reproduit autour d'elle notre système de culture; les caractères se jouent alors de la classification de la manière la plus variée, mais toujours en se conformant aux prévisions de la physiologie. Parmi les exemples nombreux qui nous ont passé sous les yeux, nous nous arrêterous au suivant, qui, à lui seul, les résume tous, et pourra leur servir de type.

1725. Dans le jardin de l'École de Médecine, situé alors derrière l'hospice de l'Observance, je rencontrai, en 1828, contre les planches qui palissadaient l'entrée, des individus en fieurs de Zea mais, qui me parurent avoir réformé entièrement leur type générique. L'analyse dépassa la hardiesse de toutes mes prévisions; je p'aurais jamais osé d'avance prédire ce que je trouvais à chaque instant; les détails en sont gravés sur la pl. 17 (fig. 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15).

1726. L'épi femelle, grâle en tendant à la ramification, portait à sa hase des locustes males (fig. 13), mais dont toutes les enveloppes florales étaient celles des fleurs femelles ordinaires; tandis que les locustes femelles, qui étaient placées supérieurement, portaient les enveloppes des fleurs mâles (fig. 14); et de plus des ovaires (fig. 15'), à la base desquels on remarquait deux écailles (sq), et entre elles un rudiement d'étamine réduit à son filament (sl); tous les stigmates étaient rougastres et purpurina, couleng qu'affectent ceux des Sorghum, et des Andropogon.

1727. A la base de l'épi mâle, je ran-

contrai le rameau de la fig. 9, dont l'organisation renferme la plus piquante analogie: car cette locuste ramifiée, si je puis m'exprimer ainsi, possédait à la base deux glumes (gm) munies de sept à neuf nervures; dans l'ordre alterne, venaient ensuite des bâles ou fleurs mâles (fs), dans les paillettes de l'une desquelles se trouvait l'appareil que représente la fig. 10, avec son follicule (A) qui part de l'entre-deux des écailles (sq). Dans l'ordre alterne, et au-dessus de ces deux fleurs mâles, venaient deux follicules, et, au-dessus d'eux. le curieux épi (ra) dont la structure est, sous tous les rapports, celle des Sorghum. La fig. 8 en représente un fragment détaché, avec tous le détails essentiels à l'établissement du caractère. La fleur femelle y est pédonculée et insérée sur la même articulation que deux fleurs, l'une sessile et atérile, et l'autre destinée à continuer le type de l'épi. La graine (o) de la fleur femelle ressort de ses glumes et paillettes membraneuses; elle s'élève droit yers les cieux, tandis que les graines des épis ordinaires du Maïs (fig. 11) gardent. en se pressant, l'horizoptalité la plus rigopreuse; elle porte à la base une ou trois étamines plus ou moins développées (fig. 12 sm); sa nouvelle position, qui la met à l'abri de toute contrainte, lui rend en même temps les formes générales des graines caractéristiques de la famille des Graminées. Que l'on compare, en effet, l'analyse de la graine ordinaire du Maïs (pl. 16, fig. 7) avec celle de notre Maïs dévié (pl. 17, fig. 12), et l'on croira avoir sous les yeux les graines de deux genres différents; ce ne sont pourtant là que des graines venues dans deux positions différentes. Mais que l'on compare, d'autre part, le jeune ovaire de notre Mais dévié (pl. 17, fig. 15) avec le jeune ovaire des Sorghum (ibid., fig. 16), et l'on croira avoir sous les yeux deux figures du même organe. Or, cette analogie entre le Maïs dévié(fig. 8) et le Sorghum normal (fig. 17) se soutient jusqu'à la dernière pièce; chez l'un comme ches l'autre, toujours deux focustes biflores, l'une complète, l'autre stérile, sur le rachis qui continue la tige;

et au sommet, trois locustes ensemble. l'une complète, et les deux autres stériles ; là graine se développant, chez l'un comme chez l'autre, beaucoup plus que chez les enveloppes florales, toute la dissérence réside dans les proportions des organes; sans cela, notre Mais eût été le Sorghum le plus complet. Mais qu'on remarque qu'il n'était qu'au premier pas de son retour vers son état sauvage, et que ce n'est pas par une déviation d'une seule saison qu'il aurait pu reconquérir la série complète des caractères qu'une culture immémoriale lui a ravis. Quoi qu'il en soit, pour un esprit philosophique il ne restera pas le moindre doute que le Maïs ne soit la forme cultivée du *Sorghum*, qui lui-m**ê**me pourrait être ramené, sans beaucoup d'efforts et par les passages les mieux ménagés, vers toutes les espèces d'Andropogon que nous possédons dans nos catalogues, et dont quelques-unes, telles que le Xerochloa R. Brown [1], ne sont que des jeux de la végétation, et des mystifications exotiques de la botanique descriptive.

1728. La nature vient de faire, sous les yeux de l'analyse, de bien larges écarts; mais și, fidèles à l'analogie, il nous arrivait de vouloir appliquer ces résultats au genre Blé, il n'est peut-être pas un agronome qui ne reculat devant l'application même la plus rigoureuse, comme devant un scandale au premierchef. Le Blén'est pas un gramen comme un autre; il reste invariable au milieu des plus grandes variations; enfant inséparable de la culture. il préfère disparaître et s'étouffer dans son sein, plutôt que de passer dans les bras de la nature sauvage. Nous allons cependant démontrer que le scandale est, sur ce point, la plus exacte vérité.

1729. 14º TRANSFORMATIONS DU GENRE triticum.—En prenant pour type, non l'ancien genre si mal assorti, tel qu'il se trouve copié de main en main dans les livres, mais le Triticum cultivé dans toutes ses

29\*

<sup>[1]</sup> Voyez notre Classification des Graminées (pl. 9, fig. 5); Annales des sciences naturelles, avril-juillet 1825.

variétés, voici quelle est la structure florale de ce gramen, dont la fig. 12, pl. 13, représente la portion inférieure de l'épi. Chacune des articulations du rachis porte les traces évidentes de la feuille caulinaire, qui est réduite à l'état de follicule (f), de l'aisselle duquel part une locuste sessile, comme la gemme part de l'aisselle des feuilles inférieures qui décorent le chaume ; le rachis est donc ici l'analogue de l'entre-nœud ; c'est un entre-nœud raccourci. Quant à la locuste, elle se compose de deux glumes qui croisent le rachis, le pressant, non de leur dos, mais de leurs flancs, et ayant leur nervure médiane en dehors; en sorte que, si elles restaient soudées par leurs bords respectifs, du côté du rachis, leur identité avec la feuille parinerviée des gemmes, que recèlent les gaînes inférieures, serait saillante à tous les yeux. Du sein de ces deux glumes s'élèvent, dans l'ordre ordinaire d'alternation, les bâles ou fleurs, dont le nombre, si la sommité n'avortait pas, serait indéfini; mais, ainsi que nous l'avons vu chez le Lolium, le type change aussitôt que l'épi se termine [1]; les glumes de la locuste terminale, au lieu d'être parallèles aux deux glumes de l'articulation immédiatement inférieure, croisent cette disposition inférieure, et font que l'une des deux regarde par le dos la locuste inférieure, et l'autre regarde par le dos la troisième locuste en descendant. En cherchant, dans cette locuste terminale, les équivalents de tous les organes que nous avons découverts plus bas, on s'assure que la glume inférieure de cette locuste terminale tient la place du rachis, que sa glume supérieure ne s'est pas divisée en deux, mais qu'elle conserve dans sa substance les traces de la parité des nervures, qui indique qu'elle est la somme des deux autres, et qui rappelle son analogie avec la feuille parinerviée; enfin les bâles se sont développées au sein de cette locuste, dans l'ordre qu'elles auraient conservé sur les articulations inférieures, sans la pression exercée par le rachis. En un mot, la locuste terminale de l'épi des Triticum sativum est organisée d'après le type de la locuste terminale du Lolium. Du reste, à part les glumes, l'ovaire velu au sommet, et les écailles velues du Triticum, tous les autres organes offrent la structure des organes analogues du Lolium: paillette inférieure concave à cinq nervures, se terminant en pointe courte ou en arête, et paillette supérieure binerviée et bicarinée.

1730. Or, admettons que le follicule (fl, fig. 12, pl. 15) qui forme une collerette à la base de l'articulation de chaque locuste, se développe en glume, comme chez le Lolium (fig. 11) [2]; cette supposition se réalise si souvent, que vouloir la démontrer plus longuement, ce serait déjà en douter. Or, dès ce moment, les deux glumes tenues dans l'ombre conserveront une consistance molle et membraneuse, une structure presque anerviée; elles n'auront que les deux nervures qui les caractérisent, enfin elles affecteront la forme variable qu'on leur trouve chez les Lolium (pl. 16, fig. 13 a, A); et aussitôt chaque locuste du Triticum sera descendue à la structure des locustes du Lolium : car nous n'attacherons pas à la présence des poils de l'ovaire et des écailles du Triticum une plus grande constance qu'à la présence des poils chez tous les organes des autres familles. Il n'est pas une seule raison au monde qui soit capable d'infirmer la justesse de ce rapprochement; aussi, bien loin de reléguer dans les fables le passage du Blé en Ivraie ou en Seigle, que, sur le témoignage des agriculteurs de tous les temps , n'ont cessé de professer les auteurs les plus graves jusqu'à Linné, je l'admets comme un fait démontré, et qui finira par passer dans la science, comme la pluie de

<sup>[1]</sup> Bulletin des sciences naturelles et de géologie, mars 1827, nº 149.

<sup>[2]</sup> Dans un autre endroit de ce livre, nous avons cru entrevoir les traces du follicule dans la tache

circulaire de chaque articulation du Lolium. Cette manière de concevoir le fait était plus favorable à la clarté de la démonstration élémentaire.

crapauds et la pluie de pierres, dont les savants de cabinet ont ri aux éclats pendant tant d'années. Bonnet (1), du reste, a surpris sur le fait la métamorphose dont nous nous occupons; et qu'on ne se rejette pas sur ce que les Gramens n'avaient pas été étudiés alors aussi soigneusement qu'aujourd'hui; cette fin de non-recevoir serait des plus ridicules aux yeux de quiconque aura pris connaissance du désordre des classifications récentes de cette famille; qu'on ne révoque en doute ni la compétence ni la bonne foi des témoins oculaires; c'est Bonnet qui le rapporte, et c'est Duhamel qui procéda à l'analyse de l'échantillon; et Duhamel ne croyait rien moins qu'au passage du Blé à la forme de l'Ivraie; et pourtant il sut constaté, aux yeux de tous les assistants, qu'un même chaume portait à la fois un épi de Froment sur une de ses articulations, et un épi d'Ivraie sur l'autre. Si tout le chaume n'avait porté que des épis d'ivraie, la démonstration directe eût été perdue, par cela seul que le sait eût été plus accompli.

1731. Nous avons déjà vu par quel mécanisme l'épi, ordinairement si simple, du Lolium, peut arriver et arrive réellement à la forme la plus compliquée panicule (287); nous venons de concevoir comment la forme générique du Triticum est dans le cas de passer, sans offrir la moindre anomalie, à la forme générique du Lolium; donc rien ne s'oppose à admettre que les Triticum puissent se ramifier à leur tour; mais si nous admettons cette dernière conséquence, il est impossible de prédire où la transformation doit s'arrêter. Or, la ramification de l'épi des Triticum ne s'établit pas seulement sur une conséquence théorique, qui, quelque évidente qu'elle soit, laisse toujours quelque chose à désirer aux esprits exclusivement positifs; c'est un fait démontré par l'observation directe. Si l'on analyse en esset l'épi de la variété surnommée Blé de miracle, on ne manquera pas de découvrir que l'épi simple s'est élevé à cette complication de structure, en vertu des mêmes transformations, qui, chez les Lolium (1719), rendent si souvent la fécondité aux glumes, aux paillettes, à leurs arêtes, à leurs nervures médianes et même latérales, élèvent les deux paillettes à la dignité de glumes de locustes, et même de glumes d'épis partiels; et tout cela avec une verve de création qui dépasse toutes les hardiesses de la prévision théorique. Mais est-il rationnel de croire que la nature, qui a bouleversé tant de caractères pour faire passer l'épi de Blé ordinaire à la forme de Blé de miracle, ne puisse pas pousser plus loin sa puissance de transformation? est-il digne de l'homme de n'avancer plus loin, que lorsque le fait observé l'y force; de s'arrêter au dernier, avec le même entêtement qu'on s'était arrêté au premier? Ce serait n'avoir reçu l'intelligence que pour la soumettre en esclave au service des yeux. Si les glumes, chez les Lolium, sont capables de devenir rachis ou pédoncule, elles ne sont certainement pas déshéritées de ce droit chez les Triticum; si la locuste intermédiaire à ces deux glumes ainsi métamorphosées est dans le cas d'avorter chez les Lolium, la même chose peut arriver chez les Triticum, sur la première, la seconde, etc., articulation, et cela à l'infini; et des ce moment le Blé a une panicule; il se dépouille de son caractère systématique, de la noblesse que lui imprime la culture, pour retourner à la rusticité des Gramens ; il redevient un Avena, si ses glumes s'allongent plus que les bâles, et que son arête se détache sur le dos de la paillette plutôt que sous le sommet; il devient un Festuca si ses glumes 1-3 nerviées restent plus courtes que les paillettes, et que l'ovaire et les écailles restent lisses et ne se couvrent pas de poils; il devient Dactylis, si, associant la structure compacte et serrée qui caractérise l'épi à la ramification de la panicule, il allonge peu les pédoncules et ses rachis; enfin qui sait dans le corps de quel gramen foulé aux pieds, l'âme de cet enfant, déchu de la culture, peut passer ainsi, sous la baguette magique de la traus-

<sup>[1]</sup> Recherohes sur les fouilles, 5° mém. \$ CIX, p. 435.

formation? Or quels seraient donc les géomètres qui, après avoir déterminé tous les points nécessaires pour tracer une courbe, chercheraient ensuite à s'arrêter arbitrairement?

Nous venons de mentionner les cas les plus hardis, on aura moins de pelne à nous suivre dans les suivants, où tout le mystère de la transformation ne consiste plus que dans le raccourcissement des organes.

1732. Nous avons placé côte à côte, sur la pl. 15, la figure d'un fragment d'épi de Blé (fig. 12) et celle d'un fragment d'épi d'Ægylops (fig. 13). Si nous procédions à l'étude de l'organisation végétale, comme 'on le faisait en France il n'y a pas encore dix ans, la différence entre ces deux épis nous semblerait un obstacle insurmontable à la transformation; mais, en examinant de plus près, on arrive à se convaincre que cette différence ne réside que dans le nombre des arêtes des enveloppes florales, et souvent des glumes seules. Ainsi la glume de blé (fig. 12 gm) n'offre qu'une seule arête, tandis que celle de l'Ægylops en offre de trois à quatre, nombre qui varie sur la même espèce et sur le mêine individu. Mais nous savons que rien n'est plus inconstant que la présence de l'arête; que cet organe est moins un organe sul generis que le prolongement d'une ou de plusieurs nervures réunies; qui ne sait que la même graine donne naissance à des Avoines aristées et à des Avoines mutiques, c'est-à-dire privées d'arêtes, à des épis de Blé avec ou sans barbes? Pourquoi donc l'arête serait-elle admise comme un caractère plus constant chez l'Ægylops? c'est évidemment parce que, si cet organe vient tout à coup à se raccourcir ou à disparaître tout à l'ait sur ces individus, ils cesseront par ce seul fait d'être des Ægylops, et ils prendront la dénomination de Blés, dont ils possèdent, jusqu'au dernier, tous les autres caractères; mais les enveloppes florales du Blé peuvent à leur tour se munir de plus d'une arête; fréquemment nous avons rencontré les paillettes inférieures, et surtout les glumes, munies de trois arêtes, les deux latérales, il est vrai, plus courtes. Et remarquez que les Ægylops

ne viennent que dans les sables brulants, où tous les organes des céréales ont une tendance à sacrifier la richesse de la graine au luxe de la végétation des paillettes et des glumes, qui s'allongent outre mesure, se hérissent de prolongements, en s'amaigrissant de parenchyme; aussi trouvet-on peu de grains venus à terme dans le sein de ces focustes sauvages. Que si on livre à la culture les grains maigres et si peu nombreux qu'on en recueille, ou si le vent les jette sur un terrain plus favorisé du ciel, on les voit perdre une a une les babitudes de l'état sauvage, se faconner à la culture, de telle sorte qu'à part le facies qui rappelle encore leur origine, la plume hésite à leur assigner un caractère qui les différencie du genre Triticim; à peine osera-t-on encore leur conserver le nom d'Ægylops squarrosa. Enlevez-leur, par une culture nouvelle, l'épaisseur de la substance de leur glume, et l'Ægylops squarrosa est devenu un ignoble chiendent ( Triticum caninum ). Latapie de Bordeaux a, du reste, réalisé, par la culture directe, cette transformation, qui parut alors si hardie, que nos académiques descripteurs placèrent, au rang des chimères, le fait annoncé, avec tout l'accent de la Bonne fol, par l'observateur provincial; mais nos botanistes descripteurs auraient certainement admis plus de différences entre le Blé de Pologne et notre Blé cultivé, dopt l'autre n'est qu'une variété inconstante, qu'ils n'en ont signalé entre l'Ægylops et le Triticum, si le Blétie Pologne croissait sauvage.

1755. De son côté, le Blé le plus ennobli par la culture, ne tarde pas à s'abâtardir, dès que la culture l'abandonne à ses tendances spéciales. Nous avons fréquemment semé les plus beaux grains de récolte, sur les terres de déblai des carrières de Gentilly, en ayant soin de tracer les sillons en figures de géomètrie, bien sûr que les semis provenus de la dissémination spontanée ne se confondraient jaméis de cette manière avec les nôtres; nous avons fini par obtenir presque toutes les formes sauvages de nos Triticum des carrefours : des feuilles à limbe étroit et enroulé, rigide,

à gaînes embôltées les unes dans les autres; un épi à peine sorti de la gaîne, mûrissant tard, et s'allongeant peu, réduit à qualte; trois, et même deux locustes, dont la terminale seule fertile et les deux autres avortées et même atrophiées. En Italie on obtient des résultats encore plus surprenants, en semant les céréales queltonques dans le champ le plus maigre, et en avant soin de les faucher en vert, deux où trois fois, pour les bestiaux; et de les récolter à la quatrième, pour en faire servir la paille à la confection des chapeaux dits d'Italie; les chiendents (Triticum caninum) de ilos fossés sont des Blés de intracte; eti comparaison de ces Blés ainsi tourmentes par la culture.

1754. Or, admettons, ce que, du reste, on rencontre fréquemment dans ces sortes d'expériences, qu'abandonné à l'influence d'un manvais sol, l'épi de Blé se réduise à une seule locuste; qui sera ainsi la première et la dernière du rachis; nous connaissons la structure de cette locuste terminale (1728), qui, par tous ses caractères. sort du genre Tritleum, pour rentrer dans celui des Festuca, à la suite de quelques modifications. Mais le chiadme qui supporte cet épi, ainsi réduit à sa plus simple expression, part de l'aisselle de la feuille supérieure, dui, dans certains cas, peut rester elle-même réduite à la forme de follicule ou collerette plus ou moins effacée (př. 15; fig. 14. fl); ši ensuite un épi de même hattire paft avec son chaume, de Paisselle de la feuille plus inférieure, qui; elle-même; se féduise encore à l'état de follicule; et que, par la pensée, on continue cette transformation; en descendant le löhg du chlaume general, on troitvera que le grain de Blé aura donné lieu à la formation de la panicule la plus rigoureusement caractérisée; et nul n'osera plus lui donner le nom de Blé, car la plante en adra perdu tous les caractères systématiques, tout jusqu'au port et au facles, deux caractères qui parlent encore aux year quand aucune expression ne saurait plus les traduire.

1735. Nous avons procédé, dans tout ce paragraphe, en combinant l'observation

directe avec les inductions théoriques. les faits observés avec l'analogie; nons nous arrêtons, pour ne pas effaroucher les esprits qui n'avancent que terre à terre. Mais si nous osions être conséquent d'une manière complète, nous le déclarons, nous ne rencontrerions plus un seul point de repos dans la grande famille des Graminées; nous transformerions, avec une irrécusable évidence, les genres les uns dans les autres; et nous arriverions à cette conséquence qu'exprima Tournefort, savoir : que la famille des Graminées ne forme réellement qu'un seul genre. Nous demandons à nos directeurs titulaires des jardins royaux de chercher enfin à nous donner un démenti, par des expériences directes, entreprises aux frais et sur les terrains de l'État ; nous leur annonçons que, pour la première fois, les deniers de l'État auront été profitables à nos travaux.

1756. 15º Nous avons pris ces exemples dans la même famille de plantes ; l'orgueil de l'érudition aurait adopté une autre méthode; mals l'exactitude de la démonstration nécessitait celle que nous venons de suivre. Comment, en elfet, déterminer avec succès la réalité des transformations, si, par l'étude la plus approfondië, of n'est pas venu à bout de se faire une idée exacte des modifications des formes organiques, et si d'avancé on n'a point tracé, d'une manière graphique, la marche du phénomene? Or, comment arriver à ce résultat préliminaire; si ce h'est en prenant, pour sujet de l'analyse et de l'expérimentation, la famille la plus nombreuse, et, en même temps, la plus triviale; celle dont les individus envahisseht tous les climats, tous les genres de terrain, toutes les expositions, et qui, par conséquent, doivent porter le cachet de toutes les influences. Ajoutons qu'avant le travail auquel nous l'avons soumise. cette famille était celle chez laquelle il eût été le plus difficile de démontrer la moindre des transformations.

1757. Il en coûterait, certes, bien moins pour obtenir les mêmes résultats, en recommençant ce travail sur toutes les

familles également nombreuses du catalogue; que de genres se réduiraient ainsi à une seule espèce, si, par le mot d'espèce, on entend l'invariabilité des caractères assignés par le système! que de formes, constantes dans cette localité, se modifieraient, de la manière la plus étrange, en arrivant pas à pas dans une localité plus éloignée, en passant graduellement du cercle polaire vers l'équateur, et de l'équateur vers le cercle polaire, en descendant du sommet d'une haute montagne vers sa base, ou en montant de sa base vers le sommet, en s'acclimatant sur le granit au sortir du calcaire, sur le calcaire au sortir du sable, sur le sable au sortir de l'argile; enfin, en quittant les champs pour la ville, le terreau pour les gravats, le sillon labouré pour les fentes de nos murs, le soleil pour la lumière diffuse, le plein-vent pour l'espalier, la terre pour le plein-vent! que de Campanules, de Saxifrages, de Gentianes, ne sont que des formes affectées à telle ou telle autre élévation de la montagne! Semez-les toutes ensemble dans le même jardin, et, au bout de quelques années, il vous sera impossible de les reconnaître et de leur appliquer les noms systématiques; vous aurez créé, sous vos yeux, de nouvelles espèces, que vous vous garderez bien de dénommer, dédaigneux que vous êtes de tout ce qui est votre propre ou-

1738. L'espèce, nous dira ton, n'existe donc pas dans la nature? Non, elle n'y existe pas de la manière dont on l'avait définie. L'espèce n'est pas dans la nature, comme une forme héréditaire et invariable. Elle subsistera dans nos catalogues, avec des caractères mieux appréciés, mais avec une acception moins arbitraire, avec ses rapports plutôt qu'avec sa prétendue constance, avec son histoire physiologique, plutôt qu'avec le titre trompeur de son inaltérable définition.

1739. L'ESPÈCE SERA UNE FORME INDIVI-DUELLE, CONSTANTE DANS UN SOL, UN CLI-MAT, UNE EXPOSITION DONNÉS. LE GENRE SERA LA FORME IDÉALE ET TYPIQUE DONT LES FORMES SPÉCIFIQUES NE SERONT QUE DES MODIFICATIONS. MAIS LA NATURE NE DONNE PAS, A DES IDÉES OU FORMES IDÉALES, UNE INFLUENCE CRÉATRICE OU CONSERVATRICE DES FORMES RÉELLES ET PHYSIQUES. Il serait donc absurde de prêter au GENRE, une invariabilité que la démonstration refuse à l'ESPÈCE. La forme constante, dans tel sol, telle exposition et tel climat donnés, peut, en passant graduellement d'un climat dans un autre, franchir les limites que l'opinion, et souvent le caprice du classificateur, avaient tracées autour d'elles, et se trouver, tôt ou tard, en dépit de nos théories taxologiques, dans le domaine d'un genre plus ou moins éloigné.

1740. Appel donc à la physiologie pour la réforme des bases de la classification! que la botanique ne soit donc plus une science stérile d'échantillons et de synonymie, une voie d'échanges pour la politesse des citations, mais plutôt une grande et large formule, pour reconnaître d'où procèdent les formes végétales, et jusqu'où elles peuvent pousser la série de leurs transformations; une formule dans laquelle les influences rentrent comme tout autant de données, et les formes comme tout autant de résultats!

§ X. GÉOGRAPHIE BOTANIQUE, OU INFLUENCES DES DIVERS BASSINS GÉOGRAPHIQUES SUR LES TRANSFORMATIONS VÉGÉTALES.

1741. C'est enfin avec ce flambeau. qu'on doit procéder à l'étude de la géographie botanique, et non avec la routine d'une crédulité de cabinet, qui s'amuserait à compter minutieusement les échantillons, apportés par les voyageurs de tous les points du globe, et disposés ensuite avec un certain ordre, dans les feuilles d'un herbier : arithmétique botanique facile, à la portée de tout le monde, et fort amusante sans doute, tant qu'elle se borne à additionner des échantillons, mais qui devient ridicule, dès qu'elle a la prétention de sormuler des lois sur la répartition des formes végétales, dans les divers bassins géographiques.

1742. En s'attachant à remplir ce programme, on doit prévoir que la géogra-

phie botanique n'est pas une œuvre de cabinet, une science à laquelle un seul homme soit dans le cas de suffire; car, de même que la science de la géographie physique n'est que l'ensemble des topographies spéciales, de même la géographie botanique ne saurait être que l'ensemble de toutes les topographies botaniques; en d'autres termes, la science, qui aura pour but de déterminer la puissance des influences des climats, sur les transformations végétales, ne peut résulter que des travaux poursuivis, dans chaque bassin spécial, pour déterminer et approfondir les influences locales, sur les formes végétales qui croissent dans ce bassin. A l'œuvre donc tous les jeunes savants de la génération nouvelle! il ne s'agit plus d'une science de mots, d'une science de jolies fleurs ou de fleurs rares, mais d'un grand embranchement que nous avons à faire rentrer dans la sphère de l'arbre encyclopédique; il s'agit de transformer l'aimable science en science forte et raisonnée, de marier la botanique à la météorologie, et, par la météorologie, à l'agriculture, à la chimie, à l'économie domestique et industrielle. Une étude, entreprise avec cet esprit, sur une seule lieue carrée, aura fait faire, à la science de la végétation, plus de progrès que n'ont pu produire les voyages de long cours, destinés à moissonner les végétaux disséminés sur toute la surface du globe. Une fois que vous aurez épuisé le bassin de votre localité, il vous sera facile d'appliquer vos résultats au bassin voisin, ou d'arriver, par une nouvelle étude locale, à expliquer les divergences; si chaque localité d'un département fournit à la longue son contingent, on aura d'abord un travail modèle, qui, répété sur d'autres départements, finira par compléter la flore physiologique du grand bassin de la France; et des ce moment, nous osons le prédire, il ne manquera plus, à la géographie botanique, que de saire de bassin en bassin, de royaume en royaume, d'île en île, de continent en continent, l'application des grandes lois, dont ces études locales auront donné la formule précise. On sentira

alors la nécessité de se procurer, non plus de simples collecteurs autour du monde, chargés de faucher, en courant, les herbes des côtes, et de les expédier en Europe et en France pour les études sur le sec; mais d'avoir, dans chaque climat spécial, des résidents chargés d'étudier les influences, et d'écrire l'histoire des végétaux ; non plus enfin des voyageurs, mais des observateurs; or, pour compléter des observations, il faut plus d'une année. On parviendra de la sorte à enrichir la science botanique de faits et de lois, en la dépouillant de toutes ces puériles créations nominales, qui l'exposent au. juste dédain des esprits exacts et positifs.

1743. Il nous serait impossible de prévoir toutes les règles de conduite et d'appréciation, que l'esprit de l'observateur aura à se créer dans ce genre d'étude; cependant il en est quelques-unes que nous pouvons dès à présent signaler, et qui, du reste, nous serviront à déblayer la route de certaines pierres d'achoppement, où ne manqueraient pas de heurter les expérimentateurs, qui auraient eu le malheur de façonner leur jugement aux manières de voir des professeurs scolastiques.

1744. 1º De ce qu'on trouve constamment la même espèce dans le même sol, on aurait tort de conclure que les formes de cette espèce sont invariables; car, au contraire, pour que la conclusion fût rigoureuse, il faudrait avoir vu cette espèce conserver tous ses caractères, après quelques années de culture dans un terrain différent. Or, il n'en est pas une seule dont la constance résiste à ce mode d'expérimentation, et que la transplantation de la culture ne transforme en une espèce nouvelle, que l'on se contente de désigner alors sous le nom d'espèce cultivée. 2º Si l'on rencontre deux espèces dissérentes du même genre, venant, côte à côte, dans le même terrain, que l'on n'en conclue pas d'un autre côté que ces deux formes sont, par elles-mêmes, invariables, et indépendantes de toute influence du sol. Car, d'abord, la mature du terrain est capable de varier, du tout au tout, à

quelques pieds de distance. Ensuite les plantes, qui viennent spontanément dans le même terrain , n'y existent pas depuis la même époque, elles n'ont pas subi la même somme d'influences; et par conséquent, ne sont pas les résultats des mêmes lois. En admettant en effet l'hypothèse que les formes se modifient par les influences; on doit nécessairement admettre que les différences, entre les formes résultant des mêmes influences, seront en raison de la durée et du nombre des générations. Ainsi telle forme spécifique, qui, dans tel champ ; păraît și différente de la forme spécifique voisine, provient de graines amenées l'année même par le vent, tandis que l'autre s'y maintient de ses propres graines depuis plusieurs années; l'une s'y trouve expatriée; et l'autre acclimatée. 5º 8i l'on rencontre la mêdie forme spécifique dans deux terrains de nature différente, on he dolt pas conclure que cette forme est indépendante de la nature du sol jear les formes ne changent pas la première année de la transplantation de la graine. Les influences n'opérent pas après coup ; et la graine étant l'œuvre d'une influence donnée; ne fait, en se développant, que se conformer à l'influence d'oû elle émane; la nouvelle influence, sous laquelle le développement de la plante à lies; ne se fera sentir que sur les nouveaux produits, que sar la graine nouvelle ; elle ne commencera à devenir appréciable qu'à la seconde germination dans ces lieux; et c'est à dater seulement de celte époque que la progression commencera. 4º On aurait tort de proclamer que telle forme est invariable; parce que l'individu vivace, qui la représente, h'a pas varié depuis l'époque de sa transplantation. Les influences dont nous parlons se font sentir sur les générations et non sur les individus, sur la graine et non sur les boutures. Semez chaque année la graine qui provient du semis précédent, en ayant soin de procéder à l'expérience; dans les mêmes conditions; prenez note des résultats obtenus; et gardez-vous de jeter au rebut, comme le font nos directeurs de jardins, les dégénérescences, qui refuseront de s'a-

dapter aux phrases systématiques de nos catalogues; car, dans la nouvelle méthode; ces dégénérescences tant dédaignées reeèlent de profonds enseignéments. 50 Nous avons apprécié ci-dessus les influences de la lumière et de la chaleur sur le développement de la végétation; nous avons vu que le dévéloppement des tissus herbacés était en raison de la quantité de ces deux fluides qui leur arrive; mais le développement engendre la diversité des formes; où est, en effet; la différence des formes ; si ce n'est dans la différence des dimensions? Or, calculez d'avance, par quelle filière de modifications cette espèce donnée est dans le cas de passer. à mesure que sa graine viendra germer successivement, des régions septentribnales vers les régions méridionales, et bice versa, ou de la base d'une montagne ă son sommet, et ensuite du sommet à la base. Et c'est ce qui fait que le même genre est représenté, de la base au sommet d'une haule montagne, par un noisbre de formes spécifiques vingt fois plus grand que dans toute la plaine la plus vaste, qui appartient un même bassin: e'est que; de sa base jusqu'à la limite des neiges perpétuelles, une montague possède tous les climats que l'on compte, depuis le degré de latitude qui passe par cetté contrée ; jusqu'aux glaces poláires; en sorte qu'en divisant la hauteur de la montagne; comprise entre le pied et les limites de ses neiges perpétuelles, en autant de zones égales, que l'on compte de degrés de latitude, à partir du bassin qu'elle secupé jusqu'au cercle polaire, il est certain que; sous le rapport des influences et de la température, chacune de ces sones correspondra à un degré de latitude. On conçoit des lors que l'étude, dont nous signalons d'avance les admirables résultats, peut se poursuivre; sur les flancs de la même montagne; avec le même succès, et partant bien plus d'économie et de célérité, que si l'on procédait des régions glaciales à l'équateur; quand cette montagne se trouve située sous les tropiques. Un jardin botanique, établi, sur cette échelle, dans les Andes

da Pérou, pourrait renfermer ainsi presque toute la flore du monde, et servir de laboratoire aux plus larges expérimentations; qui alent été entreprises, sur la généalogie des formes végétales: Quel eatuclysme menacerait, à partir de cette ére nouvelle; le débordement de nos créstions nominales, et tous ces catalogues stéréotypés de nos quarante mille espéces, décrites d'après les échantillons mutilés par la dessiccation et rongés par les vers, et dont nous conservons les débris, avec le respect qu'on accorde aux plus saintes reliques! mais, d'un autre côté, quelle heureuse révolution s'opérerait dans l'étade de la physiologie végétale, grand problème, dont la botanique, cette branche jusqu'à présent si stérile et livrée à tant d'arbitraire, deviendrait, des ce moment, un des termes les plus rigoureux!

1740. Telle est la nouvelle méthode à suivre, dans l'étude de la distribution des formes végétales, sur la surface du globe; telles sont les règles qui doivent guider l'expérimentation et éclairer le raisonnement. Après toutes ces réserves prises contre les résultats obtenus jusqu'à ce jour; nous allons placer, sous les yeux du lecteur, le tableau de la géographie botanique, esquissé à grands traits, et par les généralités les plus éaillantes.

1746. 1º L'aspect général des végétstions continentales varie, non pas en raison des degrés de longitude; mais, toutes choets égales d'ailleurs, en raison seulement des degrés de latitude, et ée qui en est l'équivalent, en raison de l'élévation du sel au-deseus du niveau de la mer. La végétation du Groënland est l'analogue de celle du Spitzberg; celle de la Sibérie est l'analogué de celle du Kamtschatka et du pays des Esquimaux; celle des Etats-Unis et celle du Japon offrent la plus grande andiogle avec celle de la partie contrale de l'Burope; celle de la portion méridionale de l'Asie se rapporte à la végétation du Brésil. Il en serait de même de celle de l'Arabie, de l'Égypte et de celle du Sénégal, par rapport à celle du Brésil, si le sol de leurs vastes plateaux avait, à la place deses déserts de sable, l'humus fertile que répandent, à la surface de l'autre pays, les fleuves nombreux qui descendent de ses grandes chaînes de montagnes. La végétation de l'Australie se dépouillerait de son aspect ferrugineux et de sa consistance rigide, si la culture et les arrosages prétaient artificiellement, à ce sol, les qualités des meilleurs terrains des autres régions tropicales. La végétation, au sommet des hautes montagnes, est l'analogue de la végétation des régions hyperboréennes. La végétation de la lisière, qui entoure les vastes bassins d'eau, varie peu d'aspect et même de valeur numérique, parce que la température des eaux conservant mieux son équilibre et étant plus constante que celles des bassins terrestres, la différence de quelques degrés de latitude exerce, par ce véhicule, des influences meins prononcées.

1747. 2º EUROPE. Vers la zone glaciale, la forme végétale se rapetisse dans les mêmes proportions que la forme humaine. En Laponie, des Gladonia rangiferina, lichens appauvris et buissonneux, seule nourriture des Rennes; le Betula alba, puis un petit nombre de Crucifères, de Graminées, de Rosacées, de Renonculacées, d'Amentacées, de Pins et Sapins, pour lesquels la Suède et la Norwège sont des contrées privilégiées. Vers le 63° degré apparaissent le Hêtre et le Tilleul; vers le 63° degré apparaissent les Chênes; par le 60° degré les Peupliers ; l'Orge et l'Avoine cultivées se retrouvent jusqu'au 70° degré. Le Froment et le Seigle commencent avec la région centrale qui s'étend de l'Angleterre jusqu'en Italie ; là, dans les plaines, comme sur les hauteurs, les ferêts sent composées de Chênes, de Hêtres, de Châtaigniers, de Tilleuls, de Bouleaux, d'Aunes et de divers Peupliers. Le Marronnier d'Inde, originaire des bords du Gange, s'avance jusqu'en Suède, ainsi que la Pomme de Terre, originaire du Chill. La Garance, originaire de Perse, s'est acclimatée dans le midi de la France, et propère jusqu'en Alsace. L'Olivier et le Figuier, le Pêcher en plein vent, les Melons, ne dépassent pas le Dauphiné; la Vigne arrive jusqu'à la Manche ; le Maïs, comme

plante annuelle, s'étend un peu plus haut. Dans la région méridionale, qui s'étend de la Macédoine jusqu'à la pointe du Péloponèse, et qui comprend l'Archipel, l'Illyrie, la Calabre, toute la botte d'Italie, les bords de la Méditerranée, l'Espagne et le Portugal, croissent les Chamærops, les Cistes, les Salsola, les Orangers, les Micocouliers, les Platanes, les Lauriers et les Lauriers-roses; et, vers les hauteurs, les Romarins, les Lavandes, les Caroubiers, etc. Tout le littoral de la mer Méditerranée effre la même végétation, que le littoral correspondant de l'Asie et de l'Afrique Septentrionale.

1748. 3º ASIE. En Sibérie, jusqu'au fleuve lénissei, végétation de la Norwège et de la Laponie; au delà, et de plus en plus en descendant vers le sud, des Ombellifères, des Rosacées, des Composées, des Gentianées, des Graminées, des Cypéracées, des Crucifères, des Légumineuses, des Renonculacées, des Spirées des Dauphinelles, des Pédiculaires. - Dans le Japon, nos Véroniques, nos Iris, nos Laiches, nos Campanules, nos Chénopodes, nos Liliacées, nos Euphorbes, etc., mêlées aux Celastrus, Justicia, Canna, Diospyros, etc.; l'Aukuba japonica, le Gardenia florida, le Rhus vernix, les Aralia, le Camellia, le Sophora japonica, le Pyrus japonica, l'Olea fragrans, qui sert, dit-on, à aromatiser le thé. - En Chine, le Thea viridis (arbre à thé), le Camellia sesanqua, l'Hortensia, l'Hibiscus sinensis, la Reinemarguerite, le Primula sinensis, l'Illicium anisatum, qui fournit l'anis étoilé. - Sur le vaste plateau qui s'étend de la mer Caspienne aux sources du Gange, une flore mêlée de celle de la Grèce, de l'Italie, de l'Egypte; les cèdres du Mont-Liban, diverses espèces d'Astragalus, d'où découle la gomme adragante; le Lilas, le Cyclamen, les OEillets, etc. - En Arabie, le Café (Coffæa arabica), le Mimosa nilotica, le Palmier éventail (Corypha umbraculi*fera*), la Vigne, le Figuier, l<del>es</del> Céréales, etc. - Au-dessous des sources du Gange, les Canna, Amomum, Zinsiber, Maranta, Curcuma, Piper nigrum (poivre noir), Piper betel; le Sorghum, le Crinum asiaticum, le Flagellaria indica, les Amaryllis, l'Aloès, les lauriers qui fournissent la cannelle et le camphre, le Muscadier, le Giroflier (Caryophyllus aromaticus), le Jambosier (Eugenia jambos); le Tamarinier (Tamarindus indica), le Cisalpinia sappan, le Daphne indica, le Mangifera indica, le Mangouste (Garcinia mangostana), les Citronniers et Orangers, et les forêts de Rhisophora, d'Avicennia, d'Heritiera, etc.

1749. 4º AFRIQUE. Vers le nord, les plantes de l'Espagne méridionale, les Oliviers, les Orangers, le Chamærops humilis, le Ricin arborescent, le Dattier, le Ziziphus lotus. — Dans l'Egypte, les Cassia. Palmier Doum (Cucifera thebaïca), Nymphæa lotus et cerulea, Nelumbium speciosum, Balanites ægyptiaca. - Sur les bords de la mer Rouge, le Café. — Au Sénégal, les Baobabs. - Au cap de Bonne-Espérance, des Erica, Protea, Pelargonium, Mesembryanthemum, Ixia, Stapelia, dont toutes les espèces, particulières à cette pointe du continent, conservent une physionomie si fortement caractérisée. - Sur la côte ouest, le Maïs, le Jatropha maniot, l'Arachis kipogæa, le Bananier (Musa sapientum), le Carica papaya, les Limoniers, les Orangers, le Raphia vinifera et l'Elais guineensis, deux plantes dont on obtient le vin de palmier. — A Madagascar, le Nepenthes distillatoria, et une quantité considérable d'espèces particulières d'Orchidées et de Fougères.

1750. 5º AMÉRIQUE. L'Amérique est, par sa direction d'un cercle polaire à l'autre, le continent le moins homogène que nous connaissions. De la baie d'Hudson au détroit de Magellan, on voit s'échelonner tous les climats, et, sous l'influence des climate, toutes les civilisations humaines, toutes les organisations animales et végétales, que l'on trouve disséminées et interrompues sur la surface des autres continents; la flore y change vingt fois de robe et de couronne, comme son soleil y change vingt fois d'éclat. Mais il est digne de remarque que le terrain seul y conserve, d'une extrémité à l'autre et sous toutes les zones diverses, un caractère de sécondité, une richesse et une variété de

production, que ne viennent interrompre ni ces vastes déserts de sable qui couvrent l'Afrique, ni les steppes de l'Asie centrale. Aussi, à latitude égale, observe-t-on toujours, entre sa flore et la flore des zones correspondantes des autres continents, des différences qui restent à son avantage.

Dans la zone glaciale, ainsi qu'en Laponie, des Saules, des Bouleaux, des
Pins, surpris trop tôt dans leur développement, et qui restent nains et vieillissent
en herbe (Salix herbacea, retusa; Betula
nana; Populus trepida), et puis une forêt
de Lichens et de Mousses, dont la cime
dépasse à peine quelques millimètres en
hauteur, etc.

Le Canada et Terre-Neuve offrent un mélange des plantes du nord et de celles de la zone tempérée. Dans les États-Unis, ou plutôt à compter du 45°, on trouve les Magnolia aux larges fleurs, ou, d'après notre méthode, aux larges chatons; le Liriodendron tulipifera, le Cornus florida, le Rhododendron maximum; plus bas, le Laurus sassafras, les Passiflora, le Cassia Chamæcrista, le Myrica cerifera, de superbes Pins, des Chênes gigantesques, des Érables saccharifères, et enfin un riche catalogue d'espèces de nos genres européens.

Dans le Mexique et les Antilles, commence la flore et la culture des régions équinoxiales. On rencontre au Mexiqué, d'abord des palmiers appartenant aux genres Corypha, Oreodoxa; parmi les Boraginées, le Cordia gerascanthus, le Tournefortia velutina, etc.; parmi les Légumineuses, les Bauhinia, les Hæmatoxylon, les Hymenæa; parmi les Labiées, de magnifiques Salvia; parmi les Solanées, le Crescentia, etc.; le Cactus coccinillifer; plus bas, les Quercus xalapensis, glaucescens, laurina; le Taxus montana, l'Erythroxylum mexicanum, les Piper auritum, terminale, etc.; les Dahlia, le Cobæa scandens; à Toluca, le Cheirostemon platanoïdes.

Dans les régions équatoriales de l'Amérique méridionale, les grands Palmiers, à l'exception du Dattier et du *Chamærops*; le *Ceroxylon andicola*, qui habite le pen-

chant des montagnes, les Fougères arborescentes, les Cactées; au Brésil et au Pérou, le Cacao (Theobroma cacao), le Rocou (Bixa orellana), le bois de Campêche (Hæmatoxylon campechianum), le Bananier (Musa paradisiaca), l'Ananas (Bromelia ananas), l'Ipécacuanha (Cephælis ipecacuanha), le Quinquina du Pérou (Cinchona condaminea), le faux Quinquina du Brésil (Strychnos pseudoquina), le Jatropha maniot, etc.; ces forêts vierges enfin que la hache n'a pas encore profanées, admirables associations de végétaux les plus hétérogènes, labyrinthes antiques et sombres, dont l'indigène ignore également et les détours et la date ; plus loin, des forêts de broussailles do-. minées par des baliveaux (cattingas), puis des forêts naines (carascos) qui couvrent de vastes champs, et ont à peine un mêtre de haut.

Au sortir des régions équinoxiales, on reprend la flore européenne, et presque la flore française; puis, en s'avançant vers la Patagonie et le détroit de Magellan, la végétation des régions arctiques de l'autre hémisphère, végétation qui se rabougrit, se feutre, se presse, comme pour conserver le peu de chaleur que, de temps à autre, le ciel lui envoie.

1751. 6° OCÉANIS. On comprend, sous ce nom, l'ensemble de ce vaste archipel, qui s'étend depuis Sumatra, jusques et y compris la Nouvelle-Zélande d'un côté, aux îles Sandwich de l'autre, et enfin vers l'Orient jusqu'aux îles Basses; c'est-à-dire qui occupe une surface de 85° parallèles sur 138° de longitude. On concevra quelle variété de climats et d'influences météorologiques est comprise sous cette dénomination, et combien l'aspect et la richesse de la flore doit, à son tour, se montrer variable, dans une étendue que traverse l'équateur, et que limite le 35° vers le nord, et le 50° vers le pôle antarctique.

Le grand archipel, qui comprend Sumatra, Bornéo, Java, les Philippines, les Moluques, rappelle la flore de l'Inde et de la Cochinchine; c'est à Java que se trouve ce beau genre Rafflesia, qui unit, par des rapports si saillants, la Phanérogamie à la Cryptogamie fongueuse. Le Palmier sagou (Sagus Rumphii), l'Elæocarpus monogynus, le gigantesque Canarium commune, l'Anona muricata et autres; le Buis de la Chine (Murraya exotica), l'Erythrina corallodendron, le Giroflier, le Cannelier, le Bétel (Piper siriboa), aux Moluques. Dans l'île Célèbes, les Mangliers, les Giraumons, les Muscadiers, le Corypha umbraculifera, le Fromager (Bombax ceiba), le Mimusops elhengi, l'Hibiscus tiliaceus.

Dans les îles des Amis, des Navigateurs, dans les îles de la Société, dont Otahiti est sì connue, l'Artocarpus incisa, ou arbre à pain, l'ombrage des Eugenia, des Mimosa, des Palmiers, le Saccharum spontaneum, l'Abrus precatorius, le Tacca pinnatifida, le Convolvulus patatas (Patate), le Dioscoræa alata (Igname), l'Arum esculentum (Chou caraîbe), trois racines nourrissantes; les Spondias cytherea (Pomme de Cythère), Inocarpus edulis, plantes dont les fruite ne le sont pas meins, le Broussonetia papyrifera (Mürler à papier), le Gossypium religiosum (Coton des Otahitiens), le Vaguois ou Bagois (Pandunus odoratissima).

Dans la Calédonie, outre ces plantes, la Barringtonia speciosa, le Coeotier, les Areca, le Caryota urens, que convrent les Orchidées et les Fongères parasites; le bois Teck (Tectona grandís), le Casuarina equisetifèlia (Bois de fer), le Eyeas oircinalis.

Dans l'Australie, qui comprend le continent de la Nonvelle-Hollande, et l'archipel de la Nouvelle-Zélande, la flore prend l'aspect de celle de la pointe d'Afrique. Cependant les Mesembryanthemum et les Pelargonium, si communs au Cap, ent peu de représentants dans cette plage. Les Myrtacées, les Épacridées, les Protéacées, les Restiscées, au contraire, y prédominent. Les Eucalyptus y atteignent jusqu'à 50 mètres de hauteur. Les Metrosideros, les Melaleuca, genres presque australiens; les Goodenovia, les Stylidées, les Myoporinées, les Biosmées, au milieu desquels viennent se jeter des genres et même des espèces européennes, le Lythrum, les Graminées, les Cypéracées, le Samolus Valerandi, à la Nouvelle-Hollande; le Sisymbrium lepidum, à la Nouvelle-Zélande, vaste contrée, où l'on remarque encore le Pteris
esculenta, dont se nourrissent les sauvages, le Phormium tenax, en lin de la
Nouvelle-Zélande, dont ils forment le beau
tissu de leurs toiles les plus fines; le Fetragenia expansa, qui s'y mange à la place
de nos épinards, et que nous avons acclimaté parmi neus, avec plus de anosès que
leur Phormium.

§ XI. INPLUENCES QUE LA DERRIÈRE RÉVOLUTION DU GLOBE PEUT AVOIR EXERCÉES, QUE LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES FORMES VÉGÉTALES.

1752. Nous venens de voir que les repports entre les flores de nos grande bassine géographiques, découlent principalement de la combinaison de deux influences, de celle du climat et de celle du sol ; en sorte que la latitude étant dennée. ainsi que la nature géologique du terrein . on pourrait arriver à ebteniz, comme d'une formule, la physionomie et même le personnel d'une flore centinentale. Or le terrain, dont neus parlone, na sanrait être modifié par la culture, de manière à perdre et à remplacer tous ses éléments géologiques ; la culture n'ajqute que de l'Humus au sol; elle le divise et le mélange. mais seulement par des remblais et des déblais; elle epère du reste sur de fert petits espaces. Les berges, le terrais des bois, celui des montagnes, des bords des flouves, tout cela rests vierge, et continue à produire par sa propre vigueur; et c'est tent cela qui donne è la flère locale on continentale le caractère qui la dis-

1753. La nature de ce selest l'œuvre de la dernière révolution du globe; c'est de cette époque que date au moies la grande alluvion qui a medifié la surface de netre planète. Si donc il neus était donné de connaître comment cette alluvion a precédé à ce bouleversement immense, nous aurions, dès ce moment, une formule pour suivre, jusqu'à leurs dernière embranchements, les unions du même sol et les effets par conséquent de la même influence.

1754. Mais l'alluvion universelle n'a pas obéi à d'autres lois hydrauliques, que les alluvions dont notre mil peut embrasser d'un seul comp toute l'étendue; ce principe est de la dernière évidence, et n'a pas besoin d'être démontré. Or, il n'est pas un homme qui, placé cur une hauteur, après que les eaux d'une inondation sent rentrées dans leus lit, ne seit en état d'en décrire la direction, la marche, les courante, les remous, à la seule inspection des aillona et des reliefs que le fléau a laisséa sur son passage; que dis-je? Il n'est persenne qui na puisse donner la même solution, sur la carte qu'on aurait en la précaution de dresser de tels ravages. Je viens d'établir par là qu'à l'aide d'ans simple mappemonde, si nous voulions être en zéographie aussi conséguente qu'on l'est en fait de cadastre, nous devrions, presque avec le même auccès, décrire l'histoire la plus complète de la grande révolution dont nous sommes les survivants.

1755. Il suffit d'énoncer cette idée pour la rendre admissible; et quand on jette, pour la première fois, les jeun aur une mappemonde, après l'avoir énoncée, elle devient frappante de vérité. Cependant avant d'en faire l'application, il ne sera pas hors de propos da poeer quelques principes prétiminaires, afin d'éviter les répétitions dans les détails.

1º L'ouventure des golfes eseusés par une inondation est toujours à l'opposé du point par lequel le courant arrive, comme l'embouchure des fleuves est opposés à leur source.

2º Si on continue, au-delà du fond du golfe, la ligne imaginaire, que l'on trace-rait, de l'ouverture et parallèlement aux deux bras de terxe, cette ligne servira à déterminer la direction du courant, et conduira fort souvent à rencontner une trace plus réelle de sa marche.

3º La direction du courant popura être aussi bien déterminée par la manière dont les bords d'un seul des drux bras de terre qui forment le golfe, aurent été comodés. 4º Maia si le courant, au lieu de barrer le fond du golfe, l'avait laissé en communication avec un autre grand hassin d'eau, et que les deux bras de terre fussent restée isolés, sons forme de deux lles d'une étendus quelconque, il est évident que leure bards correspondants nous fourniraient shaolument les mêmes indices. En conséquence la lisière des centinents peut à son teux servir de haussole à cotts investigation.

Nº Il en sora de mêmo dos graupes d'iles, placées bant à bout, sur une asaez grande ligne.

6º Il est évident encere qu't la rencentre de deux courants opposés, il doit s'établir un remons, dans le sena de le résultante; et, dans ce cas, la forme et les corrosions de la lisième de l'atterrissement indiqueront la direction du remons. On trouvers, à ces atterrissements, des contours géographiques tout différente de coux quianzaient été produite par l'action d'un sont courant.

7º Il est probable que les courants de la grande aliuvion ent fait au moins deux fois le tour du globe, à compter de leur peint de départ, et qu'en supposant qu'ils ensent auvi sans obstacle la direction d'un méridien, ils sersient pevenus sur eux-mêmes par le méridien des antipodes.

8º Dans l'appréciation de ces phépomènes, il ne faut jamais oubliez de faire la part, et des soulèvements volcaniques, et des atoltons, ouvrages des polypes, et des corrosions secondaires opérées, soit par le retrait des saux appès le passage du courant, soit par le cours des fleuves subséquents.

9º La direction des collines et même des montagnes, qui datent de la grande alluvion, indiquent, autent par leurs reliefs que par leurs vallées, la direction du courant d'où elles émanent; et il est cortain qu'on reconnaîtra, au premies coup d'œil, les montagnes primitives, des montagnes sacondaines et tertinires, à leur seule oréographie. Jetes les yaux aur les montagnes gnanitiques du limousie, veus aures une arborisation analogue à nos egigtallisations de laboratoire, un noyan

et des rameaux divergents qui vont toujours en s'affaiblissant. Jetez les yeux, au contraire, sur les montagnes secondaires de la Bresse et du Jura, et vous en trouverez les groupes parallèles, dirigés presque en ligne droite du Nord au Sud, isolés les uns des autres, n'émanant jamais d'un même noyau; et, sans porter nos regards si loin de nous et si haut au-dessus de nos têtes, considérez les collines tertiaires et sablonneuses à leur sommet, qui bornent l'horizon de Paris; voyez si un simple sédiment, par le calme qui règne dans un étang, aurait jamais pu lancer ainsi, comme un trait, ces longs amas de calcaire et de sable?

10º Que la dernière alluvion ait eu une puissance incommensurable, c'est ce qu'atteste le volume des blocs de rocher qu'elle a disséminés sur son passage, des énormes blocs erratiques de la Suède et de l'Amérique du Nord. Mais nous avons encore, dans la comparaison du volume de ces blocs erratiques, un moyen de reconnaître d'où venait le courant. Car la force d'un courant s'affaiblit en raison du carré de la distance; aussi observe-t-on, dans nos grandes inondations, que les plus gros cailloux roulés se trouvent vers la source, et que leur volume et leur nombre va toujours en diminuant, à mesure qu'on approche du point où l'eau s'est arrêtée par la stagnation.

1756. Une fois ces principes admis, ayez soin de vous dégager de toute idée préconçue; laissez là les livres de géologie; prenez votre mappemonde, et n'interrogez que vous, avant même de lire ce qui va suivre; et vous parviendrez aux mêmes résultats que nous.

1757. L'alluvion est partie du pôle nord vers le pôle austral, comme si, un jour, toute la partie liquide de la croûte du globe était venue se condenser en glace sous le pôle, sous l'influence d'un refroidissement gradué, pour fondre ensuite tout à coup, sous l'influence d'une élévation brusque de la température.

1758. L'un des courants vient corroder toute la côte occidentale de l'Amérique; resoulé çà et là par un autre courant dont

nous parlerons plus loin, il laisse, comme traces de son passage, sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie, tous ces archipels d'îles aigues vers le sud, à angles rentrants et saillants qui se correspondent si bien, qu'un fleuve n'aurait rien produit de mieux; puis le golfe de Californie, puis les archipels de Chiloe, de la Mèrede-Dieu, de Magellan, d'où le courant tourne par une courbe vers les îles Malouines; enfin, pendant tout ce trajet, il trace ce grand cordon de montagnes, qui, sans presque la moindre discontinuité et la moindre ramification, s'étendent, sous les noms principaux de montagnes Rocheuses et de Cordilières, depuis les Esquimaux jusqu'en Patagonie.

1759. Un embranchement de ce courant se détache, à la hauteur de la Nouvelle-Norfolk, par 60° de latitude nord, et va jeter, comme d'un trait de fronde, ou comme un coup de vent dissémine dans les cieux les flocons de nuages, la courbe si régulière des îles Aleoutiennes qui barrent le détroit de Behring; ce courant vient se perdre dans un courant principal et presque parallèle au premier, qui creuse la mer d'Okhotsk , celle du Japon , corrode en dedans les îles de cet empire, et contribue à creuser la mer Bleue et la mer de Chine; là le chemin lui est barré par un courant qui creuse le golfe du Bengale, et dissémine sur la mer, par des courbes presque aussi régulières que celle des îles Aleoutiennes, Sumatra, Java, Timor, la Nouvelle-Guinée, et va creuser le canal dont la Nouvelle-Galles méridionale (Nouvelle-Hollande), forme l'angle saillant, ct tonte la côte occidentale de la Nouvelle-Zélande forme l'angle rentrant.

1760. Le courant descendu du Kamtschatka, barré par celui du Bengale, se refoule, par un remous d'où émanent Bornéo, les îles Philippines, les Célèbes, et vient en combinant, par des résultantes, son action avec celle du courant du Bengale, varier et modifier la disposition de la Nouvelle-Irlande, de la Nouvelle-Bretagne, des îles Salomon, et de ces innombrables archipels qui apparaissent disséminés comme des constellations dans le

firmament, sur toute la surface du grand océan équinoxial, et dont les îles Sandwich et les îles Basses forment les points extrêmes.

1761. Quant au reste de la Nouvelle-Hollande, de cette île aussi vaste que l'Europe et aussi basse qu'un marais, il est possible qu'elle soit un immense attollon, un plateau élevé sur des embranchements à fleur d'eau d'un vaste Polypier, et non un atterrissement contemporain de la révolution du globe; peut-être aussi est-ce une aggrégation d'archipels, cimentés et unis entre eux, par ces attollons si fréquents dans ces parages et sur toutes ces côtes.

1762. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, et en reprenant le cours de nos courants, il est impossible que les deux qui ont eu la puissance de pousser si loin leur marche, du Bengale aux îles Basses et aux îles Sandwich, n'aient pas exercé une action sur la direction du courant qui est parti des Esquimaux vers la Patagonie; aussi observe-t-on que vis-à-vis les îles Sandwich, les côtes du continent américain se refoulent, et forment le golfe compris entre Aleska et l'île de Quadra-Vancouver; et que, vis-à-vis des îles Basses, les côtes se refoulent deux fois, l'une contre le Mexique et l'autre contre Bolivia.

1763. Dans le sens opposé au grand courant des Esquimaux, on en voit fondre un autre du nord au sud, qui creuse le canal de la Nouvelle-Zemble, la mer Blanche, la mer Baltique, la mer du Nord, la Manche, sépare l'Irlande de l'Angleterre, et se bifurque, à la hauteur des mers du nord, en deux embranchements, dont l'un vient creuser la mer Adriatique, l'Archipel, la mer Rouge, le golfe Persique; et dont l'autre va faire un vaste remous dans le golfe de Gascogne, corroder le Portugal, l'Afrique et le cap Vert à gauche, et à droite le Groënland, Terre-Neuve, les États-Unis.

1764. Mais surviennent les contre-courants, qui complètent le cercle de révolution; l'un se dirigeant du pôle austral, entre l'Amérique et l'Afrique, y pratique ce vaste bassin dont la pointe du Brésil, à la PHYSIOLOGIE VÉGETALE.

hauteur de Fernambouc, forme l'angle saillant, et le golfe de Guinée l'angle rentrant. De la côte de Guinée, il est refoulé vers le Mexique, où il se rencontre avec le courant nord, et produit, par un double mais vaste remous, cette courbe de grandes îles, qui barrent la mer des Antilles et le golfe du Mexique, et complète le bassin creusé par le courant est-nord, dont les îles Lucayes forment l'angle rentrant et le cap Vert l'angle saillant.

1765. Un autre contre-courant revient entre la Nouvelle-Hollande et le cap de Bonne Espérance, corrodant la partie australe de la première, creusant le canal de Mozambique, et forçant le courant de la Nouvelle-Zemble, de l'Adriatique et de la mer Rouge, de prendre la résultante, à partir du détroit de Bab-el-Mandeb vers l'Indoustan.

1766. Et l'Afrique, à qui le courant arrive après avoir entassé les grandes chaînes de la partie septentrionale de l'Europe, après avoir entassé Pélion sur Ossa; l'Afrique, d'un autre côté, où les contre-courants viennent détourner les courants chargés du limon qui cimente les montagnes, l'Afrique n'a pour partage presque que le sable des sédiments; car la résultante desi vastes conflits est toujours, au point central, la stagnation et presque le repos.

1767. La mer Méditerranée previent d'un trait échappé au remous, qu'a déterminé le choc du courant nord et du contrecourant austral, qui se sont rencontrés en deçà de l'équateur.

1768. Dans cet épouvantable bouleversement, capable de rouler des sommités de montagnes comme de simples graviers, les blocs se heurtant contre les blocs, se broyant, s'égrugeant à la longue en une fine poussière, il arrivait que leurs éléments terreux s'isolaient dans la lame par ordre de densité et de volume, se décomposaient mécaniquement, pour se combiner ensuite par voie de double décomposition, et au moindre repos, au moindre remous, se stratifiaient par couches homogènes et superposées; ou bien, entraînés au loin par la violence du courant, les détritus en

50

marquaient le passage par d'immenses monceaux de sable, dont les molécules se cimentaient entre elles, à la faveur des bases que l'eau tenait en dissolution, ou bien restaient désagrégées, quand l'eau qui les déposait se trouvait pure de teute subatance soluble.

1769. Mais il découle évidemment de ces faits que le sol doit être de même nature sur tous les points qu'a parcourus la direction d'un courant; qu'il ne doit se modifier que par des dégradations, qui marchent dans le seus du courant même.

1770. L'influence du sol sur la végétation, doit donc être étudiée désormais, en tenant compte de cette donnée, toutes choses égales d'ailleurs. Suivez le courant, la flore à la main; sa marche est écrite en relief sur nos cartes; elle est gravée profondément dans les entrailles de la terre, par les caractères géologiques; voyez comment, pas à pas, les formes se dégradent, que dis-je? se modifient avec le sol; et tôt ou tard vous aurez une formule. Observez encore que ces courants, qui balayaient les débris de roches, les squelettes des animaux et les troncs des végétaux, ont dûdisséminer, sur leur passage, les graines reproductrices des espèces primitives; et, par conséquent, il est permis de supposer que telles espèces de graines se sont portées exculsivement sur un point plotôt que sur un astre, ont été la proie d'une lame d'eau plutôt que d'une autre, et ont emblavé un continent plutôt qu'un autre; grandes considérations qui pe sauraient effaroucher que l'esprit casanier, qui s'arrête au spectacle du courant régulièrement entaissé de nos fleuves, et qui né s'habitue à contempler d'autres révolutions météorologiques, que nos tempêtes citadines et nos ouragans de queiques lieues de surface!

1771. En résumé, la physionomie de la végétation est le résultat de deux influences principales: de celle du climat et de celle du sol. Le climat vous est signalé par les parallèles de la sphère et par l'élévation au-dessus du niveau de la mer; la nature du sol vous est tracée par la direction du courant qui a jeté ce terrain, en un long sillon, sur la surface de la terre. Géologues et betanistes, associez vos travaux, pour arriver à formuler les grandes lois qui président aux transformations végétales!

1772. Ce dernier paragraphe de la première section de cette troisième partie, sert de transition aux considérations qui rentrent dans le domaine de la section suivante.

## DEUXIÈME SECTION.

INFLUENCES ANTÉDILUVIENNES ET ANTÉHISTORIQUES SUR LA VÉGÉTATION.

1775. Toutes les formes végétales émaent du même type; leur germe est une vésicule de même nature, de même aptitude et de même élaboration, avant que le fluide fécondant n'ait déterminé, par une impulsion spéciale, le sens dans lequel doit s'effectuer son développement. Mais ce développement n'est qu'une continuelle assimilation des influences environnantes; rien n'existait, dans le germe, avant et même après la fécondation, de toutes les formes que le développement sjoute les unes aux autres. La fécondation n'a apporté à la graine que l'aptitude, pour ainsi dire, à revêtir ces formes plutôt que d'autres; et la plante les revêt en s'assimi-

philt l'air, l'eau, le sol et la lumière, en télles plutêt qu'en telles proportions; et si les proportions des éléments qui forment le milieu dans lequel elle végète, vionnent à varier d'eux-mêmes, on voit l'espèce varier à son tour sa puissance d'assimilation, modifiér ses organes dans leur forme et leur volume, et nême dans leur nombre; en sorte qu'en définitive le végétal est presque autant l'œuvre du milieu en il vit, que du milieu d'eu il émans, autant l'enfant de l'atmosphère que de ses parents.

1774. Modifiez l'an des éléments qui l'animent, enlevez-lui la plus minime portion des influences qui l'enveloppent; et yous modifies d'autant sa structure intime et sa physionomie générale; et vous lui imprimes d'autent les traits qui caractérisent les races soumises aux influences d'un autre climat. D'un degré de latitude à un autre, la végétation progresse ou recule. Du pôle nord, elle s'enrichit pas à pas, jusqu'aux régions équatoriales, où son luxe est à son apogée, dans des torrente de lumière ; et de l'équateur jusqu'au pôle austral, elle se dépouille un à un des éléments de sa beauté, pour venir se rabougrir, terne et décolorée, là où la lumière lui manque et où le froid l'engour-

1775. On a dressé le catalogue des varistions de Flore, du nombre de ses parures et de ses haillons, de toutes les phases par lesquelles elle passe tour à tour de la nudité au luxe, et de son plus grand luxe à sa première nudité. Le philosophe suit les passages de sa grandeur et de sa décadence, comme tont autant de degrés d'un cercle de la sphère; le collecteur se plaît à isoler chacun de ces degrés de l'échelle végétale, et en fait tout autant d'étres indépendants ; toute la dissérence, et en philosophie elle est immente, consiste dans la manière d'envisager ce vaste sujet; mais dans l'une comme dans l'autre méthode, on s'accorde à peu pres sur un point de la question, qui est le personnel de ces richesses végétales; nous connaissons tous les résultats organisés des influences actuelles; nous savons comment

et presque dans quelles limités ils varient, en même temps que les influences se modifient:

1776. Mais notre esprit ne s'arrête pas là où se fixent nos corps; il est de son essence de h'interroger le présent que pour tennaître le passé et prévoir l'avenir, il ne se complaît pas seulement au tabléau de la nature, il lui en faut l'histoire; et l'histoire n'est qu'une indéfinie conséquence, comme l'avenir n'est qu'une indéfinie progression. Soyons donc conséquents dans nos études, et ne craignons pas de pousser les conséquences jusqu'à cet infini, qui forme les seules limités de la nature. L'absurdité du raisonnement se trouve aussi bien au point où l'on s'arrête, qu'à celui où l'on dévie.

1777. Nous comnaissons les résultats des influences, dans lesquelles nous et nos contemporains nous vivons plongés ; nous connaissons en même temps les résultats des modifications que ces influences éprouvent actuellement et dans notre constitution atmosphérique. Mais admettons l'hypothèse que cette constitution atmosphérique vienne peu à peu à changer. que la lumière arrive par torrents sur un sol plus humide, dans une atmosphère plus riche en éléments organisateurs, en acide carbonique, par exemple; il est évident que la physionomie de la végétation finira par ne plus conserver aucun des caractères de l'époque actuelle; et on peut concevoir une époque où les Baobabs actuels ne seraient plus que des nains de la végétation nouvelle. Progressons en sens contraire; appauvrissons progressivement les éléments du sol, les élements de l'air et le bienfait de la lumière ; et nous verrons peu à peu les statures se rapetisser, les ramescences les plus touffaes se rabougrir, les tiges s'effiler, les larges corolles se rédaire, les formes se concentrer, et nos grandes forêts se remplacer par un gazon épineux et aride. Nous connaissons maintenant le mécanisme de ces emboltements et de ces déboîtements; nous avons évalué les causes qui sont capables de les déterminer; ne nions pas le possible. Le géomètre, après avoir fouillé et exploré quelques centalnes

de mètres de profondeur de l'écorce terrestre, a su, par l'induction de sept à huit observations, descendre jusqu'aux entrailles du globe; l'analogie a partout la même puissance; familiarisons-nous avec la méthode du géomètre; et de la série de nos observations, tout aussi exactement constatées, sur les transformations actuelles des formes organisées, sachons nous élever jusqu'à l'origine des êtres; par ce qu'ils peuvent devenir aujourd'hui, apprenons à déterminer par quoi ils ont commencé.

## § I. ORIGINE DES ÉTRES OBGANISÉS.

1778. Il est certain que notre planète a circulé dans l'espace, privée d'êtres organisés : masse incandescente et liquéfiée d'abord, elle a commencé à se refroidir, depuis la première époque de son apparition. Un jour sa surface forma une vaste croûte cristallisée, qui s'est épaissie lentement, mais sans interruption, de la circonférence vers le centre, de manière que la température de son atmosphère devint enfin favorable à l'organisation. La vapeur d'eau se condensa à la surface, et se distribua sur les inégalités de la croûte, en vertu des lois de l'équilibre, c'est-àdire des lois de la gravitation; les gaz aériformes composèrent l'atmosphère, c'està-dire la couche la plus externe de notre planète. Le granit cristallisé forma le premier sol; le mouvement des eaux, les alternatives de la chaleur et du froid, les acides dont l'électricité déterminait la combinaison par les éléments de l'air, l'acide carbonique dont les eaux se saturaient, ne tardèrent pas à désagréger les éléments de granit, à les décomposer, à les recombiner par la voie du contact et des doubles décompositions. Tout fut prêt enfin pour recevoir, protéger et alimenter les germes de l'organisation, qui manquait à la terre. Comment ces germes arrivèrent-ils pour la première fois? La nature se personnifiant se mit-elle à l'œuvre, comme fait le laboureur, pour semer ces germes à la surface, en leur disant: Allez et fructifies? ou bien de sa volonté, comme d'un coup de baguette féerique, fit-elle jaillir les êtres du sol, avec leur quarante mille formes aussi bien comptées qu'aujourd'hui? N'eut-elle qu'à frapper du pied la terre, pour en faire sortir le cheval tout caparaçonné, et l'olivier tout couvert de fleurs et de fruits? Ce sont là des métaphores où se complaît la poésie, qui est la physiologie des peuples enfants, eux pour qui la grandeur du maître réside dans la puissance du caprice, exprimé par une volonté. Mortels, enflez, tant que vons pourrez, votre puissance et votre grandenr! développez à l'infini votretaille, pour vous former une image de la grandeur de la nature, et vous n'aurez fait que rapetisser la nature d'autant; tout ce qui vous ressemble n'est pas elle, que dis-je? est le contraire d'elle. Seyes grands, tant que vous voudrez, par des complications: elle n'est grande, elle, que par la simplification; chaque pas que nous faisons dans la science, est un pas de plus que nous faisons vers cette vérité. Il est impossible, mathématiquement impossible, de concevoir une création plus simple que la sienne : or , j'en conçois une plus simple que celle qui est inscrite dans vos livres; donc vos livres sont dans l'erreur.

1779. La nature n'a point de jour et d'heure, d'époques et de dates distinguées par un trait; elle a des lois qui se fécondent par leur rencontre. Elle ne crée pas, elle combine; et avec deux ou trois éléments, on conçoit qu'elle porte le nombre de ses combinaisons à l'infini.

1780. Quand la croûte terrestre se fut solidifiée en granit sous l'influence du froid, que les vapeurs aqueuses, sous la même influence, se furent associées en liquide, que les gaz se furent mélangés en atmosphère, et que la lumière du soleil n'apporta plus à la surface qu'une chaleur propice, et non une chaleur de surcroît; peu à peu les gaz, l'eau et la lumière se combinèrent en molécules organiques, et les molécules organiques attachées par leur propre poids au sol ne tardèrent pas à se combiner avec l'élément terreux en vésicules organisées, c'est-à-dire en vésicules animées de la puissance de cristal-

lisation d'où elles émanaient, de la puissance du développement, qui est une fécondation indéfinie (585). Ce sut là le premier végétal du globe, car je ne m'occupe ici que des végétaux; ce fut là le germe de la végétation future, l'Adam de la Flore de l'univers ; son Eve était dans ses flancs, elle était une de ses côtes, une de ses vésicules animée d'une électricité contraire. Qui sait combien de temps ces végétaux si simples à nos yeux, ces Byssus parietina, pour parler le langage de nos catalogues, tapissèrent, en se reproduisant indéfiniment et bout à bout, ou plutôt côte à côte, les surfaces du granit? tout cela n'est pas même un point pour la nature, tout cela forme peut-être des miliards de siècles pour nous. Mais à chaque modification du sol, des eaux, de l'atmosphère, à chaque obliquité des rayons dardés par le soleil, la simplicité du végétal s'enrichissait d'un développement d'une nouvelle puissance ; et ses nouvelles formes, en se fécondant entre elles, se multipliaient par d'admirables et d'incalculables progressions. Nous sommes les héritiers de toutes ces transformations successives; nous sommes le chaînon actuel de cette progression, qui continuera après nous sa marche régulière, pour ne s'éteindre que lorsque le globe se sera engourdi, que lorsque le froid l'aura solidifié d'un bout de son diamètre à l'autre. La vie organisée qui commence peut-être actuellement à la surface d'autres planètes, finira alors sur la nôtre ; jusqu'à ce que la rencontre d'une masse ignée vienne de nouveau la liquéfier et lui rendre la vie', en déposant dans ses molécules le feu créateur qu'elle avait perdu.

1781. Ne croyez pas que les formes actuelles soient l'œuvre d'une série linéaire de transformations, en sorte que celles d'une certaine dénomination puissent être considérées comme plus jeunes et plus vieilles que tant d'autres; cette manière de concevoir la question tiendrait encore à nos idées de succession, d'hérédité, de généalogie; et nous avons établi que la mature ne procédait que par combinaison: or les résultats des combinaisons les plus

réellement contemporains, peuvent offrir la physionomie la plus diverse, et donner lieu, à leur tour, à des résultats encore plus divers. Les formes végétales ne tiennent point entre elles par un arbre généalogique, mais par un immense réseau, dont les mailles, en se touchant, enfantent de nouvelles mailles.

1782. Est-il besoin de rappeler que nous écrivons ce chapitre pour ceux qui auront médité tout ce qui précède? Notre livre est une suite de théorèmes; la hardiesse d'un théorème, isolément pris, se change en une impression toute contraire, lorsqu'on le déchiffre à la suite des théorèmes qui l'ont préparé.

## § II. CRÉATIONS SPONTANÉES.

1783. Nous avons eu soin de ne pas prononcer ce mot, dans tout ce que nous venons de dire ; les mots, en effet, usités dans les longues polémiques, sont des espèces de signes de ralliement que l'on devrait commencer par déchirer, lorsqu'on trouve un moyen de mettre les hommes d'accord. Car, dans leurs dissensions de toute nature, les hommes sont de grands enfants, qui se laissent guider par les impressions, plutôt que par la réflexion, et sur qui la vue d'un lambeau ou le son d'une syllabe produit le vertige de la fièvre, et l'irritation de la folie. Si l'on repasse attentivement l'histoire des guerres civiles, on trouvera qu'on s'est plus souvent battu pour des mots et des couleurs, que pour des intérêts plus réels et plus sérieusement contestables; et la science, cette noble et académique dame, n'est pas exempte de cette futilité.

1784. Si, par le mot de créations spontanées, on entendait la formation d'êtres qui se créeraient eux-mêmes, l'absurdité de l'idée rejaillirait de son simple énoncé; dans ce sens, certainement, il n'a jamais existé et il ne saurait exister de créations spontanées. Mais nous venons de réduire la signification de création à celle de progressive combinaison; l'expression de création spontanée, équivaut donc à celle de formation organisée, résultant de la combi-

paison des influences organisatrices; et dans ce sens il a existé une création spontanée, au moins dans l'acte de la génération, qui est plutôt une propagation, une séparation d'organes typiques, qu'une création proprement dite; car, la graine n'est, avons-nous dit, qu'une sommité qui, en s'isolant va déplacer le développement, dont elle était le point de repos momentané.

1785. Or, si dans le principe, les éléments organisateurs ont pu se combiner, ils le pourront encore toutes les fois qu'ils seront placés sous les mêmes influences; mais ces influences créatrices sont les mêmes qui président au développement de la création; ce sont par conséquent les influences actuelles, avec plus on moins d'intensité; donc aujourd'hui il se fait encore des créations spontanées, qui commencent, comme celles des premiers jours, pour se modifier à l'infini et en progression ascendante, mais avec toute la lenteur apparente du présent; et le laps de 7 à 8 mille ans n'est pas, par rapport à la série de ces développements indéfinis, ce que serait une seconde par rapport à toute l'époque historique.

1786. Nous connaissons toute la puissance d'une mauvaise plaisanterie, contre l'expression de ces immenses aperçus, qui, isplant l'esprit du présent, et le débarrassant des langes étroits d'une éducation superstitionse et mesquine, le reporte tout à coup dans les profondeurs mystérieuses des siècles qui nous ont précédés. Mais nous nous rassurons facilement, en pensant que nous n'écrivons pas ce livre pour les manvais plaisants, qui sont en gépéral les plus petits esprits et les plus mauvais cœurs de la création actuelle; nous écrivons pour l'homme qui médite et qui calcule, c'est-à-dire qui procède à la culture de son esprit, avec la méthode du sage et non avec les ricanements du fou.

1787. Mais, nous dira-t-on, si tout ca qui existe d'organisé sous nos yeux, tient ses formes d'un développement progressif et non d'une création proprement dite; si nous sommes tous les enfants du concours des influences, et non les œuvres d'une volonté accomplie en un instant, peurqueila nature aujourd'hui n'abrait-elle' plus le pouveir de recommencer son couvre, de produire de toutes pièces, et sans la filière de la génération et du concours des deux sexes, le moindre brin d'herbe et le moindre des cirons? Aureit-elle abdiqué sa puissance, résilié son pouvoir seulement en faveur de la mythologie des peuples, à laquelle personne ne croit plus?

1788. Remarques bien que la force de cette objection est, tout entière, dans le soin que l'on preadrait de perdre de vue . le principe. Aussi il suffit de mettre en regard le principe tout simplement exprimé, pour réduire l'objection à une simple figure oratgire. La nature a-t-alle créé les formes actuelles, soit à la fois, soit les unes après les autres , mais chacune d'elles de toutes pièces? Nous avons répondu : non. Car nous connaissons un moyen plus simple, plus rationnel que ce premier moyen de création, qui assimilerait la puissance eréatrice à la folle puissance d'un objet eréé. Les créations de la nature ne sont que des combinaisons, et les combinaisons se modifient en raison des influences: la nature est un cercle où rien ne finit et rien ne commence, mais où tout progresse et se modifie à l'infini ; les êtres sont les résultats des influences combinées entre elles, et les influences sont des lois : la nature n'a d'autre volonté que des lois éternelles; changer le cours de ses lois, ce serait les supposer imparfaites et mensongères, et l'erreur et la nature sont deux mots qui jurent de se rencontrer ailleurs que dans la bouche des hommes. La pature ne saurait donc créar aujourd'hui. à l'instant où je parle, une seule des formes compliquées de l'organisation, s'il est établi que chacune de ces formes est la somme d'une succession infinie d'impercentibles additions, d'imperceptibles modifications; l'opinion contraire serait contradictoire dans les termes; la même chose ne saurait se faire avec des éléments différents; s'il faut la progression de myriades de générations pour arriver à ce terme de la gradation organisée, il est absurde de penser que ce terme se manifeste un jour, au début de la progression même.

1789. Il serait encore plus absurde de penser que la science de l'homme, qui n'est que la puissance d'observer, devienne un jour capable de créer, de toutes pièces, un seul des êtres qu'elle classe dans ses entalogues; il le serait presque tout autant d'admettre que, dans ce point mathématique que parcourt notre fréle existence, nous puissions parvenir à être témoins d'une soule des modifications organiques qui ont fait passer un être quelconque, d'un depré de notre échelle systématique au degré le plus voisin ; s'il est vrei que ce passage n'acquière des sigues appréciables à notre faible vue, que par le laps de plusieurs milliers de siècles. Or, il est certain que notre globe, lancé dans l'espace, se refroidit régulièrement et sans interruption; et ce refroidissement a laissé, depuis quatre mille ans, des traces à peine appréciables; le calcul seul nous en donne le chiffre. Pourquoi nous opposerait-on la constance des formes organisées, qui végètent depuis quatre mille ans à la surface d'une planète, dont la constitution atmosphérique n'a pas varié d'une manière sensible depuis lors? Et pourtant, l'histoire à la main, et à l'aide des monuments antiques, nous avons des preuves évidentes de certaines variations, qui peuvent servir à établir la courbe d'une progression indéfinie. Ne savons-nous pas combien la civilisation a medifié le physique de l'homme sauvage? dans quelles limites elle a aminci ses os du crane, et perfectionné ses organes intellectuels aux dépens de leur enveloppe osseuse? combien l'expression s'est répandue plus douce sur sa face et la perspicacité plus pénétrante dans son regard? Ne sommes-nous pas en état d'apprécier l'influence du croisement des races, celle de l'expatriation, du changement de la nonriture et des habitudes? Et la culture, qui n'est à même d'en signaler les prodiges? qui ne sait par quelles transformations elle est capable de travestir les organce, d'exagérer les formes et les proportions? Nous convenons de toutes ces chases; nous les enregistrons volontiers. Mais nous nous y arrêtons, comme à un

cran invariable, auquel la force matérielle nous aurait portés, et comme si nous craignions d'élever la vue pour fixer la série des autres. Le géomètre avec cinq points continue une courbe; avec cent points nous n'osons pas en marquer un nouveau; qu'on nous donne des faits observés pour nos catalogues, mais jamais des faits déduits, si rigoureusement que ce puisse être, pour élever notre âme plus haut que la croûte où nous rampons.

1790. L'œuvre de la création se continue et recommence à chaque instant sous nos yeux; mais la vie des peuples est courte pour mesurer sa marche; que serace de la vie des particuliers? Cependant tout me porte à croire qu'il nous est donné d'être témoins de formations spontanées, filles de l'air et de l'eau, et premiers rudiments de l'existence organique. Si, en effet, la molécule organique, réduite à sa plus simple expression, résulte de la combinaison d'une molécule d'eau et d'une molécule de carbone, et que cet élément organique ait, par le seul effet de sa cristallisation vésiculaire, la propriété immense de se combiner de nouveau avec les bases terreuses, et de se développer, en reproduisant son type par l'assimilation des éléments de l'air et de l'eau; nier la possibilité des créations spontanées, ce serait nier que l'effet puisse avoir lieu, quand toutes les causes sont en présence?

Mais les effets sont sous nos yeux. Laissez l'eau la plus pure exposée aux rayons du solell, dans un flacon bouché et à demirempli d'air; et vous ne tarderez pas à voir se développer de la matière organisée en belles vésicules vertes ; laissez cette eau exposée à l'obscurité de la cave, et il sly formera des flocons étiolés, mais régulièrement organisés. On ne manquera pas d'expliquer ces deux faits, en ayant recours à la présence, dans l'eau et dans l'air du flacon, de germes imperceptibles à la vue et à nos microscopes ; mais on procède en ceci par voie d'induction et de raisonnement, et à ce moyen, nous pouvons opposer les inductions dont plus haut on semblait interdire l'usage. Cependant cette objection a été prévue. Ingenhouz

qui s'est spécialement occupé de cette question, a eu soin d'exposer préalablement le flacon, l'eau et l'air à une chaleur capable de désorganiser les germes les plus vivaces; il faisait passer l'eau et l'air plusieurs fois à travers un tube de porcelaine incandescent; tout était pur dans ce milieu, comme à l'instant de la création primitive; et la matière verte n'a pas manqué de reparaître, après un séjour plus ou moins prolongé à la lumière solaire. Or cette matière a des organes qui croissent et se développent, c'est-à-dire qui se reproduisent, d'après la définition que nous avons donnée du développement. Mais si le fait est aussi incontestable qu'il nous le paraît à nous, songez à cette infinité de sourdes et insensibles combinaisons organiques, qui s'opèrent, sur nos rochers humides, dans le sein de nos eaux, recommençant, sur chaque molécule terreuse, l'œuvre d'une création instantanée, mais qui marche à son développement et à la perfectibilité progressive des formes, avec toute la lenteur incommensurable de l'éternité.

1791. Petits esprits, qui, dans cette exposition d'une naïve mais solennelle simplicité, croiriez entrevoir des germes d'athéisme, cette aberration mentale qui n'est opposée à la superstition que comme une inconséquence est opposée à une autre; petits esprits, nous croyons à un Dieu plue grand que le vôtre; car le nôtre ne vous ressemble en rien; il se laisse contempler et comprendre; on l'adore en l'étudiant.

§ III. DANS L'ÉTAT ACTUEL DE LA SCIEÑCE, LA GÉOLOGIE EST-ELLE CAPABLE DE NOUS ÉCLAIRER SUR L'HISTOIRE PRIMITIVE DES DÉVELOPPEMENTS ORGANISÉS?

1792. Tant que la géologie n'a eu en vue que de reconnaître, et la nature des couches qui recouvrent la croûte du globe, et l'ordre de leur superposition, elle est arrivée à des résultats incontestables: le sondage a confirmé, dans les pays plats, les résultats obtenus sur les coupes verticales de terrain, que l'on rencontre si

fréquemment dans les pays montagneux. Nous avons, sous ce rapport, une géographie souterraine presque aussi avancée que la géographie superficielle; et, avec un simple fil à plomb pour boussole, nous sommes sûrs de découvrir une couche donnée, ou d'en marquer la place ordinaire, si elle manque en cet endroit: 1º Nous savons que les terrains cristallisés par voie de refroidissement (gneiss, micaschiste, schiste argileux, granit), sont les plus profends de tous; ils forment la première croûte du globe, celle qui augmente chaque jour d'épaisseur, mais de la circonférence au centre du globe, par suite du refroidissement graduel de notre planète. 2º Viennent, immédiatement au-dessus d'eux, des couches qui recèlent les traces de la vie organisée, les dépouilles plus ou moins détériorées d'animaux et de végétaux (phyllades, grès intermédiaire, calcaire à encrinites, grès houiller). 3º En allant toujours de bas en haut, le grès rouge, le calcaire alpin, le grès à oolithes, le lias. 4º Les terrains jurassiques ou formations colithiques. 5º La craie verte, grise, blanche. 6º Les terrains tertiaires, depuis l'argile plastique de nos environs jusqu'aux calcaires siliceux ou à limnées. 7º Enfin les terrains d'alluvion, sur lesquels repose notre couche végétale.

1794. C'est dans cet ordre général que reposent toutes ces couches, en procédant de bas en haut, quand elles existent toutes ensemble sur le même point du globe. Mais il s'en faut de beaucoup qu'on les rencontre au grand complet, dans tous les lieux de la terre ; ici le granit est à fleur du sol, et, par conséquent, il ne reste pas la moindre trace de la masse immense des autres ; là, c'est la craie qui est à fleur de sol, et tous les terrains tertiaires manquent à leur tour; plus loin, c'est le tour de l'argile plastique, et pas la moindre trace de calcaire grossier, et encore moins des couches qui ailleurs le recouvrent. Mais partout où on rencontre toutes ces couches, en quelque nombre qu'elles soient, on observe qu'elles conservent l'ordre consigué dans nos catalogues par l'observation, pourvu qu'on ne s'éloigne pas trop des grands basins géographiques; car, à certaines limites, la discussion commence sur la synonymie des couches superposées au granit; ce calcaire correspond-il au calcaire grossier ou à la crâie? cette marne est-elle l'analogue des lias? Questions que l'esprit de système a plus souvent tranchées que l'esprit d'observation ne les a décidées.

1795. A la suite de la géologie, la zoologie et la botanique sont venues explorer leur domaine dans les entrailles de la terre. Sur les traces d'un simple potier de terre, de Bernard de Palissy, on a rendu, aux règnes minéral et végétal, ces empreintes pétrifiées, dans lesquelles les anciens n'avaient vu que des jeux et des mystifications de la nature. On a rapporté avec bonheur les formes fossiles aux genres, et souvent même aux espèces existant actuellement à la surface du globe; le moyen de ne pas reconnaître une coquille, un poisson, un squelette de vertébré, un tronc, une seuille et un fruit, quand leur substance est presque conservée de toutes pièces; aussi chaque jourune étude nouvelle apporte à la science de nouvelles déterminations.

1796. Mais l'esprit de l'homme ne s'arrête pas longtemps à l'étude des détails; il s'ennuie à ne faire qu'enregistrer; il faut qu'il classe; et, après avoir classé, il faut qu'il interroge l'histoire ; il veut savoir non-seulement ce qu'est un être, mais encore d'où il vient; et c'est sur ce point que les difficultés se multiplient en géologie. On ne vogue pas sur ces mers des anciens temps, à pleines voiles, comme sur notre océan moderne; le pas qu'on y fait, il faut que la main le creuse; et la science, improductive, n'a pas assez de mains à son service; elle ne peut, dans cet immense labyrinthe, pénétrer qu'à la suite d'une exploitation ; d'où il arrive que ce que nous savons en géologie est-bien peu de chose, et que ce que nous ignorons est incalculable. Nous nous sommes occupé un jour d'évaluer la surface que a géologie a explorée; il nous a paru qu'elle est à peine dans le rapport d'une

tête d'épingle, à l'égard d'un globe de 16 pieds de diamètre. Or, si l'on présentait au chimiste le volume d'une tête d'épingle, sur une masse sphérique de 16 pieds de diamètre, et qu'on lui demandât à se prononcer, par l'analyse du petit échantillon, sur la nature de la masse totale, il répondrait certainement que la conséquence serait hasardée, et si, att lieu d'un seul petit échantillon, on en mettait à sa disposition trois autres, pris sur des points différents de la surface du globe, et qu'il vînt à découvrir, entre les trois échantillons, des différences notables, il ne manquerait pas de déclarer, comme étant de toute fausseté, l'induction par laquelle on chercherait à établir la structure de la masse, d'après celle des trois échantillons analysés. Les géologues de l'école moderne n'ont pas apporté autant de réserve et de sagesse dans leurs théories sur les révolutions du globe; l'exploration au pas de course d'une vingtaine de carrières des environs de Paris, a suffi à Cuvier pour nous dire l'histoire du monde primitif [1]. Ses calculs n'ont rien d'algébrique, ses démonstrations ne se compliquent par aucun artifice de raisonnement; il compte le nombre d'espèces d'animaux que l'on avait trouvées dans chaque couche, et qu'on avait enregistrées dans nos catalogues; lorsqu'un certain nombre d'espèces se trouvent constamment dans plusieurs couches superposées, il fait une formation de la réunion de ces couches; il parvient ainsi à diviser la série des couches géologiques en plusieurs formations, caractérisées par la présence exclusive des mêmes espèces animales. Ensuite par une seconde opération d'esprit, comme à ses yeux les espèces d'une formation supérieure ne se montrent pas dans la formation inférieure, il conclut qu'à l'époque où la formation inférieure avait lieu, les espèces de la formation supérieure n'existaient pas. En admettant cette hypothèse, il avait ainsi à sa disposition le tableau généalogique des animaux, l'ordre

<sup>[1]</sup> Ossements fossiles. Discours préliminaire.

dans lequel ils avaient paru à la surface du globe; il constatait, de cette manière, que les quadrupèdes ovipares vivaient avant les vivipares, car les Grocodiles de Honfleur sont au-dessous de la craie; les mammifères marins, Lamantins et Phoques, apparaissaient dans le calcaire coquillier; mais les mammifères terrestres ne se montraient que dans les terrains supérieurs au calcaire grossier, o'est-à-dire dans la formation gypseuse, dans des terrains d'eau douce ou de transport.

1797. Ce raisonnement, appliqué à chacun des embranchements du règne animal, donnait des résultats analogues; les terrains de transition ne renfermaient que des Zoophytes, des Mollusques, des Crustacés; donc en vertu de l'équation cidessus, il n'existait alors que des Zoophytes, des Mollusques et des Crustacés; et les Trilobites caractérisaient surtout cette formation. Du grès rouge au lias apparaissent les vertébrés, les Sauriens, les Lézards, les Tortues de mer, les Grypliées; et les Ammonites y deviennent abondantes. Dans le terrain jurassique viennent les Ichthyosaures et les Plésiosaures. La craie a ses dents de Squale, ses débris d'Quesins, ses Encrines. Dans les terrains tertiaires, des squelettes d'oiseaux et de mammifères. Majs ici la mer et les eaux douges ont pris et quitté alternativement le bassin. La mer l'a envahi pour y déposer lentement la craie. Les lacs ont succédé à la mer pour déposer l'argile plastique. La mer est revenue, pour déposer le calcaire grossier; elle s'est retirée, pour faire place aux eaux douces qui opt déposé le gypse; qui se sont retirées pour faire encore place à la mer, laquelle a déposé la faible couche de l'argile à Huîtres de Montmartre; et enfin les eaux donces sont restées en possession du terrain, pour y déposer les marnes calcaires, les meulières à coquilles fluviatiles analogues à celles qui vivent aujourd'hui dans nos lacs; et au-dessus de tout cela apparaît l'homme. Tel était, en entier, le système de Cuvier : il fut ordonné aux journaux du temps de trouver cela beau; les journaux dépassèrent les or-

dres, et d'après eux Cuvier venait d'assister à la création. Les astronomes le déclarèrent absurde ; la mer était moins complaisante envers leurs calculs qu'envers les classifications de Guvier; mais les astronomes se le dirent à l'oreille, car Cuvier était tout-puissant; et ce ne fut qu'en mars 1829 qu'on osa publier, dans un ouvrage périodique [1], que le système de Cuvier était fondé sur une de ces puérilités dont l'imagination la plus vulgaire refuserait d'être complice; on le compara au raisonnement du voyageur qui, s'étant logé dans une grande rue de la capitale, et n'ayant encore en à parler qu'à deux ou trois honnêtes gens, en conclut en partant que tous les habitants de cette rue sont des gens honnêtes. On pourrait, avec plus juste raison, le comparer au raisonnement du voyageur qui, ayant traversé de grand matin une ville de France, et n'ayant trouvé sur son passage que des ouvriers en veste, puis ayant traversé à midi une autre grande ville les jours de dimanche, et ayant trouvé sur ses pas tout notre luxe parisien, en conclurait que dans le premier pays on ne porte ni habit ni chapeau, et que dans le pays suivant on ne porte jamais de veste. Enfin comment aurait-on accueilli, en Europe, le travail de l'archéologue qui, après avoir poussé les fouilles jusqu'au milieu d'une des rues de Pompei, se serait avisé de poser en principes que son catalogue représentait toute la civilisation de cette époque, et que l'on ne trouverait, en continuant les investigations plus loin, aucun objet d'art qu'il ne possédat pas déjà?

Ce rapprochement vaut une longue réfutation; car Cuvier avait assis son système sur l'état des carrières, à l'époque où il écrivait; il avait conclu, de ce qu'on avait trouvé jusqu'alors, qu'on ne trouverait rien qui dérangerait sa théorie; autant aurait-il valu conclure que l'on ne trouverait pas un sossile neuveau. Or

<sup>[1]</sup> Annales des sciences d'observațion, t. III, no 3, p. 408.

chaque comp de pioche a presque depuis ébranié cet édifice, élevé à si peu de frais. Les vertébrés du gypse ent été rencontrés en abondance, avec les coquilles fluviatiles, dans le calcaire grossier de Nanterre [1], comme on les avait trouvés dans la craie de Maëstricht; on a rencontré des coquilles marines mélées aux coquilles d'eau donce dans beaucoup d'autres terrains; et toutes ces découvertes impréyues, et pourtant si faciles à prévoir, ont inspiré plus de réserve aux théories, plus de tâtonnement aux déterminations géologiques. On cherche à modifier le système, qu'il n'est pas encore parlementaire d'abandonner.

1798. La botanique fossile ne pouvait manguer d'adopter le cadre tracé par la zoologie; elle se contenta de le remplir et d'y disposer, par ordre de formations, les empreintes végétales, dont s'enrichissaient nes collections. Les seuls végétaux contemporains des schistes et calcaires inférieurs à la houille, étaient, d'après les classificateurs les plus récents, quatre espèces d'algues marines, deux espèces d'Équisétacées, trois l'ougères, des Lycopodes et un genre nommé Calamites. La formation de la hauille, au contraire, se distinguerait par le grand nombre d'espèces appartenant aux Équisétacées en arbre, mais surtout aux Fougères, Marsiléacées, Lycopodiacées; on y trouve trois Ralmiers, des Graminées, des dicotylédones formant environ le tiers du catalogue, enfin des Conifères, qu'on vient d'y dégonyrir récemment. Dans le grès bigarré, dix-neuf espèces seulement trouvées dans une seule localité, ce qui n'empêche pas de conclure que cette formation ne possédait pas un catalogue plus riche. Le calcaire conchylien, placé au-dessus du grès bigarré, n'a offert qu'une Fougère et upe Cycadée, et quelques Fuxus. De ce calcaire à la craie, les fouilles ont offert, sur notre continent, cinquante et une capèces, sur lesquelles dix-sept Zamias ou Cycas, d'où l'on conclut que les Cycadées, qui forment à peine le millième de la végétation actuelle, en formaient alors près de la moitié. Dans la craie, dix-sept espèces seulement, dont une plante terrestre, une Cycadée. Plus haut, dans l'argile plastique, les sables et les marnes charbonneuses, des dicotylédones en abondance, des Érables, des Noyers, des Saules, des Ormeaux, des fruits de Cocos, des Conifères, mais pas une Cycadée. Ensuite au-dessus de l'argile plastique, dix-sept espèces, parmi lesquelles une Mousse, un Equisetum, une Fougère, deux Chara, une Liliacée, un Palmier, deux Conifères, et plusieurs Amentacées. A la superficie, des Chara, des Nymphæa, mélés à nos coquilles d'eau douce, dans les meulières de Montmorency. Puis enfin les tourbes qui continuent, sous nos yeux, l'œuvre de la fossilisation.

1799. De par le catalogue, le personnel de la végétation de chaque formation est arrêté à chaque nouvelle publication, et clos en dernier ressort, comme représentant la végétation du globe à cette époque. Si une espèce malencontreuse vient, après la publication, contrarier le système, le siège est fait; il faut attendre, pour en refondre la rédaction, à la publication suivante. Depuis dix ans la flore fossile a changé plus d'une fois de physionomie, et même de lois météorologiques; et tout porte à croire que sa constitution, actuellement classique, n'est pas arrêtés et convenue pour longtemps. Gela vient de ce qu'on a cherché à apprécier cette immense catastrophe à laquelle nous avons succédé, à l'aide des résultats mesquins de notre météorologie locale. Nous avons vu le monde tout entier, dans le petit coin de terre que nous grattons avec nos faibles mains; neus avons dressé la géographie du globe primitif, sur l'échelle d'un cadastre de quelques lieues carrées; nous avons restitué l'ancien monde avec quatre ou cinq débris, apportés sur le bureau du président, dans une société qui s'éclaire avec des bougies, qui adopte des conclusions en vertu de son règlement, et se garde de les vérifier,

<sup>[1]</sup> Annales des sciences d'observations, t. III, p. 398.

en vertu de la réciprocité des complaisances, et quelquesois même en vertu d'un ordre supérieur; nous avons assisté au spectacle de la création, en famille, en petit comité; et au sortir de là, on a prié les journaux, qui dispensent la célébrité, d'annoncer bien haut qu'on venait d'entendre de belles choses sur l'ouvrage des six jours, et les journaux ont répondu: Donnez-nous une note que nous insérerons textuellement, attendu que nous ne sommes nullement compétents sur cette thèse.

1800. Mais laissons donc là à jamais ces enfantillages scientifiques, ces coteries qui transportent les académies dans les salons, et souvent même dans les antichambres: dépouillons l'habit brodé qui va si mal à l'homme qui fouit le terrain; retournons à la nature qui observe, à la logique qui coordonne, et qui n'arrive à prévoir l'inconnu qu'après avoir étudié sous toutes ses faces le connu; nous allons nous appliquer à tracer, par une série de solutions, la marche que nous avons à suivre dans cette étude.

1801. 1º Les couches géologiques se sont-elles déposées, sur la croûte de granit, en vertu d'autres lois physiques que les lois existantes? Non; car, sur quelques pieds carrés, il nous est permis de les reproduire actuellement avec tous leurs caractères. Que dis-je? dans nos laboratoires, dans un simple verre d'eau, par voie de lévigation, nous pouvons du même liquide obtenir jusqu'à cinq couches distincles à l'œil nu, et conservant à chaque fois entre elles le même ordre de superposition, qui est l'ordre de la pesanteur spécifique de leurs molécules respectives, les plus pesantes se précipitant plus vite. et par conséquent se stratifiant les premières, et ainsi de suite. Une fois la précipitation achevée par voie de lévigation, on peut augmenter le nombre des couches. par voie de double décomposition, en ajoutant un réactif convenable. L'ensemble de ces précipités vous représentera les caractères des formations qui peuvent s'essectuer par voie de sédiment, dans une cau calme ou qui ne s'agite qu'à la surface. Vous trouverez que le volume des molécules de chaque couche diminue, par tranches horizontales, de bas en haut, mais que les molécules sont toutes homogènes sur la même tranche; et si, quelques jours après vous venez à rencontrer, dans l'une des couches données, une stratification d'une nature et d'une pesanteur spécifique différentes, en plus ou en moins, de celles de ses molécules, vous n'hésiteres pas à prononcer que cette formation est d'une date postérieure au précipité. qu'elle résulte d'un travail intestin, d'un départ d'éléments, d'une double décomposition opérée, par suite d'un contact prolongé entre deux corps doués d'une assinité réciproque. Ainsi un silicate de chaux mêlé avec un carbonate, dans le même précipité, donnera lieu à une poudre de carbonate de chaux (calcaire) et à des rognons de silice, si la base du premier carbonate est de l'ammoniaque; et à un silicate plus ou moins agatisé, si sa base était un métal. Du sulfate de soude ou de potasse, et du carbonate de chaux donneront lieu à un précipité de gypse; et l'épaisseur de la couche du précipité sera en raison, non pas du temps, mais de la quantité de substances dissoutes ou suspendues dans le liquide.

1802. Si nous examinons, dans la nature, ce qui a lieu par voie de sédiment, nous observons que le phénomène se complique en raison du nombre d'êtres organisés qui habitent ce milieu, et de l'influence des saisons. Tout ce qui se précipite porte l'empreinte de l'organisation décomposée, tout est sali par des débris, et enveloppé par du mucus, tout est noirci par les sulfures et le fer limoneux; c'est de la vase, et jamais un précipité cristallisé, jamais du calcaire, jamais du sable pur. Mais que les-flots d'une inondation viennent à balayer ce dépôt, à soulever la vase, à la diviser par le mouvement, et à la distribuer dans ce nouveau milieu, pour la charrier vers des régions plus basses ; dès que le torrentrencontrera un obstacle, et que ses eaux tranquilles reprendront les habitudes du repos, la vase qu'elles tiennent en dissolution se précipitera par voie de sédiment, et se distribuera par couches homogènes, lavée de tout ce qui n'a pas la densité de leurs molécules respectives; le sable au fond, la matière organisée à la surface; et si, à l'instant où le sable s'est précipité, les digues de ce nouvel étang cèdent à la puissance des eaux, et que le torrent soit une seconde fois abandonné à sa pente, la couche de sable restera seule sur son passage, mais aussi pure, aussi bien lavée que si elle avait passé par nos mains. Observez le sable des côtes lavé par la marée, comme il est homogène et pur! Observez le fond de nos ports et de nos rades, comme ils sont vite envahis par la vase! Nous voyons donc chaque jour se reproduire, sous nos yeux, des effets analogues à ceux que la science observe dans les entrailles de la terre; or, les mêmes effets découlent de la même cause et des mêmes lois. Il est donc évident qu'en formulant les effets d'aujourd'hui, nous aurons la formule du mécanisme des effets d'alors.

1803. Du reste, on arrive d'une manière plus frappante encore à établir l'identité des lois physiques d'alors, avec les lois de notre constitution physique actuelle; c'est par la comparaison des êtres qui vivaient alors, avec ceux qui vivent aujourd'hui. Si, en effet, les êtres, soit identiques, soit semblables à ceux qui vivent aujourd'hui, vivaient dans les milieux et dans l'atmosphère d'alors, il est certain que les lois physiologiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Or, qui oserait soutenir que les lois physiologiques sont indépendantes et séparables des lois physiques? Ce serait absurde, si on l'appliquait à un simple cas particulier. L'animal peut-il vivre, la plante peut-elle végéter dans une autre atmosphère que la nôtre? Non; car vivre, c'est se développer; nous développer, c'est nous assimiler le milieu qui nous enveloppe; la forme et le nombre des organes ne sont que la solidification, pour ainsi dire, des molécules de ce milieu. L'identité des formes indique donc indubitablement l'identité du milieu. Les lois météorologiques auxquelles étaient soumis les végétaux et les animaux d'alors, étaient donc les mêmes que les lois météorologiques auxquelles l'organisation animale et végétale est soumise aujourd'hui, si les formes d'alors sont trouvées identiques avec celles d'aujourd'hui.

1804. 2º La superposition des couches, de quelque puissance qu'elles soient, indique-t-elle qu'il s'est écoulé un plus ou moins grand espace de temps, entre leur formation respective? - Nullement. La superposition des couches indique bien, il est vrai, que la plus profonde s'est déposée la première, que la suivante en montant s'est déposée la seconde, et ainsi de suite jusqu'à là couche superficielle; mais il est facile de concevoir que les plus nombreuses que la géologie soit parvenue à observer, sur un point du globe, ont pu se former et se déposer toutes, dans l'ordre où nous les trouvons, durant le cercle étroit de notre jour astronomique; il suffit pour cela de supposer, au flot qui les apporta, une puisssance proportionnelle. Comptez. sur une coupe verticale, les couches superposées, que laisse, sur ses traces, l'une de ces inondations qui sont les moins rares en France; il vous arrivera fréquemment d'en trouver le nombre égal à celui que la géologie compte sur les plus hautes montagnes; seulement vous en trouverez la puissance et les proportions infiniment moindres. Cependant la somme verticale de ce diluvium communal et en miniature. s'élèvera quelquefois jusqu'à la hauteur de plusieurs mètres. Or, établissez des rapports numériques. Le torrent d'inondation, qui vient d'ensevelir la végétation du pays, occupait à peine, sur toute la longueur qu'il a parcourue, une centaine de mètres en largeur. Admettons qu'un torrent semblable ne soit capable de couvrir le sol, que d'une couche d'un mètre de profondeur; et demandons-nous combien de mètres d'alluvion serait capable d'entasser, sur son passage, un torrent qui conlerait sur une étendne de deux cents lieues? Nous trouverons la proportion suivante: 100:1::1,000,000:10,000 mètres ou 5,000 toises environ; c'est-à-dire que notre torrent de deux cents lieues aura produit une montagne plus élevée que le point culminant de l'Himalaya, qui n'a que 4,400 toises d'élévation au-dessus du niveau de la mer, et que celui de Sorata, dans les Cordilières, qui n'en a que 3,948. Or, un torrent de cette étendue couvrirait à peine la France entre les Alpes et les Pyrénées; et la géologié des diluvium antéhistoriques est forcée d'admettre des courants plus étendus. Mais la géologie prend, en général, le caractère du sujet qu'elle traite ; elle procède par sauts et par bonds, comme le terrain par accidents et par brèches; elle a horreur d'une conséquence qui menacerait de l'entraîner trop loin; le cours immense d'un diluvium l'épouvante; des qu'elle peut échapper à cette idée, elle se hâte de se reposer sur les bords des bassins et des lacs à surface unie comme une glace, et dont la chimie seule opère de siècle en siècle le sédiment. Si ensuite une inégalité de surface se maniseste au-dessus de ce dépôt, elle en appelle à la croûte de la terre qui s'est soulevée, bosselée, gaufrée tout exprès et à différentes époques, pour enfanter les groupes de montagnes; et, l'équerre à la main, la géologie a trouvé le secret de marquer chronologiquement la date de ces révoltes des Titans de la terre, l'âge des montagnes qu'enfanta chacune de ces révolutions intestines. Elle admet un diluvium qui ait pu recouvrir en étendue plusieurs centaines de lieues; mais elle se refuse à sonder la profondeur de cette grande nappe d'eau et la puissance proportionnelle de son action et de son transport ; elle préfère créer des mondes, plutôt que d'en expliquer un, sur des dimensions trop larges pour notre vue. Procédant toujours du particulier au général, de quelques accidents exceptionnels au phénomène, si clle rencontre, dans un groupe de montagnes, quelques circonstances qui se rapprochent de celles qu'elle a remarquées à la base des volcans ou après un tremblement de terre, dès ce moment, rien de ce qui existe de saillant à la surface du globe n'est devenu saillant autrement; c'est là sa méthode en France depuis près de tronte ans; c'était la méthode des maîtres, et les maîtres n'ont pas encore quitté l'arène.

1805. 3º La différence qu'effrent les cous ches entre elles, dans leur contexture et dans la nature chimique de leurs éléments; indique-t-elle que chacune est le produit d'un courant différent, ou plutôt d'une inondation d'une date spéciale? - Non i puisque du même liquide nous pouvons obtenir, sous hos yeux, des couches d'une contexture et d'une nature chimique différentes. Il est vrai que, dans les entrailles de la terre, nous rencontrons des cettches absolument identiques sous tems les rapports, et cepéndant séparées par des couches d'une autre nature et d'une très-grande puissance; mais mons tronvons souvent les mêmes alternances dans le produit de nos inoudations contemporaines. Il faut donc chercher l'explication du phénomène, dans les circonstances mêmes du phénomère de l'inondation. Or, le torrent de l'inondation n'a tien de comparable au courant paisible et uniforme d'un fleuve, depuis longtemps encaissé dans le ravin qui lui sert de lit; c'est un choc continuel de courants divers plutôt qu'un courant unique; ce sont des lames qui repoussent ou cèdent, qui déserlent les unes sur les autres; et, entre chaque courant, c'est un remous, dont les cercles concentriques se meuvent avec d'autant moins de vitesse qu'il s'éloigne davantage du choc qui les a produits; et le remous exerce à son tour une résistance envahissante, qui tend à repousser progressivement les courants plus loin, et à amener d'autant le repost jusqu'à ce qu'une vague plus puissante vienne de nouveau mettre en mouvement cette masse abandonnée presque à l'inertie de l'équilibre et au repos de la stagnation. En conséquence, comme le nombre et la puissance des sédiments sont en rapport avec le repos du liquide qui en tient en suspension les molécules, il arrivera que le remous entassera dépôt sur dépôt, couches sur couches, en revenant sur lui-même avec une vitesse décroissante; la disposition de ses couches serait en spirale, si l'on pouvait en quivre la veine, quoiqu'elle paraisse produite, par simple superposition, sur une coupe verticale; et des deux côtés du remous, deux courants opposés

auront pu à la fois laisser, en une longue chaîne saillante, un dépôt d'une tout autre nature et d'une tout autre homogénéité. Quand en pense à des courants de deux cents lieues d'étendue en largeur, et, par conséquent, à des remous au moins d'autant de diamètre, étonnez-vous d'avoir en géologie, des bassins d'une formation homogène, sur un espace de quarante lieues dans sa plus grande dimension, dont les nembreuses couches s'offrent partout dans le même ordre de superposition. Faites croiser maintenant, par la pensée, les courants entre enx; ceux qui arrivent chargés du limon qu'ils ont balayé sor leur passage, ceux qui roulent du fin gravier ; ceux qui dissolvent le silicate de chaux, ceux qui sont chargés de sulfates solublès, les courants de sels marins enfin ; s'ils se succèdent sur le même sol, vous aurez superposition de leurs bases respectives; s'ils se mélent, il s'établira souvent une double décomposition, et il se formera un précipité de nouvelle nature, un tas de gypse de la hauteur de Montmartre ; que dis-je? de la hauteur du Jura, si la quantité des éléments désomposés est suffisante. Ne vous effrayez pas des nombres; n'y voyez que des proportions; et sous ce rapport, la mer ne sera pas un autre récipient que le verre à patte de vos laboratoires ; le même signe algébrique représente ces deux sortes de bassins.

Le même courant peut être considéré comme tenant en suspension toutes ces diverses molécules terreuses; et la suspension, produite par un mouvement continu et régulier, ne tient pas à la même hauteur les molécules de dénominations contraires; elles y cheminent, rangées par ordre de densité, les plus pesantes en bas; en conséquence, au moindre repos qui permettra la précipitation, le même courant donners lieu à un plus on moins grand nombre de couches superposées et de diverse nature; et leur alternance se réglera sur la plus ou moins grande vitesse de toutes les couches liquides du courant; car la vitesse d'un fleuve et d'un torrent n'est pas la même à tous les degrés de prefendeur du lit qu'il occupe; car leur

pente et les résistances qu'ils éprouvent ne sont pas les mêmes à toutes les hauteurs. Vous voyez que de formations géologiques sont capables d'apparaître sur une étendue continentale, dans un seul instant, et avec toute la rapidité de la tempête; et alors à combien de minutes peut correspondre toute cette série de myriades de stècles, que le géologue s'amusait, sur un tertre de quelques toises; à compter du doigt, de mêtre en mètre!

1806. 5. L'absence de débris organisés. dans une couche géologique, est-elle une preuve qu'à l'instant de sa formation elle n'en renfermat d'aucune espèce i 🗕 Non, Car, dans le règne animal, comme dans le règne végétal, il existe, par milliers, des espèces dont les individus, privés d'un squelette solide, sont dans le cas de se décomposer spontanément, en un espace de temps plus ou moins long, selon qu'ils sont exposés à une atmosphère plus ou moins favorable à la fermentation. Nous savons. par une expérience devenue banale, avec quelle activité certaines bases terreuses servent à décomposer, à dévorer, pour ainsi dire, les tissus organisés ; qui ne connaît la propriété des alcalis caustiques, et surtout celle de la chaux vive? Or, certains carbonates calcaires fossiles conservent encore de nos jours une alcalinité qui suffirait pour produire ce résultat de décomposition, avec autant de succès, quoique avec moins de vitesse; car la somme des effets est toujours proportionnelle à la somme des causes. Placez un cadavre dans la craie de Meudon à une assez grande profondeur, et vous obtiendrez, après un plus grand espace de temps, il est vrai, les mêmes résultats qu'avec la chaux vive; cette substance altère les couleurs des habits, ramène au bleu le rouge peu solide, et fait tache presque partout où sa poussière s'arrête. Or, les végétaux îmbibés d'eau, que l'alluvion antéhistorique aurait pu jeter dans un terrain semblable, y auraient été dévorés et entièrement décomposés au bout de quelques années. tout aussi bien que les animaux mous, les Zoophytes, les Vers, les Molfusques et Céphalopodes sans test, etc. Prétendre donc que ce terrain n'a jamais rien renfermé d'analogue aux végétaux et à la catégorie d'animaux dont nous venons de parler, parce qu'on n'y en trouve aucun vestige aujourd'hui, ce n'est pas faire preuve d'une grande perspicacité, dans l'art d'évaluer les circonstances d'un sujet. Or, que de terrains, autres que la craie, ont pu, dans le principe, être tout aussi favorables à la désagrégation des molécules organisées, tout aussi corrodants et destructeurs: le gypse, qui est toujours associé à la chaux, les terrains à sulfures et à chlorures! etc.

1807. Le corollaire immédiat de cette réponse à la question précédente, est que le nombre des espèces et des individus organisés, qu'on trouve actuellement, dans les couches géologiques, ne représente pas, de toute nécessité, le nombre des espèces et des individus, qui ont pu s'y trouver ensevelis, à l'époque de la catastrophe elle-même.

1808. 6º L'abondance des espèces et des individus fossiles d'une couche géologique, indique-t-elle qu'à l'époque de la formation de cette-couche, la flore et la faune du globe étaient plus riches que dans une couche moins privilégiée sous ce rapport? — Non. Car nous venons de faire observer que la couche géologique, la plus riche en trésors de ce genre, à l'époque de sa formation, est dans le cas d'avoir dénaturé toutes ces richesses, dans un laps de temps assez court, tandis que, par l'innocuité de ses éléments terreux, une couche voisine aura pu conserver indéfiniment, comme dans un silo indéfiniment protecteur, les richesses végétales et animales que l'alluvion aurait enfouies dans ses entrailles. Cependant il est des points du globe souterrain, sur lesquels les restes de végétaux se montrent si abondants, si pressés les uns contre les autres, qu'ils forment à eux seuls toute la couche; et dans ce cas, il est impossible de ne pas admettre que là les végétaux se sont rencontrés en plus grande abondance que dans les couches voisines; mais il n'en résulte nullement que cette couche géologique représente une flore plus riche

en individus et en espèces, que la slore des couches antérieures et postérieures en formation; ce serait un sophisme basé sur une règle de proportion, dont la logique n'aurait pas fixé les termes. Ce fait, quise représente dans toutes les houillères, signifie seulement que, sur ce point, la végétation se trouvait plus accumulée que sur tout autre, à l'époque de la formation de la couche qui en recèle les débris. L'exemple suivant sussira pour résuter le sophisme. Supposez qu'une grande inondation, après avoir recouvert de son gravier un vaste désert nu et pelé du globe actuel, vienne tout à coup à rencontrer sur son passage une oasis, une forêt vierge. qui, par la structure feutrée de son réseau de lianes et de troncs séculaires, oppose une digue au torrent, un filtre qui laisse couler l'eau et arrête le gravier au passage, l'accumulant sur sa tête, et finissant par s'en couvrir comme d'une voûte, ainsi qu'Herculanum s'ensevelit sous les cendres; dès ce moment, cette végétation se trouvant soustraite à jamais à la lumière, mais restant enveloppée et de l'air atmosphérique qui circulait sous son feuillage, et de la chaleur du sol qui va s'accumuler sous cette voûte, une fermentation intestine commencera à s'établir; et, par l'exemple de nos couches de deux ou trois pieds de fumier (1368), il est facile de se faire une idée du degré de chaleur, que ne tardera pas à atteindre la température souterraine, résultant d'une fermentation établie sur une aussi vaste échelle; le plomb y fondrait; le bois, après avoir consumé la portion d'oxygène de l'atmosphère enfouie avec lui, y fondra bien davantage, comme il le fait dans nos vases clos; tout ce dôme de verdure s'affaissera sous sa voûte, en une seule masse, dont la partie liquide emprisonnera et conservera, pendant toute l'éternité, comme une empreinte désormais indélébile, la partie restée debout, solide et carbonisée, mais non liquéfiée. De cette manière, la même inondation, le même flot, aura produit, à la suite l'une de l'autre, une couche de gravier sans aucune trace de végétation, et une couche de houille ou d'anthracite,

dans lesquelles la méthode géologique de nos jours ne manquera pas de voir les dates de deux grandes et distinctes créations.

1809. 7º La direction verticale de certains troncs fossiles indique-t-elle qu'ils végétaient, à l'époque de la catastrophe, sur le point où nous les trouvons enfouis; et la direction horizontale indiquerait-elle qu'ils y ont été apportés d'un autre point? - Non. On peut concevoir qu'une inondation d'un certain volume déracine une forêt tout entière, ainsi que l'une de nos inondations déracine et transporte au loin un bouquet d'arbustes des bords de la rivière, et va l'asseoir à plusieurs lieues de là, comme à son ancienne place; car la puissance des effets est proportionnelle à la puissance de leur cause. Une forêt déplantée de la sorte aura pu être transportée d'un continent à un autre, s'enfouir ensuite tout entière, sans trop modifier la verticalité de ses troncs. D'un autre côté, une forêt enfouie sur place aura pu être renversée tout entière sur le sol, comme par une coupe réglée. Quand un événement est capable d'arriver de deux manières différentes, il serait absurde d'admettre qu'il n'est arrivé que de l'une des deux.

1810. Nous venons de réfuter les principes admis; établissons les principes à admettre, et cherchons à en déduire immédiatement les applications.

1811. 1º OBSERVATION. Toute couche géologique, composée de grains sablonneux, homogènes et d'une grande pureté, est l'œuvre d'un transport instantané, et non d'un sédiment lent et séculaire; c'est une dune et non un dépôt.

Les dépôts formés par voie de sédiment sont mélangés, impurs, variables de pied en pied, salis par la vase; leurs molécules, en poudre impalpable et douce au toucher, n'ont rien de cet aspect anguleux et de cette cassure conchoïde et vitreuse, qu'offrent à la loupe la moins forte les grains de sable de la mer, les détritus des roches, des coquilles, ou des polypes, lavés par les eaux, et lancés ensuite au loin et d'un seul flot par elles. Jamais la précipi-

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

tation lente et chimique d'une substance ne reproduit de semblables formes ; un précipité par la voie de double décomposition ou par évaporation, se fait toujours par voie de cristallisation, soit obscure et indéterminable, soit susceptible d'être déterminée au goniomètre; or, les formes de la cristallisation n'offrent jamais la moindre analogie avec celles de la cassure. Les grès friables ou non, les sables micacés, les calcaires friables, et notre calcaire grossier surtout, ont été apportés violemment sur place, et non déposés des eaux en tranquillité. Dans notre calcaire grossier parisien, on ne trouve presque qu'un sable formé de détritus de coquilles, qu'une tangue calcaire, tantôt friable, tantôt cimentée par la silice, qui, plus haut, s'est précipitée presque pure, et a enveloppé, dans sa gelée, des coquilles entières, et non plus leurs débris. A Grignon, et même dans nos environs, on trouve les coquilles broyées les unes contre les autres, en fragments appréciables à l'œil nu ; et de passage en passage, à l'aide de la loupe, on arrive à reconnaître que les plus petits fragments

du calcaire n'ont pas d'autre origine.

1812. 2º OBSERVATION. L'observation précédente peut s'appliquer, avec une égale justesse, aux terrains homogènes, mais dont les molécules, plus friables, n'offrent aucune forme susceptible d'être mesurée à nos moyens d'observation.

Telle est la craie, dont la contexture est analogue à celle des dépôts que nous obtenons, dans nos verres à expérience. par le précipité chimique du carbonate de chaux. En effet, au moyen d'une trituration suffisante d'un calcaire pur, on obtiendrait une poudre aussi impalpable que celle de la craie. Cependant il est permis de croire que la craie provient d'un précipité chimique, d'un silicate de chaux, décomposé par la présence d'une substance nouvelle, quand on pense aux stratifications si régulières de ces vastes rognons de silex à fusil et pyromaque, que l'on observe à toutes les hauteurs de la formation crayeuse; et il est encore plus que probable que ces rognons ne proviennent que de gigantesques animaux mous,

dont la souterraine élaboration chimique aura, par un départ facile à reproduire à l'aide de nos appareils électrodynamiques, attiré la silice, pour l'identifier à son tissu et à ses formes vagues, quoique caractéristiques. Les effets d'un semblable départ de la silice et du calcaire s'offrent fréquemment en fait de fossiles; les Palmiers, et bien d'autres végétaux, se sont silicifiés dans un terrain calcaire; que dis-je? les Bélemnites calcaires (1) se trouvent dévorées par des animaux mous entièrement silicifiés. Qui sait si l'attraction mystérieuse, exercée par ces sortes de tissus, n'est pas la cause qui a décomposé ce silicate de chaux en pétrifications siliceuses d'un côté, et en chaux de l'autre, qui se serait ensuite carbonatée, au détriment des tissus des mollusques mêmes, dont elle a rongé jusqu'à la couleur de la coquille?

Quoi qu'il en soit, la pureté inaltérable de la craie, à peine piquetée de grains de serpentine ou silicate de fer, et plus haut, de nodulations d'une poudre ferrugineuse qui semblent provenir de la décomposition des tissus végétaux ou animaux; la pureté, dis-je, et la blancheur de la craie sussisent pour éloigner toute idée d'un sédiment opéré dans une mer calme et tranquille. Il faut en dire autant des dépôts argileux et marneux. La vase, entassée, par les siècles historiques, au fond de nos sieuves, porte des caractères physiques et chimiques entièrement dissé-

1815. 5º OBSERVATION. Les formes cristallines qu'affectent les molécules d'une couche donnée, que la masse qui en résulte soit friable ou susceptible d'un grand poli, indiquent un précipité, mais non un sédiment opéré dans une eau tranquille et babitée.

En effet, la présence des végétaux et des animaux, dans une eau tranquille, est le plus grand obstacle que puisse rencontrer la cristallisation. Essayez de produire un précipité cristallin dans un liquide saturé de gomme, d'albumine et de sels de toute nature; obtenes des couches de gypse par des eaux séléniteuses tenues en stagnation pendant des siècles même; vous obtiendrez de la vase d'autant plus noire, que vous prolongerez l'expérience. mais non un dépôt cristallin et saecharoïde. Sans doute ces sortes de terrains ne sont pas les analogues des terrains sablonneux: sans doute leurs molécules n'ont pas été apportées toutes cristallisées sur le lieu où elles gisent; mais elles ne s'y sont pas non plus accumulées jour par jour, à l'instar de la vase de nos étangs; leur précipité a dû être instantané, et celte explication n'a rien qui ne concorde avec ce que nous apprend la science. Le concours de deux vagues, chargées de substances différentes, est dans le cas d'entasser une colline avec le produit de la précipitation. Supposez qu'une vague, arrivant de l'équateur, avec la rapidité de l'éclair, vers l'un des pôles, soit dépouillée tout à coup, par l'influence du froid, de sa capacité de saturation; et tout ce qu'elle tenait en dissolution se précipitera en gelée ou en cristaux appréciables.

1814. 4º observation. Supposer un diluvium qui ait pu recouvrir la surface d'un continent, et qui cependant n'ait produit qu'une couche de quelques mètres d'épaisseur, c'est admettre un sait dépouillé de sa puissance.

La géologie admet en effet un dépôt alluvial, qu'elle reconnaît principalement aux cailloux roulés. Mais le rapport de la profondeur de ce dépôt est si petit, par rapport à l'étendue des surfaces qu'il recouvre, que l'on trouverait difficilement un terme pour représenter la proportion: le moindre de nos fleuves débordés a communément une puissance supérieure. Or, dans les terrains de cette catégorie, on rencontre des blocs, que nos plus fortes inondations historiques ne sauraient déplacer de quelques pouces; qu'on nous montre de tels produits sur la surface du globe, ailleurs qu'au-dessus de ces terrains d'alluvion? Donc l'alluvion qui les apporta

<sup>[1]</sup> Annales des sciences d'observation, t. let, février 1829, et t. III, janvier 1830, p. 88.

devait avoir une puissance proportionnelle. Mais une pareille puissance doit engendrer des montagnes, et non des couches de deux on trois mètres de profondeur. On nous objectera qu'en admettant une seule alluvion, on devrait trouver des cailloux roulds dans toutes les couches inférieures; mais c'est précisément à la conséquence toute contraire que la construction grammaticale seule de l'objection devrait amener. Car les cailloux roulés ne sauraient arriver qu'en roulant, et, par conséquent, plus lentement que les molécules qui voguent en se suspendant ou en se dissolvant. Les cailloux roulés n'ont donc pu arriver sur un point donné du globe, qu'après que toutes les couches provenant de la précipitation ou de l'ensablement s'y seront superposées; on ne doit les trouver qu'à la surface de la formation géologique. Mais quant au terrain qui les accompagne, sa nature variera en raison de la direction de la vague qui les apporta; et les terrains d'alluvion pourront être, aur ce point, crayeux, sur l'autre, calcaires, et sur l'autre enfin, sablonneux, etc. Jetes les yeux sur les résultats de nos inondations contemporaines; où trouverez-vous les gravats et les cailloux? généralement à la surface; ce sont des traînards qui ferment la route et viennent après. Ainsi, admet-on que le terrain d'alluvion est l'œuvre d'une catastrophe genérale, on est forcé d'admettre, au nom de la logique, que les formations inférieures appartiennent à la même révolution des eaux.

1815. 5° OBSERVATION. L'alternance des couches superposées, quelle qu'en soit la puissance et quel qu'en soit le nombre, indique une succession de vagues, et non une succession d'époques et de créations.

Dans le consiit de tous les courants que détermine le mouvement d'une vaste inondation, il est évident que les lames d'eau, qui accourent de divers points et dans diverses directions, peuvent se resouler alternativement, selon qu'elles arrivent plus ou moins rapides, et cela par des oscillations aussi nombreuses qu'il est possible de le concevoir, dans un espace de

temps donné; or, si, à chacun de leurs passages sur la même région, le courant dépose son précipité et la matière qu'il charrie, ce qui doit arriver toutes les fois qu'il se ralentit, il est évident, die-je, qu'il peut se former, dans l'espace de quelques heures, une alternance de conches, dont la puissance dépendra du volume de la vague et de la quantité de matériaux qu'elle charrie, et du temps qu'elle aura séjourné sur ce bassin. Bien plus, le remous seul d'une puissante vague, chargée de matériaux de différentes densités, pourra produire le même système d'alternances, dont on retrouvera plus tard le nombre par une coupe verticale; pour produire cet effet, il n'aura qu'à continuer de revenir sur lui-même par une spire presque sans fin.

1816. 6º OBSERVATION. Les fossiles d'une couche géologique, alors même que l'on serait sûr d'en posséder la collection au grand complet, ne représentent que les fossiles charriés par la lame d'où émane la couche, et nullement le catalogue des êtres organisés, qui vivaient à cette époque, dans les caux et dans les airs. La proposition contraire serait fondée sur un raisonnement dont nous avons démontré plus haut la puérilité. Supposez, en effet, qu'aujourd'hui, par auite d'une révolution analogue à celle dont nous soulons aux pieds les ruines, une lame d'eau nous arrive de l'Océan, et couvre notre sol des matériaux qu'elle aura balayés sur son passage ; qu'immédiatement après, upe lame descendue par la Suède, la Norwége, le Danemarck, le Hanovre, les Pays-Bas et la Belgique, vienne à son tour se décharger sur la couche que le flot de l'Océan vient d'apporter; il est évident que la couche inférieure ne renfermera presque que des produits de la mer, des polypiers, des fucus, des poissens, des coquilles, des squales, etc., tandis que la couche supérieure ne renfermera presque que des produits terrestres, des coquilles fluviatiles, des conferves et des plantes aquatiques, des quadrupèdes vivipares, des animaux domestiques, des arbres forestiers, etc. Une fois l'hypothèse

admise, chacun concevra combien il serait absurde au géologue de prendre la collection des fossiles d'une seule des deux couches, comme la représentation fidèle de la flore et de la faune de l'époque de cette grande révolution; la géologie de nos jours n'a pas reculé devant ce genre d'absurde.

1817. 7° OBSERVATION. Les habitudes des êtres, vivants à l'époque de la catastrophe, et leur densité, sont deux causes qui ont influé sur les circonstances de leur fossilisation, et qu'il ne faut jamais perdre de vue, dans les inductions que l'on s'applique à tirer de leur présence ou de leur absence dans une couche.

Un exemple servira de démonstration à cette proposition. Les poissons se dévorent entre eux, la vase de la mer recèle peu de leurs squelettes. Pour eux, le débordement des eaux n'est jamais une catastrophe; ils suivent les courants comme les vagues; ils n'en sont pas charriés. Après un débordement, vous trouverez leurs corps abandonnés par les eaux à la surface, mais jamais enfouis dans le sol; et si l'on observe le phénomène de plus près, on verra que leurs corps ne jonchent que le fond des bassins, des flaques d'eau, et non les pentes que les eaux ont suivies pour retourner dans leur lit primitif; ils ne se trouvent dans les creux que comme des résidus de la filtration des eaux, et non comme des objets de transport. Observez la formation de nos dunes, et voyez si jamais le corps d'un poisson ou d'un mollusque vivant s'y trouve enfoui par la même vague qui entasse le sable? Ainsi l'absence complète des squelettes de poissons, dans une couche géologique, n'indique nullement que le genre poisson n'existat pas à cette époque, ni même qu'il ne se rencontrât pas dans la lamed'eau qui apporta le sédiment. Car, alors que tout ce qui était inerte et frappé de mort se déposait, la population entière des poissons passait au-dessus de l'alluvion, en se jouant à la surface de l'onde. De même les végétaux les plus spongieux voguaient librement au-dessus des eaux, en même temps que des forêts entières de l

troncs, pesants comme la pierre, jonchaient le sol, et formaient la charpente des premiers barrages, s'embarrassant dans les saillies des roches, ou arrêtés au passage par les versants des collines de granit, et s'amoncelant avec les fragments de roches et les débris des coquilles brisées, réduites en poudre, broyées enfin par le choc des vagues et par le frottement des corps. Après les poissons et les végétaux spongieux, les volatiles sont les êtres organisés qui auront pu échapper avec le plus de facilité à la submersion et à la fossilisation. Poureux, le moindre tronc est une nacelle, qui chavire sans les entraîner au fond; car ils ont à leur aide le secours des ailes, quand le pied leur manque; ils ont les airs pour se préserver des flots, et ensuite les corps flottants pour faire halte et se délasser de leur marche à travers les airs. En un mot, la fossilisation qu'enfanta une inondation, un débordement des caux, peut se diviser en couches superposées. rangées dans l'ordre que l'étude des habitudes de l'être vivant, ou celle de la densité de ses dépouilles, est dans le cas de déterminer, avant toute espèce d'observa-

1818. 8° observation. Si, dans deux couches de formation différente, pour me servir d'une expression des géologues, et par conséquent de deux époques différentes, d'après eux, on rencontre un seul fossile qui soit commun aux deux, tous les autres fossiles de la couche inférieure sont contemporains de ceux de la couche supérieure.

Il est, en logique, un axiome fondamental, qui ne saurait être étranger à la géologie et à aucune des sciences, s'il est vrai que la science ne soit, en définitive, qu'une application de la logique: lorsque deux choses sont égales à une troisième, elles sont égales entre elles. Or, nous avons établi que les formes organisées sont le résultat des influences qui les enveloppent, en sorte que toutes disparaîtraient du catalogue, si le milieu, dans lequel elles vivent, venait à se modifier dans certaines limites. Mais si ces formes sont les effets de tel concours d'influences, il est évi-

dent qu'elles doivent s'organiser, dès que ce concours d'influences a lieu; car la cause est inséparable de ses effets; elle ne saurait rester inactive qu'en restant impuissante, c'est-à-dire en cessant d'être cause; elle produit, par cela qu'elle existe. Toutes les formes qui émanent de la même influence ont dû apparaître et commencer à s'organiser à la fois, et PARALLELEMENT les unes aux autres, dès que, et partout où cette influence s'est manifestée. Il est donc évident que l'une de ces formes me suffira pour reconnaître une à une toutes ses contemporaines; je n'aurai qu'à la rencontrer, côte à côte, avec chacune d'elles en particulier. Si je trouve l'espèce Bœuf enfouie à côté d'une Cérithe, et la Cérithe à côté des Monitors et des grands Sauriens, j'en conclurai que les grands Sauriens étaient contemporains du Bœuf, étaient les enfants des mêmes influences et du même milieu organisateur, modificationa de la vie, émanant de la combinaison diverse des mêmes éléments. Or, il suit de ce principe que tous les animaux et tous les végétaux répandus dans les diverses couches explorées jusqu'à ce jour, ont été tous contemporains de la même époque et de la même catastrophe, depuis le Bœuf, le Cerf, l'Éléphant, jusqu'à la Bélemnite, la Trilobite, l'Ammonite, espèces que nous n'ayons pas encore retrouvées vivantes; et, par une deruière conséquence, l'homme lui-même, non pas peut-être avec tous les caractères que lui a imprimés la civilisation, mais avec les caractères de son espèce, l'homme, à son tour, a été le contemporain de tous les fossiles, et le témoin de la grande catastrophe, sous les ruines de laquelle nous l'avons jusqu'à ce jour cherché en vain; ce qui ne signifie nullement que nous ne le trouverons pas par des recherches ultérieures; car nous trouvons presque partout le Bœuf compagnon de ses travaux, le Cerf habitant des mêmes forêts, l'Éléphant, le Cheval, le Chameau, qui le portent au combat ou vers les régions lointaines, mêlés au Tapirs, aux Rhinocéros, qui, plus bas, sont mêlés aux Cétacées, aux Dauphins, aux Lamantins, aux squelettes d'oiseaux, aux

poissons; qui, plus loin, sont mêlés aux troncs de monocotylédones, aux coquilles de mer; qui, plus bas, sont mêlés aux coquilles d'eau douce et aux troncs des arbres les plus répandus aujourd'hui sur la surface de notre sol; qui, plus bas, sont tous mélés aux Spatangues, aux Bélemnites, aux Ammonites; qui, plus bas, sont mêlés aux Polypes et aux Trilobites, etc. Espèce de mosaïque où tout se mêle et se confond, où tout se touche et se perd par des nuances à l'infini, mais où aucune ligne ne trace une démarcation infranchissable. Que si. vous rencontrez une espèce plus abondamment vers le haut de cette vaste échelle, et l'autre presque exclusivement vers le bas, demandez-en l'explication à la loi de la densité et à la loi plus grande des habitudes ; distinguez l'animal nageur, de l'animal qui tombe au fond comme une pierre, et ne revient plus au-dessus des eaux; enfin soyez conséquents en expliquant les phénomènes, car la nature n'est pas inconséquente en les produisant.

1819. 9° OBSERVATION. Il ne s'ensuit pas, du principe qui vient d'être établi, que toutes les espèces d'alors doivent se retrouver aujourd'hui sur notre globe.

Une race peut tout à coup s'éteindre aujourd'hui; pourquoi n'aurait-elle pas pu perdre tous ses représentants alors? Mais la forme d'alors est toujours possible, tant que dure l'influence qui avait présidé à son développement. Observez, au reste, que les espèces perdues ne sont que des modifications d'un type qui existe encore au milieu de nous ; car il n'en est pas une seule qui ne possède aujourd'hui son analogue; et les modifications peuvent se perdre, renaître, se multiplier ou devenir plus rares, alors même que les éléments atmosphériques restent les mêmes, et conservent toute l'énergie de leur influence et de leur vitalité. Que de races du genre Chien, créées par l'influence des croisements et de la domesticité, se perdront à la longue, pour faire place à d'autres qui nous sont inconnues. Des formes organisées peuvent disparaître sans que les influences changent; mais

elles ne sauraient exister sans le concours de ces influences : elles en sont le signe en même temps que l'effet, mais non pas le signe éternel et inséparable; et sur ce point nous n'émettons rien qui contredise ce que nous avons développé précédemment (1785), relativement à l'évolution progressive du type, à ses transformations successives, et à la continuité incessante, mais insaisissable de la création. Nous ajoutons seulement, que, puisque les modifications du type primitif marchent parallèlement les unes aux autres, à l'accomplissement de leur perfectionnement ou plutôt de leur complication indéfinie, il me paraît évident que, si, à l'époque du bouleversement de la surface de notre planete, l'une d'elles était arrivée déjà à ce point de son évolution qu'elle conserve autour de nous, toutes celles qui existent autour de nous avec elle, devaient exister avec elle à cette époque, alors même que je les rencontrerais disséminées dans les différentes couches de la terre et séparées entre elles à de grandes profondeurs. C'est à ceux qui admettraient encore une série de créations, et chaque création multiple, à nous démontrer sur quel principe contraire se base leur conviction; quant à leurs hypothèses premières, elles ont, jusqu'à ce jour, paru, aux bons esprits, heurter de front les lois physiques, non moins que celles du raisonnement.

1820. Pour nous, nous n'avons garde, dans l'état actuel de la science, d'établir un système complet de géologie, et encore moins de cosmogonie; les faits recueillis sont trop peu nombreux encore; or la vraie philosophie des sciences consiste à prévoir, à diriger l'observation directe, mais non pas à la devancer. Notre but principal a été de renverser ce qui, dans les principes admis et professés, est absurde ou arbitraire, ce qui répugne à la logique et contredit les lois de notre univers; de tracer ensuite une marche plus rationnelle, et de fixer quelques jalons, pour diriger l'observateur dans l'art de discuter les faits de détail et de coordonner l'ensemble.

§ IV. RÉSUMÉ ET APPLICATION SUCCINCTE DE CES RÉSULTATS A LA PLORE FOSSILE.

1821. 1º Jusqu'à présent nous ne pouvons nous flatter de connaître que des accidents de fossilisation; et rien ne nous autorise à tracer, d'après les résultats si mesquins de nos recherches, le tableau de la flore d'alors. Agir autrement, ce serait se montrer bien plus téméraire que celui qui, d'après une vingtaine de petites flores de localités, chercherait à se faire une idée de la flore du globe. Que savons-nous en fait de fossilisation? et combien il nous reste de faits à découvrir et à mieux connaître!

1822. 2º Si dans les schistes et calcaires inférieurs à la houille, nous n'avoas rencontré que treixe espèces de plantes, des Algues, des Équisétacées, des Fougères et plusieurs Lycopodiacées, ce n'est pas qu'il n'existât pas alors, même dans cette localité, un plus grand nombre d'espèces ; c'est qu'un accident n'en a jeté ou laissé que ce nombre sur ce point observé; continuez les fouilles sur d'autres continents, car les phénomènes d'une aussi vaste inondation marchent à pas de géant; ils sont capables de couvrir d'un seul caractère le plus vaste royaume. Il répugne à ce que nous savons en anatomie et en physiologie, que la nature ait commencé son œuvre par un catalogue, dans lequel les Fucus, les Equisetum et les Fougères se montrent de pair, et à l'exclusion de toutes les autres plantes moins avancées en organisation. Qui sait si ces schistes et ces calcaires n'ont pas été de nature à ronger, jusqu'à sa vésicule microscopique, le tissu des autres végétaux qu'ils recélaient à l'époque de la stratification? les Fougères, les Equisetum à écorce siliceuse, auraient, dans cette hypothèse, présenté plus de résistance à la réaction désorganisatrice du milieu, et auraient survécu à la disparition des espèces plus délicates.

1823. 3º Si, dans la houille, le catalogue est de deux cent cinquante-huit espèces, parmi lesquelles on croit avoir découvert les - de Fougères, Équisétacées et Lycopodiacées,  $\frac{1}{14}$  de monocotylédones,  $\frac{1}{2}$  de dicotylédones, cela ne prouve qu'une seule chose encore : c'est qu'on a trouvéce nombre d'espèces dans la houille, mais nullement que la houille, à l'instant de sa formation (1808), n'en ait pas renfermé un plus grand nombre, et encore moins que la houille ait recélé alors tous les représentants de la flore du monde.

1824. 4º La pauvreté, en fait de fossiles, des schistes bitumineux, du grès bigarré, du calcaire conchylien, envisagée sous ce point de vue, n'est qu'une pauvreté locale, et n'indique qu'un fait de détail, et non une loi. Conçoit-on qu'une flore déjà si riche en espèces et si avancée en organisation, disparaisse tout à coup de la surface du globe? Quelle baguette magique que le petit marteau du géologue!

1825. 5° Si dans le keuper, les marnes irisées et les lias, vous trouvez les Cicadées en prédominance, onze espèces sur vingt-deux, et tout le reste en monocotylédones et en Fougères, et nulle plante aquatique, n'affirmez que ce fait; ne vous hâtez pas d'en tirer la moindre conséquence; n'accusez que la lenteur de nos fouilles, la panvreté de nos catalogues; et ne perdez surtout jamais de vue les rapports de l'étendue que nos recherches ont conquise, avec ce qui nous reste à observer; cette considération est accablaute.

1826. 6º La formation jurassique et la formation crétacée ne vous offrent que soixante et une espèces, sur laquelle le Jura lui-même une seule, et l'autre, la formation crayeuse, dix-huit; n'oubliez pas que le calcaire dévore les tissus; n'oubliez pas ces rognons ferrugineux, qui sont les cendres d'animaux et de végétaux, chez lesquels le ser abonde.

1827. 7° Le géologue se trouve presque réduit au silence, à partir de l'argile plastique; il commence là à devenir réservé dans l'application de ses inductions

cosmogoniques. Car, dans l'argile, au moins de nos environs, nous trouvons la plupart des plantes de notre flore locale: des troncs et des rameaux, qui, transformés en auférie de fon ent concerté leure

des troncs et des rameaux, qui, transformés en sulfure de fer, ont conservé leurs caractères d'une manière ineffaçable; des

Ormeaux, des Noyers, des Érables, des Saules, en tige ou en fruits; et côte à côte, des Palmiers, des Cocos, des cônes de Pin, des Conifères, des Fougères; enfin sur un seul petit coin observé, les représentants principaux de la flore de tontes les zones du globe actuel. Mais un peu plus haut, dans le calcaire grossier (toujours aux environs de Paris et au Monte-Bolca), des Algues en grand nombre, des feuilles de dicotylédones dans les marnes, des feuilles de Saule ou de Peuplier, en moins grand nombre. Puis, dans le gypse, le catalogue reculant en organisation, au lieu d'avancer, se borne à des Mousses, un Equisetum, une Fougère, deux Chara, des Liliacées, un Palmier, deux Conifères et plusieurs Amentacées. En vérité, qu'est-ce que tout cela prouve, si ce n'est le nombre d'espèces qu'on a trouvées dans chacune de ces localités? comment se croirait-on autorisé à admettre que la flore fût moins riche à l'époque de la formation marine supérieure, pour me servir de l'expression employée, parce qu'on y a trouvé jusqu'à présent moins de fossiles, quand on voit qu'on y trouve des noix du Juglans nux taurinensis! En vérité, ce serait se jouer de la faculté que la nature nous a donnée, de grouper les faits et d'en déduire les conséquences; ce serait abuser de la licence qui, jusqu'à ce jour, a été le privilége exclusif de la poésie.

1828. 8º La présence simultanée des espèces, dans une couche géologique, n'indique nullement qu'elles ont vécu ensemble dans le même climat, et à la même élévation au-dessus du niveau de la mer. Il serait absurde de penser que telle forme qui, aujourd'hui, ne vient et ne prospère que sons telle influence, eût conservé tous ses caractères actuels, en vivant sous une influence contraire. Si je trouve un Pin analogue au Pin de nos hautes montagnes on des régions polaires, à côté d'un Palmier ou d'une Fougère en arbre, dans la même couche géologique, il en résultera à mes yeux, que ces espèces étaient contemporaines, mais non compatriotes; qu'elles vivaient à la même

époque, mais non pas sous le même climat et sur le même sol. Une tourmente aura réuni sur le même point du globe, ce que les lois de la végétation avaient jusque-là tenu à distance.

1829. 9º Si, au contraire, j'applique la loi du syllogisme (1818) à l'étude de la fossilisation végétale, je vois que les Chara et les Nymphæa des meulières sont mêlés aux Equisetum, aux Fougères, aux Liliacées, aux Palmiers, aux Amentacées, et aux Conifères de la formation gypseuse; puis les Amentacées et les Conifères de la formation gypseuse, mêlés aux Noyers, aux Érables de la formation argileuse, etc., puis les Fougères et Liliacées mêlées aux Cicadées de la formation jurassique, et du lias; puis les Equisetum, les dicotylédones et les Fougères mêlées aux Marsiléacées, aux Lycopodiacées de la houille: puis les Fougères et les Équisétacées mêlées aux Algues marines des calcaires inférieurs.

Donc je suis autorisé à conclure, en vertu des lois de la physiologie, que de la base au sommet des formations géologiques, que de la couche la plus profonde à la superficie que je foule aux pieds, je ne rencontre que des représentants de la même flore, disséminés au hasard, dans les diverses couches, par la force des courants qui bouleversèrent le globe d'alors. Car enfin, si chaque formation indiquait une période de création, si elle marquait, comme d'un cran, les progrès de l'organisation à la surface de la planète, on observerait, dans le personnel de leurs richesses organisées, une gradation invariable, et non un pêle-mêle des formes des couches inférieures et des supérieures, qui se confondent, se multiplient, disparaissent, sans suivre le moindre ordre, qui rappelle l'œuvre d'une loi de développement. Je lis partout, dans la géologie, les annales d'une immense et subite révolution; je n'y vois encore nulle part celle d'une lente et progressive création : pour m'éclairer à cet égard, je me vois forcé de recourir à la physiologie.

1830. 10º Remarquez avec quelle suite, avec quelle gradation, la nature procède

vre continue et inappréciable de sa constante création, mais dans l'œuvre de la dissémination et de la naturalisation des espèces à la surface du sol. Que le fond de l'Océan vienne tout à coup à se soulever au-dessus des flots ; qu'un volcan sousmarin amoncelle ses scories jusqu'à en former une île naissante ; ce sol vierge et pelé ne tarde pas à se couvrir de végétations du bas de l'échelle, de Lichens presque amorphes, de Byssus, etc.; puis, sur les débris de cette végétation des rochers, viennent se fixer à la longue les Mousses et les Jongermanes; le premier terreau se forme du mélange de la terre avec les dépouilles de cette végétation microscopique. Les Gramens rustiques, si peu difficiles sur le choix du sol, s'y montrent un à un , rares et maigres , mais envahissant d'année en année la surface, et la fécondant de leurs détritus. Ensuite les Crucifères, les Ombellifères; enfin les dernières de toutes, les plantes délicates, à qui il faut de l'eau avec fréquence, de la chaleur et de l'ombrage, une terre profonde et un humus abondant. C'est là à peu près la marche qu'a suivie la nature, au rapport des voyageurs, pour couvrir de végétaux l'île de l'Ascension, l'île de Feu, et autres produits volcaniques des temps modernes. Sans doute, en tout ceci, elle n'a rien créé de nouveau; loin de nous la pensée qu'en un si petit laps de temps, les organisations compliquées soient émanées de la transformation des organisations simples. Mais puisque, dans une simple rotation de récoltes, dans une simple succession de naturalisations spontanées, la nature suit une marche si régulière et dont on saisit si bien la trace. pourquoi, dans une succession de créations, n'aurait-elle procédé qu'avec le désordre du bouleversement?

sous nos yeux, je ne dirai pas dans l'œu-

§ V. déterminations génériques et spécipiques des fossiles yégétaux.

1831. Les caractères génériques et spécifiques des plantes vivantes sont, en général, inscrits sur leur superficie. Les orgames de la fleur et du fruit tiennent, sous le rapport systématique, la première place; viennent ensuite la feuille, la tige et la racine; la dissection des tissus ne fournit que des renseignements accessoires, dont on est obligé de prendre note, mais sur lesquels on ne saurait compter exclusivement, pour distinguer les espèces entre elles.

1832. La fossilisation conserve rarement l'un ou l'autre de ces caractères dans leur intégrité. Les fleurs fermentent et se désorganisent trop vite; la délicatesse en est telle, en général, qu'elles ne laissent pas même d'empreinte, et qu'après leur entière désorganisation, on n'en retrouve pas même le moule.

1833. Îl n'en est pas ainsi de certains fruits à péricarpe, en tout ou en partie osseux ou d'une consistance assez forte. On les reconnaît toujours, à travers toutes les altérations de la fossilisation, à leur structure externe, et quelquefois même aux traces de leur tissu. Quant aux fruits herbacés, ils disparaissent comme des pétales.

1834. Les feuilles résistent ou cèdent à l'action mécanique de la fossilisation, selon qu'elles offrent un tissu plus consistant ou plus tendre, une structure ligneuse ou herbacée, durcie par la dessiccation, ou ramollie par l'élaboration de la séve.

1835. Il en est de même des tiges : les herbes se fanent, s'aplatissent, se broient, sous la couche de terre que supportent les troncs et les branches ligneuses. Aussi la flore souterraine ne comptetelle que des plantes ligneuses, et pas une plante herbacée; son catalogue ne se compose presque que des végétaux, dont nous nous garderions bien de nous servir de préférence, pour faire nos composts et nos engrais artificiels; il nous faudrait trop de temps, même à force de chaux, afin de les désorganiser d'une manière favorable à la culture. Dans notre argile, nous rencontrons, métamorphosés en sulfure de fer,

des rameaux presque entiers d'Ormes [1], quelques lanières de petits Fucus cartilagineux, et pas un des modestes Gramens ni des petits Mourons, etc., qui certainement entouraient les troncs d'arbres contemporains de leur végétation, et ont dû s'embarrasser dans leurs rameaux pendant l'inondation. Pourquoi ces végétaux herbacés seraient-ils arrivés jusqu'à nous, puisque, déposés et stratifiés sous des couches d'argile plastique, ils ne s'y retrouveraient plus qu'en détritus au bout de deux ou trois ans? et notre argile plastique a certainement épuisé, par la fossilisation, la force désorganisatrice qui devait la distinguer, à l'époque de sa formation.

1836. Quant aux troncs et aux racines, et à tous les organes analogues qui, par la compacité de leur structure, ont résisté au poids écrasant de la couche qui broyait les herbes, et dont la charpente ligneuse a opposé un plus long obstacle à la marche de la fermentation souterraine, ils se sont comportés, dans ce nouveau milieu, de plusieurs manières dissérentes, selon la nature du terrain, et selon la nature de leurs affinités spéciales; leur fossilisation offre, en conséquence, des caractères différents: 1º Tantôt, continuant, par une route nouvelle, l'œuvre de l'assimilation de ses tissus avec les bases terreuses, et opérant, dans son nouveau milieu, et par toutes les faces de ses organes, le triage inorganique qui, dans l'état de vie, était le privilége exclusif de l'aspiration radiculaire, le végétal aspire, ou le sulfure de fer, ou la silice, ou les carbonates calcaires; il s'en incruste, s'en pénètre, de manière que sa charpente semble n'avoir rien perdu de la complication de sa structure la plus délicate, alors même que les progrès de la décomposition ont achevé de dévorer tout ce qu'elle renfermait d'organisé. Ce végétal est un bloc de sulfure de fer, de silice, de marbre, avec tous les caractères apparents de l'organisation; on

<sup>[1]</sup> Nous en avons recueilli des échantillons, que l'on dirait avoir été détachés de l'arbre par un in-

strument (ranchant, tant la section en est franche, nette et perpendiculaire à l'axe.

en suivrait toutes les fibres, on en mesurerait toutes les cellules, si l'anatomie au marteau offrait les avantages et les facilités de l'anatomie au scalpel. 2º Tantôt, placés dans un terrain désorganisateur, et rongés de jour en jour et de proche en proche par l'action de la base terrouse qui les enveloppe, et cela en raison de la consistance des tissus qui composent leurs divers organes, les uns disparaissent en entier, et ne laissent d'autres traces de leur présence qu'une farine ferrugineuse, signe infaillible, dans les terrains crétacés, de la décomposition d'un tissu organisé, soit végétal, soit animal. Ou bien l'enveloppe corticale résiste à la décomposition, beaucoup plus que la partie ligneuse ou médullaire; et dans ce cas, par l'effet de la pression continue du sol, du tassement de la couche terreuse ou de l'infiltration des eaux, les molécules inorganiques pénètrent dans la capacité du cylindre vide de tissus; elles y forment un moule, qui soutient l'écorce jusqu'à sa complète désorganisation; et aujourd'hni, nous rencontrons. dans le sol, les moules de ces antiques dépouilles de la végétation antédiluvienne, conservant sur leur surface les empreintes de tous les accidents de la structure de l'écorge. Souvent même obtenons-nous deux sortes de moules, l'un en creux, qui est la contre-épreuve de l'autre solide. Les troncs végétaux ne se sont pas conservés d'une autre manière dans notre calcaire grossier; les rhizomes des Liliacées, des Yucca, et les tiges des Palmiers ne s'y rencontrent que sous forme de blocs pétris de débris de coquilles et de miliolites [1]. Mais dans le premier comme dans le second cas, les feuilles, les fleurs, les tiges herbacées, les inflorescences, les racines grêles et succulentes, rien de tout cela n'a laissé la moindre trace. Les conjectures ne peuvent s'établir que sur les cicatricules (1017) des feuilles, sur leur ordre d'insertion, sur les empreintes vasculaires, qui se dessinent dans l'écusson

cicatriculaire; et, ce qui ne s'applique qu'au premier des deux modes précédents de fossilisation, sur la configuration qu'offrent les couches longitudinales ou transversales des organes, aplanies et usées par le frottement. Réduite à des éléments si vagues et ei peu constants, la détermination erre souvent à l'aventure; pour peu qu'on la force, elle est un énorme contre-sens : de l'espèce, elle recule sur le genre, du genre à la famille, de la famille à l'embranchement; sous la plume de l'un, tel échantillon est une monocotylédone arborescente ; sous la plume d'un autre, c'est un Cactus ou une Euphorbe; le plus sage est de douter et d'attendre de plus heureuses rencontres et des échantillons moins imcomplets. 5º Tantôt les empreintes de la végétation sont restées sur une substance d'abord liquide qui s'est solidifiée sur eux, sur une substance résineuse plus ou moins impure, qui coulait à grands flots, par l'action du feu. Ces empreintes sont-plus nombreuses et plus variées; on y trouve des ramescences, des soliations complètes, des racines et des fruits; mais, débris d'un vaste incendie souterrain, ayant pour milieu un liquide d'abord destructeur, et qui n'est devenu conservateur qu'en se solidifiant per le refroidissement, on prévoit que d'éléments manquent encore aux formes qui ont survécu à l'incendie, pour établir une détermination à l'abri de l'erreur. Qui n'a pas su l'occasion d'apprécier les effets singuliers d'une haute température sur l'organisation? qui ne sait comment, par un simple coup de feu, tel organe se dilate, tel autre se contracte, tel autre se creuse, tel autre devient saillant? Voyez le grain d'Orge, à qui la torréfaction communique les formes extérieures du grain de Blé; voyez le grain de Maïs, qui éclate et s'épanouit en une espèce de trèfle farineux dans les mêmes circoustances. Ces considérations doivent apprendre à douter. 4º Enfin les végétaux ont pu être surpris dans toute la puissance de leur organisation, par un milieu qui, se solidifiant autour d'eux, les a soustraits, comme par un silo, contre l'action dévorante des eaux

<sup>[1]</sup> Annales des sciences d'observation, t. III, p. 407, pl. 9. fig. 5, mars 1830.

ou des terrains désorganisateurs : telle a été l'action de la gelée siliceuse d'où proviennent les agetes. Dans ce cas, la plante aura conservé jusqu'à nous, avectous ses caractères extérieurs, le nombre et la forme des organes qu'elle possédait à l'instant de son incrustation, et sans avoir subi d'autre modification ni d'autre altération que celle de la compression. Mais la compression produit des effets divers, selon que les tissus sont plus mous ou plus rigides. Or, le tissu le plus consistant peut tout à coup devenir flasque et mollasse, par le contact de la moindre réaction; et la précipitation de la gelée siliceuse est dans le cas d'avoir en lieu, par l'effet de la réaction d'un acide sur le silicate dissous dans les eaux; acidequi n'aura pas manqué de réagir à son tour sur le tissu organisé, de le priver ainsi de sa consistance, et de le rendre plus altérable par la compression, résultant de la solidification de la gelée. Nous avons évalué les effets de ce mode de fossilisation sur les Conferves de nos ruisseaux [1], que nous avons tantôt incrustées dans la gomme arabique, tantôt desséchées, après les avoir lavées à l'acide hydrochlorique étendu d'eau; et nous avons démontré combien il serait imprudent, dans la détermination des arborisations des agates et des calcédoines, de ne s'attacher qu'à la forme qui caractérise l'espèce à l'état vivant. Nous avons confirmé pleinement, par l'application de ce mode d'observer. les idées émises par Daubenton, sur la nature des arborisations qu'on remarque dans les agates. Nous y avons trouvé des conferves quelquefois intègres, quelquefois déformées et aplaties, mais offrant même alors les traces de leurs articulations, de leur tube interne de matière verte; dans d'autres, des tubes de Polypiers mous de nos ruisseaux, d'autres fois des œufs de Mollusques, des Sertulaires, etc. Au reste, tous ces résultats se reproduisent aujourd'hui dans certaines sources chargées de silicates, et les agates ne cessent de se former, dans l'une des grandes fontaines de l'Islande avec leurs arborisations et leurs belles taches celorées, aux dépens des Conferves, des Algues, des plantes marines et des animaux d'eau douce qui vivent dans ces bassins. Les êtres organisés s'emprisonnent dans la silica, comme, dans nos fontaines incrustantes, ila s'emprisonnent dans le carbopate de chaux; et ce phénomène de l'incrustation sur une vaste échelle n'est pas autre que celui de l'incrustation, par laquelle les tissus élémentaires se solidifient, s'ossifient pour ainsi dire.

1837. Supposez, en effet, un végétal plongé dans un liquide saturé de silicate de chaux ; l'affinité du tissu est telle pour la chaux, qu'il ne tardera pas à la soustraire au passage, soit pure, soit combinée avec l'acide carbonique, et de l'isoler de la silice, qui tombera en gelée tout autour de ce foyer d'élaboration. Le végétal se sera ainsi agatisé de lui-même. Dans les fontaines incrustantes, au contraire, le carbonate de chaux est dissous à l'aide de l'acide carbonique dont les Lissus s'emparent, soit par la force de leur aspiration physiologique, soit à la manière des corps poreux, et par une force tout à fait inorganique. Or, le carbonate calcaire s'incruste sur la surface du tissu qui le dépouille de son dissolvant, comme mons le voyons s'incruster, per suite de l'aspiration, sur la surface du tube des Chara (600) et des Conferves.

1858. Il est des tissus qui paraissent, dans l'acte de la fossilisation, manifester une préférence marquée, et pour ainsi dire chimique, pour la silice pure; ce sont les tissus glutineux et albumineux, les organes les plus mous des plantes, et les animaux les plus mous dans la classe des Vers. L'agatisation devient de la sorte un renseignement présieux, pour arriver à la détermination du genre actuel d'être ou d'organe, auquel on doit rapporter une forme fossile. Les exemples sur lesquels s'appuie notre opinion sont nombreux; le suivant complétera l'histoire piquante d'un fossile végétal commun dans nos envi-

<sup>[1]</sup> Annales des sciences d'observation, t. III, p. 243, fevrier 1830.

rons, et qui a figuré longtemps, dans nos catalogues zoologiques, comme la coquille d'un Céphalopode microscopique inconnu.

Nos meulières de Montmorency sont criblées de petits grains arrondis et d'une forme indéterminable à la vue simple. On les rencontre dans tous les terrains analogues de notre bassin tertiaire, mêles aux Planorbes, aux Limnées, et autres animaux d'eau douce. A la loupe, ce sont des sphères ornées de cinq côtes de melon, dirigées en spirale d'un pôle à l'autre. Lamarck, le premier, décrivit et classa ce fossile parmi les mollusques microscopiques, sous le nom de Gyrogonite. Il paraissait étrange cependant de trouver, parmi les Planorbes et les Limnées, et en si grand nombre, une coquille dont la forme rappelait la structure des petits mollusques qui n'habitent que la mer. Léman [1] restitua ce fossile au règne végétal, en signalant son analogie piquante avec la graine de Chara (pl. 60, fig. 1 o). En effet, on observe, sur la graine des Chara, si communs dans nos eaux douces, des côtes de melon contournées en spirale, de la même manière que sur la surface des Gyrogonites. Mais aucune graine de nos Chara, pas même celle du Chara tomentosa, n'est sphérique comme la Gyrogonite. Les graines de nos Chara offrent deux pôles distincts, dont l'un est surmonté de cinq petits stigmates, et l'autre conserve l'empreinte de son attache dans l'aisselle du rameau, tandis que la Gyrogonite n'offre aucune empreinte de stigmate, et ne possède que le pôle de l'insertion; toutes sont plus longues que la Gyrogonite. On en avait conclu que la Gyrogonite était une graine d'une espèce de Chara perdue. Mais dans cette confrontation d'espèces vivantes avec les espèces fossiles, l'analogie s'est toujours arrêtée à un seul organe : à la graine ; si on était descendu d'un simple petit rameau plus bas, on aurait obtenu le résultat complet, et on aurait découvert que la

Gyrogonite ne correspond pas à la graine, mais bien à l'organe mâle et purpurin (pl. 60, fig. 1 an) de nos Chara vulgaires. En effet, cet organe mâle, ayant en diamètre un demi-millimètre, offre la forme sphérique, le même nombre de tours de spires, la même disposition, la même grosseur, le même hile et la même absence d'organes stigmatiques que la Gyrogonite; nous l'avons figuré grossi, sans nous astreindre à une rigoureuse exactitude (pl. 50, fig. 1 an a). Si on se contente de placer cette simple figure à côté d'une Gyrogonite fossile, on ne conservera pas le moindre doute à cet égard.

1839. Or, la Gyrogonite est siliceuse, et cet organe mâle, à l'état vivant, est d'un tissu glutineux, d'une consistance molle, comme tous les tissus polliniques. Je ne doute pas qu'on ne rencontre, sur les tiges de *Chara*, qui se trouvent en abondance fossiles dans les mêmes meulières, la véritable graine de cette plante, avec sa forme en fuseau et ses stigmates, et peut-être avec l'incrustation calcaire qui est le propre des tissus herbacés du *Chara*, que sais-je, ensin, avec les traces de la structure amilacée du tissu qui en remplit la capacité!

1840. Il suit, de toutes ces considérations, que l'étude des fossiles végétaux, et en général de tous les fossiles organisés. est, en histoire naturelle, la partie qui réclame le concours du plus grand nombre possible de nos moyens d'observation, et la plus grande sagesse dans les déterminations; ce n'est pas seulement la botanique et la zoologie qu'on est forcé d'invoquer ; c'est la chimie, c'est la géologie, c'est l'anatomie; c'est encore plus que tout cela, c'est l'art d'arriver à reconstruire un édifice, avec les débris épars sans ordre dans le sol; de restituer les ruines les plus antiques et les moins épargnées par le temps; de marcher enfin à la connaissance de l'œuvre de la création, à travers les ravages d'une immense révolution.

1841. L'aspect et les accidents de l'écorce, les reliefs du trone, les cicatrices ou les débris du pétiole, ce sont en général les seuls signes que le fossile végétal

<sup>[1]</sup> Journal des Mines, nº 191, nov. 1812.

ait conservé de la vie qui l'anima un jour; rarement des feuilles ou des frondes entières, encore plus rarement des fruits, et presque jamais des fleurs ni des tissus herbacés. Mais avec un si petit nombre de tefmes, il est encore possible de poser une équation et d'arriver à une solution positive: que ne peut la logique soutenue par la patience de l'esprit d'investigation?

1842. Ajoutez ensuite au résultat de l'analyse la contre-épreuve de la synthèse. Placez le végétal vivant dans les mêmes circonstances que vous supposez avoir présidé à la fossilisation de son analogue; entourez-le des mêmes bases; plongez-le dans le même milieu; enfouissez-le aux mêmes profondeurs, si cela est possible, à la même distance de la lumière et de l'air qui le dévorent. Car la fossilisation a

la même puissance aujourd'hui qu'alors; ne confondez pas la durée de sa conservation protectrice avec la durée de son œuvre; ce qu'elle nous a conservé dans les entrailles de laterre, pendant des siècles peutêtre, elle l'a revêtu de tous ses caractères actuels en quelques mois ou en quelques années; or, la nature toujours complaisante envers l'homme de la solitude et de la méditation, lui accorde presque toujours quelques années pour achever une étude, et les propriétaires de la surface du sol ne se sont jamais montrés avares de ce qui est à trois ou quatre pieds de profondeur; pourvu qu'il ne renferme aucun filon exploitable, le sous-sol est un sol de rebut; il appartient à la science, qui, en France, n'aura bientôt presque pas d'autre domaine pour ses expériences et ses essais.

# QUATRIÈME PARTIE.

### **ORGANOTAXIE**

OU

# CLASSIFICATION DE L'ORGANISATION VÉGÉTALE.

1843. La classification est cette opération de l'esprit qui dispose les objets, dans l'ordre des rapports que l'observation avait principalement en vue de constater. Les mêmes objets peuvent donc se classer dans notre esprit, d'une foule de manières différentes; car nous sommes dans le cas d'en poursuivre l'étude, sous une foule de rapports différents. Le chimiste, dont l'unique but est de classer des produits, dispose les végétaux, non point d'après les rapports de leur organisation, mais seulement d'après ceux de leur désorganisation, et dans l'ordre de leurs réactions. L'industriel, négligeaut, et les rapports de l'organisation, et les rapports chimiques des produits, classe les plantes dans l'ordre de leurs usages et des divers partis que l'économie est dans le cas d'en tirer : le Lin à côté du Chanvre et du Mûrierà papier, par exemple. Le pharmacien les classe dans l'ordre de le urs propriétés thérapeutiques, abstraction faite de tous leurs autres rapports; sur ses tablettes, le Saule se place à côté du Quinquina et de la Centaurée, la Bourrache à côté du Chiendent, etc.

La classification est inséparable de la méthode, qui n'est elle-même que l'enchaînement des faits observés. Ce n'est pas seulement un artifice mnémonique, un moyen plus expéditif d'aider la mémoire et de rappeler le passé; c'est encore un art utile à l'observation, et propre à mettre l'esprit sur la voie de nouvelles découvertes. La classification qui n'aurait d'autre but que d'aider la mémoire, serait un simple classement, une espèce de dispesition par numérotation arbitraire, dont l'auteur seul a la clef; tel est le classement des marchandises dans nos magasins.

1844. Les opérations de l'esprit ne s'isolent pas, comme dans les chapitres d'un traité de psychologie; elles sont indivisibles. On ne raisonne pas après avoir jugé; l'on juge et l'on raisonne. On n'observe pas, pour classer ensuite; on classe de toute nécessité en observant; on ne saurait observer un fait, qu'on n'en saisisse en même temps un certain nombre de rapports; de même qu'on ne saurait observer une surface sans en saisir les limites, un plan géométrique ne se dépouillant pas des lignes qui le terminent et le circonscrivent.

1845. D'où il résulte que la classification suit la marche de l'observation, qu'elle varie à chaque observation nouvelle; car chaque observation nouvelle apports à la science une somme nouvelle de rapports. Il en est de la classification comme de la théorie; le mérite en est toujours relatif; la meilleure, dans un temps donné, peut devenir la pire de toutes, à une époque postérieure; ainsi la classification végétale, bonne à l'époque où la science n'avait encore enregistré que cinq à six mille végétaux, est défectueuse, dès qu'un nouveau millier de plantes arrive au catalogue; de même la classification, basée

sur les rapports de quelques organes, devient sausse à mesure que l'observation, reculant les bornes de la seience, découvre, ou de nouveaux organes, ou de nouvelles analogies, entre les organes déjà constatés par des travaux précédents. La classification progresse donc parallèlement à la physiologie; elle tend de jour en jour à disposer les objets, non plus dans l'ordre des sormes de leurs organes, mais dans l'ordre des lois qui président à l'organisation. A chaque pas que fait la physiologie, la classification remplace un

des artifices de la disposition matérielle, par une généralité qui formule une loi; elle se déponille peu à peu de tout ce qu'elle tient du classement, pour prendre les caractères de la méthode; elle tend à devenir de meins en moins artificielle, et de plus en plus naturelle, à mesure qu'elle tend à se fonder moins sur les rapports numériques des organes, que sur des rapports de l'organisation; toutes choses égales d'ailleurs, les méthodes les plus naturelles sont toujours les plus récentes.

## CHAPITRE PREMIER.

RÉVUE CRITIQUE DES CLASSIFICATIONS VÉGÉTALES, PAR ORDRE DE DATES.

1846. Nous avons, en France, de bien fausses idées sur les inventeurs de ce que nous convenons d'appeler la méthode naturelle, et sur l'époque de son introduction dans l'étude des végétaux. Il s'est glissé, en effet, dans la circulation et dans la tradition orale, des assertions que l'on se garde bien de consigner, avec le même abandon et la même netteté d'expression, dans nos ouvrages classiques. Dans ceuxci, on se contente de gazer, de dissimuler la plupart des faits, d'en supposer quelques-uns, sans trop les donner comme authentiques, et afin de couvrir la nullité des preuves et la fausseté des inductions, par l'emphase des phrases laudatives. Dans la conversation et dans le tête-àtête, on se permet plus d'assurance, parce qu'on peut échapper aux réfutations et aux démentis par l'adresse des commentaires et des explications; c'est là qu'on exagère hardiment, qu'on cite des dates positives, qu'on établit des distinctions et des catégories, c'est là qu'on étige impunément les plagiats en découvertes. Cette méthode offre de grands avantages; mais ils sont de toute autre nature que ceux que nous faisons profession de recher-

cher dans nos travaux et dans la publication de nos ouvrages. Nous allons suivre la méthode contraire; nous allons être vrai; il fut un temps où on ne l'était pas sans danger sur ce point; nous avons dès lors bravé ce danger; nous aurons moins de mérite aujourd'hui.

1847. La prétention de fonder une mé-THODE NATURELLE n'est rien moins que récente dans l'histoire de la botanique; il est peu d'auteurs, depuis Aristôte et Théophraste jusqu'à Tournefort, qui n'aient eu en vue de classer les plantes connues de leur temps, dans l'ordre de leurs rapports les plus intimes, de les elasser d'après la méthode, qui est une faculté inhérente à l'esprit humain, et non le produit d'une découverte. Le mot lui-même, le titre de méthode naturelle (*methodus naturalis plantarum*), se trouve dès 16**82** . en tête de l'ouvrage de Ray. Dès 1592, Zaluzianski, savant polonais, intitulait le sien: Methodus herbaria. Dès 1588, Porta intitulait le sien : Phytognomica seu methodus, etc. Le mot d'histoire des plantes. qui , sans contredit, est synonyme de *mé*thode des plantes, date d'Aristote et de Théophraste. L'introduction de la méthode naturelle dans les études botaniques n'est donc nullement le bienfait d'une révolution récente; examinons pour quelle part chaque auteur a contribué à son perfectionnement.

Jusqu'à la renaissance, on ne cherchait à classer les plantes que sous le rapport de leur utilité; on publiait des thérapeutiques ou des maisons rustiques, mais non des traités de botanique. La première apparition d'une classification, fondée sur les rapports de la configuration des plantes, se trouve dans le livre de Tragus (Bock ou le Bouc) intitulé: Historia stirpium, 1532. Sa méthode, il est vrai, n'est pas bien compliquée : il distingue les plantes 1º en herbes sauvages à fleurs odoriférantes; 2º en trèfles, gramens, herbes potagères, et herbes rampantes; 3º en arbres et arbrisseaux; mais aussi observez qu'il n'avait que 567 espèces à classer. — En 1552, Dodoens (Stirpium pemptades sex, seu libri 30) distribue 840 espèces en 30 groupes, désignés chacun par un titre spécial. Nous y trouvons déjà le groupe des Ombellifères, celui des Froments, celui des Légumes, celui des Fourrages des bestiaux, celui des arbres fruitiers, celui des Fougères, des Mousses, des Champignons, etc. -Lobel (adversaria stirpium, 1570) classe 2,191 espèces en sept groupes, parmi lesquels nous voyons figurer les Gramens, les Orchis, les Palmiers, les Mousses, etc. - L'Ecluse (Clusius) décrit et figure 1,385 espèces (rariores et exoticæ plantæ), qu'il distribue en sept classes, parmi lesquelles on remarque les Bulbeuses, les Ombellifères, les Fougères, les Gramens, les Légumineuses, les Champignons, les arbres et arbrisseaux; puis les siliques étrangères, les plantes indiennes, les plantes de Monnard, qui forment, pour ainsi dire, un incertæ sedis de l'ouvrage. — En 1583, Césalpin (De plantis) établit la distribution méthodique de 840 espèces, et sur leur durée comme arbres ou herbes, et sur la situation de la radicule dans la graine, et sur le nombre des graines et des loges du fruit.—En 1592, Zaluzianski répartit les 674 espèces de la flore polonaise en 22 classes, dans lesquelles nous

remarquons les Champignons, les Mousses, les Lichens, les Fucus, les Byssus, les Gramens, les Joncs, les Lis, les Orchis, les Férulacées, les Fougères, les Plantains, les Renoncules, les Mauves, les Concombres, les Palmiers, les Conifères, les Bruyères, les Rosiers, etc. — Mais c'est surtout à Gaspard Bauhin, 1596, que la méthode naturelle prend une marche plus sûre, et commence à se fonder sur des appréciations plus profondes: 6,000 plantes se trouvent énumérées, confrontées, décrites, et classées dans ses divers ouvrages, dont le Pinax, fruit d'un travail de quarante années, est pour ainsi dire, le compendium. Dans l'une de ses classes, se rangent les Gramens, les Jones, les Roseaux, les Froments, les Asphodèles, les Iris; dans une autre, les Bulbeuses, les Lis, Orchis, Orobanche; ailleurs figurent les Ombellisères, les Solanons (Solanées), les Pavots (Papavéracées), les Renoncules, les Pomifères, les Légumineuses, les Verticillées, les Pins, les Rosiers, les Fougères, les Mousses, les Fucus, etc., etc.-En 1650, paraît l'Historia plantarum universalis de Jean Bauhin, en trois volumes in-folio, où 5,266 plantes sont décrites, 3,428 figurées, et où les espèces se distribuent très-souvent, par d'heureuses dichotomies, en quarante livres ou classes, dont nous citerons les Pomisères à pepins (Néflier, Pommier, Poirier, Grenadier), les Pomifères à osselets (Pêcher, Cerisier, etc.), les fruits en noix (Noyer, Coudrier, etc.), les Glandifères (Chêne, Houx, Châtaignier, Marrons d'Inde), les Conifères et résineux (Sapin, Genévrier, etc.), les Cucurbitacées, les Bulbeuses (Lis, Iris, Orchis, Arum, etc.), les Crucifères, les Laitues (Aster, Conise), les Ombellifères, les Corymbifères, les Aquatiques, les plantes marines, les Champignons. — En 1680, Morison (Plantarum historia universalis) annonce la prétention de distribuer les plantes par les rapports de leur affinité et de leur parenté (per tabulas cognationis et affinitatis), et de tirer leurs caractères du livre de la nature et de l'observation (ex libro naturæ observatæ). La figurent les Culmiferæ, les Le-

guminosæ, les Siliquosæ, les Tricapsulares sexpetalæ, les Corymbiferæ, les Umbelliferæ, les Galeatæ ou Verticillatæ (nos Labiées), les Lactescentes ou papposæ (Composées), les Tricoccæ (Euphorbiacées), les Multisiliquæ, ou Multicapsulares. -En 1682, Ray (Methodus naturalis) établit la distinction desplantes monocotylépones et dicotylédones, qui forment deux subdivisions, dans chacune de ses deux divisions: HERBES et ARBRES. Aux dénominations des classes adoptées avant lui, il ajoute les suivantes : apetalæ, monopetalæ, 2-3-5 petalæ, monospermæ, polyspermæ, Arundinaceæ (Graminées), qui ont passé dans la nomenclature actuelle. -En 1689, Magnol (Prodromus historiæ generalis plantarum) formule le système de la classification des plantes PAR FAMILLES, que, dans deux mots du titre de son ouvrage, Morison semble avoir pressentie; il intitule son travail: Familiæ plantarum per tabulas dispositæ, et il développe son système de la manière suivante : . J'ai cru apercevoir, dans les plantes, une affinité, suivant les degrés de laquelle on pourrait les ranger en diverses samilles, comme on range les animaux. Cette relation entre les animaux et les végétaux m'a donné occasion de réduire les plantes en certaines familles, par comparaison aux familles des hommes; et, comme il m'a paru impossible de tirer les caractères de ces familles de la seule fructification, j'ai choisi les parties des plantes, où se rencontrent les principales notes caractéristiques, telles que les racines, les tiges, les fleurs et les graines. Il y a même, dans nombre de plantes, une certaine similitude, une affinité, qui ne consiste pas dans les parties considérées séparément, mais en total; affinité sensible, mais qui ne peut s'exprimer, comme on voit, dans les familles des Aigremoines, des Quintefeuilles, que tout botaniste jugera congénères, quoiqu'elles diffèrent par les racines, les feuilles, les fleurs et les graines; et je ne doute pas que les caraotères des familles ne puissent être tirés aussi des premières feuilles de l'embryon, au sortir de la graine. Je ne puis non plus être de PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

l'avis de ceux qui regardent les feuilles comme des parties accidentelles; je pense que les parties qui ne servent pas à la fructification, ne sont pas plus accessoires que les bras et les jambes ne le sont chez les animaux. » Il serait très-difficile de citer avec précision ce que les prétentions modernes ont ajouté de fondamental à ce programme tracé il y a près de cent cinquante ans par Magnol de Montpellier. Il avance même que chaque famille est susceptible de se subdiviser en plusieurs sous-familles : la famille des Culmifères en Froments (Céréales) et Gramens: celles des Papilionacées (Légumineuses) en siliculeuses, siliqueuses, vésiculeuses et cochléiformes (cochleatæ), etc. Il divise ensuite le règne végétal en soixante-seize familles rangées en dix sections, dans l'ordre, il est vrai, artificiel, de leurs racines, de leurs tiges, de leurs feuilles, de leurs fleurs et de leur qualité d'arbres ou d'arbrisseaux; classification qui enfreint le principe fondamental développé avec tant de vérité par l'auteur. Mais, à part ce défaut grave, on y trouve des familles très-bien circonscrites et fort naturelles: les Culmiferæ (Graminées), Spicatæ (Plantaginées), Asperifoliæ (Borraginées), Pomiferæ (Cucurbitacées), Capsulares (les Cruciferes à fruit court), Siliquosæ (les Crucifères à fruit long), les Ombellifères; la neuvième section, qui comprend les Composées, disposées en sept familles; la dixième, qui comprend, rangés en huit familles, nos arbres fruitiers, nos Amentacées, nos Conifères, nos Acérinées, etc. - En 1690, Hermann (Floræ Lugdunobatavæ flores), divise 5,600 espèces en 25 classes, fondées sur le nombre des graines, sur la présence ou l'absence de la corolle, sur le nombre de loges, sur la figure du fruit. - En 1691, Rivin base sa classification sur le nombre, l'absence, la régularité des pétales; il distingue ses 18 classes sous les noms de monopetali, 2-3-4-5-6 petali, polypetali, etc. — Enfin paraît Pitton de Tournefort, d'Aix en Provence, qui, des 1694, dans ses Institutiones herbariæ, réalise l'idée dont Magnol de Montpellier avait seulement réussi 32

à donner le programme; il publie la classification LA PLUS NATURELLE et en même temps la plus facile des 10,146 espèces connues de son temps. La publication de cet ouvrage produisit, en France, et dans tout le monde savant, une de ces révolutions qui ne sont jamais l'œuvre que d'une vérité attendue; et ce système a longtemps sussi aux études botaniques, tant que le catalogue ne s'est pas trop enrichi. Il divisa ses 22 classes en deux grandes sections: les herbes et sous-arbrisseaux d'un côté, et les arbres et arbrisseaux de

l'autre, division qui est la seule tache de son système. Chacune de ces grandes divisions se subdivise en d'autres, basées sur la présence ou l'absence, la forme monopétale ou polypétale, régulière ou irrégulière de la corolle; dichetomies qui amènent aux slasses naturelles, lesquelles correspondent à nos familles naturelles actuelles, et comprennent les genres, lesquels comprennent les espèces, et sellesci les variétés. Le tableau suivant donnera une idée de l'élégance et du mérite intrinsèque de cette slassification.

|                                                                                                  | GL.166196.                                                               | dénominations.                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| régulière.  monopétale irrégulière.  simple régulière.  polypétale frrégulière.  Herbes composée | 1<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>14<br>15<br>16 | Campanuliformes. Infundibuliformes. Personnées. Labiées. Crucifères. Rosacées. Ombellifères. Caryophyllées. Liliacées. Laliacées. Anomales. Flosculeuses. Semi-flosculeuses. Radiées. Apétales. Sans fleurs. |
| sans corolle                                                                                     | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                                         | S. fleurs et sans fruit.<br>Apétales.<br>Amentacées.<br>Monopétales.<br>Rosacées.<br>Papilionacées.                                                                                                          |

Ses campanuliformes comprennent les Campanules, les Solanées, etc.; ses infundibuliformes, les Primevères, les Phlox, etc.; ses herbes anomales comprennent les Dclphinium, les Aconitum, etc.; ses Apétales, les Graminées; ses herbes sans fleurs, les Fougères; ses plantes sans fleurs et sans fruit, les Champignons; ses arbres apétales correspondent aux Térébinthacées; les autres dénominations ont presque toutes passé dans l'enseignement de la botanique.

On a de la peine à concevoir aujeurd'hui comment Tournefort, doné de cet esprit comparatif qui est le génie des sciences d'observation, s'est résolu à conserver les deux grandes divisions, en plantes herbacées et en plantes ligneuses, qu'avaient adoptées ses devanciers. Mais la physiologie d'alors s'était peu appesantie sur la définition de ces deux sortes de formes végétales; on connaissait peu d'exemples qu passage si fréquent de la forme herbacée à la forme ligneuse; or, la classifica-

tion n'est jamais que l'expression de la théorie, qui, dans le règne organisé, prend le nom de physiologie. Du reste, il eût été facile de faire passer toute la seconde division dans la première, sans déranger en rien l'heureuse économie de la classification; car le cadre de l'une est la répétition, en sens inverse, de celui de l'autre, de même que la nomenclature; et il est à présumer qu'avec cette légère rectification, la méthode de Tournesort eût suffi aux besoins de la science un demi-siècle de plus, c'est-à-dire tant que les voyages autour du monde n'auraient pas trop enrichi le catalogue des espèces, ni qu'une analyse plus profonde des organes n'aurait pas trop ajouté à la masse des falts observés. Car, ainsi que nous l'avons déjà dit, les classifications sont des constitutions, que le progrès de la science abolit et remplace tous les quarts de siècle.

Aucune des méthodes qui parurent, de 1710 à 1738, ne fut capable de diminuer le succès de la méthode de Tournefort, ni celle de Boerhaave, qui, adoptantla division de Ray en monocotylédones et dicotylédones, et celle de Tournefort en arbres et en herbes, empruntait au système d'Hermann les dénominations de gymno, mono-2-4-polyspermæ, etc., et changant les dénominations 1-2-3 capsulares, destinées à désigner le nombre des loges, en celles de monangiæ 2-3-4-5 angiæ, etc.; ni celle de Pontédera, qui n'était qu'une modification moins heureuse de la méthode de Tournefort, etc.

Mais les discussions qui s'engagèrent à cette époque, sur la sexualité des plantes (1677), commençaient à faire pénétrer l'analyse dans une classe d'organes, dont la classification avait jusque-là négligé entièrement les rapports; le domaine de la physiologie s'agrandissait, il était facile de prévoir que le cadre de la classification ne saurait bientôt plus lui suffire.

En 1737 parut à Leyde le Système sexuel de Linné, espèce de dictionnaire botanique par ordre d'étamines et de pistils; méthode aussi simple, aussi ingénieuse, que celle de Tournefort, je dirai même aussi naturelle qu'elle (car celle-ci

me l'était pas toujours), mais qui l'emportait par l'élégante facilité qu'elle offrait à la détermination et aux recherches, et par la précision avec laquelle l'artifice de sa disposition systématique conduisait à la connaissance des objets. Linné eut la medestie de donner à son système le nom de Système artificiel, quoiqu'en réalité il ne fût pas plus artificiel que tous ceux de son temps; ce mot fit fortune contre loi. et servit de point de mire aux attaques que les partisans de la méthode de Tournefort dirigèrent contre l'innovation. Mais l'innovation avait un cachet trop séduisant, pour que son introduction, dans la plus séduisante des études de l'histoire naturelle, rencontrât le moindre obstacle réel ; le Système sexuel de Linné se répandit dans les écoles avec un succès qui tint de l'enthousiasme; et il a fait longtemps, et il fait encore aujourd'hui les délices des premières études de la science des végétaux. Mais Linné, dans les écrits duquel on ne manque jamais de trouver le philosophe à côté du poëte, Linné ne se laissa pas éblouir par ce succès; il ne se dissimula point tout ce qui manquait de solide à l'élégance de sa classification; et, ce sur quoi on a grand soin de ne pas trop s'appesantir anjourd'hui, il fut le premier à prémunir les étudiants contre les défauts d'un tel système; il l'ossrit comme un artifice ingénieux, comme une table de matières d'un usage facile, mais non comme la théorie des rapports physiologiques des plantes : Le système sexuel, leur dit-il, est un moyen; la méreode NA-TURELLE est le but; il faut en recueillir avec soin tous les fragments dans les auteurs; il faut en poursuivre toutes les traces dans la nature; l'artifice divise les objets par des dichotomies; la *methode* les réunit par leurs points de contact. Ces deux méthodes procèdent également avec des règles ; mais la première ne régularise que les bonds et les brusques transitions (facit saltus); l'autre groupe, nuance, assemble, et cherche à former un tout; la première trace des embranchements qui divergent et s'éloignent; la seconde associe les êtres par leurs affinités, comme

la géographie dispose les États par leurs frontières naturelles (ut territorium in mappå geographica); » et des 1738, il publiait un essai de méthode naturelle, qui a servi de cadre à tous les systèmes postérieurs. Là il a disposé tous les genres connus de son temps, par ordre de leurs affinités constatées à cette époque, sous les rubriques diverses, qui ont la valeur que nous attachons à l'expression de familles, adoptée par Magnol; et les modernes, en opposant chaque jour les avantages solides du système naturel aux avantages brillants du système sexuel, se gardent bien d'ajouter qu'ils ne font en cela qu'opposer l'un des systèmes de Linné à l'autre, et que délayer, dans de longues pages, des objections que Linné avait lui-même formulées en deux mots. Ce grand homme ne s'arrêta pas au rôle de classificateur ; il apporta à la science la réforme de la nomenclature; il devança Guyton de Morveau ; il remplaça les longues phrases par deux mots, dont le premier désignait le GENRE et le second l'Espèce; il définit avec précision tous les termes de la langue botanique; et rédigea, sous le nom de Philosophia botanica, ce code admirable par l'élégance de sa riche et profonde concision, dont Lamarck et Fourcroy firent plus tard l'application, l'un à l'étude de la zoologie, et l'autre à celle de la chimie.

SYSTÈME SEXUEL DE LINNÉ. 7,000 plantes yétaient d'abord distribuées en 1,174 genres, et ces genres en 24 classes, fondées, les 13 premières, sur le nombre des étamines renfermées dans la même fleur; la 14º et la 15º sur la longueur relative des étamines dans la même fleur ; les 16. 17°, 18°, 19°, 20°, sur la réunion ou la forme de l'appareil staminifère; les trois suivantes sur l'unisexualité des fleurs; et la 24° enfin sur l'absence complète de l'appareil staminifère. Les classes se subdivisaient ensuite en autant d'ordres que les fleurs qu'elles renfermaient possédaient de pistils; et celles qui n'étaient pas fondées sur le nombre des étamines, mais sur leur configuration ou leurs proportions, se divisaient en tout autant d'ordres que la fleur possédait d'étamines. Le tableau suivant sera connaître, mieux que toutes nos explications, le mérite et les ressources de ce système.

| CLASSES.       | ordres.                                          | ėtymologie.                                                                                               | FAMILLES<br>OU GENRES QUI LEUR<br>CORRESPONDENT.                                           |  |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Monandria.  | 1. Monogynia.<br>2. Digynia.                     | Move, un seul; de, deux; cop, organe mâle ou étamine; your, organe femelle, c'est-à-dire pistil ou style. | ·                                                                                          |  |
| 2. Diandria.   | 1. Monogynia.<br>2. Digynia.<br>3. Trigynia.     | Tpus, trois.                                                                                              | Jasminées, etc. Anthoxanthum, etc. Piper, etc.                                             |  |
| 5. Trlandria.  | 1. Monogynia.<br>2. Digynia.<br>3. Trigynia.     |                                                                                                           | Iridées, Cypéracées, colchi-<br>cacées, etc.<br>Graminées, etc.<br>Montia, Minuartia, etc. |  |
| 4. Tetrandria. | <ol> <li>Monogynia.</li> <li>Digynia.</li> </ol> |                                                                                                           | Plantaginées, Cornus, etc.  Hypocoum, Aphanes, etc.                                        |  |
|                | 5. Tetragynia.                                   | Trom, quatre.                                                                                             | Potamogeton, Sagina, etc.                                                                  |  |

| CLASSES.         | ordres.                                                                                          | . ÉTYMOLOGIE.                                                                                                                   | FAMILLES<br>OU GENRES QUI LEUR<br>CORRESPONDENT.                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Pentandria.   | 1. Monogynia. 2. Digynia. 3. Trigynia. 4. Tetragynia. 5. Pentagynia. 6. Polygynia.               | Πεντε, cinq.<br>Πελυς, plusieurs.                                                                                               | Borraginées, Campanula-<br>cées, etc.<br>(mbellifères, etc.<br>Sambucus, Staphylasa, etc.<br>Parnassia.<br>Drosera, Statice, etc.<br>Myosurus. |
| 6. Hexandria.    | 1. Monogynia. 2. Digynia. 3. Trigynia. 4. Tetragynia. 5. Polygynia.                              | Eţ, six.                                                                                                                        | Liliacées, Joncées, etc.<br>Orysa, etc.<br>Rumes, Triglochin, etc.<br>Petiveria.<br>Alisma.                                                    |
| 7. Heptandria.   | 1. Monogynia.                                                                                    | Erru, sept.                                                                                                                     | Æsculus, Trientalis.                                                                                                                           |
| 8. Octandria.    | 1. Monogynia. 2. Digynia. 3. Trigynia. 4. Tetragynia.                                            | Ожъ, huit.                                                                                                                      | Erica, Passerina, etc.<br>Mochringia.<br>Polygonum,Sapindus,etc.<br>Paris, Adoxa, Elatine.                                                     |
| 9. Knneandria.   | 1. Monogynia.<br>2. Trigynia.<br>5. Hexagynia.                                                   | . Ewa , neuf.                                                                                                                   | Laurue.<br>Spondiae, Rheum.<br>Butomus.                                                                                                        |
| 10. Decandria    | 1. Monogynia. 2. Digynia. 3. Trigynia. 4. Pentagynia. 5. Decagynia.                              | Δικα, dix.                                                                                                                      | Pyrola, Fegonia, etc.<br>Hydrangea, Sasifraga, etc.<br>Cucubalue, Arenaria, etc.<br>Sedum, Oxalie, Lychnie, etc.<br>Phytolacca.                |
| 11. Dodecandria. | 1. Monogynia. 2. Digynia. 3. Trigynia. 4. Pentagynia. 5. Polygynia.                              | Δωσίπα, douze.                                                                                                                  | Portulaca, Lythrum, etc.<br>Agrimonia.<br>Résédacées,Euphorbiacées.<br>Glinus.<br>Sempervivum.                                                 |
| 19. lcosandria.  | 1. Monogynia. 2. Digynia. 5. Trigynia. 4. Pentagynia. 5. Polygynia.                              | Ecrest , vingt.                                                                                                                 | Cactus, Pyrus, etc. Cratagus. Sorbus. Pyrus, Mesembryanthe- mum, etc. Rosa, Rubus[1].                                                          |
| 13. Polyandria.  | 1. Monogynia. 2. Digynia. 3. Trigynia. 4. Tetragynia. 5. Pentagynia. 6. Hexagynia. 7. Polygynia. |                                                                                                                                 | Papavéracées, Cistus, etc. Paonia, etc. Delphinium, Aconitum. Tetracera. Aquilegia. Stratiotes. Magnoliacées, etc.                             |
| 14. Didynamia.   | 1. Gymnospermia. 2. Angiospermia. 3. Polypetala.                                                 | Δυναμε, longueur (des étamines); γνμ-<br>νος, nu ; διε, deux;<br>σπερμα, fruit; σγγιον,<br>vase, capsule; πετα-<br>λον, pétale. | Labiées.<br>Personnées.<br>Melianthus.                                                                                                         |

[1] L'icosandrie renferme ainsi toute la famille des Rosacées.

| CLASSES.               | ORDRES.                                                                                                                                                                                         | ÉTYMOLOGIE.                                                                                                                                     | FAMILLES<br>OU GENRES QUI LEUR<br>GORRESPONDENT.                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Tetradynamia.      | 1. Siliculosa.<br>2. Siliquosa.                                                                                                                                                                 | Τιτρα, quatre; δυσιμ<br>μις, longueur (des<br>étamines.)                                                                                        | Crucifères.                                                                                                                                                                                                 |
| 16. Monadelphia. ,     | 1. Pentandria.<br>2. Decandria.<br>3. Polyandria.                                                                                                                                               | Mows, seul; adilpos, frère. (Réunion des étamines en un seul tube.)                                                                             | - Malva <b>c</b> ées.                                                                                                                                                                                       |
| 17. Diadelphia.        | 1. Hexandria.<br>2. Octandria.<br>3. Decandria.                                                                                                                                                 | Étamines réunies<br>en deux corps dis-<br>tincts.                                                                                               | Fumariacées.<br>Polygalées.<br>Légumineuses.                                                                                                                                                                |
| 18. Polyadelphia.      | 1. Pentandria.<br>2. Icosandria.<br>8. Polyandria.                                                                                                                                              | Étamines réunies<br>en plusieurs corps.                                                                                                         | Theobroma.<br>Aurantiacées.<br>Hypéricinées.                                                                                                                                                                |
| 19. Syngenesia.        | 1. Polygamia æqua- iis. 2. Polygamia su- perfiua. 3. Polygamia ne- cessaria. 4. Monogamia.                                                                                                      | Συν, ensemble; γινι-<br>σις, organe de la gé-<br>nération; γκικος, no-<br>ces; ou sexualité<br>malo, femelle ou<br>hermaphrodite des<br>fleurs. | Chicoracées.<br>Carduacées.<br>Radiées.<br>Lobeliacées, <i>Impatiens</i> .                                                                                                                                  |
| <b>20</b> . Gynandria. | <ol> <li>Diandria.</li> <li>Triandria.</li> <li>Tetrandria.</li> <li>Pentandria.</li> <li>Hexandria.</li> <li>Decandria.</li> <li>Polyandria.</li> </ol>                                        | Tww, pistil; cwp,, étamine (réunis ensemble).                                                                                                   | Orchidées.<br>Sisyrinchium.<br>Nepenthes.<br>Passifora.<br>Aristolochia.<br>Helicheres.<br>Arum.                                                                                                            |
| 21. Monœcia.           | 1. Monandria. 2. Diandria. 3. Triandria. 4. Tetrandria. 5. Pentandria. 6. Hexandria. 7. Heptandria. 8. Polyandria. 9. Monadelphia. 10. Syngenesia. 11. Gynandria.                               | Mows, une seule;<br>occs, maison, habi-<br>tation; c'est-à-dire<br>fleurs mâles et fleurs<br>femelles sur le même<br>Individu.                  | Zunnichellia. Lomna. Typha, Zea, Carez, etc. Botula, Urtica, etc. Xisanta. Guetturda, etc. Amentacées. Pinus, etc. Cucurbitacées, etc. Andrachne.                                                           |
| 22. Diœcia.            | 1. Monandria. 2. Diandria. 3. Triandria. 4. Tetrandria. 5. Pentandria. 6. Hexandria. 7. Octandria. 8. Enneandria. 9. Decandria. 10. Polyandria. 11. Monadelphia. 12. Syngenesia. 13. Gynandria. | Δις, deux; eικος,<br>maison ou habitation;<br>fièurs màles et fleurs<br>femelles sur des in-<br>dividus séparés.                                | Naias. Vallieneria. Empetrum, Osyris. Viscum, Myrica. Pistacia, Spinacia, etc. Tamus, Dioscoræa. Populus, etc. Mercurialis, etc. Coriaria, Datisca, etc. Cliffortia. Juniperus, Taxus, etc. Ruscus. Clutia. |

| Classes.         | ordres.                                  | ÉTYMOLOGIE.                                                                                                    | PAMILLES<br>OU OBRESS QUI LEVE<br>CORRESPONDENT.                  |  |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 23, Polygamia.   | 1. Monœcia.<br>2. Diœcia.<br>3. Triœcia. | Πολυς, plusieurs; γα-<br>μας, noces; ou fleurs<br>mâles, femelles et<br>hermaphrodites dans<br>la même espèce. | Andropogan, Parietaria,<br>etc.<br>Fracinus, Diospyros.<br>Ficus. |  |
| 24. Cryptogamia. |                                          | Kρατος, on ohé; in-<br>connu; γαμος, organe<br>de la génération.                                               | 1. Fougères. 2. Mousses. 3. Algues. 4. Champignons.               |  |

Sans doute, si l'on cherchait, dans ce système, les avantages qui distinguent les méthodes naturelles, on ne tarirait pas sur les reproches à lui adresser. Les Labiées sont rejetées d'un bout à l'autre du système, le plus grand nombre dans la didynamie, mais les Sauges, les Justicia, les Monarda, les Rosmarinus, etc., dans la diandrie. Les Caryophyllées sont disséminées dans les différents ordres de la pentandrie et de la décandrie, selon que les étamines sont au nombre de cinq ou de dix, et les pistils au nombre de trois, cinq, etc.

Si, d'un autre côté, l'on étudiait ce système du point de vue de la nomenclature actuelle, on ne manquerait pas de trouver en défaut les dénominations qui y ont été adoptées : on se demanderait, par exemple, en quoi les fruits de l'Angiospermie (Personnées) sont plus couverts que ceux de la Gymnospermie (Labiées), et comment Linné a vu, dans les uns, un péricarpe qui manque chez les autres.

Mais le premier reproche s'adresserait, avec la même raison, à tout dictionnaire; et le système de Linné ne doit pas être considéré sous un autre jour. Or, ce défaut est réparé par la ressource des renvois que quelques éditeurs du système de Linné ont eu le bon esprit d'y intercaler; et avec cette simple modification, le système artificiel réunit à la fois les avantages du système naturel, et les avantages inappréciables pour les débutants, du dictionnaire le plus simple et le plus facile à feuilleter.

La partie physiologique nous y paraît arriérée, à nous hommes actuels; mais on n'exigera pas de Linné qu'il y fit entrer, par anticipation, les découvertes et les nouvelles acquisitions de la science. Ne le jugeons qu'en nous transportant, par la pensée, à l'époque où il a vécu. Or, des cet moment son système nous apparaîtra, non pas comme une innovation ingénieuse. mais comme une grande révolution dans les études végétales. Quand on pense à la grossièreté et à la pénurie des analyses publiées avant lui, à la superficialité qui distingue les descriptions des organes de la fleur, dans les ouvrages des auteurs les plus recommandables du temps, on ne saurait se défendre d'un sentiment d'admiration envers l'homme qui, d'un seul jet, trouva la valeur systématique des organes les plus ténus, en détermina de ses propres yeux les rapports sur 10,000 espèces, et démêlant ensuite, avec une heureuse sagacité, avec une adresse instinctive, dans la variabilité des nombres et des dimensions, l'invariabilité de l'aspect et la constance des formes générales, a su fonder, sur d'aussi frêles éléments, des classes si naturelles, que nos systèmes actuels n'ont eu qu'à en changer le nom : les pentandres digynes en oubellifères, les didynames angiospermes en Personnées. les didynames gymnospermes en Labiers, les syngénèses en synantuérées ou composens, les tetradynames en chucificas, les gynandres diandres en orcuidées, les diadelphes en LEGUMINEUSES, etc. Que sont ensuite, contre ces résultats surprenauts

et inattendus, quelques récriminations de détail, sur lesquelles on s'appesantit, depuis quarante ans, dans nos cours académiques? Est-ce bien à ceux, par exemple, qui, avec la prétention de publier des méthodes naturelles, placent gravement la Pimprenelle à côté du Pommier, de reprocher à Linné d'avoir, dans un système artificiel, placé la Pimprenelle à côté du Chêne?

Et enfin, y a-t-il de la bonne foi à faire sonner bien haut la supériorité de la méthode naturelle sur le système artificiel de Linné, en prenant soin de cacher que l'on ne fait que copier la méthode naturelle, indiquée par Linné lui-même, pour l'opposer à son système artificiel? Car, ainsi que nous l'avons annoncé ci-dessus, Linné avait proclamé et publié, parallèlement à son système artificiel, les avantages de la méthode, et il en a donné un cadre qui a subi fort peu de modifications; et de cette méthode, Linné, toujours modeste, parce qu'il était toujours l'ami inséparable du vrai, Linné ne se donne pas comme l'auteur, mais comme un des collaborateurs; ce n'est pas un travail achevé qu'il annonce, c'est un essai laborieux qu'il se propose de poursuivre, pendant le reste de sa vie (continuaturus, dum vixero). Voici la liste des ordres naturels qu'il admettait, dès 1738, et telle qu'il l'a modifiée dans le Philosophia botanica, 1751; nous aurons soin d'indiquer entre parenthèses, les noms des familles actuelles qui leur correspondent, ou des genres principaux qu'ils compren-

MÉTEODE DE LINNÉ. 1. Piperitæ (Pipéracées); 2. Palmæ (Palmiers); 3. Scitamina (Amomées); 4. Orchideæ (Orchidées); 5. Ensatæ (Iridées, Commelinées, etc.); 6. Tripetalodæ (Alismacées); 7. Denudatæ (Colchicacées); 8. Spathaceæ (Narcissées); 9. Coronariæ (Asphodélées); 10. Liliaceæ (Liliacées); 11. Muricatæ (Broméliacées); 12. Coadunatæ (Magnoliacées); 15. Calamariæ (Cypéracées, Joncées); 14. Gramina (Graminées); 15. Coniferæ (Conifères); 16. Amentaceæ (Amentacées); 17. Nucamentaceæ (Xan-

thium, Iva, Micropus, etc.); 18. Agregatæ (Statice, Scabiosa, Dipsacus, Valeriana, etc.); 19. Dumosæ (Evonymus, Sambucus, Tinus, Rhus, Ilex, etc.); 20. Scabridæ (Urticées); 21. Compositi (Composées ou Synanthérées), divisés en semiflosculosi, capitati, corymbiferi, oppositifolii; 22. Umbellatæ (Ombellifères); 23. Multisiliquæ (Renonculacées); 24. Bicornes (Ericinées); 25. Sepiariæ (Jasminées); 26. Culminiæ (Tilleuls, Theobroma, Clusia, Bixa, Dillenia, Kiggelaria, etc.); 27. Vaginales (Polygonées) ; 28. Corydales (Fumariacées, Balsaminées); 29. Contorti (Asclépiadées, Apocynées); 30. Rhæades (Papavéracées); 31. Putamina (Capparidées); 32. Campanacei (Campanulacées); 33. Luridæ (Solanées); 34. Columniferi (Malvacées); 35. Senticosus (Rosacées, Fragariacées); 36. Comosæ (Spiræa, Filipendula); 37. Pomaceæ (Pomacées); 38. Drupaceæ (Prunus, Amygdalus, Cerasus); 39. Arbustiva (Myrtacées); 40. Calycanthemi (Onagrées); 41. Hesperideæ (Aurantiacées); 42. Caryophyllei (Dianthées ou Caryophyllées); 43. Asperifoliæ (Borraginées); 44. Stellatæ (Rubiacées); 45. Cucurbitaceæ (Cucurbitacées); 46. Succulentæ (Cactus, Mesembryanthemum, Crassulacées, Saxifragées, Zygophyllées, Géraniacées, Portulacées); 47. Tricoccæ (Euphorbiacées); 48. Inundatæ (Hippuris, Potamogeton, Zostera, Typha, etc.); 49. Sarmentaceæ (Cissus, Hedera, Panax, Asparagus, Convallaria, Dioscoræa, Asarum, etc.); 50. Trihilatæ (Sapindacées, Berberis, Æsculus); 51. Preciæ (Primulacées, Cyclamen); 52. Rosaceæ (Gentianées, Lysimachiées); 53. Holeraceæ ( Atriplicées , Amaranthacées , Callitriche); 54. Vepreculæ (Rhamnées, Thymélées); 55. Papilionaceæ (Légumineuses); 56. Lomentaceæ (Sophora, Cassia, Mimosa, Robinia); 57. Siliquosæ (Crucifères); 58. Verticillatæ (Labiées); 59. Personatæ (Personnées); 60. Perforatæ (Hypéricinées); 61. Statuminatæ (Ulmacées); 62. Candellares (Rhizophora, Mimusops, Nyssa); 63. Cymosæ (Loranthus, Ixora, Cinchona, Lonicera, etc.); 64. Filices (Fougères); 65. Musci (Mousses); 66. Alsæ (Hépatiques, Lichens, Tremelles, Fucus, Chara, Conferva); 67. Fungi (Champignons et Moisissures). La liste est terminée par une série assez longue de genres indéterminés, sous la rubrique Vagæ et etiamnum incertæ sedis, au sujet desquels Linné ajoute: Qui paucas qui restant benè absolvet plantas, omnibus magnus Apollo crit. Or, ceux qui, dans la suite, ont adopté cette seconde méthode de Linné, n'ont certes pas atteint la palme, car ils ont eu la précaution de conserver un assez nombreux incertæ sedis.

De 1738 à 1759, il parut plusieurs méthodes générales, mais dont aucune ne fit oublier celles de Tournefort et de Linné, entre lesquelles le monde savant continua de se partager longtemps encore. Royen, empruntant à Ray la division en monocotylédones et en dicotylédones, à Tournefort les caractères tirés de la présence ou de l'absence du calice, de la fleur et du fruit, à Linné ceux tirés des proportions respectives des étamines, etc., y ajouta le caractère de l'insertion des étamines sur le fruit (épigynes) ou sur le calice (périgynes), et composa ainsi une dichotomie qui amenait aux ordres naturels. - Haller ne fit presque que traduire en expressions grecques la nomenclature de Royen. - Morandi se contenta de modifier la méthode de Boerhaave. — Wachendorf, hérissant sa nomenclature de locutions barbares à force d'être grecques, divisa les plantes en deux grands groupes: phaneranthæ (phanérogames ) et cryptanthæ (cryptogames); c'est un mélange de toutes les méthodes précédentes avec de nouvelles expressions; au lieu du radical emp, pour désigner les étamines, l'auteur emploie celui de στημων: monostemones pour monandria, etc. Entre autres innovations, on y rencoutre les expressions epicarpanthæ pour épigynes, et hypocarpanthæ pour hypogynes, qui peut-être sont moins exactes. Car c'est toute la fleur, et non pas seulement les étamines, qui s'insère, non pas sous ou sur tout l'organe semelle ou pistil (יישיק), mais sur l'ovaire qui doit devenir fruit (xxpxos). - Heister, Gleditsch, de Bergen, etc., furent moins inventeurs encore.

Mais la révolution opérée par Linné le débordait déjà lui-même; les principes qu'il avait introduits, dans la carrière ouverte par Tournefort, avaient mis les observateurs à même d'exploiter les difficultés les plus ardues de la science, presque à ciel ouvert; et, comme c'est l'ordinaire, à chaque pas qu'on avançait dans la carrière, on ne manquait pas de retourner, contre la méthode linnéenne, les faits nouveaux qui ne trouvaient plus leur place dans son cadre; on oubliait facilement que la découverte de ces faits était l'œuvre de la méthode elle-même. Quoi qu'il en soit, le système linnéen commençait à ne plus suffire aux progrès de la science; son cadre était trop étroit et déjà trop incomplet ; la science attendait une nouvelle formule.

Le 14 novembre 1759, Adanson en présenta une à l'académie des sciences, dont il était membre; il exposa succinctement les bases de ses FAMILLES DES PLAN-TES, qu'il livrait le jour même à l'impression; elle ne fut achevée qu'après trois ans de soins assidus (ce qui n'aurait lieu d'étonner que celui qui n'aurait pas médité ces deux volumes, où chaque page presque est un tableau); l'ouvrage parut en 1763. Adanson avait alors trente-cinq ans; à dix-neuf ans, il avait déjà décrit méthodiquement plus de 4,000 espèces. appartenant aux trois règnes; à vingt ans il partait pour le Sénégal, qu'il explora pendant cinq ans, à travers mille dangers, en proie aux privations de tout genre, joignant au calme du naturaliste l'audace de l'aventurier. Infatigable travailleur, doué d'une mémoire prodigieuse et d'une rare perspicacité; il connaissait tout, excepté le monde, pas même le monde savant. Il épouvanta, en 1754, les imaginations de ses confrères, par le plan d'un ouvrage, dont le programme seul se composait, 1º de vingt-sept gros volumes in-8º, consacrés à la méthode naturelle de tous les règnes et de toutes les connaissances; 2º de cent cinquante volumes consacrés à la description de 40,000 espèces rangées par

ordre alphabétique; 5º d'un volume infolio contenant l'explication de 200,000 mots d'histoire naturelle; 4º enfin de 40,000 figures et 34,000 espèces d'êtres conservés dans son cabinet. Ce ne fut certes pas Adanson qui donna lieu au proverbe sur l'influence du fauteuil académique; mais ce ne sut pas lui non plus à qui il était réservé de soustraire ses collègues à cette influence héréditaire. La commission ne manqua pas d'opposer à ce projet gigantesque une fin quelconque de non-recevoir, et l'on se débarrassa de la sorte de cet importun, qui se garda bien de revenir à la charge. La révolution le surprit dans sa solitude, et il s'occupa fort peu de la révolution; mais comme il ne s'était jamais soucié de faire fortune, et qu'il avait consacré les quartiers de ses pensions à enrichir son cabinet et non sa bourse, il tomba dans un dénuement complet, à la suppression de toutes les pensions; et lorsqu'après l'orage, l'académie, qui s'était reconstituée dans le cadre de l'institut, invita Adanson à venir reprendre sa place, il répondit qu'il n'avait pas de souliers. Ses confrères dès-lors avaient des équipages. Adanson est mort pauvre en 1805; il a demandé, dans son testament, qu'une guirlande de fleurs, prises dans les cinquante-huit familles des plantes de son ouvrage, fût la simple décoration de son cercueil. Nous ignorons si les familles des plantes d'Adanson ont eu d'autre cereusil que nos méthodes modernes, qui n'en sont qu'un bien pâle replâtrage.

Le mérite des FAMILLES DES PLANTES d'Adanson ne consiste pas dans le mécanisme ingénieux de la classification, dans l'artifice d'une dichotomie élégante et facile; les esprits de la trempe d'Adanson se plaisent peu à ces moyens; les ressources de la mnémonique sont de fort petits moyens pour des mémoires aussi vastes; un travailleur aussi infatigable a peu de temps à donner à la construction d'un système; les découvertes se multiplient tellement sous ses pas, que son système dichotomique n'aurait jamais plus d'un mois de durée; car, ainsi que nous avons eu plus

d'une occasion de le faire observer , le système change à mesure que la science s'enrichit. Adanson a remplacé le système des divisions par le système d'exposition; et, sous ce rapport, nous connaissons peu d'ouvrages plus méthodiques, d'une marche plus simple et plus sûre, d'une lucidité plus élémentaire. En parcourant ce livre, on croirait tenir l'ouvrage d'un compilateur exercé qui n'aurait eu qu'à s'occuper de la forme, plutôt que le fruit d'un travail prodigieux, et des recherches les plus neuves et les plus profondes qui eussent paru jusqu'alors. Jamais on n'ayait porté plus loin la comparaison des organes; jamais auteur n'avait fondé un système sur une plus grande masse d'observations qui lui fussent propres. Sévère comme Tournefort, précis comme Linné, érudit comme G. Bauhin, Adanson fit époque comme ces trois grands hommes; et son nom a marqué une quatrième révolution, dans l'histoire de la physiologie végétale. Substituant Linné à Linné luimême, et Magnol à Linné, Magnol dont nul jusqu'à lui n'avait apprécié ni même remarqué l'idée-mère, il exécuta la grande mappemonde indiquée par Linné; il plaça, dans chacun des compartiments, une samille de plantes; et il offrit au monde savant tous ces groupes, dans l'ordre le moins systématique et le plus vrai qu'il soit possible de trouver, dans l'ordre de leurs limites naturelles: « Arrivez-y, sembla-t-il dire: quand tout est à sa place, arrivez-y, si vous le pouvez, en suivant le fil d'un système artificiel! » Adanson était un de ces philosophes qui ne sont des livres que pour apprendre à s'en passer; et ce sont toujours les meilleurs livres.

Son ouvrage forme deux volumes. Le premier est divisé en deux parties, dont l'une, que l'auteur intitule préface, est une vaste introduction à la méthode, et dont l'autre est consacrée à la physiologie, sous le titre de : Résultats des expériences les plus modernes sur l'organisation, l'anatomie et les facultés des plantes. Dans la première, après avoir passé en revue tous les systèmes généraux et spé-

ciaux, qui ont eu pour objet l'étude de la botanique, depuis Aristote jusqu'à l'année de la publication de son propre livre, après en avoir évalué les avantages et les défauts, l'auteur pose les principes de la méthode, discute la valeur des caractères, il y fait bonne justice de la rigidité dogmatique de Linné sur l'existence des genres et des espèces, et il termine ces considérations par un essai préliminaire de classification, ou plutôt par 65 études, 65 systèmes différents, chacun fondé sur une considération spéciale : dans le 1er, les plantes sont rangées d'après leur configuration; dans le 2º, d'après leurs dimensions; dans le 3°, d'après le diamètre du tronc; dans le 4°, d'après la durée; dans le 5°, d'après les climats; dans le 7°, d'après les sucs et les sels ; dans le 8°, d'après la couleur des corolles; dans le 10°, d'après la saveur; dans le 11°, d'après l'odeur; dans le 12°, d'après les vertus; dans le 14°, d'après les bourgeons; dans le 16°, d'après la disposition des branches; dans le 17°, d'après la forme des feuilles; dans le 21°, d'après leur disposition; dans le 22°, d'après les stipules; dans le 25°, d'après les piquants; dans le 26°, d'après les poils et les glandes; dans le 27°, d'après la situation des fleurs ; dans le 30°, d'après le sexe des plantes; dans les 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, d'après la situation, la forme, les sépales, etc., du calice; dans les 36°-59°, d'après la situation, les formes, le nombre des pétales de la corolle; enfin les suivants se sondent sur les caractères tirés des étamines, des ovaires, du style; il n'est pas jusqu'à la poussière des étamines qui n'y soit classée en système. Et quand on pense que, dans tous ces essais, Adanson n'a eu presque d'autres documents à consulter que les observations qui lui étaient propres, on admettra volontiers qu'à cette époque chacun de ces systèmes aurait coûté, à un auteur, antant de temps à établir, qu'Adanson en a mis à composer son ouvrage général, et qu'ainsi Adanson seul avait susti au travail de 65 auteurs ordinaires. Le second volume est entièrement consacré à l'exposition des caractères des 58 familles de

plantes, dans lesquelles il répartit tous les genres connus de son temps. L'auteur décrit d'abord les caractères généraux de la famille, tirés du *facies* et du *port* des plantes, de la racine, des tiges, des feuilles, de l'inflorescence et des fleurs, des étamines, du pistil, du fruit, des graines, des vertus ou propriétés, des usages. Il dispose ensuite tous les genres dans un tableau synoptique de sept à huit colonnes, dont l'une renferme les noms génériques, et chaque autre les caractères, soit des feuilles, soit des fleurs, soit du calice, soit de la corolle, soit du fruit, soit de la graine. Quelquefois, comme à l'égard des Graminées, des Composées et des familles nombreuses, il admet des sous-divisions, des familles secondaires, pour ainsi dire. A la fin de l'ouvrage, il résume les familles ellesmêmes sur le même cadre que ses genres, sur un tableau synoptique à huit colonnes. Tel est, en quelques mots, l'ouvrage d'Adanson, le livre qui, après celui de Tournefort [1], a fait le plus d'honneur à la botanique française. Mais le pauvre Adanson est loin d'en avoir retiré autant de gloire que ce dernier auteur; la sienne a passé presque tout entière à autrui.

En revanche, on a fait sonner bien haut les reproches qu'on a cru lui devoir adresser; ils ne sont, il est vrai, ni nombreux ni fort graves; mais qu'importe? ils servent tout aussi bien. Adanson, dit-on, s'est simgularisé dans cet ouvrage, en adoptant des termes génériques fort bizarres, fort étranges. Nos auteurs, en esset, ont admis en principe qu'il n'est permis d'être bizarre qu'à l'aide de mots grecs et latins, et ils ne se sont pas saute de cette bizarrerie. Adanson ne forgeait pas des mots, il les adoptait; il pensait que les noms usités chez les peuples, dans le pays desquels on trouvait pour la première fois la plante, étaient préférables à ceux qu'un auteur, de sa propre autorité, se plaisait à leur donner. Car autrement, au lieu d'un mot,

<sup>[1]</sup> Tournefort et Adanson sont nés à Aix, en Provence.

on en introduit deux dans la science, vu qu'on ne saurait se dispenser de citer celui du pays. Si Adanson, qui savait le grec et le latin, avait voulu créer autant de mots grecs et latins que se le permettent les auteurs qui ignorent absolument ces deux langues, il eût mérité l'approbation des modernes, en raison qu'il aurait été plus inconséquent. Du reste, il faut avoir l'oreille bien dure, pour treuver les mots Mibora, Acosta, Veltis, moine harmonieux et plus difficiles à prononcer que la plupart des mots fabriqués, par les modernes, à coups de dictionnaire, pour me servir de l'expression pittoresque des écoliers [1]. Un tort plus grave, car il est plus révolutionnaire, a été reproché à Adanson; c'est celui d'avoir voulu réformer l'orthographe, et ramener la langue écrite à la simplicité de la langue parlée; car prenant acte en cela du génie de la langue italienne et de la langue espagnole, qui se sont débarrassées de toutes les traces de l'étymologie, il supprima les doubles lettres, les lettres qui ne se prononcent pas, et remplaça celles qui se prononcent autrement dans un mot que dans un autre. En cela, Adanson avait précédé Dumarsais, l'abbé Beauzée, Voltaire, de Wailly, etc., dont cette innovation n'a certes pas fait négliger les ouvrages. Nous avons toujours vu que ceux qui se récrient le plus fort contre la réforme de notre orthographe sont ceux qui l'ignorent (ce qui n'est pas rare parmi MM. les académiciens), et ceux qui ne savent qu'écrire correctement. Que sauraient ces derniers, de plus que le commun des hommes, si chacun, du premier coup, était en état d'écrire aussi bien qu'eux? Parmi ces deux classes d'opposants à la réforme, les plus ingrats sont certainement les premiers. Au reste, Adanson n'a adopté ce mode d'écrire que dans son premier volume, qu'il destinait aux savants; et il s'est servi de l'orthographe

ordinaire dans le second, qui était la partie élémentaire de l'ouvrage, celle qui était destinée à passer sous tous les yeux; mais on ne manqua pas d'envelopper le volume classique dans la proscription dont on frappait le volume savant, c'est-à-dire la préface.

Ce ne sut qu'en 1789, c'est à dire trente ans après la communication d'Adanson, qu'Antoine-Laurent de Jussieu présenta, au jugement de l'Académie des Sciences et de celle de Médecine, dont il était également membre, son ouvrage intitulé: Genera plantarum, secundum ordines naturales disposita; juxtà methodum in horto regio parisiensi exaratum, anno 1774. La méteode dite de jussieu n'a pas d'autre origine; elle s'annonce, dès son début, sans de fort grandes prétentions; sa fortune a été rapide et brillante; la fortune avait doublé son bandeau pour Adanson; si nous voulions réunir ici les éloges qui lui ont été prodigués en France depuis la mort d'Adanson, et principalement depuis vingt ans, ceux qui liraient l'examen que nous allons faire de ce livre, se désendraient difficilement d'un sentiment peu savorable à l'organisation de nos institutions scientifiques en France. Du reste, il n'est pas un de nos lecteurs qui n'ait lu dans les livres élémentaires, et qui n'ait enteudu répéter dans les cours, que le système de Jussieu a introduit en France la méthode naturelle, puis l'étude des familles naturelles, et enfin une réforme inattendue dans la science des végétaux. D'après Cuvier, le livre de Jussieu opéra, en botanique, la révolution que Lavoisier avait opérée en chimie; Cuvier transcrivait une note communiquée, mais n'en jugeait pas par lui-même; les compilateurs ont transcrit la phrase académique de Cuvier, et n'en ont pas plus jugé en connaissance de cause. Nous écrivons, nous, pour l'histoire; on nous pardonnera, sans doute,

<sup>[1]</sup> On s'est demandé longtemps, par exemple, ce que signifiait l'expression astrolobium, consacrée par un auteur moderne, à une légumineuse dont la place au rang des astres avait lieu d'étonner. L'auteur consulté répondit qu'il avait voulu dé-

signer un légume articulé; c'est-à-dire que l'autour ayant trouvé αρθρον dans le dictionnaire, avait remplacé le ρ par un σ et le θ par un τ, sans y regarder de si orès.

de ne juger d'un livre que le livre à la main.

Linné a publié un Genera plantarum; Adanson publia les FAMILLES DES PLANTES. et à chaque page de son livre, il annonce la prétention d'arriver, à force de travaux. à les rendre aussi naturelles qu'il lui serait possible (tom. I, p. cxcvm). A.-L. de Jussieu, à qui l'on attribue l'introduction des Familles naturelles dans l'étude de la botanique, dédaigna le titre d'Adanson, et préféra celui de Linné, contre le système duquel on déclame tant, en parlant de celui de Jussieu. Il est vrai que l'ouvrage est basé sur la méteode naturelle; il est divisé en 15 classes (expression linnéenne), et en 100 ordres (expression linnéenne encore). Chacun de ces ordres correspond à un des 75 ordres naturels de la deuxième méthode de Linné, à une fraction de l'un de ces ordres, et à une des familles admises par Adanson. Les dénominations en sont changées et empruntées, soit à Adanson, soit aux auteurs précédents. Sans doute on y trouve des mutations de genres, d'une famille dans une autre, et de familles, d'une place à une autre; mais ces mutations ne sont pas si nombreuses, et elles n'ont pas été tellement adoptées, que leur masse puisse équivaloir à une invention. A la tête des ordres se place la description des caractères généraux de l'ordre; vient ensuite l'énumération des genres, avec leurs caractères spéciaux.

Mais combien, sur ce point, le Genera plantarum est loin des FAMILLES DES PLANrus! quelle masse de faits nouveaux dans l'exposition des caractères des familles, chez Adanson! quelle pénurie d'observations nouvelles dans l'exposition des caractères de Jussieu! quelle indécision et quel vague dans les phrases génériques de Jussien! quelle précision pittoresque dans les tableaux synoptiques d'Adanson! Et pourtant trente ans d'observations avaient passé sur le livre de ce dernier; et après l'apparition de ce livre, la science devait marcher bien vite, ou elle n'a pas marché du tout. Les ordres naturels de Jussieu sont quelquesois sous-divisés en

paragraphes, comme les Familles naturelles d'Adanson sont divisées en sections: et la rubrique des premières est souvent transcrite de celle d'Adanson. Par exemple, Adanson divise ses AIRELLES (vaccinia) en trois sections, l'une : à fleurs dessus l'ovaire, l'autre : à fleurs sous l'ovaire et à capsules, et la troisième : à fleurs sous l'ovaire et à baie. Jussieu divise ses BRUYE-RES (ericæ), qui correspondent aux Airelles d'Adanson, en : I. germen superum. II. germen inferum aut semi-inferum. Et de la deuxième section d'Adanson, il fait un ordre nouveau sous le nom de Rhododendra (Rosaces). Enfin, il n'est pas jusqu'à l'Incertæ sedis de Linné, que A.-L. de Jussieu n'ait adopté, avec cette différence que chez Linné c'est un acte de désespoir; et chez Jussieu, c'est une ressource commode, un moyen systématique de classer tout ce qu'on ne saurait comprendre: et, à l'exemple de Jussieu, les auteurs ne se sont pas fait faute de ces faciles moyens. Jusque-là, le Genera plantarum n'est qu'une application de méthodes connues. une édition combinée de la méthode de Linné et d'Adanson; et nulle trace de système fondé sur de nouvelles bases. Mais la Méthode se trouve en tête de l'ouvrage, dans une dichotomie que nous reproduisons:

Index methodi ordines naturales complectentis.

|                     | mes          |                                                             |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                     | _            | Stamina hypogyna II Stamina perigyna III Stamina epigyna IV |
| Monocoly            | ledones. , , | {Stamina perigyna III                                       |
| -                   |              | (Stamina epigyna, IV                                        |
|                     |              | Stamina epigyna V                                           |
|                     | , spetalæ.   | Stamina perigyna VI                                         |
|                     | -            | Stamina epigyna VI Stamina perigyna VI Stamina hypogyna VII |
| 1                   |              | Canalla hernaserna VIII                                     |
| ,                   | monope-      | Corolla perigyua IX                                         |
| Dicotyle-<br>dones. | telm.        | Corolla ; antheris connatis X                               |
|                     | <b>)</b>     | epigyna antheris distinctis XI                              |
|                     |              | , Stamina epigyna XII                                       |
|                     | polype-      | Stamina hypogyna XIII                                       |
|                     | tese.        | Stamina perigyna XIV                                        |
| ,                   | diclines i   | rregulares [1] XV                                           |

<sup>[1]</sup> Ruphorbics, Cucurbitacecs, Urticecs, Americaecs, Conifercs.

On a tant déguisé les faits dans les livres classiques, tant gardé de réserve, tant employé de réticences et de palliatifs, que la plupart de nos lecteurs auront peine à nous croire au premier abord, des que nous aurons avancé que rien n'est nouveau dans cette dichotomie, qui résume toute la méthode dite de Jussieu. Mais pourtant il faut croire les faits, les inexorables faits, ou les altérer sciemment: ce que l'on n'attend ni de notre complaisance ni de notre timidité. La grande division en monocotylédones et dicotylépones appartient à la méthode naturelle (Methodus naturalis plantarum, 1682) de Ray, adoptée par Sloane, Petiver, Dillen, Martyn, par Boerhaave, par Royen (Methodus naturalis plantarum, 1740) qui y ajouta une troisième division pour les Conifères : les polycotylédones. Elle est inscrite mot à mot, en ces termes, dans le Philosophia botanica de Linné, § 163: I. Placentatio est cotyledonum dispositio, sub ipsd seminis germinatione.

1º ACOTYLEDONES. Ubi nulli omnino existunt cotyledones: Musci.

2º MONOCOTTLEDONES. Quamvis hæ propriè acotyledones sint, cum cotyledones persistunt intra semen: Gramina, Palmæ, Cepa.

3º DICOTYLEDONES. Legumina, Poma, Drupæ; Didynamia, Gossypium, Malvæ, Tetradynamia, Helxine, Salsola, Salicornia, Ceratocarpus, Basella, Holeraceæ, omnes Umbellatæ.

4º POLYCOTYLEDONES. Pinus, Cupressus,

Enfin Adanson a eu grand soin de ne pas négliger cette considération, dans la composition de ses Familles naturelles, et il s'est livré à des études nombreuses et délicates, pour constater ce caractère, chez les Fleurs les plus difficiles à observer.

La division en apétales, monopétales, polypétales, remonte à Ravin (Ordines plantarum, 1690), elle a été adoptée par vingt auteurs subséquents; elle se trouve en toutes lettres dans la Méthode de Tournefort. Enfin la division en étamines ou conolles, épigynes, expogynes, et périet-

NES, appartient à Royen; l'expression elle-même est calquée sur celles qu'avait employées Wachendorf. Adanson a établi la plupart de ses divisions sur ce caractère.

Le Genera plantarum ne renfermait donc pas un nouveau système, mais une simple application d'un système adopté; il n'introduisait pas, dans la science, une Méthode opposée au système artificiel de Linné, une Méthode naturelle; car depuis G. Bauhin, chacun la poursuivait dans ses études, et Linné la formula dans un Catalogue, que le Genera plantarum modiflait à peine. Bien loin d'introduire la grande idée des PAMILLES NATURELLES, qu'on lui attribue, le Genera dédaignait ce mot, et le remplaçait par celui d'ordres naturels qu'avait préféré Linné. Le mot de FAMILLES NATURELLES, qui a été toute une révolution, c'est Magnol qui l'a créé; l'idée, c'est Magnol qui l'a développée; l'application, c'est Adanson qui l'a faite, de la manière la plus heureuse et la plus savante; un autre nom en a eu la gloire. Le chemin qui conduit à la gloire n'est pas long et pénible pour tous; il est des berceaux qui se trouvent placés là où le génie le plus laborieux pourrait à peine porter sa tombe.

Nous déposons ces dernières paroles sur la tombe d'Adanson; elles y remplaceront la guirlande qu'il attendait, et que ses contemporains ont oublié d'y mettre.

Ce n'est pas qu'on n'ait nullement prévu l'époque où le nom d'Adanson reviendrait sur les lèvres; au contraire l'on semble avoir pris soin d'avance d'écarter eet importun. Dans un petit coin de toutes les préfaces, on cite bien l'ouvrage d'Adanson. au milieu des reproches adressés à la bizarrerie de son caractère; mais on a grand soin d'ajouter que, des 1759, Bernard de Jussieu avait déjà distribué les plantes du Jardin de Trianon d'après la méthode naturelle; tandis qu'Adanson n'a publié ses Familles des plantes qu'en 1765. Quelquesuns, plus courtisans que les autres, ont été jusqu'à insinuer que la disposition adoptée par Bernard de Jussieu avait pu inspirer l'idée du livre d'Adanson. C'est

ici presque une accusation, dont il nous importe à nous, qui ne flattons pas, de venger la mémoire de ce grand homme; c'est une accusation de mauvaise foi. Le livre d'Adanson n'est pas un de ces livres qu'on pense, que l'on crée et que l'on rédige dans l'espace de trois ans; il parut en 1763; il fallut trois ans seulement pour l'imprimer, tant, à cette époque, il était difficile d'aller vite en besogne, avec cette multitude de tableaux, de titres, de tables de matières qu'on rencontre presque à chaque page des FAMILLES DES PLANTES! il était donc tout rédigé en 1759 ; il sut communiqué tout entier, le 14 novembre 1759, à l'Académie des sciences, en séance publique, à sa rentrée de la St-Martin; ceci est imprimé en tête du livre; et nul, jusqu'à la mort de l'auteur, ne s'est levé pour lui donner un démenti. Or, à quelle époque Bernard de Jussieu a-t-il distribué les plantes de Trianon, d'après la méthode qu'on lui attribue? On nous dit que c'est en 1759. Mais est-ce au printemps, est-ce à l'automne? On n'en sait rien. Peut-on citer la séance de l'Académie dans laquelle il a fait sa communication? Les registres sont muels à cet égard. A-t-on le témoignage de quelque contemporain ou survivant? Pas le moindre. Possède-t-on le manuscrit du système de Jussieu, l'introduction, dans laquelle il ait formulé ses principes et le résultat de ses recherches? Non, pas un fragment, pas une ébauche de système et de dissertation. Savez-vous ce qu'on possède, nous dit-on, de sa main, et ce sur quoi l'on fonde toutes ses prétentions à la découverte du système? C'est la liste nominale des genres de plantes. rangés par ordres naturels, tels qu'ils furent disposés, en 1759, dans le Jardin de Trianon; c'est un simple catalogue sans la moindre indication, et calqué, comme à la vitre, sur le catalogue des ordres naturels que Linné avait publié dès 1758; avec, il est vrai, des transpositions de genres d'un ordre dans un autre, d'un ordre plus ou moins près d'un autre, et les dénominations d'ordres remplacées par d'autres, qui ont été remplacées à leur tour plus tard. Et c'est avec cette

faible modification des fragments de la Méthode naturelle de Linné, qu'on ose disputer à Adanson la grande idée des PA-MILLES DES PLANTES! Oh!.... En accordant aux adversaires d'Adanson, que ce catalogue date de 1759, comme ils le disent, nous ne croyons pas leur accorder grand' chose; et nous nous garderons bien de leur contester ce titre; nous ne leur opposerons pas le témoignage d'Adanson lui-même, qui, après avoir exprimé toute sa reconnaissance envers Bernard de Jussieu « qu'il proclame, avec tant de modestie, le Descartes et le Newton de la botanique, » rappelle que, dès 1750, il lui soumettait son plan et un plan plus vaste encore; que celui-ci l'engagea fortement à le continuer (préface, pag. cc); qui déclare plus haut (page xcvm et pag. xxxn), « que ce qui parle en faveur de la méthode de Tournefort, c'est que des Français célèbres, Plumier, Marchant, Dodard, Nissole, MM. DE JUSSIEU, Vaillant, la suivirent..... C'est que M. de Jussieu, dont les vastes connaissances en botanique ne laissent pas sentir à la France la perte de Tournefort, en a toujours conservé les sages principes, que nous nous faisons gloire d'adopter. » Et pourtant personne ne répondit, pendant trente ' aus, à Adanson, qu'il oubliait de parler de la méthode de Trianon, et que les MM. de Jussieu suivaient leur méthode à eux, celle dont ils étaient les inventeurs. et non celle de Tournefort lui-même!

En 1759, Laurent et Bernard de Jussieu, oncles de l'auteur du Genera, n'étaient donc pas inventeurs d'un système.

Il court une autre assertion par le monde, qui porte que les deux Jussieu, qui vivaient à cette époque, publiaient peu et étaient très-communicatifs; que leur modestie les portait à garder en portefeuille leurs découvertes. Nous croyons peu à la modestie qui empêche de publier des faits utiles; nous croyons encore moins à une modestie qui porte à publier certains faits, et à garder en portefeuille certains autres. Nous voyons, dans les mémoires de l'Académie des sciences, des travaux publiés par Bernard de Jussieu;

nous en concluons que, s'il n'a pas publié davantage, c'est qu'il n'avait pas autre chose à publier.

Le Genera plantarum ne peut donc pas s'être enrichi de ce que ces grands hommes ont pu laisser en portefeuille; et nous sommes sûr qu'ils auraient repoussé de toutes les forces, non pas de leur modestie, mais de leur véracité, la gloire qu'on revendique pour leur mémoire, s'ils avaient pu prévoir qu'on dût jamais leur en décerner une à ce prix.

### CHAPITRE II.

#### EXAMEN DES PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSENT NOS MÉTEODES ACTUELLES.

1849. A force de s'appesantir sur les inconvénients du système sexuel, on a fini, au moins en France où la science est le monopole de quelques-uns, par en faire perdre de vue tous les avantages, et par élever la méthode naturelle sur ses débris. Mais ce succès n'a pas été obtenu sans beaucoup de peine et sans un certain savoir saire, et le succès de l'innovation n'a pourtant jamais été jusqu'à l'enthousiasme, pas même jusqu'à l'engouement; c'est un succès officiel et académique; celui de Linné sut spontané et populaire. Nous n'adopterons pas celui-ci sans doute, car la science l'a débordé en suivant la route du progrès; mais ce n'est pas la méthode naturelle qui l'a laissé ainsi en arrière; nous sommes, au contraire, d'avis que cette méthode, préconisée par Linné comme le but de la science, et esquissée à grands traits par lui le premier, que cette méthode, dis-je, a plus contribué qu'on ne pense à rendre la science stationnaire, par la rigidité presque dogmatique de ses prétentions. C'est depuis son introduction que l'ou s'est familiarisé avec l'idée de l'invariabilité des formes végétales, qu'on a proclamé hautement et partout que les familles, les genres, et surtout les espèces, étaient, dans la nature, durables et impérissables, comme dans nos livres; quoique chaque jour, dans nos livres, on les change, on les modifie. on les transporte d'un bout d'un système à l'autre, qu'on sasse passer, d'un trait

de plume, une espèce d'un genre dans un autre, d'une famille dans une autre; que les familles, on les subdivise en d'autres familles, on les réunisse plusieurs ensemble, sous une même dénomination. C'est une mutation continuelle, une refonte générale à chaque publication, à chaque édition du même livre. Depuis quarante ans, la physionomie de la méthode naturelle a changé plus de cent fois, et sa nomenclature change tous les ans. Le système de Linné n'a pas cessé un seul instant, depuis sa première publication, de se prêter aux besoins de la classification qui lui est propre; et avec une simple petite modification, il eût été encore plus naturel que nos méthodes les plus naturelles de toutes. Dans le système de Linné, il y avait donc une méthode quelconque; dans nos méthodes naturelles, il y a absence complète de méthode, c'està-dire absence de direction, absence de théorie capable de ramener jusqu'aux divergences au même but; la méthode de Linné était artificielle, ce qui est une méthode comme une autre; la méthode naturelle est devenue arbitraire; elle en est à la confusion des langues et au chaos; et le peu de vrai qu'elle conserve, ce n'est pas à elle qu'elle le doit; il existait longtemps avant elle.

1850. Le principe sur lequel elle se base est de réunir les êtres par le plus grand nombre de ressemblances, et de les séparer par le plus grand nombre de dif-

férences. Ce principe date de G. Bauhin. Mais dans l'application, les ressemblances et les différences s'enchevêtrent tellement les unes dans les autres, une famille (car on a fini par adopter les familles d'Adanson), une famille ressemble à tant de choses et diffère tant d'elle-même, qu'en définitive il devient impossible de préciser à quoi elle ressemble et de quoi elle dissère. Il n'est pas rare de rencontrer des familles ou sous-familles dont tous les caractères sont démentis par un autre, coupés en deux par un vel, un aut, un seu désespérants : la couleur est verte ou rouge; la tige carrée ou ronde; les feuilles simples ou composées, pétiolées ou sessiles, lisses ou velues; les fleurs en grappe ou en corymbe; le calice monophylle ou polyphylle, simple ou double; la corolle monopétale ou polypétale; les étamines en nombre variable, périgynes ou hypogynes; les styles en nombre variable, les stigmates sessiles ou non; les loges en nombre variable, monospermes ou polyspermes; la graine avec ou sans périsperme; l'embryon droit ou recourbé. Et si, embarrassé au bout de ces indications qui ont l'air d'une mauvaise plaisanterie; si vous demandez aux auteurs comment ils se reconnaissent dans cette série de contradictions, ils vous déclarent qu'ils se fondent, pour la détermination, sur un certain facies, une certaine physionomie générale, qu'on ne saurait traduire par des mots, mais qu'un œil un peu exercé ne saurait méconnaître. Mais bientôt un autre auteur, qui prétend avoir l'œil tout aussi exercé, déclare que par le facies et le port, la famille ou le genre en discussion lui paraît devoir occuper une tout autre place; et, dès ce moment la question en litige ne se décide plus d'après les règles d'une science qui en a si peu, mais d'après les règles des coteries, des amitiés plus ou moins intéressées; la plus forte clientèle l'emporte; les prétentions de la moindre clientèle passent dans la synonymie, réservoir obligé de toutes les superfluités du langage; et les clients, dans leurs petites publications, car ils se compromettraient de

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

viser aux publications trop vastes, les clients adoptent le résultat de la décision, qu'a rendue ou leur illustre ami, ou le très-célèbre N..., selon qu'il est plus ou moins élevé dans la hiérarchie scientifique.

1851. On comprend qu'avec un procédé aussi élastique et une si grande latitude dans les droits de mutation de familles et de genres, l'artifice élémentaire de la dichotomie doive être peu recherché; aussi en est-on venu à négliger entièrement cette ressource; on donne la série des familles: « vous qui commencez, retrouvez-vous comme vous le pourrez; voulez-vous en découvrir une seule? tâchez auparavant de les apprendre toutes; c'est-à-dire voulez-vous apprendre une chose? sachez-la.»

1852. La méthode naturelle ne cesse de se répandre en reproches contre le système artificiel, sur ce que celui-ci sépare les êtres qui ont entre eux la plus grande analogie. Mais en cela le système . artificiel était conséquent. Le mérite de la méthode naturelle ne l'emporte, sous ce rapport, que par son inconséquence; or. en sait de désauts, le pire de tous est celui qui part d'une inconséquence. La méthode naturelle annonce, dans sa dichotomie, une réunion de plantes, sous la rubrique de Monopétales, et elle est forcée de classer, sous cette rubrique, une soule d'espèces polypétales; de même, et vice versá dans la rubrique des Polypétales. Elle classe des familles sous la rubrique d'Étamines épigynes, et tout à coup, dans le genre le plus naturel, dans les Saxifrages, par exemple, on trouve les étamines épigynes et périgynes, etc.; en sorte que, si une espèce à étamines périgynes vous tombe entre les mains, la première, vous serez exposé à aller la chercher dans le système, partout ailleurs qu'à sa place naturelle. Le système artificiel aurait séparé réellement les espèces de ce genre, par le fait matériel; mais il aurait donné les movens de les réunir et de les confronter avec leurs congénères d'un caractère opposé, par la ressource des renvois indicatifs usités dans les vocabulaires.

33

1855. Mais s'il y a un point de la méthode où son inconséquence puisse ressortir davantage, c'est surtout dans le premier embranchement de sa dichotomie, celui que tous ses partisans adoptent et conservent religieusement, même lorsqu'ils abandonnent tous les autres embranchements secondaires; nous voulons parler de la division de Ray en Monocotylédones et Dicotylédones. L'embryon d'une plante lève-t-il avec deux cotylédone analogues à ceux du haricot, par exemple, ou bien avec une seule feuille, analogue à celle qui sort la première de la graine de froment? Dans le premier cas, elle se place naturellement dans les Dicotylédones; dans le second, elle appartient aux Monocotylédones. Or, pour que l'élève puisse retrouver à quelle famille de ces deux grandes divisions appartient la plante qu'il tient entre les mains, il faut qu'il ait recours à la germination, ce qui dure d'un an à vingt-quatre heures, ou bien à la dissection de la graine, qui est la dissection la plus dissicile de toutes les dissections végétales pour un débutant, et qui souvent devient impossible à exécuter, faute de maturité, ou à cause des petites dimensions de la graine. C'est toujours le même cercle vicieux : pour apprendre, il faut qu'il soit savant; il faut même qu'il soit plus savant que les savants eux-mêmes, qui sont loin de s'entendre sur la présence ou l'absence de ce caractère fondamental, relativement à un assez grand nombre de plantes vulgaires. Nous avons de fort longues dissertations, pour savoir si les Nymphæa, les Trapa, n'ont pas leur deuxième cotylédon caché dans un prolongement de fort peu de consistance, qui a jamais vu les deux cotylédons de l'Orobanche, du Lathræa, du Monotropa et le cotylédon unique des Orchidées? Cependant la Méthode naturelle ne manque pas d'inscrire le Trapa, le Nymphæa, l'Orobanche, le Lathræa, le Monotropa, le Cytinus, dans les Dicotylédones. Il en est d'autres qu'elle place dans les Dicotylédones, et dont elle n'a pas même pris la peine de déterminer la placentation. Nous trouvons l'Hippuris dans les Dicotylédones; et nous avons reconnu que son embryon dans la graine est aussi bien monocotylédoné, aussi bien clos, que celui des Liliacées; seulement au microscope et par réfraction, on distingue, dans son intérieur, un rudiment des verticilles qui ornent chaque articulation de cette plante. Les Aristolochiées figurent au premier rang des Dicotylédones; et l'étude la plus minutieuse nous a démontré que la graine de cette feuille appartient aux Monocotylédones, par le caractère le plus tranché que nous ayons jamais rencontré; la graine des Asarum est plutôt une bulbille qu'une graine ordinaire.

1854. La Méthode naturelle a la prétention de donner un signalement plus prompt à saisir, et moins variable, dans les seuilles, le port et l'organisation de la tige des Monocotylédones. Ces sortes de caractères, à la vérité, ont plus de relief que l'autre, mais ils n'en sont pas plus dichotomiques et plus réels. Les feuilles, nous dit-on, sont à nervures simples dans les Monocotylédones, et à nervures ramifiées dans les Dicotylédones. Mais tout à coup nous trouvons, dans les Monocotylédones, les Aroïdées, les Dioscoræa, les Callitriche, les Potamogeton, avec les feuilles les mieux caractérisées des Dicotylédones; et parmi les Dicotylédones, surtout aquatiques, des plantes munies de seuilles des Monocotylédones. Quant au port, quelle dissérence entre les Arum, et je ne dirai pas les Aristoloches, mais les Polygones, avant toute espèce de floraison? entre le *Dioscoræa* et les Dicotylédones grimpantes : le Clematis, le Cardiospermum? entre les Aloès Monocotylédones, et la plupart des autres plantes grasses Dicotylédones, les Mesembrianthemum, les Crassulacées, etc.? On avait compté davantage sur l'organisation de la tige (958); nous nous sommes beaucoup occupé de recueillir des faits, pour nous assurer de la valeur de ces prétentions. et il nous a été démontré que Dessontaines s'était hâté de généraliser quelques faits saillants; car les exceptions sont presque plus nombreuses que les exemples sur lesquels il a assis sa règle. Nous avons déjà

fait connaître la structure entièrement monocotylédone des plantes dicotylédones appartenant aux Cucurbitacées, Géraniacées, etc. (972). Or, nous fatiguerions nos lecteurs à leur énumérer et déerire celles des plantes des autres familles dites dicotylédones, qui, par la structure de leur tige, et en adoptant la règle de Desfontaines, devraient être classées dans les monocotylédones; les Ranunculus, les Fumaria, les Orobanches, le Monotropa, l'Asarum, l'Aristolochia, le Gincko, l'Hippuris, le Sisymbrium nasturtium, les Rumex undulatus et patientia, le Delphinium, et une foule de vraies dicotylédones, jusqu'aux pétioles des plantains et autres espèces, jusqu'aux jennes pousses du Poterium et de la Vigne elle-même, tromperaient, sous ce rapport, l'observateur le plus exercé, si l'on se contentait de lui soumettre des tranches transversales des tiges de ces plantes, sur le porte-objet de quelque microscope que ce soit; la structure n'en est pas analogue en effet; elle est entièrement identique. Se retranchera-t-on sur les caractères de la fleur? qui pourrait préciser le caractère des fleurs de monocotylédones, de cette classe qui d'après les auteurs renferme les Graminées, les Liliacées, les Orchidées? Est-ce par la corolle à six pétales et le fruit triloculaire du plus grand nombre des espèces monocotylédones? Mais que de dicotylédones offrent ce caractère! La masse des Euphorbiacées en est empreinte.

1855. En conséquence, qui cherche à se reconnaître dans ce dédale est forcé de commencer par où les plus savants finis-

sent ; de là il néglige tout ce qui est apparent, tout ce qui frappe les yeux, tout ce qui est abordable à tout le mande, pour arriver à un infiniment petit, à un des derniers mystères de la végétation; la tige, la feuille, le port, la corolle, les étamines, le pistil, il faut qu'il laisse de côté tous ces caractères si frappaute, si facilés, et qu'on retrouve à toutes les saisons, pour plonger dans la graine qui mûrit tard et qui tombe ensuite ; il attendre l'automne pour se décider sur la première de toutes les déterminations; et quand, après ee premier pas, il voudra aborder les déterminations secondaires, il se verra forcé de renvoyer le complément de ses études au printemps, pour que les feuilles et les fleurs reviennent. Aussi nous ne sachions pas qu'un seul élève, livré à lui-même et privé du secours des maîtres, ait jamais tiré parti de cette étrange classification; et quand il a l'avantage d'être aidé par le maître, il suit longtemps en aveugle et se laisse conduire par la main.

1856. La Méthode naturelle, avec la forme renouvelée, sous laquelle on la professe aujourd'hui, n'offre donc ausum avantage aux recherches élèmentaires, elle n'a aucun des mérites de la méthode artificielle; à cet égard, elle est teut avbitraire et de convention. Quant à la prétention qu'elle professe de réunir les plantes par leurs rapports naturels, elle en est restée sur ce point au vœu qu'exprimait Linné, et qu'Adanson chercha à réaliser; c'est encore un but (finis botanices), dont on s'est peut-être plus éleigné qu'approché.

# CHAPITRE III.

QUELLE EST LA CÂUSE QUI A SUSPENDU DE LA SORTE LES PROGRÈS DE LA MÉTRODE NATURELLE, DEPUIS LINNÉ ET ADANSON JUSQU'A CE JOUR?

1857. Cette cause réside, également, et j études nouvelles, et dans l'exécution de dans le principe qui a servi de plan aux ce plan.

1838. 1º LE PRINCIPE. Les fondateurs de la botanique, adoptant la méthode des logiciens, avaient admis la règle générale qu'il fallait chercher à grouper les plantes par le plus grand nombre de leurs rapports, c'est-à-dire de leurs ressemblances; ils avaient en vue d'établir des ordres naturels. Mais bien loin de donner, à la définition de ce mot, une rigueur mathématique, bien loin d'admettre que les groupes qu'ils établissaient dans leurs systèmes se trouvaient circonscrits dans la nature, et stéréotypés, pour ainsi dire, comme ils le sont dans la dernière édition d'un ouvrage, ils laissaient entrevoir au contraire, à chaque page, que la nature procédait avec une toute autre méthode que celle qui convient à la portée de nos études et de nos démonstrations ; ils donnaient leur système, comme le fil qui devait servir à guider l'observateur dans le dédale de ce vaste labyrinthe, et non comme la représentation d'une vérité constatée, d'un fait définitivement acquis. Linné traduisit cette idée par une métaphore heureuse; il assimila la méthode naturelle à une carte géographique, sur laquelle le même compartiment se trouve en contact avec cing à six autres, en sorte qu'on peut arriver au même par cinq à six routes à la fois; c'est là ce que signifiait la métaphore de Linné; ceux qui l'adoptèrent n'y virent qu'une idée de délimitation invariable, d'une circonscription qui mettait bien une chose en contact avec plusieurs autres, mais aussi qui la séparait invariablement de chacune d'elles ; la nature avait ainsi des ordres naturels. comme les bassins géographiques ont des frontières naturelles; il ne restait plus que d'aller à la découverte de ceux-là, et d'en prendre le plan, comme on le fait à l'égard de ceux-ci; la seule difficulté semblait être de trouver une boussole. Sur ces entrefaites survint Adanson qui. exhumant le système de Magnol, et en faisant l'application la plus savante que l'on pût attendre, introduisit dans la science le mot de familles naturelles. Ce mot fit fortune; on s'en empara plus tard, mais en oubliant les sages restrictions par

lesquelles Adanson avait eu soin d'en limiter la signification. La nature eut dès-lors des samilles aussi distinctes que la cité; on ne poussa pás plus loin la similitude; et une fois ce premier axiome posé, on continua le développement de l'idée par une toute autre route; on ne vit point que, dans la cité, la distinction des familles est un fait d'une durée passagère, est une époque, et non une loi; que les familles se fondent peu à peu les unes dans les autres, disparaissent, cèdent la place à d'autres. Ce n'est pas par ce côté qu'on envisagea la question ; les familles des Plantes furent distinctes, comme celles de la cité; mais leurs caractères furent durables et tranchés, comme ils le sont dans un herbier. Or les caractères de la famille, on le sait, se fondent presque entièrement sur les habitudes et la physionomie; on les reconnaît, sans pouvoir les décrire; on les sent et les devine, sans pouvoir les apprécier; et c'est là, en définitive, le criterium qui préside aux études qui ont pour but le perfectionnement du système des PAMILLES NATURELLES. On conçoit, de la sorte, dans quel sens le système doit progresser; lorsque dans les sciences d'observation on fait un appel au criterium, au tact de l'habitude, au coup d'œil du physionomiste, au sentiment instinctif de l'appréciation, on fait un appel à l'arbitraire; on proclame l'anarchie et la confusion; on livre la science aux coteries, et la discussion aux professions de foi; et c'est là l'état actuel de la science ; on crée des familles naturelles, que l'on fait adopter par ses amis; on ne prend pas la peine de les démontrer pour tout le monde.

1859. 2º L'execution est une seconde cause du désordre, que l'introduction de ce système a léguée à la science. Linné avait fondé ses classes et les ordres de son système sexuel, sur le nombre des organes sexuels de la fleur, leur forme et leur insertion; les caractères des genres, il les empruntait à la corolle, au calice, au fruit et à la graine, et à quelques autres accessoires de la fleur, et il a tiré, de ces éléments, le parti le plus heureux

qu'on ait jamais pu imaginer. Mais tout ce qu'il a pu en obtenir, c'est un système artificiel, contre lequel on s'est élevé, comme contre un système retardataire, et qui nuisait aux progrès des études d'histoire naturelle. Et cependant, lorsqu'on a voulu lui opposer un système plus méthodique, plus rationnel, plus conforme aux lois de la nature, on n'a pas eu recours à d'autres caractères qu'à ceux qu'avait invoqués Linné; il n'y a pas encore dix ans, que toute la science de l'apalyse consistait à compter les sépales, les pétales, les étamines, les pistils, les loges du fruit, le nombre de leurs ovaires, et celui de leurs ovules; à savoir si l'embryon avait ou n'avait pas deux cotylédons, si la graine était munie ou privée d'un périsperme; et encore arrivait-il souvent que l'on fondait des genres sur un apppareil moins nombreux de déterminations. On avait atteint le nec plus ultrà des considérations physiologiques, lorsqu'on voulait bien consentir à s'occuper de la préfloraison et de la direction de la radieule de l'embryon. Quant à la structure intime, quant aux rapports de symétrie, quant aux phénomènes de transformation, on n'en avait pas même la pensée. On avait donc ainsi la prétention d'arriver à une méthode naturelle, en se contentant de suivre la route, qui n'avait pu conduire un homme de génie qu'à un système artificiel; et l'on est arrivé à un système arbitraire, et tellement arbitraire, que son succès n'a réellement jamais dépassé le seuil de l'Académie et celui du Muséum; et s'il est devenu classique, ce n'est que par ordre de l'Université.

1860. Pour sortir de cet état stationnaire, et partant rétrograde, il est évident qu'il faut, de toute nécessité, se frayer de nouvelles routes, trouver de nouvelles méthodes d'observation, constater de nouveaux rapports d'organisation. Les méthodes anciennes ont épuisé tout ce qu'elles pouvaient produire. Ayons recours à une méthode dissérente.

# CHAPITRE IV.

PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSE L'ESSAI QUE NOUS ALLONS PUBLIER D'UNE GLASSIFICATION ROUVELLE.

1861. Le présent ouvrage a été consacré, depuis le premier paragraphe jusqu'à celui-ci, à l'exposition et à la démonstration des principes. Nous n'aurons ici qu'à les rappeler succinctement, pour en indiquer l'application au système, dont nous exposerons ensuite l'artifice et la nomenclature.

1862. Toute méthode, dont la marche n'amène qu'à des détails, éloigne du but vers lequel une méthode doit tendre; son expression générale est fausse, alors même que tous les résultats seraient vrais; c'est une méthode divergente; elle classe, mais ne coordonne pas. Le but de la méthode est de conduire l'observation vers la dé-

couverte des lois sous lesquelles les détails se rangent d'eux-mêmes, comme sous tout autant de généralités, et ces généralités vers des généralités, dont les premières ne soient que des cas particuliers : elle est convergente; et si jamais il était donné à l'intelligence de l'homme d'en atteindre le foyer et le dernier point où toutes ces convergences aboutissent, nous nous trouverions là au point de départ de la nature; nous comprendrions la création; nous embrasserions toute l'œuvre de la nature d'un seul coup d'œil, comme l'œil, placé au foyer d'une lentille, embrasse par ce point les plus grandes images.

1863. La méthode naturelle, pas plus

que la mittode dite artificielle, n'a suivi cette marche; elle ne l'a pas même entrevue. Elle a moins désassocié les êtres que ne le fait la méthode artificielle; mais elle ne les a pas moins divisés qu'elle ; son but avoué n'a jamais été autre que de trouver des lignes de démarcation, qu'elle suppose avoir été tracées par la nature elle-même, des compartiments pour y placer les êtres, comme dans tout autant de cases; elle est persuadée que le plus beau fleuron de l'observateur, serait la découverte d'un procédé systématique, capable de fixer les espêces invariablement dans ces cadres, où elles tiennent si peu; il aurait par là trouvé les familles les plus naturelles possibles; c'est là la pierre philosophale de la classification. Mais, jusqu'à ce jour, elle n'a été féconde qu'à la manière de la pierre philosophale; elle a amené à tout autre résultat qu'à celui qu'elle recherche, à travers tant de travaux. Au lieu de l'or qu'elle poursuit de tous ses vœux, elle nous a donné des descriptions plus exactes et des monographies; elle a compté un peu mieux le nombre des organes, mieux dessiné leurs formes spéciales; elle a constaté les rapports de ces nombres et de ces formes; elle a constaté exclusivement des ressemblances; elle n'a vu des affinités que dans les contours et les dimensions; elle s'est arrêtée ainsi aux derniers embranchements, sans même y être arrivée par la souche.

1864. La synthèse est dans la méthode contraire. Elle s'attache à remonter, au lieu de se contenter de descendre; elle ne s'applique à constater les nombres, les formes, les dimensions, que pour arriver à une formule, que pour arriver à une unité; elle veut atteindre, non les ressemblances et les rapports, mais le type; non les affinités mais l'origine; non les groupes les mieux circonscrits, mais leur souche commune. Des faits elle remonte à la loi, des organes à l'organisation. Voilà

le programme de la méthode nouvelle, dont nous avons jeté les premiers fondements, en 1825, dans l'Essai de classification de la famille des Graminées [1]. Nous la nommerons méthode onsanique ou prissolosique, c'est-à-dire, application rigoureuse de la méthode synthétique à l'étude des formes variées de l'organisation.

1865. Le but de cette méthode étant d'arriver, par l'étude des formes, au type commun dont elles ne sont que des modifications, elle ne néglige pas la ressource de la classification; mais la classification, pour elle, n'est qu'un moyen mnémonique, un artifice de la mémoire, qui n'existe, dans la nature, qu'au même titre que le caprice, l'arbitraire et les signes de convention.

1866. Dans l'essai que nous allons en faire, nous sommes resté bien loin du but; mais nous ne croyons pas avoir pris la route qui en éloigne. Nous sommes partis du principe que, dans la nature, il n'y a d'invariable que ses lois; que tout ce qui est combinaison est variable à l'infini, dans sa forme et dans ses proportions; au lieu d'admettre la constance des organes comme une loi, nous n'y avons vu qu'une durée relative; au lieu de fixer invariablement des caractères, nous avons cherché à en suivre la filiation, le passage des formes les unes dans les autres, par la combinaison plus ou moins progressive de quelques éléments peu nombreux; nous n'avons vu les différences que dans le plus ou le moins de développement, le développement que dans la série des fécondations cellulaires, et la fécondation que dans le contact de deux vésicules de nom contraire; en un mot, nous avons fondé la classification sur la théorik spiro-vési-CULAIRE (793), dont la formule générale nous a du moins signalé le but, qu'il nous reste à atteindre.

1867. Dans cet essai de classification, nous pensons avoir conservé les rapports, mieux que ne l'a fait jusqu'ici la méthode

<sup>[1]</sup> Nous avions placé, en tête de chaque geare, une formule de l'organisation physiologique de ses organes floraux; ce mot a été adopté par la mé-

thode naturelle; mais elle s'est arrêtée aux premiers developpements que nous publiames alors sur les verticilles floraux,

naturelle; mais nous proclamons en principe que rien de tout cela n'est invariable, rien de tout cela n'est fixé à tout jamais; nous n'avons eu la prétention que de représenter le tableau actuel de nos connaissances, l'état actuel de cette science d'observation; nous faisons des vœux pour que ce système de classification soit le moins durable que possible; car nous faisons des vœux pour que la science progresse rapidement. Exposons maintenant l'artifice de ce système.

1868. 1º Nous n'avons pas distingué entre un genre de caractère et un autre genre de caractère. Nous avons emprunté nos caractères à toutes les formes qui nous ont paru en avoir la valeur; nous les aurions empruntés à la racine, à un poil même, tout aussi bien qu'au fruit et à la graine, etc.; car, à nos yeux, la racine est un organe et non un être de rebut, et nous ne classons, que pour évaluer les rapports des organes, pour en connaître l'expression générale.

1869. 2º L'aspect lui-même, ce caractère fugitif et d'inspiration, nous ne l'avons pas repoussé, quand nous avons pu le traduire d'une manière intelligible, et surtout quand nous avons pu le rattacher à une influence. C'est ainsi que nous avons divisé tout le règne végétal en deux grands embranchements: les PLANTES NOCTURNES, qui ne croissent que la nuit et n'élaborent pas la matière verte; et les PLANTES DIURNES, qui ne croissent que le jour, et se distinguent, à tous les âges, par leurs tissus herbacés.

1870. 3º Nous avons supprimé la division en monocotylédones et dicotylédones ou polycotylédones, par les motifs que nous avons développés ci-dessus (1853). Nous ne voulons pas conduire l'élève à la connaissance des difficultés par la difficulté la plus grande; ni à la vérité, par un caractère dont la définition réside tout entière dans un doute. Nous avons constaté la nature et le nombre des cotylédons, dans la description, comme on constate l'existence et la nature du périsperme; en cela nous nous sommes montré plus conséquent que les partisans de la

méthode prétendue naturelle, qui, après avoir posé en principe qu'on ne doit jamais établir une classification sur un seul caractère, commencent leur division par la forme de l'organe le plus exigu de toute la plante, en général le plus difficile à observer, et celui sur lequel ils s'entendent souvent le moins entre eux.

1871. 4º Les formes organisées n'étant que des modifications d'un même type, modifications dues aux circonstances du développement (703), il s'ensuit qu'elles se rapprocheront d'autant plus du type, que le développement sera moins avancé. Or, comme la fleur est la sommité d'un développement qui s'arrête, toutes choses égales d'ailleurs, c'est dans la fleur que le caractère du type doit rester empreint et le moins défiguré, et cela d'autant plus qu'on approche de l'organe terminal, qui est en général le pistil. C'est sur le type spécial du pistil que nous avons fondé les principaux embranchements de la division des plantes diurnes; nous avons donné la formule de ces types principaux, dans l'exposition de la théorie spiro-vésiculaire (1082). La désinence aire rapporte au pistil la signification du radical qui le précède : gemm-aire (pistil absorbant toute la gemme, et formant son péricarpe aux dépens des écailles extérieures du bourgeon axillaire); -pėtiol-aire (pistil, ne se formant qu'au bout du pétiole, dans le cornet de la feuille qui lui sert de spathe, de calice ou de corolle); - bin-aire (pistil formé sur le type binaire, etc.).

1872. Pour distinguer ensuite les groupes, à qui ce dernier caractère est commun, nous faisons précéder le signe typique du pistil, des signes typiques de tous les autres organes, en commençant par celui de la foliation, qui est souvent le même que celui de l'inflorescence ou de la ramescence, et en remontant jusqu'au fruit, par ordre d'insertion; le radical, qui exprime le type (altern-spiral-unit-bintern-quin), est suivi des désinences i pour désigner la foliation, in pour désigner l'inflorescence, a pour désigner le calice, o pour la corolle, e pour las étamines. Lorsque les étamines sont insérées sur la

corolle ou les pétales, l'e qui les désigne se change en u; il se change en ou, quand les étamines et la corolle sont insérées sur le calice; et en eu, quand les étamines, la corolle et le calice se consondent avec la substance du péricarpe (Samolus Valerandi, pl. 31, fig. 8). Pour désigner les multiples du nombre typique, on le sera précéder de son multiplicateur, 2 binaire, quatre capsules. Le chiffre placé devant le radical spir, annonce que le tour de spire possède autant de pièces que le chiffre renserme d'unités; ainsi, 4spiri = en spirale par quatre pièces soliacées; 3spiri= en spirale par trois pièces foliacées; Sspirien spirale par cinq. La présence du nectaire (1194) est désignée par le chissre 1, qui ne multiplie rien. Celle des staminules (1195) est désignée par un trait d'union (.) placé à la suite du multiplicateur qui les concerne, et devant le signe typique des étamines. Enfin quand l'ovaire est infère, nous remplaçons la désinence aire par la désinence ée.

. 1873. Soit, par exemple, le type du Lilas à exprimer, nous aurons la formule suivante:

bin 1 — bin 18 — 2bin a — 2bin o — bin v —bin albe, ou omnibinaire.

Ce que nous traduirons en langage ordinaire par : foliation opposée-croisée, inflorescence opposée-croisée, calice à quatre divisions, corolle à quatre divisions, étamines au nombre de deux soudées sur la corolle, ovaire à deux loges et supère.

1874. Soit le type des Ombellifères pl. 36, fig. 13), nous aurons la formule suivante:

altern 1 — spiral 111 — quin 0 — quin E — bin és.

Ce que nous traduirions en langage ordinaire, par : foliation alterne, inflorescence en spirale, point de calice, corolle à cinq pièces, étamines au nombre de cinq, ovaire infère à deux loges.

1875. Soit le type des Asclépias (pl. 45, fig. 5), nous aurons :

bin 1 — bin 12 — quin a—quin o —2-quin z — bin a122, C'est-à-dire foliation opposée-croisée, inflorescence idem, calice à cinq divisions, corolle id., cinq staminules et cinq étamines, ovaire supère à deux loges.

1876. Quantaux plantes privées des organes qui constituent la fleur, nous avons fait précéder la désinence aire, qui désigne leurs spores, par la forme de l'organe dans lequel ces organes reproducteurs se trouvent placés: lamellaire, dont les spores s'engendrent dans le tissu de lamelles; tubulaire, dont les spores s'engendrent dans le tissu d'un tube; etc.

1877. Quant aux plantes de l'une et l'autre division, des nocturnes et des diurnes, dont les organes reproducteurs n'ont pas de réceptacle d'un signe particulier, et dont la structure externe n'affecte qu'une seule forme, qui se répête indéfiniment en se développant, nous les avons désignées sous le nom d'univonnes; elles constituent un embranchement parsaitement distinct de celui qui comprend toutes les plantes de la même catégorie, dont les organes reproducteurs, spores ou graines, affectent des réceptacles d'une structure spéciale; nous nommerons celles-ci multiformus. Les Conferves (pl. 58, fig. 1), les Lemna (pl. 15, fig. 7, 10), parmi les plantes diurnes, les Mucor (pl. 59, fig. 11, 12), parmi les nocturnes, appartiennent aux unironnes; les Agaricus (pl. 59, fig. 1), Boletus (pl. 59, fig. 3), parmi les nocturnes, et les Mousses (pl. 60, fig. 4-9), les arbres, les herbes, parmi les diurnes, appartiennent aux multiponmes.

1878. Enfin, adoptant, pour désigner les groupes naturels, qui correspondent aux ordres de Linné et aux familles d'Adanson, adoptant, dis-je, la désinence acées et inées, qu'ont employée fréquemment les classificateurs à cet usage, nous n'admettons aucune de leurs exceptions; car cette inconséquence aurait plus d'inconvénients que notre innovation. La désinence acées sera affectée aux plantes diurnes; la désinence inées aux plantes nocturnes; nous dirons conaciss au lieu de Conifères, pilicaciss au lieu de Fougères, ombellaciss au lieu d'Ombellifères, par la raison qu'on a dit lillaciss au lieu

de Lis. Les subdivisions de ces groupes auraient pour désinence la syllabe ées, placée, comme la première, à la suite du radical, si, dans cet essai, nous avions à nous occuper de subdivisions.

La fleur proprement dite, avons-nous établi (1085), est une sommité de rameau, dont les entre-nœuds se raccourcissent, dont les articulations se rapprochent, et dont les pièces se transforment. Le nombre des articulations qui la composent est un caractère nouveau; il peut être d'une grande valeur dans la classification des genres, qui rentrent dans le cadre de la même famille. Chaque verticille floral indique une articulation distincte, car le verticille floral est la décomposition de la feuille caulinaire. Ainsi la fleur des Liliacées a trois articulations distinctes, portant trois pièces chacune; la fleur des

Convolvulacées en a trois aussi; la fleur des Dianthacées en a quatre, etc. La fleur du Samolus (pl. 31), et celle du Lythrum (pl. 46), n'en ont qu'une. Pour désigner ces diverses structures, on pourrait employer indifféremment les expressions monarthriées, diarthriées, etc., ou uniarticulées, diarticulées, etc.

Tel est l'exposé sommaire d'un système fondé sur les principes nouveaux de la théorie physiologique; telle est la nomenclature de la classification. On ne démontre pas une nomenclature; on la présente aussi simplement qu'il est possible; c'est à l'opinion publique ensuite à décider de son utilité, et l'opinion publique commence, en France, par jurer d'après elle; et par secouer le joug de nos vieilles institutions scientifiques, qui ont été si longtemps chargées de la régenter.

# DEUXIÈME SECTION.

ESSAI DE CLASSIFICATION ORGANIQUE DES VÉGÉTAUX (ORGANOTAXIE)

MÉTHODE BASÉE SUR LA STRUCTURE PHYSIOLOGIQUE DES PLANTES, PLUTOT QUE SUR LE NOMBRE ET LES FORMES VARIABLES DES APPAREILS DE LA FLEUR.

1879. Le cadre de cet ouvrage nous force de nous borner aux caractères des groupes les plus généraux, qui correspondent chacun à une famille naturelle, et à la simple indication de quelques particularités, que peuvent offrir les genres qui leur appartiennent. Les exnexs sont les subdivisions principales de ces groupes; ils comprennent sous leur rubrique les ESPÈCES, qui, elles-mêmes, se composent de variérés, qui comprennent les indivisus. Mais les limites et le nombre de chacune de ces catégories de groupes varient avec le personnel des plantes et le progrès des Études physiologiques. Les subdivi-

sions se multiplient, quand la science s'applique plus à la recherche des faits qu'à celle des lois, qu'elle s'attache plus aux formes qu'à l'analogie. Elles se fondent les unes dans les autres, elles se replient pour ainsi dire les unes sur les autres, pour se confondre de plus en plus sous les mêmes dénominations, à mesure que l'étude des lois physiologiques remplace l'étude exclusive des faits. Les genres se multiplient, quand le nombre des espèces augmente; les espèces, à leur tour, se multiplient, quand augmente le nombre de leurs variétés. Mais que les résultats d'un travail physiologique viennent

réduire un certain nombre d'espèces à n'être que des variétés et des accidents de culture; et dès ce moment le nombre de genres diminue d'autant. Si, dans cet essai de classification, nous avions à nousoccuper des genres, nous proposerions d'adopter, pour les désigner, une désinence spéciale; et il serait à désirer que les désinences génériques et même de famille fussent différentes selon les règnes de la nature. La désinence dcées ayant été consacrée la première aux familles ou ordres des plantes, on pourrait adopter pour les ordres des animaux la terminaison azées (de 500 animal); pour les ordes des minéraux, la terminaison agées (de 71 terre),

et la terminaison lithes pour les ordres de fossiles animaux, et de lithacées pour les ordres de fossiles végétaux, dont on n'est point encore parvenu à déterminer les analogues parmi les êtres actuels. Quant aux genres, on adopterait la désinence a pour les végétaux, us pour les animaux. um pour les minéraux, désinences respectives, qui conviennent déjà au plus grand nombre des genres de chaeun des trois regnes. Ces innovations nepourraient que servir la mémoire ; elles prépareraient la réforme de la nomenclature, qui, depuis Linné, est retombée dans la confusion, d'où ce grand homme avait cherché à la tirer.

# PREMIÈRE DIVISION DU RÈGNE VÉGÉTAL.

#### PLANTES NOCTURNES.

1880. Plantes qui croissent et se développent la nuit ou à l'ombre, et s'arrêtent ou se décomposent le jour et à la lumière plus ou moins directe du soleil. Elles sont toutes parasites d'organes nocturnes ou qui ont fait leur temps (868), des racines ou des troncs, et des débris qui se décomposent [1]. Jamais leurs cellules n'élaborent la matière verte, avec les caractères tranchés, que le caméléon végétal acquiert, à une certaine époque, chez les végétaux herbacés. Elles sont dépourvues de feuilles proprement dites (999); et celles qui sont munies de follicules (1025) caulinaires ou floraux, n'en restent pas moins étiolées sur tous leurs organes. Le tissu des plantes nocturnes est mou, blanc, fongueux; il répand une odeur particulière qui, lorsqu'elle est agréable, se rapproche de l'odeur des champignons comestibles à l'état frais. L'existence de ces parasites est en général éphémère; ils passent vite et se décomposent rapidement, et dans cet état ils répandent une odeur fétide et acquièrent des qualités malfaisantes. Ceux qui durent, se dessèchent et durcissent; leur surface se couvre d'un certain vernis, et leurs tissus les plus mous deviennent subéreux, coriaces et amadouviers. Le tableau suivant offre la dichotomie de leurs groupes.

saurait donc comprendre, dans ce nombre, let Orchidées tropicales, qui croissent sur les trones, ca s'y attachant par leurs tubercules o u leurs prolongements radiculaires.

<sup>[1]</sup> Nous entendons, par végétaux parasites, non pas les plantes qui s'attachent simplement aux troncs, et y adhèrent par simple contact, mais celles qui s'y empâtent, comme une greffe et un rameau; elles n'ont aucun autre système radiculaire. On ne

| 1                                     | /Flours portées sur        | un chaton            | •      | •   | • | i. Cynomorinées.      |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|-----|---|-----------------------|
| Plantes phané-<br>regames [1].        | Fleurs portées sur         | (Fleurs monopétales. | •      |     |   | II. Orobanchinées.    |
|                                       | une tige droite.           | (Fieurs polypétales, |        |     |   | III. Monotropinées.   |
|                                       | Fieurs portées sur         | une tige volubile.   |        |     |   | IV. Cuscutinées.      |
|                                       | Pleur sessile et sans tige |                      |        |     |   | V. Rafflésinées.      |
|                                       |                            | Lamellaires          |        |     |   | VI. Agaricinées.      |
| )                                     | ) 17                       |                      |        |     |   | VII. Bolétinées.      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                            | Papillaires          |        |     |   | VIII. Hydninées.      |
| 1                                     | /M witiformes.             |                      |        |     |   | IX. Pézizinées.       |
| 1                                     |                            | Scutellaires         |        |     |   | X. Lichéninées.       |
| Plantes crypto-                       |                            | Utriculaires.        |        |     |   | XI. Lycoperdinées.    |
| games [1]                             |                            | /Tubercu- (Subcortic | aires. |     |   | XII. Tubercularinées. |
|                                       | (                          | laires. Subépide     |        | 86. | • | XIII. Urédinées.      |
|                                       | . Uniformes,               | Tigellai- (Fongueus  |        |     | - | XIV. Clavarinées.     |
|                                       |                            | res. { Filament      |        | •   | • | XV. Mucédinées.       |
|                                       | l                          | Membranaires         |        | •   | • | XVI. Trémellinées.    |

#### I. CYNOMORINÉES.

1881. Plantes fongueuses parasites des racines que baignent les caux de la mer. Tige épaississant de plus en plus vers le sommet, couverte de follicules courts à sa base, et formant un chaton (75, 11º) épais et spadiciforme (36) au sommet. Les fleurs mâles occupent la partie inférieure du chaton, et les fleurs femelles la partie supérieure. La fleur mâle se compose d'un calice à trois divisions et de trois étamines. La fleur femelle se compose d'un ovaire infère, uniloculaire, monosperme, surmonté d'un calice assez court, entier ou biquadrifide. Périsperme charnu, renfermant un fort petit embryon monocotylédone.

Genres principaux: Cynomorium, Balanophora, Helosis, Langsdorffia (plantes exotiques).

#### II. orobanchinées.

1882. Cette famille de phanérogames nocturnes se compose des trois genres : Orobanche, Lathræa, Cytinus, dont la corolle est monopétale. Les plantes de cette famille naissent sur les racines souterrai-

[1] Ou plutôt phanérandres et cryptandres; car, chez ces dernières, ce que nous ignorons, ce sont les organes mâles (κηρ). Quant à leur féconda-

nes, quelquefois à d'assez grandes profondeurs. Leur tige est plus ou moins tubéreuse à la base, immédiatement au-dessus de son empâtement; elle est ornée d'écailles disposées en spirale, qui se pressent, se recouvrent vers le bas, et s'espacent à mesure qu'elles approchent du sommet ; en général, simple, elle se ramifie quelquefois sous le sol, et alors chacun de ses rameaux, en arrivant au jour, a l'air d'une tige particulière; l'Orobanche, qui croît principalement sur les racines du chanvre, se ramifie hors du sol. Les fleurs naissent sessiles dans l'aisselle des écailles du sommet de la tige, où elles forment une espèce d'épi; et elles continuent leur végétation, et elles achèvent de mûrir leurs graines, même alors que, de la base au sommet, la tige est entièrement desséchée. La structure intime de leur tige a tous les caractères attribués aux tiges monocotylédones; et elles germent comme les plantes à un seul cotylédon. Lorsqu'elles sortent de terre, elles sont étiolées, elles ne se colorent qu'en se fanant au grand jour; et, en se desséchant, elles prennent l'aspect, et pour ainsi dire le vernis du Bo*letus vernicosus.* La lame du scalpel, qui sert à obtenir des tranches transversales

tion (yeques), nous l'avons réduite aux mêmes termes que chez les phanérogames (580). de la tige, se couvre immédiatement de noir, comme d'une espèce de gallate de fer. Le type de la fleur est presque entièrement binaire.

observation. Le Lathræa pourrait être réuni à l'Orobanche. La corolle des deux est bilabiée, et offre les plus grands rapports avec celle des Lahiacées. La corolle du Cytinus est simplement campanulée et à quatre dents. Le calice de l'Orobanche se compose de deux écailles bisides, qui tiennent la place des stipules du bourgeon (1044); la corolle, tubulée et ventrue à la base, est divisée en deux lèvres qui croisent les deux stipules calicinales, la lèvre inférieure trilobée à l'époque de la floraison; mais dans l'âge le plus tendre, la corolle affecte la même régularité que celle du Cytinus; elle est à quatre dents égales. Les étamines sont au nombre de quatre, comme chez les Labiées; elles s'insèrent au milieu ou à la base de la paroi interne de la corolle ; leurs anthères réunies entourent le style, comme chez les Synanthérées; leurs deux theca se prolongent chacun en une pointe. L'ovaire est quadrangulaire à sa base, d'une couleur jaunatre, terminé par un style surmonté d'un stigmate bilobé. Il est uniloculaire, à quatre placentas pariétaux, proéminents, triangulaires, couverts d'ovules papillaires, qui ne sont pas plus susceptibles d'analyse à l'état de graine; ces placentas, par leur forme, imitent un peu ceux des Cucurbitacées. On remarque, à la base de l'ovaire, trois saillies glanduliformes, incrustées dans le tissu épais des parois, disposées entre elles, comme le follicule et les deux stipules calicinales le sont par rapport à la corolle. La glande sur laquelle on avait cru voir reposer l'ovaire des Orobanches, n'est autre chose que la plus grande épaisseur des parois de l'ovaire, à la région de ces trois saillies ; la capsule s'ouvre en deux valves.

La formule de l'Orobanche, y compris le Lathræa, serait donc: spiral: — spiral: — 2 bina—2 bino—2 bino—2 binaune; c'est-à-dire la foliation en spirale, et la fieur ayant toutes ses pièces opposées-croisées. La formule du Cytinus hypocistis (qui pousse sur les racines des Cistes arborescents) serait: spiral:—spiral: — 2 bina—2 bino—4 bineu—4 bineu. La fieur de l'Orobanche est triarticulée; celle du Cytinus uniarticulée (1086).

#### III. MONOTROPINĖES.

1883. Composée du seul genre Monotropa, qui croît, à de grandes profondeurs, sur les racines du chêne, etc., de nos bois, se ramifiant souvent sous la terre, mais jamais au dehors, où elle paraît simple; cette plante a le port, l'aspect, les habitudes des plantes précédentes. Elle en diffère par les fleurs à sépales, plutôt que pétales (172), rangées en spirale au nombre de 8 à 10, et à étamines en spirale en même nombre; l'ovaire en spirale a 4-5 loges et 4-5 valves.

Sa formule serait: Spiral: — spiral: — spirals. — spirals. 4-5 spiralsies ou omnispiralsies.

### IV. cuscutinées (1545).

1884. Cette famille ne comprend que le genre Cuscuta, plante volubile à tige grêle comme un fil, à follicules microscopiques, à suçoirs caulinaires, par lesquels elle s'attache aux tiges de Genêt, de Luzerne, etc., qu'elle finit par épuiser. Ses fleurs se développent de distance en distance en paquets arrondis. Elles sont sessiles, pressées, composées d'un calice campanulé à quatre, rarement à cinq dents, d'une corolle id., de quatre et rarement cinq étamines, insérées chacune sur une écaille ou bractée qui recouvre l'ovaire; deux styles courts, capsule s'ouvrant en travers et à deux loges. La formule de sa fleur est : Omnibinaire, et sa formule générale est : spirali spiralın — 2 bina — 2 bino — 2-2 bine-bin-AIRE. La fleur est quadriarticulée, c'est-àdire quadriverticillée.

### V. RAFFLÉSINÉES.

1885. Que l'on se figure un de nos choux quintaux, de deux à quatre pieds environ de diamètre, et du poids de quinze livres environ, dont la pomme peu proéminente soit entourée de cinq à six larges feuilles étalées sur le sol, on aura de la sorte une faible idée de la forme générale de la plante parasite, qui a fourni le type de cette singulière famille de végétaux, du Rafflesia Arnoldi, qui croît à Sumatra et à Java, principalement sur les racines et le trone du Cissus angustifolia. Elle commence d'abord à soulever l'écorce, à la manière des tuberculaires, et elle met

trois mois, les trois mois de pluie, à atteindre sa plus grande largeur; ce qui fait qu'on en trouve, côte à côte, de toutes les dimensions. Peu à peu l'enveloppe externe s'épanouit, et se divise en cinq à six larges expansions foliacées; épaisses de trois lignes, fongueuses et succulentes, disposées presque en spirale, autour d'une pomme, ou plutôt d'un nectaire en couronne, de même consistance et de même structure qu'elles, autour duquel se rangent des organes subglobuleux, que les uns prennent pour les anthères, et d'autres pour les sporanges d'un champignon. Cette plante répand une odeur cadavéreuse, et cette circonstance paraît à quelques auteurs d'un très-grand poids, pour placer cette plante parmi les cryptogames fongueux. On sait que nous n'attachions qu'une importance secondaire à ces considérations; et dans notre classification, elles entrent peu en ligne de compte. Nous ferons seulement remarquer que l'odeur cadavéreuse est exhalée par certaines plantes vivantes et par beaucoup d'autres en décomposition. Nous avons vu les feuilles du Nerium oleander, si nous nous en souvenons bien. déposées dans de l'eau, répandre en peu de jours une odeur cadavérique, et le magma qu'elles formaient, dévoré par les vers des mouches des cadavres.

S'il arrivait qu'une étude plus approfondie sur le frais vint à confirmer de plus nombreuses analogies de cette plante avec les fongosités proprement dites, sa place systématique se trouverait naturellement dans les Lycoperdinées.

La famille des Raissésinées se compose de deux espèces de Rassesia (R. Arnoldi et R. Patma), et d'un autre genre à une seule espèce, Brugmansia Zippelii également originaire de Java.

#### VI. AGARICINEES.

1886. Chapeau (pileus, pl. 59, fig. 1, a) à substance molle et cotonneuse, en général blanche, dont une surface ou page est, comme la page éclairée des organes herbacés (1595), toujours dirigée vers le zémith, et l'autre, qui correspond à la page

obscure, regarde le nadir, et porte les organes reproducteurs (spores, so) enchassés dans le tissu de lamelles perpendiculaires (Lamellæ a, y, d), feuillets qui rayonnent, du point d'attache de la plante, comme centre, vers la circonférence. Ce point d'attache se trouve tantôt au bord du chapeau, et alors, l'Agaric est sessile contre une tige d'arbre en général perpendiculaire au sol; ou bien le point d'attache se trouve au centre de la page inférieure du chapeau, et alors il se prolonge en un pédicule perpendiculaire, qui s'insère, par sa base, sur les feuilles ou les débris des végétaux en décomposition. Dans le premier cas, les lamelles sont en éventail, et pe couvrent qu'une demi-circonférence; dans le second, elles graduent complétement le cercle et avec la plus élégante régularité. Le pédicule porte souvent une collerette (cortina, annulus (c), qui pend du point d'insertion des melles, et à sa base une autre enveloppe déchirée, opposée à la précédente, qui prend le nom de Volva (bl).

Cette famille ne comprend que le genre Agaricus, qui est le plus nombreux de toute la cryptogamie. Le Champignon de couche, la seule espèce, crainte de funestes méprises, dont la vente soit permise sur les marchés de Paris; la Balingoule, ou champignon du Panicaut; le Mousseron (deux champignons également comestibles); la Fausse Oronge et l'oronge ciguë (champignons vénéneux), appartiennent à ce genre si fécond en empoisonnements. C'est en automne, et pendant les pluies, que les espèces sauvages apparaissent en plus grand nombre dans nos bois.

OBSENVATIONS. Le développement des Agarics peut être étudié dans toutes ses phases, sur les meules de fumier qu'on prépare pour la culture du Champignon de couche. Les jardiniers ont grand soin de n'en déposer le blanc (espèce de moisissure blanche qui en recèle les germes), qu'entre plusieurs couches de fumier; ils savent que le grand jour en arrêterait le développement. La faculté germinative du blanc se conserve presque indéfiniment dans un grenier sec et aéré. L'Agaric n'est d'abord qu'un petit tuburcule blanc comme la neige, qui grossit plus ou moins, selon les es-

pèces, avant de s'épanouir. Si on pratique une coupe longitudinale à travers sa substance, à cette époque (pl. 59, fig. 2), on le trouve muni de tous ses organes, mais enveloppé et enfermé hermétiquement par une enveloppe externe (b/) Le pédicule (\$\beta\$) joue, dans le sein de cette enveloppe, le rôle d'un placenta columellaire, dont les feuillets (a) formeraient les cloisons, et le chapeau (1) le péricarpe. Car alors ces trois organes sont aussi intimement et aussi organiquement adhérents que chez les fruits proprement dits. Si on pratique une coupe transversale et horizontale, à travers la substance de cet organe rudimentaire, on obtient, sur la tranche, la configuration la plus exacte des fruits multiloculaires. Mais les lamelles recèlent les organes reproducteurs, comme les cloisons de certains fruits proprement dits se couvrent d'ovules, qui, à un certain âge, sont aussi peu saillants sur la surface de leurs placentas (494), et partant aussi peu visibles que les spores des Agarics. Or, si nous avons présentes à l'esprit les analogies qui ont été amplement développées dans le cours de cet ouvrage, nous n'aurons pas de peine à considérer l'Agaric comme étant composé, 1º d'une corolle qui prend le nom de volva, et qui recèle peut-être les organes mâles; 20 d'un fruit multiloculaire, à placentas pariétaux, dont la débiscence serait basilaire (10). Car après l'épanouissement de la volva [1], le chapeau se détache, par sa base, du pédicule qui leur servait de placenta; il s'étend horizontalement, les lamelles s'étendent dans la même proportion que lui, et les spores murissant à l'air ne tardent pas à tomber, comme des graines imperceptibles à l'œil nu, qui couvrent le papier blanc d'une poussière verte, purpurine ou noire. Mais en se détachant du pédicule, ces lamelles ne se détachent pas aussi facilement et tout de suite les unes des autres ; elles entrainent avec elles la couche externe du pédicule ; elles en restent quelque temps recouvertes comme d'un voile (cortina), dont elles se séparent plus ou moins tard, par un mécanisme variable à l'infini. Car tantôt cette membrane de rebut se prête à l'extension des lamelles, et elle retombe ensuite en collerette autour du pédicule; tantôt entraînée par les lamelles, elle se détache du pédicule, avant de se détacher de la surface des lamelles ; et elle retombe ensuite le long du pédicule. comme un cordon ou un handeau plus ou moine froissé : tantôt opposant une certaine résistance

C'est là l'histoirede tous les Agarics ; les différences ne sont dues qu'à des accidents. Or, lorsqu'un genre se montre si nombreux en espèces fondées sur de semblables différences, en doit admettre en principe, que ces espèces n'ent aucune fixité, et que ce ne sont que des formes attachées à des circonstances de localité, dont on n'est pas encore parvenu à déterminer la valeur. C'est dans ces sortes de familles protéiformes qu'on devrait surtout se montrer sobre de créations, et c'est la marche contraire que les auteurs, surtout les débutants, ne manquent pas d'adopter. Le nombre des espèces s'est multiplié de telle sorte, que les descriptions les plus minutieuses ne sauraient plus servir à les faire distinguer. On a eu recours aux figures; mais Bulliard, qui en a figuré le plus, s'est si peu occupé de la partie physiologique de ces Cryptogames, qu'il serait facile de ramener le tiers au moins de ses beaux dessins à n'être considérés que comme des accidents des autres. On ne saurait s'imaginer, avant de s'être livré à cette étude avec le flambean de l'ebservation physiologique, on ne saurait, dis-je, s'imaginer combien la moindre circonstance influe sur les caractères

à la traction des lamelles, sa substance se déchire en réseau aranéeux, qui reste suspendu à la surface inférieure du chapeau, comme une toile d'araignée : tantôt enfin elle est mise en lambeaux, des les premiers instants du développement des lamelles, et on n'en trouve ensuite pas la moindre trace. La substance de la volve est sujette aux mêmes accidents; organe qui a fait son temps, sa durée est plus ou moins éphémère, et sa présence infiniment inconstante. A l'àge le plus tendre, le pédicule est toujours plein : ce n'est que par le progrès du développement qu'il devient fistuleux chez quelques espèces. A l'âge le plus tendre, toutes les lamelles sont égales entre elles : elles ont toute la lengueur du rayon de la même circonférense. Mais à mesure que le globe grossit, les lamelles plus àgées se détachent les premières du pédicule, et ce sont les dernières venues qui, douées d'une plus grande énergie de développement, se trouvent adhérentes au pédicule à l'époque de l'épanouissement. On en trouve alors de quatre à cinq grandeurs différentes (pl. 59, fig. 1), mais toutes alternant réciproquement avec la plus grande régularité, Quelques espèces, telles que l'Agaricus peotinaceus, n'en offrent que d'une seule longueur.

<sup>[1]</sup> Le chapeau emporte et conserve souvent des lambeaux de la volva, qui s'attachent à sa surface, comme des verrues pelliculeuses. Leur présence sert principalement à distinguer l'Agaricus pseudo-

aurantiacus (fausse oronge) qui est vénéneux, de l'Agaricus aurantiacus (oronge vraie), qui est comestible.

extérieurs de ces parasites, selon qu'ils viennent sur les racines et les tiges mortes d'une plante plutôt que d'une autre, sur les feuilles plutôt que sur les racines, à la base du tronc ou au sommet des branches mortes d'un arbre encore debout, dans un fourré épais ou dans une éclaircie; enfin selon que l'époque de la maturation les surprend plus ou moins tard. Et, dès que la lumière leur arrive plus ou moins directement ces parasites murissent; ils ne vivent souvent qu'une nuit. S'ils poussent contre une paroi verticale, leur pédicule devient arqué; leur chapeau, qui, de sa nature, doit être toujeure horizontal, devient plus ou moins excentrique; tandis que lorsque le pédieule pousse sur les débris Hypeux gisant à la surface du sol, il s'élève droit et perpendiculaire, et sert de pivot à un chapeau régulièrement conformé. Surpris dans leur développement à la première phase, leur chapeau est globuliforme, et leurs feuillets cachés; à la seconde, le chapeau est conique; il se creuse ensuite s'il lui est donné de se développer davantage. Très-souvent toutes ces phases de développement se rencontrent sur le même groupe, et dans ce cas, elles s'expliquent les unes par les autres. Elles formeraient souvent tout autant d'espèces différentes, si on les rencontrait isolément. Une étude longue et désespérante des espèces qui croissent aux environs de Paris, les descriptions et les figures à la main, m'a convaincu de l'impossibilité non-seulement de les classer par des dichotomies naturelles, mais encore de les déterminer avec précision. Je vals citer quelques-unes de mes observations les plus saillantes.

L'Agaricus amarus est, en général, assez reconnaissable à ses groupes nombreux et serrés, à son pédicule jaune, orné d'un collier jaune, à son chapeau châtain plus ou moins lavé de purpurin, et à ses feuilles qui varient du gris verdâtre au jaune, à l'olivâtre, et enfin au noir. Le chapeau ne dépasse pas un à deux pouces: son pédicule droit ne dépasse pas quatre pouces; mais selon que le groupe est plus ou moins serré, il se tord plus ou moins, pour présenter la page supérieure à la lumière ; quand il est moins serré, et que la lumière le surprend plus tôt, son chapeau régulier est horizontal, et son pédicule central est perpendiculaire. Mais dans le premier cas, les chapeaux imbriqués les uns sur les autres, et formant la tortue, déversent leurs gongyles ou spores les uns sur les autres, et alors la surface du chapeau parait noirâtre et fuligineuse, caractère qui , joint à la torsion du pédicule, a donné lieu à l'espèce que Bulliard a désignée sous le nom d'Ag. contortus. Dans le second cas, il prend des formes si réduites et un aspect tellement différent de son type, qu'il faut l'avoir étudié dans tous ses passages, pour le reconnaître à ces traits ébauchés. Ainsi, au mois d'octobre 1827, je découvris deux groupes d'Agarics sur le tronc d'un ormeau de la grande allée des Tuileries, à la hauteur de vingt à vingtcinq pieds environ. Les pédicules étaient arqués, le chapeau énorme, du centre duquel pendait une membrane en collier; c'est à ce signal scul qu'on aurait pu les distinguer de l'Agaricus tesselatus, qui crolt ordinairement sur l'Ormeau ; car la couleur des feuillets qui caractérise l'Agaricus amarus ne se manifesta que très-tard, au bout de huit jours, et cela sur le groupe supérieur. Or , la membrane manquait sur plusieurs de ces individus à feuillets non encore colorés. Isolément offerts à la description, ils auraient done pris le nom d'A. tesselatus.

L'Agaricus ulmarius, dont l'A. tesselatus n'est qu'une variété, nous l'avons rencontré fréquemment sur les ormes du boulevard qui conduit du Luxembourg aux Invalides, avec des formes qui variaient énormément à chaque fois. selon qu'il venait sur les cicatrices superficielles du tronc, ou dans le creux de l'orme; et si alors la fente du tronc était étroite, le champignon se moulait en passant, de manière à ne plus rien conserver des traits de ses congénères. Nous sommes sur que l'Agaricus exotique, que l'on vient de publier sous le nom d'A. ficicola. n'est pas autre chose que notre A. ulmarius, trop communsans doute pour qu'on se soit arrêté à le bien étudier. Nous avons rencontré des amateurs qui, chaque année, entreprenaient de longs voyages, pour se livrer à l'étude de la cryptogamie, et qui n'avaient jamais vu l'Agaricus ulmarius.

En 1825, au bois de Boulogne, nous rencontrâmes, solitairement perché sur un chicot, à la base creusée d'un tronc de faux-acacia, un Agaric. dont aucun cryptogamiste ne vint à bout de trouver le nom : un chapeau lisse et d'un bleu noir, relevé par derrière et réfléchi par devant. dépassant à peine l'épaisseur de son gros et ventru pédicule, sur lequel les feuillets descendaient assez bas; il avait la forme exactement d'une burette : je le désignai sous le nom d'Agaricus urceolus. Par ses caractères il se serait approché de l'Agaricus eryngii. Au mois d'octobre 1829, en m'apporta du Jardin des Plantes un large groupe d'Agarics venu sur la surface d'un tronc coupé depuis longtemps. Les plus grands étaient ceux qui recouvraient les autres. et qui étaient en contact avec une plus grande masse d'air. Leur chapeau était large et évasé, leur pédicule central ; comparés dans cet état à l'Agaricus urceolus, la différence était immense; et pourtant à l'ombre de ces grands individus, se trouvait l'urcsolus, avec tous ses

caractères essentiels, et en grand nombre.

La plupart des espèces ne sont distinctes réellement que par la couleur; or, chez les Agarics, rien n'est plus variable que la couleur. Qui ne connaît l'inconstance de la livrée de l'A. pectinaceus, dont la page éclairée est tantôt purpurine, tantôt rouge de brique, tantôt gorge de pigeon, tantôt jaune, etc. Or, un caractère variable dans une espèce est variable dans toutes; que deviennent dans cette hypothèse le plus grand nombre des espèces?

Faut-il pour cela abandonner une étude aussi ingrate? Non, certes; mais il faut prendre une direction qui la rende féconde et abandonner entièrement l'ancienne. Ayez moins en vue de créer des espèces, que de découvrir la généalogie de celles qui sont inscrites dans nos catalogues, et les influences qui leur impriment les formes par lesquelles on les distingue. Ne négligez aucun caractère, mais poursuivez-en le développement. J'avais conçu l'idée d'appliquer, à la classification des Champignons, la méthode qui m'avait si bien réussi, pour distinguer les espèces fossiles des Ammonites, dont les plus petites ne sont que le jeune âge des grandes [f] : c'était de négliger les dimensions, pour constater, par des moyennes, les proportions et les rapports numériques des organes du même Champignon; les rapports, par exemple, de la longueur et de la largeur des feuillets, en prenant pour toutes les espèces la longueur = 20. A cet effet, on constate la longueur des plus grands feuillets, en droite ligne, du pédicule au bord du chapeau entièrement développé; on prend ensuite leur plus grande largeur ; et par une règle de trois, dont 20 est le troisième terme, on obtient le quatrième qui est le signe de la largeur. Lorsque le chapeau ne se développe pas et reste roulé sur le bord, on suit le contour interne de la lamelle ou feuillet. C'est par cette méthode que nous avons trouvé 20 : 5 pour les feuillets de l'Oronge ciguë verte (Agaricus bulbosus B.) (pl. 59, fig. 1); 20: 2,8 pour l'Hrpophyllum sinapisans de Paulet; 20: 8,2 pour l'Agaricus sulfureus ; 20 : 9,3 et 20 : 9 pour les plus vieux individus de l'Agaricus araneosus; et 20 : 10 pour les plus jeunes de ce versatile Agaric; 20: 6,8 pour l'Agaricus nudus, etc. J'invite les descripteurs à faire entrer ce caractère dans la phrase spécifique ; on peut le constater tout aussi bien sur les figures bien faites, pourvu que les groupes en soient nombreux, que sur les individus vivants.

Les Agarics se décomposent très-vite, après leur entier développement; les vers s'y mettent; il sera intéressant d'étudier les mouches que chaque espèce donne. Ils fondent souvent en une eau noirâtre, d'une odeur cadavéreuse; un fort petit nombre se dessèchent à l'air. Quelques espèctes, à l'état frais, laissent suinter, en se cassant, un suc laiteux alcalin, caustique et âcre. Tous doivent être considérés comme délétères, à leur phase de décomposition.

Nous nous sommes étendu sur cette famille, plus peut-être que ne comportent les limites de cet ouvrage, à cause que la plupart des idées que nous avons émises, au sujet des Agarics, sont d'une application immédiate à toutes les familles qui vont suivre dans la classe des nocturnes.

### VII. BOLÉTINÉES (922).

1887. Cette famille ne diffère de la précédente, qu'en ce que les placentas, qui supportent les Spores (Gongyles), au lieu d'être rangés en lamelles, forment des tubes prismatiques (Boletus, pl. 59, fig. 5), des cellules peu profondes et hexagones (Morchella), ou anastomosées (Merulius), sur la page obscure du champignon. Les individus naissent tous, comme les Agarics, dans le sein d'une volva plus ou moins éphémère, qui dure autant que le champignon lui-même chez le Boletus volvaceus, chez le Phallus impudicus, dont le nom seul est une description suffisante. Au sortir de la volva, les organes reproducteurs du champignon sont recouverts de la cortina, qui laisse des traces plus ou moins durables, et qui subsiste assez longtemps autour du pédicule du B. annularius. Tout ce que nous avons dit des Agarics, relativement à la couleur des organes et à leurs propriétés, s'applique immédiatement aux Bolets, dont l'un est comestible. La substance du Boletus cyanescens bleuit lorsqu'on entame le champignon, même sous l'eau (1347, 5°).

Genres: Polyporus (pl. 59, fig. 4), Boletus (fig. 3), Merulius, Morchella, Phallus.

OBSERVATIONS. Pour bien comprendre l'analogie physiologique des Bolets, qu'on se représente les feuillets inégaux de l'Agaric soudés ensemble par leurs extrémités respectives, et éloignant leurs parois les unes des autres, faule

<sup>[1]</sup> L. de Buch, dans ses travaux subséquents sur les Ammonites, a adopté cette méthode que nous avions appliquée à ces fossiles, dès 1831, dans le Lycée.

d'être pressées par le nombre ; on aura alors une réticulation anastomosée, un réseau de vastes cellules allongées et ouvertes en dehors. Dans cet état, l'Agaric sera un Polyporus (fig. 8). Mais que ces cellules, pressées par le nombre et la rapidité des développements, ne s'étendent pas plus dans un sens que dans un autre, elles formeront des tubes ouverts hexagonaux, comme les cellules des rayons de la ruche ; et dans cette transformation nous aurons un Bolet. Le Bolet est donc un Agaric, dont les loges de la capsule se sont multipliées, au lieu de s'allonger, et forment des tubes, au lieu de former des espèces interlamellaires. Aussi avant la déhiscence, tous ces petits tubes (fig. 3 a) sont adhérents au pédicule (cl), chez les vrais Bolets; et après la déhiscence, chacun d'eux s'ouvre au jour, à mesure que la cortina qui les recouvre se déchire ou se décompose ; ils continuent alors à s'épanouir, jusqu'à acquérir, chez le Polyporus favus, le diamètre des cellules d'une ruche. Le Polyporus (fig. 4) qu'on rencontre si souvent et sous tant de formes sur les vieux troncs, offre l'un de ces passages de l'Agaric (fig. 4) aux vrais Bolets (fig. 3). Supposez, en effet, que, venant dans une position moins forcée, les cellules (a) du Polyporus (fig. 4) se développent de front et avec plus de symétrie, et que les plus grandes s'étendent du pédicule (8) à la circonférence (1); les plus courtes seront en même temps refoulées vers la circonférence, et dans ce cas on aura un Agaric ordinaire ; car on en trouve , parmi les pédiculés, dont les lamelles jouissent d'une grande épaisseur, et s'anastomosent vers la circonférence, les plus courtes adhérant par leur extrémité interne avec la paroi des plus longues; l'Agaricus contiguus présente fréquemment cette particularité. Or, la nature paraît si peu tenir à la valeur de ces caractères, que l'on ne saurait trouver la moindre ligne de démarcation entre les Polypores et les Agarics sessiles, quand on se livre à leur étude, avec un autre but que celui de recueillir des échantillons; on voit le Polyporus favus, passer au Boletus labyrinthiformis; puis celui-ci à l'Agaricus quercinus, celui-ci à l'Agaricus alneus, etc., et quand ces différentes espèces s'arrêtent à leur premier développement, elles prennent alors les dénomination de .4g. variabilis, epixylon, etc. La présence ou l'absence du pédicule n'est pas un caractère de plus grande valeur ; le Boletus obliquatus possède un pédicule, quand il croit sur les racines de Chêne, à une assez grande profondeur sous le sol; il croit sessile et attaché latéralement sur les surfaces des troncs qui sont exposés au grand jour, La forme générale est aussi peu soumise à des règles que puisse invoquer la classification; un professeur de bo-PHYSIOLOGIE VEGETALE.

tanique fit dessiner à grands frais un Polyporus, dont il n'avait retrouvé nulle part la figure
et la description; c'était une grande sphère
blanche, ligneuse, marquée de pores en dessous. Nous lui montrâmes sa nouvelle espèce,
sur un énorme groupe de Boletus igniarius
(Bolet amadouvier), que nous avions recueilli
sur les marronniers des Tuileries en 1826; et
en même temps ce groupe nous offrait les formes qu'on a décrites, sous le nom de B. angulatus et pseudo-igniarius; car il n'est peutêtre pas un Polyporus de cette section, dont la
chair du chapeau ne puisse servir à fabriquer
de l'amadou.

Mais il arrive aussi que ce genre polymorphe se joue de la classification, en perdant tous les caractères qui servent à le faire reconnaître ; et sous cette forme, il a souvent pris place au rang des bizarreries curieuses de la nature. Je publiai, en 1824, dans l'Ami des Champs de Bordeaux, la plus singulière forme de fongosité que j'eusse jamais rencontrée dans la nature et dans les livres. C'était un groupe hérissé de figures, dont les uns simulaient des torses de statues privées de la tête et des bras ; les autres des têtes d'oiseaux ; d'autres des cœurs ; d'autres des organes sexuels mâles, etc. Ce champignon avait été trouvé au mois de mai, aux Champs-Élysées. dans l'angle formé par le sol et le poteau d'une barrière. J'eus beau le disséquer dans tous les sens, je ne parvins jamais à y découvrir la moindre trace d'organes reproducteurs ; l'intérieur de cette masse polymorphe était entièrement cotonneuse, à l'exception de quelques replis externes qui, en se desséchant, prirent la consistance résineuse et la couleur rougeatre de certains tubercules corticicoles, qu'on désigna sous le nom de Réticulaires. A l'état frais, la couleur superficielle était d'un jaune citrin. quelquefois lavé de purpurin, et entièrement lisse ; en vieillissant , le jaune et le purpurin devinrent de plus en plus intenses, et la surface du champignon se couvrit entièrement d'un Byssus jaune d'or ; il répandait en même temps une odeur cadavéreuse; ce qui ne l'empêcha pas de se dessécher et de devenir ligneux. Toutes ces circonstances m'amenèrent à le classer, comme un genre nouveau, sous le nom de Laterradæa polymorpha. C'était évidemment une forme analogue que Georges Seger avait fait graver, en exagérant un peu les traits, dans les Miscell. Cur., seu ephem. medico-phys. germann., ann. II, 1671, pag. 112 [1], sous le nom de Fungus anthropomorphos. Le Fungus prolifer, in

<sup>[1]</sup> Sterbeeck a copié cette figure bizarre, dans son Theatrum fungorum, Antuerp. 1712, p. 273.

atveario inventus (ibid, pag. 107, obs. 54); le Fungusaghum paschutem repræsentans (ibid, dec. III, sini. II, obs. 176, pag. 811); le Fungus monstrosus (ibid. déc. I, ann. IV-V, obs. 90, pag. 78), et peut-être celui que Réaumur a fait figurer sous le nom de Boletus coralloides; n'ont certainement pas d'autre origine.

Or, en mai 1834, la même forme de fongosité trouvée, dans les mêmes circonstances, mais dans un état plus avancé, sur une barrière, ou le poteau d'un banc du Jardin des Plantes, me démontra que noire bizarre monstruosité n'était qu'une déviation flu Boletus, que Bulliard a désigné et figuré, avec des formes plus simples et moins anomales, sous le nom de Boletus sulfureus.

Sur le premier individu que nous avions et sous les yeux en 1824, tout s'était développé en pédicule, et rien en tubes; sur le second de 1834, une partie avait des tubes, et l'autre avait pris la première déviation.

### VIII. HYDNINERS.

1888. Cette famille croît et se développe, avec toutes les circonstances que nous avons décrites sur la précédente : sessiles ou pédonculés, couvrant les écorces comme d'une croûte blanche, ou s'en détachant avec un chapeau, selon la position qu'ils occupent par rapport à l'ombre et au sol, le caractère qui en distingue les individus de ceux de la famille précédente, c'est que les spores ont pour placentas, non les parois de lamelles isolées ou de tubes soudés côte à côte, mais celles de petits'cônes imperforés et indéhiscents (pl. 59, fig. 6).

Genre: Hydnum.

OBSENVATION. Supposez que ces petits cônes restent soudés entre eux, et qu'ils s'ouvrent chacun à leur sommet, et l'Hydnum sera tout à coup un Boletus. L'Hydnum est un Boletus, dont les cellules tubuliformes ont dessoudé leurs parois respectives.

### IX. PÉZIZINÉES.

1889. Chapeau attaché au bois mort, par sa surface stérile et éclairée, et portant ses organes reproducteurs dans la substance de la surface obscure, qui est toujours lisse et d'une couleur dissé-

rente, tirant le plus souvent sur le rouge. Genres principaux: Peziza, Anricularia, qui se distingue du Peziza, par l'épaisseur et la consistance de sa substance et par son insertion latérale.

OBSERVATIONS. La petite Périze (pl. 57, fig. 1) a tout le port d'un Agaric pédiculé. Elle est munie d'un pédicule central, dont la base repose dans un godet (fig. 2 d); qui lui a servi de volva: Son chapeau offre, par une coupe transversale (fig. 5), trois ordres de substances: l'une (a), qui renferme les spores, est ronge; l'autre, qui appartient à la surface stérile (y), est blanche; et la troisème, qui est interne, est jaune. Cette petite plante ne dépasse pas la longueur d'une ligne.

Tout me porte à croire que les organes, qu'on a pris pour des Gongyles renfermant une série de spores, ne sont que des vaisseaux que leurs spires internes, en espaçant leurs tours, semblent couper par tout autant de diaphragmes.

Le fait suivant me paraît offrir une grande importance, par rapport à la physiologie des Cryptogames, en ce qu'il prouve que l'influence de l'habitat ne doit pas être recherché dans la dénomination systématique de l'espèce hospitalière, mais bien dans la nature chimique des substances en décomposition, qui servent de support au parasite qui s'en nourrit. J'avais pétri de la farine de froment avec de l'acide oxalique, que j'avais laissée ensuite déposer sous une couche assez épaisse d'eau, le vase restant placé dans l'obscurité; au bout de quelques mois, l'eau s'était couverte à la surface d'une conenne épaisse de moisissure, sur laquelle ne tardèrent pas à se développer des fongosités, qui se rapportèrent exactement à la variété amethystina de l'Auricularia reflexa. La fig. 9, pl. 59, en représente un échantillon vu par la surface inférieure 7. On y remarque le point d'adhérence (8) qui est déchiré, le support (7) qui est d'un rouge de brique, et la surface inférieure du chapeau (a) qui était purpurine et lisse. Ainsi que la Pézize de la pl. 57, la coupe transversale du chapeau offrait trois ordres de substances : la supérieure (1), noire, piquetée de blanc; la moyenne (d), blanche, lavée de purpurin ; et l'inférieure (c) rouge. La surface supérieure du chapeau était pelucheuse; enfin, aucun des caractères ne manquait à notre fongosité, pas même l'odeur caractéristique des champignons à l'état frais. Or, on sait que les variétés de l'Auricularia reflexa ne se trouvent, on général, que sur les cicatrices des arbres vivants, sur les pieux, et les planches qui peurrissent.

### X. LICHÉRINÉES.

1800. Larges expansions plus ou moins profondement lobées (pl. 59, fig. 7); ou ramifications plus ou moins nombreuses, ou simples croûtes, sur lesquelles se développent des organes reproducteurs, ayant la forme et les caractères de tout autant de petites Pézises. Ces organes, que l'on désigne sous le nom de (Scutellum, pl. 59, fig. 7 a), sont regardés comme les organes femelles. Nous avons découvert [1], dans le tissu cellulaire des expansions mêmes, des corps résiniformes, qui pourraient bien en être les organes males et polliniques. Le Lichen pulmonarius, dont la fig. 7 représente une sommité, offre en outre, sur le relief des anastomoses qui eirconscrivent ses tellules (y), des paquets farinuleux (A), qui tiennent la place des corps résiniformes des autres cepèces de Lichens.

Genres principaux (démembrements du genre Lichen de Linné) : 1º Croûtes recouvrant les pierres et les troncs, et frappées de mort, faute d'humidité, avant d'avoir développé leurs scutelles : Lepraria Ach. (moins le Byssus botryotdes qui appartient aux Gonfervacées), Spiloma d'Acharine, Calycium de Persoon; Lecidos d'Acharius; Urceolaria id.; 2º Expansions foliacées adhérentes, soit par un pédicule empâté, soit par la plus grande partie de leur surface; Lecanora d'Ach., Collema d'Hossmann; Parmelia d'Ach.; Borrera id.; Umbilicaria d'Hoff.; Sphærophorus de Persoon; 3º Ramifications plus ou moins nombreuses : Usnea d'Acharius; 4º Scutelles portées sur le bord de rameaux cyathiformes; Cenomyce d'A. charins (Lichen cocciferus de Linné).

### XI. LYCOPERDINÉES.

1891. Les genrés de cette famille ont pour caractère commun de disséminer leurs spores, ou les sporanges qui les recèlent, souvent avec des explosions plus on moins répétées, par le déchirement et l'épanouissement de l'utricule (*peridium* des auteurs) qui les recélaient, et dont les sporanges forment le tissu cellulaire.

Les principaux genres de cette famille sont: 1º le Lycoperdon (vesse-de-loup), dont les espèces, en forme de grosses poires, implantées sur les terres des pelouses, lancent des bouffées d'une poussière impalpable, qui peut servir aux feux d'artifice, comme celle des Lycopodes; 2º le Geastrum (pl. 59, fig. 5), qui n'est qu'une modification du premier; 3º le Cyathus (pl. 57, fig. 9, 10), dont les sporanges (sn) sont immobiles; le Carpobolus, qui lauce ses sporanges comme un mortier; 4º le Tuber (truffe comestible). dont les sporanges sont les éléments d'un tissu cellulaire compacte, qui se désagrège sous le sol.

OBSERVATIONS. Supposez que l'Agaric jeune (fig. 1, pl. 59) s'arrête à ce premier développement, et que les spores murissent dans la substance des feuillets accolés les uns aux autres , qui forment un tissu continu avec le pédicule! ensuite que la substance du pédicule, se désagrégeant et se décomposant , laisse un passage & la force d'expansion des spores; il se pratiquera une ouverture au sommet de la volve (bl), qui prendra alors le nom de peridion, et la forme de l'agaric disparaitra sous celle de Lycoperdon. Supposes, au contraire, que la volva (bl) se déchire de bonne heure, et avant l'entier développement du chapeau, et que celui-ci en reste à son état embryonnaire, pour se comporter comme dans le cas précédent : en aura le genre Geastrum (pl. 59, fig. 5), dont le Peridion (aaa) s'étale en étoile sur m sol, et présente au ciel un sporange sphérifique (d) à chair cotonneuse, qui s'ouvre au sommet, comme les Lycoperdon, pour lancer les bouffées de sesspores.

### XII. TUBERGULARINÉES.

1692. Tubercules allongés ou arrondis, qui se développent sous la couche superficielle des troncs, la soulèvent, la déchirent pour s'ouvrir un passage, et viennent crever ensuite au dehors, et répandre leurs spores.

Genres principans: 1º tubercules arrondis: Tubercularia Tode, Sphæria Haller, Stilbospora d'Hossmann, Verruca-

<sup>[1]</sup> Nouveau système de chimie organ., p. 59.

ria, Lycogala Persoon; 2º tubercules longitudinaux, formant, en s'ouvrant, des fentes: Arthronia d'Acharius; Opegrapha id.

### XIII. URÉDINÉES.

1895. Tubercules arrondis ou allongés, se développant sous l'épiderme des tissus herbacés, et se déchirant pour répandre au dehors leurs spores farineux.

Genres principaux : Uredo Persoon, Ecidium id.

OBSERVATION. Les caractères systématiques des espèces de ces deux familles dépendent entièrement de la structure du tissu hospitalier. Le meilleur moyen de les décrire qu'on ait trouvé, c'est de nommer la plante sur laquelle elles croissent: Uredo Salicis, Alliorum, Potentillarum, Festucæ, Sonchi, etc.; Æcidium Violarum, Rubi, etc.; Sphæria Sambuci, Graminis, etc.; ce qui aurait du prouver, aux descripteurs, la futilité de ces créations nominales, qui commençaient il y a dix ans à encombrer nos catalogues, comme tout autant d'espèces de bon aloi. Il ne faut admettre qu'une espèce d'Æcidium, d'Uredo, etc., de même qu'en médecine on n'admet qu'une seule espèce de variole, et qu'on n'attache pas la moindre importance à l'ordre dans lequel les pustules se rangent, chez tel ou tel individu.

La présence de ces petits parasites produit, sur certains végétaux, des transformations telles, qu'ils en deviennent souvent méconnaissables. Les tiges d'Euphorbes qui en sont attaquées cessent de se ramifier; leur inflorescence avorte, et leurs feuilles s'élargissent et se pressent en rosace au sommet.

### XIV. CLAVARINÉES.

1894. Fongosités, qui se ramifient, en restant simples et claviformes, sans porter aucun organe saillant que l'on puisse considérer comme un organe reproducteur. La substance en est molle et cotonneuse ou lardacée intérieurement, et la surface en affecte diverses couleurs. Quelques espèces renferment, sous leur épiderme, des utricules indéhiscents, contigus, qui paraissent être des sporanges. La plupart des espèces acquièrent jusqu'à 10 centimètres de hauteur.

Genres principaux : 1º point de sporan-

ges visibles: Clavaria Lin., Hydnum erinaceum et caput medusæ Pers.; 2° sporanges incrustés sous la surface: Rhizomorpha Roth.; Clavaria militaris Lin. (Hypoxylon).

### XV. MUCEDINEES.

1895. Filaments simples ou rameux, hyalins, microscopiques, croissant sur les substances animales ou glutineuses en décomposition, et portant leurs spores (so) au sommet des rameaux, dans un tissu cellulaire qui se désagrège, en général, pour les laisser se répandre (pl. 59, fig. 11, 12). On observe, dans la plupart de ces filaments, les traces les plus évidentes de spires internes. La famille des mucédinées correspond aux confernacées filamenteuses (1899), parmi les Diurnes.

Genres principaux: 1º filaments simples, solitaires ou en groupes: Pilobolus (pl. 59, fig. 8), (petite plante en forme de bouteille renversée, transparente comme du verre, et qui, à la maturité, lance au loin le sporange noir qu'elle porte à son sommet; elle croît sur le crottin de cheval); Onygena Persoon, Stilbum Tode, Tulostoma id., Helotium id.; 2º filaments rameux: Mucor, Monilia, Botrytis Persoon, Ægerita id., Erineum id. Conoplea, Erysiphe Hedwig.

Observation. On n'a qu'à tenir des substances végétales ou animales à l'obscurité, pour les voir se couvrir de ces petits cryptogames microscopiques, que l'on désigne vulgairement sous le nom de moisissures. On s'en procure de toute espèce, en abandonnant diverses plantes humides dans une bolte de botanique; il est rare qu'on n'obtienne pas, vers l'automne, par ce procédé, le Conoplea cylindrica, avec toutes les formes que nous avons décrites en 1827 [1]. Nous classons, dans cette famille, les prolongements filamenteux qui croissent sur la page obscure des feuilles herbacées, quoique nous soyons porté à ne voir, dans la plupart d'entre elles, que des déviations du tissu de l'épiderme, et des effets de la piqure d'insectes (1466).

<sup>[1]</sup> Mémoires de la Société d'histoire Naturelle de Paris, t. IV.

### XVI. TRÉMELLINÉES.

1896. Expansions n'offrant aucun caractère déterminé ni dans leurs contours, ni dans leur développement, ni dans la nature de leurs deux surfaces; et dont toute la définition est dans le mot de membranes. En général, cessubstances se forment à la surface des infusions placées à l'obscurité.

Genres principaux : Tremella Linné, Mycoderma.

OBSERVATION. On avait pensé que les Mycodermes se formaient, par la réunion bout à bout de certains infusoires, qui auraient passé ainsi du règne animal au règne végétal. Cette bizarre

idée était fondée sur une de ces erreurs d'observation, ou plutôt de ces jeux de l'imagination. dont nos académiciens nous ont donné de si tristes exemples. Les infusoires qu'on aperçoit se mouvoir et faire comme de derniers efforts dans le tissu du Mycoderme, sont des infusoires que les progrès du développement du Mycoderme ont surpris dans le l'éseau du tissu naissant, et qui luttent contre l'obstacle, jusqu'à ce qu'ils soientétouffés par la substance qui les enveloppe. Je parle ici des vrais infusoires, et non des globules de fécule ou d'une autre nature, qu'on avait cru voir se mouvant, parce qu'on les voyait se déplacer, sous l'influence des mille et une causes qui sont capables de déplacer des corps fiottant à la surface d'un liquide [1].

La famille des trémellinées correspond aux Confervacées membraneuses (1898), parmi les Diurnes.

### DEUXIÈME DIVISION DU RÈGNE VÉGÉTAL.

### PLANTES DIURNES.

1897. Plantes qui croissent le jour, et avec d'autant plus d'énergie, que la lumière est plus intense; qui absorbent et décomposent l'acide carbonique au soleil (1318), et élaborent, dans leurs tissus vivants, la matière verte, laquelle passe souvent ensnite par toutes les nuances du prisme. Leurs tissus s'ossifient, pour ainsi dire, et deviennent craquants, en s'incrustant de silice, de sels calcaires; ils deviennent ligneux en combinant la molécule organique à des bases fixes; tandis qu'en général les plantes nocturnes conservent leur mollesse fougueuse, en associant la molécule organique à des sels ammoniacaux,

dont les réactions les rendent si souvent délétères.

Nous partagerous cette division, ainsi que nous l'avons fait pour la première, en deux grands embranchements: l'un comprendra les plantes diurnes uniformes, c'est-à-dire dont les organes, qui recèlent les spores, n'affectent pas des formes distinctes des autres organes de leur végétation; et l'autre comprendra les plantes multiformes, c'est-à-dire celles dont les organes reproducteurs affectent des formes différentes des autres organes qui composent leur ensemble.

### PREMIÈRE SUBDIVISION.

### PLANTES DIURNES UNIFORMES.

Organes reproducteurs situés

feuille. . . . . . . . . . . . . IV. Lemnacées.

[1] Voyez Bulletin des Sciences naturelles et de géologie, 1826, sur les Mycodermes.

### I. ULVACÉES.

1898. Nous comprenons, sous cette dénominaton, toutes les plantes des eaux donces, qui ne présentent à l'œil qu'une expansion on une masse detissu cellulaire, et qui, par conséquent, ne sauraient renfermer leurs organes reproducteurs que dans le sein d'une cellule élémentaire; ces plantes restent toujours verdâtres. Quelques-unes d'entre elles reviennent à la vie, et reverdissent dès que l'eau est rendue à leurstissus desséchés; telles sont le Nostoch et le Byssus parietina.

Genres principaux: Ulva intestinalis, galatinasa de nos ruisseaux; Nostoch commune de nos pelouses; Botrydium; Microsterias (pl. 59, sig. 13); Byssus botryoïdes Lin.

OBSERVATIONS, 10 Plus les étres sont petits et fugitifs, et plus il faut se montrer circonspect et patient dans leur étude. La logique ordinaire ne permet pas de se prononcer sur la nature d'un objet qu'on n'aurait vu qu'une ou deux fois. Nous ayons tout lieu de croire que nos observateurs modernes ne sont pas toujours restés fidèles à ces premières règles de la logique. Nous avons vu, dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Turin de 1826, un Mémoire accompagné de figures nombreuses, où l'on avait classé des petits cristaux ou des débris inertes, comme tout autant d'infusoires nouyeaux, Nous craignons bien que certaines Conferves nouvelles n'affrent de nouveau une méprise de ce genre.

En analysant le bol alimentaire du Polype de l'Alcyonelle des étangs [1], nous y avons retrouvé les Volvox, les Trichoda bomba, les Ganism et autres infusoires, que nous avions observés voguant dans les eaux du mémo étang. Mais il se trouvait qu'en sortant du corps de l'animal, ces infusoires conservaient leur forme tout entière, et qu'ils semblaient n'avqir perdu que la vie, en passant par le canal intestinal du Polype. Privós ainsi de mouvement, ces animaux jouaient le rôle d'Ulvacées vertes. Le botaniste n'a pas manqué de tomber daus cette méprise; et nous trouvons, dans nos catalogues, sous le nom de Trochiscia pectoralina ou hebraica, nos Gonium rendus morts par le polype. Il

Nous demanderons aux observateurs, s'ils auraient, par devers eux, asses d'observations positives, pour nous assurer que la plupart des Conferves élémentaires inscrites aux catalogues. sous le nom, entre autres, de Binatella, Scenedesmus, Trochiscia, Heterocarpella, ne sont pas réellement des fragments du tissu cellulaire herbacé des plantes, dévorées et rendues ensuite par les insectes qui vivent dans les eaux : qu bien des germes naissants de Conferves destinés à prendre un autre nom, en acquérant des formes plus caractérisées. Nous leur demanderons si les cristaux de silice des Spongiles, s'isolant dans la gaine herbacée qui les renferme, ne seraient pas exposés à être pris par eux pour des Frustulia? Si l'on ne pourrait pas en dire autant des cristaux de phosphate de chaux, et d'oxalate de chaux, qui se trouvent, en si grande abondance, dans la plupart des végétaux aquatiques?

Leur Encyonema ne serait-il pas un lambeau d'ovaire d'un apimal analogue aux Eiminthes?

Leur Fragilaria ne serait-il pas la dépouille printanière d'une larve d'insectes? Les Meridion et Meloseira, ne sont-ils pas les dépouilles décomposées ou digérées d'une Conferve ordinaire? A l'aide d'un acide faible et de la compression, nous donnons cette forme à toutes nos Conferves [2]. Les Cymhella, Frustulia et Surirella ne seraient-elles pas des Kolpades, Paramecles, Enchélides privées de vie? A part le mouvement, quelle différence seraient-ils en état de signaler entre les Frustulia inflata et incrassata de Kutz, d'un côté, et les infusoires désignés sous le nom d'Enchélide (Encycl., pl. 2, fig. 15)? Quant à leur genre Gomphonema, je ne crains pas d'affirmer qu'il ne renferme que des Vorticelles rameuses, ou plutôt des individus plus ou moins avancés du Vorticella pyraria (Encycl., pl. 25, fig. 1), qu'une cause indéterminée aura frappés de mort.

2º Il est des observateurs qui ont toujours un placeau au service de leur imagination, et dont la palette pe se couvre jamais d'une couleur terne. Un an après notre premier travail sur l'Analyse de la fécule et la Formation du tissu

faut que le hasard ait hien mal servi les observateurs, pour n'avoir pas eu l'occasion d'ériger en Conferves les Volvox et les Trichoda, que le même polype rend également verts et également privés de mouvement et de vie. Les divers Microsterias (pl. 9, fig. 15), seralent-ils des Volvox plus ou moins décomposés?

<sup>[1]</sup> Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, t. IV, 1827.

<sup>[2]</sup> Annales des sciences d'observation, t. III, 1830, p. 243,

cellulaire [1], parut dans les Mémoires du Museum, un travail dont l'auteur, après avoir copié littéralement la théorie, cherchait à l'appuyer par un exemple de son fait, et par de brillantes figures. L'auteur avait vu engendrer la cellule élémentaire : il avait rencontré un végétal qui ne se composait, au microscope le plus fort, que d'une seule cellule, laquelle, sur les planches, pondait de nombreux enfants. Ce végétal élémentaire n'aurait été autre que le Byssus botryoides, qui tapisse nos murs humides d'une couche de verdure. Mais le végétal élémentaire de l'auteur n'était pas le Byssus botryoides, c'était un végétal imaginaire, que l'auteur présentait sous le nom de Globulina, à la sanction de l'Académie, laquelle, à cette époque, p'y regardait pas de si près. Le Byssus botryoides, ni aucune autre ULVACÉE connu? n'a jamais rien offert d'analogue [2]; le Byssus est une membrane qui se développe le long des murs, sous l'influence de l'humidité, en élaborant, dans ses mailles peu distinctes, des granulations de matière verte, laquelle passe, comme la matière verte des feuilles, par toutes les nuances du prisme, et arrive au noir intense par la dessiccation.

To Le Nostoch commune couvre quelquefois des pelouses entières après une averse; ce sont des expansions membraneuses vertes, lisses, chiffonnées, gélatineuses, dont le tissu cellulaire ne semble se composer que des mêmes chapelets (pn), qui remplissent l'organe male du chara (an fig. 1, pl. 60). L'humidité venant à lui manquer, chaque individu de cette espèce se crispe, se ratatine, se dessèche, et ne se distingue plus que comme un objet de rebut et sans nom. Il reprend la vie et le développement, à la première goutte qui lui tombe.

Les ULYACÉES correspondent aux Thémellinées parmi les Nocturnes (1896).

### II. confervacées (586, 720.)

1899. Filaments cylindriques, transparents, plus ou moins ramifiés, tous articulés d'une manière plus ou moins appréciable, engendrant, par l'accouplement des entre-nœuds d'un individu avec ceux d'un autre, et dans le sein desquels, à travers la transparence de la vésicule externe, on distingue une membrane verte, et des spires quise multiplient et s'entre-croisent,

à mesure que la plante grandit. Les corps reproducteurs font plus qu moins saillie au dehors.

Genres principaux: Conferva jugalis Linné (pl. 58, fig. 1, 9, 10, 11, 12), crispata Roth (ibid., fig. 2, 3, 4); Vaucheria dichotoma (ibid., fig. 5, 6, 7, 8); Oscillatoria (conferves d'une extrême ténuité qui se balancent dans les eaux chaudes, comme par de régulières oscillations); Hydrodyction (pl. 57, fig. 7) (592).

Ossenyation. Toutes ces plantes vivent dans les eaux douces exposées à la lumière du soleil. Elles correspondent aux Mucépinées (1895) parmi les Nocturnes.

Toutes les Conferves, placées dans une eau plus chaude que la température ambiante, sont dans le cas de présenter à l'œil les mêmes oscillations, dont on a fait un caractère pour les Oscillatoria; ces mouvements sont la conséquence immédiate des circonstances de l'évaporation de l'eau, et du changement de niveau et de densité relative.

La plupart des espèces de ces genres ne sont que les différents ages de la même. Ainsi la Conferva jugalis devient la Conferva porticalis, à mesure que ses tours de spire augmentent en nombre et se croisent. Ainsi les fig. 1, 9, 10, 11 de la pl. 58, p'indiquent que les différents ages de la même Conferve.

### III. PUCACÉES.

1900. Plantes marines empâties sur les rochers, comme nos Lichens, dont elles rappellent les formes générales, sur l'écorce de nos arbres, et se développant en expansions plus ou moins visiblement articulées, cartilagineuses, élaborant la matière verte, qui passe par toutes les nuances du prisme, selon que ces plantes se trouvent à de plus on moins grandes profondeurs. Leurs organes reproducteurs se montrent aux extrémités des rameaux, enchâssés par rangées de spirales dans le tissu du rameau lui-même; ce sont des sporanges vésiculaires, plains d'un périsperms gélatineux. Sous ce rapport, les

<sup>[1]</sup> Annales des sciences naturelles, nov. 1825. [2] Bulletin des sciences naturelles et de géologie,

de Férussac, septembre 1827; note sur le développement du Byssus botryoides.

FUCACÉES correspondent, parmi les Nocturnes, aux Clavaria (Clavaria militaris L.).

Genres principaux: Fucus (à vésicules pleines d'air, formant comme des ampoules analogues à celle que l'on remarque sur le pétiole de la feuille du Trapa (pl. 8, £g. 109); Ulva Agardh (expression à supprimer, afin d'éviter la confusion avec les plantes d'eau douce, et qu'il faudrait remplacer par celui de Flabellaria). — Les nombreux genres qu'on a admis, dans ces derniers temps, ne reposent point sur des caractères assez importants, pour les tirer du rang des espèces.

OBSERVATION. Quelques-uns de ces végétaux sous-marins arrivent à des dimensions considérables; ils forment souvent au milieu des mers un feutre assez vaste pour ralentir la marche des vaisseaux. L'une des espèces se couvre d'une efflorescence saccharine. Sur nos côtes, on connaît les Fucus sous le nom de Varech, Goëmon; on s'en sert comme engrais, ou pour en obtenir de l'iode, du brôme et de la soude.

### IV. LEMNACÉES.

1901. Le végétal est tout entier dans une seuille, traversée par une nervure médiane plus ou moins visible, appliquée à la surface des eaux par sa face obscure, dont la nervure médiane donne naissance à un prolongement radiculaire (pl. 21, fig. 8), muni d'une coisse à son extremité. Les deux lobes de la feuille s'ouvrent, par le milieu de l'arc que forment leurs bords. pour donner naissance chacun à une nouvelle feuille qui émane de la nervure médiane, à laquelle elle reste adhérente, tout en continuant son développement sur le type de la feuille qui l'a engendrée; en sorte que la surface des eaux ne tarde pas à se couvrir d'une couche continue de ces petits organes, qui pullulent par d'infinies dichotomies (pl. 15, fig. 10). Leurs organes générateurs sont unisexuels, le mâle d'un côté et la femelle de l'autre, chacun tenant la place de la feuille. et émanant comme elle de la nervure médiane de la feuille maternelle (ibid. fig. 7).

Genre unique: Lemna (Lentille d'eau). La fig. 10 représente le Lemna trisulca.

OBSERVATION. Nous ne connaissons pas d'auteur qui, depuis Micheli, ait eu l'occasion d'observer les organes reproducteurs des Lemna; depuis dix ans, nous cherchons vainement à les surprendre. Cela ne tient peut-être qu'à un heureux hasard. Nous invitons d'autant plus les observateurs à les étudier de nouveau, que la description de Micheli ne satisfait pas plus l'esprit, que son dessin ne parle aux yeux.

Ce petit végétal, le plus élémentaire peut-être des végétaux, est à lui seul toute une analogie.

### DEUXIÈME SUBDIVISION.

PLANTES DIURNES MULTIFORMES.

1902. Plantes, dont les organes reproducteurs affectent des formes spéciales et distinctes des organes de la végétation (1897). Dans un embranchement si variable, nous baserons nos subdivisions sur les organes qui varient moins, sur les organes extrêmes qui arrivent tard et se développent les derniers: sur les ovaires. Nous établirons, sous ce rapport, deux grandes catégories, comprenant, la première: les plantes dont l'ovaire se forme aux dépens des follicules du bourgeon, et ne se trouve ainsi enveloppé que par la feuille, dans l'aisselle de laquelle tout bourgeon prend naissance; et la seconde : les plantes, dont les ovaires se développent dans le pétiole ou sur l'articulation du pétiole de la seuille, et qui se trouvent ainsi, ou surmontés, ou enveloppés par les pièces florales en plus ou moins grand nombre. Les plantes appartenant à la première catégorie, nous les nommerons gemnaibes ou axillaibes; et les plantes appartenant à la seconde prendront le nom de PÉTIOLAIRES.

### PREMIÈRE CATÉGORIE.

### PLANTES A PLEURS CREMAIRES.

1903. Ovaire naissant immédiatement dans l'aisselle de la feuille ou du follicule, sans aucune autre enveloppe florale qu'il supporte ou dont il soit supporté. Étamines ordinairement naissant séparées de l'ovaire, et dans l'aisselle d'un autre follicule, ou très-rarement adhérent à l'ovaire même. L'inflorescence de toutes ces plantes est un CHATON (amentum) à verticilles ou à tours de spire plus ou moins rapprochés. Un ovaire ou une étamine dans l'aisselle d'un follicule, quelque réduit qu'il soit, constitue une fleur de l'inflorescence. Il arrive quelquefois que le follicule reste à un état tellement rudimentaire qu'il se soustrait tout à fait à

l'observation. Les empreintes que laissent, en tombant, les étamines et les fruits, sur la surface de la tige épaissie, marquent la place de tout autant de fleurs distinctes. Cette catégorie se divise en deux groupes principaux: le premier se distingue par l'absence complète de la forme des étamines, alors même que ses organes mâles affectent des formes visibles (non staminifères). Chez le second, les organes mâles revêtent toujours la forme des étamines (staminifères).

### GEMMAIRES. — «. APPAREIL MALE NON STAMINIFORME.



### I. CHARACÉES (600, 1234, 1838).

1904. Plantes aquatiques à longs entrenœuds, dont les articulations supportent des verticilles de rameaux simples, organisés comme l'entre-nœud principal, c'està-dire composés d'un tube hyalin, cartilagineux, tapissé intérieurement d'une membrane verte, dans le sein de laquelle circule un liquide analogue au sang des animaux, à part la coloration; il est recouvert extérieurement d'une écorce verte formée par une couche de tubes soudés côte à côte et se dirigeant en spirale (pl. 60, fig. 1). La graine (o) affecte les formes principales d'un jeune entremœud (g), dont le verticille de rameaux naissants tient la place de stigmates. L'anthère (an) affecte la forme de la graine, mais elle est sphérique; son pollen (pn) est vermiculaire. La graine est remplie par un périsperme amylacé, dont les grains de fécule [1] sont encore pris pour des spores et des organes reproducteurs, par nos professeurs académiques. Les radicelles partent de la base des entre-nœads, au-dessus des verticilles.

Genres principaux: Chara (Charaigne), commune dans toutes nos eaux stagnantes; Hippuris vulgaris, qui vient dans les terrains spongieux.

<sup>[1]</sup> Nouveau système de chimie organique, p. 43. pl. 2, fig. 3, 4.

OBSERVATIONS. L'Hippuris vulgaris est une plante articulée, dont chaque articulation se couronne d'un verticille de jolies petites feuilles linéaires, au nombre de dix environ, alternant avec celles de l'articulation inférieure et de l'articulation supérieure. Les verticilles du bas et du haut de la tige sont stériles; ceux du milleu portent les organes générateurs disposés en verticilles, chacun dans l'aisselle d'une des feuilles articulaires. L'organe générateur se compose d'un ovaire oblong, lisse, monosperme, surmonté d'un stigmate hlanc, sessile, plumeux, ou plutôt analogue à l'un des deux stigmates des Graminées dans leur état de jeunesse. Sur le même point de l'ovaire, mais extérieurement, s'insère une anthère biloculaire, violette, sessile ou très-courtement pédonculée, pleine de liquide et de grains de pollen aqueux. L'anthère tombe en même temps que le pistil; et après sa chute, on a pris son petit filament pour une écaille calicinale. Ce fruit se compose d'un péricarpe herbacé, d'un test épais, blanc, et d'un corps cylindrique qui adhère au sommet de ce dernier; c'est dans ce corps périspermatique que se trouve l'embryon, qui est cylindrique, droit, imperforé comme celui des monocotylédones, et dans le sein duquel on distingue, par réfraction, une plumule composée d'un verticille à peine ébauché [1]. Le tissu interne des tiges est celui des monocotylédones; ils offrent un emboltement interne, et un externe à grandes cellules allant d'une articulation à une autre. Par l'insertion de son organe pollinique, cette plante se rangerait systématiquement à côté des Pipéracées; mais par son port, sa structure générale et la disposition des verticilles, sa place est marquée naturellement entre les Chara et les Equisetum.

La Gyrogonite de nos meulières n'est autre chose que l'organe pollinique silicifié des Chara (1838).

### II. équisétacées (1235).

1905. Plantes des terrains humides et marécageux, profondément enracinées dans le sol, articulées, aphylles; chaque articulation entourée d'une collerette courte, engaînante, terminée par des dents très-courtes, qui, primitivement soudées entre elles, formaient l'extrémité close du rameau. Les dents de la gaîne sont, pour ainsi dire, les valves de cette

gemme close. Les organes reproducteurs sont disposés par verticilles d'abord serrés, et qui deviennent distants en mûrissant. Ils terminent la tige comme par un cône ; et chacun d'eux affecte la même organisation que l'appareil mâle des chatons du Thuya, et surtout du Taxus. Il se compose d'un pédoncule perpendiculaire à l'axe du chaton, et par conséquent horisontal, qui se termine par un évasement hexagonal ou chapeau de champignon, sous la page obscure duquel s'insèrent six à sept cônes obtus, dont le tissu cellulaire se désagrége en organes reproducteurs. Les cônes sont parallèles au pédoncule, mais dirigés en sens inverse. Les organes reproducteurs sont de gros grains polliniformes, nés sur l'entre-croisement de deux spires, qui, sous l'influence de la dessiccation, rompent les parois de la cellule qu'elles tapissent, lancent au loin l'organe qu'elles supportent et auquel elles restent adhérentes, et se roulent de nouveau autour de lui, sous l'influence de l'humidité, en reprenant la régularité qu'elles affectaient avant la déhiscence.

Genre unique: Equisetum (Préle), dont que ques espèces fossiles sont arbores-centes; mais les espèces actuelles s'élèvent à peine à la hauteur de deux pieds. On s'en sert principalement pour écurer les ustensiles de métal. Ces plantes ont le port des Casuarina, parmi les Conifères.

OBSERVATIONS. L'analogie indique la place des organes femelles dans chacun des corps reproducteurs que nous venons de décrire. Car on n'a jamais vu, dans le règne végétal, que les organes femelles restent invisibles, quand les organes femelles parviennent à de si grandes dimensions. Mais alors ou chercher l'appareil mâle de ces plantes, si ce n'est dans chacune des dents de la gaine, qui recouvre immédiatement le chatons femelle encore rudimentaire? Or, si l'on examine cette gaine à cette époque, ou même après les premiers instants de sa déhiscence, on ne manque jamais de lui trouver une turgescence résineuse et dorée, laquelle rappelle l'aspect et le facies des organes mâles des plantes, qui en

<sup>[1]</sup> Sur le pistil d'un Cerastium pensylvanicum, j'ai trouvé une fois une anthère sessile, attachée à

la base des styles, sur le haut d'une suture des valves, exactement comme l'anthère de l'Hippurie.

possèdent sous des formes mieux saractérisées. Le chaten imprègue, en passant, chacuns de ses écallies ovariennes, avec l'Aura seminalis, que recèlent les dents dorées de la gaine qu'il fend; et après cette fécondation, chaque dent durait t noireit, comme les dents des gaines inférieures qui avaient servi à féconder les entre-nœuds dé développement (574). A cette époque, an les trouve bordées d'une membrane blanche, qui rappelle le tissu de certains theca épuisés de pollen. Les organes reproducteurs du câne femilles occupent la place et rappellent entièrement la disposition.

### III. BÉPATICACÉES.

1906. L'organe femelle se réduit à une urae (pl. 60, fig. 11, 4r) terminale, nue, pédaneulés (pd), naissant du sein d'une gaîne (ine), qui lui sert d'involugre et de corolle, et dont l'existence est plus en moins éphémère; l'urne est indéhiscente, ou s'ouvre en quatre valves qui se réfléchissent en croix, et disséminent leurs spores au loin. La collerette acquiert des dimensions plus ou moins considérables; Le pédqueule s'insère souvent sur la surface d'une expansion foliacée; il part alors d'une nervure; il est axillaire, quoique son follicule soit peu apparent (Marchantia); chez les Jongermannes, il termine la tige principale ou le rameau axillaire; mais il est toujours axillaire. Les seuilles de ce genre sont distiques, alternes, et souvent munies d'une languette sur un côté.

Genres principaux : Jungermannia (pl. 60, fig. 11, 12), Marchantia, etc.

OSSERVATIONS. Les organes mâles de ces plantes n'affectent pas des formes saillantes et faciles à déterminer. La fig. 12 représente une sommité de Jungermannia terminée par un organe anomal, dont nous ne connaissons pas l'analogie, et qui n'est peut-être qu'une déviation de l'urne. Les Marchantia viennent sur le sol humide, et les Jongermannes sur les troncs d'arbres, dans les bois.

### IV. LYCOPODIACÉES,

1997. Leurs organes reproducteurs . femelles ont la même forme que ceux des

Hépaticacées; mais leurs feuilles sont disposées en spirales serrées autour de la tige, qui, dans certaines espèces, se termine par un long chaton cylindrique et longuement pédiculé.

Genre principal: Lycopodium. La poudre reproductive des Lycopodes sert aux feux d'artifice; on pourrait employer, aux mêmes usages, la poussière des vesses-deloup (1891) et le pollen des Comifères.

Observațion. Les Lycopodes viennent dans les bois humides des endroits élevés,

### V. mysciącies.

1908, Les Musciacées (Mousses) opt, en général, le port des Lycopodes, sans parvenir aux mêmes dimensions; quelquesunes offrent la foliation des Jongermannes (Dicranum adianthoides, pl. 60, fig. 10), Bles s'en distinguent par les caractères de leur urne (pl. 60, fig. 5), sur laquelle on remarque toujours : le corps où l'urne proprement dite (ur), l'opercule (7) qui s'en détache à la maturité, et qui, avant cette époque, est recouvert par une coiffe (s). Cette yrae, longuement pédiculée, part de l'aisselle d'une feuille ordinaire, ou termine le rameau, enveloppée à la base d'une rosette de feuilles en spirale (pl. 57, fig. 5), laquelle, chez certains genres (*Hypnum*), se réduit aux formes du follicule et ensuite à celles des pails. Les organes måles (pl. 57, fig. 12) sont des espèces de longues glandes, qui éjaculent la matière séminale de leur sommet. Ces organes mâles sont cachés dans l'aisselle des seuilles ordinaires, qui prennent des formes anomales (pl. 57, fig. 6, 🍂). L'urne est remplie d'un tissu cellulaire, disposé autour d'une columelle centrale, qui se désagrége en spores rougeâtres, appréciables à une lentille peu forte. San ouverture, après sa déhissence, prend le nom de Péristame (1, fig. 5, pl. 57) Le Péristome est nu ou hérissé de dants de sorme et de nombre divers, qui se résséchissent en dehors après la déhiscence, à laquelle elles paraissent contribuer, par leur force d'expansion. Leur présence,

leur forme, leur structure intime, fournissent de très-bons caractères à la classification. — Ces petites plantes croissent à terre, sur les murs, les toits, les pierres, ou contre les troncs d'arbres; quelquesunes au sein des eaux douces; elles sont très-hygrométriques; même après leur entière dessiccation, elles se ravivent, reprennent la vie en s'emparant vivement de l'humidité de l'air. Elle servent aux emballages, et préservent les objets délicats de l'influence de l'humidité.

Genres principaux : 1º Urne terminale indéhiscente (Phascum, pl. 60, fig. 9). -2º Coisse laissant une collerette à la base de l'urne (Sphagnum). — 3º Péristome nu (Gymnostomum, pl. 57, fig, 5).-4. Opercule, entouré d'une rangée de dents, se bifurquant chacune en deux lanières (Dicranum, pl. 60, fig. 8); le genre Trichostomum doit se confondre avec celui-ci.-5º Coiffe hérissée de poils droits, péristome entouré de deux rangées de dents, dont souvent l'externe seule apparente. et dont le nombre augmente ou diminue selon que le dédoublement est plus ou moins complet (Orthotrichum, pl. 60, fig. 7), auquel on doit réunir le Grimmia, le Weissia. - 6º Péristome surmonté de cils sort longs, qui se disposent en spirale et forment un tube, en restant soudés ensemble, pour ne se détacher que fort près de leur extrémité (Tortula, pl. 60, fig. 6). -7° Coisse seutrée (a), péristome hérissé de dents simples, réunies au sommet par un diaphragme (Polytrichum femelle, pl. 60, fig. 4; individu måle, pl. 57, fig. 6, 11). - 8º Péristome orné d'un rang de dents aignes, roides et réfléchies en dehors, et d'un rang plus interne, découpé en tout autant de dents membraneuses, séparées souvent par des cils (Hypnum, pl. 60, fig. 5, Leskea et Bryum, qui ne sont que des accidents de cette structure, etc., etc.) Les Hypnum, Leskea, etc., sont très-rameux; les Tortula, Gymnostomum, Phascum, etc., sont simples et isolés sur le sol.

OBSERVATIONS. 1º Les Mousses ont le port des Lycopodes; les individus mâles de la plupart d'entre elles offrent les caractères les plus prononcés du chaton (1903). Tels sont les individus mâles des Polytrichum (pl. 57, fig.6). Car les feuilles caulinaires (fl), qui rappellent si bien les feuilles caulinaires de certains Conifères, se changent en larges follicules rougeâtres (fl), à mesure que les bourgeons axillaires tendent à se transformer en organes mâles; et la tige se termine ainsi par une rosace, qui est la miniature de certains chatons de Conifères ou d'Amentacées.

2º Je suis persuadé que les pièces du péristome ont fourni, à la classification, des accidents qu'on a pris pour des caractères, selon que la division se fait sur un plus grand ou un moindre nombre de dents, que les membranes se déchirent plus ou moins régulièrement et plus ou moins profondément; selon enfin qu'elles se séparent à la base, en restant soudées au sommet.

3º L'histoire du développement de l'urne des Mousses n'est pas autre que celle des organes floraux, chez les plantes d'une structure plus compliquée. L'urne n'est d'abord que la sommité du rameau dont la feuille reste close. La fig. 4, pl. 57, représente, grossi vingt fois, un individu de Gymnostomum, à l'époque de sa fécondation. A cette époque, son pédicule (cl) est fort court; le sporange (ur), qui doit devenir urne, est arrondi en une sphère, surmontée d'un long style qui se termine par un stigmatule, lequel, sur notre plante, a déjà fait son temps et a suffi à ses fonctions; il est déjà corné. A mesure que l'urne se développe et mûrit, la feuille qui s'insère sur la même articulation qu'elle, se fend, mais non plus à la manière des feuilles; elle se détache circulairement à sa base, se fend latéralement sur toute la longueur de l'urne, mais reste close sur toute la portion qui surmonte celle-ci. A l'époque de la maturité, on trouve cette feuille recouvrant la moitié supérieure de l'urne, comme une Coiffe ou un capuchon (\$ fig. 5), ou comme un feutre non fendu (pl. 60, fig. 4, α); elle s'en détache ensuite, et laisse à nu l'organe qui continue à mûrir. L'urne est alors un fruit dépouillé de sa corolle. Qu'on jette les yeux sur la sommité d'une tige de Dicranum adiantholdes (fig. 10, g); elle est emprisonnée entre les deux bords d'une feuille ailée sur le dos (57, 130); que ces bords restent soudés, et que la sommité du rameau se change en une urne, la feuille en sera la coiffe. La déhiscence a lieu en botte à savonnette, comme dans quelques Primulacées; et voici par quel mécanisme : l'urne est formée de trois enveloppes, l'une externe continue, qui devient ligneuse et rougeatre; l'autre interne, également ligneuse, qui se compose de valves et de sutures; et la troisième, plus interne, membraneuse, et possédant les mêmes valves et les mêmes sutures que

la précédente, mais dans l'ordre alterne avec celle-ci. Ces trois enveloppes correspondent aux trois sortes de substances que nous avons décrites sur le péricarpe des fruits d'un ordre plus élevé. L'intérieur de l'urne est occupé par des ovules (spores) nidulants autour d'une columelle centrale. Les spires qui tapissent l'enveloppe moyenne ne cessent pas de faire effort contre les parois des valves, qui, elles-mêmes, en se séparant de leurs sutures, repoussent l'enveloppe externe. Mais celle-ci, plus ancienne, plus consistante dans toute sa portion inférieure, ne saurait céder que par sa portion plus jeune en développement, par sa sommité, qui se détache tout à coup en une calotte (y pl. 60, fig, 5) que l'on nomme opercule. Les valves (d) de l'enveloppe moyenne cédant à leur tour à la puissance de l'effort qu'elles exerçaient contre les parois de l'opercule se rejettent en arrière; et l'enveloppe interne (c), au contraire, toute membraneuse, ne se divise au sommet que pour donner passage aux spores qui s'en échappent avec explosion et par bouffées, lancées au dehors par la force de la vapeur et des gaz que développe la fermentation du tissu glutineux des loges; nous venons de décrire la déhiscence des Hypnum; les dents réfléchies (d) portent évidemment les traces des tours des spires qui, en leur restant adhérentes, ont tous cassé à chaque suture. Mais il arrive souvent aussi que les spires seules (d) restent adhérentes à l'urne et que la sommité des valves de l'enveloppe moyenne est emportée par l'opercule, avec la substance duquel elle reste confondue; c'est le cas des Tortula (pl. 60, fig. 6). D'autres fois l'enveloppe interne ou se décompose, ou ne fait pas assez saillie au dehors pour être rendue visible ; le péristome n'offre alors que des . dents ; ou bien enfin dents moyennes, spires, valves internes, tout cela reste adbérent à l'opercule, contre lequel tout cela faisait effort; et le péristome est nu (fig. 5. pl. 57 t).

### VI. MARSILÉAGÉES.

1909. Sporanges visibles, presque sessiles, disposés à la base et dans l'aisselle de la gaîne, ou des pétioles des feuilles qui sont assez longues. Ce sont des plantes d'eau douce. Les organes mâles ont peu été étudiés. Chez les Salvinia, on trouve deux espèces d'organes reproducteurs, d'une structure différente l'une de

l'autre. L'analogie indique que l'un des deux remplit les fonctions d'organe mâle, et l'autre celui d'organe femelle; c'est à l'observation à déterminer positivement la part de chacun d'eux.

Genres principaux : Marsilea, Isoetes, Salvinia.

### VII. PILICACERS.

1910. Les organes reproducteurs (sporanges, pl. 57, fig. 8) se développent sous l'épiderme des organes foliacés, que l'on désigne sous le nom de Frondes. Ils tiennent au tissu interne par un funicule (fn); la déhiscence a lieu par le déchirement de l'épiderme, dont le lambeau adhérent porte le nom d'Indusie (111, 8°); la déhiscence des sporanges a lieu par le déchirement de leur substance, et les spores (so) s'en échappent aussitôt. Les spores, aussi bien que les sporanges, portent des traces visibles de la présence des spires. Le tronc de ces plantes reste sous le sol dans nos climats, il s'élève en arbre sous les tropiques. Les frondes varient, depuis la forme la plus simple (Ophioglossum), jusqu'à la forme la plus composée (Pteris); elles sont disposées en spirale autour du tronc souterrain ou aérien.

Genres principaux : Pteris (Fougère mâle et semelle), Osmunda, Polypodium, Aspidium, Asplenium, Scolopendrum, etc.

OBSERVATIONS. Les caractères de cette famille se tirent, et de la division ou de la simplicité des frondes, et de la disposition des indusies sur la surface, sur les bords et entre les nervures des frondes. L'indusie est l'analogue de la corolle, les sporanges sont les analogues des ovaires; les spores sont les ovules. Les frondes sont des tiges foliacées, analogues à celles des Xrlophylla (pl. 28, fig. 9); les organes mâles résident peutêtre dans l'épais duvet de fibrilles turgescentes, qui recouvrent les jeunes pousses des frondes , alors qu'elles sont encore enroulées, comme des crosses d'évêque, dans l'aisselle du rameau, qui les a précédées en développement.

# PLANTES A FLEURS GEMMAIRES — A ORGANES MALES STABINIFORMES (1903).

|               |                                                                                                   |           |            |                       | Fruft réduit                                          | absmen et          | Fruit réduit à m péri- (Tronc court; feuilles langes, pin-<br>carne, un albumen et nées.                 | ï      | I. Cycadacées.        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|               |                                                                                                   |           |            | Chaton<br>spiralaire. | un embryo<br>Fruit compo                              | n<br>se d'un pério | un embryon (Trono fort long; feuilfes linéaires. Fruit composé d'un péricarpe à une ou plusieurs gradues | =      | II. Conacées.         |
| Chatons unise | Chatons unisexuels, le male partant d'une ar-<br>ticulation différants de l'articulation mi noute | s partant | d'une ar-  | ~                     | complètes                                             | completes (101)    | (101) Ren seule étamine: albumen                                                                         | Ħ      | III. Amentacées.      |
| le chatem fer | le chaten femelle                                                                                 |           |            |                       |                                                       | membrane           | membraneux                                                                                               | IV.    | IV. Zanzichelliacéesc |
|               |                                                                                                   | •         |            | Chaton                |                                                       | Fleur male (       | Fleur male (Follicule parinervis recouvrant en-                                                          | •      |                       |
|               |                                                                                                   |           | •          | (1895)                | (1895)                                                | 35 etam. on        | tièrement l'oraire.                                                                                      | >      | V. Carioacées.        |
|               |                                                                                                   |           |            |                       |                                                       | staminules; )      | staminules;   Follicule parinervié fendu jusqu'à                                                         |        | •                     |
|               |                                                                                                   |           |            |                       | <u>ت</u>                                              | alb. farin. (      | la base; ovaire nu                                                                                       | ΔĬ.    | VI. Graconina comos.  |
|               | some flows her                                                                                    | menhadd   | 413        |                       | _                                                     | On style a 3       | On style à 3 stigmates, 3 étamines hypogynes,                                                            | YII.   | VII. Gyperaoeen       |
| Chatons /     | Cutting men mermapurouse                                                                          |           |            | •                     | ~<br>·<br>·                                           | styles au m        | 2 styles au moins; plue de 3 étamines épigyues.                                                          | VIII.  | Piperaeces.           |
| / berma-      |                                                                                                   |           |            |                       |                                                       | _                  | Fleurs entourées de soies; deux                                                                          |        |                       |
| phrodites ,   | (Ch2                                                                                              | ton make  | supérieure | ment et feme          | Chaton make supérieurement et femelle inférieurement. | ment.              | bombons                                                                                                  | X.     | Typhactes.            |
| portant       |                                                                                                   |           | )          |                       |                                                       | _                  | Fleurs nues; spadice (30, 40)                                                                            | ×      | Aroldaces.            |
| leurs fleurs  | -                                                                                                 |           |            |                       | Familie hos                                           | Catice po-(        | Type 3spiralaire (1875)                                                                                  | ¥      | Alismacées.           |
| males et      |                                                                                                   |           |            |                       | Fruits Her-                                           | lyphylle . \       | Fruits ner \ lyphylle . { Type Sapirakaire                                                               | XIL    | Renoncula ofer.       |
| femelles      | -                                                                                                 |           |            |                       |                                                       | Calice mone        | Calice monephylle.                                                                                       | MIII.  | Fragariacées.         |
| sur le C      | Chaque                                                                                            |           |            |                       | Fruits lignen                                         |                    | Fruits ligneux                                                                                           | XIV.   | Magnoliucées          |
| meme en-      | fleur wai-                                                                                        | •         |            | Placenta.             | Fruits se con                                         | Komrnant en        | Fruits se contournant en spirale à leur maturation                                                       | XW.    |                       |
| tre-nœud. / * | sexueffe.                                                                                         |           |            | doman et              | )                                                     | Fraits indeb       | incentité                                                                                                | W.Y.   | Caly canthacees.      |
| •             | -                                                                                                 |           | Fruits     | outural.              | •                                                     | Fruits de-         | Freits de-   Fruits menis d'un foilitruite                                                               | χ.V.H. | Craesulacées.         |
|               |                                                                                                   |           | - Boog     |                       | · moine                                               | hiscents.          | hiscents Pruits sans follicale basilaire                                                                 | XVIE.  | MeHéboracées.         |
|               | ວ<br><b>-</b>                                                                                     | Chatton 🏅 | breux.     | Placentas co          | uvrant les de                                         | ax. parois de      | Placentas courrant les deux parois de chaque fruit                                                       | XIX.   | Butomanéer.           |
|               | _                                                                                                 | Base ~    |            |                       | Comles nidelbanks (# 04)                              | - (20 A)           | Placentas nembreux                                                                                       | X      | Nymphéacées.          |
|               | <u>.</u>                                                                                          | inférteu- |            |                       |                                                       |                    | Un seul placenta central                                                                                 | XXI.   |                       |
|               | <u>ء</u><br>ٽ                                                                                     | rement.   |            |                       |                                                       | _                  | Placentas reyonmants et paniétaux                                                                        | XX     | Paparéracées          |
|               |                                                                                                   |           | Un seul fi | Un sout fruit termi-  |                                                       | Fruit uni-         | Fruit uni-   Placentas valvaires (112) au mombre                                                         |        | 1                     |
|               |                                                                                                   | _         | nal        |                       | Ownles                                                | lecutaire          | de deux                                                                                                  | XX     | KXIM. Chelidoniaces.  |
|               |                                                                                                   |           |            |                       | libres dams                                           | on bilocu-         | on bilocu- / Placentas valvaires de 3 à 🐔                                                                | A      | XXIV. Resédanées.     |
|               |                                                                                                   |           |            |                       | in logs.                                              | Paire.             | taire ( Placenta valvaire unique                                                                         |        | XXV. Berberidaeées.   |
|               |                                                                                                   |           |            |                       |                                                       | Frait malt         | Fruit mult. Trois styles                                                                                 | ٠,     | KXFI. Hypericactor.   |
| •             |                                                                                                   |           |            |                       |                                                       | tiloculaire.       | tileculaire. Un seal style                                                                               |        | XX VII., Tüiscées.    |

### I. CYCADACÉES:

1911. Plantes exotiques, offiant le developpement des Fougères et le port des Palmiers; la structure interne des monocotylédones (958) et un embryon dicotylédoné; les cônes mâles des Conifères, des Théca analogues aux sporanges des Equiscium (1897), et le chaton femelle, au moins dans le Cycas, avec la structure générale de l'inflorescence du Xylophylla (pl. 28). Leur fruit est exactement celui des Conifères. Celui du Cycas naît sur une dent du chaton (pl. 55, fig. 4 fr); la dent elle-même est son follicule; il est nu, dépourvu de corolle et de calice, composé d'un péricarpe qui devient ligneux (fig. 3 pp), d'un ovule inséré à la base, ayant son stigmatule dirigé en haut, formé d'un périsperme et d'un embryon droit et dicotylédoné.

Genres : Zamia et Cycus.

OBSERVATIONS. C'est de la tige de quelques espèces de ce genre que se retire la fécule qui sert à faire le sagou.

Rien ne ressemble plus au jeune fruit du *Cycas* que le bourgeon du *Juglans* avant son éclosion (1023).

Tout ce qu'on a dit sur la présence d'un calice perforé, chez les Cycadacées, tenait à des idées préconçues, que dément l'observation directe.

Quant aux grandes difficultés qui tourmentaient les classificateurs, sur la question de savoir, s'il faût rapporter les Cycadacées aux monocotylédones ou aux dicotylédones, nous les avons tranchées, ce qui valait mieux que de s'amuser à les résoudre. Il est étonnant que les classificateurs ne les aient rencontrées que dans l'étode de cette familie; elles se représentent; avet la même force, dans les espèces les plus vulgaires de nos climats.

### II. conacées (Gonifères).

1912: Ces plantes des régions froides ou sablonneuses se distinguent, à leur tige d'un seul jet, à leurs rameaux verticillés par cimq alternes, à leur feuillage toujours vert, à leurs feuilles linéaires souvent articulaires et partant d'une gaîne commune, par faisceaux de deux ou davantage, enfin à leur richesse en suce résineux. Les chatons males se composent d'alithères, naissant immédiatement de l'aisselle ou de la surface inférieure des follicules qui les recouvrent, en s'imbriquant, avant l'époque de la fécondation; ceux du Taxus (If) ont exactement la structure de l'épi des Equisetum (1905). Leurs grains de pollen affectent des formes composées (1190). Les chatons femelles forment un cône ou pignon, composé d'écailles plus ou moins nombreuses, en général disposées en spiralé, dans l'aisselle de chacune desquelles est le fruit nu, qui est organisé sur le type général de celui des Cycadacées (1911). Les follicules du chaton femelle acquièrent en largeur, et souvent même en épaisseur, des dimensions considérables. Les véritables feuilles ne semblent que des follicules (1025) auprès de ces organes agrandis. L'embryon (pl. 55, fig. 10) offre deux, trois, quatre, et même jusqu'à dix cotylédons verticillés, ou plutôt un verticille, une plumule de seuilles rudimentaires.

Genres principaux : 1º Ephedra et Casuarina, ayant exactement le port et la structure caulinaire d'un Equisetum arborescent; 2º Myrica (Galé), à chatons femelles, affectant la forme des gales d'insecte, chagrinées, qui se seraient développées en épi autour de la tige; 3º Taxus (If), dont le chaton femelle se compose d'une seule graine, que son écaille réceptaculiforme finit par envelopper dans une baie rouge: 4º Juniperus (Genévrier), dont le chaton est formé de quatre follicules opposés-croisés (pl. 55, fig. 1); 5° Cupressus (Cyprès), dont le cône femelle est formé de follicules peltés comme ceux de l'épi des Equisetum (1905); 6º Thuya, dont les ramifications aplaties se rapprochent des Cyprès par leurs feuilles imbriquées; 6º Pinus (Pin, Sapin, Mélèze, Larix), dont les cônes femelles parviehnent à des dimensions considérables, et se composent de follicules ligneux, unguicules à leur sommet, portant dans leur aisselle deux fruits osseux, ailés au sommet (pl. 55, fig. 7-12).

OBSERVATIONS. 10 Cher les autres planies,

lorsque la feuille dégénère en follicule, elle décroit en dimension; c'est tout le contraire chez les Conacées. Examinez la différence entre les petites feuilles imbriquées de la tige de Genévrier (pl. 55, fig. 2 ft), et le follicule épaissi (ft) qui forme l'une des trois ou quatre pièces de son chaton femelle (fig. 1, in). Ce chaton (fr) se compose de quatre de ces follicules épaissis, qui adhèrent fortement entre eux, et semblent former une baie; dans l'aisselle de chacun d'eux s'insère, par sa base (a), un fruit composé d'un test ou péricarpe (fig. 5), à la base interne duquel s'insère, par une chalaze (« fig. 6), un périsperme oléagineux, sous le stigmatule duquel s'insère, par un cordon ombilical très-prononcé (cho), l'embryon (i). La radicule est donc supère; aussi le chaton des Conifères (Pignon, Cône, Strobus), se penche-t-il toujours vers le sol (1682).

20 Les cônes femelles des Pins ne sont qu'une déviation des jeunes sommités qui portent, au printemps, leurs bourgeons à feuilles; et au premier coup d'œil, on est embarrassé de distinguer ces deux catégories d'organes, lorsqu'on les observe réduits encore aux mêmes proportions. Le cône femelle, en effet, se compose d'une série d'organes disposés en spirale, tout autour de l'entre-nœud; chacun de ces organes offre une stipule bifide au sommet (pl. 55, fig. 8, sti), qui n'acquiert jamais ni une consistance, ni des proportions plus considérables; dans son aisselle, une écaille marquée d'une ligne médiane et terminée par un onglet pyramidal (f), qui ne tarde pas à dépasser la stipule, à épaissir; elle devient ligneuse à la maturité, et alors a la forme que représente la figure 8; dans l'aisselle de chacune de ces écailles disposées en spirale, se trouvent deux fruits (fig. 12 o) terminés par une aile membraneuse que traverse un vaisseau styliforme, et que termine un stigmate (si). Chacun de ces deux fruits correspond à une des deux portions de l'écaille et s'applique sur elle, comme dans une cavité. Or, sur le cône à feuilles ou cône gemmaire encore jeune, on remarque le follicule (fl fig. 11), qui correspond à la stipule (sti fig. 8), et dont l'onglet se détachant du corps (a), ajoute encore à l'analogie (fig. 9  $\alpha$ ). Dans l'aisselle de ce follicule, se trouve le bourgeon formé de deux stipules opposées (sti fig. 9), et de la plumule (q) qui commence à en sortir; c'est dans les enveloppes (fl. fig. 7) de cette plumule que sont renfermées les deux feuilles linéaires. Or, admettez que les deux stipules (sti, fig. 9) restent imperforées et soudées avec la plumule à leur sommet, et le bourgeon foliacé aura, dès ce moment, la structure générale de l'écaille (f fig. 8); dans ce cas, si les deux feuilles qui doivent devenir aciculaires se développaient en fruits, et venaient perforer la face antérieure de l'organe folliculé qui les recèle, au lieu de le perforer au sommet, les deux feuilles seraient les deux fruits (fig. 12); et enfin le cône à feuilles serait devenu le cône à fruit.

3° La double stipule (sti fig. 8) joue, par rapport au follicule (f) écailleux, le même rôle que les deux stipules de certaines Amentacées jouent, par rapport à la feuille qui s'insère au milieu d'elles, et qu'elles recouvrent par le dos, dans la gemmation (1030).

40 On a beaucoup parlé d'une perforation du stigmate, et d'une communication directe de l'air extérieur avec l'intérieur du fruit. C'est une erreur grossière d'observation. Le fruit du Thuya qui présente deux lobes ailés et un petit enfoncement au sommet, paraît avoir principalement servi à appuyer cette idée; et c'est l'organe qui aurait dû la réfuter; il ne s'agissait que d'examiner de champ ce godet stigmatique, qui a l'air d'être béant, quand on le considère de profil.

5° Les Conifères habitent les régions froides et élevées, les versants Nord des montagnes; leur feuillage est toujours vert : il ne tombe qu'à mesure qu'il est remplacé.

### III. AMENTACÉES (1028).

1913. Ces plantes diffèrent des Conifères, par leur port, leurs larges feuilles, qui sont caduques, par la structure du tronc, par leur séve aqueuse et non résineuse; elles s'en rapprochent par la forme et l'aspect de leurs chatons, surtout de leurs chatons femelles, qui, chez quelques espèces, ressemblent à des petits cônes de Pins. Mais leur fruit, même lorsqu'il est monosperme, possède un péricarpe et une graine composée d'un test. d'un périsperme membraneux et d'un embryon dicotylédone, à cotylédons périspermatiques (Chêne, Noisetier, etc.); dans les autres genres, le fruit est uni ou biloculaire, et polysperme, à périsperme membraneux. Radicule supère, et aussi chaton pendant. Rien ne ressemble plus à un jeune ovaire de Graminées à stigmates purpurins, que l'ovaire du Betula pumila à l'époque de la fécondation. — La foliation, chez ces plantes, est toujours en spirale par trois, quatre, et le plus souvent par cinq; elle n'affecte l'ordre alterne que sur les tiges horizontales, et dont les feuilles ne peuvent tourner leur page éclairée, du côté du soleil, qu'en devenant distiques.

Principaux genres: 1º Quercus (Chêne); chatons femelles à fruits peu nombreux, l'écaille prenant la forme d'une calotte et le fruit le nom de gland; - 2º Corylus (Noisetier, Coudrier), id., écaille en calotte laciniée; — 5° Carpinus (Charmille), fruit cannelé osseux; — 4º Fagus (Hêtre. Fayard), follicules quadrilobés, deux fruits par follicules, qui se hérissent d'épines molles (faînes); —5º Castanea (Châtaignier), péricarpe uniloculaire à la maturité, recouvert d'épines, renfermant une à trois graines (châtaignes); - 6º Juglans (Noyer); - 7º Salix (Saule), Populus (Peuplier) à graines aigrettées ; — 8º Betula (Bouleau, Aune), deux ou trois fruits par écaille; — 9º Artocarpus (Arbre à pain); Morus (Mûrier); Platanus (Platane).

OBSERVATIONS. La pl. 15 représente l'analyse d'un chaton mâle (in) du Populus, ouvrant à peine ses follicules gemmaires et écailleux, qui, au nombre de cinq, affectent presque la disposition alterne, le cinquième caché par les quatre autres. Immédiatement au-dessus du cinquième, les follieules prennent la forme membraneuse stigmatiforme des fig. 4 et 6, dans l'aisselle de chacun desquels se trouve l'appareil mâle (fig. 2, 5), espèce de godet charnu (co), sur lequel s'insèrent les étamines au nombre d'une vingtaine (fig. 7), le filament s'allonge de plus en plus à mesure que l'époque de la fécondation approche. Le chaton mâle du Betula présente une certaine analogie de structure avec les chatons de l'Equisetum, et les chatons mâles de l'if, en ce que les étamines sont placées sous l'abri des follicules peltés, rangés autour d'un pédicule horizontal, qui se termine par un follicuie en champignon.

### IV. ZANNICHBLLIAGÉES.

1914. Plantes immergées, articulées, à foliation alterne, feuilles linéaires plus ou moins engaînantes à la base, dans l'aisselle desquelles se développe ou un rameau, ou une étamine à long filament, à anthère d'abord bilobée, puis en apparence unilobée, ou bien le pistil qui se

prolonge en un style plus ou moins long, évasé à son sommet en un stigmate bilabié; périsperme membraneux, embryon monocotylédone, formé par le corpa charnu de la radicule infère, et par une plumule qui se roule en crosse sur ellemême.

Genres principaux: Zannichellia, auquel il faut réunir l'Althenia de Petit (Annal. des Sc. d'observation, tom. I, pag. 451, pl. 12).

### V. caricacées (449).

1915. Plantes marécageuses, à racines traçantes, à tige gréle, feuillue, articulée; feuilles linéaires très-longues, canaliculées, à nervure médiane proéminente, légèrement engaînantes à la base. Chatons pédonculés, pendants, serrés, les mâles composés d'écailles alternes ou en spirale (pl. 10, fig. 8, pe a), dans l'aisselle desquelles s'insèrent trois étamines (an). Les chatons femelles ont les mêmes écailles, dans l'aisselle desquelles, et toujours dans l'ordre alterne, s'insère un organe vésiculaire qui est une feuille parinerviée close (fig. 7, pe s), dont la nervure médiane se transforme en pédoncule (ra) qui continue le chaton (lc). C'est dans le sein de cette feuille (follicule, écaille) parinerviée, qu'est renfermé l'ovaire (fig. 6, 0), surmonté de trois styles hérissés de fibrilles stigmatiques (si). Le fruit est uniloculaire triangulaire. La graine est munie d'un test, d'un périsperme farineux et d'un embryon monocotylédone, à radicule su-

Genre unique: Carex (laiche), auquel il faut réunir, comme un simple accident, le genre Uncinia Persoon (Bulletin des Sc. nat. et de Géologie, mars 1827, n° 249).

OBSERVATIONS. On rencontre, dans nos environs, une espèce (Carex dioica), dont les individus sont unisexuels; mais on observe en même temps que ces individus n'ont jamais qu'un épi par tige, ce qui doit porter à les considérer comme desimples avortements; chez les uns c'est l'épi femelle; chez les autres, c'est le mâle qui avorte. Les espèces de cette catégorie n'ont que deux stigmates.

22

Nous avons trouvé jusqu'à deux ovaires, dans le sein de la feuille parinerviée, et l'un des deux, s'arrêtant à son premier développement, n'avait qu'un style, qui s'allongeait et se recourbait au sommet (caractère du prétendu genre Uncinia).

### VI. GRAMINACÉES.

1916. Cette famille, qui nous a fourni les bases principales de la démonstration théorique de la seconde partie, doit être assez connue de nos lecteurs, pour qu'il nous soit permis de ne pas lui sacrifier de longs développements dans cet article. Par son port, elle se rapproche de la famille précédente et de la suivante. Elle s'en distingue, par sa foliation à longue gaîne, par ses entre-nœuds, par la structure de son fruit, qui ne comporte pas plus de pièces que celui des Conacées, par les écailles charnues et corolliformes, du sein desquelles naissent les étamines, et parce qu'en général le fruit est placé sur l'articulation, immédiatement supérieure à l'articulation qui supporte les étamines. L'appareil staminisère est pris ainsi aux dépens de l'écaille, dans l'aisselle de laquelle les ovaires des chatons se développent immédiatement. Chez certains genres, le follicule ou écaille conserve sa forme, et alors il ne recèle que des appareils males ou des appareils femelles; de cette sorte l'épillet a toutes les analogies du chaton mâle et du chaton femelle des autres samilles de cette catégorie.

Observations. Cette famille a donné lieu à beaucoup de travaux, dont les plus récents ne sont certainement pas les plus profonds. Il est résulté de ces études superficielles, que le nombre de genres s'est multiplié de la manière la moins philesophique, et qu'en définitive les genres se sont transformés en familles; car, lorsqu'on est entré dans une mauvaise voie, on s'entête jusqu'à ce qu'on soit arrivé au pire. La publication de l'Essai de classification des Graminées, en 1825, arrêta un peu ce déplorable débordement de créations nominales; la mauvaise honte s'opposa à un succès complet. Nous joindrons ici le tableau synoptique des genres encore trop nombreux, qu'après la plus longue étude, nous avons cru devoir conserver. Tout le monde ne comprendra pas, au premier coup d'œil, que ce tableau soit le résumé d'un travail opiniatre et non interrompu de deux ans, fondé sur l'anglyse la plus minutieuse de près de huit cents espèces ou variétés, dont nous avons figuré en couleur, et décrit tous les organes. Nous osons porter le défi qu'il se trouve plus de dix espèces (qui sont encore fort douteuses), qui ne se classent immédiatement, à la faveur de ce tableau, dans l'un des genres adoptés. Les notiens suiyantes suffiront à l'intelligence de la dichotomie,

PAILLETTES imparinerviées (paillettes dont les nervures sont en nombre impair); parinerviées (dont les nervures sont en nombre pair : 2-4-6); paucinerviées (dont les nervures ne dépassent pas le nombre de cinq); multinerviées (dont les nervures dépassent le nombre de cinq); carinées (dont la nervure médiane a la forme de la quille d'un vaisseau); concaves (qui ne sont pas carinées). - STIGNATES distiques (dont les fibrilles stigmatiques sont rangées en barbes de plume; ces stigmates sont toujours blancs à l'époque de la fécondation); épars (dont les fibrilles stigmatiques sont rangées en spirale autour du style: ces stigmates sont toujours purpurins, rougeatres ou jaune d'ocre, à l'époque de la fécondation). Pour l'intelligence des autres termes, nous renvoyons le lecteur au § 265 et suiv., 1714 et suiv. du présent ouvrage.

Quoique les noms des genres soient disposés en série linéaire, cependant les rapports naturels s'y nuancent, comme sur un cercle formé par la réunion des deux bouts. Chaque nom de genre est suivi du nom de l'auteur qui en a introduit la dénomination dans la nomenclature, Le chiffre qui vient après indique le nombre des nervures principales de la paillette inférieure. Le signe + indique qu'entre chacune de ces nervures il en existe une intermédiaire et d'un moindre calibre. Enfin les lettres entre parenthèses correspondent aux diverses formes d'écailles que nous avons fait graver en tête de cette classification. En voici la nomenclature.-10 Écailles membraneuses au sommet : (a) entières lancéolées; (a\*) ovales; (b) acioulaires; (c) ternées; (d) velues; (e) échancrées velues; (f) auriculées aigues; (g) aurisulées obtuses; (h) auriculées falciformes; (i) bidentées également; (j) inégalement bidentées; (k) tronquées-dentées; (k\*) tronquées-ondutées; (l) échancrées en croissant ; ( m ) bifides ; · 2º Écailles impressionnées, c'est-à-dire portant à leur sommet l'empreinte des lobes inférieurs des anthères; (n) dilatées; (o) squdées en une seule, (p) divisées; (r) en carré long; (s) en carré long et ciliées ; (1) cunéiformes glabres; (u) cunéiformes velues.

RÈGLE GÉNÉRALE. Les stigmates distiques existent toujours simultanément avec les écailles membraneuses et la ligule membraneuse de la

### **NACÉES**

ne glumis. . im glumis. .

tm Sinmis

•sculi bini int

lea inferior c

lea inferior c

lea inferior c

mæ flosculo

a inferior co

∿ inferior ca

hudosculo n

Stignfra a Stignice i

Pal'or II

· \ Stib

· Cun

feuille. Les stigmates épars existent simultanément avec les écailles impressionnées et la ligule en polls de la feuille.

Ainsi quand on possède un seul des trois caractères, on est sûr des deux autres.

Le radiente étant infère chez les Graminacées, tous les épillets, à la maturité, se redressent vere le ciel,

### VII, CYPÉBACÉES.

1917. Habitude, structure, port, inflorescence des Caricacées (1915). Tige souvent trigone. Chatons à fleurs hermaphrodites. Trois étamines hypogynes, mêlées ou non à des arêtes. Style terminé par trois stigmates. Fruit des Carex.

Genres principaux: Cyperus, Scirpus, Schænus; Eriophorum, dont l'ovaire est enveloppé de belles et longues soies blanches,

OBRENVATION. Chez les Scirpus, on observe, de chaque côté de l'ovaire, un faisceau d'arêtes scabres et rudes, qui représentent là les deux mervures latérales de la paillette close des Cares; viennent ensuite trois étamines tournées du côté du follieule, et au-dessus, l'ovaire apleti contre le rachis, et convexe du côté du follieule.

### VIII. PIPÉRACÉES.

1918. Chatons à fleurs hermaphrodites, les étamines insérées sur la substance même du pistil, qui a au moins deux styles. Tiges articulées dans les espèces herbacées ou frutescentes, ayant la structure de celles des monocotylédones, des Aristoloches, par exemple. Foliation alterne. Feuille des dicotylédones. Chatons à follicules inférieurs pétaloïdes. Ovaire biloculaire, polysperme, bivalve.

Genres principaux : Piper (Poivre), Saururus, Houthuynia, Liquidambar; Acorus?

OBSERVATIONS, La fleur de l'Houthuy nia rappelle, par les follicules pétaloïdes de la base de son chaton, celle des Ranunquius (1928).

Le Liquidambar, qui, par le port et les feuilles, se rapproche des Platanes, se place, par la structure de son chaton, dans les Pipéracées; en voici l'analyse que nous avons faite avec le plus grand soin sur le frais. Le bourgeon à fleur est turgescent à l'époque de sa débis-

cence; il offre alors huit follicules imbriqués et rangés en spirale , les supérieurs les plus longs ; le neuvième follicule est bifide. Au-dessus de colui-ci viennent les feuilles palmées, pétioldes. mannies de deux superbes stipules, d'abord dorsales, blanches, presque étiolées, et qui dépassent la feuille, dans le jeune âge. Au-dessus de la dernière est le chaton en zigzag, comme le rachis de certains épis; sur chaque dent de ce rachis repose un épi partiel, globuliforme, recouvert par un beau follicule blane et étiolé, et affectant l'aspect du chou-fleur. Il se compuse d'ovaires enchâssés dans sa substance , et n'ayant de saillants, en dehors, que les deux styles épais et divariqués. Sur chaque ovaire s'implantent des corps glanduleux, de couleur d'or, papijlaires, à peine pédicellés, mais sans theca distincts; ce sont les glandes pollinifères qui, par la réfraction, produisent comme des ondes paralièles au hord des cellules. Ce sont là les étamines de la fleur aingulière de ce bel arbre : elles tombent de bonne heure. Le fruit est bivalve et polysperme. Les graines sont arquées et linéaires. A la maturité, les chatons sphériques sont pendants au bout d'un long pédoncule, comme le chaton du Platane.

### IX. TYPHACÉES.

1919. Racines traçantes, articulées, immergées dans la vase des étangs, remplies d'une fécule d'une structure particulière, poussant de chaque articulation des bourgeons herbacés qui élèvent, au-dessus de la surface de l'eau, une longue hampe, simple, entourée à sa base de seuilles linéalres qui montent aussi haut qu'elle. La hampe est terminée par deux pompons. poirs, veloutés, comme ajustés bout à bout; ce sont deux chatque dont l'inférieur est semelle et le supérieur mâle. Les fleurs màles, ainsi que les fleurs femelles, sont entourées de soies nombreuses d'égale longueur, qui forment, en se pressant, le velours de la surface. Structure et port des monocotylédones,

Genre unique: Typha. On y rapporte aussi le genre Sparganium, dont les fleurs femelles et les fleurs males sont dépourvues de soies Il faudrait y réunir alors le Sagittaria sagittifolia.

OBSERVATION. Le pollen du Typha, par son abondance, peut remplacer la poussière des Lycopodes, en qualité de poudre inflammable.

35\*

X. AROÏDACÉES.

1919 bis. Plantes herbacées. Feuilles cordiformes, longuement pétiolées, engaînantes à leur base, disposées en spirale, ayant la structure des feuilles dicotylédones. Du bouquet de ces feuilles sort une hampe plus ou moins longue, qui se termine par une large et belle feuille roulée en cornet, ayant quelquefois la blancheur du Lis; on la nomme spathe. Du fond de ce beau calice part une sommité pistilliforme, dans la substance de laquelle s'enchâssent les pistils et les étamines, les pistils occupant la moitié inférieure et les étamines la moitié supérieure. Embryon monocotylédone.

Genres principaux : Arum (Gouet, Pied de veau), Calla, Dracontium, Pothos.

OBSERVATION. Nous avons déjà eu l'occasion de reconnaître la cause qui imprime une certaine chaleur au spadice des Aroldacées (1649).

### XI. ALISMACÉES.

1920. Les follicules inférieurs du chaton forment une espèce de calice de trois pièces, et une corolle de trois pièces alternes avec celles-ci. Étamines au nombre de neuf en spirale. Pistils au nombre de six à trente, disposés en spirale; s'aplatissant, lorsqu'ils sont nombreux, les uns contre les autres, comme les loges de certaines Malvacées; en étoile, comme chez les Sedum, quand ils sont en petit nombre; monospermes. Graine à périsperme membraneux. Inflorescence: ombelle au sommet d'une longue hampe. Les ombelles sont étagées les unes au-dessus des autres; ce sont des verticilles alternes de rameaux qui partent tous de l'aisselle d'un follicule, ce qui leur forme un involucre. Chez l'Alisma plantago, les verticilles sont de trois pièces. Feuilles radicales longuement pétiolées, à limbe ovale. - Plantes aquatiques monocotylédones.

Genre: Alisma (Plantain d'eau, Étoile d'eau).

XII. RENONCULACÉES.

1921. Follicules inférieurs en spirale. les plus externes verdâtres et formant une spire de sépales, les plus internes pétaloïdes, blancs ou jaune d'or, variant de quatre à neuf par spire (la Clématite n'en a en tout que quatre). Étamines isolées à la base, décrivant plusieurs tours de spires, caduques, et laissant, en tombant, autant d'empreintes profondes sur la surface de l'entre-nœud, qui se renfle à partir des premiers follicules. Les spires de pistils commencent juste où finit la spire des étamines. Ils sont petits, ventrus, verdâtres, surmontés d'un petit stigmate jaune recourbé en dehors, et monospermes. Le chaton s'allonge, comme un épi de Plantain, dans le Myosurus; il est sphérique dans le Ranunculus. Graines munies d'un périsperme corné. Embryon à deux cotylédons, radicule infère. - Plantes herbacées, articulées (tige volubile et suffrutescente dans le Clematis), à feuilles en spirale par cinq (opposées-croisées dans le Clematis), palmées ou découpées (composées dans le Clematis).

Genres principaux: Ranunculus (plantes des terrains humides), Anemone (calice distant; sous forme d'involucre); Ficaria (plante des prés, feuilles cordiformes); Myosurus; Clematis (feuilles opposées-croisées, calice à quatre sépales, point de corolle); Thalictrum (Rue des prés, à graines sillonnées, comme celles des Ombellifères).

Observation. La formule de ces genres serait ainsi: Rahunculus, Ficaria, Adonis, Myosurus =5 spirali—5 spiral a—5 spiral o—spiral s—
spiralaires ou omnispiralaires; Arenore =
5 spirali—5 spiral a—5 spiralo—spiral s—spiralaire; Clematis—bin i—2 bin a—spiral s—
spiralaire; Tralictrue =5 spiral i — 2 bin a
—4 spiral e—4 spiralaire.

### XIII. FRAGARIACÉES.

1922. Les follicules qui, chez les Renonculacées, forment l'involucre du chaton, sont soudés entre eux à la base du chaton des *Fragariacées*, et forment un ca-

lice et une corolle. Le calice à divisions alternativement grandes et petites ; les pétales insérés sur le calice, et alternant avec ces grandes divisions. Entre-nœud du chaton épaississant en réceptacle, et devenant succulent dans le genre Fragaria (Fraisier). Chez le Rubus (Ronce), c'est le péricarpe seul de chaque fruit qui acquiert cette qualité. Les étamines et pistils, comme chez les Renonculacées. Feuilles plus ou moins découpées, palmées, pinnatifides, sessiles ou pétiolées, disposées en spirale par cinq. - Plantes herbacées (Fragaria), ou suffrutescentes (Rubus), droites ou traçantes, et se propageant par stolons (Fragaria).

Genres principaux: FRAGABIA (Fraisier),
POTENTILLA, GEUM (Benoite), COMARUM
(Comaret), RUBUS (Framboisier) = 5spirali
- 5spiralin - 2quina - quino - spirale
- spiralaire; Tormentilla = 5 spirali
- 5spiralin - 4bina - 2bino - spirale
- spiralaire.

### XIV. MAGNOLIACEES.

1925. Follicules inférieurs du chaton, conservant quelquefois les dimensions des feuilles, et ne se colorant en organes pétaloïdes qu'au dernier tour de spire. Étamines dépourvues de filaments, et comme incrustées sur la surface de l'axe (entrenœud du chaton), décrivant plusieurs tours de spire. Pistils aussi pressés que les étamines, et donnant, en mûrissant, un aspect strobiforme au chaton. Fruits uniovulés. Graine à périsperme; embryon droit; funicule acquérant, chez quelques genres, une longueur considérable, en sorte que la graine pend au bout, après que le fruit s'est ouvert. Embryon droit

Genres principaux: magnolia—3spirala

— 5 × 5spiralo, mighelia — 3spirala —
5 × 5spiralo; liniodendron (Tulipier);
anona[1] = 3spirala—2×3spiralo; illicium
= 2 × 3spirala — 5 × 9spiralo; assimira
= 2 × 5spirala — 2 × 3spiralo (1221).

OBSERVATION. Les genres à fruits pluriovulés doivent être réunis aux Calycanthacées (1925).

### XV. spirkacées.

1924. Calice à cinq divisions, cinq pétales insérés sur le calice, comme dans les Fragariacées (1922); étamines au nombre de vingt. Fruits de trois à douze, oblongs, surmontés d'un style aussi long, bivalves, uniloculaires, polyspermes; placenta dorsal. Feuilles palmées ou pinnatifides, pétiolées, en spirale par cinq, Plantes exotiques et indigènes, frutescentes. Graine munie d'un périsperme.

Genres: SPIREA (Ulmaire ou Reine des prés, Filipendule), dont la formule est:

= 5spiral: — quina — quino — 4 × 5
spirals — 5 à 5 × 4spiralaire.

OBSERVATION. Peut-être les *Dillenia* déhiscents seraient-ils mieux placés dans cette famille, que dans celle des Calycanthacées.

### XVI. CALYCANTHAGÉES (395).

1925. Follicules inférieurs du chaton nombreux et passant à la forme de stami-

dans un périsperme charnu. — Arbres ou arbrisseaux exotiques à feuilles épaisses, simples ou pétiolées, en spirale par cinq. La plupart sont des plantes d'ornement, par les larges et beaux follicules de leur chaton.

<sup>[1]</sup> Le genre Rollinia (Anona dolabripetala de Raddi) est principalement fondé sur le caractère du calice muni de trois ailes, analogues à celles du fruit de l'Érable. C'est là un caractère spécifique et mon un caractère générique. Le calice de nos grandes Pivoines, du Comarum, du Potentilla, un peu avant la floraison, explique très-bien la structure de celui du Rollinia. Chez les Pivoines, les trois fellicules externes de la fleur paraissent à cette époque soudés au semmet, et chacun d'eux sem-

ble porter sur le dos une petite feuille. Chez les Fragariacées, les cinq grandes divisions du calice sont soudées comme des valves, et les petites divisions sont implantées sur les angles de cette cupule encore close. Si cet état se prolongeait chez nos Pivoines et nos Potentilles, elles auraient ainsi le caractère principal du Rollinia. Le calice du Rollinia est formé de trois feuilles à gaînes, dont les gaînes restent soudées par leur base.

nules, par des nuances, qui ne permettent pas de les classer en calice et en corolle. Étamines nombreuses, les derniers rangs avortant en staminules. Pistíls encore plus nombreux, surmontés d'un style simple, uniloculaires, pluriovulés. Fruit indéhiscent, ou rarement déhiscent. Arbres, arbrisseaux exotiques, à feuilles simples, opposées-croisées dans le Calycanthus, en spirale par cinq dans les Dillenia, genre que l'on reporterait peut-être plus naturellement dans la famille précédente. Graine à périsperme charnu, à embryon droit.

Genres principaux: calveanteus (pl. 25, fig. 1-11); dillenia = quina — quino — spirale — spiralaire.

### XVII. CRASSULACÉES.

1926. Sur les chatons de toutes les familles qui ont précédé, et qui suivent celleci, les sollicules cessent d'être visibles, des que les spires deviennent staminifères et pistillisères. Dans cette famille, au contraire, les follicules, dans l'aisselle desquels se développent les étamines, prennent la forme de pétales, et ceux, dans l'aisselle desquels se développent les pistils, apparaissent à la base de ceux-ci, comme de petites écailles, ou plutôt comme de petits nectaires. Les fruits uniloculaires divergent en étoiles à leur naturité (pl. 55, fig. 15); ils s'ouvrent par leur suture dorsale, qui est interne par rapport à la sleur. Cette suture est leur placenta, qui porte deux range d'ovules (fig. 14). Graines veinées (fig. 16 gr); périsperme membraneux et invisible, embryon droit (e) à substance oléagineuse, occupant toute la cavité du test [1], à deux cotylédons courts; à radicule infère, et chatons redressés à la maturité. La fig. 13 représente le mode d'insertion des fruits autour de l'entrenœud (ino). - Plantes grasses, vivaces,

couvrant de leurs rosaces les rochers, les toits de chaume, les murs. Feuilles simples, quelquesois dentées sur les bords, épaisses, charnues, vertes et succulentes, anerviées, en spirale par trois à cinq.

Genres principaux:—CRASSULA=5 spiralA
— spiralo — 5 spiralE — 5 spiralABE;

SRDUM (Orpin) = 5 spiralA — 5 spiralO
2 × 3 spiralE — 5 spiralABE; SEMPERVIVUM
(Joubarbe) = 3 4 spiralA — 3 × 4 spiralO
— 3 × 4 spiralE — 3 × 4 spiralABE;

COTYLEDON = 5 spiralA — 5 spiralO —
2 × 5 spiralE — 5 spiralABE; TILLEA = 5 à
4 spiralA — 3 à 4 spiralO — 3 à 4 spiralE
— 5 à 4 spiralABE.

### XVIII. HELLÉBORACÉES.

1927. Diffère principalement de la précédente, en ce que les follicules dans l'aisselle desquels naissent les étamines et les pistils, n'acquièrent jamais des proportions qui les rendent visibles ; ils s'arrêtent à la forme et à la dimension d'une simple empreinte, qui survit, sur la surface de l'entre-nœud du chaton, à la chute de l'organe sexuel (pl. 14, fig. 5). Les follicules inférieurs sont tous colorés; chez quelques genres, les plus internes prennent les formes anomales des pétales éperonnés. Les étamines décrivent plusieurs tours de spire, et semblent souvent se ranger par séries longitudinales (Aquilegia), à cause de la coïncidence des points d'insertion des organes correspondants sur chaque tour de spire. Fruits (fig. 5, 12) déhiscents, comme chez les Crassulacées, par la suture placentaire (pl. 14, fig. 4), qui porte deux rangées d'ovules ; divergents en forme d'étoile à la maturité. — Plantes herbacées annuelles, quelques-unes venant dans les prés ; l'Hollébore sleurissant dès le mois de février, et presque sous la neige dans nos bois. Feuilles cordiformes, palmées, peltées

<sup>[1]</sup> Jussieu, dans le Genera, avait employé les expressions suivantes: Corculum seminis incurum, farinaceo typo circumpositum, que les compilateurs ont traduites par ces mots: Embryon recourbé enveloppant en quelque sorte un endosperme fari-

neux. » La traduction empire sur le texte. Cette phrase, qui revient plus d'une fois dans la description des familles, doit être rectifiée par celle-oi : « Embryon placé plus près du berd du périsperme qui l'envoloppe. »

(Cabomba), décomposées, disposées en spirale par trois ou cinq.

Genres principaux: HELLEBORUS (Piedgriffon) = Bspirali — Bspiralin — Bspirala — Bspirala — Bspiralo — 5 à 5 × 3spiralaire; caltha (pl. 14, fig. 4, 13) (Souci d'eau, Populage) = Bspirali — Bspiralo — 20 × Bspirale— 5 à 2×5spiralaire [1]; pronia (Pivoine) = Bspirali — Bspirala — Bspiralo — 100× Bspirale — Bspiralaire; aquilegia = Bspirala — 2 × 5spiralo [2] — 10 × 5+5spirale — Bspiralaire; deliberal (Pied-d'alouette) = Bspiralaire; aconitum (Aconit), dont la structure des follicules calicinaux est très-anomale et en casque; cabonba, etc.

OBSERVATION. Parmi ces plantes, celles qui viennent dans les endroits submergés, ont en général leur embryon monocotylédone (Caltha, Cabomba).

### XIX. BUTOMACÉES.

1938. Elles se distinguent des Alismacées, dont elles partagent l'habitation et dont elles ont le port, en ce que les fruits des Butomacées sont polyspermes, à déhiscence dorsale, comme chez les Crassulacées, et que les deux parois ne sont qu'un seul placenta valvaire, que recouvrent les evules en se pressant. Embryon monocotylédone.

OBSERVATION. Ce genre se compose du Butomus umbellatus (jonc fleuri), plante des bords des rivières, qui élève, au-dessus de la surface des eaux, des feuilles ensiformes et de jolies ombelles, composées de rameaux nombreux disposés en spirale, dans l'aisselle de trois folioles; chaque rayon de l'ombelle donne naissance à des ombellules sur le même type. Sa formule est: spirali—spiralin—terna—terno—3×3 spirals—2×3 spiralaira, dont les deux derniers termes, pour la plus grande facilité du langage, pourraient être remplacés par ceux de 3 terne—9 ternaire.

### XX. NYMPHÉACÉES.

1929. Plantes aquatiques, dont les larges seuilles cordisormes s'appliquant, à la surface des eaux, par leur page inférieure. sont longuement pétiolées, et partant toutes radicales ; de l'aisselle des pétioles. part une hampe terminée par une belle et large fleur, organisée sur le type du chaton, qui s'épanouit, se féconde, développe ses graines au dessus de la surface. à la lumière et au grand air, et ne redescend dans les eaux que pour aller confier à la vase son fruit parvenu à sa maturité. Les follicules disposés en spirale, passent. en montant de la base au sommet du chaton. de l'aspect calicinal à l'aspect pétaloïde, puis à la forme staminifère, puis à celle de larges staminules, puis enfin à celle de stigmates planes, réfléchis, rayonnants, sous chacun desquels se trouve une loge composée, remplie d'un tissu cellulaire, dont chaque cellule renferme un ovule, et devient ainsi loge monosperme à son tour. Lorsque les cloisons, qui séparent les loges principales, ne sont pas assez distinctes, ou quand le plus grand nombre des cellules avortent, ce sont les cellules monospermes qui jouent le rôle de loges. Le fruit est donc terminal et unique dans ce chaton. La structure de la graine est celle des monocotylédones : un test, un périsperme plus ou moins épais, et un embryon entièrement clos, comme l'est celui des Graminées, par une enveloppe qui renferme le véritable embryon adhérent, surmonté de sa feuille parinerviée, bilobée, de l'aisselle de laquelle part la plumule.

La structure de la hampe et des pétioles est tout à fait celle des monocotylédones [4].

Genres principaux : Nymphæa alba et lutea (Nénuphar de nos étangs); Nelumbium (Lotos du Nil).

<sup>[1]</sup> J'ai trouvé, en 1815, une fleur complète, partant de l'aisselle de l'un des follicules jannes, qui jouent le rôle de corolle au bas du chaton du *Caltha*. [3] Éperonnés (175).

<sup>[3]</sup> Eperemnés.

<sup>[4]</sup> La méthode naturelle était forcée de placer cette famille dans les dicotylédones, à côté des Papavéracées.

OBSERVATION. L'analyse de la fleur du Nymphæa albava nous faire comprendre la structure physiologique de cette famille. La tranche transversale de la hampe offre quatre grandes cavités ou tubes longitudinaux remplis d'air, et dont les parois internes cellulaires sont hérissées de poils blancs, roides, coniques, rudes et scabres, dirigés horizontalement. Ces quatre grands tubes sont entourés de huit autres d'un moindre diamètre, lesquels sont entourés par une zone de tissu cellulaire piqueté de points rougeatres, qui sont les empreintes de tout autant de vaisseaux. La fleur commence par quatre follicules verts égaux, qui sont suivis d'une vingtaine de follicules pétaloïdes d'un blanc aussi pur que les pétales du Lis, mais qui vont en décroissant, jaunissent et se rapprochent de la forme des étamines, à mesure qu'ils approchent du point où commence la spire de celles-ci ; les étamines sont au nombre d'une quarantaine qui perdent peu à peu leurs caractères principaux, s'aplatissent de nouveau comme des pétales, tout en gardant la couleur jaune e santhères, et forment une spire de onze staminules (150) autour d'un fruit. Le fruit lui-même ne semble être que la continuation de cette dégradation de formes, lorsque sa panse est peu visible encore; car alors ses onze stigmates sont disposés et conformés, à peu de chose près, comme les staminules; ce sont des lames rayonnantes et divergentes en étoile, comme les pistils des Crassulacées. Lorsque le fruit a grossi, ils forment à son sommet un scutellum analogue à celui qui recouvre le fruit des Papavéracées; et c'est par la nervure médiane de chacun d'eux que s'opère la déhiscence. Au centre du chapeau, on observe une proéminence papillaire, qui continuerait le chaton, si les stigmates étaient restés follicules; elle correspond à la columelle celluleuse, autour de laquelle sont rangées en spirale les onze à douze loges composées. Ces douze loges correspondent aux douze grandes loges de la hampe; en sorte que si les feuilles radicales s'étaient transformées en follicules calicinaux, en étamines et en staminules, la hampe eut formé le corps du fruit, dont la fieur que nous venons de décrire eût formé les stigmates par ses premiers follicules, les autres restant à l'état rudimentaire et en forme de simple tubercule central à son sommet.

### XXI. CAPPARIDACÉES.

1930. Calice de quatre sépales : corolle de quatre pétales ; étamines en spirale depuis cinq jusqu'à dix, laissant, en tombant, tout autant d'empreintes sur la surface du chaton, qui est terminé par un fruit couronné d'un stigmate sessile et en chapeau, rempli d'une pulpe, dans les loges de laquelle les ovules sont nidulants. Graine à périsperme membraneux et peu visible; embryon recourbé à deux cotylédons.

Genres principaux: Capparis (Câprier) dont, en Provence, on confit au vinaigre les jeunes boutons de fleurs, qui portent alors le nom de Câpres; Cratava; Morisonia; Cleome, etc.

### XXII. PAPAVÉRACÉES.

1931. Calice clos, de deux ou trois follicules, entouré de neuf autres follicules dans le Papaver bracteatum. Pétales en spirale, au nombre de quatre à six (indéfinis dans le P. bracteatum), se chiffonnant, à force de se développer dans le sein du calice trop long à opérer sa déhiscence. Etamines au nombre de plusieurs centaines, décrivant un grand nombre de tours de spire. Le chaton est terminé par un pistil évasé et couvert à son sommet d'un chapeau de stigmates planes, rayonnants, qui correspondent à tout autant de placentas (4 à 20), rayonnants en forme de fausses cloisons, et attachés contre les parois du fruit, dont la déhiscence a lieu par les sutures des stigmates. Ces fausses cloisons sont tapissées, sur leurs deux parois, d'ovules infiniment nombreux et très-petits. Par sa structure externe, ce fruit se rapproche de celui des Nymphéacées. Plantes herbacées à feuilles plus ou moins profondément découpées, et disposées en spirale par cinq.

Genres principaux: Papaver somniferum (Pavot), Rhœas (Coquelicot); Argemone, qui n'est qu'une espèce du premier genre.

### XXIII. CRÉLIDONIACÉES.

1932. Les deux premiers follicules du chaton (fig. 11, pl. 55) forment un calice clos, bivalve. Pétales au nombre de quatre, commençant la spirale que continuent les étamines, qui, en tombant, laissent tout autant d'empreintes sur la surface du

chaton (sm, fig. 3), lequel est terminé par une longue silique 1-2-et rarement triloculaire (fig. 10 et 8), à deux placentas valvaires, ordinairement bivalve, et surmontée d'un stigmate bilobé. Graines à périsperme pelliculeux, hétérovulées (fig. 9); radicule de l'embryon supère, silique renversée par conséquent (1163). — Plantes herbacées à foliation en spirale, à tige lactesceute, offrant la structure des monocotylédones.

Genres principaux: Chelidonium (Éclaire, Chélidoine) (pl. 53, fig. 1-11); Glaucium; Bocconia; Hypecoum; Sanguinaria.

### XXIV. RÉSÉDACERS.

1933. Follicules en spirale, distants entre eux (s fig. 1, pl. 47), pétales en spirale (fig. 1, pa), bi-trifides, en crête de coq insérée sur une gaîne (ll). Étamines nombreuses, disposées en spirale sur une écaille (co fig. 3), qui se fend latéralement, et offre une structure analogue à l'organe staminifère du chaton mâle du peuplier (pl. 13, fig. 2 et 3). Le chaton du Réséda se termine par un ovaire uniloculaire. à trois ou quatre placentas valvaires (fig. 5, 9, 10), surmontés d'autant de stigmates alternant avec eux. La déhiscence a lieu, et longtemps avant la maturité des graines, par le dédoublement des stigmates, comme chez les Papavéracées. — Plantes herbacées à feuilles disposées en spirale par cinq.

Genre unique: Reseda (pl. 47) (Réséda, Gaude). En modifiant les caractères du genre, on y ferait entrer facilement le genre Viola, dont la structure florale quinaire conserve toute la tendance à la spiralité, dont les pétales tirent tant à devenir irréguliers, dont les étamines enfin, par leur couleur et leur application sur l'ovaire, ont quelque analogie avec celles du Reseda; le fruit du Viola n'en diffère que par sa déhiscence qui est valvaire.

### XXV. BERBERIDACES.

1934. Follicules calicinaux pétaloïdes, rangés en spirale par quatre; pétales portant souvent, à la base, deux à six glandes

anthériformes très-dures, du milieu desquelles s'élève une étamine irritable. La sommité du chaton est terminée par un pistil muni d'un stigmate sessile capitulé, et dont l'ovaire a l'aspect et la couleur qui distingue celui du Glaucium; il est uniloculaire, à un seul placenta dorsal. Le fruit est indéhiecent.

Genres principaux: Berberis (Épine-vinette); Leontice; Epimedium; Nandinia, etc.

OBSERVATIONS. Chez le Berberis, les feuilles sont en spirale par quatre, partant de l'aisselle d'une feuille transformée en piquant. Le corymbe est en spirale par quatre, et les rameaux florigères munis de follicules en spirale par quatre. La fleur jaune, panachée de purpurin, commence par sept follicules pétaloldes en spirale par quatre, qui sont suivis de cinq pétales munis à la base de deux glandes fort dures, au milieu desquelles s'insère l'étamine. Le pétale est le follicule de l'aisselle duquel part l'étamine, et ce follicule conserve les habitudes des feuilles caulinaires, qui se réduisent à trois aiguillons. Toutes les fois qu'on touche avec une pointe une des étamines, elle se coude brusquement à la base, et s'approche tout d'une pièce vers le pistil.

### XXVI. HYPÉRICAGÉES.

1935. Calice en spirale; à follicules, les uns recouverts, les autres recouvrant, au nombre de cinq, persistants; pétales en spirale au nombre de cinq, caduques, se chissonnant comme les pétales des Papavéracées (1931), en se développant indéfiniment sous l'enveloppe close du calice, qui reste stationnaire et tarde à s'ouvrir. Étamines en nombre indéfini, insérées en spirale, et recouvrant le pistil, dans la préfloraison, de leurs innombrables anthères; elles forment quelquefois en apparence des saisceaux en nombre variable. Le fruit est multiloculaire; mais par le progrès de sa végétation, les cloisons placentaires se détachent de la columelle, et il paraît alors uniloculaire, à placentas valvaires, proéminents. Il est en général trivalve. Le pistil est surmonté de trois, ou d'un plus grand nombre de styles, ou d'un style à 3-4 stigmates; ovules hétérovulés (1137), comme dans le Viola; graîne munie d'un périsperme membraneux ou peu épais. Foliation opposée-croisée; feuilles entières (ponctuées à travers jour dans l'Hypéricum millepertuis); tiges suffrutescentes, s'élevant peu en général, ou arbres résineux.

Genres principaux: Hypericum (styles nombreux, loges nombreuses), Helianthsmum (style simple, ovaire devenant uniloculaire), Cistus (ovaire restant à cinq loges), etc.

### XXVII. TILIACÉES.

1936. Calice à quatre ou cinq divisions, valvaires ou imbriquées; corolle à autant de divisions, alternes, droites, et non chiffonnées; étamines en spirale, isolées, très-nombreuses, souvent polyadelphes (pag. 502), comme dans la famille précédente; pistil surmonté d'un style dont le stigmate est en tête; fruit multiloculaire, les loges en spirale, et par conséquent susceptibles d'avorter, et alors le fruit est tantôt biloculaire, tantôt drupacé; loges monospermes ou polyspermes; graine à périsperme épais ou membraneux,—Foliation en spirale par cinq; grands arbres.

Genres principaux: Tilia (Tilleul); Camellia; Sparmannia; Grevvia, Ternstroemia, Thea (arbre à thé); Marcgravia;
Triumfetta; Flacurtia; Heliocarpos; Corchorus; Cambogia (guttier); Glusia; Carcinia; Elæocarpus; Vatica; enfin tous les
genrés qui servaient à former les samilles
des Margraviacres, des Ternstrémiagées,
des guttiféres.

### DEUXIÈME CATÉGORIE DE LA 3º SUPDIVISION.

PLANTES DIURNES MULTIFORMES, A FLEURS
PÉTIOLAIRES (1902).

1957. Plantes, dont la fleur peut être considérée comme s'étant formée dans l'articulation qui unit le limbe de la feuille à son pétiole. On reconnaît ce caractère. à ce que l'ovaire est entouré ou surmonté d'un calice ou d'une corolle seule, qu'on peut assimiler à une feuille décomposée en un verticille; mais jamais de follicules corolloides, et disposés en spirale, et de l'aisselle de chacun desquels naisse un ovaire sessile, formé aux dépens des deux stipules primordiaux du bourgeon axillaire. La fleur ici est composée de verticilles alternes ou croisés, et d'autant d'articulations distinctes qu'elle compte de verticilles. Telle est la fleur du Lis, de la Primevère, du Liseron, des Dianthacées, etc.

Nous diviserons cette catégorie en deux grandes sections: les Spirals-pétiolaines (plantes dont les étamines nombreuses sont rangées en spirale, comme dans la catégorie précédente, non pas autour de l'axe de l'entre-nœud, mais sur le calice et la corolle elle-même, telles que la Rose et le Poirier); et Pétiols-pétiolaines (plantes dont les étamines forment un verticille spécial, comme le calice, la corolle et le pistil; et, en un mot, émanent théoriquement de la décomposition du limbe, par lequel se termine le pétiole d'une feuille; telles sont les étamines des Dianthacées, des Aurantiacées).

## PREMIÈRE SECTION. PLANTES spirale-pétiolaires,

Plantes dont les étamines, insérées en spirale sur le calice et la corolle, rappellent la disposition des étamines des plantes gemmaires (1903).

| 1   | Fruit dr | u <b>pac</b> é mo   | nosperme    | • • • •      | <b>;</b> · · · |                   |                             |        | Amygdalacées.<br>Pomacées.    |
|-----|----------|---------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| ı   |          |                     |             |              | ( )            | roges mor         | ospermes                    | 11.    | Pomacees.                     |
| 1   |          | Pla-                | Pétales l   | Fruit        | Fruits<br>dru- | Loges             | Placentas<br>non saillants. | 111.   | Rosacées.                     |
| ~   | Fruit    | centas<br>colu-     | verti-      | infère.      | pacés.         | poly-<br>spermes. | Placentas<br>saillants.     | I٧.    | Myrtacées.                    |
| - ' | poly-    | mel-                | cillés      | ) '          | Fruits         | néricarne         | ligneux                     | . v.   | Lentospermacées.              |
| - 4 |          |                     | (1084).     | Possile annu | ) a            | a porrour po      |                             | vi     | Calothamnacées.               |
| - 4 | sper-    | laires              | , ,         | rrun sup     | ere            |                   |                             | . 11.  |                               |
| 1   | me.      | (110). <sup>1</sup> | Pétales s   | dralaires.   |                |                   |                             | . VII. | Ficoidacées.                  |
| ı   |          | L                   |             |              |                |                   |                             |        | Cactaoées.<br>Passifloracées. |
| 1   |          | Placenta            | r aglasites | (110)        |                |                   | Fruit emples                | IY     | Descificacións                |
|     |          |                     |             | , ,          |                |                   | · r ruit aubere             | . 14.  | ramuuracem.                   |

### I. AMYGDALACÉRS.

1938. Calice monophylle, a cinq divisions, pétales colorés, au nombre de cinq, alternes, avec les divisions du calice. Etamines en spirale par cinq (20 à 50), nombreuses, insérées sur la gorge formée par la rénnion des sépules et des pétales ; et . en entourant une espèce de gâteau nectariforme, du centre duquel part l'ovaire supère, monosperme, surmonté d'un style simple. Ectocarpe (107) drupacé, trèssouvent succulent ét persistant, d'autres fois caduque, comme le brou de la noix; endocarpe (107) ligneux, épais et trèsdur, indéhiscent. Graine à test pelliculeux, à périsperme membraneux, à cotylédons très-développés, planes et oléagineux. Radicule supére, et fruit pendant vers le sol. - Grands arbres fruitiers, à fruits à noyaux, à foliation en spirale par cinq; feuilles simples, pétiolées, stipulées. Inflorescence en spirale par cinq.

Genres principaux: Amygdalus (Amandier); Armeniaca (Pêcher); Prunus (Pruniet); Cerasus (Cerisier) Chrysobalanus (Icaque); Moquilea; Parinarium (Parinari de Cayenne), etc.

OBERTATION. On trouve souvent des Cerises et des Péches munies, vers la région de la base du placenta, d'un petit fruit avorté, qui explique et joue le rôle de l'hétérovule (caroncule), qu'on à lieu de remarquer sur un si grand nombre d'ovules (1187).

### II. POMACÉES.

1939. Ovaire infère, surmonté d'une fleur entièrement analogue à celle de la famille précédente, à l'exception des styles, qui, chez celle-ci, sont aussi nombreux que les loges, lesquelles sont au nombre de cinq et monospermes. Fruit (pomme, poire, osing, nesse, etc.) drupacé à la maturité, acquérant de grandes dimensions. Ectocarpe charns et comestible; endocarpes des loges cartilagineux du osseux, très-minces. Graine (pepin), à test mince, ligneux, à périsperme pelliculeux, à embryon droit; cotylédons planes, oléagineux; radicule supère, fruit péndant. Grands arbres à fruits à pepine,

à soliation de la précédente samille; seuilles stipulées, et quelquesois ailées.

Genres principaux: Malus (Pommier); Pirus (Poirier); Cydonia (Coignassier); Mespilus (Néflier); Cratægus (Alizier, Aubépine); Sorbus (Sorbier, Cormier, Cochesne).

### III. BOSACÉES.

1940. Pleur, ovaire, loges, foliation, comme dans la précédente famille, dont elle se distingue par ses loges polyspermes, par ses graines hispides et oblongues, par un style unique, par ses tiges et ses pétieles armés d'aiguillons recourbés au sommet. Arbrisseaux d'ornement, à feuilles ailées avec impaire.

Genre principal : Rosa (Rosier, Eglantier).

OBSERVATION. La formule de ces trois familles serait : Amygdalacées = 5 spirali — 5 spiralin — quina — quino — 4 ou 6 quine (ou 5 × 6 spirale) — unitaine; Pomacées et Rosacées = 5 spirali — 5 spiralin — quina — quino — 5 × 6 spirale — quine.

### IV. MYRTAGÉRS.

1941. Ovaire infère 4-5 loculaire. à placentas columellaires, mais s'avançant, en forme de cloisons, dans le sein de la loge; calice couronnant l'ovaire, à quatre ou cinq divisions; pétales alternes, 4-5, insérés sur la base du calice; étamines nombreuses, en spirale par cinq, c'est-àdire multiples de cinq ; un seul style partant du centre du gâteau, qui forme le fond de la sleur et le sommet du fruit. Graines nombreuses recouvrant toutes les faces du placenta saillant. Périsperme pelliculeux; embryon droit comme dans les Rosacées ; fruits drupacés. — Foliation en spirale par cinq. Feuilles simples, non stipulées, odorantes, comme résinéuses, roides, et d'un aspect tout particulier.

Genres principaux : myrtos (Myrte) = quino — quina — 5 × 8 spiralz — quinte; evenna; caryophyllus (Giroflier) = 2 bino — 2 bina — 4 × 8 spiralz — 2 bints (uniloculaire par avortement); Punics (Grenadier), etc.

### V. LEPTOSPERMACÉES.

1942. Fleur, fruit, style, loges, foliation comme dans les Myrtacées, dont les Leptospermacées se distinguent par un péricarpe sec et ligneux. — Arbres de la Nouvelle-Hollande, de l'Amérique et de l'Asie tropicale.

Genres principaux : Leptospermum = quina — quino — 5×10 spirale — quinés; lectthe = Sterna — Sterno — 6×10spirale — 2binés, etc.

### VI. CALOTEAMNAGÉES.

1945. Se distinguent des plantes appartenant à la famille précédente, 1° par leur fruit supère; 2° mais surtout, en général, par leurs étamines, réunies sur les bords (Calothamnus), ou sur la surface interne (Melaleuca) d'une rangée d'organes pétaloïdes, qui alternent avec les vrais pétales. Le calice, la corolle, le pistil et les organes pétaloïdes, sont tantôt quinaires (Melaleuca), et tantôt quaternaires (Calothamnus). — Beaux arbrisseaux d'ornement, originaires de la Nouvelle-Hollande, et pouvant servir de type de la végétation de ce singulier climat.

Genres principaux : Calothamnus = 2bina — 2bino — 4spirals — 2binains; welaleuca = quina — quino—bspirals — quinains.

### VII. PICOÏDACÉES.

1944. Ovaire infère à cinq loges, dont deux avortent quelquefois; à placentas columellaires, saillants en forme de fausses cloisons, tapissées d'ovules. Calice à cinq divisions, du fond duquel s'élèvent des pétales plus ou moins nombreux, réguliers, disposés en rosace. Etamines nombreuses en spirale, insérées sur les bords de la fleur. Styles aussi nombreux que les loges, insérés en spirale par cinq dans le fond du cornet que forme la fleur. Graine à périsperme farineux; embryon recourbé dans le périsperme, comme chez les Paronychia (pl. 54, fig. 8, 9, 10); tiges et feuilles grasses (67); petites plantes d'orpement.

Genres principaux; Mesembryanthemum. Les Nitraria, Reaumuria, Glinus, Orygia et Tetragonia ne sauraient appartenir à cette famille, sans renverser toutes les règles de la classification. Le Tetragonia doit rentrer parmi les Onagraires, et les autres genres devraient former une famille à part, dans la division des Pétiolaquinames.

### VIII. CACTACÉES.

1945. Plantes grasses, dont la tige articulée ne semble en général qu'une série de feuilles ajoutées bout à bout; les entre-nœuds, d'un tissu herbacé, vert et presque sans vaisseaux, au moins sans nervures visibles, s'aplatissent ou deviennent anguleux, à cannelures plus ou moins profondes. Les feuilles, réduites à la forme et aux dimensions des follicules. sont peu apparentes. Quelques espèces d'Euphorbes offrent seules, parmi les végétaux, cette curieuse structure. Le calice de la fleur est supère en spirale ; ses divisions passent à la forme de pétales qui se rangent en spirale à leur tour, se développant de plus en plus, et passant ensuite à la forme d'étamines, qui continuent la spire et deviennent très-nombreuses. Le filament est presque aussi long que la dernière rangée de pétales. Le style est simple, terminé par autant de stigmates sessiles et convergents, que le fruit renferme de placentas. Ovaire infère, uniloculaire, à placentas valvaires (110) en nombre variable, et converts d'ovules. Graine à périsperme pelliculeux, à embryon droit ou recourbé.

Genre unique : Cactus (Cierge, Cacte, Nopal), qu'on a subdivisé en Melocactus, Cereus, Opuntia, etc.

### IX. PASSIPLOBACERS.

1946. Calice monophylle, à cinq divisions valvaires, surmontées chacune d'un stigmatule distinct (1207). Corolle à cinq grandes divisions alternes, insérées sur le calice, adhérentes par la base, entre elles et avec un emboîtement de tubes qui entourent l'ovaire, dont les inférieurs sont

hérissés de staminules simples ou articulés, et le plus interne porte cinq étamines à filament très-court. L'ovaire s'élève audessus de ces tubes, porté par un long support; il est uniloculaire, à placentas valvaires pluriovulés, au nombre de trois, quatre et même cinq, surmonté de tout autant de styles que l'ovaire contient de placentas primitifs; stigmate en tête. Fruit, à ectocarpe et à endocarpe ne tenant plus que par des prolongements vasculaires. Graine enveloppée d'une arille, munie d'un périsperme charnu, radicule supère ; fruit pendant. - Plantes herbacées ou arbustes, mais toutes à tige volubile, à feuilles en spirale, tri-5-lobées, pétiolées, stipulées, avec vrilles axillaires.

Genre unique: Passiflora (Grenadille, Fleur de la Passion) pl. 57; pl. 58, fig. 1, 2; pl. 6, fig. 9, 10.

### DEVENDE SECTION.

PLANTES DIURNES MULTIFORMES, A FLEURS PÉtiole-pétiolaires,

Plantes dont les étamines, ainsi que le calice et la corolle, émanent de la décomposition du limbe de la feuille (1937).

1947. Nous diviserons cette section en

quatre groupes principaux, fondés sur les types unitaire, binaire (741) ternaire (746) et quinaire de l'ovaire; caractères que l'on reconnaît au nombre des placentas distincts dans les ovaires uniloculaires, et à celui des loges dans les ovaires multiloculaires; nombre qui concorde en général, mais pas essentiellement, avec celui des styles ou des stigmates. Ainsi, la fig. 1, pl. 51, appartient aux unitaires; les fig. 19,21 ibid. aux binaires ; les fig. 14, pl. 22, et 7, 8, pl. 55, aux ternaires; les fig. 7, pl. 41; 7, pl. 45, aux quinaires. Quand les ovaires sont multiples de ce nombre dans leur structure spéciale, on fait précéder le signe de leur type, par le chiffre multiplicateur ; par exemple : 2ternaires = ovaire à six placentas; 2quinaires = ovaires à dix placentas. Quand le chiffre multiplicateur se trouve placé devant l'expression unitaire, il indique que les pièces accessoires de l'ovaire unitaire et uniloculaire (côtes ou styles) offrent ce nombre. Pour constater auquel de ces types appartient l'ovaire d'une plante, il ne faut pas oublier de joindre l'étude du pistil à celle du fruit, et de tenir compte des avortements des placentas ou des loges, ainsi que du nombre des valves.

## Premier groupe. — Plantes a fleurs péthole-unitaires.

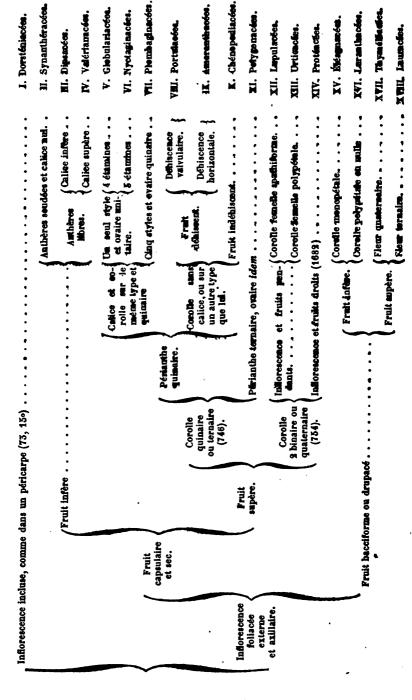

### I. DORSTÉNIAGÉES.

1948. Cette famille, dans laquelle se range le Figuier, offre un caractère particulier dans son inflorescence, qui prend la forme d'un fruit; c'est un péricarpe dont les placentas valvaires portent des fleurs au lieu d'ovaires; et ces fleurs se approchent tellement des fleurs axillaires ru gemmaires, que leur inflorescence pourrait être tout aussi bien assimilée à un chaton interne. L'analyse de la FIGUE du Figuier (pl. 56, fig. 3) rendra cette analogie plus inteliigible. Ce fruit sort immédiatement des follicules du bourgeon; il est pyriforme et clos; sa surface externe est marquée de lignes longitudinales qui la divisent en tout autant de côtes peu apparentes, comme tont autant de degrés le longitude d'une sphère armillaire : ce sont ces nervures qui sorment les placenlas, et c'est sur leur surface interne que s'insèrent les fleurs; la fig. 5 représente isolé un de ces placentas de fleurs. C'est par le pôle libre de cet organe que sa déhiscence a lieu; elle est pour ainsi dire valvulaire, car l'ouverture en était sermée par des écailles convergentes et triangulaires. Les fleurs mâles (fig. 4) se trouvent le plus près de l'ouverture; elles se composent d'une corolle à trois divisions, et de trois étamines. Les fleurs semelles, que la fig. 1 représente grossies 100 fois, sont les plus nombreuses, et occupent toute la partie moyenne et inférieure de chaque placenta (fig. 5); elles se composent de trois ou quatre follicules (pa) membraneux, étjolés, en spirale, et d'un ovaire (pp) uniloculaire, ventru, à placenta latéral, terminé par un style papillaire et stigmatiforme au sommet (si), qui est évidemment une déviation du dernier des follicules (sg). On aperçoit la graine (fig. 2) dans la panse de la fig. 1; elle possêde un test ligneux, jaune, un périsperme membraneux, et un embryon droit à deux cotylédons; la radicule est supère, et par conséquent le fruit pendant. Les plantes de cette samille, à l'exception du Dorstemia, qui est herbacé, sont des arbres à seuilles pétiolées, largement stipulées, à limbe simple (pl. 11, fig. 7, 8) ou palmé; les jeunes tiges, fruits ou chatons et pétioles, ainsi que l'écorce verte, sont lactescentes, à suc blanc et caustique. Le fruit, en mûrissant, devient saccharin, et comestible par la pulpe de son faux péricarpe.

Genres principaux: Ficus (Piguier); Dorstenia (Contrayerva): Ambora (Tamboul, Bois-tambour); mais non l'Artocarpus, qui appartient aux AMENTACÉES (1915) par son chaton normal.

### II. SYNANTHÉBACTÉSS (Composées L.).

1949. Les Synanthéracées (pl. 51, fig. 1-5) appartiendraient à la division des plantes gemmaires, et leurs fleurs composées seraient de véritables chatons, si leur ovaire, qui est exactement sessile dans l'aisselle d'un follicule plus ou moins dévié, n'était pas surmonté de la corolle et de l'appareil staminifère (fig. 5). Leur foliation est en spirale par cinq, et les feuilles se modifient peu à peu, se simplifient et se raccourcissent en follicules calicinaux (A fig. 2), à mesure que la tige maniseste sa tendance à transformer ses bourgeons axillaires en fleurs; et les follicules calicinaux se transforment en paillettes écailleuses ou soyeuses, quelquefois à peine visibles, des que leur bourgeon axillaire a subi la transformation florale; en même temps, la sommité de l'entrenœud, qui devient l'axe de l'inflorescence, épaissit, s'élargit et se creuse souvent en sorme d'un large réceptacle, sur la surface duquel les fleurs, en tombant, laissent tout autant d'empreintes alvéolaires, qui en marquent, d'une manière îneffaçable, la disposition en spirale. Mais le bourgeon axillaire n'arrive pas toujours à la forme normale et fertile de la fleur, sans avoir passé par des nuances intermédiaires. Les premières corolles qui se forment, celles qui, chez les Radiées (fig. 1, 2), sont rangées en une collerette externe, conservent encore, par leurs contours et leur direction (fig. 4 co), l'analogie du follicule; elles sont alors privées d'étamines, et leur double stigmate n'offre pas tout

à fait la même structure que celui de la fleur normale (fig. 3); chez celle-ci, l'ovaire (o) est surmonté d'une corolle à cinq divisions (co), sur laquelle s'insèrent cinq étamines libres par leurs filaments à l'époque de la floraison, mais soudées par leurs anthères (an); le style se divise plus ou moins haut en deux branches hérissées de papilles stigmatiques (si), simples, horizontales et irritables à l'époque de la fécondation. L'ovaire est uniloculaire, indéhiscent, au sommet duquel s'attache un ovule, qui, en devenant graine, en remplit toute la capacité. Le périsperme en est menbraneux, et l'embryon droit, à deux cotylédons planes, à radicule infère (supère dans les Boopis, Calycera, Acicarpha, qu'on pourrait placer dans les Dipsacées); aussi, en murissant, les fleurs de cette famille se redressent vers le ciel. L'ovaire mûr est souvent surmonté d'une aigrette (pappus) d'arêtes rudes ou plumeuses, qui, auparavant, formaient comme un calice, à la base de la corolle. On nomme demi-fleurons les fleurs incomplètes (fig. 4) et fleurons les fleurs à corolle régulière (fig. 5). Il est des genres dont les fleurs n'ont que des demi-fleurons hermaphrodites; on les désigne par le nom de semiflosculeuses ou liguléees; il en est d'autres dont les fleurs ne possèdent que des fleurons complets; on les désigne sous le nom de flosculeuses; enfin il est un autre groupe principal, dont la fleur possède une collerette externe de demi-fleurons autour d'une inflorescence compacte de fleurons; on désigne ces espèces sous le nom de radiées (fig. 1). - Herbes ou arbrisseaux ayant des représentants nombreux dans toutes les flores.

Genres principaux: SEMIFLOSCULEUSES OU CHICORACÉES, Cichorium (Chicorée); Hieracium (Épervière); Scorzonera (Scorsonère); — FLOSCULEUSES OU CARDUACÉES, Cinara (Artichaut), Carduus (Chardon), Calcitrapa (Chausse-trape). — RADIÉES OU CORYMBIFÉRES, Aster (pl. 31, fig. 1); Bellis (Pâquerette); Chrysanthemum (Marguerite); Calendula (Souci), etc. Formule = 5spirali — spiralin — quino — quinu — unitée.

OBSERVATION. Dans le principe, la corolle de toutes ces fleurs (fig. 5, pl. 31) (co) est close et imperforée; c'est son mode de déhiscence qui lui imprime ensuite la forme d'une fieur régulière ou d'un demi-fleuron. Si la déhiscence doit se faire latéralement, on a un demi-fleuron (fig. 4). Si la déhiscence est apiculaire, et que la corolle doive s'ouvrir par cinq vaives, la corolle est régulière ; et , dans beaucoup de genres , ces deux espèces de fieurs ne différent que sous ce rapport, et sont également hermaphrodites. Outre la déhiscence latérale, les demi-fleurons ne laissent pas que d'avoir aussi une déhiscence apiculaire; car la plupart des fleurons sont terminés par le même nombre de divisions angulaires que la corolle complète (fig. 3). Les demifleurons ne sont donc que des accidents d'un même type ; ce sont des corolles fendues pardevant.

### III. DIPSACÉES.

1950. La foliation de ces plantes est opposée-croisée, à feuilles plus ou moins profondément pinnatifides. L'inflorescence est en spirale, et organisée sur le même type que celle des Synanthéracées (1949), c'est-à-dire que toutes les fleurs sont axillaires, et que leurs follicules tendent de plus en plus à se rapprocher de la forme d'écailles, et l'entre-nœud à s'épaissir en réceptacle. Leur ovaire est infère, surmonté d'une couronne d'arêtes, ou d'un vrai calice, du fond duquel part une corolle quinaire, sur les parois de laquelle s'insèrent cinq étamines libres; le style est simple, surmonté d'un stigmate en tête. Les corolles des premières fleurs, des fleurs inférieures de cette espèce de chaton, sont moins régulières que les suivantes, et quoiqu'elles ne se transforment pas tout à fait en demi-fleurons, leurs lobes perdent leur symétrie, les plus externes dépassant les internes en dimensions. Mais ce qui caractérise spécialement les Dipsacées, c'est la présence d'un involucre calicinal infère, d'abord clos comme la feuille parinerviée des Caricacées (1915), et que la véritable fleur perfore, pour se développer au grand air. L'ovaire est uniovulé, l'ovule attaché au sommet, à périsperme membraneux et à radicule supère, ce qui fait que chaque fleur, tendant à se diriger vers le sol, et l'inflorescence sollicitée de toutes parts, par cette sorte de puissance, ne pouvant s'infléchir, s'allonge en pompon, au lieu de s'élargir en réceptale, ce qui permet à chaque fleur de prendre une direction oblique de haut en bas.

Genres principaux: DIPSACUS (Cardière, herbe à foulon); scabiosa (Scabieuse, pl. 32, fig. 1-8); allionia; morina = bini - spiralin - 5 quina - quino - quinu - 5 unitaire unités.

OBSERVATION. La fig. 7, pl. 32, représente l'involucre calicinal entier de cette singulière organisation florale. S'il restait imperforé, on aurait là un fruit (y) surmonté d'un calice campanulé (a), et la corolle s'insérerait dans le fond du cornet (\$). Mais ce fond du cornet (\$) est destiné à donner passage à un développement floral interne (fig. 6); la rupture en a lieu par une désagglutination rayonnante, dont on voit les traces, sous forme de languettes, tout autour du cercle interne qui sépare la collerette (a) de la panse (y); dès ce moment, cette panse cesse ses fonctions de péricarpe. L'organe interne, qui aurait formé le test de la graine, devient péricarpe, l'embryon devient périsperme et produit un embryon plus interne; et la graine des Dipsacées diffère essentiellement par là de celle des Synanthéracées.

### IV. VALERIANACESS.

1951. Diffèrent des Dipsacées par leur inflorescence opposée-croisée, comme leur foliation, par l'absence de l'involucre calicinal, par la présence d'un calice enroulé, qui se déroule ensuite en aigrette, par le nombre des étamines, qui dépasse rarement trois, et par la tendance qu'ont les fruits de cette famille, à devenir bi-ou triloculaires, et à acquérir autant de styles que de loges. Ce sont là de ces sortes de déviations qui dérangeraient l'économie des classifications les plus naturelles, si on cherchait à ne faire entrer, dans une classification, que des rapports constants et invariables, ce qui est absurde.

Genres principaux : VALERIANA (Valériame); VALERIANBLLA (Mâche ou Doucette).
PRYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Formule: bini — binin — quino — terno

unités.
binés.
ternés.

### V. GLOBULABIACÉES.

1952. Foliation en spirale par cinq; inflorescence de même, se pressant en chaton globulaire; les feuilles dégénérant en follicules, et les follicules en paillettes, dans l'aisselle desquelles se développent les fleurs, qui sont sessiles, comme chez les Synanthéracées (1949). Calice monophylle à cinq divisions; corolle monopétale, irrégulière, à cinq divisions; quatre étamines égales, un style simple; fruit uniovulé, supère, que recouvre le calice à la maturité; l'ovule est pendant, inséré au haut de la loge; la graine possède un périsperme charnu, un embryon droit et cylindrique, à radicule supère.

Genre unique: GLOBULARIA (Globulaire).

5 spiralli — spiralin — quina — quino
— 2binu — unitaire.

### VI. NYCTAGINACÉES.

1955. Herbes ou arbustes, à foliation opposée-croisée, on en spirale par quatre. Inflorescence conforme à la foliation, lâche et pendante. Le calice et la corolle semblent la répétition l'un de l'autre. Ils ont une panse ventrue; et un limbe plissé, dont le mécanisme se prête aux veilles et au sommeil de ces plantes (1632). Le calice se colore tout aussi bien que la corolle. Cinq à dix étamines insérées sur la surface interne de la corolle. Ovaire supère, uniloculaire, uniovulé, indéhiscent, surmonté d'un style et d'un stigmate simple. Ovule implanté à la base de l'ovaire. Graine à périsperme farineux; embryon à deux cotylédons planes, recourbé et réfoulé par le périsperme, vers la circonférence de la graine, les cotylédons et la radicule vers la chalaze.

Genres principaux: Nyciago (Belle-de-Nuit); Pisonia, Boerrhavia, etc.

Formule: { bins | bins | Aspirals } — { bins | Aspirals | Aspirals | Aspirals | bins |

VII. PLOMBAGINAGÉES (1197 bis).

1954. Diffère des Nyctages, par son inflorescence spiciforme, et en chaton plus ou moins serré, par ses cinq styles et son ovaire pentagone, quoique monosperme et uniloculaire. Ovule attaché à la base par un long funicule. Dans certaines espèces la tige est une hampe, surmontée par un faux chaton involucré (pl. 50, fig. 5); et les feuilles, alors en spirale par cinq, sont toutes radicales. Graine à périsperme farineux; embryon droit, à deux cotylédons planes, à radioule infère.

Genres: Plumbago (Dentelaire); Statice (Gazon d'Olympe); Limonium.

Formule: Spirali — spiralin — quina quino — quinou — bunitaine.

# VIII. PORTULACÉES.

1955. Herbes à feuilles aucculentes. sessiles, en spirale ou opposées. Les fleurs courtement pédonculées, partent de l'aisselle de follicules très-courts. Le calice est formé par l'approximation des follicules supérieurs, en sorte qu'il est imbriqué, à trois écailles, quand la foliation est en spirale; et qu'il est binaire, et à doux follicules opposés, quand la foliation prend, au moins vers le haut de la tige, le type binaire. La corolle (pl. 54, fig. 2) est monopétale, blanche, à cinq divisions conniventes, portant dix organes mâles, dont cinq alternes avortent souvent en forme de staminules. Ovaire uniloculaire, à un style, et autant de stigmates, plus ou moins distincts, qu'il doit avoir de valves. Graines, au nombre d'une à cinq, insérées à la base de l'ovaire par un long funicule (fig. 5); périsperme (al fig. 8) refoulant son embryon vers la circonférence. Embryon recourbé, à cotylédons planes, bien plus courts que la radicule (fig. 10). Fruit indébiscent, à trois ou cinq valves, s'étalant en corolle.

Genres principaux: Portulaca (Pourpier); Paronychia (pl. 54, fig. 1-10); Montia; Herniaria (Turquette, Herniole); Talinum, Scleranthus; Illecebrum; Claytonia (1100); Queria (pl. 45, fig. 14-20), etc.

Formule: Spiral:—spiral: — {

bina }

-quino—2-quinu — {

5 unitaire.

# IX, AMARANTHACERS.

1956. Ces plantes, en général herbacées, et presque toutes d'ornement, affectent une inflorescence serrée, en boule, en queue, en crête, hérissée de follicules colorés qui dépassent leurs fleurs axillaires et sessiles, unisexuelles ou hermaphrodites. Corolle à 3, 4 ou 5 divisions; 5 étamines distinctes de la corolle. Ovaire uniloculaire, uniovulé, surmonté d'un style simple, double ou triple; s'ouvrant à la maturité en boîte à savonnette. Périsperme et embryon comme dans la famille précédente.

Genres principaux: Amaranthus (Amaranthe); Celosia; Achyranthes; Gomphrena (Amaranthine).

Formule: Spirali—spiralim—spirali—

{ terno } —quine — unitaire.

### X. CHÉNOPODIACÉES.

1957. Se distingué de la famille précédente, par son ovaire indéhiscent, ses étamines insérées à la base de la corolle, qui est plus ou moins profondément divisée. Plantes herbacées, la plupart comestibles et cultivées.

Genres principaux: Chenopodium (Ansérine, Patte-d'Oie); Atriplex (Arroche); Spinacia (Épinard); Beta (Bette, Poirée); Salsola (Soude, pl. 46, fig. 7-12); Basella (Baselle); Rivina, etc.

Formule: 5 spiral: — 5 spiral: — quino — quino — unitains.

OBSERVATION. La tige, en général, a autant d'angles que le tour de spire renferme de feuilles, c'est-à-dire qu'elle est fréquemment pentagone.

### XI. POLYGONACÉES.

1958. Plantes herbacées, à tiges articu-

lees; à foliation alterne. Feuilles munies d'une gaîne parinerviée, fort ample, de la base de laquelle part le pétiole de la feuille, qui est simple. Inflorescence sur le même type. Fleur entourée des trois ou quatre follicules scarioux qui lui servent de calice. Corolle normale et monopétale, à six divisions, portant six étamines alternes, persistante. Ovaire simple, uniloculaire, à trois faces bordées d'angles saillants et vasculaires, uniovulé, surmonté de trois stigmates larges et plus ou moins sessiles, ou de trois styles. Ovule attaché au fond, à test mince, à périsperme farineux. Embryon droit, à deux cotylédons planes; radicule supère, inflorescence pendante.

Genres principaux; Polygonum (Renouée, Bistorte, Blé sarrazin, Trainasse, Persicaire); Rumex (Oseille, Patience); Rheum (Rhubarbe); etc.

Formule: Alterni — alternin — erno— 2ternu — Junitaire.

# XII. LUPULACERS (1022).

1959. Par leur ovaire sessile et axillaire, les plantes de cette famille se placeraient très-bien dans la catégorie des GRMMAIRES (1903). Leur inflorescence femelle est un vrai chaton. Mais par leur inflorescence måle, elles appartiennent aux plantes pétiolaires (1937), et par la structure de leur ovaire uniloculaire et uniovulé, elles prennent place dans le groupe des unitaires. La sleur mâle est composée d'une corolle à cinq divisions, portant cinq étamines. La fleur femelle se compose d'un ovaire surmonté de deux longs stigmates épars, sessile dans l'aisselle d'un follicule squamiforme ou en cornet. L'ovule est attaché sous les stigmates. Le périsperme est membraneux; l'embryon recourbé, à 2 cotylédons planes, supères comme la radicule; fruit déhiscent en deux valves et pendant. -Plantes herbacées, à foliation binaire, ou en spirale par quatre, et à inflorescence analogue à la foliation, à tige droite ou volubile.

Genres principaux : Humulus lupulus

(Houblon); Cannabis (Chanvre), (pl. 46, fig. 1, 3, 4, 5, 6).

Formule: { bini | 4 binin | 4 spiralin } - quino - qui

OBSERVATION. Le Chanvre répand la même odeur que le Houblon, et ses organes foliacés se couvrent des mêmes glapdes pollipiques.

# XIII. URTIGACÉRA (1189).

1960. Plantas en général herbacées, à foliation et inflorescence apposée-erois sée ou en spirale par quatre. Périentha quaternaire, uniséxuel ou hermaphrodite, à quatre étamines. Ovaire unileenlaire, surmonté d'un stigmate papillaire ramifié. Ovule attaché à la base de l'ovaire. Périsperme membraneux. Embryon droit à larges cotylédons planes; radicule supère, inflorescence pendants.

Genres principaux : Unvica (Ortie, pl. 51, fig. 1-10)

bini — binin { fs. m. quino — quine }
fs. f. 2bino — unitaine ;

PARIETARIA (Pariétaire) — 4spirali — bines
— 2bino — 2bino — unitaine.

OBSERVATION. Les fleurs mâles de l'Urtica le sont par l'avortement de l'ovaire, dont en voit trèsbien le rudiment, sous la forme d'une capule calluleuse et cristalline. La fieur femelle de la Pariétaire n'est autre qu'une fleur du sommet du rameau. dont les étamines ont avorté. Voici, en effet, la structure de cette petite plante parasite des décombres et des vieux murs exposés au soleil. Dans l'aisselle de chacune des deux feuilles epposées, se forme un rameau sur le type binaire à entrenœuds très-courts, et peu susceptibles d'être distingués; dans l'aisselle des deux premiers follicules opposés, la gemme s'organisa en fleur; et aussitôt le bourgeon terminal, qui devait continuer le rameau, subit à son tour la même transformation. On a ainsi trois fleurs dans chaque aisselle des deux follicules opposés. ou un verticille de six; quant au bourgeon qui devait terminer la tige des deux feuilles principales, il subit aussi la transformation florale; mais son organisation reste incomplète, etser étamines avortent; c'est une fleur femelle (t centrale, entourée de la sorte par six fleurs hermaphrodites. Or les feuilles de cette plante sont stipulées. les follicules floraux le sont aussi ; et en se raccourcissant jusqu'à la taille de leurs

demi-stipules, ils semblent former un calice ternaire à chaque fleur.

## XIV. PROTEACÉES.

1961. Le port, l'inflorescence de cette famille sont les mêmes que ceux des Synanthéracées (1949) et des Globulariacées (1952). Par l'organisation de sa fleur, elle se place auprès des Urticacées. Les feuilles se changent peu à peu en follicules minces et longs, qui se pressent en une tête sphérique. La fleur sessile se compose d'un long calice, divisé plus ou moins profondément en quatre, et portant, sur chaque division, une étamine presque aussi longue qu'elle. L'ovaire uniloculaire supère est terminé par un long style; l'ovule est attaché à un placenta dorsal; le fruit s'ouvre latéralement. La graine possède un périsperme pelliculeux; l'embryon est droit, à cotylédons planes, à radicule infère ; inflorescence droite.

Genres principaux : Protea, Banksia,

Grevillea, etc.

Formule: spiral:—spiral: — 2bino — 2bino — unitaire.

# XV. éléagnacées.

1962. Corolle 2-5-5fide. Étamines au nombre de quatre à cinq, alternant avec les divisions de la corolle. Ovaire infère, surmonté. d'un seul style, uniloculaire, uniovulé, devenant un fruit drupacé. Périsperme membraneux, embryon droit à deux cotylédons; radicule supère, fruit pendant. Arbres ou arbrisseaux à foliation en spirale par cinq. Feuilles non stipulées.

Genres principaux : Elæagnus (le Chalef); Santalum (Santal); Thesium; Osirys (Rouvet); Fusanus; Hippophae (Argous-

sier).

# XVI. LOBANTHACÉES (868).

1963. Plantes parasites des troncs aériens, à foliation et inflorescence lâche, opposée-croisée. Feuilles sessiles, dures et cassantes comme la tige, sans stipules. Fleurs unisexuelles; les mâles à corolle 2binaire ou 2ternaire, et à étamines en

aussi grand nombre que les divisions de la corolle, sur lesquelles elles sont insérées. Les femelles à ovaire infère, surmonté d'une corolle fort courte et d'un stigmate sessile, uniloculaire, uniovulé, et devenant une baie glutineuse.

Genres principaux : Loranthus; Viscum (Gui), plante que, dans nos environs, nous ne trouvons plus sur le Chêne, mais principalement sur le Pommier.

# XVII. THYMÉLÉACÉRS.

1964. Corolle tubulée, monopétale, à quatre divisions apiculaires, portant deux rangs alternes de quatre courtes étamines chacune; les étamines du rang supérieur insérées au-dessous de chaque division, et les inférieures alternant avec celles-ci. Ovaire supère, uniloculaire, uniovulé, quadrilobé au sommet, et presque quadrangulaire. Fruit drupacé. Graine à périsperme pelliculeux. Radicule supère, embryon droit; fruit pendant. Plantes suffrutescentes.

Genres principaux: Daphne (Garou, Sainbois, Lauréole); Passerina (Passérine); Stellera; trois genres formés aux dépens du Thymelæa de Tournefort; Lachnea; Struthiola; Quisqualis; Lagetta (Lagette, bois de dentelle), etc.

Formule: spirali — spiralin — 2bino — 4bino — 2unitaire.

# XVIII. LAURACÉES.

1965. Fleurs unisexuelles ou hermaphrodites. Corolle à trois ou six divisions persistantes, disposées par trois paires de deux opposées; six à douze étamines insérées sur chacune des divisions pétaloïdes. Ovaire supère, à un seul style, uniloculaire, uniovulé, devenant une drupe ou une baie à noyau, à ectocarpe indéhiscent ou bivalve. Périsperme pelliculeux; embryon droit à deux cotylédons planes; radicule supère; baie pendante.

Genres principaux: Laurus (Laurier), = bini, - binin, - 2terno - 2 ou Aternu - unitaine; Myristica (Muscadier), = spirali-terno - 5 ou 5 ternu - unitaine.

# ' Nouv. système de physiol. végétale.

| ł .                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| eur par verticilles quinaires                                  | I. Léguminacées.        |
| eur par opposition croisée                                     | II. Fumariacées.        |
| eur par opposition croisée                                     | III. Cruciféracées.     |
| eur par verticilles ternaires                                  | IV. Polygalacées.       |
| amines insérées sur la corolle ou le périanthe                 | V. Ulmacées.            |
| amines insérées sur un disque                                  | VI. Acéracées.          |
| rolle monopetale                                               | VII. Rubiacées.         |
| Cinq étamines                                                  | VIII. Ombellacées.      |
| prolle polypétale. (Dix étamines                               | IX. Hydrangéacées.      |
| taire biloculaire 2sperme                                      | X. Viornacées.          |
| aire uniloculaire à deux placentas po-                         | XI. Ribésiacées.        |
| amines insérées sous l'ovaire                                  | XII. Ampélidacées.      |
| amines insérées sur la corolle                                 | XIII. Jasminacées.      |
| ux styles distincts                                            | XIV. Sanguisorbacées.   |
| Quatre étamines                                                | XV. Plautaginacées.     |
| seul style { Deux étamines                                     | XVI. Véronicacées.      |
|                                                                | XVII. Salicariacées.    |
|                                                                | XVIII. Saxifragacées.   |
| ux stigmates isolés                                            | XIX. Gentianacées.      |
| seul stigmate ca- Anthères libres pituliforme Anthères soudées | XX. Apocynacées.        |
|                                                                | XXI. Asclépiadacées.    |
| quatre et un staminule                                         | XXII. Bignoniacées.     |
| mes                                                            | XXIII. Scrofulariacées. |
| amines didynames, corolle labiée                               | XXIV. Labiacées.        |
| amines quinaires, corolle id                                   | XXV. Boraginacées.      |
|                                                                | XXVI. Naladacées.       |
| psule quadriloculaire                                          | XXVII. Éricacées.       |
| psule quadrivalvaire                                           | XXVIII. Convolvulacées. |
| atre placentas pariétaux saillants                             | XXIX. Solanacées.       |
| centa unique columellaire                                      | XXX. Ébénacées.         |
| (Corolle régulière                                             | XXXI. Vacciniacées.     |
| Corolle labiée                                                 | XXXII. Caprifoliacées.  |
|                                                                | XXXIII. Onagrariacées.  |

# DEUXIÈME GROUPE.

# PLANTES PÉTIOLE - BINAIRES.

# I. LÉGUMINAGÉES (1087).

1966. Calice monophylle, à cinq divisions égales chez quelques espèces (pl. 36, fig. 17, c,s), et, comme celui des Labiées, chez le plus grand nombre (ibid., fig. 1, c), bilabié chez le Genêt, etc.; corolle monopétale, à cinq divisions égales, alternes avec celles du calice, et valvaires (fig. 18) chez un petit nombre d'espèces; mais chez le plus grand nombre, à cinq divisions inégales, profondes, dont la médiane plus large (fig.1, vx) prend le nom d'étendand (vexillum); les deux suivantes, de chaque côté de celle-ci (aa), se nomment AILES (alæ); et les deux suivantes de chaque côté (cr), qui restent soudées au sommet, se nomment LA CARÈNE (Carina). Immédiatement au-dessus de ces deux verticilles alternes, viennent deux verticilles alternes staminifères, dont l'inférieur, chez la plupart, se réduit à une seule étamine (fig. 11), et le supérieur en possède neuf soudées par leurs filaments en un tube fendu sur le devant (fig. 10); ces deux verticilles se soudent entre eux chez beaucoup d'espèces; chez les Acacia (fig. 16, 17), ils multiplient leur nombre quinaire d'une manière indéfinie; ils forment alors une belle aigrette conique, qui s'épanouit hors de la corolle à la floraison. Vient enfin le pistil (fig. 3), muni d'un style terminé par un stigmate assez long. L'ovaire est uniloculaire (à l'exception de quelques Mimosa), traversé par un placenta sutural (fig. 12), où s'attachent, sur deux rangs alternes, des ovules plus ou moins nombreux. Cet ovaire devient un légume très-long chez beaucoup d'espèces; il est bivalve, le placenta opposé au Vexillum, c'est-à-dire alternant avec l'avant-dernier verticille du système, dont le légume est le dernier.

Dans l'ovule, l'embryon commence par être droit (fig. 7) mais dans le plus grand nombre d'espèces, il se courbe plus ou moins ensuite, épuisant d'avance son périsperme (fig. 6), qui, à la maturité de la graine, n'est plus qu'une pellicule inappréciable. A cette époque, la radicule et les cotylédons sont parallèles, supères. Chez d'autres espèces l'embryon est presque droit, le perisperme moins épuisé, mais toujours la radicule supère et le fruit pendant.—Plantes herbacées, potagères, ou grands arbres; mais les uns et les autres à foliation en spirale par cinq, à feuilles ailées, composées, décomposées, avec ou sans impaire, ou l'impaire se transformant en vrille, avec deux stipules larges, persistantes, qui (chez le Lathyrus aphaca) tiennent lieu de la feuille, laquelle est devenue une vrille ramifiée. Cette famille a de nombreux représentants sur tous les points du globe.

Genres principaux: Papillonnacérs (Pétales inégaux, 10 étamines): Phaseolus (Haricot); Faba (Fève); Robinia (Faux Acacia); Melilotus (Melilot); Medicago (Luzerne), pl. 36, fig. 1-12); Hedisarum (Sainfoin).—Cassiérs (Pétales égaux, 10 étamines): Cassia (Sené, Casse); Tamarindus (Tamarinier).— Minosérs (Pétales égaux, valvaires, étamines indéfinies); Mimosa (Sensitive); Acacia (Acacia), etc.—5sprali—quina—quino—2quine—binaler.

## II. FUMARIAGÉES.

1967. La fleur commence par une paire de deux stipules opposées; la paire suivante, qui croise celle-ci (741), se compose de deux pétales labiés, dont l'un est éperonné et plus large que l'autre. La troisième paire, qui croise celle-ci, se compose

de deux pétales latéraux, creusés en cuiller au sommet, et s'y unissant par leurs bords; la quatrième paire, qui croise la troisième, se compose de deux étamines, à filament foliacé, traversées par une nervure médiane et sur montées de deux anthères; le fruit forme la cinquième paire qui croise la paire des étamines par ses deux sutures opposées, dont l'une est un placenta uni ou pluriovulé. Je viens de décrire le Fumaria cucullana, qui est une espèce des plus faciles à observer. Les autres s'écartent peu de ce type. L'ovule est plus ou moins longuement hétérovulé (1137, fig. 12, pl. 33). La graine a un périsperme farineux : son embryon, à deux cotyledons planes, est droit, à radicule supère; fruit pendant. - Plantes herbacées, à feuilles décomposées, à folioles multifides, à foliation en spirale par cinq; tige articulée, succulente, à structure monocotylédone.

Genre unique: Fumaria (Fumeterre).

Oßsekvation. Les fumariacées tiennent aux Cruciféracées, par le type opposé-croisé de leurs fleurs; elles s'en écartent par l'irrégularité des pièces florales. Elles tiennent aux Léguminacées, par l'unité de leur placenta; elles s'en écartent par le type croisé de leurs fleurs.

# III. CRUCIFÉRACEES (1157).

1968. Le calice est formé par deux paires croisées de sépales, en général colorés (pl. 52, fig. 1, s); la corolle par quatre pétales (pa), qui, dans certains genres, ne forment qu'une paire, et dans d'autres deux paires croisées; les étamines, au nombre de six, peuvent à leur tour, selon les genres,être considérées comme formant deux ou trois paires. Entre les pétales, on trouve quatre staminules (sl) glanduliformes, qui appartiennent, comme accessoires, à tout autant de paires, ou sont des paires avortées d'organes spéciaux. Au-dessus de cette série d'appareils, vient le fruit (fig. 6), qui croise la dernière paire, par ses deux placentas suturaux ; l'ovaire est surmonté d'un style conique terminé par un stigmate capituliforme; le fruit est bivalve. L'embryon, se développant dans le sein de l'ovule aux dépens du périsperme. s'y recourbe de différentes façons (1157); ses deux cotylédons oléagineux y prennent diverses positions par rapport à la radicule; ils se plissent ou restent planes ; la fig. 7 offre l'une de ces nombreuses dispositions. Le fruit reste en général droit, on légèrement oblique, la radicule, par le fait de la courbure de l'embryon, n'ayant pas besoin de déplacer le légume, pour se tourner vers le sol. - Plantes herbacées, potagères, à foliation en spirale par quatre, opposée - croisée, dans le Lunaria rediviva et le Thlaspi saxatile. Feuilles simples, ou roncinées, embrassantes, non stipulées; inflorescence en spirale par quatre. Espèces susceptibles de plus d'une transformation.

Genres principaux: Brassica (Chou, Navet, Navette, Colza); Raphanus (Radis); Sinapis (Senevé, Moutarde); Sisymbrium (Cresson, Erysimum); Hesperis (Julienne); Cheiranthus (Giroflée); Cochlearia (Gran, Raifort); Thlaspi (Monnoyère), etc.—4spirali—2bina—2bino—3bine—binaues.

OBSERVATION. On a tenté de distribuer systématiquement les genres de cette famille, d'après la disposition relative de la radicule et des cotylédons. Ce caractère n'offre assez ni de précision ni de constance, pour être inscrit en tête d'une division. C'est encore là une des nombreuses aberrations de la méthode naturelle, qui semble avoir horreur de tout ce qui est facile à distinguer, et qui, pour faire arriver à la connaissance d'un objet, prend à tâche de n'employer que les routes les plus obscures. Linné avait voulu conduire l'élève, à la connaissance de l'embryon, par l'étude graduée de la fleur; on prend la méthode inverse, on veut que l'élève arrive à la connaissance de la fleur et des feuilles, par l'étude de l'embryon; en sorte que si les graines ne sont pas mures, il faut jeter au rebut l'échantillon, afin de rester fidèle à la méthode naturelle.

### IV. POLYGALACÉES.

1969. Si l'on désire se faire une idée claire du type floral de cette famille, il sera bon de se servir d'une espèce frutescente et à grandes fleurs. Les feuilles sont en spirale par quatre, mais chacune d'elles possède un bourgeon à deux stipules,

qui dans quelques espèces exotiques se colorent en purpurin. La fleur est pédonculée, solitaire, partant de l'aisselle du fellicule et du sein des deux stipules gemmaires du bourgeon, ce qui forme à sa base un verticille de trois pièces. Ce type se reproduit sur le calice, qui se compose de trois sépales, dont le médian, qui représente le follicule, alterne avec le follicule de l'aisselle duquel sort le pédoncule. La corolle se forme de trois pièces à son tour. dont la médiane, qui alterne avec le follique médian du calice, se développe en casque, surmonté souvent d'une aigrette ramifiée, comme une miniature de ce petit champignon qu'on désigne sous le nom de Tripettes ou Menottes. Cet organe galéiforme est accompagné de chaque côté de deux pétales colorés, veinés par des anastomoses, qui sont les analogues des deux stipules, et qui le dépassent en hauteur et en largeur. Nous avons là deux verticilles ternaires alternes. De la base du pétale galéisorme, par un troisième verticille de deux stipules isolées, et d'un tube staminisère portant neuf étamines. Le jeune ovaire est enveloppé par ce tube; il est biloculaire, reticulé, bordé, aplati sur ses deux faces. Chaque loge renferme un ovule hétérovulé (1137). L'hétérovule forme un casque sur le même type que le stigmate de l'ovaire; et c'est dans le fond du casque que se trouve l'empreinte du Stigmatule (1128). La graine a un test dur et ligneux, velu; un périsperme conforme, peu épais, non féculent ; un embryon droit à deux cotylédons planes, à radicule supère; fruit pendant. - Herbes ou arbustes.

Genre principal: Polygala (Herbe-au-Lait) = Aspirali — Aspiralin — terna — terno — terne — biname.

# V. ULMAGÉES.

1970. Étamines variant de quatre à trente, et au-delà, insérées sur le périanthe ou la corolle. Fruit biloculaire, uniloculaire par avortement, mais toujours à deux styles, et souvent à deux ailes membraneuses; loges uniovulées. Graing à périsperme membraneux. Embryon droit

à deux cotylédons planes, blancs, larges, à radicule supère; aussi le fruit est-il pendant. — Arbres ou arbrisseaux à feuilles en spirale par quatre ou alternes, simples, pétiolées, à limbe rude; munies dans la préfoliation de deux larges stipules caduques. Fleurs ramassées en tête et comme en un chaton.

Genres principaux: ULMUS (Ormeau)

= alterni — spiralin — 2 bina — 2 bino

— 4 binu — binaine; celtis (Micocoulier)

= quina — quino — quinu — binaine à
fruit drupacé; fothergiela (pl. 46,
fig. 13-16) = quino — 10quinu — binaine;
HAMAMELIS — 4 spirali — 3 spiralin — 2 bina

— 2 bino — 2 binu — binaine (fruit des
Fothergilla).

OBSERVATION. Dans la graine de l'Ormeau, le cordon embilical se voit à la pointe de la radicule de l'embryon, qui se termine brusquement et comme par une cassure.

VI. AGÉRACÉRS (799, 1109, 1705).

1971. Calice valvaire, corolle et étamines formant trois verticilles distincts et alternes, les étamines insérées sur un disque nectariforme, à peine visible ches certains genres. Le fruit biloculaire acquiert souvent, en se développant, deux expansions foliacées, qui le rendent ailé. ou le hérissent de piquants herbacés; quelquefois il lui arrive une paire croisée de loges de surcroît, dont l'une avorte, et dont l'autre s'arrête à un certain développement; il semble alors ternaire. Loges uniovulées, graines aplaties, à périsperme pelliculeux, à embryon roulé, ou chiffonnant ses deux cotylédons, qui sont verdâtres. Radicule dirigée vers les deux styles; fruits pendants. Foliation opposéscroisée en général, ainsi que l'inflorescence pyramidale. — Grands arbres, propres aux massifs et aux allées.

Genres principaux: Acen (Érable, Sycomore (pl. 29, fig. 1-7; pl. 30) = bint — binin — quina — quino — 4bine — binines; Esculus (Marronnier) = bini — binin — quina — 2bino — 4bine — pseudoternaire; Aristotelia — binii — quina — quino — 2quine — binaire; Etelea (pl. 55,

fig. 1-6) = \{2 \text{bina} - 2 \text{bino}\} - 2 \text{bine} - \text{bine} - \text{bine} - \text{bine} - \text{bine} - \text{bine} - \text{bine} \text{bine} - \text{bine} \text{bine} \text{ine} \te

OBSERVATION. La fleur encore jeune du Paliurus et du Zisiphus, dont la fig. 6, pl. 56, donne le type au simple trait, ressemble tellement à celle de l'Érable (pl. 50, fig. 1), qu'on est embarrassé de transporter ces deux genres parmi les Rhamnées, auxquelles les rapporte la constance de la structure ternaire de leur evaire, qui, à l'état très-jeune pourtant, apparaît aussi bien binaire que celui de l'Érable. Au reste, les Evonymus et les Rhamnus se placent bien près de l'Aoer par la structure générale de la fleur, et surtout par la présence du disque staminifère. Ce sont là de ces contre-temps, auxquels aucun artifice de la classification ne saurait jamais échapper.

### VII. BUBIACÉES.

1972. Tiges articulées, hispides, quadrangulaires communément; chaque articulation entourée d'un verticille, de deux quatre, six, neuf, etc., follicules sessiles, hispides; et ne donnant pourtant naissance, le plus souvent, qu'à un seul bourgeon; bourgeons disposés en spirale autour de la tige; chez beaucoup d'espèces. L'inflorescence, qui ne dément pas ce type, se presse souvent au sommet de la tige, qu'elle termine en épi plus ou moins serré. L'ovaire est infère, formé sur le type binaire, multiple de deux chez quelques espèces exotiques, à deux loges uniovulées ou biovulées, pluriovulées par multiplication. Il est surmonté, tantôt immédiatement de la corolle et sans la moindre trace de calice, et tantôt d'un calice à quatre divisions, rarement cinq, et d'une corolle monopétale à autant de divisions que le calice, et alternes avec elles. Etamines insérées entre chaque division de la corolle. Staminules ou nectaires plus ou moins visibles, entourant la base du style, et ayant sans doute été pris pour un calice à quatre dents, dans certains genres dépourvus de calice. Deux styles soudés à la base, terminés chacun par un stigmate globuleux. Graine arrondie d'un côté, aplatie et creusée du côté du hile, à test lisse, à périsperme corné et oléagineux, à embryon cylindrique, recourbé, plus ou moins terminé par deux cotylédons planes, étroits, et souvent inégaux (pl. 14, fig. 14, 15, 16). — Plantes herbacées, arbustes ou grands arbres.

Genres principaux: Rubia (Garance); Galium (Caille-lait); Valantia (Croisette); Asperula (Petit-Muguet, Herbe-à-l'esquinancie); Coffma (Café); Cinchona (Quinquina), etc.

OBSERVATIONS. Nous n'avons en l'intention de tracer que les caractères physiologiques de la famille, et non les nombreuses déviations du type, dont chacun pourra se rendre facilement compte, à l'aide de la théorie.

La foliation typique des Rubiacées est opposée-croisée; chaque articulation ne devrait ainsi posséder que deux feuilles opposées. Mais il arrive que deux appareils se confondent par le rapprochement des articulations qui les supportent; et, dans ce cas, chaque articulation paralt supporter un verticille de quatre follicules croisés. Le verticille sera de six follicules par le rapprochement et la confusion des trois articulations; il sera de huit par le rapprochement de quatre articulations, etc., et en se confondant par leurs bases, ces appareils réunis seront forcés de se disposer en spirale entre eux. Mais le verticille suivant est organisé de la même façon, par un appareil qui croise le dernier appareil du verticille inférieur, en sorte que les deux verticilles se croiseront entre eux. Or comme il arrive qu'un seul et même appareil de chaque verticille produit des bourgeons axillaires, il s'ensuivra que les bourgeons, à leur tour, seront rangés en spirale le long de la tige.

Dans le nombre des pièces d'un verticille, il faut tenir compte des avortements.

Si nous appliquons la théorie des verticilles foliacés à l'organisation du fruit et de la fleur des plantes de cette famille, nous arriverons aux mêmes résultats. Le fruit est un entrenœud biloculaire par l'avortement de deux angles opposés de la tige. Sans cet avortement, il serait quadriloculaire, comme la tige est quadrangulaire, il serait sexloculaire dans les plantes à tige sexangulaire. Le verticille, qui termine cet entrenœud, se change en sépales ou pétales, qui croisent les deux loges, et les deux styles réunis à la base sont la déviation de la continuation de la tige réduite à son type primitif; c'est un entrenœud orné de deux feuilles rudimentaires et stigmatiques. A la base de cet entrenœud se trouvent, dans beaucoup de genres, deux à quatre follicules, rudimentaires ou staminules (150).

Ce sont ces staminules que l'on prend pour un calice persistant, après la chute de la corolle, dans les genres Galium, Asperula, Crucianella, etc., où l'on chercherait vainement le calice décrit par les auteurs.

Quant au nombre des ovules, nous avons assez insisté sur ce point, que la classification dichotomique seule est en droit d'admettre des loges monospermes. Toute loge a, dans son placenta, les éléments indéfinis d'ovules. La dichotomie doit emprunter ses caractères aux plantes les plus vulgaires du pays, dans lequel on écrit; car elle doit procéder de ce qui est fréquent à ce qui est rare, comme elle procède du connu à ce qui est inconnu.

# VIII. OMBRILAGÉES (OMBELLIFÈRES).

1973. Tiges articulées, herbacées, cannelées, racines pivotantes; feuilles alternes, à gaîne souvent très-ample, pétiole et limbe plus ou moins décomposé. Inflorescence es ombelle; chaque rayon de l'ombelle partant de l'aisselle d'un follicule (1) plus ou moins durable, en sorte que la base de l'ombelle est entourée d'une collerette (involucre, inv); ce type se répète, quand les rayons se ramifient en ombellules (pl. 36, fig. 15). L'ovaire est infère, à deux loges, du sommet desquelles pend un ovule (fig. 14) qui, en mûrissant en graine, doit en occuper toute la capacité. Le sommet de ce fruit biloculaire est surmonté d'un disque, au bord duquel s'insèrent cinq pétales et cinq étamines (fig. 13), c'est-à-dire cinq déviations de la feuille par chaque loge; enfin du centre du disque partent deux styles simples et courts, qui ne croisent pas le fruit; quant au calice quinquedenté, il manque sur beaucoup d'espèces, comme chez les Rubiacées. La surface des loges est hérissée de papilles (fig. 14) ou de piquants; d'autres fois elle est sillonnée par des cannelures longitudinales, qui deviennent souvent des côtes saillantes, type dont la fig. 13 offre la section transversale.

On remarque, au centre de chacune des côtes, un organe vasculaire (a), et dans le sillon un autre organe de ce genre (a) tous deux pleins d'une huile essentielle diversement colorée. La graine n'a qu'un périsperme pelliculeux et épuisé; son embryon droit, à deux cotylédons planes, a la radicule infère. Les ombelles restent droites. Le fruit est indéhiscent, mais à la maturité ses coques se séparent par le placenta.

Genres principaux : Daucus (Carotte); Pastinaca (Panais); Angelica (Angélique); Apium (Persil; Ache); Chærophyllum (Cerfeuil); Ferula (Férule); Conium (Ciguë); etc.

OBSERVATION. Le type général des Ombellifères est alterne; les plèces, en se pressant, sont forcées de prendre la spirale (736). Le fruit peut être considéré comme formé par le rapprochement de deux entrenœuds, munis chacun de son appareil foliacé alterne, dont les pièces subissent, chez l'inférieur, des transformations dans un ordre alterne avec les pièces du supérieur, l'un ayant trois étamines et deux pétales, et l'autre trois pétales et deux étamines. Mais afin de ne pas trop s'éloigner du point de vue de la classification, leur formule générale serait: Al-

# IX. HYDBANGÉACÉES.

1974. Se distingue des Ombellacées par son inflorescence conforme à la foliation opposée-croisée, par son fruit arrondi et non à deux coques, par ses étamines en nombre double des pétales.

Genre principal: EYDRANGEA (pl. 49, fig. 1-8). = bini — binin — quina — quina — quine — binis.

OBSERVATION. L'Adoxa et le Chrysosplenium pourraient rentrer dans ce genre, à l'aide de quelques modifications.

## X. cornacées.

1975. La fleur du Cornus (Cornouiller) ne diffère presque, de celles des Rubiacées, que par l'unité de son style terminé par quatre stigmates, et par son fruit qui devient une baie; calice à quatre dents, corolle à quatre divisions alternes avec les dents du calice, et étamines alternes avec les divisions de la corolle; ovaire infère à deux loges monospermes. Staminule quadrangulaire. Foliation opposéecroisée.

Genre principal: connus (Cornouiller). Le Viburnum et le Sambucus sont placés dans les Caprifoliacées ci-dessous; l'Hsdera dans le groupe des plantes pétiolequinaires.

### XI. RIBÉSIACÉES.

1976. Ovaire infère, uniloculaire à deux placentas valvaires opposés, couverts d'ovules sur quatre rangs chaque; péricarpe s'infiltrant de sucs acidulo-gélatineux, et transformant le fruit en une baie (Groseille, Cassis). La fleur qui le couronne est composée de cinq sépales pétaloïdes, beaucoup plus grands et souvent plus colorés que les pétales, qui sont placés à une certaine distance d'eux. Cinq étamines alternes insérées à leur tour à une certaine distance. Enfin au centre se trouve le style double, dont un rameau est en face d'une étamine, et l'autre en face d'un pétale (Ribes resinosum, triste, prostratum, nigrum, saxatile, alpinum, etc.); les étamines, pétales et sépales se réunissent, au contraire, en un tube assez long dans les Ribes purpureum, palmatum. Graines lisses (pepins), munies d'un périsperme corné et oléagineux comme celui de la Vigne, à la base duquel se trouve un petit embryon droit, à deux cotylédons planes, la radicule dirigée vers le hile, c'est-à-dire supère. Fruit pendant. - Arbrisseaux souvent épineux, à feuilles en spirale par quatre, qui, dans le jeune âge, simulent en se rapprochant la foliation opposée-croisée; pétiolées, terminées par un limbe pentalobé. Inflorescence en spirale par quatre.

Genre unique: BIBES (Groseiller) = 4 spiral: — 4 spiral: — quins — quins — quino — quins } — binks.

### XII. AMPÉLIDACÉES.

1977. Ovaire supere, biloculaire, uniloculaire par avortement; placenta columellaire; un ou deux ovules par loge. Péricarpe s'infiltrant de sucs d'abord acides (tartrique), puis sucrés, et transformant le fruit en une baie ( Raisin ). Calice très-court, à cinq petites dents, comme tronquées, corolle quatre fois plus longue à l'époque de l'épanouissement, à cinq pétales valvaires, infléchis par leurs bords en dedans, comme un ovaire, dont les cloisons se seraient séparées de la columelle, et s'enlevant comme une seule coisse tous à la fois. Chaque pétale renferme une étamine insérée sous l'ovaire, à anthère quadriloculaire. Cinq staminules tronqués, alternes avec les étamines, analogues aux écailles tronquées des Graminées. L'ovaire se termine en deux lobes stigmatiques, comme ceux des Saxifrages. Graine (pepin) à test très-dur, à périsperme corné, oléagi**neu**x; embryon très-petit, droit, à radicule supère, à 2 cotylédons planes. - Arbrisseaux à tiges articulées, couchées, à feuilles en spirale par cinq, souvent opposées à une vrille, rameau avorté, qui part de la même articulation; inflorescence en grappe pendante, en spirale par cinq. Feuilles pétiolées, stipulées, à limbe palmé, quinaire, avec des subdivisions.

Genres principaux : vitis (Vigne); AR-PELOPSIS, cissus = 5spirali - 5spiralis - quina - quino - 2-quinz - binaire.

## XIII. JASMINACÉES.

1978. Calice tubulé, à quatre ou huit divisions peu profondes, corolle tubulée, à quatre ou huit divisions peu profondes, valvaires, rappelant la préfloraison de certaines Rubiacées, de l'Asperula, par exemple, alternes avec les divisions du calice. Deux étamines courtes, opposées, insérées sur la gorge du tube de la corolle, alternes avec ses divisions et avec les deux lobes stigmatiques, qui surmontent le style simple. Ovaire biloculaire, se changeant en un fruit bacciforme, quelquefois uniovulé par avortement. Deux evules pendants dans chaque loge. Graine à périsperme oléa-

gineux; embryon droit, à deux cotylédons planes, à radicule infère; fruits droits. — Arbrisseaux d'ornement ou arbres utiles, à foliation le plus ordinairement opposéeeroisée, ou en spirale par cinq; et alors le type de la fieur est quinaire.

# KÍV. BANGUISÓRBACÉES.

1979. Plantes herbacées à foliation en spirale par cinq, inflorescence id., en tête arrondie au bout d'un long pédoncule en forme de hampe. Feuilles imparipinnées, avec deux stipules qui ont l'apparence de folioles. Pleurs unisexuelles par avortement, ou hermaphrodites, sessiles, accompagnées à la base de trois petits follicules scarieux. Calice nul , corolle infère, monopétale, ventrue, étranglée au-dessus du fruit, et s'évasant en quatre divisions sépaloïdes; étamines 4 ou 4 x 8, insérées sur la gorge du tube et alternant avec les divisions de la corolle. Ovaire bileculaire, enfoncé dans la panse de la corolle, formant, par ses deux loges uniovulées, comme deux pistils accolés intimement par la base, surmontés chacun d'un style fort long, qui se termine par des papilles stigmatiques blanches ou purpurines sur quatre rangs, offrant desspires dans leur sein. Ovule pendant; graine à périsperme membraneux ; embryon à deux cotylédons planes, à radicule supère; aussi les fruits sont obliques en bas le long de l'épi.

Genres: fleurs unisexuelles: Poterium (Pimprenelle); fleurs hermaphrodites: Sanguisorba.

OBSERVATION. La place de ces deux genres dans les Rosacées est une des preuves les plus palpables de l'arbitraire qui préside à la formation des familles naturelles. Si les étamines des Plantains s'étaient multipliées, on n'aurait pas manqué de les transporter dans exte famille, vé-

ritable refuge des fieurs à étamines nombreuses, quelle que soit d'ailleurs leur structure générale.

# XV. PLANTAGINACÉES (1149).

1980. Petites plantes herbacées, à feuilles en spirale par cinq, toutes radicales, étalées généralement en rosace, à tige en forme d'une hampe, que termine une queue plus ou moins longue de fleurs en spirale par cinq, sessiles dans l'aisselle d'un petit follicule. Calice formé par les quatre follicules (pl. 51, fig. 19 s). Corolle tubulée (fig. 14), ventrue autour de l'ovaire, terminée par quatre dents, rarement cinq. Quatre étamines alternes avec les divisions, et dont le filament se prolonge dans le tissu de la corolle, jusqu'à sa base. Ovaire supère, à deux loges 1-4 ovulées, séparées par une cloison, dont la nervure médiane sert de placentaire (fig. 21); un seul style hérissé de fibrilles stigmatiques (fig. 16). L'ovaire, en grandissant, déchire la corolle à sa base et la pousse à son sommet (fig. 19). Graines à test réticulé, se moulant sur les deux surfaces qui l'emprisonnent (fig. 23, 25). Périsperme blanc, embryon purpuriu (fig. 17), droit, à deux cotylédons planes, radicule infère, fruits droits.

Genres principaux: Plantago (Plantain, pl. 51, fig. 11, 27); FSILLIUM (Pulicaire), espèce rameuse; LITTORELLA (feuilles subulées, plantes des lieux inondés) = 5 spirali-5 spiralim — 2 bina — 2 bino — 2 binu — binaire.

# XVI. VÉRONICACÉES.

1981. Petites plantes herbacées, trèsrarement suffrutescentes, à foliation en spirale par cinq ou opposée-croisée; tige plus ou moins rameuse, terminée par une queue de fleurs; ou bien fleurs isolées et longuement pédonculées dans l'aisselle d'une feuille. Calice à quatre sépales herbacés (pl. 20, fig. 1 s). Corolle monopétale caduque, à quatre divisions et deux étamines entre deux d'entre elles (fig. 2). Ovaire biloculaire plus ou moins aplati, à loges polyspermes quelquefois ai-

lées, surmontées d'un style qui continue le placenta (fig. 4). Graines munies d'un périsperme charnu, embryon droit à deux cotylédons planes, radicule infère; fruits redressés.

Genre principal: VERONICA (Véronique, pl. 20) = { Sspirali } - { Sspiralin } - { binin } - 2bina - 2bino - binu - binaire.

# XVII. SALICARIA CÉES.

1982. Calice monophylle, tubuleux (pl. 46, fig. 2c), à quatre ou six petites divisions (s) insérées sur le bord du tube. Pétales, au nombre de quatre ou six, insérés sur le bord du calice, alternant avec les sépales. Étamines en nombre multiple des pétales, insérées, en deux rangs, sur le calice (sm), et de deux longueurs alternes. Pistil supère, à un seul style, terminé par un stigmate en tête. Ovaire à deux loges, dont l'une avorte, ou qui se dédouble en quatre. Ovules nombreux, attachés à un placenta columellaire. Périsperme pelliculeux. Embryon droit à radicule infère; fruits dressés, s'ouvrant en deux ou quatre valves.

Genres principaux: LYTERUM SALICARIA
(Salicaire) (pl. 46, fig. 2) = {bin1 \ 4spiral1} 
binin \ 4spiralin \} -- 3bina -- 3bino -- 6binou -
binaire; lagerstrumia = bini -- 5 bina -
5 bino -- 10 binou -- 5 binaire; cupera; ginobia, etc.

### XVIII. SAXIFRAGACÉES.

1983. Petites plantes herbacées, se plaisant sur les murs, les rochers, les montagnes élevées, à feuilles en spirale par quatre, radicales et étalées en rosace sur le sol (Saxifrages), d'où part une hampe rameuse à panicule lâche. Fleur terminant souvent la tige. Calice à cinq divisions, corolle à cinq pétales alternes avec les divisions du calice; étamines, cinq ou dix, alternant avec les pétales, insérées sur un plan plus avancé, mais adhérant au calice. Ovaire à deux loges

appliquées plutôt que soudées l'une contre l'autre, comme chez les Sanguisorbacées, se séparant au sommet en deux gros styles, qui n'en sont que les continuations surmontées de deux stigmates chacune. Placenta couvrant toute la paroi interne de la face agglutinée, tapissé d'ovules nombreux. Chez certaines espèces, le tube calicinal se resserre tellement contre les styles, avec les pétales et les étamines qu'il supporte, que l'ovaire paraît infère par rapport à la fleur. Le calice joue alors le rôle du follicule des Caricacées (1915) et du calice des Dipsacées. Mais, par la dissection, on s'assure que, dans ce cas, sa substance n'en reste pas moins distincte de celle des ovaires, dont les parois, emprisonnées de la sorte, prennent seulement un moindre développement. Graine munie d'un périsperme farineux ou corné; embryon un peu recourbé, à deux cotylédons planes, à radicule infère; fruits droits.

Genres principaux : SAXIFRAGA (Saxifrage); HEUCHERA; TIARELA; GUNONIA; ITEA, etc.

Formule générale: 4 spirali—4 spiralia
— quina — quino— { quinov } —
{ binaire.
} pseudobinée.

# XIX. GENTIANACÉES.

1984. Végétaux herbacés, terrestres ou aquatiques, à foliation en général opposée-croisée; feuilles entières, lisses, fleurs en épi terminal. Calice à cinq divisions, corolle monopétale à quatre ou cinq divisions; cinq étamines alternes insérées sur la corolle. Ovaire fusiforme, biloculaire, mais devenant uniloculaire par la séparation du placenta en deux, ce qui donne au fruit l'apparence d'une loge à deux placentas rentrants, couverts d'ovules très-petits, comme chez le Ribes (1976). Graines munies d'un périsperme charnu; embryon droit, à deux cotylédons, radicule infère: fruits droits.

Genres principaux : Gentiana (Gentiane); Chironia (Petite centaurée); Me-

nyanthes (Trèfie d'eau); Exacum; Chlora; Villarsia, etc.

# XX. APOGYNACÉES (1180).

1985. Plantes herbacées, suffrutescentes, et même arborescentes, à tige lactescente, à foliation opposée-croisée, inflorescence id. Calice monophylle à cinq divisions (pl. 43, fig. 10), corolle monopétale (fig. 1, 6) à cinq divisions alternes. Cinq étamines (fig. 5, 7) presque sessiles, à pollen pulvérulent, alternant avec les divisions de la corolle, et avec cinq petits staminules qui, dans certaines espèces, ferment la gorge de la corolle. Ovaire (fig. 12) biloculaire, entouré à la base de cinq staminules glanduliformes (sl), surmonté d'un style se terminant en un stigmate globuleux ou discoide, qui, en se détachant à la maturité, permet aux deux loges de se décoller, de manière à représenter une paire de fruits uniloculaires (pl. 42, fig. 5). Le placenta de chaque loge se trouve sur la paroi interne de la face soudée (pl. 42, fig. 3); il est tapissé d'ovules à stigmatules longuement soyeux dans certains genres (pl. 44, fig. 5). Périsperme assez épais, embryon droit, à deux cotylédons planes, à radicule supère (pl. 44, fig. 1); aussi les fruits sontils pendants ou fléchis vers le sol.

Genres principaux: Apocynum (pl. 45, fig. 1-13); Periploca (pl. 42, fig. 1-13), Vinca (Pervenche) (1093); Nerium (Laurier-rose); Arduina; Tellima; Taberna montana, etc.

# XXI. ASCLÉPIADACÉES (1180).

1986. Se distingue de la famille précédente, par la soudure de ses cinq étamines en un tube qui emprisonne l'ovaire (pl. 45, fig. 9; pl. 45, fig. 3, sm); par la masse bilobée du pollen (pl. 44, fig. 4) renfermé dans chaque anthère, offrant la même structure que le pollen des Orchidacées; enfin par la présence de cinq gros staminules (sl pl. 44, fig. 3) insérés sur le tube staminifère, et alternant avec les anthères.

Genres principaux : Asclepias ; Hoya; Cynanchum, etc.

OBSENVATION. Les Apocynacées seraient des Asclépiadacées, si leurs cinq étamines restaient soudées au-dessus de l'ovaire, et si les cinq staminules devenaient saillants. L'analogie du fruit des Apocynacées et Asclépiadacées, avec celui des Saxifragacées et Gentianacées, laisse fort peu de chose à désirer. Il suffit de comparer ces organes à leur premier âge. Chez les trois familles, les loges ont une tendance à se désagglutiner; chez les Asclépiadacées et Apocynacées, le stigmate oppose à leur tendance un obstacle d'une plus longue durée. Formule des Apocynacées; bini—binin—quina—quino—2quinu—binin—binin—quina—quino—2quine—binin—binin—puina—quino—2quine—binine.

# XXII. BIGNONIACÉES.

1987. Calice monophylle, à cinq divisions, corolle monopétale, bilabiée ou irrégulière au sommet, mais à cinq divisions. Quatre étamines didynames, et une cinquième avortée (staminule), insérées sur la corolle. Pistil supère posé sur un nectaire arrondi, à deux loges pluriovulées, à graines souvent ailées. Style simple: stigmate plus ou moins profondément bifide et bilamellé; graine à périsperme épuisé et pelliculeux; embryon droit à deux cotylédons planes, radicule infère. Fruit droit, et bivalve. - Plantes herbacées, suffrutescentes ou arborescentes, à tige articulée, souvent grimpante et à vrilles. Foliation opposée-croisée, ou verticillée par trois, plus rarement alterne.

Genres principaux : Bignonia; Chelone; Catalpa; Sesamum (Sésame); Pedalium . etc.

# XXIII. SCROFULARIACÉES.

1988. Diffère principalement de la famille précédente, par l'absence du cinquième staminule, par ses graines plus nombreuses en général et plus petites, quelques-unes portées par un funicule

assez long; et surtout par sa corolle, en général personnée. — Plantes herbacées, ou arbustes, à feuilles opposées-croisées, ou en spirale par cinq.

Genres principaux: Scrofularla (Scrofularla); Linaria (Linaire); Antirrhinum (Muflier, mufle de veau, gueule de lion); Calceolaria (Caloéolaire); Gratiola (Gratiole; Rhinanthus (Crête-de-Coq); Pédicularls (Pédiculaire); Melampyrum (Mélampyre); Acanthus (Acanthe); Digitalis (Gant Notre-Dame, digitale); etc.

OBSERVATION. Deux des quatre étamines avortent régulièrement, chez quelques espèces, en forme de staminules,

# XXIV. LABIAGÉRS,

1989. Chez les Labiacées, comme chez les deux familles précédentes, le calice està einq dents; la corolle (pl. 49, fig. 9) a cinq divisions qui, malgréleur inégalité, ne laissent pas que d'alterner sensiblement avec les divisions calicinales; le pistil est supporté par un nectaire ; les étamines, au nombre de quatre, sont plus ou moins didynames (fig. 11); le stigmate est bifide. Mais leur caractère distinctif est dans l'ovaire quadriloculaire, à loges uniovulées et à fruit quadricoccé (103). Les ovules, appliqués contre un placenta columellaire, se moulent sur la coque et deviennent demi-sphériques (fig. 10). L'embryon est recouvert d'un périsperme pelliculeux, mais il remplit toute la capacité du test. Il est droit, à 2 gros cotylédons charnus, planes, à radicule infère. Fleurs et fruits droits vers le ciel. — Plantes herbacées, ou petits arbustes, dont la tige carrée et la foliation opposée-croisée ne se démentent jamais. Les fleurs sont ramassées en paquets sessiles, dans l'aisselle des feuilles supérieures, et forment souvent un verticille en forme de coussinet épais, autour de la tige, en se pressant, un paquet contre celui qui lui est opposé. Genres principaus: Salvia (Sauge); Teucrium (Civette, Germandrée, pl. 49, fig. 9-10-11); Rosmarinus (Romarin); Satureia (Sariette); Lavandula (Lavande, Spic, Stéchas); Mentha (Menthe); Melissa (Mélisse); Ocymum (Basilic); Ballota (Ballote); Marrubium (Marrube); etc.

Formule générale : Bini — binin — quina — quino — 2bino — 1-2binains.

OBSERVATION. Dans les trois familles précédentes, l'irrégularité de la corolle provient de l'avortement de la cinquième étamine, qui dévise en un lohe médian plus ou moins chiffmans, elternant avec la dent médiane du calice. La figure 11, pl. 49, est destinée à faire sentir les rapports de structure des quatre étamines et du jeune pistil, s'appuyant tous les cinq chacun sur un support cylindrique purpurin, en sorte qu'au premier coup d'eil on prendrait le style, peur le filament d'une anthère avortée et devenu bi-fide (si).

### XXV. BORAGINAGÉES.

1990. Cette famille se rapproche de la précédente, par l'identité de la structure de son pistil, porté sur un disque on nectaire, et à quatre coques, surmontées d'un style bifide au sommet. Elle s'en distingue par la régularité de son calice à cinq divisions, de sa corolle monopétale à cinq divisions alternes avec celles du calice; par cinq staminules qui ferment souvent la gorge du tube corollaire, alternant avec les divisions de la corolle, et avec les cinq étamines qui sont inserées plus bas sur le tube. - Plantes herbacées en général, rarement frutescentes ou arborescentes, à foliation en spirale par cinq, à tige pentagone, rudes comme ses feuilles, se déroulant en crosse, hors des feuilles qui l'emprisonnent, à l'instar des jeunes pousses des Fougères, mais dirigeant vers le ciel tous les follicules et toutes les fleurs de son inflorescence terminale, et finissant par devenir entièrement droite; car la radicule de l'embryon est infère.

Genres principaux : Borago (Bourrache); Echium (Vipérine); Lithospermum (Gremil); Pulmonaria (Pulmonaire); Symphytum (Consoude); Myosotis (Scorpione); Cynoglossum (Cynoglosse); Hydrophyllum, etc.

Formule générale = 5 spiral: - spiral: (unilateral: ) - quins - quino - 2 - quinu - 1-2 binaire.

ORSERVATION. Il faut renvoyer dans les Ébénacées, les espèces dont le fruit est une baie ( Cordia, etc).

# XXVI. NAÏADACÉES.

1991. Plantes articulées, aquatiques, submergées, et ne venant à la surface que par les rameaux quidoivrent fleurir; à foliation opposée croisée, ou en spirale par quatre. Fleurs souvent unisexuelles, ordinairement hermaphrodites, sessiles et solitaires dans l'aisselle des feuilles, ou se pressant en un épi terminal dans l'aisselle des follicules; organisées sur le type binaire. Fruit supère, infère dans le Trapa, composé de quatre coques monospermes, ou d'une seule par avortement, surmontées de deux ou de quatre styles. Graine à périsperme peu épais et peu distinct, à embryon monocotylédone, recourbé, dont la radicule tubéreuse, comme dans les Zannichellia (1914), est infère; aussi tous les fruits restent droits et dirigés vers le ciel. Les coques de certaines espèces s'ouvrent, à l'époque de la germination, en deux valves qui viennent couvrir le surface des eaux, comme d'une poussière pollinique.

Genres principaux: Najas (Najade);
Callitriche (Étoile d'eau, pl. 56, fig. 12,
13) = bini — fs-m, bino — unite — fs-f,
bino—2binaire; Potamogeton (Épi d'eau,
pl. 56, fig. 14) = {bini \ 4spirali} \ - {binin \ 4spirali} \ - 2bino — 2bino — 2bino — 2binaire; Myriophyllum (Volant d'eau) = 2binin — 2bino —
4bine — 2binaire. Ruppia; Aponogeton;
trapa (Châtaigne d'eau (424); nepenters?

ORSERVATION. Chez le Potamogeton (pl. 56, fig. 14) les pétales, en cœur pétiolé, semblent s'insérer sur le connectif de l'anthère qui est sessile. Chez le Trapa, l'embryon remplit toute la

capacité du péricarpe; il est monocolylédoné, énormément tubéreux à la base.

## XXVII. ÉBICACÉES.

1992. Le calice n'est souvent, comme chez les Véroniques, que la rosace formée par les petites feuilles terminales; il varie alors de quatre à cinq, et paraît même double, quand deux tours de spires se rapprochent; en général, il est monophylle. La corolle est monopétale, en cloche ou en grelot, sendue plus ou moins profondément au sommet. Étamines au nombre de huit, à anthères bicornes. Ovaire quadrangulaire, quadriloculaire, pluriovulé, terminé par un seul style et par un stigmate quadrilobé. Graine munie d'un périsperme charnu et d'un embryon cylindrique, droit, à cotylédons planes, à radicule infère; aussi les fruits sont-ils droits. --Petits arbustes d'ornement, à petites feuilles rangées en spirale par cinq, et couvertes assez souvent de jolis poils glanduleux au sommet.

Genres principaux : Erica (Bruyère)

5 spirali — \$ spiralis — 5 spirala — quino

4 bins — 2 binairs, etc.

OBSERVATION. Les espèces à ovaire infère, qu'on avait rangées dans cette famille, sont placées parmi les vaccipiacées (1997); les espèces à type quinaire sont placées, dans le groupe des pétiolequinaires, dans la famille des Rhodo-DENDRACÉES (2034).

# XXVIII. CONVOLVULACÉES (419).

1993. Plantes herbacées, rarement suffrutescentes, à tige volubile en général, mais non munie de vrilles. Foliation en spirale par cinq. Fleurs pétiolées, à limbe cordé ou en fer de flèche. Fleurs isolées au bout d'un long pédoncule, et dans l'aisselle des feuilles. Calice en spirale par cinq, et paraissant souvent monosépale, muni quelquefois de deux larges follicules à la base. Corollemonopétale, régulière, plissée en cinq sur son limbe. Cinq étamines insérées sur le tube. Pistil posé sur un nectaire (n pl. 40, fig. 12), se prolongeant en un long style terminé par deux stigmates à papilles internes (fig. 10), ou par une tête de papilles stigmatiques (fig. 9). Ovaire à quatre loges ; dont les cloisons s'oblitèrent, et dont deux ou trois avortent assez fréquemment. Placenta basilaire, contre lequel sont attachés quatre ovules dans l'état normal (pl. 40, fig. 17, 18, 19). Graines à périsperme épuisé et pelliculeux (pl. 59, fig. 5, 6). L'embryon, d'abord droit (fig. 14, pl. 40), chiffonne ses deux larges cotylédons herbacés, en continuant son développement dans le sein de la graine. Sa radicule est infère ; aussi tous les fruits se redressent en mûrissant. Fruit indéhiscent ou s'ouvrant en deux valves, mais marqué de quatre sutures.

Genres principaux: Convolvulus (Liseron, pl. 39, fig. 5-8; pl. 40, fig. 7, 10, 16, 17); Ipomæa (pl. 39, fig. 1-4; pl. 40, fig. 9-18); Evolvulus, Cressa, etc. = 5 spirali — quina — quino — quino — 2 binaire.

# XXIX. SOLANACÉES.

1994. Plantes herbacées, on arborescentes, vénéneuses dans tous leurs tissus herbacés ou pétaloïdes, comestibles assez fréquemment par leurs fruits médullaires ou colorés, et par leurs racines tuberculeuses. Foliation en spirale par cinq. Feuilles pétiolées, plus ou moins profondément lobées, rudes au toucher, ou cotonneuses. Inflorescence en grappe. Calice monophylle à cinq dents, corolle monopétale souvent très-développée, à cinq divisions. Étamines au nombre de cinq, insérées sur la corolle et alternant avec ses divisions. Pistil sur un nectaire, à quatre loges, se prolongeant en un style bilobé au sommet. Ovules plus ou moins nombreux en général, couvrant toute la surface d'un placenta saillant, qui est attaché sur la cloison, mais de manière que les quatre placentas sont parallèles entre eux (pl. 38, fig. 5). Fruit indéhiscent et devenant alors une baie par l'infiltration de son péricarpe et de ses placentas; ou bien quadrivalve (pl. 38, fig. 6), et se rapprochant alors des fruits capsulaires. Graines chagrinées à périsperme corné (pl. 38, fig. 4); embryon cylindrique, à deux cotylédons parallèles entre eux, fortement recourbé sur lui-même. Radicule supère; fruitpendant.

Genres principaux: Solanum (Pomme de terre, Pomme d'amour); Hyosciamus (Jusquiame); Nicotiana (Tabac); Datura (Pomme épineuse, pl. 38, fig. 3-6); Capsicum (Piment); Atropa (Belladone); Lycium (Liciet); Verbascum (Molène, Blattaire, Bouillon blanc); etc.

Formule générale: = 5spiral: - 5spiral: - quina - quino - quino - 2binalire.

## XXIX bis. paridacées.

1995. Nous hasardons cette famille, composée d'une plante, qui ne saurait prendre place ni dans un autre groupe, ni dans l'une des familles de celui-ci; c'est le Paris quadrifolia, dont la racine est rameuse et comme traçante, la tige simple, munie d'une seule collerette de quatre feuilles simples, croisées, et terminées par une seule fleur. Corolle à huit divisions, quatre intérieures, alternes; huit étamines. Ovaire supère, quadriloculaire, à loges polyspermes, à quatre styles, se changeant en une baie. Graine à embryon monocotylédoné.

Formule: = 2bins — unites — 4bino — 4bino — 2binasse.

### XXX. ÉBÉNACÉES.

1996. Calice monophylle, à 4 ou 6 divisions; corolle monopétale, à 4 ou 6 divisions alternes; étamines en nombre double ou quadruple des divisions de la corolle. Ovaire à quatre loges, avortant plus ou moins fréquemment, ou se multipliant par 2 et 3, pluriovulées. Placenta central. Fruit, devenant une baie arrondie (pl. 23, fig. 5). Graines à périsperme considérable, non corné (fig. 1). Embryon droit, à deux cotylédons planes, légèrement onduleux (fig. 7-9). Radicule supère, fruits pendants. — Arbres ou arbustes; tiges d'un tissu dur et serré, et souvent d'une couleur noirâtre au centre. Foliation en

spirale par cinq. Fleurs assez souvent polygames par avortement. Voyez RHAM-NACÉES (2000).

Genres principaux: Diospyros (Ébénier, Plaqueminier, pl. 23, fig. 1, 4, 5, 7, 8, 9); Royena; Styrax (Alibousier); Hallesia; Alstonia; Symplocos, Cordia (Sébestier); Ehretia (Cabrillet); Menais, Varronia; Tournefortia; Ilex (Houx); Myrsine; Ardisia, etc.

# XXXI. VACCINIACÉES (1992).

1997. Calice supère, à quatre ou cinq dents; corolle campanulée à quatre ou cinq divisions alternes; étamines insérées sur le pistil, au nombre de huit, à anthères bicornes; style simple. Ovaire infère, à quatre loges pauciovulées, sujettes à avorter. Fruit devenant une baie. — Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à foliation en spirale par quatre.

Genres principaux : Vaccinium (Airelle, Myrtille, Canneberge) = 4 spirali—2 bina — 2 bino — 4 binz — 2 binźz; Mæsa.

## XXXII. CAPRIFOLIACEES.

1998. Ovaire infère organisé sur le type binaire, mais sujet à de fréquents avortements; à deux ou quatre loges oligospermes à l'état normal, à trois loges très-inégales à l'état anormal. Calice monophylle supère à cinq divisions; corolle monopétale; tubulée, irrégulière, bilabiée, à cinq divisions plus ou moins prononcées, alternant avec les divisions du calice. Cinq étamines égales, insérées sur la corolle ou quatre didynames par l'avortement de la cinquième, et par sa déviation en une lèvre de la corolle. Fruit se métamorphosant en une baie. Graines quelquefois ailées, à périsperme corné, embryon droit à deux cotylédons; radicule infère, fruits dressés. — Arbrisseaux volubiles ou arborescents, à foliation tellement opposée, que les deux feuilles se soudent ensemble et sont perfoliées. Inflorescence dichotomique; fleurs sessiles (pédonculées dans le Linnæa), de telle sorte que les deux fruits

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

axillaires semblent les deux coques d'un même fruit.

Genres principaux: Lonicera (Chèvrefeuille); Xylosteum (Camérisier); Symphoricarpos; Ovieda; Viburnum (Viorne,
Tin); Sambucus (Sureau) = bini - binin
- quina - quino - quinu - 2 binis; Linnæa = bini - binin - quina - quino 2binu - {binis
ternis} etc.

Observations. Pour établir la structure typique du fruit, à travers ses nombreuses déviations, il faut avoir égard à la structure générale de la plante, à son inflorescence, et surtout aux rapports des loges entre elles. Or en recueillant toutes ces données, il devient impossible de ne pas admettre que le fruit soit primitivement composé de quatre loges, et que, s'il arrive qu'il n'en possède que trois, cet effet vient de la tendance que manifeste cette plante à un avortement et sur sa corolle et sur ses étamines. Lorsque l'ovaire est à trois loges, on remarque que l'une est plus petite que les deux autres, et en face d'elle se trouve une place vacante, qui ressemble à une loge obstruée par un tissu cellulaire de nouvelle création. Enfin l'inflorescence corrobore encore toutes ces indications, tant la dichotomie se poursuit jusqu'aux fruits euxmêmes, accolés en général deux à deux chez les Lonicera, etc., et souvent emprisonnés par les follicules soudés à leurs stipules, qui forment alors comme un godet calicinal enveloppant une paire de fruits. L'ovaire du Viorne, uniloculaire à la maturité, paraît évidemment biloculaire à l'état jeune ; sa corolle est celle des Lonicera ramenée à la régularité.

# XXXIII. ONAGRADIAGÉES (879, 1205, 1207).

1999. Ovaire infère, à quatre loges polyspermes, à placentas columellaires (pl. 34. fig. 7). Calice de quatre sépales ou divisions valvaires. Corolle monopétale, à quatre divisions opposées-croisées, ou quadripétale; étamines variant de deux,  $2 \times 4$  ou  $\times 8$ , insérées sur le tube de la corolle ou sur le sommet de l'ovaire. Style simple; le stigmate quelquefois quadrifide et pétaloïde (pl. 34, fig. 11 si). Ovules nus ou aigrettés (pl. 33, fig. 14, 15), l'aigrette supère et la radicule de l'embryon infère, ce qui rend les fruits dressés vers

le ciel; périsperme pelliculeux. Embryon droit, à deux cotylédons planes, remplissant toute la capacité du test (pl. 35, fig. 14; et pl. 35, fig. 12). Fruits capsulaires ou bacciformes. — Végétaux herbacés, ou plus rarement suffrotescents, à foliation opposée-croisée, quelquefois en spirale par quatre, feuilles simples. Inflorescence lâche et foliacée.

Genres principaux: œnornema (Onagre) (pl. 35); EPILOBIUM (Laurier-Sc Antoine) (pl. 33, fig. 15, 14, 15, 16; pl. 34); FUCESIA = { bini | 4spiral; } - 2bina - 2bina

- Abinou — 2binie; LOPEZIA — Aspirali

- 2bina — 2bino — {bine | 1-unite | - 2binie; |
checka (Herbe aux magiciennes) — bini —
bina — bino — bine — binie; philadelphus (Syringa) — bini — 2bina — 2bino —
8binou — 2binie. Jussica, etc.

OBSERVATION. Ici devraît être placée la fâmille des ÉVONYMACÉES, si ces plantes ne variaient pas le type de leur ovaire de trois manières différentes, quelquefois sur la même fleur. L'analogie nous en indique la place dans les REARMACÉES, famille par laquelle nous commencerons le groupe suivant.

# TROISIÈME GROUPE.

# PLANTES PETIOLE-TERNAIRES.

1. RHAMNACÉES ( 1097).

2000. C'est une des familles chez lesquelles le type floral est le plus sujet à varier, souvent sur le même rameau, de telle sorte qu'elle se refuse à toute classification systématique, et qu'après lui avoir assigné arbitrairement une place, on se voit forcé d'avoir recours à la ressource des renvois, pour aider à l'y retrouver. Le calice varie de quatre à cinq divisions; la corolle de quatre à cinq pétales, en même nombre que les divisions du calice; les étamines en même nombre que les pétales; l'ovaire de trois à quatre loges ou coques, et à deux par avortement. Mais à travers toutes ces variations, elle ne laisse pas que de conserver un caractère qui, à lui seul, suffit pour guider l'analogie. C'est un nectaire en forme de disque fort large, qui porte les pétales sur son bord, les étamines droites sur son champ, et le pistil ensonce dans son centre, ce qui donne aux espèces l'aspect des fleurs de l'Acer (pl. 20, fig. 1) et du Paliurus (pl. 56, fig. 6). Chaque loge de l'ovaire se prolonge en un stigmate fort court et courbé; elle est en général uniovulée , à ovule pendant. Le fruit devient

drupacé, indéhiscent, ou s'ouvrant en trois coques par son ectocarpe (107), l'endocarpe recouvrant quelquefois, comme un test ou un arille, la graine ou les graines renfermées dans la même loge, ainsi que cela a lieu dans presque tous les fruits drupacés; ce que l'on reconnaît très-bien, en général, soit aux adhérences des surfaces, soit au raphé, qui marque la suture de la loge ou du placenta (pl. 23, fig. 8). Graine à périsperme plus ou moins épais, à embryon droit, dont les deux cotylédons sont plaues et la radicule infère; aussi tous ces fruits sont droits vers le ciel; pollen trigone. - Arbres rarement arbustes, à foliation opposée-croisée ou en spirale par quatre; à feuilles ou folioles simples, courtement pétiolées, avec deux stipules caduques, ou persistantes en épines.

Genres principaux: REAMNUS (Nerprun,
Bourgene, Alaterne) = { bint | 4spiralt } - { quina | 2bina } - { quine | 2bina } - 1 - |

{ dernaire | 2bina | 5 | EVONYBUS (Fusain, Bonnet-de-pretre | id.; zizyphus (Jujubier, pl. 56, fig. 6); paliurus (Argalou); crano-

| - 1      |                                         |                         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1        | é                                       | I. Rhamnacées.          |
| 1        | 8                                       | II. Tropéolacées.       |
| į        |                                         | III. Euphorbiacées.     |
| - 1      | disque                                  | IV. Sapindacées.        |
|          | corolle                                 | V. Polémoniacées.       |
| ]        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | VI. Campanulacées.      |
|          | • • • • • • • • •                       | VII. Joncacées.         |
|          | erbacés                                 | VIII. Commélinacées.    |
|          |                                         | IX. Liliacées.          |
|          | rolle régulière                         | X. Colchicacées.        |
|          | rolle bilabiée                          | XI. Pontédériacées.     |
|          |                                         | XII. Asparagacées.      |
|          |                                         | XIII. Palmacées.        |
|          |                                         | XIV. Dioscoréacées.     |
| <b>/</b> |                                         | XV. Broméliacées.       |
|          | <br> • • • • • • • • • •                | XVI. Narcissacées.      |
| 1        |                                         | XVII. Iridacées.        |
|          |                                         | XVIII. Vallisnériacées. |
|          | essiles                                 | XIX. Asaracées.         |
| ľ        |                                         | XX. Cannacées.          |
|          |                                         | XXI. Bégoniacées.       |
|          |                                         | XXII. Orchidacées.      |
| ٥ (      |                                         | XXIII. Datiscacées.     |
| •        | lles libres                             | XXIV. Violacées.        |
|          | ples nidulants (101).                   | XXV. Samydacées.        |
|          | 1                                       | XXVI. Cucurbitacées.    |

THUS; COLLETIA; PRINOS (Apalachine); CE-LASTRUS; ERYTHROXYLUM; DIOSMA; BRUNIA; PHYLICA; AUGUBA, etc.

OBSERVATION. On remarque presqué toujours, sur les ovaires à plus de trois loges on à une seule loge, un défaut de symétrie, qui indique suffisamment que, dans cet état, cet organe a dévié de son type.

# II. TROPÉOLACÉES.

2001. Calice à cinq divisions pétaloïdes, irrégulières, la médiane éperonnée (1215) ; pétales au nombre de cinq, alternes, de la même couleur , et aussi irréguliers que les divisions calicinales. Huit étamines distinctes, implantées sur le nectaire, sur lequel repose le pistil trigone, à trois loges monospermes, surmonté d'un style tricannelé, et de trois stigmates. Fruit à trois coques réniformes, à péricarpe su-Bérent. Périsperme pelliculeux, embryon droit, à deux cotylédons planes, à radicule supere ; fruits pendants. — Plantes herbacees, couchées, où volubiles; à tige succulente, monocotylédone, articulée; à soliation en spirale par cinq. Feuilles peltées (62, 55°) non stipulées.

Genre: Tropædlum (Capucine).

# III. kurhonbiaces (419).

2002. Fleurs unisexuelles, les males tantot applomérés en chaton à la base d'une fleur femelle hue, od occupant, avec la forme pétiolaire, des articulations différentes. Calice et corolle nuls chez les premières, et remplacés alors par un involucre général; chez les autres, calice, corolle et étamines sur le type ternaire ou quinaire, et formant trois verticilles distincts de sépales, de pétales et d'étamines. Les fleurs femelles se distinguent des mâles, non-seulement par la présence du pistil, mais encore par celle de staminules, en forme de glandes, qui occupent la même place, et sont en général en même nombre que les étamines des fleurs males. Ovaire sans exception à trois styles digités, à trois loges uniovulées ou pluriovulées, s'arrondissant en trois coques simples ou doubles, selon qu'elles recouvrent un seul ou plusieurs ovules en général hétérovules (1148). Périsperme oléagineux; embryon droit, à deux cotylédons planes, courts; radicule supère; fruits pendants vers le sol; s'ouvrant par le dos des coqués. — Plantes herbacées ou arborescentes, souvent lactescentes, à foliation en spirale par trois ou cinq, ou opposée-croisée; ou tiges prenant la forme de feuilles (1945). Feuilles simples, sessiles, ou courtement pétiolées.

Genres principaux; Euphonbia (Tithymale; Euphorbe; Réveille-matin; pl 20, fig. 5, 6, 7; pl. 21, fig. 1, 3, 4, 5, 6); xylophylla (pl. 28, fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18), = alterni — alternin — terna — terno — 4 ternz — 1 ternainz; clutia = 4 spirali — quina — quino — 5quinz — 1 × 3 ternainz; Buxus (Buis); Ricinus (Ricin); Jatropha (Manhiot ou Manioc); Croton (Héliotrope des teinturiers); Mercurialis (Mercuriale, Foirole); = bini — 3 alternin — terno — 3 ternz — {binainz}; etc.

OBSERVATIONS. Nos Euphorbes indigênes se font remarquer par leur port et un aspect tout particulier. Leur foliation en spirale, rarement par quatre, et alors comme opposée-croisée, est en général en spirale par trois à six; les tours de spire se préssant tellement chez certalnes espèces, que la sommité de la tige entière ou amputée offre une rosace serrée de 9 à 12 feuilles. L'inflorescence rappelle le type de l'inflorescence des Ombellacées (pl. 21, fig. 6); mais les ombellules se bifurquent par dichotomies; la dernière bifurcation donnant naissance à deux fleurs , l'une sessile , l'autre pédonculée. La fleur est un chaton renfermé dans un involucre urcéolé (pl. 21, fig. 4; et 20, fig. 5), dont le bord se découpe en quatre glandes épaisses, entières ou en croissant (gl), et en cinq petits sépales échancrés (s); on remarque au fond jusqu'à cinq follicules (pa fig. 5, pl. 20), ciliés, pétaloides, décroissant de longueur, et formant le premier rang du chaton; viennent ensuite les étamines (pl. 20, fig. 7) dont chacune peut être considérée comme une fleur gemmaire male (1903), à filament articulé (a); elles sont de longueur inégale, les unes restant renfermées dans l'involucre, les autres sortant pour venir féconder le pistil. Le pistil (pl. 21, fig. 1, 3) termine le chaton; il est supporté par un assez iong podicule, repose sur un nectaire (n) qui est la corolle avortée, est surmonté de trois styles, et divisé en trois loges, qui deviennent trois coques uniovulées, à graines hétérovulées (pl. 20, fig. 6). La fleur de ce genre est celle dont le type se prête le moins clairement à une formule.

L'une des loges de la Mercuriale avorte fréquemment; et de cette manière cette plante semble se ranger parmi les binaires, dont sa foliation 'porte, du reste, l'empreinte; mais la disposition en spirale par trois de ses fieurs mâles, sessiles autour de tiges filiformes, et presque sans follicules, le nombre ternaire de ses corolles et des étamines, avertissent assez qu'il ne faut pas se hâter de prononcer; et à force d'analyser des fieurs femelles de la même plante, on ne manque pas de rencontrer des ovaires à trois coques; or,en fait de détermination, il ne faut jamais s'arrêter à une seule dissection.

La famille des Euphorbiacées se distingue par ses propriétés purgatives et par les sucs caustiques de ses vaisseaux.

# IV. sapindacées (1169).

2003. Calice à quatre sépales, quatre pétales alternes, souvent quatre staminules insérés en onglet sur les pétales; huit étamines. Ovaire supère, à trois loges, trois stigmates ou trois styles; les loges devenant vésiculeuses et se remplissant d'air, uniovulées ou biovulées. Ovule attaché au placenta columellaire (pl. 32, fig. 11 ov) implanté dans un arille (fig. 12, 13 ai). Graine à périsperme (fig. 9 al), imitant un embryon qui renfermerait un autre embryon (fig. 10). - Plantes herbacées ou arborescentes; à tiges sarmenteuses ou droites, à feuilles décomposées et quelquefois avec vrilles, à foliation en spirale par quatre ou opposée-croisée.

Genres principaux: sapindus (Savodnier); cardiospermum (pl. 32, fig. 9-15); = 2 bina — 2 bino — 4 bine — ternaire; paullinia; kœleruteria, dodonæa; stapeylea, etc.

# V. polémoniacées.

2004. Calice monophylle, à cinq divisions régulières. Corolle monopétale, tubulée ou campanulée, à limbe étalé en cinq divisions égales, arrondies. Cinq étamines insérées sur le tube de la corolle. Pistil supère, surmonté d'un long style à trois

stigmates foliacés, papillaires en dedans. Ovaire à trois loges pluriovulées, à placenta columellaire. Graine à périsperme; embryon droit, à radicule infère; fruits dressés. — Foliation en spirale par cinq ou opposée-croisée; plantes herbacées, à peine ligneuses.

Genres principaux: Polemonium; = bini - binim - quina - quino - quino - ternaire; pelox (id.); cantua; cobma, colomia, = 5 spirali - 5 spiralin, etc.

OBSERVATION. Le genre Elodea se range systématiquement ici; il n'offre aucun des caractères des Hypericum. Ses étamines forment un verticille, quoique composées et en faisceaux par cinq (1943).

### VI. CAMPANULACEES.

2005. L'ovaire des Campanulacées, toujours infère, est sujet à varier; en général. à trois loges, on le rencontre à six par multiplication, et à cinq par avortement de l'une des trois de surcroît. Les loges sont pluriovulées, à placentas columellaires. Le calice court est à cinq divisions et quelquefois à dix, dont cinq alternes se réfléchissent et s'appliquent contre l'ovaire. Corolle monopétale, très-développée, en forme de cloche, ou irrégulière (Lobelia), a cinq petites divisions réfléchies. Cinq étamines, insérées au bas de la corolle, alternant avec ses divisions, libres, ou soudées au sommet (Lobelia). Le style a autant de cannelures et autant de stigmates qu'il existe de loges. Ovules insérés sur deux rangs. Graines munies d'un périsperme; embryon droit, à 2 cotylédons planes; radicule infère; fruits dressés. -Plantes herbacées, à peine suffrutescentes, à tige lactescente, à foliation en spirale par cinq, rarement croisée.

Genres principaux: Campanula; Phyteuma; Prismatocarpus (Miroir de Vénus), Jasione, Lobelia, Goodenovia, etc.

OBSERVATION. Les Lobelia et les Goodenovia

devraient être transportés dans les Caprifoliacées (1998), auxquelles ils semblent appartenir par la constance binaire de leur ovaire, par la forme labiée et irrégulière de leur corolle. Lorsque les ovaires des campanules sont à  $\delta$  loges, celles-ci sont très-inégales, et indiquent, par leur irrégularité, que le type est dévié, par suite d'un avortement.

N. B. Les quinze familles qui vont suivre, depuis la septième jusqu'à la vingt-deuxième inclusivement, sont monocotylédones.

# VII. JONGACÉES.

2006. Corolle double (172), on à deux verticilles alternes, de trois pétales herbacés et glumeux chacun. Une étamine insérée à la base de chaque pétale [1]. Ovaire supère, trigone, triloculaire, trivalve; loges pluriovulées. Graines munies d'un périsperme. Embryon clos; radicule infère, fruits dressés. — Plantes herbacées, marécageuses, à racines traçantes, ayant le port ou l'aspect des Caricacées (1915) et des Cypéracées (1917). Tiges articulées; foliation alterne; feuilles simples, cylindriques, ou planes, munies d'une gaîne et d'une ligule (48).

Genres principaux : Juncus (Jone); Luzula; Restio, Eriocaulon; Triglochin.

### VIII. COMMÉLINACÉES.

2007. Se distinguent des Joncacées, par le deuxième verticille des pétales, qui sont colorés comme les pétales ordinaires; par le port, et par les feuilles plus délicates, moins analogues à celles des Graminées dans le *Tradescantia*, et à limbe large, arrondi, synnervié (65, 58°), chez les *Commelina*.

Genres principaux: Tradescantia; Commelina; Pontederia hastata (pl. 22, fig. 12-17); = alterni—alternin—{2terno}
- 2terni — ternaine.

# IX. LILIACÉES (172).

2008. Corolle à six beaux pétales égaux, sur deux verticilles alternes; six longues étamines; ovaire très-long, à trois loges pluriovulées, surmonté de trois stigmates épais. Placenta columellaire. Graine munie d'un périsperme. Embryon droit et clos, monocotylédoné. Radicule infère; fruit dressé. — Foliation en spirale par trois, quelquefois ramassée en rosace sur la terre, et n'ayant d'autre tige qu'une hampe; d'autres fois, ornant, de la base au sommet, par de larges et belles feuilles sessiles, grasses ou molles, synnerviées (65, 38°), une tige tantôt herbacée, tantôt frutescente. Racines bulbeuses (836).

Genres principaux: Lilium (Lis); Hyacinthus (Hyacinthe); Tulipa (Tulipe); Fritillaria (Impériale); Yucca; Erythronium; Gloriosa (Superbe); Phormium (Lin de la Nouvelle-Zélande, à feuilles distiques et analogues à celles des Iridacées); Asphodelus (Asphodèle); Aloe (Socotrin); Phalangium, Ornithogalum (Ornithogale, Dame d'onze heures); Allium (Ail, Oignon, Poireau, Civette, Ciboule).

Formule générale : = 2 spirali = 3 spiralin = 2 terno = 2 terno = ternalis.

# X. COLCHICACEES.

2009. Corolle campanulée, à tube trèslong, sortant immédiatement de la bulbe, et avant les feuilles, chez quelques espèces; fleurs en panicule chez les autres, divisées en six au sommet, à trois divisions internes, et trois externes, et à six étamines insérées sur le tube. Ovaire triloculaire, caché dans le fond du tube, surmonté d'un style aussi long que la corolle, que termine un stigmate trilobé. Loges pluriovulées; placentas, graine, embryon, bulbes, comme dans la famille précédente.

Genres principaux : Colchicum (Colchique, Veillotte); Veratrum (Variare, Hellébore blanc); Bulbocodium; Merendera; Melanthium.

<sup>[1]</sup> Organisation qui se répétera dans les familles suivantes; les étamines, à la floraison, semblent souvent disposées sur un seul rang, attirées qu'elles sont par les baisers du pistil.

OSSENVATION. La fleur du Colchique indigène paraît en automne, seule hors de terre; les feuilles dans l'aisselle desquelles elle a pris naissance ne se développent qu'au printemps, et poussent alors, hors du sol, le fruit, qui pendant sout l'hiver était resté avec elles sous terre. Eeuilles engainantes, synnerviées (65, 38°).

# XI. PONTÉDÉRIACÉES.

2010. Les plantes de cette samille ont le port des Commélinacées; tiges articulées, foliation alterne, un peu en spirale; seuilles pétiolées et à limbe large, ou linéaires et sessiles, mais toutes engaînantes. La corolle monopétale (pl. 23, fig. 3) est bilabiée, quoique divisée en six lobes au sommet (fig. 2). Les étamines, au nombre de six, sont inégales et insérées, à diverses hauteurs, sur le tube de la corolle (pl. 32, fig. 5). Le pistil est à trois loges, en apparence, uniloculaire et uniavulé (fig. 2, 3, 4), par l'avortement de deux loges (fig. 2). Graine à périsperme farineux. Embryon cylindrique (fig. 6) clos et monocotylédoné; radicule infère. fruits dressés et disposés en un épi terminal.

Genre: Pontederia (pl. 22, fig. 1-11; pl. 23, fig. 2, 3).

OBSERVATION. L'Heteranthera doit se placer dans les Commélinacées (2007).

### XII. ASPARAGACÉES.

2011. Corolle de deux verticilles alternes, à trois pétales colorés chacun. Une étamine par chaque pétale. Ovaire supére, à trois loges uniovulées ou oligospermes, surmonté d'un style à trois stigmates, et devenant une baie colorée plus ou moins sphérique. Graines conformées comme dans les précédentes familles; radicule supère; fruits pendants; embryon oblique dans un périsperme corné. — Plantes herbacées on suffrutescentes, rameuses, à racines grêles, tuberculiformes, traçantes; feuilles en spirale par trois, quelquefois fillormes.

Genres principaux: Asparagus (Asperge); Dracana (Sang-dragon) (1589);

Dianella, Callixene, Convallaria (Muguet); Polygonatum (Sceau-de-Salomon); Ruscus (Fragon); Smilax (Salsepareille).

OBSERVATIONS. Nous avons distrait de cette famille le Paris, qui émane d'un type tout contraire, pour le transporter dans les binaires (1995).

Une loge avorte chez le Rusque, et très-souvent deux à la fois chez le Dracæna.

### XIII. PALMACÉES.

2012. Le fruit des Palmiers est un drupe (111, . 40), c'est-à-dire un fruit dont l'endocarpe, qui tapisse les loges, devient ligneux, et forme un noyau autour de la graine. Il est primitivement triloculaire, et souvent monoloculaire et monosperme par avortement. Il est surmonté d'autant de stigmates qu'il se développe de loges. La corolle est composée de deux verticilles, à trois pétales chacun, l'externe plus court; tous les deux glumaces ou inégalement colorés. Six étamines, dont une sur chaque pétale. Embryon monocotylédoné, cylindrique, droit, dans un périsperme farineux. Fleurs unisexuelles ou hermaphrodites, disposées en panicule, sur des rameaux axillaires, que l'on nomme régimes, entoures à la base de follicules qui leur servent de spathes, comme chez le Mais (45). Foliation en spirales serrées; tige vivace, non rameuse, simple et en colonne (stipe), conservant sur sa surface les traces plus ou moins saillantes des feuilles qui tombent chaque année, et se couronnant, à son sommet, d'un beau chapeau de seuilles nouvelles d'où émanent les régimes. Feuilles pétiolées, pinnées ou décomposées, s'étalant dans les airs en éventail (palmes), et fournissant fort peu d'ombrage. Racines non pivotantes et se développant en verticilles, ainsi que chez le Mais (342). Tige presque entièrement médullaire, traversée par des vaisseaux longitudinaux et espacés.

Genres principaux : Phænix (Dattier); Chamærops (Palmier-éventail); Ælais; Areca (Arèque); Corypha; Sagus (Sagus); Caryota; Calamus (Rotang), etc. OBSERVATION. On retire, de la moelle de certains palmiers, la fécule que l'on fait torrefier en grains, et que l'on expédie, sous cette forme,

avec le nom de Sagou.

L'architecture égyptienne emprunta au stipe des palmiers le type de la colonne. Les Grecs, plus sévères, et dont le coup d'œil se plaisait dans les proportions et l'harmonie des lignes, plus que dans le nombre et l'élégance des détails, polirent le stipe, en augmentèrent le diamètre, et en remplacèrent la couronne trop flexible par le chapiteau plus hardi de l'Acanthe au feuillage élance.

# XIV. PIQSCOREACERS.

2013. Ovaire infère, 5-loculaire, loges 2-3-4-spermes; fruit devenant une baie. Fleurs en général unisexuelles, mâles et femelles sur le même individu, mais séparées par des articulations différentes. Feuilles en spirale ou opposées, mais à nervures ramifiées, et prenant tous les caractères des feuilles des plantes à deux cotylédons. Embryon cylindrique monocotylédoné, enfermé dans un périsperme corné. Corolle à six pétales; six étamines; trois stigmates.

Genres principaux: Dioscorea (Igname); Tamus (Taminier, Sceau-Notre-Dame);

Rajania, Fluggea, etc.

# XV. BRONÉLIACÉES.

2014. Ce qui distingue, à la première vue, les Bromeliacees proprement dites, c'est le rapprochement des follicules, dans l'aisselle desquels naissent les sleurs : d'où vient qu'en se développant en baies, chez les espèces proprement dites, les fruits se soudent entre eux, et paraissent ne plus en former qu'un seul en forme de cône, que traverserait de part en part la tige seuillue (Ananas). L'ovaire est infère, triloculaire, polysperme, à placenta columellaire, à péricarpe s'infiltrant en baie. La corolle qui le surmonte est à deux verticilles distincts, de trois pétales et trois étamines chacun. Le style se termine par trois branches stigmatiques. La graine est munie d'un périsperme farineux, à la partie inférieure duquel est un embryon cylindrique, clos, courbé de manière que la radicule pointe vers le sol. — Plantes vivaces par les bulbes, quelques-unes parasites ou faussement parasites (1880), à foliation en spirale par trois, à feuilles sessiles, lipéaires ou triangulaires, lisses, ou deptées sur les bords par des piquants; ayant le port des Aloès et des autres Liliacées (2008).

Genres principaux: Bromelia (Ananas); Agave (Pitte, Maguey des Mexicains),

Xerophyta, etc.

Observation. Les genres à ovaire supère doivent être renvoyés aux Liliacées, entre autres les Tillandsia, Pittcairnia, etc.

Formule générale : = 3spiral : - spiral : -

2terno — 2ternu — ternis.

# XVI. NARCISSACÉES.

2015. Ovaire infère, corolle monopétale en tube très-allongé, s'étalant, au sommet, en un limbe à six-divisions, et se prolongeant au delà en une fausse corolle tronquée. Six étamines insérées sur le tube, à filaments libres, mais soudés quelquefois à leur base, en une collerette membraneuse. Style long, cylindrique ou tricannelé, terminé par un stigmate trilobé. Fruit capsulaire en général, trivalvaire, droit; graines à périsperme farineux, embryon droit, cylindrique et clos; radicule infère, lorsque les valves sont étalées. - Plantes bulbeuses, à seuilles radicales, molles, lisses et luisantes, aussi longues que la hampe, uni- ou multiflore. Magnifiques fleurs insérées dans le fond d'une seuille terminale qui sert de spathe.

Genres principaux : Narcissus (Narcisse); Amaryllis; Pancratium; Leucoïum; Galanthus (Perce-neige), etc.

Formule générale := 3 spiral 1 — 3 spiral 1 N

– 2lerno – 2lernov – ternéz.

# XVII. IRIDACÉES.

2016. Ovaire infère, capsulaire, triloculaire, trivalve, polysperme; placenta columellaire surmonté de la corolle, de deux verticilles ternaires, mais les pétales

du verticille externe ayant seuls une étamine insérée à la base, ou bien les trois étamines formant un troisième verticille tubuleux à la base. Style simple, surmonté de trois stigmates larges et pétaloïdes, colorés, bifides ou découpés. Graines à périsperme farineux; embryon cylindrique, clos, droit, traversant la graine d'un bout à l'autre ; radicule devenant infère par la déhiscence, qui a lieu par la désagglutination de la columelle, comme dans toutes les familles précédentes : d'où il arrive que chaque valve est formée de deux moitiés de loges et d'une cloison (déhiscence suturale et columellaire). Plantes herbacées, à racines vivaces, tubéreuses ou traçantes; à seuilles alternes, ailées sur le dos (57,13°), disposées en éventail par leur forme aplatie et leur insertion distique; ou à feuilles tubulées, disposées en spirale; hampe munie d'une spathe pauciflore.

Genres principaux: IRIS (Flambé, Irisgigot, Glaïeul-des-marais); IXIA; GLADIO-LUS; CROCUS (Safran), etc. = { 3spirali alterni } - 2terno - ternu - ternés; SISYAINCHIUM (Bermudienne); GALAXIA; TIGRIDIA; FERRA-RIA = alterni - 2terna - terne - ternés.

# XVIII. VALLISNÉRIACÉES (1663).

2017. Plantes submergées. Ovaire infère, à douze loges, simulant une seule par l'oblitération de la columelle. Placentas pariétaux, comme chez les Papavéracées. Ovules nombreux. Graines à périsperme et embryon comme chez les Nymphéacées (1929). Fleurs entourées de follicules en forme d'une spathe (45) unisexuelles et rarement hermaphrodites; les males offrant un rudiment de pistil avorté, et ne différant, sous les autres rapports, des fleurs femelles, que par des avortements plus ou moins nombreux. Corolle à un ou deux verticilles de trois pétales chacun. Un ou trois verticilles d'étamines. Autant de styles que de loges. Feuilles toutes radicales, pétiolées, à limbe arrondi, à nervures synnerviées (65,38°); foliation en spirale par trois. Radication par les articulations et en verticilles par trois (342).

### XIX. ASABAGÉBS.

2018. Plantes herbacées, à peine suffrutescentes, couchées sur le sol, droites ou volubiles, mais toujours reconnaissables à un aspect particulier, qui provient, de leur couleur jaune-pâle, de leur tige articulée, de leur foliation alterne, de leurs feuilles cordiformes, pétiolées, dépourvues de stipules; de la simplicité de leur port, et de la nature de leurs sleurs. qui se confondent avec les bourgeons axillaires. Ovaire infère, à six loges, se désagrégeant quelquefois en trois placentas columellaires. Calice monophylle, tubuleux, simple et en cornet, ou divisé au sommet en trois portions triangulaires, d'abord soudées comme trois valves, et ensuite réfléchies. Douze étamines libres et à filaments distincts, insérées par quatre à la base du stigmate, ou appliquées sur la surface par leurs anthères sessiles. Trois ou six stigmates, soudés entre eux, et plus ou moins distincts selon les espèces, formant une tête saillante à six ou trois angles, et quelquesois d'une grande régularité. L'ovule est aussi monocotylédone qu'il est possible de le concevoir (1143), ce qui n'empêche pas les partisans de la Méthode dite naturelle, de placer cette famille dans les dicotylédones, dont elles se rapprochent seulement par la nervation ramifiée des feuilles , au même titre que le Dioscorea.

Genres: Asarum (Cabaret); Aristolochia (Aristoloche clématite, siphon); = alterni — 2ternin — { unita terna } - 4terni — 2ternin.

OBSERVATIONS. Cette famille, curieuse par la grande simplicité de son organisation, nous fournira matière à quelques réflexions qui nous paraissent offrir un certain intérêt.

1º La structure de la tige est entièrement celle des monocotylédones proprement dites. Celle de l'Aristolochia clematis est trigone, comme le stigmate; chaque face marquée de quatre cannelures, comme chaque face du stigmate est recouverte par quatre anthères bilobées. Les tranches transversales de la tige offrent une rangée de douze points vasculaires espacés. La masse stigmatique de l'Aristolochia sipho imiterait celle de l'OEnothera (pl. 35, fig. 3, si), si celle-ci n'avait que trois branches.

2º L'ovaire infère peut être considéré comme ayant primitivement autant de loges que la tige, dont il n'est qu'une transformation, a de vaisseaux; mais six des cloisons alternes se dessoudent de bonne heure; et l'ovaire est alors à six loges, renfermant chacune deux rangs columellaires d'ovules.

3º Le calice de l'Aristolochia clematis est exactement une feuille sans pétiole, et dont les bords sont restés soudés à la base. Celui de l'Aristolochia sipho et de l'Asarum est la même feuille sessile, dont les bords sont restés soudés jusqu'à une plus ou moins grande hauteur, et dont les trois lobes, si obscurément prononcés sur la feuille, ont pris un développement plus distinct, avant de se séparer.

4º Les étamines distinctes, chez l'Asarum, ont un filament qui se prolonge en pointe recourbée, au-dessus de l'anthère, et deux thecas marginaux. La structure de son stigmate imite un bonnet de Turc à six cornes; il est déprimé en dessus en entonnoir, avec douze rangées rayonnantes de poils violets dirigés vers le centre de l'entonnoir, deux rangées par stigmate. Les grains de pollen mous et jaunes, varient de forme, ronds ou trigones, à angle obtus. Les stigmates sont évidemment des déviations des étamines.

5º L'ovaire et les pétioles de l'Asarum sont recouverts de poils articulés et ramifiés, qui, en se fanant et en contractant par la dessiccation leurs articulations, apparaissent sous la forme d'impressions digitales, ajustées bout à bout, en chapelet, de la même manière que les conferves comprimées, après avoir été lavées à l'acidè (1836).

6° Les deux feuilles de l'Asarum vulgare ne sont opposées que par le rapprochement de leurs articulations respectives; autrement elles sont alternes, et réellement alternes dans l'acte de la germination; chez l'Aristolochia clematis, les feuilles du sommet de la tige se rapprochent de la sorte, jusqu'à paraître opposées.

7º Dans l'aisselle de chaque feuille de cette dernière espèce se trouvent six fleurs sessiles, qui formeraient six étamines, si l'entre-nœud, qui continue la tige, s'arrétait à l'état de stigmate. La feuille serait alors le calice en forme de spathe, et l'entre-nœud qui la supporte deviendrait ovaire, en transformant ses douze vaisseaux en tout autant de loges.

8º Je ne sache pas de végétal qui offre plus d'analogies, avec les Asaracées ou Aristolochiacées, sous le rapport de sa structure générale, que le Gincko biloba: même coloration générale, feuilles à nervures ramifiées à peu près comme chez l'A. clematis; tranches transversales des tiges offrant, sur un fond vert, les mêmes vaisseaux jaunes que les Aristoloches. Enfin, sur la face canaliculée du pétiole, on rencontre les mêmes poils ramifiés et en chapelets aplatis, que sur la base canaliculée du pétiole des Aristoloches [1].

# XX. cannagées (musagées) (1092).

2019. Nous réunissons, sous cette dénomination, les deux familles des Musacées et des Amonées, parce que les caractères sur lesquels on les avait fondées, n'offrent rien de précis, et qu'ils ne conviennent qu'à une ou deux espèces dans chacune d'elles.

Les CANNACÉES se distinguent de toutes les samilles qui précèdent et qui vont suivre : 1º par la disposition en spirale des pièces florales, qui éloigne toute idée du verticille; par l'irrégularité et le défaut de symétrie de chacun des organes qui surmontent l'ovaire, lequel est régulier, trigone, triloculaire, à placenta columellaire, à loges en général polyspermes. Nous avons pris sur nos planches la fleur du Canna (pl. 20, fig. 8-11) non point comme type, le type de cette famille est de n'en affecter presque aucun, mais comme Specimen du genre de déviation, d'où toutes les formes spécifiques émanent L'ovaire (o fig. 10, et fr. fig. 11), couvert de glandes horizontales, que la fig. 9 représente grossies cinquante fois, est in-

<sup>[1]</sup> Nous avons emprunté le radical de la famille au genre Asaruse plutôt qu'à l'Aristolochia, par euphonie.

fère, trigone et triloculaire (fig. 8). Il est surmonté de trois follicules calicinaux, synnerviés (56, 38°) (fig. 11 s), qui affectent en apparence la disposition du verticille, mais qui, examinés de plus près, sont disposés en spirale dans l'ordre de la numérotation que porte la fig. 11. Les trois follicules suivants, qui appartiennent au second tour de spire (fig. 10, s. 4, s. 5, s. 6) s'allongent davantage, et visent déjà à une certaine inégalité. Les trois sollicules suivants (pa 1, pa 2, pa 3) que l'on pourrait à la rigueur considérer comme les pétales, forment un troisième tour de spire, affectant une grande inégalité; le quatrième tour de spire avorte à la troisième pièce; le premier de ses follicules se munit d'une anthère marginale (an), et le second, qui est le dernier de la fleur, fait l'office de stigmate (si), par les papilles marginales de son sommet. Le fruit est capsulaire, ou en baie en sorme de melon.

La fleur de Canna est un rameau dont la foliation a subi, pour se prêter à la sécondation, les moindres déviations possibles. Chez les autres espèces de cette belle famille, les déviations font de plus ou moins grands écarts, mais la disposition en spirale se conserve. - Plantes berbacées, quoique parvenant à de grandes dimensions, par le développement de la hampe qui sort de leur bulbe, et qui acquiert jusqu'à 10 pouces de diamètre et 20 pieds de hauteur. Feuilles à gaînes gigantesques, analogues, par leur structure générale, à la gaîne des Graminées; à limbe en apparence pétiolé , long de plusieurs pieds et souvent large d'un pied; ovales, simples, ployées en gouttières, à nervures secondaires qui sont disposées latéralement, en barbes de plume. Panicule en spirale; fleurs sessiles ou courtement pédonculées, dans l'aisselle d'un follicule, que les follicules inférieurs enveloppent comme d'une spathe. Racines vivaces, tubéreuses, féculentes et charnues, poussant çà et là des bourgeons bulbiformes.

Genres principaux : Canna (Balisier, pl. 20, fig. 8-11); = 3spiralı — 3spiralın

— 3×2 spirala — 3spiralo — units — (erпеє; Амония (Gingembre, Cardamome); Мананта (Galanga); Сивсина; Стовва; Миза (Bananier); Нашсоніа (Bibai); Вачената (Ravenai).

XXI. BÉGONIACÉES (1094).

2020. Ovaire infère, mais Geurs unisexuelles, séparées par des articulations différentes. Les fleurs mâles (planche 54, fig. 11, 13) [1] sont organisées sur le type binaire; elles se composent de deux sépales rouges (s), opposés, et de deux pétales blancs (pa) qui croisent ceux-ci; dans le fond de la fleur se trouve le paquet des étamines (fig. 11, 13), jaunes de paille, disposées en spirale par l'insertion de leurs filaments. Les thécas (th) des anthères sont sur la marge; les grains de pollen (pn fig. 18) sont blancs, réguliers, variant de 1/50 à 1/75 de millimètre. La fleur semelle (fig. 17) est placée au sommet de l'ovaire (fr); elle se compose de cinq pétales (pa 1, 2, 3, 4) rouge de brique ou purpurins, disposés en spirale et décroissant en montant. Dans le fond de ce cornet se trouve un style court (sy), supportant trois stigmates (st fig. 16), bilobés au sommet, en forme de rein, analogues aux stigmates de certaines Cucurbitacées. Ovaire triloculaire, à trois angles qui se développent en ailes plus ou moins prononcées (fig. 16 a); placentas columellaires, larges, se couvrant d'ovules (fig. 19 ov); qui ne dépassent pas, dans nos climats, 1/20 de millimètre, et ne paraissent au microscope que comme des glandes composées (ov fig. 14). — Plantes herbacées, lavées de purpurin sur la plupart de leurs surfaces, et souvent sur toute la page inférieure de leurs feuilles, qui sont courtement pétiolées, stipulées, à demi grasses, alternes, à nervures ramisiées. Tige articulée, tendre, s'élevant à plusieurs pieds de bauteur. Tissus acides et ayant la saveur de l'oseille.

Genre: Begonia. = Aterni -  $\{fs. m. fs. fs. f. bins - bino - spirale \}$  - ternix.

# XXII. ORCHIDACERS (1177 et suiv.).

2021. Ovaire infère, uniloculaire (planche 24, fig. 13, 15), à trois placentas (pc) attachés aux angles internes de la loge; ovules nombreux (fig. 10) insérés sur trois rangs, d'une petitesse extrême. La fig. 9 en représente un grossi cent fois. La fleur, qui est supère, se compose de trois verticilles. L'inférieur a trois sépales (pl. 24, fig. 3 s), le suivant, à trois pétales (pa), dont le médian dévie de la manière la plus bizarre (pa α) acquiert souvent un éperon (ca fig. 12), et prête à la fleur de certaines espèces l'apparence d'une mouche, etc. Le dernier verticille, qui dévie tout entier, est l'appareil staminisère, dont la fig. 12 offre le type le plus simple, et dans lequel l'analogie trouve sans peine deux theca (th) et un connectif (cv). Chaque theca renferme une masse pollinique (7, 8) simple ou double, ayant la plus grande analogie avec les masses polliniques des Asclépiadacées (1986) (pl. 44, fig. 4). Les grains de pollen, ou les cellules élémentaires qui en tiennent la place (pl. 24, fig. 6 pn), s'insèrent, ainsi que des ovules, sur des placentas longitudinaux, chez certaines espèces. Chez d'autres (fig. 24), ils sont réunis en masses tri-ou quadrilobées, munies d'un funicule; mais enfin chez toutes, ces organes conservent les caractères des éléments desagrégés d'un tissu cellulaire, et expliquent la formation du pollen chez les autres plantes. Les fleurs sont sessiles dans l'aisselle des follicules, et se pressent en épi terminal, au bout d'une hampe, à follicules stériles plus ou moins développés. Feuilles radicales, en général assez longues, molles, synnerviées. Racines tubéreuses, à tubercules linéaires, ou bien à tubercules doubles arrondis (pl. 25, figure 12 tb), ou palmes (pl. 24, fig. 11); l'un produisant la tige, dont la base donne naissance à l'autre, qui est réservé à germer l'année suivante. — Ces petites plantes herbacées et annuelles viennent dans les prairies, les pelouses des bois, les terres meubles non cultivées; dans les contrées tropicales, un assez grand nombre croissent attachées par leurs racines aux troncs des arbres des forêts.

Genres principaux : Orchis ; Ophrys ; Serapias; Satyrium ; Limodorum ; Epidendrum (Vanille) ; Malaxis ; Liparis , etc. Formule générale : = 5spirali - 5spiralin - terna - terno - unite - ternés.

# XXIII. DATISCACÉES.

2022. Fleurs unisexuelles sur des articulations différentes du même individu. Les fleurs males, à calice à cinq follicules, et à étamines en spires nombreuses; les fleurs femelles sessiles , dans l'aisselle des feuilles terminales (pl. 53, fig. 9), à ovaire infère, uniloculaire, surmonté de deux rudiments de verticilles ternaires (fig. 8), dont l'inférieur (s) à pièces plus longues que le supérieur (pa), du sein desquels part un style, qui se divise en trois branches, lesquelles se divisent chacune en deux longs stigmates papillaires (si). Les trois placentas sont valvaires, séparés entre eux par une suture (su fig. 7). — Plante herbacée, à odeur houblonnée, à feuilles de chanvre, les deux seuls caractères qui avaient déterminé les partisans de la méthode naturelle, à la placer dans la famille si élastique des Urticées. Les ovules ne dépassent pas les dimensions de ceux des Orchidacées, des Orobanchinées, et des Bégoniacées.

Genre: Datisca. = Aspirali - fs. f. terns - terno - ternés.

# XXIV. VIOLACÉES.

2023. Calice à cinq sépales ou à cinq divisions profondes; corolle à cinq pétales alternes, plus ou moins inégaux; étamines, cinq, ou multiples de cinq, sous forme d'étamines ou de staminules. Ovaire supère, uniloculaire, à trois placentas valvaires; trois stigmates sessiles, ou un seul en crosse, assez gros et offrant quelque analogie de structure avec l'un de ceux du Reseda (1933). Ovules réniformes; graine à périsperme, dans lequel on trouve un embryon droit, à deux cotylédons planes, à radicule infère par la dé-

hiscence des valves. Plantes herbacées ou suffrutescentes. Feuilles en spirale par cinq, quelquefois toutes radicales et étalées en rosace, pétiolées, stipulées, à limbe plus ou moins profondément découpé.

Genres principaux : VIOLA (Violette, Pensée); = 5 spirals quina — quino quins — ternains; Drobera (Rossolis); Frankenia; Sauvagesia; Dionæa; etc.

OBSERVATIONS. Les genres Parnassia, Adoxa, Chry sosplenium, appartiennent au type binaire.

A une certaine distance de tous les pédoncules des espèces de Viola, on rencontre la déviation de deux stipules opposées, dont la feuille, d'après la théorie, a fourni au développement du calice par son limbe, et à celui des autres verticilles de la fleur par l'articulation qui termine son pétiole (1871).

# XXV. SAMYDACÉES.

2024. Calice de cinq sépales, rarement davantage; étamines en nombre égal ou multiple, formant par leur réunion un tube, une sorte de corolle, organe qui manque entièrement à ces fleurs. Ovaire supère, uniloculaire, à trois placentas valvaires, se doublant en plus ou moins grand nombre, surmonté d'un style trilobé. Ovules enveloppés d'une substance pulpeuse, qui les rend presque nidulants. Graines à périsperme charnu; embryon à deux cotylédons, à radicule devenant infère par la déhiscence, comme dans tous les ovaires uniloculaires, et dans ceux dont le placenta est emporté par les valves qui s'ouvrent.

Genres principaux : Samyda, Anavinga.

# XXVI. CUCURBITACÉES (418, 1102).

2025. C'est une des familles qui demandent à être étudiées dans le jeune âge du fruit; nous en avons suffisamment expliqué le type dans la deuxième partie; nous traits les caractères. Fleurs unisexuelles par avortement. Fleurs máles : Calice monosépale, à cinq divisions; corolle monopétale, à cinq divisions à son tour. Cinq étamines à anthères dorsales, à filament presque nul, soudées entre elles par leur face interne. Fleurs femelles: Ovaire infère, uniloculaire, à trois placentas valvaires, dans lesquels les ovules sont nidulants, sur trois à cinq rangs qui forment comme tout autant de placentas partiels, lesquels impriment au péricarpe tout autant de côtes, en mûrissant; ce qui fait que les fruits offrent souvent les multiples de trois (15, 18, 21), par les côtes qui les divisent, comme d'un pôle à l'autre, etc., en tenant compte des avortements. L'ovaire est surmonté du calice et de la corolle des fleurs males, dans le fond de laquelle se trouve un style entouré d'un nectaire, et qui supporte un gros stigmate plus ou moins obscurément ternaire. Dans les genres Sicyos et Gronovia, les avortements réduisent le fruit à sa plus simple expression (un seul ovule pendant). Graines à périsperme pelliculeux, enveloppées d'un Arille (1141). Embryon droit, à deux cotylédons larges, planes, radicule supère, c'est-à-dire à l'opposé du hile. Graines pendantes dans le sein du fruit, qui courbe son pédoncule, pour s'appliquer par le sommet contre le sol. — Plantes herbacées, volubiles, rampantes, articulées, à foliation alterne ou en spirale par cinq, rameaux et feuilles avortant en vrilles; tiges à structure monocotylédone, molle et spongieuse. Feuilles palmées, rudes, couvertes de poils implantés sur une ampoule.

nous contenterons ici d'en tracer à grands

Genres principaux: Cucursita (Courge, Calebasse, Pepon, Poliron); Cucumis (Melon, Concombre, Coloquinte); Momondica (Papangaye); Bryonia (Bryone, Couleuvrée); Elaterium; Sicyos; Gronovia.

Formule générale: Alterni — alternin - {fs. m. quins — quino — quinou fs. f. quins — quino — ternin.

# QUATRIÈME GROUPE. — PLANTES A FLEURS PÉTIOLE-QUINAIRES (1875).

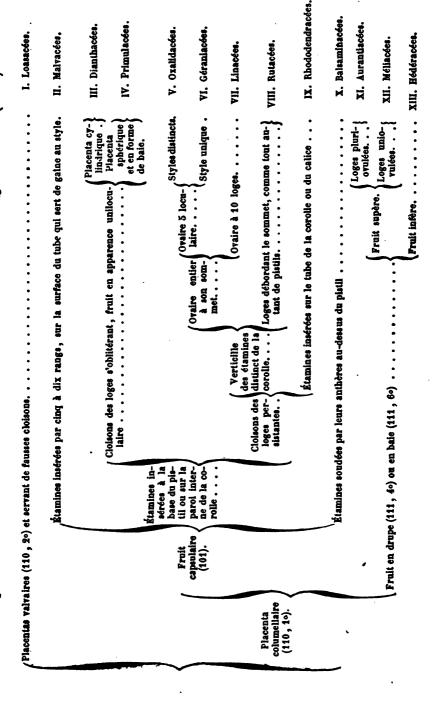

# QUATRIÈME GROUPE.

# PLANTES PÉTTOLE-QUINAIRES (1937).

# I. LOASACÉES (1113).

2026. Cette samille tient presque autant aux précédentes qu'à celles du groupe en tête duquel nous la plaçons. Car, quoique toutes les parties de la fleur soient quinaires, l'ovaire uniloculaire possède trois placentas chez quelques genres, et cinq chez d'autres. Dans le premier cas, elle se rangerait à côté des Cucurbitacées par son ovaire infère. Mais comme à la fleur déjà quinaire, par la disposition de tous ses appareils s'ajoute l'organisation quinaire de l'ovaire, le système, force d'opter, ne saurait classer les Loasacées qu'à la place que nous leur assignoils; c'est dans ce cas que la division doit se concilier avec le rapprochement. Calice à cinq divisions ou à cinq sépales, corolle à cinq pétales alternes, creusés en casque, comme la lèvre de certaines fleurs bilabiées, et velus sur la surface externe. Étamines en cinq paquets plus ou moins nombreux, insérés chacun en face d'un pétale, et se logeant sous le casque, après s'être avancées les unes après les autres, aux baisers du style. Cinq staminules (1195) (pl. 26, fig. 14) assez volumineux dans certaines espèces, analogues, par leur forme générale, à ceux des Asclépiadacées (1986), et alternes avec les pétales. Style unique ou autant de styles qu'il existe de placentas. Ovaire infère, sphérique, uniloculaire, à trois ou cinq placentas valvaires, proéminents en forme de fausses cloisons, couverts d'ovules sur leurs deux surfaces. Graines à test réticulé, qui se détache en deux portions, dont l'une, en réseau, joue le rôle de l'arille. Chalaze (124, 2º) considérable, périsperme épais. Embryon cylindrique droit, à deux cotylédons plaues, inégaux, à radicule supère;

fruits fléchis vers le sol. — Plantes herbacées, peu élevées, couvertes de poils hispides, terminés par un chapeau de champignon (fig. 12).

Genres principaux : Loasa; Blumenbachia (pl. 26, fig. 2, 11, 12, 13, 14; pl. 27); Mentzelia.

II. MALVACÉES (896, 415, 1137, 1184).

2027. Calice monophylle à cinq divisions, souvent muni d'un ou de deux calices plus externes, à divisions variables en nombre, mais tous alternes entre enz. Corolle monopetale, à cinq grandes divisions, alternes àvec celles du calice; efle donne naissance à un tube à cinq petites divisions alternes avec celles de la corolle, et portant, sur sa surface externe, cinq à dix rangées longitudinales, plus ou moîns nombreuses d'étamines presque horizontales, à filament très-court, à anthères réniformes et comme uniloculaires. Ce tube staminisère sert de gaîne au style qui se divise souvent, plus ou moins loiu de sa base; en tout autant de stigmates que l'ovaire a de loges. Ovaire supère, mais entièrement recouvert par l'appareil de la corolle et du tube staminisère, qu'il chasse devant lui en mûrissant; son type est quinaire; avec ou sans multiples. Ses loges sont monospermes ou polyspermes, disposés sur un seul rang ou sur cinq à dix rangs longitudinaux. Graines lisses. rénisormes, plus ou moins comprimées par leur pression mutuelle, qu'elquefois hérissées d'un duvet cotonneux; périsperme épuisé et pelliculeux; embryon droit, à deux cotylédons planes ; radicule infère, fruits dressés. — Plantes herbacées, arbustes on arbres, à seuilles simples, palmées ou arrondies, molles et

cotonneuses, pétiolées, stipulées, dispo-

sées en spirale par cinq.

Genres principaux: Malva (Mauve, pl. 45, fig. 1); Althæa (Guimauve, pl. 44, fig. 9, 10; pl. 45, fig. 12); Hibiscus (pl. 44, fig. 11; pl. 45, fig. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); Lavatera (pl. 44, fig. 13; pl. 45, fig. 3, 11); Kitaibelia (pl. 44, fig. 12); Bombax (Fromager); Gossypium, Cotonnier); Sida; Melochia; Adansonia (Baobab du Sénégal).

Formule générale: spirali— {quinx }
—quino — 2 ou pluriquino — {quinx | 2 ou 4 quinhlas.

# III. Dianthackes (1101):

2028. L'ovaire de cette famille considérable est sujet à altérer son type, comme la précédente est sujette à le multiplier. Dans le jeune âge, il est à cinq loges ; mais, par le progrès du développement, les cloisons s'oblitèrent, et les placentas columellaires forment une colonne isolée, qui semble traverser de part en part cet organe, comme un axe chargé d'ovules. Avec un peu d'attention, et sur une coupe transversale de ce placenta columellaire, on parvient aisément à découvrir le type quinaire de l'organe, par les rangées de funicules (121). Les styles isolés sont, en général, en même nombre que ces rangées, et que les valves qui se dessinent sur la surface de l'ovaire; ils varient de cinq à trois et deux. Calice monophylle et tubuleux, à cinq divisions plus ou moins profondes, ou à cinq sépales. Cinq pétales rarement plus courts que le calice, et plus rarement encore avortant. Cinq étamines libres, alternes avec les pétales, et cinq staminules (150) plus ou moins développés, insérés à la base de chaque pétale, et devenant quelquefois étamines complètes. Fruit s'ouvrant en trois, mais plus souvent en cinq valves, qui restent soudées quelquelois par toute leur portion inférieure. Graines chaprinées, à périsperme farineux, à embryon cylindrique, courbé, et occupant la circonférence interne du perisperme, en sorte que le fruit étant droit vers le ciel, la radicule se trouve dirigée vers la terre. Deux cotylédons planes. — Plantes herbacées, à foliation opposée-croisée; feuilles simples, sessiles et non stipulées, tiges articulées. Follicules opposés-croisés, se pressant quelquefois à la base des calices monophylles.

Genres principaux: Dianthus (OEillet); Alsine (Morgeline, pl. 56, fig. 7-11); Spergula (Spargoute); Stellaria (Stellaire); Cerastium (Céraiste); Agrostemma (Nielle des blés); Cucubalus (Carnillet); Saponaria (Saponaire).

Formule générale: bîm—binıs — quina — quino — {2quine } — quina ; fleur quadriverticillée et quadriarticulée (1878).

# IV. PRINOLACEES (1101).

2029. Calice monophylle, généralement à cinq divisions; corolle monopétale, à cinq divisions pétaloïdes, plus ou moins profondément divisées, et alternes avec les divisions du calice. Cinq étamines insérées sur le tube de la corolle. Ovaire moitié infère ou entièrement supère, marque de cinq sutures qui indiquent les tràces des cloisons oblitérées. Déhiscence valvulaire od operculaire, ou fruit indehiscent. Ovules nombreux, couvrant la surface d'un placenta globuleux et médullaire, qui remplit toute la capacité de l'ovaire. Graines à périsperme, dans lequel se trouve un embryon cylindrique, à deux cotylédons planes, dirigé obliquement, de manière que, le fruit restant droit ou incliné, la radicule se tourne vers la terre. Style simple: - Plantes herbacées où à racines seulement vivaces, habitant les pelouses humides ou le fond des eaux. Foliation en spirale par cinq, rarement opposée; feuilles souvent en rosace radicale, et alors l'inflorescence est en ombelle; autrement l'inflorescence est en épi, conforme à la foliation.

Genres principaux: PRINULA (Primevère, Coucou) = spirali — spiralin — quina — quino — quino — quino — quino — spiralin ; lysimachia (Corneille, Chasse bosse, Nummulaire,

Herbe-aux-écus) = bini — quina — quino — quino — quino — quino — quino valerandi (Mouron d'eau, pl. 31, fig. 6-12) = spirali — quina — quino — 2 quinov — semiquinée, ou fleur uniarticulée; anagalis (Mouron rouge et bleu); bottonia (Plumeau, Mille-feuille aquatique); androsace; centunculus = spirali — 2 bino — 2 bino — 2 binaire; pinguicula et utricularia, etc.

OBSERVATION. Le type floral du PINGUICULA, est quinaire, et il forme, par l'irrégularité de ses déviations florales, le passage à l'UTRICULA-BIA, dont le type floral est binaire. Ces deux plantes appartiennent aux Primulacées, au même titre que le CRRTURCULUS, par la structure de leur ovaire, et en dépit des déviations des pièces de leur corolle.

# V. OXALIDACÉES.

2030. Calice à cinq divisions, persistant. Cinq pétales à limbe dilaté et résléchi en roue. Dix étamines, alternativement longues et courtes, soudées à leur base en un tube fort court (pl. 39, fig. 11). Ovaire à cinq loges saillantes, et ne tenant entre elles que par leur adhérence à la columelle (39, fig. 10, et 40, fig. 3), chacune surmontée d'un style velu, cylin-Ovules nombreux hétérovulés drique. (pl. 40, fig. 4, 6, 8) attachés au placenta central. Graines lisses à périsperme, charnu. Embryon droit, radicule infère, fruit droit. - Plantes herbacées, délicates, à tiges articulées, à foliation en spirale par cinq. Feuilles trifoliolées (pl. 40, fig. 1), stipulées, couvertes de poils dans leur jeunesse, et lisses après la gemmation.

Genre: Oxalis (Alleluia, Surelle) = 5 spirali — quina — quino — 2 quina — quina ticulées et quadriverticillées (1878).

OBSERVATION. C'est de l'Oxalis acetosella que l'on retire le Sel d'oseille (oxalate de potasse).

VI. GÉRANIACÉES (1086).

2031. Calice à cinq divisions (Pelar-

gonium), ou à cinq sépales, dont deux plus grands, externes à la préfloraison (Geranium), caduque. Corolle de cinq pétales dilatés au sommet et disposés en roue par leur limbe, égaux (Geranium) ou inégaux (Pelargonium); alternes avec les divisions du calice. Au-dessus, deux rangs de cinq étamines chaque, alternant le premier avec les pétales, le second avec le premier, les deux rangs soudés, chez les Pelargonium, en un tube; et les anthères avortant de 3 à 5. Au-dessus du second rang des étamines, se trouvent, chez les Geranium, cinq staminules glanduliformes, alternant avec le dernier rang des étamines; vient enfin l'ovaire pentagone, à cinq loges, alternant avec les cinq staminules; les loges monospermes ou dispermes, enflées comme d'une seconde loge stérile à leur sommet, sont surmontées d'un long style à autant de cannelures, et portant autant de stigmates qu'il existe de loges; les cannelures, velues sur la face interne (1603), se détachent le unes des autres à la maturité, et se tordent par la dessiccation, comme certaines arêtes de Graminées. Graines lisses, à périsperme pelliculeux; embryon recourbé à deux cotylédons planes. — Plantes herbacées dans nos climats, suffrutescentes au cap de Bonne-Espérance, la patrie des Pelargonium. Foliation opposée-croisée ou en spirale par quatre. Feuilles stipulées, pétiolées, à limbe palmé ou pinnatifide, velu et quelquefois visqueux. Tige le plus souvent organisée comme celle des monocotylédones.

Genres principaux: Genanium (Bec de grue, Herbe à Robert, Pied de pigeon) = bini — binim — quina — quina — 2-2 quine — quinaine; Pelangonium — 4 spirali — quina — quino — 2 quine — quinaire.

### VII. LINACÉES.

2032. Calice à cinq divisions, persistant. Cinq pétales dilatés au sommet, portant à la base chacun un staminule en onglet, et adhérant, par la base, au tube fort court qui supporte les dix étamines, dont cinq petites, à anthères en fer de flèche, et cinq stériles, alternes. Ovaire globuleux à dix côtes, à dix loges, cinq styles. Loges monospermes; ovule attaché à l'angle interne de la loge. Graines lisses et luisantes, à périsperme pelliculeux; embryon droit, polycotylédoné.

Genre: Linum (Lin)= { 4spiral: bint } — quina — quina — 2quina — 2quina.

### VIII. RUTACÉES.

2033. Type de la fleur sujet à des avortements. Calice monophylle, à cinq divisions ou cinq sépales, l'un venant quelquefois à manquer. Cinq pétales alternes avec les divisions du calice, recouverts quelquefois les uns et les autres de glandes. Dix étamines, dont deux avortent souvent, et dont les filaments sont recouverts, dans certaines espèces, de poils blancs aigus, puis globuleux, devenant, sous l'anthère, des ampoules verdâtres terminées par une pilosité blanche (Divtamnus). Ovaire se formant à une certaine distance des étamines, et comme placé sur un support; à cinq loges, dont une ou deux avortent dans certaines espèces, mais débordant au sommet comme cinq pistils, qui se trouveraient rangés autour d'un style central. Le style est le prolongement de la columelle. Loges uni-polyspermes. Graines à périsperme charnu, embryon droit, à deux cotylédons planes, radicule supère. - Plantes herbacées ou frutescentes, à foliation en spirale par cinq, ou opposée sans être croisée (1069); feuilles pinnées ou découpées, stipulées, marquées de points diaphanes qui renferment une huile odorante.

Genres principaux : Ruta (Rue) = quina — quino — 2quine — quinaine; Tribulus (Herse); Fagonia; Zygopeyllum Peganum; Dictamnus, etc.

### IX. RHODODENDRACÉES.

2034. Calice très-court, persistant, à cinq petites divisions; corolle grande, mophysiologie végétale.

nopétale, à cinq divisions plus ou moins profondes. Étamines au nombre de dix, à filaments velus à la base, insérées plus ou moins bas sur le tube de la corolle. Anthères à deux théca, s'ouvrant au sommet, et rensermant des masses polliniques, analogues en quelque sorte à celle des Asclépiadacées (1986) et des Orchidacées (2021). Nectaire pentagone, dont les angles alternent avec les étamines. Ovaire, quinquecapsulaire, terminé par un style aussi long que les étamines et un stigmate globuleux. Placentas columellaires, mais saillants, en forme de fausses cloisons, dans l'intérieur de chaque loge. Ovaire souvent couvert de glandes. Graines très-petites. Fruits droits. — Arbustes à foliation en spirale par cinq; feuilles simples, dures et comme résineuses, à bords roulés en dessous, à surface éclairée, lisse, à surface obscure, laineuse et comme ferrugineuse, analogues enfin aux feuilles de Nerium (pl. 21, fig. 10). - Plantes alpines.

Genres principaux: Rhododendron (Rosage); Ledum; Azalea; Kalmia, etc. = 5spirali—quina—quino—2quinu—1quinalib; Cestrum (pl. 28, fig. 1-8).

# X. BALSAMINACÉES (571, 677).

2035. Calice de deux sépales, corolle de quatre pétales opposés-croisés, subissant, dans leur structure générale, des déviations diverses. Étamines à filaments très-courts, épais, à peine distincts, et à anthères soudées entre elles, de manière que l'émission du pollen ne saurait avoir lieu que par leur marcescence (pl. 41. fig. 10,11). Pistil à cinq loges polyspermes, et à cinq côtes, surmonté d'une grosse protubérance qui lui sert de style, et qui se termine en un stigmate fort court (fig. 14). Graines à périsperme pelliculeux; embryon droit à deux larges cotylédons planes, radicule peu sensible, supère (fig. 13, 15); fruit pendant. Déhiscence ayant lieu par la séparation violente des valves, qui, à une certaine époque, se dessoudent et se roulent sur elles-mêmes avec une certaine irritabilité (pl. 41, fig. 7), et lancent ainsi leurs

graines au loin.— Plantes herbacées, les plus délicates que l'on connaisse; elles semblent ne pouvoir être cueillies sans s'altérer. Leurs articulations cassent comme du verre; leurs feuilles se fanent au moindre manque d'eau; leur tige, a la structure des monocotylédones.

Genre: Batsamina (Balsamine, pl. 41);
Impatiens (Noli tangere) = alterni —

{bina - 2bino } - quine - quinaire.

#### XI. AUBANTIACÉES.

2036. Calice cupuliforme, court, à cinq divisions peu profondes, valvaires dans la première préfloraison; corolle de cinq pétales alternes, et se recouvrant par les bords en se développant, jusqu'à l'époque de l'épanouissement complet, caduques de bonne beure. Cinq étamines alternant avec les pétales, à filament dilaté, quiporte une ou plusieurs anthères, ou plutôt qui se subdivise en plusieurs étamines; nectaire obscurément pentagone, dont les angles principaux alternent avec les filaments composés des étamines. Ovaire à cinq loges dans son jeune âge, mais s'enrichissant de multiples par le développement d'un nouveau rang plus interne et plus ou moins complet, dont chaque loge finit par s'interposer entre celles du rang le plus ancien. L'ovaire est surmonté d'un style terminé par un stigmate, dont la structure est exactement celle du jeuné fruit (1095). Ovules attachés à l'angle interne de la loge, qui porte à son angle externe des ovules avortés, lesquels s'infiltrent d'un acide (acide citrique) sucré, et finissent par remplir toute la capacité de la loge. Le péricarpe, épais à toutes les époques, devient cotonneux par son endocarpe; et son ectocarpe (107) est formé de cellules, ou plutôt de glandes remplies d'une huile essentielle sui generis (huile de bergamote). Graine à périsperme pelliculeux et épais; embryon droit, à deux cotylédons larges, à radicule supère, courte. Fruits pendants. On trouve fréquemment deux embryons sous le même test. - Arbres de moyenne grandeur, à seuilles alternes ou en spirale par cinq, lisses, ordorantes, articulées (68), non stipulées.

Genres principaux: Aurantium (Oranger); Citrus (Citronnier, Limonier), etc. =5spiral: quina quino -5quine -1quinale, ou fleur quinqueverticillée, en comptant le nectaire pour un verticille avorté. Le Pittosporum, si le fruit en avait été mieux analysé à l'époque de la préfleraison dans son pays natal, pourrait être réuni aux Aurantiacées.

OBSERVATIONS. Le fruit des Aurantiacées est une baie à tous les âges, tandis que les baies des autres végétaux (111, 60) ne le deviennent que par la maturation.

Le bouton, quand le calice est clos par la soudure de ses divisions valvaires, est lui-même conformé comme un jeune ovaire. La substance en est épaisse comme un péricarpe, dont le stigmate futur serait la columelle, et les étamines les ovules, ou les loges; les étamines sont alors bilobées. comme les vraies loges le sont dans leur extrême jeunesse. Quant aix pétales, ils ne se développent que postérieurement aux étamines. Et, à l'époque dont nous parlons, ils jouent le rôle d'un nectaire, dont le verticille staminifère serait le pistil.

La cicatricule de la feuille (1017) rappelle également la structure de la tranche d'un jeune ovaire.

#### XII. MÉLIACÉES.

2037. Calice très-petit, à cinq petites divisions valvaires. Corolle de cinq pétales plus longs, alternes avec les divisions du calice. Étamines au nombre de dix. à filaments soudés en un tube à la base. Nectaire pentagone. Ovaire à cinq loges monospermes, ou dispermes, ou polyspermes, surmonté d'un style pentagone que termine un stigmate idem. L'ovaire devient une drupe, dont les loges ligueuses se séparent comme cinq amandes. Graines quelquefois ailées, à périsperme mince; embryon à deux cotylédons planes, radicule supère. — Arbres et arbrisseaux à seuilles en spirale par quatre, mais souvent unilatérales et comme opposéescroisées, simples, courtement pédonculées.

| CATION DEVOICE                                                     | 4                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capsule quadriloculaire                                            | an (1882), co (2005).            |
| Capsule quadrivalvaire.                                            | (2025), n (2034, 9038)           |
| Quatre placentas pariéta                                           | co (2004, 2005) n (2034, 2036).  |
| Placenta unique colume                                             | 1                                |
| .,                                                                 | co (1987), o (2005).             |
| ire.                                                               | (1007), 0 (2005).                |
| hrodites. Calice symétrique herba                                  | n (1971), co (1971, 1972).       |
| Calice irrégulier pétaloid                                         | pa (2055).                       |
| plies                                                              |                                  |
| Etamines insérées sur u                                            | co, sm (2033).                   |
| l Etamines insérées sur l                                          | co (1990).                       |
| / Manual or of Called Burker                                       | co (1992).                       |
| ins de pétales (172) herbacés Tous les pétales herbac              | cl (1915, 1916, 1917), o (1958). |
| Consile nolunitation                                               |                                  |
| a 2) nerbaces                                                      |                                  |
| ( Corolle monopélale )                                             |                                  |
| Fruit en baie arrondie.                                            |                                  |
| Fruit drupacé                                                      |                                  |
| Fleurs unisexuelles.                                               |                                  |
| (Fleurs hermaphrodites.)                                           |                                  |
| rées sur (Corolle monopétale.                                      |                                  |
| Corolle polypétale. Capsule à trois loges.                         |                                  |
| ces sur le stigmate par leur filaments ou leurs anthères sessiles. |                                  |
| Fleurs hermaphrodites.                                             | & (404Y)                         |
| Fleurs unisexuelles.                                               | fs (1045).                       |
| Fleurs hermaphrodites.                                             | fs, m (1960).<br>pn (1986).      |
| Fleurs unisexuelles.                                               | in (1913), o (1933).             |
|                                                                    | o (1946).                        |
| Ovaire supère.                                                     | , (····).                        |
| Ovaire infère.                                                     | co (1993), sm (1986, 2035).      |
|                                                                    | st (1986), sm (1927), pa (1989). |
| lu tube qui sert de gaine au style                                 | sm (1946).                       |
| en apparence uniloculaire.                                         |                                  |
| v- apparation annovation                                           |                                  |
| Orgina anti-m 3 ( O/ 7 3 1                                         |                                  |
| tamines (Ovaire entier à son ) Ovaire 5-loculaire.                 |                                  |
| torolle.                                                           |                                  |
| Loges débordant le sommet, comme tout autant                       |                                  |
|                                                                    | pn (1985).                       |
|                                                                    | pa (2001), sm (1986, 2025).      |
| Fruit supère                                                       | n (1993) sm (1943).              |
| Fruit infère.                                                      |                                  |
| / wrane unione                                                     | fs (1975).                       |
|                                                                    |                                  |

Genres principaux: Melia (Azédarach); Cedrela; Swietenia; Aquilicia; Sandoricum (Hantol des Philippines), etc.

### XIII. NÉDÉRACÉES.

2038. Calice court, à cinq divisions valvaires, persistant; cinq pétales dilatés à la base, alternes avec les divisions du calice; cinq étamines alternes avec les pétales; anthères bicornes à la base. Ovaire infère ou à demi infère, à cinq loges monospermes, devenant un baie arrondie. Graines à périsperme charnu. Embryon grêle et long, à deux cotylédons étroits, radicule supère; corymbes de

fruits pendants. — Arbrisseau grimpant, à tige s'attachant par des suçoirs aux troncs d'arbres et aux murs, et couvrant ainsi des surfaces considérables. Feuilles alternes ou en spirale par quatre; inflorescence en corymbe (73, 3°).

Genre: Hedera (Lierre) = alterni — 4spiralin — quina — quino — quine —

N. B. Nous terminerons la classification par la dichotomie générale des familles, présentée sur un grand tableau synoptique. Après le nom de certaines familles, ou trouvera, en signes abréviatifs, l'indication des organes qui les rapprochent d'une famille placée systématiquement à une plus ou moins grande distance d'elles.

# CINQUIÈME PARTIE.

# TECHNOLOGIE,

00

# APPLICATIONS PRATIQUES DES PRINCIPES PHYSIOLOGIQUES.

2039. On ne doit pas perdre de vue que notre ouvrage est exclusivement un traité de principes, et non un recueil de faits particuliers. On ne s'attendra donc pas à nous voir entreprendre, dans cette cinquième partie, tout autant de traités spéciaux, que la technologie renferme de branches. En appliquant des principes, notre but ne saurait être que d'établir d'autres principes pratiques, et non de poursuivre toutes les applications de détail; nous devons nous contenter de tracer la route, que les limites et la nature de cet ouvrage ne nous permettent pas de parcourir.

2040. La TECHNOLOGIE est l'art de tirer le plus de parti possible de la science, dans l'intérêt de l'humanité. Elle se propose d'enrichir l'esprit, non pas de vérités spéculatives, mais de vérités utiles; c'est la science descendant du laboratoire, de l'observatoire, du cabinet, dans l'atelier et dans l'usine; c'est l'observation se mettant au service de l'exploitation; c'est le savant enfin se souvenant qu'il a aussi un corps à défendre et à soigner, des frères à diriger et à secourir, un avenir à préparer pour son propre ouvrage. Par la spéculation, il contemple et étudie la nature qui

crée; par l'application, il imite et il crée à son tour; dans la première des deux opérations de son esprit, il cherche à être vrai; dans l'autre, il s'applique à être bon; le beau résulte de l'heureuse combinaison de ces deux efforts de l'entendement humain.

2041. Nous distribuerons ce que nous avons à dire dans cette cinquième partie, en quatre chapitres, renfermant : le premier, les applications à la culture; le deuxième, les applications à l'industrie; le troisième, les applications à l'économie animale; le quatrième, enfin, à la physiologie expérimentale. L'ordre de ces divisions est suffisamment indiqué par la nature du sujet, et par le but que nous nous proposons dans cette cinquième partie. Quant à notre méthode d'exposition, alors même qu'elle ne serait pas subordosnée aux limites que nous impose cet ouvrage, elle ne saurait plus être la même que celle qui nous a servi à la démonstration; les applications, simples faits de détail, ne se prêtent qu'à la forme du catalogue. Nous nous contenterons done ici d'enregistrer, au lieu de classer; nous disposerons les applications les unes à la suite des autres, avec tout autant de titres spéciaux.

## CHAPITRE PREMIER.

### APPLICATIONS DES PRINCIPES PRISIQUOGIQUES A LA CULTURE DES VÉGÉTAUX.

2042. La culture est l'art d'imiter les procédés et de reproduire les influences de la nature, dans le but d'obtenir, sur un terrain donné, des individus aussi nombreux et aussi beaux qu'il est possible, d'une espèce végétale, dont l'expérience a démontré l'utilité.

Nous avons décrit ces procédés et démontré ces influences dans le cours de cet ouvrage; il nous reste à exposer les procédés d'imitation.

2043. NATURE PHYSIQUE ET CHIMIQUE DU SOL (1350). Une première expérience a démontré que telle forme végétale n'accomplissait avec succès son développement, que dans un terrain, dont l'œil et le toucher pouvaient distinguer assez sûrement les caractères généraux. La chimie est parvenue à compter les substances terreuses qui rentrent dans ce mélange, et elle en a déterminé la nature; dès ce moment, la pratique est dans le cas de reproduire un terrain de toutes pièces, ou de rendre à un terrain donné la qualité qui lui manque, pour le genre de culture que l'exploitation réclame.

En conséquence, une société qui se plaint d'avoir un terrain ingrat, est une société qui s'accuse elle-même; ou c'est une société d'égoïstes, qui aiment mieux se ruiner que s'entr'aider, ou une société d'esclaves dirigés par des sots. En effet, le terrain le plus favorable à telle ou telle culture, étant une combinaison d'éléments terreux, que les eaux pluviales ont enlevés aux coteaux qui nous entourent, il n'est pas un rocher si pelé, que l'industrie éclairée de l'homme ne puisse en un an couvrir d'une couche suffisante du meilleur des terrains. Il ne faut pour cela que des bras, des instruments de transport,

et une pioche; quant au temps et à la peine, ce sont des éléments qui diminuent en raison directe du concours de l'association. Égoïstes, vrais Polypes de la société, qui semblez vouloir vivre tout seuls, au milieu de tant de monde, sans rien recevoir, pour n'avoir rien à donner, ne vous plaignez pas, quand vous avez faim et froid dans votre coin de terre; la nature maudit l'homme qui vit seul; væ soli!

Nous n'avons en France, sur 54,000,000 d'hectares de superficie, que 14,000,000 d'hectares labourables; jusqu'à ce que le bienfait de l'association nous en ait donné au moins trente millions, la nature nous dira: væ soli! Or, l'association et la distribution du travail sont dans le cas d'accomplir cette tàche, dans l'espace de sept ou huit années.

2044. Le meilleur terrain n'est pas celui qui est favorable à la culture jugée la plus utile à l'homme, c'est celuiqui convient à l'espèce que les besoins de la consommation réclament actuellement. Le terrain à blé est un mélange de un tiers d'argile, un tiers de calcaire, et un tiers de sable, non compris les engrais; dans la terre à seigle, les proportions de l'argile sont considérablement diminuées; elles le sont bien davantage encore, pour les cultures de racines pivotantes. Mais les proportions, dans l'un ou l'autre cas, ne sont pas tellement arrêtées, que la formule en convienne à tous les climats; car le sol n'agissant pas seul sur la végétation, il est certain que ses défauts se corrigent et ses qualités se détériorent par telle ou telle circonstance météorologique. Chaque bassin géographique, chaque localité, doit rectifier la formule, d'après les résultats que l'expérience locale aura constatés; et l'économie publique doit viser dès lors à faire l'application de la formule, dans la sphère la plus large que puissent réclamer les besoins de la localité.

2045. Mais le sol n'agit pas seulement par ses caractères chimiques; il exerce une influence inséparable de la première, par ses caractères physiques. Il agit disséremment selon qu'il est plus meuble ou plus tassé, c'est-à-dire selon qu'il est plus ou moins perméable à l'eau, à l'air et à la lumière, que doivent élaborer les racines. Sous ce rapport, l'amélioration du sol tient à l'œuvre des machines et des instruments. L'art intervient, pour disposer le sol, de manière à favoriser le jeu des machines, et pour construire des machines capables de diminuer la fatigue et d'abréger la durée de l'opération. C'est encore ici un point, sur lequel chaque localité doit se créer une formule qui lui soit propre; cette disposition du sol, qui convient à telle ou telle localité, est défectueuse dans telle autre; cette charrue qui a produit des effets merveilleux dans tel pays, n'est plus qu'un instrument de rebut dans la localité bien souvent voisine de la première. La révolution ne s'accomplira, en agriculture, que lorsque chaque localité aura adopté en principe, que nul n'est plus compétent qu'elle, sur ses intérêts spéciaux.

Le problème à résoudre pour chaque localité est celui-ci: associen les inténèts, distribuen le travail, disposen le terrain, construire les maceines, de manière qu'on obtienne le plus de labours, avec le moins de frais, de fatiques et de temps.

2046. FUMACE ET PRÉPARATION DES ENGRAIS (1364). Quelle est la part pour laquelle les engrais entrent dans les influences de la culture? quel est enfin le mode d'opérer de l'engrais? Nous demandons une définition précise et scientifique, et non une périphrase en forme de description. Il n'en existe aucune dans les livres; nous ignorons donc complétement l'action du fumage. Comment ose-t-on en conséquence donner les règles générales sur la fabrication et l'utilité de tel ou tel engrais? Comment prêter à une composition

les qualités dont on ignore la nature? L'engrais profite-t-il à la plante par la chaleur, dont sa fermentation imprègne le sol, par les sels solubles dont il enveloppe les racines, par l'acide carbonique ou les autres gaz qu'il dégage? Dans le premier cas, une chaleur artificielle et souterraine pourrait remplacer entièrement l'engrais; dans le second, on devrait constater la nature de ces sels, pour les administrer au végétal, à moins de frais, et en connaissance de cause; dans le troisième, rien ne serait plus aisé que d'envelopper constamment la végétation d'une atmosphere d'acide carbonique. Nous sommes porté à croire que le sumage contribue spécialement au succès de la végétation, par la première et la troisième des trois conditions; mais nous n'avons, par devers nous, aucune expérience directe; c'est aux agronomes à nous en fournir que la science soit dans le cas d'adopter. Car, si la supposition venait à être démontrée; il serait facile, par une seule et même opération, d'imprégner le sol de chaleur, et de le couvrir d'une atmosphère d'acide carbonique; on y parviendrait, en distribuant, à un ou deux pieds de profondeur, un réseau de tuyaux, qui, de distance en distance, viendraient se mettre en communication avec l'air extérieur, et dans lesquels circulerait de l'acide carbonique émané d'un four à chaux. L'acide carbonique étant plus pesant que les autres gas atmosphériques, on n'aurait qu'à tenir les compartiments du sol entourés par des haies bien fournies, pour que le gaz acide carbonique ne fût pas balayé par les courants de l'air.

2047. Quant à la confection des englais qui manquent si souvent à l'agriculture, elle est encore aujourd'hui toute empirique. Les engrais s'obtiennent par le mélange plus ou moins prolongé des débris végétaux et des fèces animales; les confosts, par le mélange de ces engrais avec les éléments terreux; les engrais deviennent composts dans le sein de la terre. Les fanes des végétaux encore verts forment, sans autre préparation que leur enfouissement immédiat dans la terre, un

excellent engrais, dout l'influence ne s'étend pas au delà de la saison; on nomme ce sumage engrais vert.

2048. L'influence de l'engrais dure autant, mais pas au delà de la durée des molécules organiques qui rentrent dans sa composition. Or, comme les substances végétales et animales se décomposent plus ou moins vite en gaz élémentaires, selon qu'elles appartiennent à telle ou telle autre espèce, il s'ensuit que l'influence de l'engrais est plus ou moins durable, selon qu'il est fait avec telles ou telles substances végétales et animales.

2049. Parmi les substances terreuses, il en est qui jouissent de la propriété d'accélérer la décomposition des substances organiques, d'une manière favorable à la végétation. La durée de l'influence de l'engrais, de même que celle de leur confection, dépend encore de la quantité de ces sortes de substances terreuses, qui rentrent dans le mélange. Les substances de ce genre, que l'on se procure avec le plus d'économie, sont la cendre récemment tirée de l'atre et la chaux vive en poudre (1420). On pratique, dans le sol le moins utile, un carré profond de quelques pieds, et plus ou moins étendu. selon les besoins de l'exploitation et la quantité des substances qu'on a à sa disposition; on y dépose des couches alterpatives de dépouilles végétales ou animales et de chaux vive ou de cendre que l'on élève en tas; on recouvre le tout d'une chemise épaisse de terre; on mêle toutes les couches au bout de six mois, et on en fait une meule qu'on laisse exposée à l'air, jusqu'à la saison du fumage.

2050. L'ammoniaque, en sa qualité d'alcali, étant un caustique de la nature des cendres et de la chaux, tout fumier est nuisible, quand il est encore à la période de la fermentation ammoniacale; ce que l'on reconnaît à l'odorat et à l'irritation des membranes externes de l'appareil de la vision (1420).

3051. L'incurie des localités laisse perdre dans les airs qu'ils infectent, les gaz d'une foule d'objets de rebut, dont on pourrait obtenir une quantité considérable de composts; il est facile d'évaluer la somme d'avantages qu'elles retireraient du curage fréquent des ruisseaux, mares, étangs, égouts, et du dragage des bords des rivières. La cendre seule que l'ou jette aux vents suffirait pour transformer ces immondices, foyers de méphitisme, en engrais bienfaisants. Le corps d'un seul petit animal qu'on laisse pourrir, sur la route, peut, de cette manière, engraisser plusieurs centiares de terrain.

2052. Puisque tout est empirique dans l'art des composts, il est de notre devoir de prémunir la province contre le charlatanisme de quelques industriels de Paris, qui ont le talent de saire préconiser, par les coteries savantes, certains composts qu'ils vendent ensuite fort cher. La pierre philosophale n'est pas plus dans le fumier de Paris que dans le vôtre; cherches à améliorer le vôtre, vous aures le transport de moins à payer. On a beaucoup vanté, dans ces derniers temps, le noir animal comme engrais; nous avons demandé à voir les expériences comparatives; elles se sont réduites, à nos yeux, à des on dit et à des rapports faits de complaisance ou sur d'autres titres. Il ne s'agit pas de savoir si le noir animal agit ou n'agit pas comme engrais, mais si ses avantages sont tels, qu'ils puissent couvrir les frais d'achat.

2055. Il y a plus de cinq ans que nous avons proposé, dans un journal (l'Agronome), aux propriétaires de Paris, un moyen fort simple d'obtenir, de leurs vidanges, un compost à peu près inodore, et qui mettrait le vidangeur à l'abri des terribles accidents du métier : il ne faut, pour cela, que diviser la fosse à laquelle aboutissent les lieux d'aisances, que de la diviser, dis-je, en deux compartiments, avant chacun deux ouvertures différentes. On en laisse un seul en communication avec les fosses d'aisances de la maison; dès que les matières sont arrivées à la moitié ou au tiers de la capacité, on ferme la communication, et on ouvre celle du compartiment resté vide jusqu'alors. En même temps, on verse, par la seconde ouverture du compartiment supprimé, des

cendres ou de la terre calcaire calcinée, en aussi grande quantité qu'il sera nécessaire pour convertir la matière en compost. Il est évident que cette opération ne saurait avoir lieu, sans dégagement de gaz ammoniacaux, dont on pourra se débarrasser en les utilisant ; il suffira , pour cela, de ménager leur sortie, par un tube qui se rendra dans une solution aqueuse, soit d'acide acétique, soit d'acide hydrochlorique, soit de sulfate acide d'alumine, pour obtenir de l'acétate ou de l'hydrochlorate d'ammoniaque, ou enfin de l'alun propre à être versé dans le commerce. Quoi qu'il en soit, on aura soin, en jetant le sel alcalin, la cendre ou la chaux dans le compartiment supprimé, de remuer à chaque fois le mélange, à l'aide d'une espèce de fouloir, que l'on fera manœuvrer par le moyen d'une corde. Lorsque l'on sera sûr que le compost est complet, ce que l'on reconnaîtra à l'absence ou à la faiblesse de l'odeur ammoniacale, il sera temps d'ouvrir la trappe et d'envoyer aux champs, le mélange, pour y être exposé à l'air. On fermera alors à son tour le compartiment de service; on le manipulera d'après la même méthode, et on mettra de nouveau le compartiment vidé en communication avec les fosses d'aisances du logis. On pourrait, de la sorte, obtenir des composts de différentes bases, de manière à les faire servir en même temps au fumage et au marnage des terrains : des composts calcaires, sablonneux ou marneux, selon qu'on soumettrait préalablemement, à la calcination alcaline, du calcaire, ou pur, ou mêlé avec de l'argile, dans les proportions voulues par les règles du marnage.

Ce procédé a été imité, mais mal compris, par le monopole; l'intelligence des propriétaires et des constructeurs en fera, nous l'espérons, un meilleur usage, dans l'intérêt de l'économie et de la salubrité publique.

2054. Nous demandons aux agronomes de la nouvelle école, des expériences, mais des expériences dignes de ce nom, sur l'influence physiologique des engrais; jusqu'à ce jour, nous ne possédons de positif à cet égard que ce que le bon sens de

la routine nous a appris; et lorsque l'agronomie a voulu reprendre le sujet, elle ne l'a certainement pas fait, jusqu'à ce jour, avec plus de bon sens que la routine.

C'est un sujet des plus complexes; mais l'esprit comparatif est en état de le réduire, après quelques essais, à deux ou trois termes; en cela il ne faut jamais perdre de vue que ce ne sont pas les grandes dépenses pécuniaires qui amènent à une solution, que ce ne sont pas non plus les grandes dépenses d'imagination et d'idées préconçues, mais seulement la sagesse des inductions. En fait de surfaces et de profondeurs, la vérité est souvent dans le fond d'un verre de montre, et la contreépreuve dans quelques pieds carrés de terrain.

2055. BAUX ET ARROSAGES (1275). C'est un fait remarquable, et qui accuse la paresse de bien des contrées, que les pays les mieux arrosés en France soient encore les pays de montagnes. Comment se fait-il que l'industrie humaine prenne tant de soin de diriger un filet d'eau de crête en crête, de roche en roche, et ne s'occupe pas le moins du monde d'organiser le plus faible système pour la plaine, où un simple coup de pioche ouvre et ferme un réseau de rigoles? L'homme des champs est donc encore esclave du prestige de la difficulté vaincue; il ne conçoit presque les bienfaits de l'association que dans cette circonstance.

2056. L'arrosage n'est pas réclamé par toutes les cultures avec la même régularité; mais il n'en est pas une seule qui, en certaines circonstances, ne dût son succès à un arrosage opportun. La question est de déterminer, par l'expérience directe, jusqu'à quel point les conditions de l'opération sont dans le cas de modifier ses influences. La pluie arrose-t-elle d'une manière plus profitable que l'irrigation; et l'eau de la pluie, pure de tout mélange et aussi pure que l'eau distillée, est-elle plus profitable que l'eau des sources, eau saturée de sels, que l'eau des rivières. qui joint aux sels qui la saturent, la présence de tant de substances animales et végétales en décomposition, et tant de vers ou infusoires, capables de se loger dans le sein des jeunes organes de la moisson? Si jamais l'on pense à demander à l'association les moyens de conjurer le fléau de la sécheresse, et à organiser l'arrosage sur toute la surface du pays labouré, il sera nécessaire de résoudre d'une manière péremptoire les trois questions précédentes. Si l'arrosage par aspersion est préférable; avec des bornes-fontaines et quelques tuyaux de cuir terminés par une vaste pomme d'arrosoir, rien ne sera plus facile que de promener la pluie d'un champ à un autre. Si l'eau des sources, des rivières et des étangs est nuisible par ses impuretés, on arrivera à reproduire le bienfait de la pluie et de la rosée, en faisant tomber l'eau, par aspersion, sur les routes, sur les lieux déserts ou en jachères, ou consacrés à des cultures moins délicates; les vapeurs qui restent dans les airs, sont toujours pures; le soir ou le matin, elles retomberaient en rosée sur les endroits desséchés. Si l'arrosage vaut mieux par irrigation, armez-vous d'un simple niveau, tracez un réseau de rigoles; et faites à chacun, sans distinction de riche ou de pauvre, une porportionnelle distribution de l'eau qui, comme le feu, appartient à tout le monde; car la pioche à la main, tous les hommes sont égaux ; et les droits de la terre résident dans chacune de ses molécules; à tant de molécules il faut tant d'eau, ici le privilége ne saurait vouloir mordre.

2057. CHALBUR ET GELÉES. Les plantes ont également besoin de la chaleur du sol et de la chaleur de l'atmosphère. Il est des climats où la culture manque de l'une ou de l'autre, pendant les plus longs mois de l'année. L'art a cherché à rendre aux plantes ce que leur refusait leur pâle soleil; mais l'art ne travaille jamais que pour le luxe; en fait de culture, il ne soigne que les primeurs et les plantes d'agrément, que les fruits à couteau et les Ananas. L'arta construit les espaliers et les serres, il a fourni au jardinier les cloches et les châssis; il a laissé le sol des récoltes et des vignobles à la furie des aquilons et à

la rigueur des frimas. Que voulez-vous? l'art ne s'ingénie que pour ceux qui le paient, et les communes n'ont pas encore trouvé le secret de payer; c'est l'apanage exclusif des particuliers, qui en cela ont eu jusqu'à ce jour plus d'esprit que tout le monde.

Nos montagnes pelées n'abritent plus la plaine; nos champs sans clôtures sont ouverts à tous les vents; nos coteaux, dont le versant sud serait savorable à tant de cultures, sont lavés par les eaux jusqu'à la roche, et ne produisent rien, non pas faute de soleil, mais faute de sol. Ces coteaux arides deviendraient de riches vergers, des potagers fertiles, si nous voulions les cultiver en gradios et en amphithéâtre. Comment! tout un village d'hommes forts ne saurait imiter l'œuvre de quelques chartreux exténués par la pénitence? Mais ces chartreux étaient associés; et l'association fait entrer en ligne de compte, non la force musculaire, mais l'harmonie des efforts et la distribution du travail; tandis que toute la science de nos communes s'épuise à protéger les intérêts privés, jusque dans leur égoïsme. Vous désirez que vos sources ne tarissent pas à certaines saisons, que les ouragans ne fondent pas à l'improviste sur vos récoltes; arrêtez les vents au passage, et les nuages au vol; la nature vous a donné un premier rempart, complétez-le; boisez vos montagnes; il est difficile aux vents de chasser les vapeurs d'eau du feuillage qui les abrite, et qui les condense en gouttelettes de pluie; elles filtrent de là à travers le sable, dans les réservoirs où s'alimentent constamment vos sources. Savez-vous combien il faut de journées pour planter la surface d'une montagne? quatre ou cinq tout au plus; savez-vous combien il faut de temps pour qu'elle se boise par sa propre sécondité? vingt ans. C'est la moitié de la vie commune à attendre; c'est toute la postérité à enrichir.

2058. Dans le Midi de la France, on abrite les champs au moyen d'un rideau d'Arundo donax planté sur la limite nord du champ; dans l'Ouest, le sol est coupé par un double réseau de haies; le Centre

et le Nord semblent se plaire au plein vent; on y néglige presque entièrement le système des abris et des clôtures.

2059. Les habitants de Montreuil, près Paris, ont conçu les avantages des abris dans la culture des fruits; ils en ont fait une application presque exclusive à leur localité. La science s'est contentée d'enregistrer la pratique des habitants de Montreuil; elle ne leur a pas signalé un seul pouvel avantage. Il nous semble cependant que le système des espaliers serait susceptible d'une amélioration importante. En effet, on palissade l'arbre fruitier en éventail, contre un mur de plâtras, qui abrite l'arbre et les fruits, et réfléchit sur eux les rayons solaires; mais, la nuit, les murs rayonnent autant que le jour, et ils rayonnent le froid (1379). N'y aurait-il pas un avantage sérieux à construire des murs concaves, parfaitement recrépis ou blanchis, et de disposer les arbres à la distance focale de la concavité ? L'air circulerait plus librement autour de tous les organes, la chaleur arriverait plus constante et plus intense sur tous les fruits ; et le rayonnement de la nuit, vers les espaces planétaires, perdrait de son iutensité, en raison de la courbure de la surface rayonnante. On rencontre des effets surprenants de cette disposition dans les montagnes, quand les arbres viennent au pied des surfaces marneuses, que le temps a creusées de cette façon.

2060. La pratique agricole connaît l'influence des cornets, dans lesquels on tient les fruits plongés, à l'approche de la maturité; mais elle en a peu soigné la forme et la matière. Nous avons vu (1655) combien l'épaisseur des parois ajoute à l'intensité de l'effet. Quel avantage incalculable que de pouvoir élever l'atmosphère d'un fruit à 10° au-dessus de l'atmosphère ambiante! Mais il ne faut pas perdre de vue que le rayonnement de la nuit est dans le cas de détruire tous les avantages du jour. Dans la construction de ces cornets, on ne doit pas négliger cette idée; il suffira, pour prévenir tout danger, de courber assez le bord supérieur du cornet, pour que le foyer de la courbure rende

presque nul le rayonnement vers les espaces planétaires.

2061. Jusqu'à ce jour l'horticulteur n'a eu recours, s'il veut élever la température du sol, qu'à la chaleur de la fermentation. On pratique des conches de fumier tiré fraîchement de la litière des étables, on les couvre d'une couche de terreau; on fait venir ainsi sur couches des plantes que le sol, abandonné à lui-même, refuserait de produire en cette saison. Il serrit bon d'utiliser à cet effet la chaleur des tuyaux de cheminée, celle des machines à vapeur, celle des eaux thermales. Un simple conduit en terre cuite, ou une rigole souterraine en plâtras, cimentés avec de l'argile, suffirait à cette application, que l'on pourrait tenter ensuite en grand pour les exploitations rurales. Jetez les yeux sur la riche végétation qui couvre les versants d'un volcan! le sol n'est pourtant qu'une lave durcie, mais la chaleur féconde ces scories; ne perdez donc pas votre chaleur dans les airs qui ne vous la rendent que six mois plus tard. Tout ceci n'a rien de gigantesque ; ce ne sont que des frais de premier établissement. Vous avez des charrues qui piquent à dix-huit pouces, vous avez des rosesux d'Arundo donax de dix-huit pieds de long; en les perforant, vous aurez des tuyaux, que vous pouvez ajouter bout à bout, pour former un réseau souterrain à la circulation d'une chaleur propice; un tel sppareil peut durer ainsi pendant plusieurs années.

2062. Avec une simple modification, cet appareil servirait à un autre usage, dont le bienfait ne saurait plus être révoqué en doute. On a reconnu, en esservaient de la gelée les plantations espacées. Que de fois les Oliviers auraient été sauvés, s'il avait été possible de les tenir nuit et jour pendant la rigneur de la saison, enveloppés d'une atmosphère artissicielle! On obtiendrait ce résultat, en ménageant de distance en distance des ouverturss et des débouchés au-dessus du sol; un peu de paille, sous la cendre du foyer, suffirait pour entretenir sur-le-champ use

conche de fumée propice, à la faveur de quelques-uns de ces conduits; et un feu de papier serait dans le cas de protéger, contre l'inexorable rigueur d'un instant imprévu, le fruit des labeurs d'une vingtaine d'années.

2063. CLOCHES, CHASSIS, BACHES, ORANGE-BIES, SERBES. ll es' des plantes qu'il ne suffit pas de protéger, mais qu'il faut encore réchausser; qu'il ne sussit pas de préserver des rigueurs extraordinaires de l'hiver, qu'il faut encore mettre à l'abri de la température ordinaire; qui périraient dans la saison où les plantes rustiques sommeillent, si l'art n'entretenait autour d'elles la chaleur des plus beaux jours. C'est pour elles que le jardinage a inventé les cloches, les chàssis, et que l'horticulture a construit les serres, qui ne sont que des cloches d'une plus grande dimension. Les ustensiles et les constructions, dont nous venons de parler, étant destinés à conserver, autour des plantes, les circonstances propices à leur végétation, ils doivent réunir les conditions suivantes : 1º donner accès à la plus grande masse de lumière, et offrir le moins de surface au rayonnement vers les espaces planétaires; 2º conserver la chaleur artificielle qu'on y entretient, de manière à ne jamais exposer les plantes qu'elles protégent, à des variations brusques de température. La chaleur sans lumière, la chaleur d'une cave, ne savoriserait que les développements fongueux; la lumière sans chaleur ne préserverait pas les plantes ou de la gelée ou de l'engourdissement hivernal; elle ne conviendrait qu'aux plantes qui peuvent passer cette saison sans végéter.

2064. Les CLOCHES sont des petites serres portatives en verre, d'une seule pièce
ou à facettes, qui ne servent qu'à abriter
un seul plant ou un semis d'un pied tout
au plus de surface; la chaleur de leur atmosphère est entretenue par la fermentation d'une couche souterraine de fumier.
Comme le verre rayonnerait trop vers les
espaces planétaires, on a soin, la nuit,
ou le jour en l'absence du soleil, de les
couvrir de litière fraîche. Nous ne concevons pas la nécessité de la forme que l'on

donne à ces ustensiles; la courbure des surfaces est, à la vérité, un excellent moyen de concentrer sur la plante une plus grande masse de lumière et de chaleur; mais pourquoi rechercher cet avantage sur les côtés qui ne sont jamais en rapport avec la lumière? pourquoi ne pas diminuer la somme du rayonnement du verre, en n'employant cette substance, avec la courbure ordinaire, que par la face qui reçoit le soleil? pourquoi ne pas les construire en bois goudronné sur toutes les autres faces?

2065. Les chassis sont des cloches de ce dernier genre, mais destinées à couvrir des couches dans toute leur longueur. Le vaste châssis qui reçoit la lumière est en pente du nord au sud. Les trois autres surfaces perpendiculaires sont en planches proprement ajustées; la nuit, on a soin, pendaut les fortes gelées, de couvrir les vitres de litière, pour prévenir le rayonnement.

2066. Les BACHES sont des châssis à demeure, qui recouvrent des couches enfoncées profondément au-dessous de la surface du sol, mais pas assez pour rien perdre de la lumière dont jouissent les châssis. Cette méthode, qui convient éminemment à la culture des Ananas, a pour objet de placer la température artificielle, sous l'abri protecteur de l'épaisseur du sol.

2067. L'OBANGERIE est une serre sans chaleur artificielle, et dont on n'a besoin de maintenir la température qu'à + 5° centig. Elle convient aux plantes qui ne redoutent que la gelée, et qui sommeillent pendant l'hiver.

2068. La SERRE est un vaste CHASSIS, destiné à protéger la végétation d'arbres tout entiers, et d'une multitude de plantes exotiques à la fois. Le secours des couches fermentescibles, que ce système est loin de dédaigner, ne saurait suffire à échauffer une aussi vaste atmosphère; on a recours à la chaleur dégagée par la combustion. Les effets d'une négligence frapperaient trop de richesses à la fois, pour que tout l'art de l'horticulture ne se soit pas reporté sur la construction de ces édifices de verre. Chez nos voisins d'ou-

tre-mer, on est arrivé, sur ce point, à des résultats qui ont laissé bien en arrière, ceux que nos directeurs d'académie ont cherché à obtenir à si grands frais; la chaleur de la vapeur, la circulation de l'eau bouillante, la chaleur même de la respiration et de la cohabitation des animaux, toutes les ressources enfin des arts économiques, ont fourni des applications utiles à l'art de l'horticulteur; et ce sont de simples particuliers qui ont suffi à la dépense. En France, tout l'or des contribuables n'a réussi qu'à nous attirer la critique des plus simples jardiniers; nos professeurs pépiniéristes n'ont pas même pris la peine de consulter, je ne dirai pas l'expérience de nos jardiniers, mais les expériences plus positives des physiciens. Les jardiniers creusent le sol pour donner plus de chaleur à leurs bâches; ils les abritent du nord avec des planches et un terre-plein; les physiciens nous apprennent que le refroidissement des corps est en raison du rayonnement, le rayonnement en raison des surfaces et de la nature des corps (1380); ils ajoutent que l'une des substances qui rayonnent le plus, c'est le verre. Le Muséum a pensé autrement, et, en cette circonstance, il a agi comme il pense. Il a voulu faire construire quatre merveilles, quatre serres - monstres, que l'on pût voir de loin; il les a exhaussées tant qu'il l'a pu; il les aurait sait construire sur la hauteur du kiosque, s'il en avait obtenu la permission; que dis-je? sur la hauteur de Montmartre, afin que les habitants de Paris jouissent du spectacle du plus loin que possible. Ainsi on a élevé quatre superbes pyramides de verre, qui rayonnent par cinq surfaces, bâties sur un treillage de barres de ser, métal qui, on le sait, est un conducteur insatiable de calorique, mais qui, malheureusement, en hiver, ne saurait conduire le calorique que du dedans en dehors. Et quand ces quatre palais de Flore ont été achevés, on a pensé au chaussage; mais on s'est convaincu alors que le chauffage ne réussirait bien qu'en été.

Nous tenons d'un témoignage irrécusable que, pour élever la température de ces

superbes serres à 15º au premier printemps, il a fallu 100 francs de combustible par jour ; jugez de la quantité que les besoins du chauffage réclameront en hiver. Chacune de ces serres a coûté à l'État 250,000 fr.; le Muséum réclame près d'un million encore pour les autres travaux (Rapport à la chambre des députés, 7 mai 1836) ; et il réclamera sans doute tous les ans 100,000 fr. de plus pour le chauffage; c'est-à-dire qu'il fera payer à l'Etat les intérêts du capital que l'État lui alloue. Deux millions pour quelques fantaisies d'un prosesseur! Avec cette somme, on aurait donné à chaque département un encouragement considérable pour l'agriculture ; avec cette somme, on a abrité la plus maigre collection de plantes publiques qui existe en Europe!

2069. Nous avons eu l'occasion de remarquer (1321) que la végétation d'une plante emprisonnée sous un récipient, ne saurait être la même qu'en plein air. Toutes les circonstances changent autour d'elle, par le fait seul de la suppression d'une communication directe avec l'air estérieur. Or, la serre la plus vaste, pas plus que la plus petite cloche de verre, ne saurait soustraire la plante à tous ces inconvénients; la végetation ne saurait y être normale. C'està diminuer artificiellement la somme de ces inconvénients que doit tendre la physiologie expérimentale. 🚨 stagnation communique à l'humidité de l'atmosphère des qualités funestes à la vigétation; à l'air des proportions anormales. Il faut renouveler l'air et l'humidité sans alsaisser la température, c'est-à-dire faire circuler l'air extérieur, après l'avoir échaussé sussisamment au passage. La lumière qui passe à travers les vitraux, s'y réfracte souvent, et va se perdre sans profit pour la plante; il faut donner une courbure assez convergente, pour réunir sur les plantes, le plus de rayons que possible, mais pas assez pour les brûler. Le rayonnement et la conductibilité des parois dévorent le combustible; diminues la somme du rayonnement et de la conductibilité; rendez obscures toutes les surfaces qui ne vous donnent point du soleil: épaississez en murs toutes les parois non éclairées; ne dédaignez pas le bois dans les constructions; ne dédaignez pas les effets de la réflexion; que vos murs, par leur courbure intérieure, réfléchissent sur la plante les rayons que réfractent les vitraux; ne faites pas des serres en salle de spectacle, en dioramas, donnez-leur la modestie des bâches; humiliez-les dans le sol, tout en vous préservant de son humidité; or, cet emplacement est tout prêtau Muséum, il est assez vaste et assez profond; il est inoccupé, si ce n'est par quelques plates-bandes de Pivoines. Vers le nord, élevez donc des murs bien hauts, et légèrement concaves, qui réfléchissent encore, sur la toiture de verre, les rayons d'un soleil qui nous en envoie si peu; abritez et protégez, isolez tant que vous pourrez, et vous n'aurez pas besoin de recourir, sans succès, à une chaleur monstre. En ceci je m'adresse au public, et non à ces messieurs; la mission de ces messieurs n'est pas de recevoir des lecons.

2070. TAILLE DES ARBRES (990). La taille est l'art de ne laisser à un individu que tout autant de végétation qu'il est en état de satisfaire, dans un sol et une position donnés; ce qui est de surcroît nuit à tout l'ensemble. Dans les pays inondés de lumière et de chaleur, la taille est un art inutile; on sème un arbre et on le laisse pousser; le ciel fait le reste. Mais dans les pays du nord, c'est un art difficile et

délicat. Si la serpette ou le sécateur ne retranche pas les organes de surcroît, l'arbre dépense, à entretenir et à développer son tronc et ses stériles rameaux, une séve qui arrive, sans force et sans fécondité, à une tardive inflorescence. Il y a alors économie de surface, à tenir l'arbre fruitier aussi bas que possible; les Paradis de trois pieds de hauteur, les Quenouilles de cinq pieds, produisent autant et plus de fruits que certains pommiers à grand ombrage.

2071. L'étude de la disposition des feuilles et des bourgeons autour de la tige (1044), est propre à retirer l'art de la taille de l'empirisme qui, jusqu'à ce jour, a fait sa règle. Il est évident, en effet, que jamais la taille ne réussira à faire une quenouille, d'une tige à foliation opposée-croisée (741), d'une tige de Lilas, de Staphylea, de Fraxinus, etc.; tandis que les arbres à foliation en spirale par cinq se prêteront très-bien aux exigences de cette forme, tels que les Pommiers. les Poiriers, les Chênes, etc., surtout quand, à cette disposition favorable, se joindra encore la divergence des rameaux avec telle ou telle ouverture angulaire. Avant donc d'adopter une forme quelconque, le pépiniériste devra s'assurer, et de la foliation (1063), et de l'ouverture des angles que les rameaux secondaires font avec la tige principale; d'avance il sera dès lors en état de tracer sur le papier le résultat futur.

# CHAPITRE II.

#### APPLICATIONS DES PRINCIPES PHYSIOLOGIQUES A L'INDUSTRIE,

2072. La méthode exige qu'on n'opère jamais sur des inconnus. L'industrie, qui opère sur les substances végétales, ne s'attache pas toujours à suivre cette méthode, dont l'introduction dans les arts industriels ne semble dater que de la pu-

blication du Nouveau système de Chimie organique. Quiconque a la prétention de se livrer à la manipulation d'une substance végétale, doit se livrer préalablement à l'étude de l'organisation et des réactions de la substance. Dans la nouvelle

édition, qui est sous presse, de la Chimie organique, nous entrerons dans de plus grands détails sur l'art d'observer les organes; notre but, dans ce traité, n'est que de tirer, comme exemples, quelques applications des principes que nous avons posés.

2073. CHARPENTE. L'art du charpentier vise moins au développement des rameaux, dont l'horticulteur façonne l'ombrage, qu'à celui du tronc et des branches principales; car c'est dans la longueur et la largeur du fût que cet art puise ses ressources. Mais les troncs et les branches principales (1263) sont des organes nocturnes, des racines sorties du sol; plus ces organes seront enveloppés d'ombre et protégés contre la lumière, et plus leur croissance offrira de hardiesse et s'accomplira comme d'un seul jet. Le même arbre, isolé dans la plaine, dépensera, à pommer et à se couvrir d'un vaste feuillage, le temps que, dans le fourré des bois, il aurait mis à acquérir quatre sois plus de longueur. La théorie de l'essartage annuel des plantations est tout entière dans ce peu de mots; on sème dru, pour que, dès leur apparition, les tiges se trouvent enveloppées de la plus grande obscurité possible; et chaque année on éclaircit, en arrachant les plants les plus faibles, pour donner de l'air et de l'espace aux plants les plus vigoureux, tout en leur laissant la même masse d'ombre. Ne pourrait-on pas augmenter encore la puissance de l'ombre, sur la rapidité du développement du tronc en longueur, en encaissant le tronc dans un fourreau opaque? Ce procédé ne pourrait-il pas être appliqué de préférence aux arbres, qui n'arrivent jamais à d'assez grandes dimensions, pour que leur utilité sorte des ateliers de la tabletterie? Ne pourrait-on pas imprimer au tronc, les formes que l'art du charpentier n'obtient, que par la suppression de la substance, en tenant telle où telle face du tronc plongée dans une plus grande obscurité que l'autre? Ces sortes d'expériences ne se font pas dans le silence du laboratoire; l'argent des contribuables, que l'on dépense à construire de jolis vitraux pour réchausser quelques plantes exotiques, ne serait-il pas mieux employé à entretenir des établissements d'application de la physiologie aux arts et métiers?

2074. DESSICCATION DU BOIS. Nous avons vu (873) que le tronc le plus élevé n'était qu'un entre-nœud, et que les cellules principales, et par conséquent leurs vaisseaux et leurs interstices, étaient dans le cas de s'étendre, sans interruption, d'un bout à l'autre de sa longueur. Les interstices sont remplis d'air ou de liquide; ce sont des tubes capillaires qui ne cèdent pas vite à l'atmosphère les substances incluses dans leur capacité; le tronc coupé conserve des années entières cette humidité intestine qui déjoue, par son travail mystérieux, les calculs du charpentier, et dérange toutes ses mesures. L'application du vide, à la dessiccation des bois, serait dans le cas de fournir les résultats les plus réguliers et les plus rapides ; et nos voisins d'outre-mer nous ont déjà appris qu'il n'était pas si coûteux de faire le vide dans des espaces considérables. La machine pneumatique, appliquée à l'une des extrémités du tronc, dépouillerait, en quel ques coups de maiti, les tubes capillaires, de tout l'air et toute l'humidité, que la pression atmosphérique y maintient pendant plusieurs années. Et pour prévenir les effets de l'hygrométricité et les inconvénients d'une dessiccation trop prompte, l'emploi des substances oléagineuses, dont la succion du piston favoriserait l'introduction dans les tubes capillaires, pourrait en outre prêter, aux merrains, une élasticité, que la dessiccation spontanée est bien loin de leur conserver sans aliération. Voici comment, à priori, nous concevons le procédé. Soit un atelier à l'abri de l'humidité, et dont l'air sera tenu aussi sec que possible au moyen de substances avides d'eau, au moyen d'un nombre suffisant de soucoupes remplies de chaux vive, ou de farine, ou de sel marin; que le tronc d'arbre, encore recouvert de son écorce protectrice, soit goudronné sur toute sa surface, exceplé sur les deux tranches qui en forment les extrémités, lesquelles doivent être mises,

l'une en communication avec le corps de la machine qui fait le vide, et l'autre avec l'air ambiant ; lorsque les indications barométriques et hygrométriques cesseront de marquer des quantités appréciables d'air et d'eau dans la substance de l'arbre, qu'on enduise d'une substance oléagineuse de peu de valeur, mais suffisamment liquide à la température ordinaire, l'extrémité du tronc qui est en communication avec l'air extérieur, et que l'on continue à faire jouer le piston de la machine, toutes les petites lacunes, qui étalent remplies d'air humide, se pénétreront de la substance oléagineuse, qui aura le double avantage, et de les préserver de l'effet de l'hygrométricité, et d'en rendre les parois souples et non cassantes.

2075. ARTS TEXTILES. L'art du tissage réclame des fils qui joignent une certaine force à une certaine longueur; et ces fils ne sont autres que les interstices vasculaires de l'écorce des tiges, que le rouissage isole les uns des autres, ou les spires (pl. 2) que le rouissage dégage, en décomposant les parois vasculaires qui les tenaient emprisonnées. Or, puisque ces interstices vasculaires s'étendent d'une extrémité d'un entre-nœud à l'autre, et qu'une tige n'est qu'un entre-nœud, il est évident que la longueur des fils dépendra le la longueur de la tige, et de la distance à laquelle les rameaux, qui la couronnent, seront venus se former. Or, nous venons de voir combien l'ombrage favorise la lonqueur des tiges; la pratique agricole a reconnu cet effet dans la culture du Chanrre et du Lin; elle sème aussi dru que ni permet la fertilité du sol. Le même node de culture ne serait-il pas dans le as de communiquer, à d'autres espèces le plantes rustiques, les qualités textiles lu Chanvre et du Lin?

La culture du Phormium tenax (Lin de a Nouvelle-Zélande), dont les feuilles ournissent, par le peignage, des fibrilles d'un aspect si soyeux dans son pays natal, et même à Madagascar, n'a pas offert les mêmes avantages en France; les feuilles se sont montrées rébelles au procédé zélandais, elles ont conservé une ténacité

coriace et cassante, qui n'a pas permis d'en tirer des fils aussi abondants et d'une aussi belle qualité. Cette différence dans les produits ne tiendrait-elle pas à notre mode de culture? La plante a-t-elle trouvé chez nous ce sable humide et toutes les circonstances qui sont propres à imprimer à la feuille un développement aqueux? N'obtiendrait-on pas un grand avantage du soin qu'on aurait de semer dru, dans un sable légèrement humide?

2076. ROUISSAGE. Parmi les tissus élémentaires, il en est dont les éléments se prétent plus vite à la fermentation que d'autres, et qui, par conséquent, se désagrègent, se décomposent, deviennent solubles ou gazeux dans un temps plus court; ce sont les tissus jeunes et glutineux, les parois des cellules, qui se reproduisent vite, et acquièrent peu de développement en longueur. Or, comme, à travers ces tissus glutineux, les cellules, qui s'allongent outre mesure, s'incrustent ou s'associent avec des bases terreuses, qui les protégent contre la fermentation, comme elles deviennent ligneuses et compactes, il s'ensuit que le meilleur moyen de les obtenir isolément et à l'état de fils, c'est de soumettre la tige aux influences qui favorisent une fermentation quelconque. Le rouissage offre cet avantage, par la fermentation ammoniacale; il consiste à tenir les tiges plongées dans l'eau d'une mare ou d'un ruisseau; mais cet effet ne s'obtient pas impunément pour la santé des habitants, et tous les vœux des agronomes se sont tournés vers la découverte d'un mode moins insalubre. Nous proposons les suivants: 1º Substituer à la fermentation ammoniacale, soit la fermentation saccharine en y employant les résidus sucrés des distilleries, des sucreries, etc., soit la sermentation acétique, au moyen du marc de raisin et de celui de la distillation; la pulpe des fruits des Pomacées de nos bois, les Cormes sauvages, etc., pourraient remplir les mêmes indications; 2º l'humidité constante me paraît pouvoir remplacer le milieu des mares, à la faveur d'une profonde obscurité; essayez de faire moisir au lieu de faire rouir; employez

les fosses, les longues et profondes excavations, au lieu des ruisseaux d'eau potable; vous altérerez peut-être plus vite le tissu glutineux de la plante, et vous préserverez l'air des miasmes destructeurs que la surface des eaux cède vite, et que les lieux profonds conservent avec plus de ténacité, surtout quand l'eau qui sert de véhicule à la fermentation est à l'état de vapeur et ne sature que l'atmosphère : c'est à l'expérience directe à nous indiquer la valeur et le mode d'application de ces idées.

2077. PAPETERIE. S'il ne fallait, en papeterie, que trouver des matières premières, propres à former la charpente d'une feuille de papier, il n'est pas une seule plante qui ne fût en état d'en fournir d'une qualité aussi parfaite que toute autre. L'art du papetier en effet, de même que l'art du tissage, ne met à profit, de tous les tissus d'une plante, que les fibrilles vasculaires (596). Mais celui-ci a besoin d'obtenir ces fibrilles dans un bel état de longueur et de force; l'autre, au contraire, met à profit les fibrilles les plus exiguës et les moins consistantes, il lui suffit qu'elles puissent former la charpente d'une surface mince et presque sans épaisseur, dont l'encollage opère ensuite la cohérence, la souplesse et l'homogénéité. Les rebuts de l'économie, les chiffons jetés au coin des bornes, les vieux cordages des vaisseaux, l'art du papetier sait en faire des pages souples et fortes comme le vélin, satinées comme la soie, imperméables à la couleur, comme des tablettes vernies. Pour obtenir cette magique transformation du fumier de nos rues, on n'a besoin que de laver, blanchir, broyer, mouler, coller et dessécher; et le lendemain, Pascal, Descartes, Tournefort, Adanson, possèdent un moyen de fixer leur pensée, et de la transmettre autographiée à la reconnaissance de la postérité. On blanchit, c'est-à-dire on ramène le caméléon végétal (1258) à un tel état d'oxygénation qu'il en soit incolore, en faisant usage d'une solution de chlorure de calcium. Commencez par blanchir', le lavage vous préservera des accidents de la corrosion du chlore, dont on est forcé d'activer le dégagement par l'acide sulfurique. On colle, en employant des substances gommeuses ou gélatineuses, un mélange de savonule. de résine et de fécule. On dessèche, en exposant la feuille de papier à l'air, ou en la saisant passer, comme par un laminoir, entre des cylindres chauffés à la vapeur. Notre but n'est pas ici d'entrer dans les détails de la manipulation; nous devons nous restreindre au point seul qui est de la compétence de cet ouvrage, à l'emploi de la matière première. 1º Il y aurait une grande économie à rencontrer. dans la nature, des tissus assez blancs. qui emportassent leur encollage avec eux. en sorte qu'on n'eût qu'à blanchir, piler, mouler et dessécher; or, c'est là un avantage qu'offrent certains organes souterrains, tels que les racines tracantes du Typha (Massette), plante si commune dans nos étangs et sur le bord de nos rivières et de nos ruisseaux; ses vaisseaux se désagrègent spontanément et par le moindre effort de traction, en superbes fils d'une longueur et d'une force considérable ; son tissu cellulaire se décompose en fécule et en mucilage, que la plus courte ébullition peut rendre propre au collage; et il ne faudrait pas une quantité considérable de chlorure, pour ramener, à sa primitive blancheur, la couleur jaunâtre que tous ses tissus contractent au contact de l'air. On pourrait en dire autant de bien des racines souterraines. 2º Outre le papier blanc et opaque, les arts réclament un autre genre de papier, qui est le papier transparent. On fabrique celui-ci avec la pulpe corticale et glutineuse des jeunes tiges herbacées; il prend le nom de papier végétal, expression impropre qui revient à celle de papier herbacé. Voici la théorie de ce résultat : les substances gommeuses à l'état concret, et pures de tout autre mélange, sont diaphanes; or, les parois des cellules végétales ligneuses ne sont que de la gomme concrétée; par ellesmêmes elles sont donc diaphanes; mais en s'infiltrant d'air ou de substances terreuses, elles deviennent nécessairement opaques (507). Que si on parvenait à les

dépouiller de tout ce qui n'a pas leur pouvoir réfringent, on n'aurait plus qu'à les pénétrer purement d'un collage gommeux, pour obtenir une lame aussi transparente qu'une feuille de verre. Essayez de faire bouillir des pures fibrilles de coton, dans une solution de gomme arabique, et de soumettre le tout à la dessiccation, vous ne distinguerez plus ce qui est fibrille de ce qui est gomme. Or, les tissus jeunes et herbacés abondent en sucs gommeux et glutineux; il suffit d'altérer leur matière verte, pour les priver de tout ce qui pourrait troubler la diaphanéité et l'homogénéité de la masse, après sa dessiccation; si vous moulez cette masse comme le papier ordinaire, vous en obtiendrez des feuilles de beau papier à calquer, de beau papier végétal. Le même résultat s'obtiendra d'un mélange de fibrilles blanches et d'une solution de la substance gommeuse de la fécule, ou de la gomme ordinaire, après qu'on aura soumis le mélange à une ébullition assez prolongée, pour chasser l'air, que les vaisseaux fibrillaires retiennent dans leur capacité capillaire. Mais nos canaux et nos étangs s'encombrent de végétaux qui réunissent ces deux conditions à un degré éminent; ce sont les Conferves (1899) et le *Chara* (1904); j'ai tout lieu de croire que nulle plante ne donnerait d'aussi beaux et d'aussi faciles produits. Il suffirait d'enlever, à l'aide du chlore ou des vinaigres de rebut, la croûte de carbonate de chaux dont s'incrustent les organes de ces plantes du fond des eaux. La plante fournirait ensuite un gluten bon pour le collage, et de larges et superbes fibrilles qui joignent la souplesse du cartilage, à la transparence du talc et du verre le plus pur; on obtiendrait, par les Chara, des feuilles aussi fortes que les feuilles de gélatine, et aussi diaphanes que celles du meilleur papier à calquer.

2078. SUCRE DE BETTERAVES. Extraire le sucre, c'est l'isoler des substances, avec lesquelles il peut se trouver mélangé. Mais ce mélange est-il l'œuvre de la nature ou le résultat de la manipulation? le sucre est-il isolé dans la plante, et occupe-t-il des organes spéciaux, à l'état d'une pureté PHTSIOLOGIE VÉGÉTALE.

parfaite? la nature enfin a-t-elle pris soin de séparer ce que la râpe se chargerait ensuite de confondre et de mélanger? On n'a qu'à énoncer une pareille proposition pour en faire sentir l'importance; et pourtant, avant la publication du Nouveau système de Chimie organique, nul auteur n'avait songé à soupçonner même cette question. Or, d'après ce que nous avons dit, dans ce dernier ouvrage, sur les organes saccharisères et séveux, tout portait à croire que le sucre de Betterave ne dérogeait pas à cette loi. L'expérience directe a confirmé nos prévisions : le sucre y est isolé dans des vaisseaux séveux, et isolé du mucilage, comme chez le raisin. Que l'on observe, en effet, une tranche longitudinale de Betterave rouge, on remarquera des veines blanches s'anastomosant à travers les grandes taches purpurines. Les veines blanches sont les vaisseaux saccharisères, les taches purpurines sont le tissu cellulaire de la plante. Que l'on . soumette au foyer du microscope une tranche mince du tissu, prise au hasard sur la surface de la coupe longitudinale; on y remarquera un réseau de cellules hexagonales égales entre elles, purpurines et diaphanes, traversé çà et là par une voie lactée de cellules blanches, quatre ou cinq fois plus allongées que les cellules purpurines; et ce réseau blanc est traversé à son tour par un faisceau de cylindres plus opaques, gris, à travers lesquels se dessinent les spires. Que si on fait parvenir sur cette tranche une goutte d'acide sulfurique albumineux [1], la coloration change de place : ce qui était purpurin devient jaunâtre; les cellules allongées restent blanches; mais les cylindres opaques et marqués despires deviennent purpurins. Donc les cellules naturellement purpurines renserment la matière colorante et le mucilage, et les cylindres vasculaires, le sucreá l'état de la plus grande pureté. Ainsi, dans la plante, le mucilage estisolé du sucre ; et dans la manipulation ,

59

<sup>[1]</sup> Mélange d'acide sulfurique et d'albumine, qui a la propriété de colorer en purpurin la substance saccharine.

c'est la présence de ce mucilage qui occasionne toutes les difficultés de l'extraction. On conçoit déjà qu'il est possible, sinon d'isoler complétement la substance saccharine de la substance mucilagineuse par des moyens mécaniques, du moins de diminuer tellement la quantité de la dernière, dans le jus, que l'on puisse presque en négliger la présence dans les procédés d'extraction. Si, en effet, un vaisseau s'étendait d'un bout de la raoine à l'autre, il suffirait de couper la racine à ses deux extrémités, et d'en mettre une seule en contact avec l'eau, pour soulirer tout le sucre qui remplit la capacité vasculaire. Le jus obtenu ne rensermerait, en mucilage, que la quantité fournie par la couche superficielle des cellules que la tranche aurait mises à nu. Dès ce moment, on pourrait remplacer, avec un immense avantage, le procédé du rapage, par celui d'un simple décolletage, et d'une macération plus ou moins prolongée dans une suffisante quantité d'eap. Mais il s'en faut de beaucoup que les vaisseaux s'étendent, aussi loin que nous venons de le supposer, dans la substance des racines; à l'œil nu seul, on découvre déjà qu'ils se ramifient à l'infini; et, d'après tout ce que nous avons eu occasion de développer dans le présent ouvrage, tout rameau, vasculaire ou tigellaire, s'empâte sur celui d'où il provient ; il est clos à la base , il est clos à son sommet ; c'est une cellule plus allongée que les autres, et qui ne paraît vasculaire qu'en dépassant, par ses deux bouts, les limites du champ du microscope. On conçoit des lors que l'extraction du sucre, par la macération, n'offre pas un avantage aussi décidé qu'il le paraissait d'abord; il n'en faudrait pas moins diviser le tissu presque autant que par le procédé ordinaire, et on obtiendrait ainsi autant de mucilage que dans celui-ci ; car les ramuscules des vaisseaux, chez la Betterave, atteignent peut-être à peine la longueur de deux ou trois millimètres. En outre, la force de la capillarité et de la consistance plus ou moins concrète de la aubstance saccharine, s'opposerait peutêtre encore à ce que l'eau soutirât tout le sucre contenu dans chaque vaisseau qui lui serait ouvert. Ce ne serait, à la vérité, pas là un obstacle invincible: la moindre application de la machine pneumatique suffirait pour le vaincre et pour vider subitement le plus tenace vaisseau : peut-être aussi que ce moyen violent parviendrait à faire crever les empâtements des rameaux vasculaires, qui jouent le rôle de toutautant de diaphragmes. S'il en était ainsi, la macération aurait, en dépit de la structure que nous venons de décrire, le plus incontestable auccès. Nous invitons les fabricants à diriger leurs recherches vers ce point de vue. Mais il nous semble que, dans le casoù l'expérience ne confirmerait pas cette prévision, il serait encore permis d'espérer qu'on pourra tirer un jour un grand parti de ce que l'anatomie vient de nous apprendre, sur la structure intime de la racine de la Betterave. Je hasarde la projet d'expérience suivant. L'ammoniaque liquide a la propriété de dissoudre les tissus gluțineux et mucilagineux, et de coaguler au contraire en un magma solide les solutions saccharines. Ne serait-il pas possible d'appliquer ce réactif à la fabrication du sucre de Betterave? Par une macération prolongée suffisamment, on obtiendrait un jus alcalin susceptible de passer à travers un filtre à claire-voie, et des grumeaux solides que l'on recueillerait avec soin pour les redissondre dans l'eau. et les débarrasser ensuite de l'ammoniaque, soit par l'évaporation au bain-marie, soit par l'action de la machine pneumatique, soit à l'aide d'un acide, ou plutôt à l'aide du sulfate acide d'alumine, qui se transformerait en alun, en solidifiant l'ammoniaque, qui imprégnerait ce liquide? Je connais toute la difficulté qu'on éprouve à débarrasser un liquide de gaz ammoniacaux, mais je connais aussi tout ce que l'industrie a de puissance et d'imagination ; elle a su plus d'une fois donner des démentis éclatants à la morgue dogmatique de la chimie de cabinet; nous n'hésitons donc pas de soumettre à sa haute sanction ces diverses données; c'est à elle seule qu'il appartient d'en constater la valeur pratique.

## CHAPITRE IIL

#### APPLICATIONS DES PRINCIPES DE PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE A L'ÉCONOMIE ANIMALE.

2072. Nous comprenens, sous le nom d'économic animale, une science pratique, une application de toutes les sciences, dans celles de leurs diverses spécialités, qui ent le puissance de tenir en de ramener les fonctions du corpe humain en particulier à leur état normal, de favoriaer en de rétablir la nutrition générale, qui, à elle seule, résume toutes les fonctions.

2080. Or, le règne vénétal semble avoir été destiné à feurnir à cette science les matières premières qui servent de base indispensable à tontes ses applications; si les animaux ne sont pas tous herbivores , il n'en est pas un qui ne soit dans le cas de rencentrer, dene les plantes, un pemède à ses maux. Le premier homme, tentes les fais qu'il s'est trouvé placé dans un bassin géographique favorisé du ciel, et partant favorable à ce développement progressif de l'espèce humeine, qui conatitue la civilisation; le premier homme, dis-je, semble s'être porté de préférence sur les aliments végétaux; la nourriture amimale n'a été pour lui qu'une nourriture accordaire ou une neurriture de nécomité. Chacune de cos deux alimentations concree sur l'économie une influence spéciale : on dirait que la nourriture animale accreît la force musculaire de l'homme et Pépergie des passions par lesquelles il domine et triomphe; et que la neurriture végétale, agissant plus sur l'être qui pense que sur l'être qui se meut, ouvre au finide nervoux des communications plus rapidee, épure les organes qui élaborent la peneée, et, de toutes les passions qui animent l'homme, fait prédominer celle qui le distingue de toutes les autres espèces : l'intelligente sociabilité. Il sora doux et modeste dans son ambition, dit un antique livre, parce qu'il se nourrira de laitage et de miel [1]; quel homme plus humble et plus doux que le Brame, ce chrétien des indous, ou que les anachorètes de la Thébaide et de nos chartreuses, ces Brumes de la chrétienté ! eux dont quelques figues et un verre d'eau alimentaient le repos physique et l'incessante activité de l'esprit! Imaginez-vous, si vous le pouvez, un lieroule vivant de si peu de chose! C'est que l'homme, né pour la domination, a deux ressorts à sa puissance, et deux moyens de réaliser le vœu dans lequel a été pétri son cœur ; je vois denx hommes en lui, l'homme bion et l'homme ange. Mais la force des habitudes et l'influence des situations fost que l'un des deux finit par absorber l'autre, et le progrès n'a plus lieu dès lots que par le côté qui l'a emporté. Si je pouvais me figurer l'homme lien, je le verrais dévorant des chairs palpitantes et faisant eraquer les es des victimes sous ses dents ; s'il m'était denné de contempler l'homme ange; je le verrais se nourrissant presque du simple sue des fleurs.

2001. L'influence si diverse des deux genres d'alimentation est incontestable; le mécanisme, la raison de cette action, est encore placé à la distance où se trouvent pour notre esprit toutes les causes premières; la direction imprimée dats

nées par les organes d'un animal. L'arbre à vache produit du lait, et le miel n'est qu'une espèce de

39\*

<sup>[1]</sup> Le laitage et le miel sont, comme les substances oléagiaeuses, des substances plutôt végétales qu'animales, quoique étaherées, qu plutôt élimi-

études psychologiques, par la scolastique des derniers siècles, nous en a éloignés à une portée immense; il s'agit de revenir sur nos pas, et d'obtenir, des études physiques et chimiques, la raison d'une action qui, en définitive, est incontestablement matérielle.

2082. Nous devons nous borner dans cet ouvrage à la moitié de la question; nous n'avons à fournir des règles qu'à l'étude de l'action des végétaux sur l'économie animale. Les végétaux nourrissent et les végétaux soulagent; ils prêtent à l'économie domestique des aliments variés, à la thérapeutique des médicaments plus ou moins énergiques. Mais dans le premier cas, ils n'opèrent certainement pas par les mêmes principes constituants que dans le second; et dans ces deux circonstances, ils n'agissent le plus généralement que d'une manière complexe. Le but essentiel de la chimie est de découvrir, avant tout, la part, pour laquelle chacun des principes constituants d'un végétal donné, entre dans l'action spéciale qu'il exerce sur l'économie animale, dans son action nutritive ou son action thérapeutique, en fonction d'aliment ou en fonction de médicament.

Nous concevons les organes qui élaborent la vie dans trois états dissérents : 1º dans un état normal où, sans trouble et sans effort, ils sont tous capables de se nourrir du produit de la digestion stomacale; 2º dans un état de surexcitation. où ils absorbent beaucoup plus qu'ils ne sont capables d'élaborer ; 3º dans un état d'atonie, où ils absorbent moins qu'ils ne sont appelés à élaborer. Dans le premier cas, l'harmonie préside aux compensations qui, à leur tour, entretiennent l'harmonie. Dans le second cas, l'action violente amène infailliblement upe plus violente réaction; le trop plein de substances fermentescibles ne saurait rester atationnaire; si elles ne fermentent pas d'une manière nutritive, elle se décomposent d'une manière délétère. Dans le troisième cas, l'épuisement de tous les organes suit l'atonie de quelques-uns; et, faute d'aliment à leur activité, ils sont forcés de se dévorer eux-mêmes et de vivre aux dépens de leur propre substance, c'est-à-dire de se détruire jusqu'à complète extinction.

2083. A ces trois états, l'expérience a appris à opposer trois sortes de substances; 1º les substances nourrissantes; 2º les substances calmantes; 3º les substances stimulantes. Toutes les autres que, dans l'état actuel de la science, nous ne saurions classer dans l'une de ces trois catégories, sont celles dont nous ignorons le plus le mode d'action; car tout me porte à croire, que plus on avancera dans la science des applications de la chimie aux phénomènes de la vitalité, et plus on dépouillera la nomenclature thérapeutique de cette foule de mots qui, jusqu'à ce jour, n'ont profité qu'au charlatanisme en plein vent. Il arrivera un jour où, avec trois terminaisons et le radical d'un organe, on désignera l'action spéciale d'un médicament, selon qu'elle rendra à un organe, ou un complément alimentaire, ou le calme, ou l'activité.

2084. substances nourrissantes. Dans la Chimie organique, nous avons suffisamment établi que la nutrition résultait de l'association de deux ordres de substances: 1º de la substance saccharine ou de toute substance qui, sous l'influence d'une réaction acide, est capable de passer à l'état saccharin d'un côté, et 2º d'autre côté, de la substance albumineuse ou glutineuse. Or, toutes les fois que l'on met en contact ces deux ordres de substances suffisamment imprégnées d'air, il s'établit une fermentation dont le produit est alcoolique; que si, après que la substance saccharine a disparu, il reste, dans le liquide, une nouvelle quantité de gluten libre, elle réagit sur l'alcool, et le transforme en acide acétique; mais dans l'une et l'autre fermentation, il se dégage de l'acide carbonique et de l'hydrogène. Ces résultats doivent avoir lieu tout aussi bien dans l'estomac que dans nos cucurbites, si les circonstances se reproduisent de la même manière. Or, c'est ce qu'on est forcé d'admettre, si l'on pense que dans le mélange qui compose le bol alimen-

taire, les aliments glutineux entrent dans une proportion bien plus grande que les aliments saccharins. Le résultat final de la digestion stomacale doit donc être la production d'acides acétique et carbonique et d'hydrogène; et c'est ce que l'expérience met très-souvent chacun à même de vérifier. Il n'entre pas dans notre sujet de pénétrer plus avant dans le mécanisme de la digestion; nons avons voulu seulement préparer une définition des végétaux nourrissants qui se réduira à celle-ci : Les végétaux nourrissants sont ceux qui possèdent, en quantité suffisante, au moins une des deux substances complémentaires de la fermentation digestive, pures de tout mélange capable d'empêcher ou de suspendre le phénomène de la fermenta-

2085. Parmi ces sortes de végétaux, on le voit, les uns sont nourrissants, seule et par eux-mêmes; les autres ne sauraient l'être qu'associés. Car les uns sont riches également en substances saccharifères et en substances glutineuses; les autres ne le sont qu'en l'un ou l'autre de ces deux ordres de substances. Les farines, et surtout celle du froment, sont dans le premier cas; la canne à sucre d'un côté, les feuilles de chou de l'autre, sont dans le second. Nous appellerons les premières : substances saccharo-glutineuses, on complétement nourrissantes; les secondes : substances saccharifères, et substances glutineuses, ou partiellement nourrissantes.

Nous entendons, par substances saccharifères, toutes celles qu'une réaction est capable d'amener à l'état de sucre, au premier rang desquelles se placent la fécule, et le mucilage ou le ligneux à son début, deux substances que le moindre acide végétal est dans le cas de faire passer à l'état de sucre.

2086. Le gluten abonde, dans les organes herbacés, qui s'étiolent, soustraits à l'action directe de la lumière; c'est pour estre raison que le jardinage cherche à faire pommer un si grand nombre de végétaux. Et je ne sache pas de végétaux, de la nature des végétaux innocents, que

ce procédé ne puisse rendre comestibles; mais rarement on les trouve, en cet état, assez riches en substance saccharine pour être complétement nourrissants.

2087. Les Champignons se rangent dans cette catégorie, quand ils ne sont pas vénéneux.

2088. La substance saccharine se trouve également dans les racines pivotantes (Betterave, Panais, Carotte, Réglisse); dans les tiges (Canne à sucre, et presque toutes les Graminacées, Érables etc.); dans les fruits (Pommes, Figues, Raisins, Dattes); rarement dans les organes herbacés, les feuilles, les tiges vertes, les fruits verts, quoique le sucre suinte, comme une manne, de la surface de quelques feuilles.

2089. La fécule se rencontre dans les tubercules (Pommes de terre, Orchis, Cyperus esculentus, etc.); dans les Bulbes (Tulipe, Alstræmeria, etc.); dans la moelle de certains arbres (Cycadacées, Palmacées, etc.); dans les périspermes des fruits (Céréales, Polygonacées, etc.); dans les cotylédons de l'embryon (Léguminacées, etc.); et dans ces deux derniers cas, elle est toujours associée à assez de gluten pour rendre l'organe complétement nourrissant; on obtient alors une farine véritable, dont la faculté nutritive est en raison directe de la ductilité et de l'abondance du gluten.

2090. Le mucilage nourrissant abonde, dans les racines, seul, ou mêlé au sucre, à la fécule, au gluten; il abonde dans les fruits.

2091. SUBSTANCES CALMANTES. En tête de ces substances on doit placer la gomme pure, c'est à dire aussi peu mélangée que possible avec l'une ou l'autre des deux substances complémentaires de la digestion. Il ne faudrait pas croire que l'action de la gomme consiste à n'agir pas du tout; car, en n'administrant rien du tout, on est loin de reproduire l'action de la gomme; ce n'est pas seulement une substance, qui vient revêtir d'une couche isolante les organes trop irrités par une action extérieure. Quel est donc son mode d'action? Sert-elle à ralentir la marche

de la fermentation, en mélant au bol alimentaire ou au résidu de la digestion une aubstance paresseuse? Sert-elle à saturer, par ses sels, qui sont nombreux et variés, les produits malfaisants d'une fermentation anormale? Ce serait une grande solution que celle-là; il faut la poursuivre, et ne pas se consoler de la difficulté, en se rejetant, par antithèses, sur le mot forces vitales, ce mot si dépourvu de sens, dont la mature a plus horreur que du vide.

2092. Qui sait si l'action essentielle des mercotiques m'est pas l'exagération de l'action essentielle et si mystérieuse de la substance gommeuse? qui sait si l'une me sert pas, en calmant autant qu'il faut; et l'autre ne nuit pas, en calmant plus qu'il ne faut; l'une en ralentissant la fermentation nutritive, et l'autre en l'éteignant tout à fait? La science en est encore, sur ces points, à n'être riche qu'en nomenclature, te qui est la plus pauvre des richesses; elle en est encore au pédantisme, qui se pale de mots, se targue d'érudition, et fait pour ainsi dire la pirouette sur tout le reste.

2003. SUBSTANCES STIMULANTES. Ce sont celles qui apportent à une fermentation paresseuse, un produit tout élaboré, ce qui rend à l'organe son énergie, et, par l'énergie de l'organe, à la fermentation son activité. Les acides végétaux, qui abondent dans tous les tissus verts, se placent en tête de cet ordre de substances; et les substances végétales agissent en ce sens, sur l'économie végétale, non-seulement en raison de l'intensité de l'acide, mais surtout encore en raison que la nature de l'acide se rapproche de celle des deux acides que produit la fermentation. L'acide acétique est principalement dans ce cas; et il se rencontre, plus ou moins déguisé par les mélanges, dans la masse des fruits rafraichissants qui sont arrivés à une convenable maturité. Par la raison des contraires, si le trouble était apporté à la fermentation digestive par la surabondence d'un acide normal, ou par la nature insolite d'un acide anormal, ce seraient alors les substances alcalines qui rempliraient l'office de substances stimulantes, en

saturant l'excès et en ramenant par la la fermentation à sa marche primitive. Mais en trop grand exces, cette dernière catégorie de substances jetterait à son tour le désordre dans la digestion, et donnerait au viscère de l'estomac les produits que les intestins, ou au moins le duodénum, ont seuls la propriété d'élaborer; elles métamorphoseraient le chyme en chyle pour ainsi dire, et des ce moment il y aurait expulsion du bol alimentaire, avant que l'estomac ent eu le temps d'en souther les produits qui lui conviennent; la digestion serait trop rapide pour être profitable; l'expulsion suivrait de trop près l'ingestion des aliments; il y astait dévoiement et trouble dans l'économie.

9004. substanche pělétěrne. On vsitdějě que l'action des substances délétères peut résider dans l'exces ou l'inopportunité de ce qui cut par lui-même profitable, administré à d'antres doses ou en d'autres temps; et cette considération devient frappante de vérité, dans la famille des Ombellacées, cette famille si homogène, si naturelle, qu'on pourrait tout aussi bien, si elle était moins nombreuse, la considérer comme un seul genre. Nous y trouvens un arome que l'art cutinaire recherche dans plusieurs de ces espèces, et qui, ches les autres, devient un poison des plus violents. Le Persil qui assaisonne nos mets, serait un aliment nuisible à l'homme si on le prenait en excès; on le dit funeste sur perroquets. Dans certains terrains, le Cerfeuil a été trouvé délétère. Le Cél<del>eri est</del> bienfaisant par l'étiolement, il l'est moins avec sa substance herbacée et fortement verdâtre; les vertus de l'Angélique, su contraire, sont dans toutes ses portions herbacées. Enfin la culture et le terrain diminuent l'énergie de certaines espèces de ce genre; la Cigue, qui empoisonna Socrate, ne satisferait pas aussi puissemment la lei, lorsqu'on la cultive dans nos jardine. Mais saisissez à l'odorat les différences, qui semblent servir de signe à l'action de chacure de ces espèces sur l'économie animale, et vous seres natereliement porté à admettre qu'elles résident dans le plus ou moins d'intensité et de pureté de la même substance. Avec un grain de plus peut-être de la même huile essentielle, le Persil opérerait comme la

Cigué.

2095. Si nous poursuivons la même idée, sur les plantes des autres samilles tout aussi naturelles, nous trouverons que les mêmes anomalies s'expliquent par la même considération. Nons voyons les organes vénéneux à l'état herbacé, devenir nutritits à la maturité complète. Nous trouvons, chez quelques espèces d'une même famille. les fruits vénéneux, et chez d'autres les fruits comestibles; parmi les Solanacées, le fruit de la Jusquiame, du Stramonium, de la Belladone, etc., donne la mort; le fruit du Bouillon-Blanc sert en thérapeutique; le fruit de la Pomme de terre est vénéneux, son tubercule radiculaire l'est en partie, à l'état cru, mais il devient alimentaire par la cuisson; le fruit vert de la Douce-Amère (Solanum dulcamara) est malfaisant; il l'est bien moins lorque la maturité en a rougi la substance; celui de la Pomme d'amour devient un agréable comestible, en passant de l'étal vert et suspect à la coloration purpurine; la Mélongene mure est un fruit exquis dans le Midi, arrangé d'une certaine façon.

2096. Car il ne faut pas se représenter les poisons végétaux, comme ces poisons du règne minéral, dont aucune saturation ne saurait paralyser les effets délétères. Un peu d'oxygène ou d'hydrogène de plus où de moins, et le nectar devient un poison actif; or, le végétal continue ses combinaisons chimiques, en continuant son développement organique; sous le rapport de son influence sur l'économie animale, Il modifie à chaque instant ses qualités, de sorte qu'à chaque phase d'accroissement, il est dans le cas d'opérer, comme un végétal de telle ou telle autre espèce. L'acide qui, par son abondance, rend le tissu de tel fruit âpre et brûlant à la langue, venant à réagir sur la substance destissus, qui ont achevé de se développer, les transforme en une pulpe sucrée et d'un goût exquis. La figue arrive au même résultat, par la transformation de son suc caustique et alcalin.

2097. On conçoit, par toutes ces considérations, ce qui nous manque, dans l'état actuel de la science, pour tirer l'étude des aliments et des médicaments, du vague inextricable dans lequel elle se traîne depuis Théophraste jusqu'à nous. Il ne faut pas se contenter de constater les effets d'une plante sur l'économie animale, et de désigner cet effet reconnu sous tel plutôt que sous tel nom, que l'on adopte du point de vue où chacun s'est placé par la portée de son esprit et par la direction de ses études. Il faut parvenir à éliminer, du mélange qui constitue la plante, tout ce qui ne contribue en rien à l'esset produit; il faut, après avoir compté, par l'analyse méthodique, toutes les substances qui entrent dans sá composition, essayer isolément, une à une, deux à deux, etc., chacune d'élles sur l'économie et dans tel ou tel cas donné. Nous savons déjà que les Boraginacées, qui sont émollientes, agissent en celà par la dose de potassé dont leurs tissus sont imprégnés; que la racine de Chiendent est diurétique par l'action de la même base. Il faut arriver aux mêmes résultats pour toutes les plantes usuelles, et aller plus loin encore, c'est-à-dire savoir pourquoi, avec la même base, le Chiendent n'agit pas tout à fait comme la Bourrache. Mais l'ancienne méthode de chimie organique a produit tout ce qu'elle était en état de produire sur ce point; ne recommencez pas avec elle, vous ne pourriez pas mieux faire; prenez une nouvelle route, afin d'arriver à de nouveaux résultats; pour trouver, ne commencez pas par détruire ce que vous cherchez; ne décomposez pas, pour étudier une décomposition; ne mėlangez pas, pour vouloir ensuite isoler; car tout cela est absurde; abordez les produits d'un organe dans le sein de l'organe lui-même, si cela est possible; et cela est possible par la chimie microscopique appliquée à l'étude des végétaux.

2098. BAPPORT DE LA CLASSIFICATION USUBLLE AVEC LA CLASSIFICATION BOTANI-QUE DES VÉGÉTAUX. — Si l'on cherchaît à classer les végétaux d'après leurs propriétés, soit comestibles, soit médicinales, on opérerait dans le système un bouleversement étrange; on verrait les genres s'éloigner des genres congénères, les espèces d'un même genre rejetées à de grandes distances les unes des autres.

2099. SOUS LE BAPPORT COMESTIBLE, la Pomme de terre (Solanacées) se placerait à côté du Haricot, de la Lentille (Léguminacées), du Souchet comestible (Cypéracées), des Cycadacées, du Topinambour (Synanthéracées). Le Froment (Graminacées) se placerait à côté du Blé sarrasin (Polygoniacées); la Betterave (Chénopodiacées) à côté du Panais et de la Carotte (Ombellacées), de la Scorsonère (Synanthéracées), etc.

2100. SOUS LE RAPPORT MÉDICINAL, la Rhubarbe (Polygonacées), en qualité de substance purgative, prendrait rang à côté de l'Aloès (Liliacées), du Ricin (Euphorbiacées); la Pariétaire (Urticacées), en qualité de plante émolliente, à côté des Boraginacées et des Malvacées; le Quinquina (Rubiacées), en qualité de fébrifuge, à côté du Saule (Amentacées), de la Centaurée (Gentianacées); la Fougère mâle (Filicacées), en qualité de vermifuge, à côté de la mousse de Corse (Lichéninées), du Grenadier (Myrtacées), etc.

2101. Il suit de là que la concordance des formes végétales n'implique pas la concordance des propriétés; que les déviations du développement ne sauraient donner aucune indication, sur les déviations de l'élaboration des sucs, et qu'enfin la même enveloppe organisée est dans le cas de recéler tantôt l'antidote et tantôt le poison. Que si on rencontre des groupes, dont toutes les espèces sont douées des mêmes propriétés, et que les différences que l'on remarque entre elles, sous ce rapport, ne soient que dans la dose, c'est qu'en réalité ces espèces dissèrent si peu, par leurs caractères systématiques, qu'on serait plutôt en droit de les considérer comme de simples variétés. Les anomalies sont d'autant plus grandes et plus fréquentes, que les caractères sont plus tranchés, les lignes de démarcation plus distinctes et les espèces plus nombreuses. 2102. Cependant l'analogie, que nous

n'avons cessé d'invoquer dans le cours de cet ouvrage, semble hautement indiquer que les différences énormes, que la pratique a découvertes, entre les propriétés usuelles des végétaux de la même famille, et surtout du même genre, ne doivent tenir qu'à notre manière de concevoir ce sujet; car nous n'en jugeons, jusqu'à présent, que par leurs effets sur l'économie animale; résultats déjà si variables, si complexes et si peu déterminés. Mais la cause nous échappe, et c'est, sans aucun doute, dans la connaissance de la cause que réside la solution de la difficulté.

2103. Ainsi, par exemple, nous voyons telle plante produire, sur les animaux même les plus rapprochés de la place qu'occupe l'espèce homme, dans la classification, produire, dis-je, des effets diamétralement opposés à ceux qu'elle produit sur l'homme lui-même. Il est évident alors pour nous, que la différence des efsets est entièrement étrangère au fait de la plante elle-même ; que la plante a fourni à l'organisation la même substance et à la même dose, soit réelle, soit proportionnelle. Mais l'organisation a modifié l'action du médicament, chez une espèce d'animal, d'une manière toute différente que ches l'autre. Une simple addition d'une inconnue a communiqué, à la même substance. des propriétés qu'avant l'expérience, on n'aurait pas osé se permettre de soupçonner. Or, cette inconnue, fournie après coup, par l'organisation animale, à l'action de la substance végétale, aurait bien pu être mélangée à cette dernière, par le simple jeu des organes du végétal lui-même, organes modifiés par telle ou telle influence spécifique, par la nature de tel on tel terrain, de telle ou telle exposition; et, dès ce moment, deux espèces, les plus voisines par leurs caractères essentiels, jouiraient tout à coup des propriétés les plus opposées à nos yeux; elles se rangeraient, en thérapeutique, à des distances considérables, et nul esprit ne serait assez hardi, pour soupconner même la possibilité d'un rapprochement; et pourtant cette énorme dissérence tiendrait, chez l'une, à un simple

mélange de la même chose, qui resterait non mélangée chez l'autre.

2104. La science actuelle doit donc avoir pour but constant, d'arriver à dé terminer la nature des substances, dont l'action, sur l'économie animale, caractérise les divers végétaux; de trouver et de reproduire les combinaisons et les mélanges, qui en dissimulent, en varient, en changent presque du tout au tout les effets. Tout semble annoncer que le résultat de cette étude philosophique, la seule rationnelle, sera non-seulement de rendre compte des propriétés, ¿par la nomenclature chimique, sans déranger en rien la classification des formes extérieures des végétaux; mais encore d'expliquer et de régler, en connaissance de cause, et presque avec le secours des formules mathématiques, l'emploi thérapeutique des médicaments. Nous saurons avec quelle simple addition, ce médicament, qui n'a d'énergie que sur tel organe, est dans le cas d'en obtenir une nouvelle sur tel autre; surtout si l'on joint à cette étude, d'une part, l'étude chimique du genre d'élaboration qui est spécial à l'organe animal, sur lequel la plante opère. L'œuvre n'est pas si difficile et si immense qu'elle le paraît d'abord; il ne faut, pour cela, que du temps et du repos d'esprit, ce que tout le monde n'a pas à sa disposition dans les circonstances actuelles.

2105. On parviendra, je n'en doute pas, un jour, à n'avoir, dans toutes les prescriptions, qu'à déterminer la valeur des termes d'une équation fort simple, pour prévoir le résultat. La propriété de la substance agissante du végétal exerçant les mêmes influences sur l'organisation, les différences de son action ne tiennent qu'à la nature des substances auxquelles elle est mélangée dans le végétal lui-même, et à la nature des substances qu'elle rencontre dans un organe particulier. En désignant donc par v la substance végétale qui sert de base à l'action thérapeutique, par y la substance accessoire avec laquelle elle peut être mélangée, par z la substance ou le nombre des substances, que tel organe donné de l'économie animale oppose à l'action du médicament, et par x l'action principale de la substance du végétal sur l'organisation, on aura la formule suivante : v = x - s - y, ou v + z + y = x. C'est-à-dire que telle substance végétale agirait, sur tel organe, de la même manière que sur tel autre, si elle y trouvait le même genre d'élaboration; et que tel végétal agirait, sur un organe donné, de la même manière que tel autre végétal, si la substance agissante se trouvait, dans l'un, au même état de mélange ou de pureté que dans l'autre.

2106. Mais il ne faudra pas perdre de vue que les mélanges, provenant du fait du végétal lui-même, pourront être le résultat de l'élaboration de l'organisation elle-même, ou l'effet artificiel de la manipulation qui broie les organes et confond les sucs. Il sera donc nécessaire de recourir à des procédés plus délicats que les procédés usités jusqu'à ce jour, et d'aborder l'organe élaborant lui-même, pour étudier la substance élaborée, au foyer même de l'élaboration.

2107. Parmi les familles qui offrent le plus d'homogénéité, sous le rapport de leurs propriétés médicinales, nous citerons:

1º Les solanacies (1994), dont tous les organes, à un âge, ou bien à tous les âges, sont imprégnés d'un principe stupéfiant, nauséabond, plus ou moins énergique, selon les espèces;

2º Les PAPAVÉRACÉES (1931), dont les sucs vasculaires et lactescents possèdent à un si haut degré une vertu narcotique, et d'où l'on retire l'opium, la morphine et la narcotine;

3º Les RENORCULACÉES (1921) et les REL-LÉBORACÉES (1927), dont les principes semblent avoir une action spéciale sur l'encéphale, et déterminent quelquefois les symptômes d'aliénation mentale;

4º Les coloridates (2009), qui, dans leurs bulbes, recèlent un suc âcre, corrosif, dont on retrouve des traces dans presque toutes les bulbes des Liliacées;

5º Les RUPHORBIAGÉES (2002), dont les sucs vasculaires ou périspermatiques possèdent, à un si haut degré, la vertu drastique, par leurs qualités caustiques et peut-être alcalines;

The Les coconstructes (2025), chez qui le principe drastique et vénéneux se modifie et se combine, par la maturation, dans certaines espèces, jusqu'à en rendre la pulpe savoureuse et comestible. La Bryoine, la Coloquinte, le Momordica, ne portent des fruits nuisibles, que parce que ceux-ci n'arrivent pas au même degré de maturité que les Melons, les Concombrés et les Courges. Car les melons cultivés dans le Nord et récoltés trop tôt, produisent, sur l'économie animale, des effets analogues; et on sent, à la peau seule de la main, que leur suc est imprégné d'une alcalinité qui, à une plus forte dose, ne manquerait pas d'être mortelle.

7° Les oubellacées (2094), dont l'innocuité tient de si prés et par si peu de chose à l'action vénéneuse; plantes chez lesquelles on voit le Persit revêtir presque toutes les formes de la Petite Ciguë. On flaire, pour ainsi dire, le poison en mangeant l'espèce comestible.

8º Les rongosités (Agantes 1886, Boters 1867), si fécondes en empoisonnements, et qui fournissent pourtant'à la table du pauvre de si nombreux horsd'œuvre. Il n'est peut-être pas une de leurs espèces comestibles qui, à une certaine époque, ne soit dans le cas de devenir funeste; et il n'est peut-être pas une espèce funeste, dont un certain mode de préparation ne soit dans le cas de paralyser les désastreux effets. On dit qu'en Russie, le paysan se préserve de l'empoisonnement, en se contentant d'imbiber de vinaigre et de cuire sur le gril les espêces chez nous les plus redoutables. Parmi ces plantes, il faut ranger l'Ergot des Graminacées, et surtout celui du Seigle, espèce de tubercularinée (1892) qui croît sous le péricarpe de l'ovaire, et semble simplement transformer, en tissus fenguenx, les tissus qui, sous une autre influence, seraient devenus glutinenx et séculents. On peut concevoir que l'Ergot s'arrête à un développement plus ou moins avancé, qu'il échappe à la détermination, par ses formes peu différentes de celles

de l'ovaire, tout en conservant l'ébergie de son action; qui sait si le grain du Lolium temulentum ne serait pas un Ergot incomplet? On a trouvé, dans beaucoup de grains ergotés, de Graminacées, un Vibrion susceptible de ressusciter après son entière dessicoation; la formation de l'Ergot serait-elle l'œuvre de la pipure et de la présence de cet insusoire? et l'Ergot se changeralt-il en carie, selon que les infusoires se développeraient en plus grand nombre dans chacun des grains ergotés? on ne saurait calculer la quantité prodigieuse d'œufs que chacune de leurs semelles est en état de pondre. S'il en était ainsi, on concevrait facilement, et comment il se fait que les grains d'un même épi ne deviennent pas tous ergotés à la fois, et surtout l'influence que la durée des temps pluvieux paraît exercer sur le développement de cette maladie; l'humidité favoriserait les émigrations de ces petits insectes, et les nuages, qui, comme on le sait, charrient, à travers les airs, des populations entières de crapauds. auraient certainement moins d'obstacles à vaincre, pour couvrir nos moissons de la tribu la plus innombrable de ces petits infusoires. Qui sait enfin si la gangrêne, qui désarticule les membres, après l'ingestion de la farine ergotée dans l'estomac, ne serait pas aussi l'œuvre de ces helminthes? On a reconnu que ces vers affectionnent, selon les espèces, telle région du corps de préférence à telle autre. Ce sont tout autant de questions que nous proposons, comme un programme, a la nouvelle méthode d'observation.

2108. Quoi qu'il en soit, ce sont là les familles, sur lesquelles on peut espérer de poursuivre, avec succès, l'étude dont nous venons d'indiquer le but; lequel est de déterminer la nature de la substance qui caractérise l'élaboration spéciale d'une famille de plantes, et la nature des combinaisons ou des mélanges, qui en dissimulent ou en modifient l'action, dans chaque espèce en particulier 1 on arrivera ainsi à faire concorder la classification botanique avec la classification chimique, on ramènera à l'unité les plus grandes

anomalies, et en expliquera comment il se fait que le même principe qui est fébrifuge dans le Quinquina, seit excitant dans le Café, avec la même facilité qu'en chimis minérale, on explique comment il se fait que tel acide, poison violent comme la foudre, revêt des qualités stiles, en saturant une base qui, isolément prise, est aussi violente que lui.

aussi violente que lui. 2109. zoonomus puncious. Co n'est pas d'aujourd'hui que l'économie publique semble s'être attachée moins à seconder qu'à vaincre et à dompter la nature. Elle se plaît aux difficultés insurmontables; elle rêve des merveilles; tout projet qui n'est pas gigantesque est, à ses yeux, trop prosaïque et trop trivial. Cultiver la canne à sucre et le tabac sous le pôle, et les vers à soie sur les hauteurs du Mont-Blanc, ce sont là des idées bien plus grandes que de s'attacher à perfectionner ces cultures dans les climats favorables. Faire du pain avec de la sciure de bois ou la poussière de la paille, c'est, il faut l'avouer, bien plus piquant que de perfectionner les moyens de fabriquer le pain fait avec la farine, et les moyens d'obtenir en plus grande abondance les farines de meilleure qualité. C'est que l'économie publique n'est qu'un mot dans la civilisation actuelle, et que les idées utiles ne peuvent presque être appliquées que par de simples particuliers; or la sphère d'activité du sòle d'un particulier dépasse peu le diamètre d'un quartier de la ville, et le charlatanisme se tient toujours au passage pour exploiter les résultats à son profit. On se jette dans le merveilleux, qui est toujours sacile, faute de pouvoir réaliser des applications toutes naturelles ; on s'étourdit sur des résultats chimériques, faute d'harmonie et de protection pour poursuivre des résultats rationnele; le pauvre a faim , le riche a peur , celui-ci dépense plus, pour donner à l'autre des es à ronger, qu'il ne le ferait pour augmenter le nombre des bestiaux, qui fournireient à tous de l'excellente viande : la faim et la peur causent la fièvre et le délire, qui; à leur tour, ne sauraient produire que la saim et la peur-

2110. Par tout ce que nous avens ekposé dans le cours de cet ouvrage, on à dù concevoir que nous chercherions en vain à forcer les influences, qu'il n'est donné à l'homme que de les seconder. Il est absurde, en effet, de penser qu'une espéce, qui n'est telle que comme résultat de tant de lumière, de chaleur et d'humidité, se conserve et se développe de la même manière, quand il plaira à l'homme de changer, du tout au tout et brusquement, jusqu'à la dernitre condition de son existence. La nature actuelle ne modifie peut-être qu'avec des milliers de siècles; quelle modification utile voulez-vous qu'apporte la vie d'un homme, qui est à peine un point dans le cercle de la nature actuelle?

2111. D'un autre côté, nous avons fait observer (1818) que les influences du climat agissaient parallèlement sur tous les règnes qui lui sont soumis dans le même espace; que l'homme se trouve ainsi, en naissant, et par tous ses organes, en rappert intime avec l'air qu'il respire, avec les substances qu'il digère ; il s'assied , en venant sur la terre, à la table que la nature a tout exprês préparée pour lui. Il n'y a donc rien de bon pour lui comme ce qui l'entoure; s'il s'y trouve mal, c'est qu'il est trop gêné, c'est qu'il manque d'air ou de vivres, c'est que le grand nombre amène la disette et lui fait ombre au soleil. C'est alors que l'économie doit songer à metire en œuvre toutes ses ressources, pour augmenter les produits, par les persectionnements apportés à la culture, par une plus heureuse distribution du travail, par une moias grande perte de substances; mais si elle cherche à créer, au lieu de persectionner, soyez sur qu'elle ne créera que des chimères ; elle nous amusera avec des serres chaudes; mais, en même temps, elle consumera notre beis pour nous amuser, et le bois est rare en France. Économistés! nous avons de l'or dans le soi de France; ne rèvez pas à celui du Pactole! nous avons un pain excellent à la bouche, excellent à l'estomac, dans la farine de pur froment; ne perdez pas votre temps pour en chercher un semblable : employez vos capitaux et votre philanthropie à creuser et à réchausser la terre de France, asin d'en obtenir une plus grande quantité; vous aures quatre sois plus d'espace qu'il ne saut, pour en donner en abondance à tout le monde. Frappez du pied la terre, mais tous à la sois, mais tous en cadence et avec harmonie; et vous en ferez sortir, en quelques années, des troupeaux nombreux de toutes les espèces dont vous recherches la chair. Vous passez votre

temps à vous piller les uns les autres, et vous restez tous pauvres; vous vous arrachez le morceau de la bouche, et vous avez tous également faim; associez-vous et secourez-vous mutuellement, et vous vous enrichirez tous. Consultez la nature de votre climat, de votre sol et de vos besoins; étudiez vos moyens, calculez vos ressources, mesurez la longueur de votre bras; et ne cherchez pas ensuite à changer les pôles de plaqs.

## CHAPITRE IV.

#### PHISIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

2112. Nous entendons, par le mot de physiologie expérimentale, la physiologie, qui se charge d'éclairer l'application et la pratique, dans le but d'obtenir des résultats utiles à l'humanité. Ici la physiologie réclame le concours des hommes et l'abondance des matériaux; elle ne se concentre plus en un seul, elle devient l'àme de tout le monde; l'isolement et la solitude, qui protégeaient auparavant ses contemplations et ses recherches, sont le fléau de ses inspirations et de ses efforts; seule et livrée à elle-même, c'est une force sans levier. Il faut avouer qu'en France elle sort rarement de cette dernière position; aussi, au moindre effort qu'elle tente de faire, on la voit retomber sans retour dans son impuissance; car rien n'est organisé pour la seconder; tout, au contraire, semble avoir été organisé pour l'entraver; et, si nous voulons démontrer cette assertion, il nous sustira de jeter un coup d'œil rapide sur l'organisation de nos sociétés savantes; car c'est dans leur sein seulement que l'on serait en droit de supposer réunies, toutes les conditions qui peuvent caractériser un foyer permanent de physiologie expérimentale.

2113. SOCIÉTÉS SAVANTES EN GÉNÉBAL. Une société savante, et tout le monde sera d'accord avec nous sur ce point, devrait être une réunion d'hommes indépendants du pouvoir et des coteries puissantes, animés du même esprit, réunis pour le même but, occupés uniquement des moyens de l'atteindre, à l'abri de toutes les espèces de distractions : des distractions de l'ambition, par l'impossibilité où leur profession les mettrait d'occuper une place de plus et d'obtenir une autre place ; à l'abri des distractions du besoin, par le chiffre modeste et suffisant des émoluments attachés à leur diplôme; à l'abri de la crainte du lendemain, par l'inamovibilité de leur charge, et par la garantie, que leur donnerait l'association, de fournir aux enfants, d'abord une éducation conforme à leurs goûts, et ensuite un travail conforme à leur éducation; réunion de travailleurs aussi recueillis que des moines, aussi chastes que des hommes mariés, aussi désintéressés que l'État luimême. A une réunion semblable, fournissez les livres, les documents, l'espace, les instruments de travail, les bras, l'eau et le seu en abondance; et commandez-lui

ensuite une idée neuve, une application de l'idée à tel ou tel besoin de la société; elle vous rendra une réponse satisfaisante au jour et à l'heure; elle sera une source intarissable de bons conseils et de découvertes, de réformes morales et industrielles. Si l'on voulait élever un temple au Progrès, on ne trouverait point ailleurs de pontifes plus convenables. Mais, ditesmoi, je vous prie, dans quel lieu sont réunis ces solitaires, où est situé ce Port-Royal de la science physiologique, afin que j'aille de ce pas y faire des vœux solennels? Il y a vingt ans que je me suis mis en course, afin de découvrir le chêne séculaire qui l'abrite, et j'en suis encore comme à mon premier pas. J'ai frappé à bien des portes; elles se sont toutes grandement ouvertes devant moi; mais après en avoir parcouru l'intérieur, j'ai eu hâte d'en sortir au plus vite; mon illusion s'était dissipée en voyant de plus près; et de dessous ces trépieds il sortait une vapeur qui n'allait pas à mon âme.

2114. L'ambition, l'avarice, la jalousie. prenaient rang autour de l'autel, et les coteries numérotaient leurs banquettes; car Alexandre, en venant les consulter, les payait, pour se faire proclamer le dieu de ce temple. La science n'en était point la divinité, mais la statue; on lui montait sur les épaules, afin de porter son encens ailleurs; on ne l'aimait pas pour ses charmes, qui enivrent et n'enrichissent pas, mais pour l'or que les crédules mortels suspendent à sa couronne. Le temple de Minerve me parut, au bout de huit jours, un grand bazar où l'on vendait des recettes, comme on vend à la Bourse des valeurs, avec des signes imaginaires; le balancier de la hausse et de la baisse y entretenait seul le mouvement perpétuel; le ressort en était aussi caché. La renommée de la publicité cotait, comme des oracles, les bourdonnements périodiques qu'elle recueillait dans le parvis; et, le lendemain, il restait de tout cela, ce qui reste en général d'un oracle, de la fumée qui a coûté fort cher; voilà ce que je vis, et de ces sanctuaires-là, je ne voulus pas même être lévite, tant j'en découvrais la réalité à distance [1].

2115. Ce qui a le plus contribué à rendre la science stationnaire en France, et ce qui s'est le plus opposé à la propagation de l'instruction, dans le pays le plus capable de l'univers, c'est, sans le moindre doute, la centralisation des emplois scientifiques dans la capitale. Paris, comme une insatiable machine pneumatique. soutire à toute la France ses capacitée et ses utilités, qui viennent s'y heurter, s'y entrechoquer, s'y user en pure perte, souvent pour eux, toujours pour le pays. Que pensez-vous qu'on ait la force d'entreprendre, quand on s'est tant fatigué à parvenir? et quel titre voulez-vous qu'on mérite, quand on s'est vu obligé de toucher à tant de cordes pour l'obtenir? La science sans l'intrigue reste sans succès; beaucoup d'intrigue et fort peu de science, et l'on est sûr de réussir; jugez à quel genre d'esprits le chemin est facile. Une fois qu'on a franchi le seuil, on a intérêt à obstruer le passage; car, dans la grande curée du sanctuaire, moins on est d'appelés, et plus la part est grande; il en est qui, pour leur lot, ont trois chaires, trois dignités, trois emplois, trois commissions lucratives = 60,000 fr. de revenu, ce qui suffirait amplement à entretenir douze savants moins occupés de leurs propres intérêts, et partant plus utiles à la cause commune. Après avoir intrigué pour soi, on intrigue d'abord pour ses enfants, qui sortent du collége, puis pour ses gendres, puis pour leurs enfants au berceau; le système des familles naturelles envahit le sanctuaire; et conduit par un bras toutpuissant, il faut qu'un gendre soit bien lourd, pour se laisser devancer à la course par un parvenu non indigène. Mais cette puissance ne s'acquiert pas et ne se conserve pas sans réputation; la réputation

<sup>[1]</sup> Nous déclarons que, dans tout ce chapitre, notre intention est de nous renfermer dans les limites de la science, sans faire l'application la plus

légère à la politique. Notre livre s'adresse à tous les partis, c'est-à-dire qu'il ne doit en supposer aucun de préférence.

est une fortune ; il faut la conquérir et la défendre comme une fortune; quiconque que y toucher doit être traité comme un voleur; on l'assure contre les attaques; on s'associe pour se la garantir, et l'association s'étend de Berlin à Paris, de Paris à Genève, à Saint-Péterbourg, à Vienne et juequ'à Rome; on a un télégraphe, pour ainsi dire, à sa disposition : on se procure le couvert des ambassadeurs; on recommande une opinion aux chaires de toute l'Europe; on anathématise l'opinion d'un ennemi : « N'en parlez pas, écrit-en, si vous ne pouvez pas la réfater; vantezmoi, je vous vanterai; couronnez celte idée, nons couronnerons la vôtre, » et. de cette manière, on arrive à démontir Pascal: « la vérité semble la même en deçà comme au delà des frontières, la science a du moins son unité. » On s'assure des journaux, en s'assure des journalistea; la science a ses journaux subventionnés et ses mignons académiques ; nul journal scientifique ne saurait se soutenir longtemps s'il ne se vend pas à une coterie; toutes les coteries l'abandonnent aux étreintes occultes de la coterie que l'écrit effusque plus spécialement. Quant à l'auteur récalcitrant, toutes les armes sont houses pour l'abattre : le silence et le dédair, alors que sa découverte en est à la première période, à celle de l'annonce; le plagiat, que l'on ceurenne, dès qu'elle est arrivée à la période de l'évidence et de la démonstration ; qu'il réclame ensuite. on ne l'écoutera pas plus qu'un prisonnier du guerre que le preneur aura mis à nu; tout cela est de bonne prise. Que si le plagiat offre moins de chances de succès, il faut alors embrouiller la découverte, teus les mois, tous les quinze jours, tous les huit jours, si cela se peut, sauf à ne dire que des choses inintelligibles, pourvu qu'on arrive à rendre inintelligible la découverte de l'auteur. Enfin a-t-on à reconnaître la vérité du fait? il faut ne pas citer l'auteur. A-t-on à la modifier ou à l'appliquer en partie? il faut construire la phrase, de manière que l'auteur passe, dans l'esprit du lecteur, pour avoir tort. Vous croirez qu'en tout ceci j'ai exagéré la peinture ; venez en juger par veus-mêmes, et vous resterez convaincus que je n'ai fait qu'en cequisser les principaux traits. Je l'eurais rendus hideuse, si j'avais eu la force d'antrer plus avant dans la spécialité des intrigues, et aborder celle qui se gline partout, dans le laboratoire et dans l'herbier, et qui, peut-être, à l'instant et j'écris, se trouve derrière mei à surreiller ma plume et à calquer mes croquis et mes analyses; si vous désires de plus amples explications, je me pourrais vous les donner qu'à huis clos.

Tous cea abus sont déplorables, mis ile sont réels, et, je vais plus lein, ile sont inévitables ; voulez-vous les faire cocce? réformes de fond en comble nos institutions scientifiques, vieux monuments qui ont fait heur temps, et qui jurent tous àvec netre époque, ainsi que je vie le démontrer, en passant en revue celles de ces institutione, dont l'objetest en rapport avec le sujet que je traite. Non pas que je soutienne que tout ce que je viens de dire s'applique en totalité ou en partie à es divers corps, mais parce que chacus de ces corps, par sa constitution, est dans le cas de fournir un ample aliment à toutes ces sortes d'intrigues , et qu'avec une telle organisation, il n'en est pas un qui soit favorable au progrès, alors même qu'il réunisait dans son sein les hommes les plus capables et les mienz intentionnée pays.

2116. ACADÉMEZ DES SCIENCES. Cotto corparation se compose de soixante-treis membres votante, aux appeintemente de 1,500 fr.; plus, de dix académiciens libres, n'ayant desit qu'aux jetons de présent; plus, d'un certain nombre d'associés étengere ayant voix délibérative sur les points scientifiques, enfin, de cent correspor danta étrangera ou régnicoles, mais 200 résidants à l'aris. Elle se divise en dir setions, composées chacune de six membres, à l'exception de la section de navigation, qui n'en a que trois. Elle nomme, parent ses membres, deux secrétaires perpétuels inamovibles, aux appointements de 6,000fr. chacun; tous les ans elle élit un vice-président, qui devient président de fait l'année suivante, et cède le fauteuil au vice-président, à l'expirationde l'année.

L'Académie sa réunit tous les lundis, en séance publique pour un certain nomhre d'habitués, afin d'entendre la lecture des mémaires, qu'an est consé présenter à sa sanction, et la lecture des rapports qu'il plaît à ses membres de faire sur tel ou tel mémoire. Car lersqu'un mémoire cet dépasé sur le bureau, il est renvoyé à l'examen d'une commission de deux ou trois membres, salon que le président juge de son importance. La plupart de cea travaux vant s'anterpor dans les archives, jușqu'à ce que l'auteur les en tire, pour les livrer à la publicité de l'impression; quelques-une se sont perdus dans les pepiers de MM-les rapporteurs ; le mémoire du malheureux Abel eut es sort; on s'oscupa d'en retrouver le manuscrit, après qu'Abel en eut publié les résultats dens un journal allemand; et lorsque l'Académie voulut faire réparation à ce génie précoce, Abel était mort.

Si l'un des membres de la commission. cédant soit à un mouvement spontané, soit à l'importanité des sollicitations, se décide à émettre son opinion sur un mémaire, il vient lire son rapport à une séance, le donne à signer à ses collègues de la commission, qui n'ent souvent pas pris la peine d'en lire le contenu! il élève la veix pour que l'Académie en adopte les conclusions, et le président déclare que les conclusions sont adoptées ; ce qui, pour le public, signifie qu'à la suite d'un sévère examen, soixante-treize membres ont prenoncé aur la valeur d'un écrit, quand, en réalité, tout cele se réduit à un jugement émané d'un seul homme, et accepté de confiance par tous. Il est peu de rapporta qui trouvent l'Académie récalcitrante, ou il en est peu qui la trouvent complétement compétente; les rapports, qui passent avec le moins de bruit, sont sans contredit les rapports de la sestion de physiologie végétale et de botanique; et, nous n'hésitons pes de le dire, il n'est pas de section, dans l'Institut, qui mérite plus un contrôle sévère, que celle dans laquelle ont prie rang les Tournefort,

les Bernard de Jussieu, les Adanson et . les Lamarck; elle semble elle-même se rendre justice et décliner sa propre compétence; car, pendant lengtemps, elle a'est contentée de donner, dans see rapporta, les résumés du travail soumis à la sanction de l'un de ses membres, a'abstenant de toute espèse de critique, et terminant sa table de matière par une phrase flatteuse qui servait de conclusion. S'il nous était permis de propyer nos assertions en public et par la voie d'un concoure non illusoire, nous nous creirions alors en droit de la déclarer aussi incapable de diriger les travaux dans une voie nouvelle. qu'incompétente à les juger. Depuis dix ans que nous l'observens de plus près. neus ne l'avons vue s'attacher aux vérités nouvelles que pour en retarder le triomphe, par la difficulté sans doute qu'elle éprouve d'en aborder la discussion; et dans les Annales des Sciences d'observetion, nous avons su l'occasion de cites plus d'une de ces malheureuses tentatives. Il none serait difficile de préciser le pas qu'elle a fait faire en avant à la science depuis trente aus; an nous disponsera sana doute de dire les pas qu'elle lui a fait faire en arrière. Ses prétentions se boynent à connaître autant d'espèces qu'un jardinier exercé, et à donner des monographies qui, il n'y a pas encere dix ans. ne se distinguaient pas par le mérite des analyses. Elle s'est réformée sous ce rapport, grâce à l'influence de certaines publications, qui lui sont étrangères et même quelquefois bastiles.

Les secrétaires perpétuels peuvent être considérés comme les directeurs de l'Académie; ils en sont les arganes publics, et en grande partie les administrateurs récle; ils lei servent d'intermédiaires auprès de pouvoir dont ils prennent le mot d'ordre; ils décident de beaucoup de choses en dernier ressort; et, sans être tenus d'en référer à l'Académie, ils demnent ou refesent des permissions; ils ferment les portes des archives et du secrétariat à la presse indépendante, ils les ouvrent à deux battants à la presse obséquieuse et docide; ilsaccondent des fereurs,

et expriment des volontés; ils suppriment en public la lecture de certaines correspondances, sauf à les communiquer en comité secret. Tous les ans ils rédigent, chacun dans sa spécialité, un rapport général sur ce qu'on est convenu d'appeler les travaux de l'Académie. Ce rapport renferme un extrait de tous les rapports faits à l'Académie, par les commissions, durant le cours de l'année passée. C'est, comme on le voit, l'histoire du bon plaisir des rapporteurs, mais non l'histoire de la science; c'est le compte-rendu le plus forcément incomplet et infidèle que l'on publie à Paris; et, si l'on voulait prendre la peine de feuilleter aujourd'hui tous ceux qu'a publiés Cuvier, depuis dix ans, on aurait souvent besoin de remarquer la date, afin de se convaincre que ce qu'on lit n'appartient pas à une époque oubliée. Cet inconvénient ne saurait certainement point être attribué à MM. les secrétaires, qui ne se chargent en ceci que d'enregistrer les décisions des membres rapporteurs.

L'Académie, outre ses comptes-rendus annuels, publie aussi des mémoires, qui viennent toujours bien tard, et ne renferment que des travaux, à qui leur étendue ou leur peu d'importance n'ont pas permis de trouver place dans les autres recueils périodiques de la capitale; et encore l'Académie se voit obligée d'élaguer largement les politesses des rapporteurs, et de faire un choix fort restreint dans la masse des travaux, que la conclusion des rapports condamne à être imprimés dans les Mémoires des savants étrangers; car il n'est pas permis au nom d'un étranger de figurer sous le même frontispice que celui d'un membre quelconque de l'Académie; espèce de dédain que les étrangers français rendent au centuple aux Mémoires de l'Académie, en faisant imprimer un an d'avance leurs travaux dans les journaux mensuels.

Mais l'Académie, comme corporation, ne s'impose pas d'autres travaux; elle n'a pas d'autres objets de recherches à poursuivre. L'État la consulte quelquefois, la réponse se fait presque toujours attendre; les particuliers ne la consultent presque jamais, ils en obtiendraient rarement une réponse.

Le seul avantage incontestable qu'elle offre aux études, c'est de fournir aux auteurs une occasion hebdomadaire de prendre date, et d'enregistrer dans les journaux les résultats de leurs expériences; résultats que la presse est condamnée à publier sans contrôle, afin de ne pas s'attirer la disgrâce de messieurs les secrétaires; car la faculté de contrôler un travail lu au sein de l'Académie est un monopole académique.

La plupart des hautes places scientifiques de la capitale sont données par le
concours, ou sous l'influence plus ou
moins immédiate de l'Institut; et elles sont
presque toutes occupées par un membre
de l'Institut même, ou au moins par un de
ses protégés. Lorsque le professeur est
fatigué de professer, il se nomme lui-même
un remplaçant, qui occupe à sa place la
chaire, sans avoir droit aux émoluments;
mais le choix que le professeur a fait d'un
sujet, est une espèce de droit qu'il lui confère à la survivance, c'est une recommandation anticipée à la bienveillance de l'Institut.

Enfin l'Académie possède, entre ses mains, un plus ample trésor encore de faveurs et de grâces ; elle a des fonds en argent comptant, une dotation qu'elle tient, en faible partie du gouvernement et de quelques particuliers amis des progrès de la science, mais en majeure partie de la munificence du philanthrope Monthyon. Elle peut disposer chaque année d'une soixantaine de mille francs qui sont destinés, par les vœux des donataires, à récompenser les découvertes et à encourager les travaux , et que messieurs les membres ont droit d'appliquer aussi à l'encouragement de leurs travaux particuliers, avec l'approbation de l'Académie.

2117. Or, nous le répétons, d'une pareille constitution scientifique il ne saurait rien sortir d'utile au progrès régulier des sciences, et la morale aurait autant à gagner que les études à la réforme radicale de cette corporation. Sans doute l'Académic renferme quelques hommes d'un mé-

rite incontestable, de la plus haute moralité, et dont les travaux feront longtemps l'orgueil de la France. Mais ce n'est pas la constitution académique qui les a rendus tels; elle ne les a fait servir qu'au charlatanisme des membres incapables, qui ne manquent pas de se poser, de manière à pouvoir briller de ce reslet qui leur est étranger. Tous les beaux travaux ont été faits par des auteurs non académiciens; il est un fait remarquable, c'est que les hommes, une fois devenus académiciens, n'ont presque plus rien reproduit de saillant; on dirait qu'en entrant dans le sanctuaire, la puissance de leur illusion tombe tout à coup. Si donc, à tout prendre, on s'attachait à reconnaître quelque mérite intrinsèque à l'institution, ce serait celui des oripeaux d'une décoration, qu'on recherche au péril de sa vie, et qu'on néglige de porter après les avoir conquis.

2118. Mais, ou bien l'Institut est une récompense que l'on propose à l'émulation; ou bien c'est un corps de travailleurs réunis pour contribuer aux progrès des sciences; ou bien enfin c'est un tribunal chargé de vérifier les découvertes, et de décider du mérite et de l'opportunité des applications.

des applications.

Dans le premier cas, pourquoi borner le nombre de ses membres à six par chaque science? Est-il défendu à Dieu d'en faire naître un plus grand nombre, sur un espace de 54 millions d'hectares, et dans une population de 33 millions d'habitants? S'ilen naît un plus grand nombre, on sera donc réduit à l'arbitraire ou à la faveur dans le choix; des ce moment que signifiera la récompense? Le prix doit nécessairement arriver au mérite ! qu'est-ce done qu'une institution qui suppose plus de mérites que de prix ? C'est de fait une institution qui s'attache à interdire et à étousser le mérite, au lieu de le provoquer et de le faire naître.

Dans le second cas, c'est-à-dire si l'Académie n'a été créée que pour se livrer à des travaux spéciaux, pourquoi encore la constituer juge des travaux d'autrui? Dans toutes les questions elle sera nécessairement juge et partie, ce qui, dans la

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

jurisprudence de tous les siècles, est une cause légitime de récusation. Et puis, comment croire que six membres, souvent décrépits, vu qu'ils ne sont renouvelés que par la mort, puissent suffire à cette immensité de travaux qui pèse actuellement sur toutes les sciences ? et encore six membres accablés sous le poids des sinécures, encore plus que sous celui des ans on de l'inexpérience imberbe! Que voulez-vous qu'apporte à la masse commune d'activité, un homme qui a contracté l'obligation salariée de passer deux heures à professer à la place Cambrai, une heure à professer à la Sorbonne, quatre heures à voter à la chambre des pairs et à celle des députés, tout autant au conseil d'État, et la soirée enfin aux bals officiels ou à ceux de la cour? Il ne lui reste vraiment que le temps d'écrire le bon à tirer au bas du travail, du soin duquel il se repose sur les préparateurs, les dessinateurs et les compilateurs que l'État met à son service.

Dans le troisième cas, c'est-à-dire si l'Académie n'est organisée que comme tribunal, je n'en sache pas de moins conforme à l'esprit de notre droit français, je n'en sache pas de pire. Car, sur soixante-treize membres votants, vous n'en avez jamais que six ou sept qui puissent être considérés comme compétents, et un seul qui se soit donné vraiment la peine de compulser le dossier scientifique, et d'examiner la question soumise à la sanction de ce grand corps. En définitive, vous n'êtes réellement jugé que par un seul homme; et il est admis que ce seul homme a toujours raison; or, quand ce juge a prononcé, le public s'imagine que le jugement émane des soixantetreize juges. Observez que c'est jugé en dernier ressort; ainsi un rival, un ennemi, peut se trouver votre juge, et vous accabler non pas de sa réfutation, mais de la toute-puissance de l'Institut ; un sot, comme vous saves que les sots se glissent partout, peut se trouver infaillible, et écraser, pendant plusieurs années, un homme d'esprit ; il a le pouvoir de retarder de dix ans au moins le triomphe d'une vérité utile : et , après que l'opinion publique a annulé son jugement, l'Institut,

compromis par la bévue d'un confrère, tient pobrtant à ne pas s'avouer vaincu; il lutte, dans l'intérêt de l'esprit de corps. contre la conviction de l'opinion publique. Si c'est là de la moralité, il faut avouer que c'est la première fois que la moralité a profité au charlatanisme. Le charlatanisme en effet est habile à se préserver des jugements défavorables et à surprendre les jugements flatteurs. Je vais vous en donner un exemple irrécusable: Nous avons une Académie de médecine qui téunit toutes les célébrités médicales de la capitale : si un médecin tenait à faire juger sa découverte ; par le plus grand nombre possible de juges compétents, il ne saurait trouver un tribunal plus conforme à ses vœuz. Mais l'Académie des sciences possêde aussi une section composée de six médecins ou chirurgiens seulement; et il est constant que ce ne sont pas toujours les plus habiles; chacun d'eux est également membre de l'Académie de médecine. Or, à l'Académie de médecine, un auteur tiendrait fort peu à avoir un rapport, plutôt de leur main ; que de celle d'un autre membre une seule fois académique; et pourtant le même auteur tient plus à obtsnir un rapport à l'Académie des sciences qu'à l'Académie de médecine ; il sait que ce rapport d'un seul , passaut saus contrôle au milieu des conversations de soixante-sept confrères incompétents, lui allouera, dans l'opinion publique, une plus grande somme de gloire, qu'un rapport discuté selemellement, et pendent plusieurs séances, par une foule de juges compétents, à l'Académie de médecine. Celui qui préfère de tels lauriers n'a-t-il pas en vue de tromper la orédulité de l'opimion publique? et un corps, dont la constitution se prête à de pareilles supercheries, peut-il être considéré comme un tribunal digne de ce nom? Et si l'on se rappelle ensaite qu'à la suite de la cenclusion de certains rapports légalisés par l'assemblée, se trouvent souvent jusqu'à dix mille france de gratification pour l'auteur jugé, n'est-on pas porté à faire des réflexions pénibles, sur la puissance que l'on donne par la aux sivalités et aux coteries? n'est-il pas permis de prévoirqu'il pourra se trouver, dans le corps le plus probe, des membres qui n'hésiterent pas à acheter, par ce meyen, des créatures à leur ambition, des partisans à leurs rêveries, des souteneurs à leurs polémiques, des flatteurs et des prôneurs à leursécrits? C'est une bien mauvaise lei que celle qui me suppose pas le magistrat corruptible et corrupteur.

Il n'est pas moral , de quelque point de vue qu'en envisage l'Académie des sciences, il n'est pas moral de lui laisser à elle-mêne le choix dé ses membres, et de ne pas remplacer l'élection autocratique par le concours largement établi. Car, autrement, il est certain que chaque membre parvierdra à faire passer au fauteuil sa progéniture, avant tout autre concurrent, et ses créatures avant tout candidat indépesdant. Comment attendre que des péres savants et électeurs refusent leur voix à un enfant d'un confrère savant et élév teur au même titre? et comment supposer que l'Académie admette jamais dans son sein, par l'effet de sa propre velenté, un auteur qui n'a d'autre titre à leur bienveillance que des découvertes qui out froissé un assez grand nombre de ses mesbres ? Céla n'est pas dans la nature actuelle de l'homme.

Enfin il n'est pas moral d'ajouter, à la puissance déjà si écrasante que confert l'habit de l'Académicion, la puissence des places publiques; de confier des dignités de police (chef de division, chef de bareati) à des hourmes qui ont déjà last d'intérêt à surprendre les secrets les plus intimes de leurs rivaux en fait d'études. Ghaeun comprendra la portée de cette réflexion, et nous n'avons pas mission de donner ici des exemples. Il est dangerent et funeste à plus d'un titre aux progrès des sciences, d'élever le savant à toute seife dignité; il faut enfin proclamer les fonttions de sevant, comme étant incompatibles avec la moindre fonction salariée de la hiérarchie politique.

Il n'est pas rationnel de laisser; à m professeur, le droit de désigner son resplaçant pandant sa vieu Car, en nommes

uh professeut à une chaire, on ne lui à pas reconnu le droit d'élire tout seul et selon son caprice, et encore moins la faculté innée de faire le meilleur choix. L'expérience, au contraire, a démontré, plus d'une fois, que le professeur avait grand soin de se faire rémplacer par l'homme le moins capable de l'éclipser dans l'esprit de ses élèves. S'il est, en outre, reconnu que la voie du concours soit seule propre à fournir les chaires des meilleurs professeurs, on ne saurait contester que rien ne soit plus éloigné du mode de concours que le choix d'un seul homme, qui désire se faire remplacer à une chaire, dont il continue à percevoir les émoluments.

2119. AGADÉRIES SEGONDAIRES. NOUS COMprenons, sous ce nom, les petites sociétés scientifiques, chez lesquelles on prélude à l'Institut; espèces d'académies borgnes, où l'on singe les allures des académiciens à habits brodés, où l'on fait des rapports comme à l'Académie, où l'on convient de s'endermir, comme à l'Anadámir, a la rous ture des étrangers, pour rêver, pendant ce profond sommeil, qu'on est membre de la grande académie, par cela seul qu'on siège, dans la petite académie, sur la même banquette qu'un grand académicien. Telles sont la Société philomatique , la Société d'histoire naturelle, et celle de géologie de France; foyers d'intrigues au petit pied, où les fils de MM. les membres de l'Institut vont, à l'ombre de leurs pères, coter leurs chances d'avancement et celles de leur candidature. Le seul avantage que nons ayons reconnu à ces sociétés libres, c'est la faculté qu'on y trouve de discuter des opinions, d'ouvrir une polémique avec les membres de l'Institut, qu'au Palais-Mazarin le règlement condamne au mutisme. Carle membre de l'Institut ne doit jamais descendre, de son fauteuil, dans l'arène du lecteur sans titre, du vilain de la science; et dans ces petites sociétés, on a soin de remplacer les fauteuils par des banquettes. Mais de cette petite satisfaction de la roture, le public n'en retire pas le. moindre profit; le public qui hante les séances se plaît très-peu à ces soirées ; il laisse les académiciens parvenus et candidats causer de leurs affaires scientifiques; plutôt que de leurs travaux.

2120. AGADÉRIE DE MÉDECIRE. C'est; sans contredit, celle qui offre le plus de Raranties, par le nombre de juges compétentà qu'y rencontrent toutes les questions de sa spécialité, et par les discussions orales, dont, sur chaque point, les membres ne se font pas faute. Mais placéei, comme l'Académie des sciences, sous la haute dépendance de l'autorité, elle bee peu par elle-même; elle attend qu'un la consulte; elle ne s'impose aucun travail, aucun objet de recherches; elle ne conçoit la nécessité de se livrer à des expériences concluantes que sur la demande du pouvoir. Quant aux mémoires qui lui sont soumis, elle les discute avec plus d'abandon et de bonne foi , qu'elle ne lés juge en connaissance de cause; car elle improvise toutes ses discussions, sur le rapport inattendu de deux de ses membres; aussi arrive-t-il infailliblement que doute; on a entendu tant de choses pour ou centre, qu'on finirait par ne plus croire à la médecine, si on ne la voyait que dans ses comptes rendus; et messieurs les praticiens deivent s'estimer heureux que leur clientèle ne lise pas les séances académiques. L'Academie de médecine donne des prix, nomme à des places aussi bien que l'Académie des sciences; elle a aussi un habit brodé; mais point de but, hi de direction, point d'harmonie; ses séaues sont le champ-cles hebdomadaire de toutes les haines médicales, qui, comme en le sait; sont les pires des haines; c'est là qu'elles se portent ou se rendent des coups, qu'elles fent des révélations foudroyantes, qu'elles se tendent des pièges avec autant d'esprit que peut en laisser la passion, jusqu'à ce que la sagesse du plus grand nombre mette fin au scandale par la ciôture, qui he décide rich, et qui satisfait également les deux adversaires. Mais au moins les abus que nous venons d'indiquer se signalent d'eux-mêmes; ils n'y couvent pas, comme à l'Académie des sciences; la discussion les amène à se dénoncer de leur propre voix; en sorte que, si l'Académie de médecine ne contribue pas plus que l'Académie des sciences au progrès, il faut hautement avouer que, par la nature de sa constitution, elle lui est beaucoup moins défavorable.

2121. muséum d'histoire naturelle. C'est ici que la réforme devrait pénétrer avec son marteau impitoyable; car c'est ici que les vieux usages se sont transformés en abus moins susceptibles d'être corrigés autrement. Le Muséum d'histoire naturelle est une espèce de république oligarchique, indépendante du pouvoir, qui la protége, l'alimente et ne la contrôle jamais. Cette république est régie par des professeurs inamovibles; la dignité de professeur est en quelque sorte héréditaire; puisque ce sont les professeurs qui ont la puissance de nommer les professeurs, dont le nombre est limité à une dizaine, et qu'il leur est permis de présenter leurs propres enfants et leurs gendres à la candidature. On concevra sans peine que, de cette fa-Muséum soit régi par une seule famille professorale; ce résultat se réaliserait infailliblement, s'il arrivait qu'un professeur n'eût que des enfants mâles et les autres que des filles; à chaque vacance, la même place contenterait deux pères à la fois [1]. Les professeurs nomment en dernier ressort les employés de l'établissement et en règlent les honoraires, ce qui est une garantie que la plaie des sinécures et le scandale des émoluments exorbitants ne se montrera jamais dans les rangs de MM. les employés subalternes; et cependant la plupart d'entre eux ont rendu à la science plus de services que tel de MM. les professeurs. On maudira un jour l'institution qui condamna Cuvier à subir 60,000 fr. de sinécures, et Laurillard, son préparateur, à toucher 2,000 fr. C'est l'État qui rémunérait Cuvier, c'est Cuvierqui avait voix au chapitre pour alimenter Laurillard.

Le bâtiment se compose des collections

des trois règnes, et des petits palais de chaque professeur. On y distingue une galerie zoologique, une galerie anatomique, une galerie minéralogique, une ménagerie, un herbier, des carrés destinés aux démonstrations botaniques, et, dit-on, aux démonstrations d'agriculture; des serres et orangeries, où l'on cultive à grands frais des plantes exotiques, et enfin une bibliothèque.

La dotation, pour tout ce matériel, est de 560,000 fr. de revenu. Avec ce matériel et cette dotation, il n'y pas de doute que cet établissement devrait être une pépinière, pour ainsi dire, de découvertes et d'applications; mais il y a plus de six ans que le pouvoir a dû se convaincre que cet établissement ne peut servir que comme un cimetière de tous les trésors qu'on y adresse des quatre parties du monde.

Nul catalogue n'est là pour constater la valeur de cette propriété nationale et com folgirer les recherches des travailleurs. Les ballots s'ouvrent au gré des professeurs, qui y puisent les objets de leur compétence, et se chargent de les rendre à leur destination, sans avoir pris la précaution de les faire enregistrer, et de mettre par là à couvert leur responsabilité personnelle et celle de leurs employés. Un professeur a le droit de sortir et d'emporter dans son cabinet, de prêter même à qui il veut, un échantillon de la plus haute importance, et de le rapporter à la collection, quand il le juge à propos. Il n'est nullement tenu de mettre la collection qui rentre dans son domaine à la disposition des travailleurs du dehors; il a même le droit, sous les prétextes dont lui seul est juge, de leur en refuser entièrement la communication. C'est une faveur insigne qu'il leur accorde, en leur ouvrant les tiroirs des armoires, et il ne l'accorde, comme on le pense bien, qu'à ceux qui lui en sauront gré. La plupart des collections ne sont pas encore clas-

<sup>[1]</sup> Dans ce moment, un seul père a réuni les suffrages sur son fals et sur ses deux gendres; ses pe-

tits-enfants ne sont pas encore adultes, mais leur place est marquée au Muséum.

sées, et partant sont inutiles à l'étude; d'autres sont dans un état si incomplet qu'on s'est demandé souvent, avec une certaine anxiété, comment il se faisait qu'un simple employé, sur les économies de ses faibles émoluments, soit parvenu à se créer une collection qui s'est vendue 60,000 fr. à sa mort, quand il est avéré que la collection correspondante du Muséum, en tenant même compte de sa réputation, n'en vaudrait pas 10,000. Cependant l'État se montre assez magnanime à allouer à cet établissement les dépenses qu'il réclame; et on nous a révélé à la Chambre le chiffre et le malheureux emploi de ces sommes allouées avec une facilité digne d'un meilleur usage; on a signalé que la nouvelle galerie minéralogique avait été construite de telle sorte que la moitié des échantillons sera soustraite à la vue du public; nous avons dit dans quel esprit (2068) on a tracé le plan des serres. Or le dixième de cette somme eût suffi pour enrichir et classer chaque collection de la manière la plus heureuse.

Le jardin possède un professeur d'agriculture qui ne professe pas et ne saurait professer l'agriculture; un carré d'agriculture qui ne saurait servir aux démonstrations d'agriculture, car je doute qu'une charrue ou un semoir pussent y tourner sans briser les grillages au bout du sillon; une école de botanique et des serres surtout où le despotisme des professeurs dispute de plus en plus, à l'étude indépendante, les faibles avantages, que l'usage et la complaisance infatigable des employés avaient accordés jusqu'à ce jour aux auteurs. Jusqu'à présent, la porte des serres nous avait été ouverte, tout aussi bien que celle de l'enclos; tout a changé, cette année, par la volonté d'un homme que nos travaux, il est vrai, n'ont certainement pas ménagé, nous en convenone; aussi nous étant présenté, comme d'habitude, dans les serres, à une époque où la rédaction du présent ouvrage réclamait l'analyse d'une plante qui se trouvait en fleurs, un domestique accourut nous inviter de sortir à la minute, parce que nous n'étions pas porteur d'une carte

d'entrée, telle qu'elle venait d'être votée par les professeurs, sur la demande du possesseur officiel des serres. On nous procura, quelques jours après, trois de ces cartes, signées du professeur luimême, avec l'injonction de ne parcourir les bàches qu'accompagné d'un jardinier. Nous renvoyàmes ces trois impertinences à l'administration, et nous eûmes recours à une autre obligeance qu'à celle que l'Etat croit payer dans l'intérêt de ceux qui étudient.

Or, il est reconnu qu'un simple jardinier a droit de cueillir des bouquets tout entiers dans ces serres; M. le professeur en couvre sa cheminée; il est reconnu qu'un étudiant a droit d'analyser sur place une fleur, et même d'obtenir un certain nombre d'échantillons pour ses études de cabinet. La condition de la permission était donc une injure gratuite et un moyen de nous fermer la porte, en ayant l'air de nous l'ouvrir; l'auteur avait compté sur le respect que nous professons pour notre personne.

Dans sa spécialité, chaque professeur jouit des mêmes priviléges que le professeur des orangeries; quand Cuvier travaillait sur l'ichthyologie, il était défendu de livrer à qui que ce fût un bocal de poissons, et du moins Cuvier travaillait sur les poissons, et au Jardin des Plantes les Cuvier sont devenus rares. Observez que toute réclamation serait inutile; ces messieurs ne sont responsables qu'envers leur conscience, et nous ne connaissons pas, pour notre compte, les moyens d'arriver à la barre de ce tribunal.

L'herbier, cette bibliothèque d'échantillons desséchés, de plantes indigènes et exotiques, était, il n'y a pas longtemps, dans un riche désordre; les adeptes seuls avaient la clef de ces trésors enfouis; les professeurs ont droit de prêter, à qui bon leur semble, les liasses à consulter et à emporter chez eux; les étudiants non protégés sont tenus de porter leur bureau dans la salle commune et d'étudier sous les yeux de ces messieurs.

En un mot, les collections du Muséum appartiennent en toute propriété aux pro-

fesseurs; le public n'en a en propre que la promenade; les travailleurs n'ont droit à rien, si ee n'est à quelques faveurs, qu'ils doivent payer d'une ample reconnaissance.

La conséquence immédiate est que la science, jusqu'à ce jour, n'a pas retiré la centième partie du profit qu'elle était en droit d'attendre d'un établissement si bien fourni et si bien doté. On y chausse de plantes pendant l'hiver, on les arrose en plein vent pendant l'été; on les jette au rebut quand elles dégénèrent; mais en fait de physiologie expérimentale et d'agriculture théorique ou pratique, on laisse aux particuliers, aux laboureurs et jardiniers de province, le soin de s'y livrer à leurs frais.

2122. AUTRES SOCIÉTÉS SAVANTES. NOUS avons encore la Société d'Agriculture, la Société d'Horticulture, où l'on fait des rapports, où l'on couronne les efforts dociles, où l'on console, par des encouragements, les auteurs dévoyés, que la presse indépendante a pu mutiler de son fouet scientifique, et où le bureau du président se couvre de fleurs et de fruits. et s'entoure, une fois tous les ans, d'un cercle de dames qui éclipsent les fleurs et les fruits par les grâces de la nature et par celles de l'art. C'est en vérité amusant: mais si c'est autre chose, ce n'est pas ce que nous cherchons; c'est encore trop académique.

2123. RÉPORME PROPOSÉE A TOUS LES AMIS DE LA SCIENCE ET DU PAYS, EN QUI SE RÉSUME D'ABORD L'EUMANITÉ. Il estaussi pénible que difficile de renverser des droits quelconques et des positions acquises, de faire ployer des habitudes contractées, de faire descendre forcément l'opulence à l'aisance, la vie dissipée à la vie occupée; on recule devant toute innovation de ce genre, comme devant une spoliation. Nous n'émettons donc pas le vœu de supprimer les sinécures scientifiques, de rendre à César les titres nobiliaires et les rubans qui appartiennent à César, et au savant ce qui appartient au savant, la solitude et le calme de l'âme. Non; respect à ce qui est; car tout ce qui est passe bien vite et se réforme. comme la fumée, en se dissipant dans l'espace du néant.

2124. Mais quant à ce qui n'est pas encore, chacun peut y toucher impunément; quant à la table rase, chaçun a droit d'écrire dessus ; quant au terrain sans nom. il est au premier occupant ; nous nous emparons de ce domaine, et nous proposons de le céder au même prix, à quiconque aura la volonté de le rendre fécond en choses utiles. Nous nous adressons donc. non à l'État qui est occupé, mais à l'opinion publique, qui de sa nature est flottante; et nous invitons tous les hommes de bien à nous écouter ; ils nous trouveront facile à comprendre; qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, nous leur demandons à .tous le concours de leur bonne volonté, et nous espérons qu'ils n'en auront plus les uns contre les autres de mauvaise.

Il s'agit d'assurer le bien-être des uns en augmentant le bien-être des autres ; et c'est la science seule qui a droit de présider à ce compromis, sur un sol, où chacun se coudoie et se froisse, et où tous les autres arrangements possibles ne sauraient donner une plus large place au soleil. Réunissez donc vos vœux et vos efforts, afin que la science expérimentale décide des moyens de terminer vos antiques querelles; mais ne vous faites plus représenter auprès d'elles par des pontifes intéressés. Pour l'aborder, il ne vous reste aujourd'hui que la ressource du pèlerinage; et jusqu'à ce jour, la centralisation de la Mecque n'a profité qu'à la mosquée et aux bazars d'alentour. Élevez à la déité des temples plus à votre portée, et élevez-les à vos frais, si vous voulez qu'ils vous soient utiles. Quand les riches n'avaient besoin que de prières, ils construisaient, tout auprès de leur manoir, des établissements pour abriter et entretenir le pauvre qui prie. La prière dont a besoin le riche d'aujourd'hui, c'est l'étude, qui seule peut conjurer les orages, et faire descendre sur la terre la rosée toute-puissante du ciel; que le riche concoure donc à multiplier, sur la surface du sol français, des temples et des agrégations consacrés aux grandes et larges études ; que chaque département au moins ait sa fondation, où le savant, que dévore l'ambition d'être utile, obtiendra, du concours, la faveur de prendre place, sans souci pour son lendemain et sans crainte pour l'avenir de sa progéniture; car la communauté ne saurait permettre que l'homme, dont le dévouement a été utile à tous, soit exposé à être nuisible à son innocente famille. En un mot, fondez des établissements scientifiques destinés à poursuivre, sans relâche, les applications des sciences au bonheur de l'humanité; dotez-les d'instruments et de bibliothèques, de locaux et de terrains; que rien n'y manque de ce que réclament les expériences; et attendez tout ensuite du zèle de ces hommes, qui se seront interdit le droit de faire fortune pour leur compte, et de parvenir à d'autres titres qu'à celui de bienfaiteur de l'humanité. Là, les savants, collègues et non rivaux, se partageront le domaine de l'expérience, sans se le disputer; ils s'entr'aideront de leurs conseils, se préteront mutuellement le secours de leurs études spéciales; ils marcheront de différents points vers une même vérité, avec l'ensemble de l'arbre encyclopédique. Comment n'y arriveraient-ils pas? Le médecin n'y vendra point ses consultations, le chimiste ses produits, le physiologiste et le physicien leurs applications utiles, l'agronome et l'industriel leurs recettes; il les livreront à la publi-

cité, qui fera à chacun la part convenable, et les récompensera, avec la monnaie du vrai savant, qui est la bonne renommée. Cela vous paraît une utopie? Comment? vous avez des colléges où vos enfants viennent apprendre à épeler du latin; des hôpitaux où le médecin trouve sa récompense, dans le nombre de fois qu'il peut être utile; des écoles de droit et de médecine, dont les chaires sont un titre grandement disputé; et vous ne trouveriez pas à compléter ce système, à l'harmoniser, à en faire un tout homogène et régulier! Le projet que nous signalons en ce moment n'est que le second pas de la marche, dont le premier ne vous a pas paru tant difficile; trouvez-vous qu'il soit rationnel de s'arrêter si longtemps au premier pas? pourquoi vous plaindre alors d'avoir des académies qui trônent, des professeurs qui s'endorment, des muséum, avares cimetières des trésors des cinq parties du monde; des fermes-modèles, qui se contentent d'imiter; une agriculture affamée, une industrie qui est forcée de saire banqueroute; des arts, qui peuvent à peine réchauffer leur génie au soleil; une médecine qui fait un quart de pas en avant tous les siècles, et un pas en arrière tous les quatre cents ans; et une physiologie qui s'amuse, pendant dix ans, à prendre, pour des animaux, tout ce qui branle à la surface du liquide? Voulez-vous autre chose, qui vous empêche de l'obtenir?

FIN.

.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

#### DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS L'OUVRAGE.

N. B. Les chiffres arabes indiquent *l'alinéa*, les lettres pl. la planche de l'atlas; les lettres Pag. renvoient à la page de l'introduction.

## A

Abrus. 1751. Acacia. 1966; - pl. 36. Académies. (Examen critique de leurs institutions) 2115. — de médecine. 2120. — des sciences. 2116. — secondaires, 2119, 2122. Acanthus. 1988. Acer. 1971, 20J0; - pl. 29 et 30. Acéracées, 1971, Ache. 1973. Achyrantes. 1955. Acide carbonique aspiré le jour et dégagé la nuit. 1318. Acide sulfurique près des plantes. 1439. Acides divers sur la végétation, 1429. Aconit. 1927. Aconitum. 1927. Acorus, 1918. Acotylédones. 132, 1147, 1847. Aculeus. 50. Adanson (familles des plantes; biographie d'). 1801, 1847. Adansonia. 2027. Adoxa. 1974, 2025. Æcidium. 1893. Egylops se transformant en Triticum. 1732; – pl. 15. Ælais. 2012. Esculus. 1971. Esculus hippocastanum. 1004. Afrique (Flore d'). 1749. - occidentale (courant qui en creusa les côtes ). 1764. Agave. 2014. Agaric. 1237. 1239 et 1687. Agaricinées, 1886. Agaricus labyrinthiformis, forme du Boletus

favus. 921.

Agaricus (genre). 1886; - pl. 59. Agates (Arborisations des). 1836. Agrostis spica venti. (Ses transformations). Agrostemma. 2028. Aigrette, 126. Ail. 2008. Aile. 1966. Air (l') pénètre dans tous les organes qui ont fait leur temps. 653.— et dans les interstices, 658, 1347; - pl. 3 et 4. - renfermé dans les stomates; son analyse microscopique. 689. - (Rôle que joue l') dans les observations microscopiques. 507. – (Influence de l') sur la végétation. 1317. – sur la germination. 1491. Aira canescens. 1352, 1603. Airelle, 1997. Ala. 1966. Alaterne. 2000. Albumen. 124, 127. Albuminule, 125. Alburnum. 30. Aliboufier. 1996. Alisma plantago. (Analyse de sa hampe.) 924. Alisma. 1920. Alismacées, 1990. Alizier. 1939. Alleluia. 2030. Allionia. 1950. Allium. 2008. Alluvions (Traces des). 1755. Alnus (Gemmation de l'). 1050. Aloe. 1854, 2008. Aloès. 1748. Alsine. 1692, 2028; - pl. \$6. Alstonia. 1996.

Alternance (l') des couches indique une succes-Apétales, 1847. sion de vagues, mais non d'égoques. 1815. Apium. 1973. Alternation des organes foliacés. 301. - des verticilles radiculaires. 343. Althæa. 2027; — pl. 45. Althenia. 1914. Alumine sur la végétation. 1420. Amandier, 1938. çule. 387. Amaranthacées. 1955. Amaranthine, 1955. Amaranthus, 1955. Amaryllis. 1661, 1748, 2015. Aguilicia. 2037. Ambora, 1948. Amentacées. 1683, 1913. Aralia. 1748. - (Chatons des ). 1172. - (Inflorescence des). 1083. Ardisia, 1996. Amentum. 73, 1903. Arduina. 1985. Amérique (Flore de l'). 1750. – occidentale (corrodée par le courant du nord Arèque. 2012. au sud). - orientale (contre-courant qui en creuse les côtes). 1764. Ammoniaque sur la végétation, 1420. Argalou. 2000. Ammonites (Methode pour la détermination des). 1886. Amomum. 1748, 2019. Ampélidacées. 1977. Ampelopsis. 1977. Amygdalacées. 1938. Amygdalus. 1938. Arroche, 1956. Anagallis. 2029. Analyse, 247. - chimique du fruit du Blumenbackia. 1115. - chimique des poils. 1227. Ananas, 1750 et 2014. Anavinga. 2024. Ancolie. 1217, 1927 et 1697. Andria (radical des classes du système de Linné). 1847. Artichaut, 1949. Andropogon. 1726. Androsace. 2029. Anemone. 1991. Angelica. 1973. Angélique. 1973. Animal et végétal, 15. Animalcules spermatiques des végétaux; grossières illusions. 1666. Asaracées. 2018. Anona. 1751 et 1923. . Anonacées. 1221. Ansérine, 1956. Anthère. 146. – son analogie avec l'ovule. 1137. — ses cellules fibreusés. 676. Anthère monstrueuse; - pi. 57. Antirrhinum. 1988. Anthoxanthum. 268; - pl. 19. Aoutés (Bourgeons). 1692. Apérianthées, 172.

Apocynacées. 1984. Apocynum. 1985; - pl. 43. Aponogeton. 1991. Apalachine, 2000. Appareil måle. 141—tenant la place d'un folli-- staminifère. 1170. Applications pratiques. 2039. Aquilegia. 1217, 1927. Arachis hypogæa. 1682 et 1749. Arbres fruitiers (Gemmation de nos). 1053. Areca. 1751 et 2012. Arête déviation de la nervure médiane. 272. - analogue du limbe. 1024. — hygrométriques. 1603. Argemone. 1931. Argile plastique (Végétaux fossiles de l'). 1897. Argoussier. 1962. Arille, 125, 1138 et 1141. – (Prétendue élasticité de l'). 1685. Armeniaca, 1938. Aroïdacées. 1919 bis. Arrosages, 1387 et 2055. Aristoloche, 2018. Aristolochia, 2018. Aristolochiées (Ovule des). 1142, 1853 et 1854. Aristotelia. 1971. Arsenic sur la végétation, 1415 et 1424. Arthronia, 1892. Articulation caulinaire et articulation florale. 295. - point de contact de deux vésicules. 479. — (Structure compliquée de l'). 373. Artocarpus. 1751, 1913 et 1948. Arts textiles. 2075. Arum. 1751, 1854 et 1916 bis. – cordifolium. 1644. — italicum. 1644. Asarum. 1853, 1854 et 2018. - canadense (Ovule de l'). 1143. — canadense (Poils de l'). 1226. Asclépiadacées. 1986. Asclépiadées. 1175. - (Appareil staminifère des). 1179. Asclepias. 1098, 1986; - pl. 42, 45, 44. Asie (Flore d'). 1748. Asparagacées 2011. Asparagus. 2011.

Asperge. 2011. Asperula. 1972. (Graine d'). — pl. 14. Asphadelus. 2008. Asphyxiantes (Influences) sur la végétation, 1402. -- (Substances). 1438. Aspidium. 1910. Asplenium. 1910. Asprella. 266. Assimina. 1221, 1923. Aster. 1949; - pl. 31. Astragalus. 1748. Astrolobium pour arthrolobium. 1847. Atriplex. 1956. Atropa. 1904. Attraction. 219. Aubépine. 1939. Aubier. 30, 891, 904 et 935. Aucuba. 1748 et 2000. Aune. 1913. Aura seminalis. 572, 1669. Aurantiacées, 2036. Aurantium. 2036. Auricularia. 1889; - pl. 59. Avicennia. 1748. Axillaires (Plantes). 1902. Axis. 74. Azalea, 2034. Azédarach. 2037.

#### R

Azote (Rôle de l') dans la végétation. 1341.

Bacca. 111. Báches. 2063. Baie. 111. Balanites. 1749. Balanophora. 1881. Balayeurs (Poils). 1662. Balingoule (champignon). 1886. Balisier. 2019. Ballota. 1989. Balsamina. 2035. Balsaminacées. 2035. Balsamine. 1104. — (Type floral de la), 1089; - pl. 41. Bananier. 1749, 1750 et 2019. Banksia. 1961. Baobab. 1749 et 2027. Barringtonia, 1751. Barium sur la végétation. 1414. Baryte sur la végétation. 1420. Basella. 1956. Basilic. 1989. Bauhin (Gaspar et Jean). 1847. Baubinia, 1750. Bédéguar, 1466.

Begonia. 1094 et 2020 ; - pl. 54.

Bégoniacées. 2020. Bélemnites. 1812. Belladone, 1904. Bellis. 1949. Berbéridacées, 1934. Berberis. 1661 et 1934. Bermudienne. 2016. Bernard de Palissy. 1795. Beta. 1956. Betel: 1751. Bette. 1956. Betteraves (Sucre de). 2078. Betula. 1030, 1740 et 1913. Betula alba. 1747. Bignonia. 1987. Bignonia radicans (Chaleur dégagée par la Beur du). 1645. Bignoniacées, 1987, Bibal. 2019. Binaires (Fleurs). 1947 et 1966. Binatella? 1898. Bistorte. 1958. Bixa. 1740. Blattaire. 1904. Blé tranformé en avoine, 1731. - en ivraie, 1730. - de miracle. 1731. - de Pologne, 1732. sarrasin. 1958. Blumenbachia. 1661 et 2026. Blumenbachia insignis (Analyse botanique et chimique du ). 1111. — (Ovule dp). 11**2**7. — (Staminules du). 1195; — pl. 26 et 27. Bocconia, 1932. Boerhave (Classification de). 1847. Boerhavia. 1953. Bois. 30. - (Procédés de dessiccation du). 2074. - de dentelle. 1964. - tambour. 1948, Bolet. 1237 et 1687. Bolétinées. 1886. Boletus. 1886; - pl. 59. - cyanescens. 1347. - favus analogue du liége, 921, - *vernicosus*. 1272 et 1882. Bombax. 1751 et 2027. Bonnet de prêtre. 2000. Bonnet a vu l'ivraie sur le blé. 1730. Boraginacées, 1990. Borago, 1990. Borrera, 1890. Bory sur la chaleur des Aroïdées. 1644. Botanique (Définition et parallèle de la). 1. - (Comment on étudiait la) il y a dix ans. pag. 10. – fossile. 1798. Botrydium. 1898.

Calcar. 175 et 1215.

Botrytis. 1895. Bouillon blanc. 1904. Bouleau, 1913. Bourgène. 2000. Bourgeon. 39. - à bois et à fruit, 1055. - adventif. 547 et 917. - des racines. 351. - (Sa déhiscence). 1021 et 1025. - (Structure et développement du). 1044; pl. 14. - à fleur; - pl. 11. — à bois et à fieurs ; — pl. 12. Bourrache. 1990. Bourse des arbres fruitiers, 1055. Bractée. 46 et 998. – (Ses caractères physiologiques). 1040. Brassica. 1968. Branche gourmande. 1055. Branches, 38. Brome. 1900. Bromelia, 1750 et 2014. Broméliacées. 2014. Bromus. 1719. Brongniart. pag. 11. Broussonetia, 1751. Brugmansia. 1885. Brunia. 2000. Bruyère. 1992. Bryoine. 2025. Bryonia, 2025. Bryum. 1908. Buch (L. de), sur les Ammonites. 1886. Buis. 2002. Bulbes. 22, 30 et 836; - pl. 6. — (Analyse des). — pl. 1. - (Radication des). 345. Bulbocodium. 2009. Butomacées, 1928. Butomus. 1928. Buxus. 2002. Byssus botryoides. 1890 et 1898. parietina. 1780.

C

Cabaret. 2018.

Cabomba. 1927.

Cabrillet. 1996.

Cacao. 1750.

Cactacées. 1945.

Cactus. 1750 et 1945.

Café. 1748, 1749 et 1972.

Caille-lait. 1972.

Cailloux roulés. 1814.

Calamus. 2012.

Calcaire conchylien (Végétaux fossiles du). 1824.

— (inférieurs à la houille). 1823.

Calceolaria, 1988, Calcium (Influence du) sur la végétation. 1414. Calebasse. 2025. Calendrier de Flore, 1681. Calendula, 1949. Calice. 167 et 1205. Calla. 1919 bis. Callitriche. 1991 et 1854; - pl. 56. Callixène. 2011. Calothamnacées. 1945. Calothamnus. 1943. - (Analogie des sépales de l'*Hypericum* avec les organes staminifères du ). 699. Caltha. 1927. - (Type floral du). 1088 *bis* et 1104; — pl. 14. Calycanthacées. 1923 et 1925. - (Inflorescence des). 1083. Calycanthus. 395 et 1925. - floridus (Étamine du). 570. — (Fleurs du). 1175; — pl. 25. Calycium, 1890. Cambium. 925. Cambogia. 1936. Caméléon végétal. 1605 et 1258. Camellia. 1748 et 1936. Camérarius, sur la fécondation. 1676. Camérisier. 1998. Campanula (genre). 2005. – (Analogie du calice du) avec le fruit du Réséda. 1199. - bybride. 1706. Campanulacées. 2005. Campêche (Bois de). 1750. Camphre, 1748. Canarium. 1751. Canna. 425, 924, 1092, 1748 et 2019; -Cannabis. 1959; - pl. 46. Cannacées. 2019. Canneberge. 1997. Cannelle, 1748. Cannellier. 1751. Cantua. 2004. Capitule. 73. Capparidacées. 1930. Capparis. 1930. Capres. 1930. Caprier. 1930. Caprification. 1467. Caprifoliacées. 1998. Capucine. 2001. Capsicum. 1904. Capsule. 1104. Cardière. 1950. Cardiospermum. 2003 et 1854; - pl. 32. - halicacabum. 1141. - (Ovule du). 1169.

Carduacées, 1949. Cardutts. 1949. Carascos. 1750. Cardamome. 2019. Carène. 1966. Carex. 449, 1915 et 1966; - pl. 10. Carica. 1749. Caricacées, 1915 et 1950. Carie, 1453 et 1502. Carnillet. 2028. Caroncule, 1138. Carotte, 1197 et 1973. Carpelle. 1104. Carpinus. 1030 et 1913. Carpobolus. 1687 et 1890. Carrophyllus. 1758 et 1941. Carrotta. 1758 et 2012. Cassia. 1749, 1750 et 1966. Cassiées. 1966. Cassis. 1976. Castanea. 1913. Casuarina. 1070, 1751, 1905 et 1912. Catalpa. 1987. Cattingas. 1750. Caudex. 473 et 483. Caulis. 29. Ceanothus, 2000. Cedrela. 2037. Celastrus. 1748 et 2000. Cellules. 196; - pl. 29. - congénères de l'ovule. 496. - fibreuses, 624. - fibreuses des anthères. 676. - génératrices de la vapeur. 1310. - måle et femelle à la fois. 582 et 585. – (Le tissu végétal composé de deux sortes de). · 595. - (Structure du tissu des). 499. - vertes se désagrégeant. 511. Celosia. 1955. Cellis. 1970. Cenomyce. 1890. Centaurea myacantha. (Monstruosité.) 1465. Centaurée (Petite). 1984. Centunculus. 2029. Cephælis. 1750. Céraiste, 2028. Cerastium, 2028. - pensylvanicum. 1904. Cerasus. 1938. Céréales. 1748. — antiques torréflées. 1709. - servant à la fabrication des chapeaux d'Italie. Cereus. 1945. Cerisier. 1028 et 1938 (Branche de); - pl. 12.

Cerfeuil. 1973. Ceroxylon. 1750. Césalpin (de plantis). 1847. Cestrum. 2034; - pl. 28. Chærophyllum, 1975. Chalef. 1962. Chaleur. 2057. - (Influence de la) sur la défiguration des caractères génériques. 1836. - sur la germination, 1497. dégagée par le spadix des Aroïdacées. 1644. Chamærops. 1747, 1749, 1750 et 2012. Champignons (Lamelles du chapeau des). 560. – de couche. 1886. Chanvre (Fécondation du). 1678 et 1959. Chara. 1904; - pl. 60. - fossilė. 1837. — (Organe måle des). 1234. - (Papier de). 2077. (Structure et phénomènes du). 600. - (Tube de) servant de toxicomètre, 1406. Characées. 1904. Charmille. 1913. Charpente. 2073. Chasse-bosse. 2029. Chássis, 2063. Châtaigne d'eau. 404. Châtaignier, 1913. Chaton. 73, 1078 et 1903. — màle (Analyse du); — pl. 13. Chaulage. 1498. Chaume. 36 et 265; — pl. 10; — pl. 18. Chaumes traçants. 22, 10. Chaux sur la végétation. 1420 et 1439. Cheiranthus. 1968. Cheirostemon. 1750. Chélidoine, 1932. Chélidoniacées, 1939, Chelidonium majus. 1098. - (Hétérovule du). 1137 et 1932 ; — pl. 33. Chelone. 1987. Chène (Branche aplatie de). 995 et 1913. Chénopodiacées. 1956. Chenopodium. 1956. Chevelu des racines. 872. Chèvrefeuille. 1998. Chicoracées. 1949. Chimie organique. 1247. - de la germination. 1592. Chironia, 1984. Chiora. 1984. Chlore sur la végétation. 1417. Chou. 1968. - caralbe, 1751. Chrysanthemam. 1949. Chrysobalanus. 1938. Chry sosplenjum. 1974 et 2023 Ciboule, 2003. Cicatricule (es feuilles, 1016. Cigue. 1975.

Cinara. 1949. Cinchona. 1750 et 1972. Circæa. 1999. Circulation. 217, 600, 1283 et 1999. Cirrhus. 49 et 1618. Cisalpinia, 1748. Cissus. 1977. Cistus. 1935. Citronnier. 1748 et 2036. Citrus. 2036. Civette, 1989 et 2068. Cladonia. 1747. Classe, 254. Classement et classification. 1845. Classification. 235, 1845, 1846, 1861 et 2098. Clavaria. 1894 et 1900. Clavarinées, 1894. Clartonia, 1100 et 1954. Clematis, 1854 et 1921. Cleome. 1930. Cloches en jardinage, 2068. Clostres. 596 et 624. Clôtures, 2058. Clusia 1936. Clutia. 2002. Clypeola. 1157 et 1968; - pl. 51. Cobæa, 1750 et 2004. Cochesne. 1939. Cochlearia. 1968. Cocotier, 1751. Coffæa. 1748 et 1972. Coiffe. 25, 349 et 1908. Coignassier. 1939. Colchicacées. 2009 et 2107. Colchicum. 2009. Collema, 1890. Collet. 473 et 1554. Colletia. 2000. Colocasia. 1644. Colomia. 2004. Colonne d'architectur. 2012. Coloquinte. 2025. Coloration. 220. - des feuilles. 1604. 3 - des pétales. 1642. Colorés (Évaluation des expériences par les Hquides). 1297. Colza. 1968. Comaret, 1922. Comarum. 1922 et 1923. Commelina. 2007. Commelinacées. 2007.

Composées. 1949.

Composts. 2047.

Conacées. 1912.

Cone. 73 et 1912.

Concombre. 1102 et 2025.

- ascendant et descendant. 367.

Confervacées. 1899. Conifères. 1142, 1160, 1172, 1919 et 1683: Conium. 1973. Contrayerva. 1948. Convallaria. 2011. Convolvulacées. 419, 1155, 1199 ét 1993. Convolvulus. 1166, 1750 et 1993; - pl. 39 et 40. Coque. 1104. Corchorus. 1936. Cordia. 1750 et 1996. Cordon ombilical de l'ovulé. 584. Cormier. 1939. Cornacées, 1975. Corneille, 2029. Cornouiller. 1975. Cornus. 1750 et 1975. Corolle. 153 et 1640. Cortex. 30. Corylus. 1030. Corymbe. 73. Corymbifères. 1949. Corypha. 1748, 1750, 1751 et 9012. Coton des Otahitiens. 1751. Cotonnier. 2027. Cotyledons, 129, 366, 471 et 1926. Couches concentriques du tronc. 937 et 1591. - géologiques (correspondent-elles à tont autant de dates?). 1804. - (Leurs différences caractéristiques indiquentelles des courants différens? ). 1865. - en jardinage. 2061. Coucou. 2029. Coudrier. 1915. Couleurs végétales, 221. Conleuvrée. 2025. Courants d'une inondation (signes de leur passage). 1755. Courge. 2025. Craie. 1812. - (Végétaux fossiles de la). 1826. Cran. 1968. Crassula, 1926. Crassulacées. 1088 bfs. 1173; 1854 et 1926. Cratægus. 1939. Cratæva, 1930. Créations spontanées. 1783. Crescentia. 1750. Cressa. 1993. Cresson. 1968. Crête, 73. Crête de coq. 1988. Crinum. 1748. Cristallisation (la) indique un précipité. 1813. Crocus. 2016. Croisette, 1972. Croton. 2009. Crucianella. 1972. Cruciféracées. 1968.

Conferva. 587, 720 et 1899; - pl. 58.

Crucifères. 1088, 1154 et 1157.

Cryptandres. 1880.

Cryptogamia. 1237 et 1847.

Cryptogames. 194, 870, 1237 et 1271.

Cucifera. 1749.

Cucubalus. 2028.

Cucumis. 418, 1092, 1224 et 2025; — pl. 48.

Cucurbita. 1645 et 2025.

Cucurbitacées. 960, 1102, 1199; 2025 et 2107.

Cuivre (Influence du) sur la végétation. 1418 et 1426.

Culture. 2042.

Cunonia. 1983.

Cuphea. 1989.

Cupressus, 1912.

Curcuma, 1748 et 2019.

Cuscuta. 1884.

Cuscutinées, 1884.

Cuvier (Système cosmogonique de). 1746.

Crathus. 1891; - pl. 57.

Cycadacées. 1911.

Cycas. 1751 et 1911. Cyclamen. 1748.

Crdonia, 1939.

Cymbella. 1898.

Cynanchum, 1986.

Cynoglossum. 1990.

Cynomorinées, 1881.

Cynomorium. 1881.

Cynosurus. 1715.

Cypéracées. 1751, 1917 et 2000. Cyperus. 1917.

Cyprès. 1912.

Cytinus. 1272, 1865 et 1882.

#### Ħ

Dactylis. 1731.

Dahlia 1750.

Dame d'onze heures. 2008.

Daphne. 1748 et 1964.

Datisca. 1092, 1103 et 2022; — pl. 55.

Datiscacées. 2022.

Dattier. 1749, 1750 et 2012.

Datura. 1904; - pl. 58.

Daucus. 1973. De Candolle. pag. 13.

Decandria. 1847.

Décomposition (Fécondation de la). 1246.

Déhiscence. 109, 1021 et 1686.

Délétères (Influences) sur la végétation, 1402.

Delphinium. 1706, 1854 et 1927.

Démonstration. 2, 256, 259 et 794.

Dentelaire. 1954.

Dentelures ou stigmates des feuilles. 1222.

Départ de la silice et de la chaux dans la fossi-

lisation, 1812.

Description. 244.

Desfontaines, pag. 111.

Désinences à adopter pour les trois Règnes. 1879.

Désorganisation (Influence de la) sur la végéta-

tion. 1402 et 1411.

Dessiccation du bois. 2073.

Développement. 214 et 251.

Déviations florales. 1822

Diadelphia. 1847. Diandria, 1847.

Dianella, 2011.

Dianella. 2011.

Dianthacées. 2028.

Dianthus. 1101 et 2028.

Dicotylédones. 1847.

Dicranum. 1908; - pl. 60.

Dictamnus. 2033.

Dictionnaire et vocabulaire. 4.

Didynamia. 1847.

Digitatis. 1988.

Dillenta. 1924 et 1925.

Diœcia. 1847.

Dionæa. 1023.

Dioscorea. 1751, 1854 et 2013.

Dioscoréacées. 2013.

Diospyros. 1150, 1748 et 1996; - pl. 93.

Diosma. 2000.

Diosmées. 1751.

Dipsacus. 1950.

Division de l'ouvrage. 3. — de la classification

organique. 1880. Diurnes (Plantes). 1897.

Dodecandria, 1847.

Dodoens, 1847.

Dodonæa. 2003.

Dorstenia. 1948.

Dorsténiacées. 1948.

Doucette. 1951.

Doum. 1749. Dracæna. 2011.

Dracontium. 1919 bis.

Drosera. 2023.

Drupe. 111.

Duhamel. 957, 1396, 1601 et 1730. - Page 13.

Dupetit Thouars. 943.- Pag. 8.

#### E

Eau (Influence de l') sur la végétation. 1275 et 2055.

Ébénier. 1996.

Écailles des graminées. 389.

Echium. 1990.

Éclaire. 1932.

Écluse (L'), (Clusius). 1847.

Écobuages, 1362.

Économie ammale. 2079.

- publique. 2109.

640 Écorce. 30, 891 et 918. Ectocarpe. 1109. Églantier. 1940. Égoistes (La nature maudit les). 2043. Ehretia. 1996. Éjaculation. 1665. Elaboration. 211. Elæagnus. 1936 et 1962. Elæocarpus, 1751. Elais. 1749. Elaterium. 2025. Éléagnacées. 1962. Électricité (Influence de l') sur la végétation. 1397. Elodea. 2004. Elymus arenarius, 1352. Embryon végétal (Histoire physiologique de l'). 124, 129, 362, 380, 385, 460, 468, 578 et 1140; - pl. 10, 15 et 16. - (Mémoire sur la formation de l') dans les Graminées. pag. 9. Emission du pollen. 1665. Empoisonnement des végétaux. 1408. Endocarpe. 1109. Endogènes et exogènes. 963. Engrais. 1364 et 2046. Enneandria. 1847. Entre-nœuds (les) sans l'articulation, ne prennent pas. 980. Epacridées. 1751. Épanouissement. 1625 et 1637. Eperon. 175 et 1215. Épervière, 1929. Ephedra. 1912. Épi. 30, 73, 265, 317 et 325. Épi d'eau. 1991. Epidendrum. 2021. Épiderme. 30; - pl. 3 et 4. humain. 1111. Épigyne, Hypogyne, Périgyne. 1847. Épillet. 73 et 265. Epilobium. 879, 936, 1118 et 1999; - pl. 33 et 34. Epimedium. 1934. Épinard. 1678 et 1956. Épine. 50 et 1042. Épine-vinette. 1934. Éponges. (Analogie de leur tissu avec celui du Blumenbachia.) 1116. Époques de la gemmation. 1620. - géologiques. 1804. Equilibre des fluides aériformes dans et autour

de la plante. 1320.

Equisetum. 1231, 1608, 1684, 1822, 1905,

Erable, 511, 1028, 1047, 1084, 1109, 1158,

1211, 1750 et 1971; - pl. 29 et 30.

Équisétacées. 1905.

1911 et 1912.

Erica. 1749 et 1992. Éricacées. 1992. Erineum. 1895. Eriocaulon. 2006. Eriophorum. 1917. Erysimum, 1968, Erysiphe. 1466 et 1895. Erythrina, 1751. Erythronium. 2008. Érythroxylées. 1971. Erythroxylon. 1750 et 2000. Espèce végétale. 230 et 1739. Espèces fossiles (les) indiquent-elles par leur présence la richesse du catalogue antédiluvien? 1808. doivent-elles se trouver sur notre globe actuel? 1819. Etamine. 141, 393, 413, 564, 1170, et 1661. Étendard de la fleur. 1966. Étiolement. 1264. Étoile d'eau. 1920 et 1991. Eucalyptus, 1751. Eugenia. 1748 et 1751. Euphorbiacées. 2002 et 2107. Euphorbia, 332, 1097, 1137, 1148 et 2002; - pl. 20 et 21. Euphorbe. 2002. Europe (Flore d'). 1747. — occidentale (Courants qui ont rongé l'). 1763. Évolution. 214 et 574. Evolvulus. 1993. Evonymacées. 1999. Evonymus. 773, 1705, 1971 et 2000. Exacum. 1984. Excrétions végétales. 1596. Exogènes et endogènes. 963. Explosion de l'anthère. 1665. F 1847.

Ergot des Graminacées. 468 et 2107.

*Faba*. 1966. Fagonia. 2033. Fagus. 1913. Familles des plantes (Auteurs du système des). Faux. 159. Faux-acacia. 1966. Fayard. 1913. Fécondation. 85, 216, 574, 701, 1467 et 1661. Fécule. page 13. — 433, 512 et 2089; — pi. 6. Fer (bois de). 1751. - (Influences du) sur la végétation. 1418. Ferraria. 2016. Ferula. 1973. Festuca (ses transformations). 1715 et 1720; - pl. 15 et 16.

Fritillaria. 1218 et 2008.

Festuca littoralis. 1352. Feuilles. 42, 62, 68 et 69. - (Analogie des). 353. - (Chute des). 982 et 1016. - (Développement des). 487, 535 et 998. — (Influences sur les). 1593; — pl. 6, 7, 8, 9 et 21. Fève. 1966. Ficaria, 1921. Ficoldacées. 1921. Ficus. 309 et 1948; - pl. 36. Figue. 73; — pl. 56. Figuier. 1748 et 1948. - (Caprification du). 1467. Filiation des organes. 253. Filicacées, 1910. Filipendule, 1924. Filix. 1910. Fissilité des tiges. 1592. Flabellaria. 1900. Flagellaria. 1748. Flaccidité des tissus. 1278 et 1390. Flaccurtia. 1936. Flambe. 2016. Fleur axillaire. 82 et 339. - (Développement de la). 1090. - (Influences sur la). 1621. - monstrueuse. 182. - suivant la direction du soleil. 1601. — unisexuelle. 1171. - de la passion, 1946. Fleuron et demi-fleuron. 1949. Floraison, 177. Flore. 238. Flosculeuses, 1949. Flos horarius. 1642. Flouve. 268; - pl. 19. Fluggea. 2013. Foirolle, 2002. Foliation. 53, 71, 518, 541, 1062 et 2071. Follicules. 43, 44 et 1025. Foliole. 45, 998 et 1034. Folium. 42. Fonctions, 203 et 1247. Fongosités (Principe actif des). 2107; - pl. 59. Forêts naines et vierges. 1750. Formules de l'organisation d'une plante. 1871. Fossiles (Études des végétaux). 1818 et 1831. Fothergilla. 1161, 90, 1212 et 1970; - pl. 46. Fougères. 1749, 1750 et 1910. Fragaria. 1922.

Fragariacées, 1922.

Framboisier. 1922.

Frankenia. 2023. Fraxinus. 1049 et 1978.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Fragon. 2011. Fraisier. 1922.

Frêne. 1978.

Froid (Influence du) sur la végétation. 1391. Fromager. 1751 et 2027. Fronde. 51, 1021 et 1910. Fruit. 84. - (Développement physiologique du ). 493. - souterrain. 833. Fruits. (Cause qui les rend droits ou renversés). 1683. (Cornets propres à hâter la maturation des). - (Procédés pour grossir et mûrir les). 1690. Frustulia. 1898. Fucacées. 1900. Fuchsia. 1999. Fucus. 1900. fossiles, 1822. Fumage. 1364 et 2046. Fumaria. 966, 1854 et 1967. – (Hétérovule du ). 1137. Fumariacées. 1967. Fumeterre. 1967. Fungus anthropomorphos. 1887. - monstrosus, ibid, Funicule. 121. Fusain. 2000. Fusanus, 1962. G Gaine des feuilles. 48, 304, 352 et 1022. Galanga. 2019. Galanthus. 1620 et 2015. Galaxia, 2016. Galé. 1912. Gallum, 1972. Gant Notre-Dame. 1988. Garance, 1747 et 1972. Garcinia. 1748 et 1936. Gardenia, 1748. Garou, 1964. Gaude. 1933. Gay-Lussac. page 10. Gazon d'Olympe. 1954. Geastrum. 1687 et 1891; - pl. 59. Gelées. 2057. Gelivure. 914. Gemma. 39. Gemmation. 54 et 1047. Gemme. 1672; - pl. 10. Généralités. 229. Génération, 213. Genévrier. 1912. Genitalia, 141. Genre. 232 et 1739. Gentiana. 1984. Géographie botanique. 1741. Géologie. 1792. 41

Géraniacées. 2031. Geranium. 1086, 1909, 1661 et 2030. Germandrée. 1989. Germination. 215, 1058, 1477, 1504, 1532 et 1625. Gincks, 1854 et 2018. Gingembre. 2019. Ginera. 1982. Giraumon, 1751. Girofiée. 1968. Giroflier, 1751. Gladiolus. 2016. Glandes. 190, 525, 527, 540, 694, 1166 et 1925. Glandulatio. 189. Glaucium. 1932. GlaTeul, 2016. Gleditsch. 1847. Glinus. 1944. Globba. 2019. Globulaire. 1952. Globularia. 1952. Globulina. 1898. Gloriosa. 2008. Gluten. 2086. Goëmon. 1900. Goethe; sur la métamorphose des plantes. p. 12. Gomphrenia. 1898 et 1955. Gongyles, 1887. Gonium pris pour un Trochiscia. 1898. Goodenovia. 1751 et 2005. Gorge. 150. Gossypium. 1118, 1751 et 2027. Gouet. 1919 bis. Graine. 117, 1145, 1165, 1472 at 1485. Grains de Pollen. 676 et 1189. Graminacées. 1916; — pl. 15, 16, 17, 18 et 19. Graminées. 265, 542, 425, 427, 1142 et 1751. Grappe. 73. Gratiola. 1661 et 1988. Grenadille. 1946. Greffe. 866, 948 et 1596. Grêle. 1378. Gremil. 1990. Grès bigarré (Végétaux fossiles du). 1824. Grevillea. 1961. Grewia. 1936. Grignon. 1811. Grimmia. 1908. Gronovia. 196 et 2025. Groseille. 1976. Guettard, 1225. Gueule-de-lion. 1988. Gui. 1963. Guimauve. 2027. Guttier, 1936. Guttifères, 1936. Gymnostomum. 1988; — pl. 57.

Gynandria, 1847.

Gynia, radical des ordres du système de Linné. 1847. Gyrogonite. 1838 et 1904.

#### Ħ

Habitation (l') ne doit pas être confendac ares le terrain, 1357. Habitudes des êtres vivants remaint comp leur fossilisation. 1817. Hæmatoxylon, 1750. Haller. 1847. Hallesia. 1996. Hales (sur l'ascension de la sére). 1899. Hamamelis. 1970. Hampe. 36. Hantol des Philippines. 2037. Haricot. 1966. Hedera. 1975 et 2038. Hédéracées. 2038. Hedysarum, 1966. Heister. 1847. Helianthemum. 1935. Heliconia. 2019. Heliocarpos. 1956. Héliotrope. 1601 et 2002. Helléboracées. 1927. Hellébore blanc. 2009. Helleborus. 1620 et 1927. Helosis. 1881. Helotium. 1895. Hepatica. 1906. Hépaticacées. 1906. Heptandria. 1847. Herbe à l'esquinancie. 1973. aux écus. 2029. – à foulon, 1950. – au lait. 1969. - aux magiciennes, 1999. Herbier. 249. Hermann, 1847. Herniole, 1954. Hérodote. 1676. Merse. 9035. Hesperis. 1968. Heteranthera. 1110. Heterocarpella. 1898. Métérovule, 132, 1157 et 1938. Hêtre. 1913. Heuchera, 1983. Hexandria, 1847. Hibiscus. 396, 565, 1184, 1642, 1748, 17 et 1027; - pl. 44, 45 et 52. Hieracium. 1949. Hile, 122 et 1139. perméable, 1482. - des cellules. 512.

Hippocastane. 1028, 1048 et 1097. Hippophae. 1962. Hippuris. 1853, 1854 et 1904. Homme lion et homme ange, 2080. Homogénéité. 1812. Horloge de Flore, 1632 Hortensia. 1748. Hottonia. 2029. Houblon. 1675 et 1939. Houille (Végétaux fossiles de la). 1828. Houthurnia, 1918. Houx. 1996. Hoya. 1986. Hubert de l'île de France. 1644. Huiles fixes (Influence des) sur les plantes. 1446. Humulus. 1069 et 1959. Hunter. 1537. Hyacinthus. 568 et 2008. Hybridité. 1706. Hydninées. 1888. Hydnum. 1888 et 1894; - pl. 59. *Hydrangea*. 1705 et 1974; — pl. 49. Hydrangéacées, 1974, Hydrocharis. 2017. Hydrodyction. 592 et 1899; - pl. 57. Hydrophyllum. 1990. Hymenæa. 1750. Hyosciamus, 1904.

#### 1

Hypecoum. 1932. Hypéricacées. 1935.

Impériale. 2008. Incision annulaire. 1691.

Indusie. 111 et 1910.

Hypericum. 699, 1935 et 2004. Hypnum. 1908; — pl. 60. Hypophyllum. 1886.

Icaque. 1938. Incertæ sedis (plantæ). 1847. Iconographie. 245. Icosandria. 1847. Igname. 1751 et 2013. Iles alécutionnes (de quel courant elles émanent). lles volcaniques modernes (comment la végétation s'y établit). 1830. *Ilex*. 1996. Illecebrum. 1954. Illicium. 1923 et 1954. Illusions couronnées par l'Académie. 676. d'optique (Étude des). 628. Imbibition. 209. Impatiens. 535, 571, 1167, 1910, 1601 et 2055; – pl. 41.

Indépendance des feuilles graces. 1607.

Industrie (Applications à l'). 2072. Inflorescence. 32, 41, 72, 79, 322, 1062 et 1075. - axillaire ou gemmaire. 1085 et 1198. – pétiolaire. 1084 et 1199. - tigellaire ou terminale. 1081 ; -- pl. 91. Influences actuelles sur la végétation. 1250 et · antéhistoriques' sur la végétation. 1250 et 1173. Innervation, 1602. Inondation (Effets caractéristiques de l'), 1755. Inocarpus. 1751. Insectes ravageurs. 1455. - créateurs de tissus, 1464. Interstices vasculaires, 198 et 508. Involucre. 176. Iode. 1417 et 1900. Ipécacuanha. 1750. Ipomæa. 1093 et 1993; - pl. 39 et 40. Iridacées. 2016. Iris. 2016. Iris-gigot. 2016. Irritabilité des feuilles. 1600. Isoetes. 1909. Itea. 1983. Ivraie (ses transformations). 1718. Ixia, 1749.

## J

Jambosier. 1748.

Justicia, 1748.

Jardin des Plantes. 1633 et 2068. Jasione. 2005. Jasminacées, 1978. Jasminum. 1978. Jatropha. 1749, 1750 et 2009. Jonc. 2006. Joncacées. 2006. Juglans. 1911 et 1913. Jujubier, 2000. Julienne, 1968. Juncus. 2006. Juniperus. 1912; — pl. 55. Jungermannia. 1906; - pl. 60. Jurassiques (Végétaux fossiles des terrains). 1826. Jusquiame. 1904. Jussieu (Bernard et A. Laurent de ). 1847.

#### K

Kalmia. 2034. Kamtschatka (Courant venu du). 1756. Kermès simulant des leatiselles. 200. 41\* Keuper (Végétaux fossiles du). 1825. Kitaibelia. 2027; — pl. 44. Knight. 1538. Koelreuteria. 2005.

## L

Labiacées, 1989. Lachnea. 1964. Lagerstroemia. 1982. Lagetta. 1964. Lahire. pag. 8. 943. Laiche. 1915. Lamellæ. 1886. Lancry. 1691. Langsdorffla. 1881. La Peyrouse (Picot de), et les coteries. p. 13. Lard (liber du Liége). 921. Larix. 1912. Laterradea, 1887. Latex. 202 et 1294. Lathræa. 1272, 1853 et 1882. Lauracées. 1965. Lauréole. 1964. Laurier, 1965. - rose, 1985. - St-Antoine, 1965. Laurus. 1750 et 1965. Lavande, 1989. Lavandula. 1989. Lavalera. 1099 et 2027; - pl. 44 et 45. Lecanora. 1890. Lecidea. 1890. Lecrthis, 1942. Ledum. 2034. Légume. 111. Léguminacées. 1966. Légumineuses. 1154, 1156 et 1175. Lemna. 1901; - pl. 15 et 21. Lemnacées, 1901. Lenticelles, 860. Lenticulaire (Effet) des gouttelettes de pluie. Leontice. 1934. Lepraria. 1890. Leptospermacées. 1942. Leptospermum. 1942. Leskea. 1908. Leucolum. 2016. Lias (Végétaux fossiles du). 1825. Liber. 30, 891, 904 et 925. Lichen. 1276 et 1890; - pl. 59. Lichéninées. 1890. Liciet. 1904. Liége. 921. Lierre. 2038. Ligature circulaire. 920.

Lignum. 30. Ligule. 48 et 306. Ligustrum, 1978. Lilas. 1004, 1199 et 1978. Liliacées. 335, 1661 et 2008. Lilium. 2008. Limbe de la feuille. 48, 159, 304, 1008 et 1024. Limodorum. 2021. Limonier. 1749 et 2036. Limonium, 1954. Lin. 2032. - de la Nouvelle-Zélande. 2008 et 2075. Linacées, 2032, Linaire, 1998. Linaria, 1988. Linnæa. 1998. Linné. 151 et 1847. pag. 15. Linum. 2032. Liparis. 2021. Liqueurs colorées (Injection de). 1487. Liquidambar. 1028 et 1918. Liriodendron. 1750 et 1923. Lis. 2008. Liseron. 1993. Lithospermum. 1990. Littorella. 1980. Loasa. 2006. Loasacées. 2006. Lobel. 1847. Lobelia. 2005. Locusta. 73 et 275. Loge. 102. Lois physiques (les) étaient-elles différentes à l'époque des révolutions du globe? 1881. Lolium. 286, 530 et 1718; - pl. 15 et 16. Longévité des arbres, 1583. Lonicera, 1998. Lopezia, 1999. Loranthacées. 1963. Loranthus, 1963. Lotus. 1087; - pl. 21. Lumière (Influence de la). 1258 et 1489. Lunaria. 1088. Lupulacées. 1959. Lupulus, 1959. Luzerne, 1597 et 1966. Luzula, 2006. Lycium. 1904. Lycogala. 1892. Lycoperdinées. 1891. Lycoperdon. 1891. Lycopodes. 1919. Lycopodiacées. 1907. Lycopodium. 1907. Lympha. 202. Lysimachia. 2029. Lythrum. 1213, 1751 et 1982; - pl. 46.

M

Mache. 1951.

Mais. 295, 377, 1723 et 1749; — pl. 17. Magnésie (Influence de la) sur la végétation.

1420. Marral 4845

Magnol. 1847.

Magnolia. 1750 et 1923.

Magnoliacées. 1173 et 1923.

Maguey. 2014.

Malaxis. 2021.

Malpighiacées. 1971.

Malva. 2027; - pl. 44 et 45.

Malvacées. 1099, 1159, 1185 et 2027. Malus. 1939.

Manganèse (Influence du) sur la végétation. 1418.

Mangifera. 1748.

Manglier, 1751.

Mangouste, 1748.

Manioc ou Manhiot, 2002.

Mappemonde (la) indique la direction des courants de la dernière révolution du globe. 1757.

Maranta. 1748 et 2019.

Marchantia, 1906.

Marcgravia. 1936.

Marcgraviacées. 1936.

Marguerite. 1949.

Marnage. 1364.

Marnes irisées (Végétaux fossiles des). 1825.

Marronnier. 1747 et 1971.

Marrubium. 1989. Marsilea. 1909.

Marsiléacées, 1909.

Maturation des fruits. 120 et 1684.

Mauves. 1601 et 2027.

Méats vasculaires. 624.

Medicago. 1966; — pl. 56.

Medulla. 30.

Melaleuca. 1751 et 1943.

Melampyrum. 1988.

Melanthium. 2009.

Mélèze. 1912.

Melia. 2037.

Méliacées, 2037.

Melianthus. 311.

Melilotus. 1966.

Melissa. 1989.

Melocactus. 1945.

Melochia. 2027.

Melon. 1678, 1747 et 2025.

Membranes de l'ovule. 1133.

Menais. 1996.

Menottes. 1969.

Mentha. 1989.

Menthe. 1989.

Mentzelia. 2026.

Menyanthes. 1984.

Mercure (Influences du) sur la végétation. 1333, 1415 et 1425.

Mercurialis. 2002.

Merendera, 2009.

Merrains (Solidité des). 973.

Merulius. 1887.

Merveille. 1696.

Mesembryanthemum. 1749, 1751, 1854 et

1944.

Mespilus. 1939.

Métamorphoses des végétaux. 234. pag. 12.

Météorologiques (Études et influences). 1373 et

1396.

Méthodes. 239, 596, 1847, 1849, 1857, 1864 et 2097.

Metrosideros. 1751.

Meulières (Végétaux fossiles des). 1838.

Meyen. 676.

Michelia. 1923.

Microsterias. 1898.

Micocoulier. 1970.

Millefeuille aquatique. 2029.

Mimosa. 1748 et 1966.

Mimosées. 1966.

Mimusops. 1751.

Mirbel. pag. 7.

Miroir de Vénus. 2005.

Moelie. 30, 557, 891, 916 et 931.

Mouillure favorable aux fruits, 1695.

Molécule organique. 549.

Molène. 1904.

Momies égyptiennes (Plantes des). 1709.

Momordica. 569, 1103 et 2025.

Monadelphia. 1847.

Monandria. 1847.

Monilia. 1895.

Monnoyère. 1968.

Monocotylédones. 470, 958, 1145, 1847, 1853

et 2005.

Monæcia. 1847.

Monographie. 237.

Monopérianthées. 172.

Monopétales. 1847.

Monotropa. 1272, 1853, 1854 et 1883.

Monotropinées. 1883.

Monstruosités végétales. 1696; - pl. 26.

Montagnes à boiser. 2057.

Montia. 1954.

Moquilea. 1938.

Morandi. 1847.

Morchella. 1887.

Morgeline. 2028.

Morina. 1930.

Morisonia. 1950. Morrène, 2017.

Morus. 1913.

Mouron, 1692.

- bleu et rouge. 2029.

Mouron d'eau. 2029. Mousseron. 1886. Mousses. 1276 et 1908; - pl. 57 et 60. Moutarde. 1968. Mucédinées. 1895, 1899 et 2090. Mucilage. 2090. Mucor. 1687 et 1895; — pl. 59. Muguet. 2011. Music de veau (musicr). 1988. Multiformes (plantes). 1877 et 1897. Multitiges (arbres). 1577, Marier. 1751 et 1913. Musa. 1749, 1750 et 2019. Musacées. 2019. Muscadier. 1748, 1751 et 1965. Musciacées. 1908. Musculaires (mouvements). 1602. Muséum d'histoire naturelle. 2068 et 2121. Mustel, 1396. Mycoderma. 1889 et 1896; pl. 59. Myoporinées. 1751. Myosotis. 1990. Myosurus, 1921. Myrica. 1750 et 1912. Myriophyllum. 1991. Myristica. 1965. Myrsine. 1996. Myrtacées. 1751 et 1941.

#### Ħ

Myrtille. 1997. Myrtus. 1941.

Navadacées. 1991. Naïade. 1991. Nalas, 1991. Nandina, 1934. Narcissacées. 2015. Narcisse, Narcissus. 2015. Narcotiques (Influence des) sur la végétation. 1402 et 1447. Navet. 1968. Navette. 1968. Nectaire. 140 et 1194. Nectar. 1641. Néflier, 1939. Nelumbium. 1729 et 1749. Néologisme, 6. Nepenthes. 1749. Nerium. 1885 et 1985. Nerprun. 2000. Nervation. 1006. Nervure médiane se détachant en arête, 272 et Nicotiana. 1904. Nielle des blés. 2023. Nitraria, 1944.

Noir animal (engrais). 2052. Noisetier. 1913. Noli tangere. 2035. Nomenclature. 5. - de la classification, 1871. - descriptive et démonstrative. 8. . - des fruits. 1103. Nostoch. 1898. Nouvelle-Hollande, provient-elle d'un courant ou d'un attollon? 1761. Noyer. 1913. Nummulaire, 2029. Nutrition. 210, 2080 et 2085. Nyctaginacées. 1953. Nyctago. 1935. Nymphæa. 541, 1142, 1749, 1853 et 1929. Nymphéacées. 1929. 0 Observer beaucoup, lire peu. 262. Océanie (Flore de l'). 1751. Octandria. 1847. Ocymum. 1989. OEillet, 1748. OEnothera. 406, 494, 976, 1119, 1203, 1207, 1637, 1999 et 2028; - pl. 35. Oignon. 2008. Olea. 1748 et 1978. Olivier. 1747, 1749 et 1978. Ombellacées, Ombellifères. 1683, 1973 et 2107. Ombelle et Ombellule. 73. Omnitiges (arbres). 1577. Onagraires, 1174. Onagrariacées. 1999. Onagre. 1999. Onygena. 1895. Opegrapha, 1892. Ophioglossum, 1910. Ophrys. 2021; - pl. 24. Opuntia. 1945. Orange. 521, 551 et 1095. Oranger. 1749 et 2036. Orangeries, 2063. Orchidacées, Orchidées. 520, 1092, 1147, 1174, 1179, 1749, 1751 et 2021. Orchis. 2021; — pl. 24 et 25. Ordres. 233. Organisation, 207. Organes. 21, 485 et 624. Organisés (Débris); que signifie leur absence dans une couche géologique? 1806. Organogénie, 251. Organonymie. 4.

Nocturnes (Plantes) cryptogames et phanécoga-

mes. 1880, 1881, 1885 et 1896.

Organophysic, 1246.

Organotaxie. 1843. Origine des êtres organisés. 1778. Ormeau. 1970. Ornithogalum. 2008.

Orobanche. 1147, 1272, 1888 et 1883.

Orobanchinées. 1882.

Orodoxa. 1780.

Oronge (champignon). 1886.

Orthotrichum. 1908; - pl. 60.

Ortie. 1960.

Orrgia, 1944.

Oryza. 267.

Oscillatoria, 1899.

Oseille, 1958.

Osmunda. 1910.

Osrris. 1962.

Ovaire axillaire et floral, 1044.

- dévié du Lolium. 446.

– dévié du *Cerastium pensylvanicum*. 1904.

Ovieda. 1998.

Ovule. 117, 435, 1117 et 1998.

Oxalate de potasse. 2030.

Oxalidacées. 2030.

Oxalis. 1034, 1104, 1120, 1137, 1685 et 2030;

- pl. 89 et 40.

Oxydes métalliques (Influence des) sur la végétation. 1427, 1445 et 1498.

Oxygène (Rôle de l') dans la végétation. 1843, 1638 et 1689.

## P

Pæonia moutan (monstruccité). 414; - pl. 26. Page de la feuille. 48.

— éclai**rée et obecure. 159**5.

Paille d'Italie. 1733.

Paillettes bicarinées, imparimerviées, parinetviées. 275 et 293.

Pain (Arbre à), 1913.

Paliurus, 1971 et 2006.

Palmacées. 2012.

Palmier éventail. 2012,

- (fécondation des). 1676.

Panais. 1973.

Pancratium. 2015.

Pandanus. 1751.

Panicule. 73 et 270; - pl. 10.

Panicum. 269; - pl. 18.

Paquerette. 1949.

Papangaye. 2025.

Papaver. 1212 et 1931.

Papayéracées. 1117, 1929 et 1931.

Papeteries. 2077.

Papier à calquer ou végétal. 2077.

Papilionacées. 1960.

Pappus. 126.

Parasites (Plantes). 865, 868 et 1880.

Paridacées, 1905.

Pariétaire. 1960.

Parietaria. 1960.

Parinarium et Parinari. 1938.

Parturition. 86.

*Paris*. 1905 et **2**011.

Parmelia, 1890.

Parnassia. 1661 et 1954.

Paronychia. 1091 et 1954; — pl. 54.

Paronychiées (graine des). 1159.

Passerina, Passerine. 1964.

Passiflora. 493, 1092, 1103, 1108, 1141, 1756 et 1946; - pl. 37 et 38.

Passifloracées, 1946.

Pastinaca. 1973.

Patate. 1751.

Patience, 1958.

Patte-d'oie. 1956.

Paturin, 1692.

Paullinia, 2003.

Pécher. 1747 et 1938.

– (anatomie de la tige du). 559 et 949 ; --- pl. 19.

Pedalium. 1987. Pédoncule, 36 et 272.

Peganum. 2033.

Pelargonium. 1749, 1751 et 2030.

Pélorie. 182.

Pensée. 2023.

Pentandria, 1847.

Pepon. 2025.

Peponide. 1103.

Perce-neige, 2015. Perforations illusoires. 628.

de l'ovule. 1124.

Périanthe. 172.

Péricarpe. 425 et 1109.

Peridium, 1891.

Periploca. 519, 618, 1189, 1995 et 1985; -pl. 42 et 44.

Périsperme. 436, 1154 et 1161.

Péristome. 1908.

Persicaire. 1958.

Persil. 1973.

Perturbatrices (Influences). 1402.

Pervenche. 1983.

Pétale. 152, 564, 1626 et 1638.

Pétiolaires (flours). 1909, 1937 et 1947.

Pétiole. 36, 48 et 1008.

Petit-muguet. 1972.

Peuplier. 1913; — pl. 13.

Peziza. 1889.

Pezize. 1237.

Pézizinées. 1889.

Phalanghum, 2008.

Phallus, 1887.

Phanérandres. 1880.

Phanérogames. 1271.

Phascum. 1908; - pl. 60.

648 Phaseolus. 1966. Philadelphus. 1999. Phlox. 2004. Phænix. 2012. Phormium. 1751, 2008 et 2075. Phosphate de chanx. 1196. Phosphore (Influence du) sur la végétation. 1416 et 1449. Phyllica. 2000. Physiologie. 1, 1248 et 2112. Physique organique. 1249. . Phyteuma. 2005. Phytolaca. 1353. Pied d'alouette. 1927. - griffon. 1927. - de veau. 1919 *bis*. Pignon. 1912. Pileus. 1886. Pilobolus. 1687 et 1895; - pl. 59. Piment. 1904. Pimprenelle. 1979. Pinguicula. 2029. Pinus. 1912; - pl. 55. Piper. 1748, 1750, 1751 et 1918. Pipéracées. 1918. Piquant. 50. Pisonia. 1953. Pistil. 98, 413, 1091 et 1680. Pittcairnia. 2014. Pitte. 2014. Pittosporum. 2036. Pivoine. 1913. Pivot radiculaire, 1553. Placentaire, 110, Plantaginacées. 1149 et 1980. Plantago. 1980; — pl. 51. Plantain. 1920 et 1980. Plante et végétal. 15 et 16. Plantes diurnes et nocturnes. 1869. - herbacées, ligneuses, annuelles, 18, 19 et 20. – sans racines. 865. Plaqueminier, 1996. Platane. 1913. Platanus. 1913. Platrage des Légumineuses. 1597. Pline. 1676. Plomb (Influence du) sur la végétation. 1418. Plombaginacées. 1954. Pluie. 1377 et 1385. Plumbago. 1954. Plumeau. 2029. Plumule. 1528. – des racines. 809. Pneumatiques (Expériences) sur les plantes. 1327.

Poa. 456, 2715 et 1692.

Poireau. 2008. Poirée. 1956.

Poirier, 1939.

Poils végétaux. 191; - pl. 26 et 29. Poisons végétaux. 2096. Pôle nord (L'alluvion générale est partie du ). 1757. Polémoniacées. 2004. Polemonium. 2004. Pollen, 143, 618, 694, 1189 et 1665. Polyadelphia. 1847. Polyandria, 1847. Polycotylédones. 1847. Polygalacées. 1969. Polygala. 1672 et 1969. Polygamia. 1187 et 1847. Polygonacées. 1958. Polygonatum. 2011. Polygonum. 1084, 1100, 1692 et 1958. Polypérianthées. 172. Polyporus, 1887. Polrtrichum. 1908; - pl. 57 et 60. Pomacées. 1939. Pomme. 111. - d'amour. 1904. – de Cythère. 1751. — épineuse. 1904 ; — pl. 38. — de terre. 1904. Pommier. 1939. Pontederia. 1119, 1145, 1705, 2007 et 2010; - pl. 22 et 23. Pontédériacées. 2010. Populage. 1927. Populus. 1050, 1750 et 1913. Pores prétendus des membranes. 631. Porta. 1847. Portulaca. 566 et 1955. Portulacées, 1955. Potamogeton. 1854 et 1991; - pl. 56. Potasse. 1420. Polassium (Influence du) sur la végétation. 1414. Potentilla. 1923. Poterium, 1854 et 1979. Pothos. 1919 bis. Pourpier. 1954. Préfloraison. 77 et 1061. Préfoliation. 52 et 1061; - pl. 9. Préle. 1231 et 1905. Priestley. 1318. Primevère. 2029. Primine, secondine, tercine, quartine, quintine, etc. 1117. Primula. 1748 et 2029. Primulacées. 2028. Prinos. 2000. Prismatocarpus. 2005. Prix Monthyon accordé à 360 illusions. 676. Problème d'agriculture. 2045. Prosenchyme. 624. Protea. 1749 et 1961.

Protéacées. 1751 et 1961. Prunier. 1938; - pl. 12. Prunus. 1938. Pseudopore. 122. Ptelea. 1705 et 1971; - pl. 53.

Pteris. 1021, 1751 et 1910. Potiron. 2025.

Pulicaire, 1980. Pulmonaire, 1990. Pulmonaria. 1990.

Punica. 1941.

Purkinje. 676. Putatio. 77.

Pyrus. 1748 et 1939.

Quercus. 921, 1050, 1750 et 1913. Queria. 1954; - pl. 43. Queue. 73. Quinaires (fleurs). 1947 et 2026. Quinquina. 1750 et 1972. Quisqualis. 1964.

## R

Racemus. 13. Rachis, 74. Racines. 12. (Nomenclature des); 22. — (Coiffe de l'extrémité des). 25. - (Gaine des). 26. - (Structure, développement et analogies des). 548, 351, 371, 798, 803, 817, 819, 822, 825, 827, 833, 915, 1301 et 1542; - pl. 21. Radication. 28 et 342. Radicule. 474, 475, 1169, 1528 et 1682. Radiées. 1949. Radis. 352 et 1968. Rafflesia. 1751 et 1885. Rafflésinées. 1888. Raifort. 1968. Rajania. 2013. Raisin. 1977. Rameau. 37. Ramescence. 40, 72, 75, 828, 1062 et 1074. Ramification. 77. Ranunculus. 1854, 1918 et 1921. Raphanus. 1968; - pl. 52. Raphia. 1749. Raphides, 624. Ravenala. 2019. Ray. 1847. Ray-grass. 330 et 1722.

Rayonnement des corps vers les espaces plané-

taires, 1379.

Rayons médullaires. 545 et 551.

Reaumuria, 1944. Réceptacle. 73. Réforme dans les institutions savantes. 2123. Réfraction (Phénomène de ). 636. Règles à observer dans les expériences pneumatiques. 1347. Reine des prés. 1924. Renonculacées. 1088, 1173, 1921 et 2107. Renouée. 1958. Repiquage. 1554. Reproduction. 212. • Reseda. 1933; - pl. 47. Résédacées, 1933. Respiration des plantes. 208 et 1318. Restiacées. 1751. Restio. 2006. Résurrection des végétaux. 1276. Réveille-matin. 2002. Révolution du globe (Influence de la) sur la distribution des espèces végétales. 1752. Rhamnacées. 1999 et 2000. Rhamnées. 1097. Rhamnus. 1066, 1971 et 2000. Rheum. 1958. Rhinanthus. 1988. Rhizomes. 856. Rhizomorpha. 1894. Rhizophora. 1748. Rhododendracées. 1992 et 2034. Rhododendron. 1179, 1750 et 2054. Rhœas. 1931. Rhubarbe. 1958. Rhus. 1748. Ribes. 1223 et 1976. Ribésiacées. 1976. Ricin. 1749 et 2002. Ricinus. 2002. Rivin. 1847. Rivina, 1956. Robinia. 567 et 1966. Rocou. 1750. Roeper. pag. 10. Rollinia, 1923. Romarin. 1989. Ronce. 1922. Rosa. 1940. Rosacées. 1940. Rosage. 2034. Rosée. 1379. Rosier. 1940. Rosmarinus, 1989. Rossolis, 2023. Rotang. 2012. Rotation des récoltes. 1360. Rotifère. 1276.

Rouissage. 2076.

Rouvet. 1962.

Royen. 1847.

Royena. 1996.
Rubia. 1972.
Rubiacées. 1070, 1151, 1972 et 1978.
Rubus. 1922.
Rue. 2023; — des prés. 1921.
Rumex. 1854 et 1958.
Ruppia. 1991.
Ruscus. 2011.
Ruta. 2033.
Rutacées. 2033.

## S

Sable (le) indique une dune. 1811. Saccharum. 1751. Safran. 2016. Sagittaria. 1919. Sagou. 1751 et 2012. Sagus. 2012. Sain bois. 1964. Sainfoin, 1966. Salicaria. 1982. Salicariacées, 1982. Salix. 1118, 1750, 1913 et 1982. Salsepareille. 2011. Salsola. 1747 et 1956; — pl. 46. Salvia. 1604, 1750 et 1989. Salvinia, 1909. Sambucus. 1975 et 1998. Samolus. 976, 1085, 1122, 1751 et 2029; Samrda. 2024. Samydacées, 2024. Sandoricum. 2037. Sang-dragon, 2011. Sanguinaria. 1932. Sanguisorba. 1979. Sanguisorbacées. 1979. Sanie. 1453. Santal. 1962. Santalum. 1962. Sapin. 1912. Sapindacées. 2003. Sapindus. 2003. Saponaire. 2028. Saponaria. 2028. Sarrahat. 1396. Sarriette. 1989. Satureia, 1989. Satyrium. 2022. Sauge, 1989. Saule. 1913; — pl. 14. Saururus, 1918. Saussure. 1334. Sauvagesia. 2023. Savonier. 2003. Saxifraga. 1983.

Saxifragacées. 1983. Saxifrages. 1661. Scabieuse. 1950; - pl. 52. Scabiosa. 1950. Sceau de Salomon. 2011. - Notre-Dame. 2013. Scenedesmus. 1898. Schistes bitumineux et inférieurs (Végétation fossile des). 1822 et 1828. Schænus. 1917. Scirpus. 1917. Scieranthus. 1954. Scolopendrum. 1910. Scorpione. 1990. Scorzonera. 1949. Scrophulaire. 1988. Scrophularia. 1988. Scrophulariacées. 1988. Scutellum. 464 et 1860. Sébestier, 1996. Sedum. 1920 et 1926; - pl. 55. Sels désorganisateurs. 1436. Sel marin (Influence du) sur les plantes. 1448. - d'oseille. 2030. Semi-flosculeuses. 1949. Semis naturels, 1510. Sempervivum. 1926. Séné. 1966. Senebier. 1340. Senevé. 1968. Sens (Observation par un seut). 626. Sensation. 218. Sensitive. 1601 et 1966. Sépale. 170. - (page éclairée et obscure des). 1626. Seraplas. 2022; - pl. 24. Seringe, pag. 10. Serres chaudes. 2063. - du Muséum. 2068. Sesumum. 1987. Séve. 202, 1309, 1610, 1692 et 1987. Sicros. 2025. Sida. 2027. Signes abréviatifs des organes. 250. Silex à fusil et pyromaque. 1812. Silicule. 111. Silique. 111. Silos artificiels et naturels. 1474. Sinapis. 1120 et 1968. Sinécures. 2113. Sisymbrium. 1751, 1854 et 1968. Sisyrinchium. 2016. Smilax. 2011. Sociétés savantes en général. 2113. Socotrin. 2008. Sodium. (Influence du) sur la végétation. 1414 Sol (Influence du) sur la germination. 1503. - (Nature physique et chimique du). 2043.

Sol produit par la dernière révolution du globe. 1753. Solanacées, 1904 et 2107. Solanées, 1152. Solanum, 1904. Sommeil des feuilles. 58 et 1600. des fleurs. 1629. Sophora. 1748. Sorbier. 1939. Sorbus. 1939. Sorghum. 1727 et 1748; - pl. 17. Souci. 1949. - d'eau. 1927. Soude. 1420, 1900 et 1956. Spadix. 36. Spallanzani, 1678. Sparganium. 1919. Spargoute. 2028. Sparmannia. 1936. Spathe. 45. Spergula, 2028. Sphæria. 1892. Sphærophorus. 1890. Sphagnum. 1908. Spic. 1989. Spinacia. 1956. Spiloma. 1890. Spiræa. 1924. Spirale-pétiolaires (fleurs). 1937. Spirales par trois, quatre, cinq, etc. 1063. Spiranthées. 172. Spiréacées. 1924. Spires. 199, 612, 638, 667, 671, 673, 676 et 1093. - génératrices des organes. 717, 723 et 1603; – pl. 1 , 2 et 3. Spiro-vésiculaire (théorie). - pl. 1. Spondias. 1751. Spongiole. 812. Sporæ. 1886. Sporange. 111, 1935 et 1910. Spores. 1245. Stamen. 141. Staminiformes (plantes gemmaires). 1911. — (plantes gemmaires non). 1903 et 1904. Staminules. 150 et 1194. Stapella. 1749. Staphylea, 2003. Statice. 294, 494, 1040, 1092, 1094, 1120, 1127 bis et 1954; - pl. 50. Stechas. 1989. Stellaire, 2028. Stellarla, 2028. Stellera. 1964. Stigmate. 114, 562, 1092 et 1662. Stigmatule. 121, 1021, 1128, 1161, 90 et 1671. Stilbospora. 1892. Stilbum. 1895. Stipa. 1605.

Stipe. 36. Stipulation. 55. Stipule. 47, 998, 1022 et 1031; - pl. 11. Stomate. 673, 678, 691, 1002, 1224 et 1315; — pl. 3. Stratiotes, 2017. Strobus. 73 et 1912. Struthiola. 1964. Strychnos. 1740. Style. 113. Stylidées. 1751. Strrax. 1996. Substances calmantes. 2091. — délétères. 2094. – destructives. 1452. — narcotiques. 2091. – nourrissantes. 2084. — stimulantes. 2093. Suçoirs radiculaires. 27. Sucre. 1555, 2078 et 2088. Superbe. 2008. Sureau. 1998. Surelle. 2030. Surirella, 1898. Suture. 1106. Swietenia, 2037. Sycomore. 1971. Symétrie des organes. 716. Sympérianthées. 172 et 1085. Symphoricarpos. 1998. Symphytum. 1990. Symplocos. 1996. Synanthéracées. 1949. Synanthérées. 1601, 1661 et 1683. Syngenesia. 1847. Syringa. 1978 et 1999. Système. 236.

#### T

Tabac. 1904. Tabernæ montana. 1098 et 1985. Tableau dichotomique des familles. 2038. Tacca. 1751. Taille des arbres. 77, 78, 990 et 2070. Talinum. 1954. Tamarindus. 1748 et 1966. Tamarinier, 1966. Tamboul, 1948. Taminier. 2013. Tamus. 2013. Taxus. 1750, 1917 et 1905. Technologie. 2059. Teck (bois). 1751. Tectonia. 1751. Tégument des cellules. 516. Tellima. 1985. Température (Influence de la) sur la végétation. 1386.

Tenèbres (influence des) sur la végétation. 1258.

Trichostomum. 1908.

Terminaison de la tige. 1078. Ternaires (fleurs). 1947 et 2000. Ternstrémiacées. 1950. Terrain géologique. 1752. – (Influence du) sur la végétation. 1350. Test. 124. Testule, 123. Tetradynamia. 1847. Tetragonia. 1751 et 1944. Tetrandria. 1847. Teucrium. 1989; — pl. 49. Thalictrum. 1921. Thé. 1936. Thea. 1748 et 1936. Theca des anthères. 1191. Theobroma. 1750. Théorie spiro-vésiculaire. 781 et 1866. Thesium. 1962. Thlaspi. 1968. Thura. 1120, 1905 et 1912. Thymelæa. 1964. Thyméléacées. 1964. Thyrse, 73. Tiarella. 1983. Tige. 29, 36, 584, 871, 924, 987, 994, 996 et 1561; - pl. 10 et 18. Tigelle. 473 et 477. Tigridia. 2016. Tilia. 1936. Tiliacées, 1936, Tillæa. 1926. Tillandsia. 2014. Tilleul. 1936. Tin. 1998. Tissus. 187 et 1219; - pl. 4 et 5. Tithymale. 2002. Tonture, 77. Tormentilla. 1922. Tortula. 1908; - pl. 60. Tournefort. 1847. Tournefortia. 1750 et 1996. Toxicomètre. 1406. Trachées, 596 et 614. Tradescantia. 2007. Tragus. 1847. Trainasse, 1692 et 1958. Transformation organique. 254. - générique et spécifique. 1714. héréditaire. 1696. Transpiration végétale. 1312. Transsudation. 209. Trapa. 424, 1853, 1900 et 1991. Trèfie. 1601 ; — d'eau. 1984. Tremella. 1896. Trémellinées, 1896. Triandria. 1847.

Trianon (Catalogue du jardin de). 1847.

Tribulus. 2023.

Trifolium subterraneum. 1682. Triglochin. 2006. Trinius. pag. 9. Tripettes. 1969. Triticum (Transformation du). 1729; pl. 15. Triumfetta. 1936. Troène. 1978. Tronc. 29, 31, 801, 888, 897, 912, 913, 914, 943 et 981; - pl. 9 et 11. Tropéolacées. 2001. Tropæolum. 2001. Truncus. 29. Tubes et Tubilles végétaux. 159, 596 et 624. Tuber. 1891. Tubercularia. 1892. Tubercularinées, 1892. Tubercule. 22, 20 et 846. Tulipa. 2008. Tulipe. 1662; - pl. 28. Tulipier, 1923. Tulostoma. 1895. Turpin. pag. 10. Turquette. 1954. Typha. 1919 et 2077. Typhacées. 1919. I Ulmacées, 1970. Ulmaire. 1924. Ulmus. 1970. Ulva. 1898 et 1900.

Ulmacées. 1970.
Ulmaire. 1924.
Ulmus. 1970.
Ulva. 1898 et 1900.
Ulvacées. 1898.
Umbilicaria. 1890.
Uncinia. 1915.
Uniformes (plantes). 1897 et 1877.
Unitaires (fleurs). 1947.
Unitaires (fleurs). 1947.
Uridaires. 1890.
Urédinées. 1893.
Uredo. 1893.
Urne. 111 et 1908.
Urtica. 614, 1118, 1171, 1127, 1225 et 1969;
— pl. 51.
Urticacées. 1960.
Usnea. 1890.

V

Vacciniacées. 1992 et 1997. Vaccinium. 1997. Vagina. 48. Vaguois. 175.

Utricularia, 2029.

Vaisseaux. 197, 617, 624, 674, 675 et 827; pl. 5. Valantia, 1972. -Valeriana. 1951. Valérianacées, 1951. Valerianella, 1951. Vallisneria, 1663 et 2017. Vallisnériacées, 2017. Vanille, 2021. Varaire, 2009. Varech, 1900. Variété. 231. Varronia. 1996. Vascula. 197. Vasculaires (Végétaux) et cellulaires. 1237. Vasculatio. 195. Vatica. 1936. Vaucheria. 1899; - pl. 58. Vauquelin. pag. 10. Végétal et animal. 15. — et plante. 15 et 16. Végétation. 206 et 1771. Végétaux diurnes et nocturnes. 1260. — élémentaires. 593. Veillotte. 2009. Veratrum. 2009. Verbascum. 1904. — hybride. 1706. Veronica. 1892; - pl. 20. Véronicacées. 1981.

Vésicule se développant en organes. 525. Verticalité. 1562 et 1594. — en géologie fossile.

Viburnum. 1975 et 1998. — tinus. 334. Vidanges (leur transformation en composts).

Verticilles, simples et doubles. 1071. — floraux. pag. 9. 1864.

Vigne. 1747, 1748, 1854 et 1975.

Vexillum, 1966. Vibrion, 1276 et 1499.

Villarsia. 1984.

Violacées. 2003. Violette. 1103 et 2025.

Vinea. 1093 et 1985. Viola. 1933 et 2023.

2053.

Viorne. 1998.
Vipérine. 1990.
Viscum. 1963.
Vitis. 1977.
Viviparité des épillets. 456.
Vocabulaire et dictionnaire. 4.
Volant d'eau. 1991.
Volta sur la fécondation. 1678.
Volva. 1886 et 1887.
Volva. 1223 et 1898.
Vorticella. 1898.
Vrille. 49, 998, 1041 et 1618; — pl. 6.

W

Wachendorf. 1847. Weissia. 1908. Wells. 1579.

X

Xerochioa. 1737.

Xerophyta. 2014.

Xylophylla. 539, 417, 1910, 1911 et 2002;

— pl. 28.

Xylosteon. 1998.

Y

Yucca. 2008.

7.

Zaluzianaki. 1847.

Zamia. 1911.

Zannichellia. 1914 et 1991.

Zannichelliacées. 1914.

Zea. 17 et 18.

Ziziphus. 1748, 1749, 1971 et 2000; — pl. 56.

Zrgophyllum. 1069 et 2033.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

## NOUVEAU SYSTÈME

DE

# PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE

IT DE

BOTANIQUE.

## NOUVEAU SYSTÈME

DE

# **PHYSIOLOGIE**

## VÉGÉTALE

ET

## DE BOTANIQUE,

PONDÉ SUR LES MÉTHODES D'OBSERVATION QUI ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES DANS LE NOUVEAU SYSTÈME DE CHIMIE ORGANIQUE;

r. v. raspaul.

ATLAS.

# Bruxelles,

SOCIETÉ ENCYCLOGRAPHIQUE DES SCIENCES MÉDICALES,

1840.

## AVERTISSEMENT.

Les planches qui composent cet Atlas ont été distribuées dans le même esprit qui a présidé à la rédaction de cet ouvrage, dans l'esprit de la synthèse, méthode progressive ayant pour but de conduire constamment à l'unité, qui est l'âme de la nature.

Dans les ouvrages élémentaires, on se plaît à mutiler une plante, afin de classer par organes; on y distribue les figures par ordre de racines, de tiges, de feuilles, de calices, de corolles, d'étamines et de pistils; on place sur une planche tous les pistils des quatre parties du monde, sur l'autre, toutes les étamines; pour que, dans le cas où l'élève voulût étudier, avec le secours de l'Atlas, l'habitude d'une plante, il eût la peine de rassembler ces membres épars, et de leur rendre leur première harmonie.

Nous avons suivi une marche toute contraire. Nous avons classé en général les organes, dans le texte de la nomenclature; mais nous avons réuni, sur chaque planche, les analyses que la partie démonstrative de l'ouvrage a empruntées à la même plante. Cependant, afin de ne négliger aucun avantage, quelque faible qu'il soit, nous avons classé toutes les figures d'analyse de nos planches, par ordre d'organes, en tête de l'explication générale de cet atlas. Nous avons voulu que, l'Atlas seul à la main, l'élève pût s'exercer, dans une excursion aux champs ou aux jardins botaniques, à l'analyse aussi complète que possible de l'une des plantes qui nous ont fourni le plus de détails. A ce sujet, nous avons presque toujours choisi les plantes les plus vulgaires; nous avons pensé qu'il serait absurde de nous appesantir sur l'étude du Baobab du Sénégal, dans un ouvrage destiné à ouvrir les portes du règne végétal à des élèves qui ne sortiront peut-être jamais d'Europe. Si nous avions publié notre livre au Sénégal ou au Brésil, la méthode que nous suivons serait

ATLAS PHYSIOL. VÉG.

## AVERTISSEMENT.

tout aussi absurde que l'autre. Lorsque nos planches nous ont laissé quel que vide, nous avons tâché de l'utiliser, en y faisant entrer quelques or ganes au moins d'une toute autre espèce.

Les organes de même nature s'y trouvant constamment désignés par les mêmes signes abréviatifs, dont nous joignons ci-après l'explication, l'Atlas deviendra, de cette manière, une sorte de résumé iconographique de tout le travail; et à l'aide d'un léger effort de mémoire, l'élève, en quelques jours, sera en état de lire sur les planches aussi couramment que dans le texte. Dans le cas d'une difficulté, il trouvera, dans l'explication, le complément des signes, ainsi que le renvoi à celui des alinéa auquel se rapporte la figure qu'il s'agit d'expliquer.

On ne nous demandera pas sans doute compte des motifs qui, sur quarante mille espèces connues, nous ont porté à faire entrer, dans le cadre de soixante planches, telle plutôt que telle forme de végétaux. La réponse à ce reproche est écrite d'un bout à l'autre de nos démonstrations. Nous avons choisi de préférence celles des plantes communes qui pouvaient servir à établir le plus clairement une analogie; et nous n'avons eu recours aux plantes rares, que lorsque la révélation du fait physiologique nous paraissait moins saillante ailleurs.

Du reste, il n'y a peut-être rien de plus rare dans la science qu'une analyse approfondie d'une plante commune; il suffira de se rappeler que la Pariétaire et l'Ortie sont encore placées à côté du Figuier, et la Pimprenelle à côté de la Rose, pour concevoir, après avoir lu cet ouvrage, combien l'étude des plantes de notre pays a été jusqu'à ce jour négligée.

## **EXPLICATION**

## DES SIGNES ABRÉVIATIFS,

QUI SERVENT,

## SUR TOUTES LES PLANCHES DE CET OUVRAGE,

A DÉSIGNER LES MEMES ORGANES.

| Alq (sile de la fleur des Léguninacées),          |                        | Fegula (fécule), p. 197.                | ٨.     |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|
| paragraphe 164.                                   | aa.                    | Filamentum (filament), p. 144.          | f.     |
| Albumen seu perispermą (périsperme),              | Filum (filet), p. 149. |                                         |        |
| р, 127.                                           | al.                    | Flos (fleur), p. 82.                    | fs.    |
| Alburnum (aubier), p. 30.                         | ab.                    | Flos masculus (fleur mâle), p. 90.      | fs. m. |
| Anthera (anthère), p. 146.                        | an.                    | Flos famineus (flour femelle), p. ibid. | fo. o. |
| Arillus (arille), p, 125.                         | gi.                    | Folielum (foliole), p. 48.              | fo.    |
| Arista (arêto).                                   | ar.                    | Folliquium (follicule), p. 44.          | p.     |
|                                                   | •                      | Folium (feuille), p. 42.                | R.     |
| Bractea (bractée), p. 46.                         | br.                    | Fructus (fruit), p. 98.                 | fr.    |
| Bulbus (bulbe), p. 22, 30.                        | Ы.                     | Funiculus (funicule), p. 122.           | fn.    |
| Calear (éperon), p. 175.                          | ça.                    | Gemma (bourgeon), p. 89.                | g.     |
| Calys inferior (calice inférieur), p. 167. c. 1.  |                        | Glandula (glande), p. 192. gl.          |        |
| Calys superior (calice supériour), p. ibid. c. 2. |                        | Gluma (glume), p. 44 et 268. gm         |        |
| Carina (carèna de fleurs légumineuses),           |                        | Glume inférieure ou première glume.     | gm. a. |
| р. 164.                                           | . or.                  | Glume deuxième.                         | gm. s. |
| Caudes (collet), p. 483.                          | cd.                    | Glume troisième.                        | gm. y. |
| Caulis (tige), p. 29.                             | cl.                    | Glume quatrième.                        | gm. đ. |
| Cellula (cellule), p. 197.                        | CØ.                    | Glume à une nervure.                    | gm. 1. |
| Chalaza (chalaze), p. 24.                         | ch.                    | Glume à deux nervures.                  | gm. 2. |
| Chorda (cordon ombilical), p. 124.                | cho.                   | Glume à trois nervures.                 | gm. 3. |
| Cicatricula (cicatricule), p. 35, 2°.             | cc.                    | Granum (grain), p. 98.                  | gr.    |
| Cirrhus (vrille), p. 49.                          | ci.                    |                                         | •      |
| Columella (columelle), p. 101.                    | cm.                    | Hilus (hile), p. 122.                   | h.     |
| Connecticulum (connecticule), p. 149.             | cn.                    | Heterovulum (hétérovule), p. 122, 40.   | hov.   |
| Connectioum (connectif), p. 148.                  | CV.                    |                                         |        |
| Corolla (corolle), p. 152.                        | co.                    | Indusium (indusie), p. 111, 80.         | ind.   |
| Cortex (écorce), p. 30.                           | ct.                    | Inflorescentia (inflorescence), p. 72.  | in.    |
| Cotyledo (cotylédon), p. 129.                     | cy.                    | Internodium (entre-nœud), p. 33. 70.    | ino.   |
|                                                   |                        | Interstitium (interstice), p. 199.      | int.   |
| Dehiscentia (déhiscence), p. 109.                 | d.                     | Involucrum (involucre), p. 176.         | inv.   |
| Dissepimentum (cloison), p. 106.                  | ds.                    |                                         |        |
|                                                   |                        | Liber (liber), p. 30, 20.               | lb.    |
| Embryo (embryon), p. 124.                         | e.                     | Lignum (bois), p. 30, 40.               | lg.    |
| Epidermie (épiderme), p. 30.                      | ep.                    | Ligula (ligule). p. 48, 40.             | Ü,     |
|                                                   |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | F      |

Radicula (radicule), p. 129.

Ramescentia (ramescence), p. 72.

Radis (racine), p. 22.

Ramus (rameau), p. 38.

| O Oldrido Abi                           | LIVIAL | ITO DEC CRUMINES.                                                       |            |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Limbus (limbe), paragraphe 43, 30.      | lm.    | Sepalum (sépale), p. 168.                                               | ı.         |
| Loculus (loge), p. 101.                 | I.     | Spica (épi), p. 73, 7°.                                                 | sp.        |
| Locusta (épillet).                      | lc.    | Spira (spire), p. 200.                                                  | ar,        |
| ,                                       |        | Spore (spore), p. 111, 90.                                              | 80.        |
| Medulla (moelle), p. 30, 50.            | md.    | Sporangium (sporange) , p. ibid.                                        | sn.        |
| Membrana (membrane), p. 201.            | mm.    | Squama (écailles).                                                      | eq.        |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        | Stamen (étamine), p. 142.                                               | ım.        |
| Nectarium (nectaire), p. 140.           | n.     | Staminulum (staminule), p. 150.                                         | si.        |
| Nervus (nervure), p. 65, 290.           | ne.    | Stigma (stigmate), p. 99.                                               | si,        |
| Nodus (nœud, articulation), p. 33, 70.  | no.    | Stigmatulum (stigmatule), p. 122, 30.                                   | æg.        |
|                                         |        | Stipula (stipule), p. 47.                                               | sti.       |
| Ovarium (ovaire), p. 44.                | o.     | Stoma (stomate), p. 192, 70.                                            | st,        |
| Ovulum (ovule), p. 98.                  | ov,    | Stylus (style), p. 100.                                                 | ey.        |
|                                         |        | Sutura (suture), p. 106.                                                | su.        |
| Palea (paillette), p. 44.               | pe.    |                                                                         |            |
| Palea inferior.                         | pe. α. | Total (test) p. 194                                                     | tt.        |
| Palea superior.                         | pe.β.  | Testa (test), p. 124. Theca (loge des anthères), p. 142.                | th.        |
| Palea uninervia.                        | pe. l. | Truncus (tronc), p. 29.                                                 | tr.        |
| Palea binervia.                         | pe. 2. | Tuberculum (tubercule), p. 22, 2°.                                      | tb.        |
| Palea trinervia, etc.                   | pe. 3. |                                                                         | tu.        |
| Panicula (panicule), p. 73, 6°.         | pu.    | Tubus (tubs), p. 159, 10.                                               |            |
| Pedunculus (pédoncule), p. 36, 50.      | pd.    |                                                                         |            |
| Peloria (monstruosité), p. 183.         | po.    | Urna (urne), p. 111, 70.                                                | WP.        |
| Petalum (pétale), p. 152.               | pa.    |                                                                         |            |
| Petiolus (pétiole), p. 48, 1°.          | pi.    | Vagina (gaine), p. 48, 20.                                              | <b>0</b> 9 |
| Pericarpium (péricarpe), p. 101.        | pp.    | Valoa (valve), p. 106.                                                  | ol         |
| Pilus (poil), p. 191.                   | pl.    | Vasculum (vaisseau), p. 198.                                            | 96         |
| Pietillum (pistil), p. 98.              | pt.    | Venter (panse), p. 122.                                                 | 98         |
| Placentarium (placentaire), p. 110.     | pc.    | Vexillum (étendard des Léguminacées),                                   |            |
| Plumula (plumule), p. 129, 20.          | pm.    | p. 164.                                                                 | 95         |
| Pollen (pullen), p. 149.                | pn.    |                                                                         |            |
| Præfoliatio (préfoliation), p. 52.      | pr.    | NT D Guy les planahas les abiets d                                      | كعزويه     |
| Prafloratio (préfloraison), p. 177.     | pf.    | N. B. Sur les planches, les objets de grandeur naturelle sont accompagn | nés a      |
| Rachis (axe de l'épi), p. 73, 70.       | ra.    | signe ±, les figures réduites sont accomp                               | agnee      |
| TO 11 1 1 1 1 1 100                     |        | An alama a ground our entree le groceis                                 | ee meet    |

TC.

rd.

re.

N. B. Sur les planches, les objets dessinés de grandeur naturelle sont accompagnés da signe 士, les figures réduites sont accompagnées du signe —; quant aux autres, le grossissement s'obtient facilement par la-comparaison des diamètres respectifs des figures placées sur la même planche.

## **DISTRIBUTION**

# DES PRINCIPALES FIGURES

## PAR ORDRE D'ORGANES.

|           | BULBE (bl).     | 48        | 2, 5               |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------|
|           |                 | 49        | 3                  |
| Planches. | Figures.        | 50        | 4                  |
| ı         | 11-13           | 51        | 6, 11, 14, 19      |
| 6         | 7               | 52        | 1, 10              |
| 28        | 6, 16           | 53        | 3, 4, 8, 9         |
|           |                 | 54        | 1, 2, 15, 17       |
|           | CALICE (c).     |           |                    |
| Planches. | Piennes         |           | EMBRYON $(e)$ .    |
| 30        | Figures.<br>3   |           | • •                |
| 32        | 6, 7            | Planches. | Figures.           |
| 33        | 11, 13          | 10        | 9                  |
| 35        | 1, 4, 11        | 14        | 14, 16             |
| 36        |                 | 15        | 2                  |
| 87        | 1, 16, 17<br>5  | 16        | 6, 12              |
| 39        | 1, 4            | 20        | 6                  |
| 42        | 9               | 22        | 6, 15              |
| 43        |                 | 23        | 7, 9               |
| 45        | 1, 10, 19       | 27        | 7, 8               |
| 48        | 3, 10, 12       | 29        | 1, 2               |
| 49        | 1, 2<br>3, 8, 9 | 30        | 2                  |
| 50        | 4               | 32        | 9, 10              |
| 50<br>51  | 6, 19           | 33        | 14, 16             |
| 52        | 1, 3, 4         | 36        | 5, 6, 7            |
| 53        |                 | 39        | <b>5</b> , 6       |
| 00        | 4, 6, 9         | 40        | 13, 14, 16         |
|           | COROLLE (co).   | 41        | 13, 15             |
|           | 0020M2 (00).    | 43        | 20                 |
| Planches. | Figures.        | 44        | 1                  |
| 13        | 2, 3, 7         | 45        | 11                 |
| 15        | 5, 8, 9         | 46        | 1, 8, 11           |
| 20        | 1, 2, 5, 10     | 47        | 6 '                |
| 22        | 5               | 51        | 7, 17, 26          |
| 23        | 2, 3            | 52        | 7                  |
| 31        | 3, 11           | 54        | 10                 |
| 84        | 2               | 55        | 6, 10, 17          |
| 35        | 2, 3, 5         | į         |                    |
| 36        | 1, 13, 16, 17   | į         | ÉPIDERME (ep).     |
| 39        | 1, 2, 3         |           |                    |
| 40        | 11              | Planches. | Figures.           |
| 43        | 1, 6            | 3         | 1, 2, 3, 4, 7, 8   |
| 44        | 11              | 4         | 6, 7, 8            |
| 45        | 1, 3, 8         | 44        | 7                  |
| 46        | 2, 7, 14        | 51        | 10, 12, 13, 18, 20 |

| -                        | ÉTAMINE (sm).                   | 28 29     | 6 3                  |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| Diameters                | 70.                             | 31        | 3<br>2               |
| Planches.                | Figures.                        | 35        | ē, 17                |
| 14<br>15                 | 9, <u>1</u> 1                   | 39        | 12                   |
| 17                       | 5, 8                            | 40        | ī                    |
| 18                       | 10, 13<br>3                     | 48        | 7                    |
| 19                       | 15                              | 51        | 19                   |
| 20                       | 2, 7, 10                        | 54        | 6                    |
| 22                       | 5, 10                           | 55        | 1, 3, 7, 8, 9, 11    |
| 24                       | 12                              | 57        | 4, 5, 6              |
| 25                       | 2, 4, 8                         | 60        | 9, 12                |
| 26                       | 1, 4, 6, 8                      |           |                      |
| 28                       | 4, 17                           | }         | FLEUR (fs).          |
| 30                       | 7, 8, 10                        | 1         | 4.,.                 |
| 31                       | 10, 11                          | Planches. | Figures.             |
| 33                       | 1                               | 10        | 6, 7, 10             |
| 34                       | 1, 2                            | 15        | 3                    |
| 35                       | 2, 3, 5                         | 16        | 13                   |
| 36                       | 10, 11, 14, 16                  | 17        | 3-7, 13              |
| 37                       | <b>4</b> .                      | 18        | 8 <sup>*</sup>       |
| 39                       | 11                              | 19        | 1, 12                |
| 40                       | 2, 5, 7                         | 20        | 10                   |
| 41                       | 9, 10, 11                       | 21        | 1, 6, 7              |
| 42                       | 8, 10, 11                       | 22        | 1, 5, 12             |
| 43                       | 6, 9, 17, 21                    | 24        | 1 <b>, 3</b>         |
| 44                       | 3, 11                           | 25        | 3, 11                |
| 45<br>46                 | 2, 4, 5, 8, 9                   | 26        | 2                    |
| <b>4</b> 6<br><b>4</b> 7 | 2, 7                            | 28        | 2, 3, 10, 11, 12     |
| 48                       | 3, 8<br>3, 4, 6, 10, 11         | 30        | 1, 7                 |
| 49                       | 2, 8, 11                        | 31        | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 |
| 51                       | 11, 15                          | 32        | 2, 4                 |
| 52                       | 1, 9                            | 36        | 1, 18, 16, 17        |
| 53                       | 3, 6                            | 37        | 2, 5<br>1            |
| 54                       | 2, 11, 13                       | 39<br>41  | 1, 2, 3, 12          |
| 56                       | 4, 7, 12, 14                    | 42,       | 1, 2, 3, 12          |
| 57                       | 11                              | 43        | 1, 2, 1              |
|                          |                                 | 45        | i, 2, 3              |
| 2011                     | (4)                             | 47        | i, -, -              |
|                          | LLE (f) ET FOLLICULE (f).       | 48        | 1, 2, 7              |
| <b>-</b> 1               | <b>77</b>                       | 49        | 1, 3, 9              |
| Planches.                | Figures.                        | 50        | 4, 6                 |
| 4                        | 1, 2, 4, 5                      | 51        | 2                    |
| 6<br>7                   | 1, 2, 8, 4, 5, 6, 9, 10<br>1-64 | 52        | 1                    |
| 8                        | 65—115                          | 53        | 3, 4, 9              |
| 9                        | 1—16                            | 54        | 1, 12, 17            |
| 11                       | 2, 7, 8                         | 56        | 1, 4, 6, 11, 14      |
| 13                       | 1, 6, 7                         | 60        | 1, 5, 6              |
| 15                       | 1, 4, 7, 10, 15                 | ,         |                      |
| 17                       | 9, 14                           | 1         | EBUIT (fr ou o).     |
| 18                       | 2, 4, 7                         | 1         |                      |
| 19                       | 2, 4, 5, 6                      | Planches. | Figures.             |
| 20                       | 8                               | 17        | 11, 17               |
| 21                       | 1, 2, 6, 10                     | 21        | 1, 8, 5              |
| 25                       | 1, 3, 5, 11                     | 22        | 12, 14               |
| 26                       | 7                               | 23        | 5                    |
|                          |                                 |           |                      |

| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FAR UNDER D'URGANES. |                        |           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| 26 114-13 22 13, 15 28 14, 18 23 8, 9 30 4, 8, 6 27 9-11 31 6, 7, 9, 12, 14, 15 32 11 33 8, 10 33 9, 12 36 2, 12, 13, 14 35 38 1, 5, 6 39 10 39 8 41 7 40 4 42 5 41 16, 21 43 16 42 10, 12, 13 44 10, 12, 13 45 7, 10 46 1, 5, 6, 8 46 1, 9, 14 47 6 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 5 51 5, 19, 21 5 52 6 53 1 56 2, 10 55 1, 2, 12, 15 56 8, 9  Flanches. Figures. Figures. Figures.  6 5, 6, 10 11 2, 4, 6, 8 11 11 2, 4, 6, 8 15 11 2, 4, 6, 8 15 12 1-6 13 1 14 1 2, 1-6 13 1 14 1 2, 1-6 13 1 15 11-14 11 2, 4, 6, 8 15 15 17 32 1, 3, 5 48 7 55 9  GLANDE (gl).  Flanches. Figures. Figures. Figures.  Planches. Figures. Figures Figures Figures Figures Figures Fig   | 24                   | 13. 15                 | 1 20      | 6                       |
| 28 14, 18 23 8, 9 30 4, 5, 6 31 13, 14, 16 32 6, 9, 11, 12, 13 33 8, 10 33 9, 12 32 6, 9, 11, 12, 13 33 8, 10 33 9, 12 35 14 36 4 38 1, 5, 6 39 10 39 8 4 4 10, 12, 13 46 1, 5, 6, 8 46 1, 9, 14 47 6 47 2 48 13, 17, 18, 19 46 1, 5, 6, 8 46 1, 9, 14 47 6 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 4 55 16 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 7 8, 9 8, 9                                                                                         |                      |                        |           |                         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |           | 8. 9                    |
| 31 6, 7, 9, 12, 14, 15 32 11 33 8, 10 36 2, 12, 13, 14 37 8 38 1, 5, 6 39 10 41 7 42 5 41 16, 21 43 16 44 10, 12, 18 45 7, 10 46 1, 5, 6, 8 46 1, 9, 14 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 55 8 53 1 55 8, 9  FIRMER (g)  Planches.  Figures.  6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2, 4, 6, 8 11 2, 2, 8, 9, 17 13 1 14 1 12 1-6 13 1 14 1 12 1-6 13 1 14 1 15 21 16, 7 17 1, 2, 8, 9, 17 19 3 11 1, 3, 5 17 38 39 10 39 8 44 10 39 8 44 10 39 8 44 11 40, 12, 18 44 1, 2, 3, 9 46 1, 5, 6, 8 46 1, 5, 6, 8 47 6 48 15 51 4, 23, 25, 26 55 16 55 16 55 16 56 2, 10 57 8 58 1, \$\beta\$ 57 8, 9  INTLORESCENCE (in).  Planches.  Figures.  10 5, 7 13 1 14 1 12 1, 2, 8, 9, 17 13 1 14 1 12 1, 2, 8, 9, 17 13 1 14 1 12 1, 3, 5 36 15, 19 48 7 35 6 GLANDE (gl).  Planches.  Figures.  48 7 35 6 36 15, 19 47 48 7 36 15, 19 48 7 37 38 6 39 7 44 14 48 13  Planches.  Figures.  48 7 39 6 44 13  Planches.  Figures.  48 7 36 15, 19 44 13 48 7 35 6 36 15, 19 44 13 48 7 35 6 36 15, 19 44 13 48 7 35 6 36 15, 19 44 14 48 13  Planches.  Figures.  Planches.  Planches.  Figures.  Planches.  Figures.  Planches.  Planches.  Figures.  Planches.  Figures. |                      |                        |           | 9—11                    |
| 32 11 32 6, 9, 11, 12, 13 33 8, 10 33 9, 12 37 8 38 1, 5, 6 38 1, 5, 6 39 10 40 4 42 5 41 16, 21 43 16 43 18 44 10, 12, 18 44 1, 2, 3, 9 46 1, 9, 14 47 6 47 2 48 13, 17, 18, 19 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 54 55 16 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  Flanches. Figures. 6 5, 6, 10 11 2, 1, 2, 3, 9, 17 13 1 1 2, 4, 6, 8 15 11 1, 2, 4, 6, 8 15 12 1 -6 10 4 0 1, 2, 3, 9  IMPLORESCENCE (in).  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 31 1, 5 56 2, 10 32 1, 3, 5 57 8, 9  IMPLORESCENCE (in).  Planches. Figures. 10 5, 7 34 10 31 1, 3 35 17 32 1, 3, 5 36 7 36 15, 19 48 7 55 9 34 4 35 6 56 2ANDE (gt).  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 48 13  Planches. Figures.  Planches. Figures. 48 7 56 9 36 15, 19 44 13  Planches. Figures. 49 1, 9 40 4 41 13  Planches. Figures. 49 1, 9 40 1, 9 41 13 42 12 4 43 13  OVULE NON FÉCORDÉ (OV).  Planches. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        | •         |                         |
| 33 8, 10 36 2, 12, 13, 14 37 8 38 1, 5, 6 39 10 41 7 42 5 43 16 44 10, 12, 13 45 7, 10 46 1, 9, 14 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 40 4 41 2, 2, 3, 25, 26 51 5, 19, 21 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  EXEMPT (g)  Planches.  Figures.  6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2, 4, 6, 8 11 2 1-6 11 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 12 1-7 34 10 35 17 36 15, 19 21 7 36 17 37 38 38 2, 4, 5, 6 38 2, 4, 5, 6 38 2, 4, 5, 6 39 8 40 40 4 41 16, 21 43 18 44 1, 2, 3, 9 46 1, 5, 6, 6 46 1, 5, 6, 6 47 68 15 51 4, 23, 25, 26 52 8 54 5, 9  ENTILORESCENCE (in).  Planches.  Figures.  10 5, 7 13 1 14 1 12 1-6 13 1 14 1 12 1-6 13 1 14 1 12 1-6 15 11-14 17 1, 2, 8, 9, 17 19 3 11 1, 3 35 6 36 15, 19 44 13  Planches.  Figures.  20 5, 9, 11 26 10, 15 50 3, 5, 15 59 44 13  Planches.  Figures.  Planches.  Figures.  Planches.   |                      |                        |           |                         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |           |                         |
| 37 8 38 1, 5, 6 38 2, 4, 5, 6 39 10 40 40 4 41 7 42 5 41 16, 21 43 18 44 10, 12, 12 44 1, 2, 3, 9 46 1, 9, 14 46 1, 5, 6, 8 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 4 48 15 52 8 55 16 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 11 2, 14 15 11 14 5 11 2, 4, 6, 8 11 12 1 6, 7 35 17 32 1 7 34 10 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |           |                         |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |           |                         |
| 39 10 41 7 42 5 43 16 40 4 44 10, 12, 13 44 1, 2, 3, 9 45 7, 10 46 1, 5, 6, 8 46 1, 9, 14 47 6 48 13, 17, 18, 19 48 15 51 5, 19, 21 54 5, 9 52 8 53 1 55 16 53 1 56 8 57 8, 9   CEMBE (g)  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 14 5 11 2, 4, 6, 8 11 5 11—14 12 1—6 11 2, 4, 6, 8 11 14 5 11 2, 4, 6, 8 11 14 5 11 21 7 7 25 7 7 34 10 31 1, 3 32 1, 3, 5 48 7 55 9 34 4 4 13  Planches. Figures.  CEANDE (gl).  Planches. Figures.  COVELE NON FÉCONDÉ (QV).  Planches. Figures.  14 41 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |           |                         |
| 41 7 42 5 43 16 44 10, 12, 13 45 7, 10 46 1, 5, 6, 8 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  Planches. Figures. 6 5, 0, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2 1-6 13 1 1 2, 4, 6, 8 11 2 1 6, 7 34 10 35 17 34 10 35 17 34 10 35 17 36 17 37 38 7 39 7 30 6  CLANDE (gt).  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 38  Planches. Figures.  CLANDE (gt).  Planches. Figures.  CLANDE (gt).  Planches. Figures.  CLANDE (gt).  Planches. Figures.  CLANDE (gt).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  CLANDE (gt).  Planches. Figures.  CRAIME (ow ou gr).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  Planches. Figures.  Planches. Figures.  CRAIME (ow ou gr).  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |           |                         |
| 42 5 43 16 44 10, 12, 13 45 7, 10 46 1, 9, 14 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  CEMER (g)  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2, 4, 6, 8 11 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 2, 4, 6, 8 12 1 7 34 10 33 1, 3 35 17 48 7 55 9 34 4 4 35 6 36 15, 19 44 13  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 39 7 49 1, 9 49 1, 9 44 13  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 50 3, 5, 15 51 29 4 32 8 39 7 44 14 48 13  CERAINE (ov ou gr).  Planches. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                        |           |                         |
| 43 16 44 10, 12, 18 45 7, 10 46 1, 9, 14 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  CEMBE (g)  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2 1-6 11 2, 1-6 11 2, 4, 6, 8 11 2 1 -6 11 3 1 14 1 1 2, 4, 6, 8 17 33 1 1 18 4 42 15, 8, 9, 17 18 14 1 1 21 7 7 34 10 35 17 48 7 55 9  GLANDE (gt).  Planches. Figures.  GRAINE (OF OU gr).  Planches. Figures.  Planches. F   |                      |                        |           |                         |
| 44 10, 12, 18 45 7, 10 46 1, 5, 6, 8 46 1, 9, 14 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9    CEMBE (g)   Planches.   Figures.   10 5, 7 13 1 11 2, 4, 6, 8 11 21 -6 11 2, 4, 6, 8 11 21 7 34 10 35 17 34 10 35 17 34 10 35 17 34 10 35 17 34 10 35 17 36 17 37 32 1, 3, 5 37 33 6 58 7 59 9    CLANDE (gl).   Figures.   20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 31   Planches.   Figures.   20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 31   Planches.   Figures.   20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 31   Planches.   Figures.   20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 48 13   OVULE NOW TÉCONDÉ (ov).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |           |                         |
| 45 7, 10 46 1, 9, 14 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  Flanches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2 1 -6 11 21 7 34 10 35 17 48 7 55 9  GLANDE (gt).  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 28 10, 15 29 4 32 8 39 7 444 14 39 9 7 444 14 39 9 7 444 14 48 13  Planches. Figures.                                                                                                                                                               |                      |                        |           |                         |
| 46 1, 9, 14 47 2 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  Flanches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2 1-6 13 1 14 1 12 1-6 13 1 14 1 12 1-7 34 10 35 17 34 10 35 17 34 10 35 17 34 10 35 17 34 10 35 17 36 17 37 34 10 37 31 1, 3 38 6 58 7 59 9  GEANDE (gt).  Planches. Figures.  GELANDE (gt).  Planches. Figures.  48 13  Flanches. Figures.  49 2, 4 4 4 14 4 15 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |           |                         |
| 47 2 48 13, 17, 18, 19 48 15 51 4, 23, 25, 26 52 8 52 8 54 5, 9 55 16 55 16 55 16 56 2, 10 57 8 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 57 8, 9 58 1, 20 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 11 2, 4, 6, 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        | 5         |                         |
| 48 13, 17, 18, 19 49 2, 4 51 5, 19, 21 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9  Flanches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2, 1, 4, 6, 8 11 2, 4, 6, 8 12 1-6 13 1 14 1 21 7 34 10 35 17 48 7 55 9 34 10 35 17 48 7 55 9 34 10 35 17 48 7 55 9 34 10 35 17 48 7 55 9 34 10 35 17 48 7 55 9 34 10 35 17 48 7 55 9 34 10 35 17 48 7 55 9 34 10 35 17 48 7 55 9 34 4 4 35 6  GLANDE (gt).  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 30 7 44 14 30 FRAINE (OF OU gr).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  10 5, 7 13 1 14 5 11-14 15 11-14 17 1, 2, 8, 9, 17 13 1 1, 3 32 1, 3, 5 33 6 4 4 4 13  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |           | 15                      |
| 49 2, 4 51 5, 19, 21 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9   CEMBE (g)  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 2, 4, 6, 8 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                        |           | 4, 23, 25, 26           |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2, 4                   |           |                         |
| 52 6 53 1 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9    Flanches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 21 1-6 11 2, 4, 6, 8 11 1 2, 8, 9, 17 13 1 1 2, 10 14 1 2, 10 15 11-14 17 1, 2, 8, 9, 17 18 1 1 2, 8, 9, 17 19 3 14 1 1 2, 1 6, 7 31 1, 3 35 17 34 10 31 1, 3 35 17 34 7 35 17 36 7 37 48 7 38 7 39 7 44 10 31 1, 9 32 1, 3, 5 35 6 36 15, 19 44 13    Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 39 7 44 14 48 13    Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 39 7 44 14 48 13    Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 27 28 8 39 7 44 14 48 13    OVULE NON FÉCONDÉ (ov).    Planches. Figures. 20 Figures. 20 Planches. Figures. 20 Figures. 21 7 22 8 33 6 35 15 36 15, 19 44 13 25 3, 5 48 7 49 1, 9 49 1, 9 49 1, 9 49 1, 9 50 3, 5, 15 51 2 51 2 52 8 53 3, 5 55 1, 2 56 3, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        | 1         | 5, 9                    |
| 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9    INFLORESCENCE (in).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                        | 55        |                         |
| 54 7 55 1, 2, 12, 15 56 8 57 8, 9    INFLORESCENCE (in).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                   | 1                      | 56        | 2, 10                   |
| 56 8 57 8, 9  CEMBE (g)  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 11 2, 4, 6, 8 11 2 1-6 11 2, 4 6, 8 12 1-6 13 1 14 1 21 7 34 10 35 17 34 10 35 17 36 7 36 7 37 48 7 55 9 34 4 35 6  CLANDE (gl).  Planches. Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54                   | 7                      | 57        |                         |
| 56 8 57 8, 9  CEMBER (g)  Planches. Figures. 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 2 1-6 13 1 14 1 21 7 34 10 35 17 34 10 35 17 36 7 34 10 35 17 36 7 36 7 37 36 15, 19 48 7 55 9 37 38 6  CLANDE (gl).  Planches. Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55                   | 1, 2, 12, 15           | 58        | 1, \$                   |
| SCHMER (g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56                   |                        | 59        | 1, 50                   |
| Planches. Figures. 6 5, 6, 10 13 1 10 4 14 5 11 2, 4, 6, 8 15 11—14 12 1—6 17 1, 2, 8, 9, 17 13 1 21 7 21 7 25 7 34 10 31 1, 3 35 17 32 1, 3, 5 48 7 33 6 55 9 34 4 8 7 20 5, 9, 11 49 1, 9 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 22 8 33 7 55 13 34 14 14 15 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 4 51 29 5 7 30 7 40 17 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 41 13  Planches. Figures. 48 7 48 7 49 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 41 13  Planches. Figures. 55 1, 2 44 14 14 56 3, 5  Planches. Figures. Figures. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57                   | 8, 9                   |           | •                       |
| Planches. Figures.  6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 12 1-6 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ·                      |           | INFLORESCENCE (in).     |
| Planches.       Figures.       10       5, 7         6       5, 6, 10       13       1         10       4       14       5         11       2, 4, 6, 8       15       11—14         12       1-6       17       1, 2, 8, 9, 17         13       1       19       3         14       1       21       6, 7         21       7       25       7         34       10       31       1, 3         35       17       32       1, 3, 5         48       7       33       6         55       9       34       4         GLANDE (gt).       36       15, 19         44       13         Planches.       Figures.       48         7       20       5, 9, 11       49       1, 9         26       10, 15       50       3, 5, 15         29       4       54       39         39       7       55       1, 2         44       14       56       3, 5         48       13       0       0         Planches.       Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | GEMME (g)              |           |                         |
| 6 5, 6, 10 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 12 1-6 12 1-6 13 1 14 1 19 3 14 1 19 3 14 10 31 1, 3 35 17 34 10 35 17 38 7 39 7 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 39 7 39 7 34 14 39 7 39 7 39 7 34 14 48 13  Planches. Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | •                      | Planches. | Figures.                |
| 10 4 11 2, 4, 6, 8 11 1, 2, 4, 6, 8 12 1-6 13 1 14 1 15 11-14 17 1, 2, 8, 9, 17 18 19 3 14 1 1 21 6, 7 21 7 24 10 31 1, 3 35 17 32 1, 3, 5 48 7 55 9 34 4 35 6 GLANDE (gt).  Planches. Figures.  20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 32 8 39 7 44 14 48 13  Planches. Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Planches.            | Figures.               | 10        | 5, 7                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                    | 5, 6, 10               | 13        |                         |
| 12 1-6 13 1 14 1 21 6, 7 21 7 34 10 35 17 38 7 38 7 39 7 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 39 7 32 8 39 7 44 14 39 7 49 1, 9 26 10, 15 29 4 39 7 44 14 39 7 49 1, 9 49 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 41 13  Planches. Figures. 49 49 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 41 13  Figures. 49 40 1, 9 41 13  Figures. 49 41 13  Figures. 49 41 13  Figures. 49 42 15 43 15 44 14 45 15 45 15 47 15 48 15 49 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 41 1, 9 42 1, 9 43 1, 9 44 14 45 15 47 15 48 15 49 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1, 9 40 1,    | 10                   |                        | 14        |                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2, 4, 6, 8             |           |                         |
| 14 1 21 6, 7 21 7 34 10 31 1, 3 35 17 32 1, 3, 5 48 7 33 6 55 9 34 4 35 6 GLANDE (gt). 36 15, 19 44 13  Planches. Figures. 48 7 20 5, 9, 11 49 1, 9 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 2 32 8 39 7 54 55 1, 2 44 14 48 13  OVULE NOW PÉCONDÉ (ov).  Planches. Figures.  Planches. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |           |                         |
| 21 7 34 10 35 17 38 7 38 7 39 17 30 32 1, 3, 5 30 6 31 4 4 32 1, 3, 5 33 6 34 4 35 6 36 15, 19 44 13  Planches. Figures.  20 5, 9, 11 49 1, 9 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 2 32 8 39 7 51 2 32 8 39 7 55 1, 2 44 14 14 56 3, 5  Planches. Figures.  Planches. Figures.  Planches. Figures.  Planches. Figures.  Planches. Figures.  Planches. Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |           |                         |
| 34 10 31 1, 3 35 17 32 1, 3, 5 48 7 33 6 55 9 34 4  CLANDE (gt). 36 15, 19 44 13  Planches. Figures. 48 7 20 5, 9, 11 49 1, 9 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 2 32 8 54 39 7 55 1, 2 44 14 15  CRAINE (OF OU gr). Planches. Figures.  Planches. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        | 1         |                         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |           | · ·                     |
| 48 7 55 9 33 6 34 4 35 6 35 6 36 15, 19 44 13  Planches. Figures. 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 32 8 39 7 44 14 39 7 49 1, 9 50 3, 5, 15 29 4 51 2 52 8 51 2 54 54 39 7 44 14 56 3, 5 57 48 13  OVULE NON FÉCONDÉ (ov).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |           |                         |
| 55 9 34 4 35 6 36 15, 19 44 13 Planches. Figures. 48 7 20 5, 9, 11 49 1, 9 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 2 32 8 54 39 7 55 1, 2 44 14 4 15 56 3, 5 15 2 44 14 15 56 3, 5 15 2 56 3, 5 15 2 56 3, 5 15 2 57 2 57 2 57 2 57 2 57 2 57 2 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                        |           |                         |
| ## CLANDE (gt).    CLANDE (gt).   35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                        | 1         |                         |
| CLANDE (gt).   36   15, 19   44   13   13   14   13   15   19   15   15   19   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99                   | 9                      | L L       |                         |
| Planches. Figures.  20 5, 9, 11 49 1, 9 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 2 32 8 54 54 39 7 55 1, 2 44 14 56 3, 5 48 13  OVULE NON PÉCONDÉ (OV).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |           |                         |
| Planches. Figures. 48 7 20 5, 9, 11 49 1, 9 26 10, 15 50 3, 5, 15 29 4 51 2 32 8 54 39 7 55 1, 2 44 14 56 3, 5 48 13  OVULE NON PÉCONDÉ (ov).  Planches. Figures.  Planches. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | GLANDE (gl).           |           |                         |
| 20 5, 9, 11 26 10, 15 29 4 51 32 8 51 39 7 55 1, 2 44 14 56 3, 5 48 13  CRAINE (OF OU gr).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  14 49 1, 9 50 3, 5, 15 2 51 2 54 3 55 1, 2 56 3, 5   CVULE NON FÉCONDÉ (OV).  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dlamakas             | m*                     | I         |                         |
| 26 10, 15 29 4 51 2 32 8 54 39 7 55 1, 2 44 14 56 3, 5 48 13  CRAINE (OF OU gr).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        | 1         |                         |
| 29 4 51 2 32 8 54 55 1, 2 39 7 55 3, 5 44 14 56 3, 5  GRAINE (OF OU gr).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |           |                         |
| 32 8 54 55 1, 2 44 14 48 13 OVULE NON FÉCONDÉ (ov).  Planches. Figures.  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | -                      |           |                         |
| 39 7 44 14 56 3, 5 48 13  OVULE NOW PÉCONDÉ (OV).  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |           | · <b>2</b>              |
| 44 14 56 3, 5  48 13  OVULE NON PÉCONDÉ (ov).  Planches. Figures.  Planches. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 5<br>7                 |           |                         |
| 48 13  OVULE NON PÉCONDÉ (OV).  GRAINE (OV ou gr).  Planches. Figures.  14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |           |                         |
| OVULE NON PÉCONDÉ (ov).  GRAINE (ov ou gr).  Planches. Figures.  Planches. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        | 90        | υ, υ                    |
| Planches. Figures.  Planches. Figures.  Planches. Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                   | 15                     |           |                         |
| Planches. Figures. Planches. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | an a 2000 (au 211 211) |           | OVULE NON PECONDE (OV). |
| Planches. Figures. 14 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | WHAIRE (OF OU gr).     | Disaskas  | Piantes                 |
| 14 14, 16 14 4, 15 22 4, 7, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diagram              | Piamana                |           |                         |
| 14 14, 10 44 4, 1, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |           | 4 7 R                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                   | 14, 10                 | 44        | =, 1, 0                 |

```
23
              6, 10
                                              POLLEN (GRAISS DE) (pn), ou tissu pollinique.
   24
              9, 10
   27
              6
                                                Planches.
                                                                  Figures.
   28
              5
                                                               6, 7, 8
                                                    14
   29
              10, 11
                                                    22
                                                               11
   35
              15
                                                    23
                                                               2, 4, 5, 6, 7, 8, 14
   37
              6
                                                    25
   40
              6, 8
                                                    26
                                                               8
   46
              15, 16
                                                    30
                                                               10
   47
                                                    34
              9
                                                               6
   48
              16
                                                    36
                                                               3
   50
              1, 2, 11, 12, 13, 14
                                                    37
                                                               3
   51
               1, 3, 8
                                                    41
                                                               18, 20
                                                               11, 12
5, 21
   54
              14
                                                    42
                                                    43
           PISTIL (pt).
                                                               4, 6, 8
                                                    44
                                                    48
                                                               12
Planches.
                  Figures.
                                                    51
                                                               11
   10
              6
                                                    52
                                                               9
   14
              5, 11, 12
                                                               4, 18
                                                    54
              1, 2, 3, 4
   16
   20
              4, 8, 10, 11
                                                              BACINE (rd).
   22
              2, 3, 4
   25
              7
                                                Planches.
                                                                   Figures.
   26
              1, 3
                                                    18
                                                               2, 4, 5, 6
   28
              1
                                                    21
                                                               8
   30
              7-9
                                                    24
                                                               11
   33
              2, 3
                                                    25
                                                               12
   34
              7
6, 7, 9, 10, 16
   35
                                              SPIRES DES VAISSRAUX ET DES CELLULES (Sr).
   36
              1, 7
   37
                                                Planches.
                                                                  Figures.
   40
               11, 15, 17, 18, 19
                                                               1, 10
                                                     l
   41
               14
                                                               1, 16
                                                     2
   42
                                                    3
                                                               6
              4, 12
   43
                                                    41
                                                               20
   45
              2, 7
                                                               6
                                                    42
              3, 9
   46
                                                               20
                                                    51
   47
              5, 9, 10
   48
              3, 13
                                                              STAMENULES ($!).
   49
              Ц
              2
   50
                                                Planches.
                                                                   Figures.
              1, 16
   51
                                                    25
                                                               9
   53
               2, 3
                                                    26
                                                               14
   54
              3, 5, 7, 16
                                                    37
                                                               1, 2
   55
              12
                                                    42
                                                               13
   56
              1, 13
                                                    43
                                                               3, 6, 11
                                                    44
                                                               3
             POIL (pl).
                                                               4
                                                    48
                                                    54
                                                               2
Planches.
                  Figures.
    3
              3
   21
              2
                                                      STIGMATE (si) ET STYLE (sr).
   26
              5, 9, 16
   27
              1, 12
                                                Planches.
                                                                  Figures.
   29
              8, 9
                                                    10
   34
              10, 12
                                                    17
                                                               7, 11, 12, 15
                                                    18
   41
              19
   56
              9
                                                    19
                                                               7, 11, 12, 15
```

| 24         | · 12           |
|------------|----------------|
| 28         | 1, 13          |
| 33         | 3, 4, 5, 7     |
| 34         | 2, 11          |
| 35         | 5              |
|            |                |
| 37         | 1              |
| 40         | 9, 10          |
| <b>4</b> 1 | 4, 14          |
| 43         | 4, 12, 15, 16  |
| 45         | 2, 8           |
| 46         | 3, 4, 9, 14    |
|            |                |
| 48         | 3, 13          |
| 49         | 2, 1l          |
| 50         | 2, 10          |
| 51         | 1, 16          |
| 52         | 5, 6           |
| 53         | 1, 2, 8, 9     |
|            |                |
| 54         | 3, 7, 16       |
| 55         | 12             |
| 56         | 1, 13          |
|            | 000000 A 00000 |

## STIGMATULE (sg).

| Planches. | Figures.    |
|-----------|-------------|
| 6         | 1, 3        |
| 22        | 7, 8        |
| 27        | 6, 10       |
| 33        | 11, 13, 15  |
| 34        | 10, 12      |
| 35        | 1, 4, 6, 11 |
| 45        | 12          |
| 48        | 3           |
| 50        | 8, 11, 13   |
| 51        | 1, 3, 4, 8  |
| 56        | 1 ′         |

# TIGE (cl).

| Planches. | Figures. |  |
|-----------|----------|--|
|           | 3        |  |
| 6         | 9, 10    |  |

| 9  | 17                  |
|----|---------------------|
| 10 | 1, 2, 3, 4, 5       |
| 11 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 12 | 1-6                 |
| 15 | 1, 11, 14           |
| 18 | 1, 2, 4             |
| 25 | 11                  |
| 28 | 9                   |
| 29 | 6                   |
| 34 | 4, 5, 8, 9          |
| 60 | 1, 9                |

## TISSUS ÉLÉMENTAIRES.

| Planches. | Figures.          |
|-----------|-------------------|
| 3         | 5                 |
| 4         | 3                 |
| 5         | 1-5               |
| 6         | 8                 |
| 23        | 1, 4              |
| 27        | 1-4               |
| 29        | 7                 |
| 39        | 7                 |
| 48        | 8, 9              |
| 51        | 9, 10, 12, 13, 20 |
| 57        | 7 ' ' ' '         |
| 58        | 1-12              |
| 59        | 10                |

# TUBERCULE (1b).

| Planches. | Figures |
|-----------|---------|
| 24        | 11      |
| 0.4       | 10      |

# VRILLE (ci).

| Planches. | Figures |
|-----------|---------|
| 6         | 9, 10   |
| 8         | 114     |
| 48        | 7       |

# EXPLICATION DES PLANCHES.

#### PLANCEE 1.

Les figures 1—10 sont destinées à mettre, pour ainsi dire, en rélief la THÉORIE SPIRO-VÉSICU-LAIRE, dont nous avons donné les formules principales, à partir du § 716. Les figures 11-13 offrent trois tranches transversales d'une bulbe (836 \*).

Fig. 1. — Admettez que, dans la région & l'un cylindre ou d'une sphère, un organe (fi 1) donne naissance à deux spires (sr) de nom conraire et d'égale vitesse. Ces deux spires, se glisant contre les parois, viendront se rencontrer à a pertie opposée du même cylindre (fi 2); puis, en continuant leur route dans les mêmes condiions, elles viendront se rencontrer une troisième fois à la hauteur («) du même cylindre et sur la portion (fi 3) diamétralement opposée à 🏂 2). Que si le mode de ces rencontres est un accouplement, le résultat sera la formation d'un organe. Le cylindre aura donc acquis, sur sa urface, trois organes alternes, c'est-à-dire disposés sur deux lignes longitudinales diamétralement opposées, l'inférieur à gauche, le deuxième a droite et le troisième à gauche, disposition qui e continuera à l'infini, tant que les spires ne changeront ni de nombre, ni de nom, ni de vitesse (727).

Fig. 2. — Si, du centre d'un cylindre ou d'une sphère, naissent symétriquement trois de ces couples de spires de la figure précédente; la première rencontre, ayant lieu, à la région y du lube, y enfantera un verticille de trois organes désignés per autant de petits cercles. Mais continuant leur route, après ce premier accouplement, la spire male du premier accouplement ra rencontrer la spire femelle de l'accouplement voisin, à la hauteur arbitrairement prise (3) de la même capacité, et de ce second accouplement naîtra nécessairement un verticille de trois organes, qui alternéront avec les organes du verticille inférieur. Après ce second accouplement, les spires continuant leur route, la spire mâle

Fig. 3. — Cette figure sert à peindre aux yeux, par les mêmes procédés, les résultats que produirait, dans le sein d'une capacité vasculaire, l'existence de quatre paires de spires de nom contraire, animées de la même vitesse. En marquant d'un petit cercle différemment ponctué leurs diverses rencontres, on voit qu'on obtiendrait les verticilles quaternaires qui se croiseraient à angle droit (754).

Fig. 4. — En admettant, dans le sein d'une capacité vasculaire, cinq paires de spires de nom contraire et animées de la même vitesse, on obtiendrait autant de verticilles quinaires, alternant avec les inférieurs et les supérieurs, qu'il se produirait de nouvelles rencontres aux mêmes hauteurs (y, β, κ) de la paroi vasculaire (751).

Nous avons désigné ces tracés sous le nom de projections, parce que l'œil de l'observateur est censé regarder de champ l'appareil vasculaire ou le cylindre posé verticalement, et que nous supposons que, pour la facilité de la démonstration, les ombres des spires viennent se projeter en lignes courbes sur un plan, et les cercles où se fait leur rencontre viennent se projeter en cercles de points.

Nous avons désigné les suivantes sous le nom de constructions, parce qu'elles sont destinées à donner le modèle des constructions que le lecteur pourra s'amuser à faire, afin de se représenter en relief la théorie de la disposition des organes. En effet, s'il a soin de calquer chacune de ces figures et de les découper carrément, qu'il joigne ensuite les deux bords («) de chacune ensemble, il aura ainsi un cylindre, sur la surface duquel il pourra lire la direction des spires

de chaque accouplement ira à la rencontre de la spire femelle de l'accouplement voisin, et s'accouplera avec elle à la hauteur arbitraire (α) de la même capacité. On aura encore ainsi un troisième verticille d'organes alternant avec le verticille du second accouplement; et si les spires continuent leur route, et qu'à chaque accouplement on ait soin de marquer le signe d'un organe, on trouvera que la surface du cylindre sera ornée de tout autant de verticilles alternesternaires, qu'on supposera de nouvelles rencontres entre les spires (746).

<sup>\*</sup> Les chiffres arabes entre parenthèses renvoient aux paregraphes.

de nom et de direction contraires, ainsi que la disposition des organes auxquels ,leur accouplement est supposé donner lieu. Les spires sont désignées par des cylindres, et les organes par les lettres f. Afin de rendre plus sensible la marche respective des spires, on aura soin de colorier celles qui vont de gauche à droite avec une couleur différente de celles qui vont de droite à gauche; on distinguera mieux de la sorte les spires males et les spires femelles. Il est inutile de faire remarquer que l'on pourra continuer en longueur à l'infini chacune de ces dispositions, et qu'on pourra même donner, à chaque disposition, des proportions plus grandes que celles que les limites de la planche nous ont permis d'employer.

Fig. 5. — Construction de l'hypothèse de deux spires de nom contraire et d'égale vitesse, d'où émane l'ordre d'alternation (727) dont la fi-

gure le donne la projection.

Fig. 6. — Construction de l'hypothèse de deux paires de spires de nom contraire et d'égale vitesse, d'où émane la disposition croisée (741).

Fig. 7. — Construction de l'hypothèse de deux spires de nom contraire et d'inégale vitesse, d'où émane la disposition en spirale des organes (fi) (731).

Fig. 8. — Construction de l'hypothèse de quatre paires de spires de nom contraire et d'égale vitesse, d'où émane la disposition par verticilles quaternaires-alternes, dont la figure 3 donne la projection (754).

Fig. 9. — Construction de l'hypothèse de trois paires de spires de nom contraire et d'égale vitesse, d'ou émane la disposition par verticilles ternaires alternes, dont la figure 2 a donné la projection (746).

Fig. 10. — Construction de l'hypothèse de cinq paires de spires de nom contraire et d'égale vitesse, d'où émane la disposition par verticilles quinaires-alternes, dont la figure 4 donne la projection (751).

Fig. 11, 12, 13. — Tranches transversales d'une bulbe d'Hyacinthus, destinées à faire sentir la filiation des embottements qui la composent, et l'órigine des racines (rd) (838).

#### PLANCHE II.

Cette planche, composée, à l'exception de la troisième, de figures idéales, a pour but de faire comprendre tous les genres d'illusion que la disposition des spires, dans le sein d'un cylindre, est capable de faire naître au microscope.

Fig. 3. — Faisceau de spires obtenu isolément, par la macération prolongée dans l'eau pure, du tissu d'un entre-nœud de Cucumis eqtious; rouissage en miniature qui a dévoré le parois du cylindre dans lequel était renformé chacune de ces spires, dont la substance a résist à la dé sorganisation (638).

Toutes les autres figures ayant été idéalement racées pour servir à la démonstration, nou renvoyons le lecteur au § 640 et suivants, que nous serions forcé de transcrire ici, pour nou faire comprendre.

## PLANCHE III (678).

Fig. 1. — Fragment d'épiderme de la pasupérieure de la feuille de l'Ipomæa coccine grossi cent fois au microscope; (a) cellule op que qui a l'air d'un stomate épuisé; (ce) cellu affaissée et aplatie en sevidant, ne se distingua plus de ses congénères que par son pourto vasculaire; (st) stomate ou glande aplatie sa être encore vide (686).

Fig. 2. — Fragment d'épiderme de la painférieure de la feuille de la même plante, pe montrer la différence des contours des cellul vides (ce), et la différence apparente de structe des cellules glanduleuses ou stomates (et) (68)

Fig. 3. — Fragment d'épiderme de la painférieure de la feuille du Nerium oleande grossi cent fois; c'est l'analyse des petits paque floconneux (PL. XXI, fig. 2) que l'on remarq sur la page inférieure (\$\beta\$ fig. 10, PL. XXI). sont des poils en crochet qui semblent tenir place des stomates.

Fig. 4 et 7. — Fragment d'épiderme de page inférieure du Canna indica, grossi ce fois. Les stomates (st) infiltrés d'air atmosphrique (fig. 7), s'affaissent (fig. 4), lorsqu'ils so en contact avec le phosphore qui en absorbrivagene (689).

Fio. 5.— Cellules (α) du tissu médullaire d'un tige de Cucumis colocynthis, infiltrées d'air, observées à un grossissement de 100 diamètre— (β) Bulle d'air qui s'échappe d'une colisidéchirée sous l'eau (631).

Fig. 6. — Spire composée de six spires para lèles et agglutinées ensemble.

Fig. 7. Voyes fig. 4.

Fig. 8. — Fragment d'épiderme de la feui d'Iris grossi cent fois (687).

## PLANCEE IV.

Fig. 1. — Fragment vu à la loupe du pétie de l'Alisma plantago, montrant les ouvertus béantes des grandes cellules longitudinales, qui simulent les loges d'un fruit (l), autour d'u columelle centrale (md) (541, 924).

Fig. 2. — Tranche transversale vue à loupe du pétiole d'un Canna, pour montrer

disposition des loges longitudinales (924 bis).

Fig. 4. — Tranche longitudinale du même pétiole, perpendiculaire à la face antérieure.

Fig. 5. — Tranche longitudinale et oblique du même pétiole.

Fig. 3. — Tranche longitudinale d'un fragment cellulaire du Momordica elaterium, destiné à montrer le passage de l'air par les interstices (int) (507); — (ce) cellules prismatiques; — (a) interstices transversaux;—(int) interstices longitudinaux; — (mm) membranes déchirées des parois. Le fragment était examiné sous une nappe d'eau, à un grossissement de 100 diamètres.

Fig. 6. — Fragment d'épiderme de la feuille de l'Alisma plantage, sur laquelle les stomates (st) prennent un caractère très-illusoire.

Fig. 7. — Fragment d'épiderme de la page supérieure de la même feuille. Les deux figures sont grossies cent fois (679).

Fig. 8. — Fragment d'épiderme du Sedum grossi cent fois. Les stomates (st) s'y montrent en paquets de granulations (688).

## PLANCHE V (500, 633, 1224).

Fig. 1. — (gl) Poil avorté ou rudimentaire, pris sur un fragment d'écorce d'une jeune branche de Cucumis sativus; vu obliquement et à un plus fort grossissement à la fig. 5 (1224).

Fig. 2.—Fragment d'une tranche ransversale mince de la tige de la même plante, observé à un grossissement de cent fois. — (va) Paquets de vaisseaux dont la transparence a été obtenue à l'aide de l'acide acétique. — (ce) Cellules prismatiques et rangées comme des tuyaux d'orgue. — (ep) Couche épidermique. — (c) Globules qui adhèrent aux parois, et que la physiologie prenait pour des pores. — (A) Spires qui tapissent l'intérieur des cellules mêmes. — (mm) Parois des cellules déchirées (500).

Fig. 3. — Pile de cellules représentant leur disposition longitudinale, et les interstices (int) qui les dessinent (507).

Fig. 4. — Fragment de la paroi d'un gros cylindre vasculaire, tapissé de petits globules en cellules rudimentaires, que la physiologie académique prenait pour des pores (633).

## PLANCEE VI (535, 839, 1041).

Les figures 1—6 sont destinées à démontrer le développement d'une simple glande en feuille (535). La figure 5 est grossie 100 fois, et représente un bourgeon sullaire de l'Impatiens balsamins encore à l'état rudimentaire, avec ses deux premières feuilles (f) et sa glande gemmaire (g). — La figure 6 est prise sur un bourgeon plus développé, observé à un grossissement de

50 diamètres. La fig. 4 est prise à la loupe sur une feuille de deux millimètres de long. - Figure 3. Fragment inférieur d'une feuille de la même plante longue de 7 millimètres; il équivaut aux trois grandes nervures inférieures de l'un des lobes de la feuille fig. 4. - Figure 1. Fragment analogue, pris sur une feuille de la même plante, longue déjà de 12 millimètres. On y voit le développement qu'ont déjà pris les cellules  $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \iota, \iota)$ , ainsi que les stigmatules (sg). La figure 2 représente, à la loupe, les cellules  $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \iota, \iota)$  sur une feuille parvenue à son summum d'accroissement. Ces figures démontrent : lo que ce n'est pas en s'ajoutant bout à bout que les organes s'accroissent; 2º que l'organisation des feuilles de la même plante a lieu d'après un type peu variable.

Fig. 7. — Bulbes ou gousses de l'Oxalis violacea (839).

Fig. 8. — Grains de fécule de ces bulbes, grossis 100 fois.

Fig. 9. — Articulation non grossie du *Passifora alba*, parvenue à son développement complet. — (fi) feuille. — (sts) stipules. — (ci) vrille. — (g) gemme. — (cl) tige.

Fig. 10.—Les mêmes organes vus à la loupe, sur une articulation encore emprisonnée dans la préfoliation. Les mêmes lettres indiquent les mêmes organes; la feuille (fi) a été retranchée, parce qu'à cet âge elle cache les organes qu'il nous importait de faire voir.

## PLANCEE VII BT VIII (56 et suiv.).

Ces deux planches renferment les formes générales, auxquelles on peut rapporter les formes spéciales des feuilles de toutes les plantes connues. Les § 56 et suivants en donnent les définitions et la nomenclature.

Pl. v11, fig. - 1. Feuille spatulée. - 2. Ovale, obtuse. - 3. Oblongue. - 4. Elliptique. - 5. Acuminée. — 6. Cordiforme-acuminée. — 7. Pétiolée. — 8. Obcordiforme. — 9. Sagittée obtuse. – 9b. Hastée. — 10. Arrondie, cordiforme, subpeltée. — 11. Ovale, aiguë, inégale, dentée en scie. — 12. Suborbiculaire, acuminée. — 13. Orbiculaire, peltée, crénelée. — 14. Lunulée, crénelée, pétiolée. - 15. Triangulaire, échancrée à la base, pétiolée.—16. En cornet. -17. Profondément sagittée. -18. Lancéolée. aigue, pétiolée, denticulée. - 19. Linéaire, aigue. - 20, 22. Aciculaire , en faisceau de quatre et de deux. - 21. Subulée. - 24. Linéaire, aiguë, bilobée à la base. - 25. Verticille de feuilles linéaires. — 26. Trapéziforme, rongée, cartilagineuse. - 27. Triangulaire, denticulée. -28. Lancéolée, bilobée à la base, acuminée au sommet, doublement dentée. - 29. Cartilagineuse, oblongue, rétuse.-30, Entière, aigue, perfoliée. - 31. Cunéiforme, tronquée, dentée au sommet. - 32. Bilobée, en cornet, crénelée, –33. Parabolique, inégale, sinueuse, rétuse.-34. Lancéolée. — 35. Ovale, acuminée, toutes les deux bullées, - 36. Ovalé, acuminée, ondulée. — 37. Cunéiforme, trifide. — 38. Parabolique, rétuse, mucronée. - 39. Fortement mucronée. - 40. Lancéolée, dentée, trinerviée. -41. Ovale, acuminée, en cornet, synnerviée. - 42. Peltée, palmée, crépue. - 43. Carinée, épineuse, - 44. Réniforme, entière, pétiolée, rátuse. - 45. Lancéolce, entière, trinerviée, yelus. - 46. Ondulée, lancéolée, épineuse sur la nervure médiane. — 47. Trilobée, à lobe médian, subtronqué.-48. Pinnatifide, mordue.-49. Bilobée, cordiforme, obcordiforme, mucronée. - 50, 51, 52. Bilobée, ailée, à ailes plus ou moins divergentes, et formant un angle de tant ou tant de degrés. - 53. Palmée, dentée en scie, à divisions aiguës. - 54. Quinquélobée, à divisions ovales-acuminées. - 55. Tripartite, à divisions lancéolées-aigues. - 56. Trilobée peu profondément au sommet, à division médiane acuminée. - 57. Trilobée ou plutôt trifide, à divisions ovales acuminées. - 58. Pédalée, à folioles lancéolées, aiguës, dentées. - 59. Novempartite, subdécempartite, à divisions profondément dentées, aiguës et piquantes. -60. Subseptempartite, à divisions obtuses, déchirées. - 61. Linéaire, obtuse uninerviée, crénelée sur les bords, asymétrique. - 62. Lyrée. - 63. Panduriforme. - 64. Lancéolée, denticulée, auriculée, asymétrique.

Pl. viii, fig. 65. Composito-partite, à folioles lancéolées aigues, uninerviées. -- 66. Ternée, à folioles obcordiformes. — 67. Trifoliolée à folioles linéaires, légèrement sinueuses,—68. Trifoliolée à folioles subcordiformes, aiguës. --69. Quaternée, à folioles arrondies, cunéiformes. - 70. Binée, - 71. Paripennée, sexjuguée, à folioles lancéolées, dinervouses.—72. Quinée.-78. Tergéminée. — 74. Bigéminée. — 75. Septemnée. - 76. Pennatipartite. - 77. Imparialterni-auricolo-pennée. - 78. Penno-géminée, à folioles arrondies, obtuses, uninerviées. -79. Impari-alternipennée, à folioles sessiles, lancéolées, dentées, s'élargissant en approchant du sommet. - 80. Multijuguée, à folioles ovoïdes, vésiculeuses, petites, courtement pédonculées. -81. Triternée, à folioles cordiformes, entières. -82. Grasse , comprimée, spatulée, acuminée. -83. Grasse, conique.—84. Grasse, deltoïde ou triquètre. — 85. Grasse, déprimée. — 86. Bipennée, à folioles sessiles, entières, oblongues.-87. Feuille à limbe (lm) lancéolé, aigu, pétiolée (pi), — engainante (vg). — 88. Grasse, semicylindrique. — 69. Canaliculée, linéaire. —

90. Grasse, linguiforme. — 91. Grasse, carinée dentée, épineuse, - 92. Graminiforme, c'est-idire à limbe (lm) linéaire, réfléchi, inséré sur une longue gaîne (vg), marquée, au point de jonction, par une membrane entière ou décomposée, qu'on nomme ligule (ll). — 93. Linéaire, lancéolée, aiguë, denticulée, olonerveuse. -94. Cordiforme, aiguë, entière, novemperviés.— 95. Cordiforme, obtuse, arrondie, quinquéneryiće. - 96. Grasse, dolabriforme, - 97. Suborbiculaire, subcordiforme, crénelée, septemnervoveineuse. — 98. Lancéolée, aiguë, unincrviée, veineuse, bordée de glandes bi-épineuses. -101. Ovale, lancéolée, aiguë, octonerveuse, entière, glandulociliée.—102. Ovale, lancéolée, dentée, quinquénerviée, rugueuse. — 103. Spatulée, asymétrique. — 104. Trilobée, asymétrique. — 105. Bilobée, asymétrique, — 106. Entière, émarginée, fenestrée, dont le réseau vasculaire survit à la décemposition du parenchyme (Hydrogeton fenestralis), - 107. Disposition de la gemme axillaire (g), c'est-à-dire placés dans l'aisselle que forme le pétiole de la feuille (pi), en s'insérant sur la tige. — 108. Asymétriquement rongée. - 109. A limbe quadrangulaire mordu, à pétiole renflé (pi). - 110. Cordiforme, sagittée, rongée, uninerviée. - 111. Stapulée, cunéiforme. - 112. Cunéiforme, arrondie, entière. - 113. Ovale, aiguë, dentée, alterninerveuse, asymétrique. — 114. Stipules (α) perfoliées, vrille axillaire (ci). - 115. Opposées embrassantes.

N. B. Nous nous sommes attaché à rassembler, sur ces deux planches, toutes les formes de feuilles qui ont servi de base à la nomenclature, depuis Linné jusqu'à nos jours; c'était le meilleur moyen de faire comprendre les modifications que nous avons apportées à la nomenclature.

## PLANCHE IX (57, 70, 527, 540).

Les quinze premières figures ont été emprustées à la *Philosophie* de Linné; elles se sapportent principalement au § 70, qui traite de la préfoliation.

Fig. 1. — Tranche transversale d'une feuille roulée en cornet dans la préfoliation.

Fig. 2, — Tranche trapsvorsale d'une fouille roulée en dedans.

Fig. 3. — Tranche transversale d'une feuille roulée en dehore.

Fig. 4. — Tranche transversale d'une feuille

ployée en dedans.

Fic. 5. — Tranche transversale d'une feuille ployée en dehors (57).

Fig. 6. — Tranche transversale d'un faiscesse de feuilles équitantes.

Fig. 7. — Tranche transversele d'un faisceau de feuilles quadratéquitantes (70).

Fig. 8. — Tranche transversale d'une feuille chiffonnée (57).

Fig. 9. — Tranche transversale d'un faisceau de feuilles trigonéquitantes.

Fig. 10.—Tranche transversale d'un faisceau de feuilles engrenées.

Fig. 11.—Tranche transversale d'un faisceau de feuilles imbriquantes.

Fig. 12.—Tranche transversale d'un faisceau de feuilles convolutées.

Fig. 13.—Tranche transversale d'un faisceau

de feuilles oppositinfiéchies.

Fig. 14.—Tranche transversale d'un faisceau de feuilles oppositoréfiéchies.

Fig. 15.—Tranche transversale d'un faisceau de feuilles alterninfléchies (70).

Fig. 16.—Figure idéale, servant à la démonstration du développement de la feuille (527).

Fig. 17.—Figure idéale, servant à la démonstration du développement et de la structure des divers troncs (540).

PLANCHE x (330, 368, 375, 343, 448, 449).

Fig. 1. Tranche longitudinale d'une hampe d'Iris (cl), pour montrer le mode d'empâtement du rameau (rm), par sa base radiculaire (rc), dans l'aisselle de la feuille, dont on voit le fragment en (fi) (368).

Fig. 2. — Tranche longitudinale de la partie inférieure d'une tige de Maïs. — (fi) fragment de feuilles caduques. — (no) articulation. — (rd) fragments des racines (375).

Fig. 3. — Le même fragment de tige, pour montrer l'origine des verticilles alternes des racines. — (α) gemmes de racines. — (β) gaîne perforée des racines. — (β) fragments des feuiles. — (rd) racines développées (343).

Fig. 4. — Tranche longitudinale d'une jeune ige de Maïs, à l'âge le plus tendre, pour en nontrer les analogies avec la plumule de la graine. — (α) moelle analogue de la chaleze les graines. — (f) fragments de feuilles déveoppées. — (pm) feuilles closes et emboîtées, malogues de la plumule, — (rc) articulation ampâtée sur la tige, analogue de la radiculode. — (g) gemme analogue d'un embryon non encore développé (368, 448).

Fig. 5. — Tranche longitudinale d'une articulation de la panicule du *Poa aquatica* (*Melica* (ob.), sur laquelle on trouve les mêmes pièces que sur toutes les articulations caulinaires de la nême plante. — (ino) section des entre-nœuds nférieurs et supérieurs à l'articulation (no). f) follicule rudimentaire, qui représente la cuille. — (md) moette oblitérée. — (pm) plumule de la gemme emprisonnée dans le sain d'un rameau. — (re) radicule de la même gemme (330).

Fig. 6. — Analyse de la fleur femelle du Carex glaucs. — (pe «) follique, analogue de la paillette inférieure d'un épillet de Graminacés. — (pe ß) follique clos, perforé seulement au sommet, binervié, analogue de la paillette bicarinée des Graminacées. Nous l'avons représenté évontré, dans le but de montrer, dans son sein, le pistil (o) qui le perfore, pour amener au jour ses trois stigmates épars (si) (449).

Fig. 7. — Sommité d'épi femelle de la même plante, montrant que la continuation de la tige (ra) est juste à la place de la nervure médiane, qui manque à la paillette close et perforée au sommet (pe \$\theta\$). — (le) analogue de la locuste des Graminacées; sommité non développée de l'épillet.

Fig. 8.— Analyse de l'épillet mâle de la même espèce. —  $(pe \alpha)$  follicule détaché de l'articulation, sur laquelle s'insèrent les trois étamines, (f, an) (1915).

F10. 0. — Embryons pris dans divers grains à demi ergotés d'Orge; montrant les diverses déviations de ces organes, et surtout l'isolement du corps cotylédonaire (ey), contre lequel le reste de l'embryon semble attaché, comme par une chalaze. — (rc) tubercules radiculaires. — La troisième figure de gauche à droite offre une tranche longitudinale, d'arrière en avant, sur laquelle on distingue aisément deux radieulodes (468).

Fig. 10. — Fragment de locuste de Graminaeée, destiné à faire voir que la paillette inférieure ( $pe \alpha$ ) s'insère sur le pédoncule (pd), par une vraie articulation (no), comme la feuille du chaume (295).

#### PLANCHE XI.

Fig. 1.— Quart de transhe transversale d'une jeune tige de Pêcher, à la hauteur du boargeon axillaire (g).— (fi) bord qui correspond à la feuille.—(ne) deux nervures qui passent dans le pétiole de la feuille, de chaque côté du bourgeon.—(sp) épiderme.—(st), couche qui doit devenir écorce.— (ab) couche qui commence à devenir aubier.— (lg) bois.—(md) moelle centrale.

Fig. 3.—Tranche transversale, complète, de la même tige prise à une certaine distance du bourgeon. — (#) trace de la feuille. — (ep) épiderme. — (cf) écorce encore verte. — (ab) zone formée par les portions externes des loges rayonnantes, dont les interstiess preunent le nom impropre de rayons médullaires; cette zone en se développant de plus en plus formera l'au-

bier. — (lg) zone beaucoup plus considérable formée par la plus grande longueur des loges rayonnantes, et qui, en se développant, prendra la consistance et le nom de bois. — (md) canal central et médullaire, sur lequel s'insèrent les loges ligneuses, comme les loges d'un fruit sur la columelle (552, 897).

Fig. 2. — Gemmation florale, épanouie, du Cerisier, offrant l'analogie la plus complète avec une fleur à cinq pétales trilobés, qui, en se soudant, seraient dans le cas de former un calice à dix sépales inégaux par les stipules, et cinq pétales par les limbes rudimentaires des feuilles. Les trois véritables fleurs qui en sortent (pd), en transformant leurs corolles en organes polliniques, fourniraient trois étamines, qui se compléteraient en spirale, par la continuation du développement qui reste stationnaire, dans le sein de cette fleur gemmaire. Chacun des pédoncules émane de l'aisselle d'une petite stipule ou follicule (sti) (1053).

Fig. 4 et 5.—Bourgeon à bois du Pécher.— (cc) empreinte que laisse sur la tige le pétiole de la feuille à sa chute (1017, 1053). Les figures 4—6 de la pl. xii représentent les bourgeons à fruit de la même espèce.

Fig. 6.—Bourgeon à fruit du Pécher (g), isolé dans l'aisselle de la feuille dont on voit la cicatricule (cc) (ibid). La figure 9 représente cette cicatricule beaucoup plus grossie.

Fig. 7 et 8. — Foliation du Ficus rubiginosa. Sur la figure 7, la gemme (g) est emprisonnée dans les deux stipules (sti), qui sont développées sur la figure 8, pour montrer la continuation de la tige  $(g \beta)$  avec sa feuille (f), et ses trois bourgeons axillaires  $(ge \alpha, g, g)$  par rapport à sa propre feuille (f). Les deux stipules recélaient, dans cette sommité de rameau, tout cet appareil compliqué, comme un ovaire bivaive recèle ses ovules (309). On voit qu'ici la feuille (f) est externe, par rapport à ses stipules, tandis que, chez les Amentacées, elle est incluse et recouverte par elles (1033).

#### PLANCEE XII (1053).

Caractères des bourgeons à feuilles et des bourgeons à fleurs des arbres fruitiers.

Fig. 1. — Les bourgeons à bois du Cerisier sont grêles, distants entre eux dans leur disposition en spirale.

Fig. 6. — Les bourgeons à fleurs du même arbre, au contraire, sont turgescents, rapprochés dans leur disposition en spirale, par le peu de développement qu'a pris l'entre-nœud qui les supporte, au sortir des follicules gemmaires (fl) qui les recélaient avant leur chute, et dont on voit les cicatricules, en stries transversales à la

base de chaque rameau. Sur la branche à droi de cette tige, ou voit que les bourgeons, ayar avorté, l'entre-nœud a pris un développeme d'autant plus considérable. Les rameaux charge de bourgeons à fleurs preunent le nom de bourgen horticulture. — (cc) Cicatricule vue à loupe.

Fig. 2. — Branche à bourgeons à bois du Pr nier, avec sa cicatricule grossie à la loupe (co

Fig. 5. — Branche à bourgeons à fruit de même, rapprochés en une bourse, par le peut développement qu'a pris l'entre-nœud, au sort de ses follicules gemmaires, dont on voit la tracen (f). — (cc) cicatricule de la feuille tombée grossie à la loupe.

Fig. 3, 4. — Bourgeons à fruit (g) du Pecher, formant une bourse de trois, qui sembler axillaires, par rapport à la feuille qui a laissé sur la tige, la cicatricule (cc), quoique pourtai chacun d'eux soit né dans l'aisselle d'un follicus spécial (cc). La fig. 4, pl. xi, représente un bourgeon à fruit de la même espèce, et la fig. 6, u bourgeon à fruit isolé ou plutôt distant de se congénères.

#### PLANCHE XIII.

Fig. 1. - Bourgeons à fleurs mâles, c'est-à dire à chatons mâles (g), du Peuplier, commen çant à s'ouvrir et à opérer leur déhiscence. Leur follicules ligneux et caducs sont presque al ternes et au nombre de cinq, dont quatre seule ment (1, 2, 3, 4) visibles au dehors. Le bourgeo terminal, ou bien est frappé de stérilité, ou n'o père sa déhiscence que plus tard. Au-dessus de follicules valvaires et caducs, viennent le follicules membraneux, stigmatiformes (fig. 4,6). dans l'aisselle desquels se trouve la cupule staminifère (co fig. 2, 3), sur laquelle les étamises s'insèrent , comme le montre la fig. 7. — Fig. 8. Grains de pollen grossis cent fois. Les chatses femelles ne diffèrent qu'en ce que le pistil # trouve à la place de la cupule staminifère (1913).

Fig. 5. — (cc) Cicatricule de la feuille tombée. — (α) Place sur laquelle s'insère le bourgeon. — (β) Canal formé par la compression du bourgeon, et qui, si la sommité de rameau qui continue la tige s'était arrêtée au développement d'une feuille, aurait formé la fausse gaine du pétiole (1022).

#### PLANCEE XIV.

Fig. 1, 2, 3. — Bourgeons et cicatricules du Saule. La figure 3 montre les mêmes pièces que la figure 5 de la planche xIII.

Fig. 4, 13. - Analyse des principaux organes

de la fleur du Caltha palustris (1927). La figure 5 a été obtenue, après avoir enlevé les pétales, dont on voit la trace (pa), sur le pédoncule (pd); ensuite les étamines, dont les empreintes restées sur la surface du petit entrenœud (sm), marquent la disposition en spirale. Ce chaton est couronné par les pistils droits, parce qu'ils sont jeunes, qui s'étaleront en étoile en múrissant, comme chez les Crassulacées (pl. Lv, fig. 13, 15).-La figure 12 montre un de ces pistils un peu grossi, pour en rendre le stigmate (si) plus visible; ce stigmate est jaunâtre. — Sur la figure 4, le fruit a été ouvert par devant, pour offrir aux regards le mode d'insertion en deux rangs, des ovules (ov), sur le placenta dorsal qui commence à opérer sa déhiscence. Les deux battants (vl) ne sont que deux valves artificielles; car le fruit, d'après la définition, est univalve et à une seule suture. On y distingue un épiderme (ep) qui se détache, au moindre effort, de la surface externe, et que l'on pourrait considérer comme un ectocarpe. – Fig. 13. Ovule grossi (ov), avec son funicule (fn), qui se prolonge tout autour de la panse, de la même manière que le funicule des sporanges des Fougères (pl. Lvii, fig. 8) se prolonge autour de l'organe. - Fig. 11. Étamine jeune, grossie à la loupe. - Fig. 10. La même plus grossie, pour montrer le vaisseau qui traverse le filament (/), et vient aboutir à l'extrémité des deux theca (th). - Fig. 9. La même à l'époque de la fécondation, ouvrant son theca (th) en deux valves, par la suture latérale. - Fig. 6. Pollen observé à sec par réfraction; il imite les bulles d'air dans l'eau. - Fig. 7. Le même se desséchant. - Fig. 8. Le même vu dans l'eau, et acquérant une grande transparence, par l'analogie du pouvoir réfringent de ses tissus avec celui de l'eau.

Fig. 14.— Graine de Rubiacée vue à la loupe par le hile (h).—Fig. 16. La même vue à la loupe par la surface externe et arrondie. — Fig. 15. La même vue sur une tranche transversale, et offrant le hile (h), le test (lt), le périsperme corné (al), l'embryon recourbé, à deux cotylédons planes, inégaux (cy), et dont la radicule est placée de telle sorte, que, lorsque la fleur est dirigée vers le ciel, la radicule (rc) pointe vers la terre (1151, 1972).

#### PLANCEE KV.

Fig. 1. — Appareil articulaire d'un chaume traçant de Graminacées, avec son follicule (11) à demi détaché; un fragment de chaume (c1) qui part de la même articulation (n0) que le follicule, et qui a été fendu longitudinalement, pour montrer l'organisation de la gemme axillaire,

ATLAS PHYSIOL. VÉG.

dans laquelle on remarque une plumule ascendante (pm) et une radicule descendante (rc).

Fig. 2. — Dissection idéale de l'embryon de la même famille, sur laquelle on retrouve les mêmes pièces que sur l'articulation caulinaire. Le test (11) et le périsperme (al) étant considérés comme les analogues du follicule, le cotylédon (cr) devient l'analogue du chaume (cl), et la plumule (pm) avec sa radiculode  $(\alpha, rc)$  l'analogue de la gemme axillaire. - (sti 2) feuille parinerviée, d'abord close, que la plumule perfore en se développant, et qui existe tout aussi bien sur la gemme caulinaire. — (a) Fragment de la radiculode, que les botanistes avaient pris pour un second cotylédon. - (rd) radicule qui déchire la radiculode, et se fait jour au dehors.-(\$) cavité dans laquelle se logeait la gemme embryonnaire, et que l'on retrouve à la base de tous les entre-nœuds, contre lesquels s'adosse un bourgeon.

Fig. 3. — Sommité d'une locuste ou épillet de Festuca, sur laquelle on retrouve les mêmes pièces que sur les articulations embryonnaires (fig. 2) et caulinaires (fig. 1). — (no) articulation (pl. x, fig. 10) qu'engaine la paillette inférieure  $(pe \alpha)$  analogue du follicule (f, fig. 1). Nous avons l'analogue du chaume (cl, fig. 1) dans le pédoncule (pd) qui continue la locuste et que termine une fleur rudimentaire (fs); la feuille binerviée (pe \$), qui primitivement enveloppait tous les appareils supérieurs, dont le premier se transforme en trois étamines et deux écailles (an et fig. 8), et le suivant en plumule close ou ovaire (o), sur le sommet duquel se développent les stigmates (si). Si l'appareil staminifère avait pris le développement foliacé, ainsi que les divers appareils emboltés dans l'ovaire, on aurait eu une locuste vivipare (fig. 4) (295, 362).

Fig. 5. — Déviation de l'écaille (sq) en étamine (an), dont un theca a avorté; prise sur la fleur du Riz (391), qui, à l'état normal, possède six étamines (sm) et deux écailles entières.

Fig. 8. — Appareil staminifère jeune du froment, plongé dans une goutte d'iode, qui colore en bleu toute l'anthère (an) et la sommité (a) de chaque écaille (sq), et en jaune le filament de chaque étamine (f), ainsi que tout le reste de la panse des écailles et leurs poils. On a retranché l'anthère à deux des trois étamines (f) (392).

Fig. 9. — Une de ces écailles, d'abord grasses et épaisses, ayant perdu, après la fécondation, et son épaisseur, et la faculté de se colorer en bleu au sommet par l'iode. Elle est vue à un grossissement assez fort et à l'état frais.

Fig. 7 et 10. — Lemna trisulca vue à la loupe et dessinée au simple trait. Cette plante, qui couvre la surface des eaux stagnantes de son indéfini développement, réduite à sa plus simple ex-

2

pression, est une simple feuille (fig. 7) divisée par une nervure médiane, et dont les deux lobes ( $\beta$ ) deviennent deux loges uniovulées; l'ovule ( $\alpha$ ) émanant de la nervure médiane, comme d'un placenta, et se transformant en feuille (fig. 10), on en fleur unisexuelle (1901).

Fig. 11. — Sommité d'un Lollum, devenu rameux, par le développement de ses giumes en rachis  $(r\alpha)$ , et acquérant deux glumes  $(gm \alpha et \beta)$  à la locuste terminale (lc), par l'avortement de la glume qui devait devenir rachis. — (n0) articulation. — (n0) place de la tache qui représente le follicule avorté (323, 1718).

Fig. 12. — Portion inférieure de l'épi de Froment. — (ra) rachis. — (fl) follicule en collerette ou feuille dégénérée en follicule. — (ino) entrenœud. — (ic) locustes bilatérales. — (gm) l'une des deux glumes grossies (325, 1729).

Fig. 13. — Sommité d'Egylops, qui ne diffère du Triticum que par le nombre des nervures qui se prolongent en arêtes sur la glume (gm); les arêtes sont coupées à une certaine hauteur (ibid.).

Fig. 14. — Panicule (pn) du Festuca elatior, qui provient du Festuca loliacea, laquelle espèce provient du Lolium (1718). — (f) follicule souvent très-développé à la base des rameaux (1720). Les fig. 15, pl. xvi, donnent les analyses de ces diverses fleurs.

Fig. 15. — Paillette inférieure (pa) de l'Alra canescens, avec son arête, qui n'est qu'un pédoncule ( $\alpha$ ), surmonté d'une fieur rudimentaire ( $\gamma$ ), qu'entoure à sa base un follicule en collerette ( $\beta$ ) (285, 1603).

## PLANCER EVI.

Fig. 1.—Ovaire de Froment avant la fécondation, vu de face à la loupe. Les deux stigmates (si) ne se sont pas encore étalés.—L'articulation (no), sur laquelle s'insèrent les stigmates, est hérissée de poils; la face antérieure du péricarpe offre trois cannelures.

Fig. 2. — Tranche longitudinale, et d'arrière en avant du même ovaire. —  $(\alpha)$  ectocarpe blanc, épais, infiltré de fécule. —  $(\beta\beta)$  endocarpe vert qui tapisse tout l'intérieur de la loge. — (ne) nervure longitudinale servant de placenta à l'ovule, qui s'insère sur toute sa longueur, quoique l'adhérence vasculaire n'aft lieu qu'au sommet (fn). — (si) stigmates étalés et commençant à se faner; on les voit descendre à droite et à gauche dans la substance du péricarpe.

Fig. 3. — Ovaire non fécondé de Froment, ouvert par une tranche longitudinale qui ménage l'ovule, après avoir été déposé quelques instants dans une solution alcoolique d'iode. Tout l'ectocarpe épais (a) est fortement coloré en bleu, il est féculent. L'endocurpe (A), auparaunt un, est jaune vordâtre. La nervure placentaire et jaune, ainsi que le périsperme (A), au ba équel se distingue la place en deit natire l'unbryon (e). A cette époque, la fécule n'existe pu encore dans le sein du périsperme.

Fig. 4. — Ovaire de la même plante, snalyé longtomps après la fécondation. L'ectscarpe (a) a déjà perdu sa fécule et l'épaisseur de m sustance; l'emdocarpe (a), toujours verdère, e détache facilement de l'ectocarpe, et cesserre pourtant emcore quelques brides d'adhérese. Le périsperme (al) est déjà rempli de fécule; à sa base (e) est déjà tout formé l'embryon que le figures 5 et 6 représentent à l'âge le ples tendr. Dans la figure 6 on voit poindre la plumule (pm), qui n'a pas encore perforé le suc embryonaire. Dans la figure 5, la perforation a déjà eu les (a)— (cr) cotylédon qui n'est pas encore tout à fait formé. — (re) radicule (427, 457).

Fro. 7. — Graine mûre de Mais compé vericalement et d'arrière en avant, pour laisser vir le péricarpe (pp) mince et peu infiliré; le pérsperme (al) farineux et adhérent au péricape par une vaste chatare; l'embryon (e) adhéren organiquement au périsperme par la base vi l'on trouve la trace du cordon emblical (ché), et par simple contact à la parei antérieure de périsperme.

Fig. 8. — Embryon isolément analysé, et converticalement d'arrière en avant. — (c7) c87lédon ou plutôt faux périsperme, auquel after l'embryon à la hauteur (no), et que la plussé (pm) a perforé à la hauteur (a).— (cho) ceréa ombilical ou plutôt chalaze de ce faux périsperse sperme, point par lequel il adhère au périsperse féculent. — (rc) embottement descendant et radiculaire.

Fig. 9. — Tranche mince, prise sur la ser face de la tranche précédente, pour rendre pas sensible l'insertion vasculaire du vrai embra (no, rc), sur le point  $(\beta)$  de cette poche. On mile vaisseau, qui joue le rôle de funicule, se tribuer en haut et en bas, dans la substate à la poche périspermatique et faussement outil donaire (460).

Fig. 10.—Tranche transversale prise à labiteur (no) de l'embryon (fig. 8), pour faire voir le rapports de position de la nervure («), qui tratex le cotylédon, avec les deux nervures (»), qui vent s'en détacher, pour passer toutes les deux dans la substance de la feuille parinerviée.

Fig. 11. — Tranche transversale, prise ardesus du point (no) de l'embryon, fig. 8. % trouve que les deux nervures (AB) de la tranchell ont passé dans la substance de l'emboltement si constitue la première feuille, la feuille pariser viée (567, 463).

Fig. 12. — Tranches longitudinales successives du même embryon de Mais, prises soit en commençant par la portion dorsale et cotylédonaire (A, B), soit par la portion antérieure (A', B', C', D'), et dans les deux cas de dehors en dedans; elles effrent les emboltements dont se compose l'embryon (466).

Fig. 13. - Analyse comparative de la fleur du Festuca loliacea (A,B,C,D), et du Festuca elatior (A',B',C',D'), dont la pl. xv représente le panicule, pour montrer que, chez ces deux formes, les organes du même nom ne diffèrent que par les dimensions. —  $(\alpha, \beta)$  deux formes habituelles de la feuille parinerviée, que l'on trouve adossée contre le rachis des Lolium, rachis qui n'est qu'une déviation de leur nervure médiane. -(gm a) glume inférieure. - (gm β) glume supériours on snivante, alterne avec celle-ci. —  $(pe\alpha)$ paillette inférieure pédonculée, quand elle part de la base dorsale d'une paillette parinerviée ; sessile, et alterne avec la glume supérieure, sur la première des fleurs de la locuste. — (pe ß) paillette parinerviée, de la base dorsale de laquelle s'élève le pédoncule de la fleur suivante, qui est pris aux dépens de sa nervure médiane (1718).

#### PLANCHE XVII.

Fes. 1. — Articulation de l'épi mâle du Maïs. — (na) rachis. — (le.m) deux locustes mâles inégalement pédenculées, dent les figures 5 et 6 donnent l'analyse. — (gm a) glume inférieure à sept vares, ce qui est le contraire chez les vraies panicules. — (pa) paillette inférieure, membraneuse, uninerviée. — (pa s) paillette supérieure, binerviée, membraneuse, de la base dersale de laquelle croît une seconde fleur, organisée et sessile comme elle, renfermant comme elle un appareil de trois étamines et de deux écailles. L'ovaire reste à l'état rudimentaire. La figure 6 représente les rapports de ces paillettes entre elles, et avec leur appareil staminifère.

Fig. 2. — Semmité de l'épi femelle de la même plante. Sur chaque empreinte du rachis (ra), repuse une double locuste femelle, c'est-à-dire deux locustes, dont les glames inférieures (fig. 3,  $gm \alpha$ ) sont soudées à la base et semblent n'en faire qu'une bilobée; en face de chacune de ces deux moitiés, et adossée contre le rachis, vient la glume supérieure (fig. 4,  $gm\beta$ ); et, dans l'aisselle de cellesi, se trouvent les deux fleurs à paillettes membraneuses  $(pe \alpha$  et  $pe \beta$ ), dont l'une reste étérile (fs. s.), et l'autre, privée d'étamine, donne naisance à un pistil surmonté d'un long style (sr), qui se change en graine nue (fig. 1). La figure 7' représente le même pistil, à l'âge très-

jeune. — (o) ovaire. — (sy) style n'ayant encore aucune fibrille stigmatique (1723).

Fig. 8. — Sommité d'un épi anormal de Zea mais, qui s'est organisé sur le type du Sorghum (fig. 17). L'articulation supporte deux fieurs, l'une fertile, pédonculée (pd), femelle, à glumes scarieuses (gm) et beaucoup plus courtes que la graine (o), qui par ca forme et l'insertion de son style (sr), a toutes les allures de la grainedu Sorghum (fig. 17); l'autre, sessile, stérile (lc. s); la troisième (lc) continue la tige. Cette sommité était incluse (pu) dans l'appareil de follicules vipares (fig. 9), dont les deux plus inférieurs faisaient l'office de glumes (gm), et les deux suivants (fsm) renfermaient chacun une fieur mâle.

Fig. 10. — Appareil mâle dévié, trouvé dans l'une de ces fleurs. — (sq) les deux écailles normales. — (f) les trois filaments. — (f) follicule anormal qui semble une déviation d'une quatrième étamine.

Fig. 12. — Différentes formes d'ovules et de graines du même individu, s'allongeant comme les graines des autres Graminacées, et dont quelques-uns étaient accompagnés d'un appareil plus ou moins complet d'étamines (sm).—(e) embryon.

Fig. 15. — Jeune ovule pris dans le même individu et possédant deux écailles (sq), qui manquent toujours à l'ovule du Maïs cultivé, ainsi qu'un petit staminule (sl).

Fig. 15.—Le même ouvert, pour en mentrer la frappante analogie avec un ovule (fig. 16) du même âge, pris sur le Sorghum.—(a) espèce de nectaire, ou articulation largement développée.—(al) périsperme.—(pp) péricarpe.—(sy) commencement du style.—Sur la fig. 16, les mêmes lettres marquent les mêmes organes.

Fig. 13. — Locuste male du même individu, affectant, sur ses glumes, les formes caractéristiques des glumes des fleurs femelles du Maïs cultivé (fig. 4).

Fig. 14. — Une de ses glumes, dont les nervures s'anastomosent en réseau, comme sur les feuilles des plantes dites dicetylédones (1907).

Fig. 15. — Bout d'épi de Sorghum parvenu à sa maturité, pour en montrer l'analogie avec le Mais, dont les figures 8-15 offrent une curieuse déviation. Chaque articulation du Sorghum porte trois pièces, une sessile (A) qui est une locuste fertile, et deux latérales (ex), dont l'une restera stérile, et l'autre doit continuer la tige. La locuste fertile se compose d'une glume inférieure à quinze nervures, d'une glume supérieure à neuf norvures, d'une paillette membraneuse alterne avec celle-ci et avec la paillette inférieure de la fleur fertile, qui, ainsi que la paillette supérieure, est membraneuse et anerviée. L'appareil mâle est formé de trois étamines, de deux écailles troaquées, épaisses au sommet et ciliées. Le pistil

est à deux styles surmontés d'un stigmate épars, en pompon purpurin; il devient une grosse graine nue (gr), qui conserve au sommet les traces des deux styles en forme de mamelons (xr). Toutes les figures précédentes se rapportent au § 1723 et suiv.

#### PLANCHE XVIII.

Fig. 1. — Tranches transversales prises sur une jeune tige de Mais en germination, aux diverses hauteurs marquées par les mêmes lettres sur la figure  $4(\alpha,\beta,\gamma,\partial,\iota)$  (374). — (ne) nervures de la feuille parinerviée, dont on retrouve des traces au-dessous de l'articulation  $(\partial)$ . — (g) hourgeons qui commencent à se former à la hauteur  $(\partial)$ . — (no2) feuille binerviée, que la plumule commence à perforer par ses limbes naissants (lm). — (ino) faux entre-nœud qui n'est qu'une articulation plus développée qu'à l'ordinaire, dans le sens de la longueur. — (rc) radicule. — (rd) racines articulaires. — (gr) corps de la graine d'où est sorti tout cet appareil.

Fig. 2. — Poa annua à peine débarrassé des enveloppes de la graine. — (vg) gaine de la feuille qui termine l'entre-nœud sorti de la base dorsale de la feuille parinervice  $(f, \beta)$ . — (lm) limbe amputé qui continue la gaine. — (g) jeune bourgeon. —  $(\beta)$  plumule de ce bourgeon. — (rd) racines articulaires (304).

Fig. 3. - Analyse détaillée d'un Panicum setaria. - (lc) locuste entière, entourée à la base de deux des arêtes qui hérissent le rachis, et qui ne sont que des pédoncules avortés. Elle se compose 10 de deux glumes inégales (gm a et gm A): l'inférieure, à trois nervures, est plus courte que la supérieure qui possède sept nervures ; 2º de deux fleurs dont l'inférieure ne renferme que les organes mâles, par l'avortement de l'appareil femelle, et dont la supérieure est complète. - La fleur male (fs.m) possède une paillette inférieure à trois nervures, une paillette supérieure à deux nervures, et, dans l'aisselle de celle-ci, l'appareil staminifère de trois étamines et deux écailles (sq) épaisses et impressionnées au sommet. - La fleur femelle (fs.f) qui finit par se refermer sur la graine, et offre alors une certaine analogie avec certaines petites Cyprées (coquilles univalves), est formée par une paillette inférieure, testacée, chagrinée (pe a), à cinq nervures, une paillette supérieure à deux nervures (pe \beta), un appareil staminifère analogue à celui des fleurs måles, et enfin, un pistil à deux styles (sy) surmontés chacun d'un pompon de fibrilles éparses, purpurines (si). (269, 1007, 1916).

Fig. 5 et 6. — Tranches longitudinales de l'articulation (ino) de la figure 4, pour montrer le passage des racines (rd) à travers la substance externe ( $\beta$ ), et leur insertion sur le canal médian ( $\alpha$ ), que continue la tige (cl) (371, 836).

Fig. 7. — Feuille microscopique de la jeune plumule de Mais, sur laquelle les vaisseaux, qui doivent devenir nervures, ne se distinguent des espaces intermédiaires que par leur coloration. A cet age, ces feuilles futures sont des follicules (1005).

## PLANCEE XIX (268).

Cette planche est consacrée à l'analyse complète de la Flouve (Anthoxanthum odoratum), si commune dans tous les berbages.

Fig. 1. — Locuste complète au bout du rameau composé qui l'attache au rachis.

Fig. 2. — Glume inférieure, à une nervure.

Fig. 5. — Glume supérieure, à trois nervures, dont la médiane hispide.

Fig. 4. — Troisième glume avec son arête (ar) subapiculaire.

Fig. 6. — Quatrième glume avec son arête (ar) presque basilaire. On voit que la nervure médiane cesse brusquement à la naissance de l'arête, parce qu'elle continue son développement au dehors par l'arête (283). Les figures 8 et 9 la présentent moins grossie, et les aspérités de l'arête moins saillantes. La figure 12 les offre dans leurs positions respectives par rapport à elles et par rapport à la fleur terminale, laquelle se compose de deux paillettes alternes : l'inférieure ( $pe\alpha$ ), presque quadrinerviée (fig. 14), large et presque cartilagineuse ; la supérieure (peß) uninerviée, lancéolée (fig. 13). Au-dessus et dans l'aisselle de cette dernière paillette, est le double appareil mâle, de deux étamines sans écaille, et femelie, à pistii (o) surmonté de deux styles (sy) terminés par deux longs stigmates distiques, aplatis en rubans (si) (fig. 15). Les figures 7,11, représentent un fragment de ces stigmates à deux grossissements différents.

Fig. 13.—Bout d'un chaume de grandeur naturelle. — (pu) panicule lavée de jaune et de vert. — (f) follicules que l'on retrouve fréquemment à la base de chaque articulation. — (y) extrémité supérieure de la galne de la feuille. — (ln) limbe de la feuille.—(ln) limbe de la feuille.—(ln) ligule membraneuse qui termine la galne, et se cache ici dans le cornet du limbe.

#### PLANCEE XX.

Fig. 1. Fleur d'un épi de Veronica spicata.

— (cl) lambeau de la surface de l'axe. — (fl) follicule dans l'aisselle duquel vient la fieur. — (s) sépales du calice. — (co) corolle. — (an) anthères.

Fig. 2. Corolle ouverte pour montrer les rapports des deux étamines (sm) avec la corolle (co). Fig. 5. Feuille spatulée, intermédiaire entre les feuilles de la base et les follicules floraux.

— (a) faux pétiole (1008).

Fig. 4. Fruit biloculaire à un seul style (1981). Fig. 5. Fausse corolle ou plutôt involucre de l'Euphorbia ceratocarpa (pl. xxi, fig. 1-5), fendu par devant et observé étalé à la loupe. — (s) cinq petitssépales séparés entre eux par quatre glandes, en sorte que deux sont contigus. De la base de cet involucre s'élèvent cinq pétales (pa) membraneux, pellucides, ciliés, inégaux, qu'on ne parvient à étaler, sans les déchirer, qu'à force de soins et de délicatesse.

Fig. 6. Coupe de la graine d'un Euphorbe et d'une portion de son placenta (pc). — (fn) funicule qui vient s'insérer entre la graine et l'hétérovule (hov). Bans le sein de celui-ci on distingue facilement, à la structure des tissus, deux loges avortées. — (ll) test, au sommet duquel s'insère le périsperme oléagineux (al) par une adhérence qu'on nomme chalaze (ch). — A la partie opposée, l'embryon (e) s'insère sur la paroi interne du périsperme, par un cordon ombilical très-court (cho).

Fig. 7. Étamines d'inégale grandeur, dont une seule semble suivre le développement du pistil hors de l'involucre (pl. xx1, fig. 1) (an), pour être prête à la féconder. — (a) articulation qui divise le filament en deux parties, et qui est peut-être le rudiment d'une corolle. — (an) anthère didyme; theca à déhiscence bivalve. Les grains de pollen restent souvent adhérents au bord (2003).

Fig. 8. Coupetransversale de l'ovaire du Canna (fig. 11). — (ov) ovules insérés sur un placenta columellaire. — (ds) cloisons qui divisent le fruit en trois loges.—(vl) valves qui, à la déhiscence, emportent chacune une cloison et deux moitiés du placenta.—(gl) couche de jolies glandes cristallines, dont la figure 9 représente une grossie cent fois. Il y a tout un végétal dans une seule de ces glandes.

Fig. 10. Bout d'inflorescence du Canna offrant une fleur se développant et l'autre développée.

— (0) ovaire infère.—(\$ 1, \$ 2, \$ 3, \$ 4, \$ 5, \$ 6) sépales disposés en spirale par trois. — (pa 1, pa 2, pa 3) pétales inégaux, en spirale par trois. — (an) anthère latérale au bout d'un filament en forme de pétale. — (si) stigmate au bout d'un style pétaloide.

Fig. 11. Ovaire (o) plus grossi, surmonté de ses trois premières sépales. — (gl) glandes qui en ornent la surface (2019).

## PLANCEE XXI.

Fig. 1. Une fleur de l'Euphorbia ceratocarpa munie de ses deux follicules (fl). — (gl) glandes. — (s) petits sépales (fig. 5, pl. xx).—
(o) ovaire sortant de la fieur au bout d'un long
funicule. — (an) anthère qui accompagne l'ovaire, dans le développement de son pédicule,
et qui s'en écarte, comme par une répulsion consécutive, après l'acte de la fécondation. — (sr)
trois styles digités qui surmontent l'ovaire.

Fig. 3. Fruit de l'Euphorbia ceratocarpa portant à sa base son involucre fané (co). — (pd) pédoncule qui le hisse hors de l'involucre. — (n) nectaire, qui, s'il s'était développé, aurait formé la corolle de cette fleur femelle. — (fr) corps du fruit. — (sr) styles. — (si) sommet stigmatique de chacun d'eux.

Fig. 4. Involucre observé fermé. — (gl) glandes qui séparent quatre des sépales (s). — (fl) fragment des deux follicules opposés qui supportent la fieur.

Fig. 5. Coupe transversale du fruit. — (pp) péricarpe. — (lt) test. — (al) périsperme. — (pc) placenta columellaire.

Fig. 6. Inflorescence d'un Euphorbia. — (f) follicules en spirale, de l'aisselle de chacun desquels s'élève un rameau (ct) qui continue ensuite par des dichotomies. — ( $\alpha$ ) sommité de la tige qui s'arrête à l'état rudimentaire. — (fs) fleurs (2002).

Fig. 7. Inflorescence du Lotus siliquosus. On croirait, au premier coup d'œil, que la fleur est la continuation de la tige principale; elle n'est que le développement de la gemme axillaire de la feuille (f: 1). La sommité de la tige principale est restée à l'état rudimentaire en (g), c'est-à-dire dans l'aisselle et entre les deux stipules de la feuille (f: 2). — (f) trois follicules qui représentent les deux stipules et la feuille ternée, réduites à leur plus simple expression, et dont la gemme axillaire devient fleur (1087).

Fig. 8. Extrémité de la racine unique du Lemna (fig. 7, 10, pl. xv), vue à deux grossissements différents. — (rd) corps de la racine. — (a) coiffe qu'elle emporte avec elle en se développant (810).

Fig. 10. Page supérieure (a) et inférieure (b) du Nerium oleander, dont la nervation latérale est en barbes de plume. La page inférieure est recouverte de coussinets, que la figure 2 représente à la loupe, et dont nous avons donné la structure microscopique (fig. 3, pl. 111), en nous occupant de l'épiderme des feuilles (1007).

## PLANCEE XXII (1705, 20; 2010).

Fig. 1-11. — Analyse de la fleur du *Ponte-deria cordata* obtenue sur le frais, d'après la plante cultivée dans nos jardins. — Fig. 12-17. Analyse du *Pontederia hastata*, obtenue sur le sec, d'après des échantillons exotiques.

Fig. 1. — Corolle close et couverte dans le jeune âge et sur certains individus par des glandes piliformes.

rig. 2.—Tranche transversale du fruit (fig. 5) qui semble uniloculaire, par l'avortement de deux de ses trois loges, et dont la loge est monosperme, par le développement d'un seul ovule.

— (o) panse de l'ovaire. — (sr) style hérissé de glandes sur le dos. — (si) stigmate trigone à peine sensible. — (su) suture de la déhiscence. — (pc) placenta columellaire.— (l) loge.

Fig. 4. — Le pistil (fig. 3) ouvert par l'éventrement de sa loge fertile. — (pc) portion du placenta, sur laquelle s'insère l'ovule (ov) par son funicule épaissi (fn). — (l) paroi interne de la loge. — (su) suture de la déhiscence. — (sg) stigmatule de l'ovule. — (sy) style. — (si) stigmate.

Fig. 5. — Corolle fendue longitudinalement, coupée à la base (co), et étalée pour montrer les rapports des appareils sexuels. — (o) ovaire. — (pa) divisions pétaloïdes peu profondes. — (f) filaments inégaux des étamines. — (an) anthères. — (ß) continuation des filaments dans l'épaisseur de la substance de la corolle. — (sx) anthères pour ainsi dire rudimentaires, comme incrustées dans la substance de la corolle, et dont la présence a agrandi ce lobe médian (Voy. fig. 2,3 de la pl. xxIII).

Fig. 6. — Embryon clos, comme l'est celui des Graminacées avant que la plumule l'ait perforé. Type de l'embryon des plantes dites monocotylédones, qui sont plutôt acotylédones. — (cr) sommité cotylédonaire. — (rc) extrémité radiculaire. — (cho) traces du cordon ombilical, par lequel l'embryon adhérait à la véaicule périspermatique, comme la graine adhère au placenta par son funicule.

Fig. 7. — Stigmatule de l'ovule (sg) observé de champ au microscope, pour montrer à quoi se réduit la prétendue perforation qu'on remarque à cette place, sur l'ovule, observé couché sur la panse (fig. 8); figures grossies cent fois.

Fig. 9. — Disposition des lobes de la corolle, des étamines et des loges du pistil central, dans la préfloraison (pf).

Fig. 10.—Anthère avec ses deux theca encore clos.

Fig. 11. — Grains de pollen grossis cent fois. Fig. 12. — Fleur du Pontederia hastata exotique, à sa maturité. Cette fleur a six pétales égaux (pa) et six étamines égales qui manquent ici; et son fruit trigone a trois loges polyspermes (ag. 14).

Fig. 13.—Graine mûre, à neuf côtes convergentes aux deux pôles, dont l'un est le hile et l'autre le stigmatule. L'organisation ternaire se soutient, comme on le voit, jusque sur la structure du test.

Fig. 14.—(gr) Graines mûres.—(ds) cloison des loges.—(su) suture de la déhiscence.—(ul) valve comprise entre la suture de la cloison et la suture de la déhiscence.

Fig. 15. — Coupe longitudinale de la graine mûre, pour montrer la position de l'embryon cylindrique et clos dans le périsperme farineux.

Fig. 16. — Jeune ovule desséché; quand on l'observe placé dans une goutte d'eau, ou y voit sur le bord la trace du funicule.

Fig. 17. — Un des pôles où convergent les saillies des côtes du test (fig. 13).

N. B. Les différences qui distinguent les fleurs de ces deux espèces, si voisines par tout le reste, suffiraient amplement à l'établissement des deux genres; mais la théorie les ramène facilement au même type, dont la culture, dans un climat si opposé, a écarté celle de nos jardins.

#### PLANCKE XXIII.

Fig. 2. — Corolle intègre du Pontederia cordata, sur laquelle on distingue mieux la forme bilabiée. Les lobes (pa) sont plus profonds, plus linéaires que sur celle de la pl. XXII, fig. 5. Les fausses anthères (a) sont rapprochées en une seule empreinte. — (f) filaments des étamines. — (an) leurs anthères.

Fig. 5. — Petit fragment de l'inflorescence, offrant deux corolles encore closes (pf), et une corolle bilabiée à l'époque de l'épanouissement.

Fig. 1. — Fragment du périsperme du Diospyros grossi cent fois; c'est une agrégation de cellules renfermant, chacune dans leur sein, un paquet de tissu cellulaire. Ces cellules se désunissent d'une manière farineuse, mais ne renferment rien de féculent.

Fig. 4. — Structure des cellules épidermiques du faux test de la graine de la même plante (fig. 9).

Fig. 5. — Baie ou plutôt drupe du *Diospyros* lotus avec son calice quaternaire persistant (c); elle est légèrement grossie.

Fig. 8. — Graine recouverte de l'endocarpe qui en forme la loge, et qui se distingue du test, par la suture qui s'y dessine comme un raphé. — (h) faux hile qui est celui de la loge sur le plaçenta columellaire.

Fig. 9. — La même graine coupée longitudinalement,—(h) faux hile de l'endocarpe.—(tt) faux test, le véritable recouvrant, en guise de pellicule mince, le périsperme (al), au sommet duquel adhère l'embryon (e).

N. B. Le type de cette drupe est quaternaire, simple ou multiple; sur les plantes cultivées dans nos climats, on trouve jusqu'à douze graines, dont une seule mûrit (1996).

Fig. 7. - Embryon détaché du périsperane.

— (rc) radicule. — (cr) deux cotylédons planes, l'ondulés.

Fig. 6. — Ovule non fécondé du Raphanus et autres Cruciféracées, observé à un grossissement de 100 fois, couché sur la panse. — (fn) funicule qui l'attache au placenta. — (ov) test futur de l'ovule, dans la substance duquel, observée ainsi par réfraction, la physiologie académique avait vu un assez grand nombre de membranes. — (α) canal vasculaire. — (vn) panse ou périsperme futur. — (sg) prétendue perforation que la figure 10 représente vue de champ, et nullement perforée. — (β) canal vasculaire du funicule (1117, 1135).

#### PLANCHE XXIV.

Fig. 1. — Fleur complète de l'Ophrys ovata (Orchidacée, 2021). Les fleurs de cette famille sont solitaires dans un follicule assez long et coloré. — (r) ovaire infère. — (s, s, s) trois sépales qui le surmontent et qui forment le premièr verticille floral. —  $(pa, pa, pa \alpha)$  second verticille composé de trois pièces alternant avec celles du verticille précédent; le médian  $(pa \alpha)$  prenant toujours un développement plus considérable et des formes plus ou moins pittoresques. — (sm) appareil staminifère, formant le troisième verticille, et prenant souvent l'aspect d'une seule et grosse étamine.

Fig. 2, 4.—Grains de pollen tri ou quadricoccés, emportant avec eux le funicule par lequel ils tenaient à la masse politique (fig. 5), appareil analogue à celui qu'on extrait des theca des Asclépiadacées (1986). Voy. pl. xxiv, fig. 4.

Fig. 9. — Ovule grossl cent fois; les divisions polliniques de la figure 6 sont plus grosses et plus compliquées, au même grossissement.

Fig. 13,15.—Coupes transversales de l'ovaire (fr) de cette fleur, prises à deux âges différents, la figure 13 à l'âge le plus tendre. — (po) placentas subdivisés chacun en trois autres. — (a) organes vasculaires, ou placentas stériles, alternant avec les placentas fertiles, et conservant, à tous les âges, une structure et un aspect caractéristiques.

Fig. 12. — Appareil mâle de l'Orchis bifolia, sur lequel on distingue toutes les pièces d'une anthère ordinaire. — (th) les deux thécas. —

(ov) le connectif. — Immédiatement au-dessous est la surface stigmatique (si), qui est restée à l'état de cupule. — (fr) ovaire dont la sommité vient s'épanouir sous le stigmate. — (ca) éperon du pétale médian, qui prend des formes si anomales. Afin de faire mieux comprendre les rapports de tous ces organes entre eux, nous avons oru devoir forcer la dissection, et étaler artificiellement les surfaces. On voit en (s) le connecticule (149) de chaque masse pollinique (fig. 7, 8) sur le point de sortir de leur theca respectif.

Fig. 8. — Masse pollinique sortant spontanément, sous cette forme, de chaque théca (fig. 12). — (cn) connecticule en pas de vis. — (f') filet ou petit filament. — (pn) masse pollinique à deux lobes agglutinés entre eux, par une enveloppe générale.

Fig. 7. — Sur cette figure neus avons séparé les deux lobes par le déchirement de la membrane glutineuse qui les associait. — Les mêmes lettres représentent les mêmes organes.

Fig. 14. — La même masse fortement étalée à la loupe, pour montrer la distinction des petits lobules polliniques (pn), le vaisseau qui traverse le filet (f'), comme un filament ordinaire, et l'insertion du filet, sur l'organe corné et en pas de vis, qui, primitivement, l'unissait à la base du theoa (fig. 12).

Fig. 6. — Analyse microscopique de l'une des nombreuses lanières qui composent chacune des masses précédentes (pn), et qui peuvent être considérées comme autant de placentas de grains de pollen (pn), qui y tiennent par tout autant de hiles et de petits funicules (h) (520). Ces grains de pollen sont à leur tour des masses cellulaires.

Fig. 11. — Système radiculaire de l'Orchis latifolia. On y remarque 1º un tubercule inférieur quadrilobé, et comme palmé, qui donne naissance et fournit, par son épuisement gradué, au développement de la hampe; 2º un tubercule naissant, supérieur à celui-ci, auquel la hampe donne naissance, et qui est destiné, après la mort de la tige, à reproduire l'espèce, comme le fait le tubercule oblitéré. C'est une graine souterraine qui ne germera que l'année suivante (848). Voy. la figure 12 de la planche suivante.

#### PLANCHE XXV.

Fig. 12. — Anatomie du système radiculaire des Orchis à tubercules arrondis et didymes; les deux testicules sont coupés par le milieu, dans le sens de leur longueur.—(tb 1) tubercule qui s'épuise, se dépouille de sa fécule au profit de la tige, à laquelle il a donné naissance par sa sommité (t).—(tb 2) tubercule auquel la hampe donne à son tour naissance, et qui murira toute

cette année, sous terre, pour germer l'année suivante. Cet organe réunit les caractères du tubercule (tb), et ceux de la bulbe (bl), avec ses emboltements clos qui forment la plumule (g), dont le tubercule serait la radicule (pl. xxviii, fig. 6). L'analogie de ce corps avec les véritables graines monocolylédones se soutient sous tous les autres rapports: il adhère à la tige, comme à un placenta, par un funicule vasculaire (fn), et il ne germera qu'après s'être détaché de son placenta. Sa structure intime rappelle, par ses nervures et sa substance féculente, la structure des cotylédons périspermatiques. — (rd) radicelles qui sont des funicules (fn) de tubercules non développés, dont elles ont toute la structure interne et la couleur superficielle. — (a) canal vasculaire qui sert de columelle à tous ces développements. - $(Cl \, \alpha, Cl \, \beta, Cl \, \gamma, Cl \, d, Cl \, \epsilon)$  tranches transversales de la tige prises entre a et e, et se suivant, dans l'ordre ci-dessus, de haut en bas; on y voit l'origine des racines (rd) qui partent toutes de l'étui médullaire central, lequel affecte la continuité et l'aspect serré de l'une des couches concentriques qui caractérisent les plantes dites dicotylédones (961).

Fig. 11. — (fs) fleur ou plutôt chaton hermaphrodite du Calycanthus floridus (1925), émanant de l'aisselle de deux feuilles opposées (fl), vue de grandeur naturelle.

Fig. 12. - Moitié de cette fleur coupée longitudinalement, pour offrir le passage des organes les uns à la forme des autres.—(cl) organisation interne du pédoncule.—(fi) follicules en spirale, qui, peu à peu, passent à la forme de pétales (pa), sur lesquels on remarque déjà une tendance à organiser leurs sommités en anthères (fig. 1, 5, «). Cette organisation se complète sur la spire suivante (sm); mais ces étamines conservent, par leur large connectif antérieur (fig. 2, f), tous les caractères des deux pages du pétale. Les étamines, continuant la marche de leurs transformations, arrivent à la forme intermédiaire de staminules (fig. 9), sur lesquels l'anthère avortée forme une petite tête, et le filament acquiert déjà une panse (a), qui lui donne l'aspect général des pistils (fig. 10); ceux-ci forment les spirales supérieures, par leur ordre de succession, quoique inférieures par celui de leur position.

Fig. 1. — Pétale vu par sa page postérieure. Fig. 5. — Le même vu par sa page antérieure.

Fig. 2. — Étamine vu par sa page antérieure par rapport aux pistils.—(f) filament qui s'étend en un large connectif jusqu'au sommet, et qui se termine là par un organe que l'on retrouve également sur les pétales et les staminules (fig. 9).—(th) thécas dorsaux.

Fig. 4. — La même étamine vue par sa face

dorsale ou extérieure', qui porte les deux thécas (th).

Fig. 8. — Coupes transversales de ces étamines, l'une vue à sec, et l'autre dilatée dans une goutte d'eau; on remarque qu'elles possèdent quatre theca (th). — (cv) est le vaisseau de leur large connectif, c'est-à-dire le placenta columeilaire de ces quatre loges.

Fig. 6. — Grains de pollen grossis cent fois. Fig. 9. — Staminules formant les spirales intermédiaires entre les spirales des étamines et celles des pistils.

Fig. 10. — Pistil, déviation des staminules (fig. 9). — (o) panse de l'ovaire qui correspond à la panse (a) du staminule (fig. 9). — (sy) style qui correspond à la sommité du staminule.

Fig. 7. — Le même ouvert pour montrer l'insertion de ses deux ovules (ov) sur l'unique placenta (395).

#### PLANCEE XXVI.

Fig 1. — Ovaire monstrueux d'une fleur du Pœonia moutan pris en mai 1834 au Jardin des Plantes. — (st) ligule qui est le stigmate normal (st) des vrais ovaires. — (o) panse de l'ovaire hérissée de poils normaux.—(an) ovules qui se sont transformés en anthères pleines de grains de pollen.

Fig. 3. — Autre déviation des mêmes ovaires, dont l'ovule (ov) normal n'a pas cessé d'être en communication avec l'air extérieur, par l'éventration de la loge. — Sur d'autres, le stigmate (si) finissait par envahir toute la substance de l'ovaire par des passages à l'infini, et en dernière déviation arrivait à la forme de follicule (fl. fig. 7), analogue à ceux du Calrcanthus (pl. xxv) (414). Dans cette fieur, le pistil était retourné au rôle d'étamine et ensuite à celui du pétale.

Fig. 4. — Étamine double du Momordica elaterium avec son filament (f) et ses deux theca marginaux (an).

Fig. 6. — Parois du theca ouvertes, et dépouillées de grains de pollen. — («) corps de l'étamine sur lequel s'insère le theca (an) par sa pervure médiane (569).

Fig. 5. — Poil articulé (a) et pistilliforme de la même plante.

Fig. 9. — Poil articulé et stipité du Cucumis dipsaceus; les entre-nœuds du sommet sont spiraligères; ils sont placés au bout d'un long éperon verdâtre.

Fig. 10.—Glande furfuracée et limpide, pentagone, qu'on trouve sur la surface du *Cucumis sativus*, ayant ½ de millimètre, et qui est un rudiment avorté du poil, fig. 15. (*Voyez* pl. v, fig. 1.)

Fig. 15. - Poil développé du fruit (pl. xxvin.

fig. 13), à l'époque où il n'a encore que \frac{1}{2} de millimètre. En vieillissant le poil tombe, la bouteille qui le supporte perd peu à peu sa transparance, launit, et durcit en forme de verrue.

Fig. 16.—Poil des autres organes de la même plante, vu au même grossissement et étudié au même âge (1225).

Fig. 8.—(an) anthère vacillante, au bout du filament (f) (146), prise sur une fleur d'Ornithogalum.—(pn) son pollen trigone, vu sous diverses faces, à l'instant de l'éjaculation.

Fig. 2. — Fleur de grandeur naturelle du Blumenbachia insignis cultivé. — (pd) pédoncule. — (s) cinq sépales linéaires. — (pa) cinq pétales en casque. — (sm) cinq paquets d'étamines, un par chaque pétale. — (sl) cinq staminules (fig. 14) alternes avec les pétales. — (fr) ovaire infère.

Fig. 13. — L'ovaire (fr) dépouillé des pétales, étamines et staminules qui le couronnent; conservant, à la chute de ces trois sortes d'organes, ses cinq sépales (s) persistants et son style unique (sr).

Fig. 12. — Fruit mur, grossi pour en montrer les dix côtes.

Fig. 11. — Coupe transversale du même. — (pc) placentas valvaires, se prolongéant dans l'intérieur de la loge unique (l), en forme de fausses cloisons. — (pp) péricarpe spongieux, infiltré d'air, et traversé, dans toute son épaisseur, par les fausses cloisons.

Fig. 14. Staminule de la fieur (fig. 2). —(a) deux prolongements internes, à substance cotonneuse comme le corps de l'organe. — Ce corps offre trois cannelures, jaunes à la base, orangées en haut avec les nuances du spectre; il est orné d'une bande orangée sur les bords du sommet. Chaque cannelure donne naissance à un des filaments hispides (A). Le reste de l'analyse de cette plante occupe toute la planche suivante.

#### PLANCER XXVII.

Suite des figures 2, 11, 12, 13, 14, de la planche précédente.

Fig. 4. — Tissu qui tapisse la paroi interne du fruit ainsi que les fausses cloisons (fig. 11, pl. xxvi), vu à la loupe.

Fig. 1.—Un fragment du même à un grossissement de cent diamètres. Ce tissu se compose de deux couches de cellules: l'externe (ce) est un réseau épidermique (pl. 111) à cellules plus longues que larges, ayant d'un dixième à un vingtième de longueur sur un cinquantième de largeur environ; elle en recouvre une autre composée de cellules également aplaties, mais qui parviennent en général à une longueur de quatre

dixièmes de millimètre sur une largeur d'un dixième. Ce que cette couche externe offre de plus remarquable, c'est la double analogie, et de sa structure avec le test (fig. 2) de l'ovule qui s'attache à sa surface, et des poils (pt) dont elle est hérissée à l'intérieur du fruit, comme le fruit l'est sur son ectocarpe (fig. 12). En vertu des lois qui président à l'étiolement, les poils de l'intérieur de la loge s'allongent beaucoup plus que ceux de l'extérieur; ceux-ci atteignent un cinquième de millimètre, et prétent à toutes les surfaces de cette plante le caractère que nous avons désigné par les mots de surface accrochante (64, 70).

Fig. 6. — Ovule non fécondé grossi cent fois. — (h) large hile par lequel il adhère immédiatement aux surfaces placentaires (pl. xxvi, fig. 11 pc). — (ag) long stigmatule qui descend jusqu'en  $(\alpha)$ . —  $(\alpha)$  zone qui sépare la panse de l'ovule de son stigmatule, qu'une observation superficielle prendrait pour un organe mâle sorti de l'ovule et qui y rentrerait par le progrès de la maturation.

Fig. 9. — Graine mûre avec son test réticulé, crispé, dont la figure 2 donne l'analyse au grossissement de cent diamètres. Cette portion du test se détache comme un arille (125) de la portion intérieure, dont la figure 11 représente la surface granulée par des glandes didymes (gl) analogues à de gros grains de pollen, qui adhéreraient aux insterstices d'un tissu cellulaire; ces glandes ont un centième de millimètre en diamètre.

Fig. 10. — Graine ouverte afin de montrer les rapports d'insertion 1° du test ou de l'arille réticulé (tt), tapissé par la couche, dont la figure 11 donne la surface externe; on en voit un fragment en (gt); 2° de la chalaze épaisse (ct) qui unit cette seconde couche du test au périsperme oléagineux (at), dans le sein duquel se trouve l'embryon (e). — (sg) stigmatule du périsperme.

Fig. 5. — Périsperme détaché de la chalaze (ch); il répand, sur le porte-objet, des myriades de gouttelettes oléagineuses.

Fig. 7. — Embryon pris à la maturité. — (rc) radicule. — (cy) cotylédons planes et inégaux.

Fig. 8. — Embryon très-jeune ; il est clos, à cette époque, comme un embryon monocotylédoné.

Fig. 2. — Tissu du test ou arille observé à un faible grossissement. Les parois des cellules se sont oblitérées comme sur les feuilles de l'Hydrogeton (65, 26°). Il en reste pourtant encore çà et là des traces, ainsi que certaines adhérences, avec la surface glanduleuse (g!) de la couche dont nous avons déjà parlé (fig. 11).

Fig. 3. - La même vue à un plus fort gros-

sissement. — (in) interstices vasculaires qui, en s'incrustant d'un savon ammoniacal, survivent à la décomposition des membranes cellulaires (mm), et possèdent alors tous les caractères du réseau des Éponges. — (a) canal central de chacun de ces interstices (1113, 1166, 1195, 2026).

#### PLANCEE XXVIII.

Fig. 2. — Fleur du Cestrum laurifollum. — (c) calice vert, monosépale, à cinq divisions. — (co) corolle tubulée, monopétale à cinq divisions au sommet.

Fig. 3. — Corolle ouverte longitudinalement. — (f) filament libre des étamines insérées sur le tube  $(\alpha)$  comme dans l'aisselle d'un follicule (lg), et au sommet d'une cannelure qui est incrustée dans la substance de la corolle. — $(\alpha n)$  anthère.

Fig. 4. — Étamine vue de côté avec son follicule (lg).

Fig. 1. —Pistil inséré au fond de la corolle, — (n) nectaire qui supporte l'ovaire. — (o) ovaire à cinq côtes et cinq valves. — (sr) style cylindrique terminé par un stigmate pentalobé.

Fig. 5. — Ovules sur cinq rangs, quoique l'ovaire soit blioculaire.

Fig. 8. — Coupe transversale de l'ovaire à la hauteur des ovules. — (pp) péricarpe. — (l) les deux loges. — (cm) placenta columellaire.

Fig. 9. — Coupe transversale du même audessous de l'insertion des ovules. Là on trouve les rudiments des cinq loges, dont trois s'oblitèrent régulièrement, et quelquefois toutes à la fois, d'où il est arrivé que Linnée a décritce fruit comme étant uniloculaire.

N. B. En n'étudiant donc le fruit qu'à la maturité ou à un âge avancé, on serait en droit de placer cette plante dans les Convolvulacées (1963) ou dans les Solanacées (1994). Mais en suivant les principes de la nouvelle méthode de détermination (1947), on découvre au fruit tous les caractères du type quinaire, et sa place est marquée dans les Rhododendracées (2031), dont cette espèce se rapproche, en outre, par la structure résineuse et cellulaire des masses polliniques renfermées dans les anthères.

Fig. 6. — Radication de la tulipe des jardins. — (lm) limbe de la feuille. —  $(\alpha)$  bulbe dont la gaîne close forme l'enveloppe externe, et que l'enveloppe (l) finira par perforer. —  $(\beta)$  bulbes nées comme deux graines, sur la surface externe de ecetlegaîne, commesur un placenta auquelelles tiennent par un funicule  $(\gamma)$ . — (rd) vraies racines. La figure est de grandeur naturelle.

Fig. 16. — Une bubbe fendue longitudinalement pour montrer les emboltements internes. — (γ) funicule. Chacune de ces bulbes peut être assimilée à un embryon monocotylédoné (887).

Fig. 9. — Tige du Xylophylla; sans la présence des fieurs qui naissent de l'aisselle des dents, on la prendrait pour une feuille. Les feuilles de cette plante ne sont que de petit follicules caducs, dans l'aisselle desquels naissent les fieurs microscopiques (fs).

Fig. 11. - Petite fleur non encore éclose.

Fig. 10. — Fleur mâle épanoule. — (pd) pédoncule. — (s) trois sépales. — (pa) trois pétales. — (st) quatre staminules. — (sm) trois étamines insérées sur un flament commun.

Fig. 12. — Fleur femelle. — (pd) pédoncule portant à sa base un rudiment de fleur. — (s) trois sépales. — (pa) trois pétales. — (st) trois staminules qui, s'ils avalent pris tout leur développement, auraient rendu la fleur hermaphrodite. — (sl) trois stigmates digités, grossis à la figure 13, et alternant avec les staminules; ils sont sessiles au sommet de l'ovaire.

Fig. 14. - Fruit mar à six côtes.

Fig. 18. — Coupe transversale de l'ovsire jeune. — (I) trois loges à deux côtes chacune. — (pp) péricarpe. — (cm) columelle à den ovules par loge. — (ds) cloison.

Fig. 17. — Une des étamines de la figure 18 détachée du filament commun. — (f) filament spécial. — (an) anthère didyme.

Fig. 15. — Préfloraison ou coupe transversle de la fleur non encore épanouie, pour montre les rapports des sépales avec les pétales (117, 2002).

#### PLANCEE XXIX.

Fig. 8. — Poil analogue, par sa structure, à l'anthère de certaines mousses (pl. Lvii, fig. 11); c'est par erreur que sur la planche nous l'aross indiqué comme appartenant aux Cucurbitaces; c'est sur les jeunes bractées et les jeunes pétales des Mauves qu'on le trouve. Il est grossi ces fois. — (gl) espèce de glande sur laquele repose. — (gl) pilosité simple. — (x) estronœud coloré en purpurin de la pilosité à dirphragme.

Fig. 9. — Poil étoilé qu'on retrouve en le feuilles de la même famille.

Fig. 11.— Ovule très-jeune du Chelldonhes majus (pl. xxxIII).— (fn) funicule.— (sp) prétendue perforation vue de profil; qui se montre comme une surface continue, quand on la regarde de champ (sg fig. 10), et qui, dans l'act de la fécondation, joue le rôle de stigmale.

N. B. Les figures 1-7, qui ont pour objet spécial les circonstances de la germination de l'Érable, commencent la série d'analyses que continue la pl. xxx.

Fig. 1. — Embryon extrait de la graine di grossi à la loupe, après en avoir étalé les colflédons (cr); (rc) radicule. Il est vu lci par réflexion. La fig. 2, pl. xxx, le représente un peu plus âgé et plus voisin de la germination; le réseau qui unit les trois nervures principales de chaque cotylédon (cr) y est déjà plus saillant, et la radicule (rc) a déjà pris une extension plus considérable. La substance des cotylédons est déjà fortement herbacée.

Fig. 2. — Jeune Érable, entièrement débarrassé des enveloppes de sa graine. — (rd) racine pivotante, qui provient du développement, vers le nadir, de la radicule (rc) fig. 1. — (cd) collet ou articulation qui unit cette racine au système aérien. — (cr) cotylédons verdâtres trinerviés, qui continuent à se développer hors de terre, et n'abandonnent la tige qu'à une époque assez avancée de son développement aérien. — (pm) plumule, que la figure 3 représente grossie à la loupe; la figure 2 est de grandeur naturelle.

Fig. 3. — Plumule de la figure 2 grossie à la loupe. — (Im) limbe ployé de la feuille, déjà muni d'une nervation rudimentaire et hérissée de glandes (fig. 4) sur la nervure médiane. — (pl) pétiole. — (Ino) entre-nœud qui sépare l'articulation du collet (cd) de l'articulation sur laquelle s'insèrent les deux premières feuilles opposées. — (a) organisation interne de cet entre-nœud, montrant que les deux feuilles se continuent au-dessous de leur articulation même. — (cr) cotylédons amputés.

Fie. 4. Glande de la feuille grossie cent fois; elle est limpide, cellulaire, surmontée d'un mamelon en forme de stigmatule.

Fig. 5. — Une calotte du test (tt) de la graine (fig. 5, pl. xxx ov) qui offre la plus grande analogie de structure avec le péricarpe allé luimème (fig. 4, pl. xxx pp). Les nervures s'y distribuent à droite et à gauche de la nervure médiane, qui forme la carène, tandis que le test des autres graines n'offre en général que des mailles plus ou moins régulièrement hexagonales (1109).

Fig. 6. — Anatomie de la plumule fig. 5. — (pf) pétiole de la feuille. — (g) gemme close qui recèle les deux feuilles destinées à croiser les deux premières. — (ct) écorce qui se détache facilement du corps de la tige (cl).

Fig. 7. — Fécule verte que l'on obtient en déchirant sous l'eau la substance des cotylédons (fig. 2 cr), à l'âge que représente la figure. Nous avons pris soin de reproduire les formes et les dimensions les plus communes des cellules isolées (ce) qui forment les éléments immédiats de cette fécule. La couleur verte provient spécialement des granulations qui tapissent les parois de chaque vésicule, quoique la membrane interne y contribue aussi pour sa part. La physiologie académique aurait pris, il y a dix ans, les glo-

bules pour des pores, et les plis pour des fentes (511).

#### PLANCHE XXX.

Suite des figures 1-7 de la planche précédente.

Fig. 3. — Bouton clos de la ffeur de l'Érable. — (pd) pédoncule. — (s) sépales valvaires, qui donnent au bouton l'apparence d'un fruit pentagone (1211).

Fig. 1.— Le même épanoui.— (s) sépales au nombre de cinq.— (pa) pétales en même nombre et alternes avec les sépales; ils sont insérés autour d'un nectaire, sur lequel s'insèrent perpendiculairement les étamines, dont on e voit ici que l'empreinte, et dans le fond duquel on trouve l'ovaire binaire.

Fig. 7. — La même fieur, dépouillée de ses cinq sépales, de quatre de ses pétales, afin d'offrir plus distinctement les rapports d'insertion des huit étamines (sm); chacune d'elles semble sortir d'une gaîne très-courte. — (pl) pistil. — (pa) pétale. — (an) anthère close.

Fig. 8. — Tranche longitudinale du gâteau ou nectaire, qui supporte les organes sexuels.—
(f) filament de l'étamine, qui émane d'un vaisseau spécial. — (an) anthère quadrilobée et prête à s'ouvrir. — (co) vaisseau qui parvient à chaque pièce de la corolle. — (c) vaisseau qui arrive à chaque pièce du calice. — (pd) pédoncule. — (pt) pistil qui émane à son tour d'un vaisseau central. Chacun de ces vaisseaux peut être considéré comme un entre-nœud, sur lequel chaque pièce s'empâte et s'articule par sa partie radiculaire.

Fig. 10. — (an) anthère vue après la déhiscence; les deux theca ont réfléchi leurs parois sur le filament (f) qui s'est recourbé au sommet. — (pn) pollen grossi cent fois.

Fig. 9. — Jeune pistil. — (o) loge qui commence à développer son alle. — (sr) style bicannelé terminé par deux stigmates (si) qui se recourbent de chaque côté.

Fig. 4. — Une de ces loges arrivée à son complet développement, à l'époque de la maturation. — (cm) columelle qui l'unit à l'autre loge. — (pp) péricarpe, qui, sur tout le reste, n'est qu'une aile membraneuse, un surcroit de sa substance.

Fig. 5. — Le même, dont une paroi du péricarpe a été enlevée, pour laisser voir l'intérieur de la loge (l), et l'insertion de l'ovule (ov) sur le placenta interne de la columelle (cm).

Fig. 6. — Le même, montrant comment une loge se détache de l'autre, par la rupture de la columelle (cm), après la maturation.

N. B. La fleur de l'Érable (fig. 1) offre la plus

complète analogie avec celle du Ziziphus (pl. Lvi, fig. 6) (1971).

#### PLANCHE XXXI.

- Fig. 1. Réceptacle floral, ou faux chaton d'Aster, que l'on désignait sous le nom de fleur composée. (fs, f) tour de spirale, composé de demi-fleurons qui poussent peu à peu à la forme de fleurs complètes; l'on retrouve celles-ci formant le centre du réceptacle, en nombreuses spirales qui reviennent presque indéfiniment sur elles-mêmes.
- Fig. 2. Le même réceptacle vu par sa partie dorsale, pour rendre plus sensible le passage de la feuille (fi) à la forme du follicule (fi), ensuite à celle de demi-fleurons (fs, f), qui se trouvent sur le pourtour.
- Fig. 3.—Fleur du centre du réceptacle. (o) ovaire. (co) corolle tubulée divisée en cinq dents valvulaires, au sommet. (an) cinq anthères soudées en un tube autour des deux stigmates papillaires (si), et insérées, par de fort courts filaments, sur le tube de la corolle.
- Fig. 5. La même corolle (co) avant sa déhiscence, close comme un ovaire qui surmonterait un autre ovaire (o) (1200).
- Fig. 4. Demi-fleuron observé au même grossissement que les deux figures précédentes. (o) ovaire. (co) limbe qui forme la corolle, c'est-à-dire corolle qui s'est fendue latéralement et qui a continué son développement à la manière des feuilles. (sp) style. (si) stigmate dépouillé de fibrilles, et par conséquent peu apte à subir la fécondation du pollen (1083, 1949).
- Fig. 6. Pédoncule d'une fleur à peine éclose de Samolus valerandi (Primulacée, 2029). Le follicule, dans l'aisselle duquel il a pris naissance, est monté, comme hors de saplace, avec lui. (0) place de l'ovaire seminifère. (cl) tige principale.
- Fig. 8. Fleur épanouie vue à la loupe. (o) place de l'ovaire. (s) cinq sépales: (pa) cinq pétales alternes. Le calice tient au péricarpe, la corolle au calice, en sorte que cette fleur est monarthriée (uniarticulée) (1878).
- Fig. 11. Corolle étalée. (sm) cinq étamines. (sl) cinq staminules alternant avec elles. (pa) cinq divisions pétaloides alternant avec les staminules.
- Fig. 12.—Ovaire vu de champ, dépouillé de l'appareil de sa corolle. (sy) style unique, central. (s) cinq sépales adhérentes au péricarpe. (vl) valves apiculaires au nombre de cinq, alternant avec les divisions pétaloïdes de la corolle.
  - Fig. 10. Étamine grossie, l'une vue par

- derrière (an, f), et l'autre par devant, après la déhiscence (th, f). (an) anthère.—(f) filament (th) théca.
- Fig. 7. Tranche longitudinale du fruit couronné de son calice. (pp) péricarpe dont la substance se confond avec le calice. (pc) placenta sphérique. (ov) ovules rangés autour de la sphère du placenta, dans l'ordre que représente la figure 9. (sp) place du style (2029).
- Fig. 15. Silicule du Clypeolea jonthlaspi (Cruciféracée 1968). L'ovule se dessine à travers la paroi de l'une de ses deux loges, dont l'autre avorte.
- Fig. 14. Une des deux loges (l') dépouillée de sa valve. (pp) substance ailée du péricarpe. (fn) funicule de l'ovule (ov) qui s'attache à un placenta sutural. (pd) pédoncule du fruit.
- Fig. 13. Ovule. Embryon recourbé, à cotylédons planes (cr) à radicule latérale (135, 136), se dessinant à travers le test qui s'applique sur cet organe.
- Fig. 14. Coupe longitudinale de cette graine. (lt) tranche du test. (rc) étui où se loge la radicule. (cr) cotylédons appliqués l'un contre l'autre, et séparés de la radicule par le périsperme membraneux (1154). Voy. pl. LII, fig. 1, 10.

### PLANCHE XXXII.

- Fig. 1. Réceptacle vu par le dos, d'un Scabiosa atropurpurea (Dipsacée 1950). — (f) follicules, déviations de la feuille, arrivant, en modifiant leur type, à la forme de bractées des fleurs (fs). — (pd) pédoncule de la fleur.
- Fig. 5.— Le même vu par devant. Ici, comme chez l'Aster de la planche précédente, les fleurs de la spirale la plus externe affectent un caractère moins régulier que celles qui couvrent le centre. (pd) pédoncule. (f) follicule. (fs) fleurs d'un purpurin de plus en plus intense, sur lequel les anthères se détachent en points jaunes.
- Fig. 2. Fleur du pourtour du réceptacle, dans l'aisselle de son follicule (f). (o) ovaire surmonté de la corolle (co), et des cinq arêtes qui en forment comme le calice.
- Fig. 4. Fleur régulière du centre du réceptacle. (co) corolle. (o) ovaire.
- Fig. 3. Réceptacle à la maturité des graines. Il s'allonge pour que les graines dont la radicule est supère, puissent plus librement se diriger vers le sol (1163).
- Fig. 7. Appareil de la fleur à la maturation.
  - Fig. 6. Le même ouvert. (inv) involucre

calicinal, d'abord clos, et adhérent au sommet du pistil par les écailles qu'on observe sur le pourtour  $(\beta)$ . —  $(\gamma)$  panse de cet involucre, qui, s'il était resté fermé, aurait joué le rôle de péricarpe, et interverti, dès lors, les rôles de tous les organes de l'ovaire. —  $(\alpha)$  collerette qui dans ce cas eût formé le calice supère. — (s) arêtes que j'ai cru devoir nommer sépales, à cause de l'analogie de leur position. C'est dans le centre de cette couronne d'arêtes que s'insère la co-rolle.

Fig. 8. — (gl) Glandes polliniformes, pédicellées, que l'on trouve insérées sur la surface des cinq arêtes de ce Scabiosa, et surtout à la base, où elles persistent, à l'abri du frottement. Elles sont grossies cent fois.

Fig. 11. — Fruit ouvert transversalement du Cardiospermum halicacabum (Sapindacée 2003). — (I) trois loges vésiculeuses et remplies d'air. — (ds) cloisons qui les séparent. — (pp) parois du péricarpe de chacune d'elles. Les trois loges doivent être considérées comme trois capsules agglutinées par la portion correspondante des cloisons. — (ov) ovules insérés, un dans chaque loge, sur le placenta columellaire.

Fig. 12. — Ovule détaché du placenta; il se colore d'abord en vert lisse foncé, et semble somir d'une cupule blanche (al), que la figure 13 montre du côté de l'échancrure (1141).

Fig. 9. — Section longitudinale de la graine. — (pd) funicule. — (al) arille blanc. — (al) espèce de périsperme verdàtre, qui revient sur lui-même, comme un embryon, ou plutôt comme deux embryons, dont on verrait les deux radicules en (β). — (e) gros embryon, qui s'insère par son cordon ombilical (cho) sur la paroi de ce périsperme anormal (1169).

Fig. 10. — Embryon isolé. — (rc) radicule terminée par un cordon ombilical rigide (cho). — (cr) cotylédons inégaux, l'un comme plane, et l'autre fortement tubéreux.

#### PLANCER XXXIII.

Fig. 11. — Bouton encore clos du Chelidonium majus (Chélidoniacée 1932). — (fl 1) follicule de l'aisselle duquel part ce bouton. — (fl 2) deux autres follicules, que l'on retrouve à la base des deux sépales (ss) qui sont clos, comme les valves des fruits bivalves, et qui portent au sommet leur structure stigmatique (sg), sous laquelle est collé le stigmate du fruit, dans son jeune âge.

Fig. 3. Figur jeune, dont les sépales et les pétales sont enlevés, pour mettre à découvert les empreintes que les spires d'étamines (sm) laissent sur l'entre-nœud qui les supporte. — (f) follicules correspondant aux follicules 2 de la fi-

gure 11. — (o) silique vue par une de ses deux valves.—(sn)placenta sutural, par où doitse faire la déhiscence. — (y) ligne médiane qui est la trace d'une cloison oblitérée. — (sr) style court, qui se prolonge en deux stigmates à papilles internes (si), ou plutôt en un seul qui est béant (fig. 4), sa commissure correspondant à la suture.

N. B. Les follicules placés à la base de ce chaton (f1; f2; s) sont disposés dans l'ordre al-

Fig. 7. — Pistil à l'âge le plus tendre et presque glanduliforme. La place du stigmate y est à peine marquée comme un point.

Fig. 5 — Pistil plus âgé vu au même grossissement; on aperçoit déjà à son sommet le stigmate (si), qui a l'apparence de l'organe que les anatomistes ont surnommé bec de tanche.

Fig. 2. — Ovaire beaucoup plus âgé vu à une loupe moins forte. Il offre alors la plus grande analogie avec l'étamine (fig. 1). — (7) tient la place du connectif; (a) celle des deux theca (th). Le filament est trop court pour prendre un nom distinct. A cette époque, cet ovaire est biloculaire, et ses ovules sont réduits à la dimension des globules du tissu cellulaire. S'ils subissaient la tendance à un développement pollinique, l'ovaire deviendrait une étamine, qui continuerait la spire des étamines, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un de ces organes subit la tendance à s'organiser en ovaire.

Fig.1.—Une des étamines jeunes.—(f) filament qui commence à s'allonger.—(th) theca qui correspondent aux loges naissantes de la figure 2.—(cn) connectif.—(γ) ligne médiane et vasculaire qui correspond à la ligne médiane (γ) de la figure 2.

Fig. 10. — Coupe transversale de la silique mire. Elle est, à cette époque, uniloculaire. — (pc) les deux placentas suturaux. — (ov) ovules par deux rangs sur chaque placenta. — (7) vaisseaux médlans qui formaient primitivement la cloison de la silique.

Fig. 8. — Tranche transversale de la silique du Chelidonium corniculatum, qui est non-seulement biloculaire, mais même a une troisième loge centrale et stérile. — (III) loges. — (pc) placentas qui portent dans chaque loge un rang d'ovules chacun. Si la loge centrale venait à s'oblitérer, chacun d'eux aurait ainsi deux rangs contigus d'ovules, comme sur la figure 10.

Fig. 9. — Graine mûre du Chelidonium majus. — (h) bile. — (hov) hétérovule, un des plus élégants que l'on rencontre sur les graines d'une structure analogue (1137).

Fig. 6. — Inflorescence jeune du Chelidonium majus. — (fl) feuille de l'aisselle de laquelle elle nait. — (cl) tige. — (inv) involucre qui simule un calice; les pédoncules des fleurs closes (c) auraient formé les étamines en spirale, si la sommité de l'inflorescence (in) a était tout à coup transformée en pistil (1983).

Fig. 12. — Ovule bétérovulé du Fumaria. — (h) hile. — (hov) bétérovule.

Fro. 13. — (Appartient, sinsi que les figures 14, 15, 16, à la planche suivante.) Bouton fermé par la réunion valvaire du calice (c) que supporte le fruit en forme de pédoncule. Ce calice joue le rôle d'ovaire, dont la sommité (sg) est un stigmate en diminutif. On voit un cinquième de ce stigmatule, au sommet du sépale trinervié (s) (Epilobium roseum).

Fig. 15. — Ovule de l'Epilobium roseum surmonté de son stigmatule (1129) en algrette seyeuse. La disposition de la planche nous a obligé de le placer dans une position inverse de celle qu'il occupe dans l'ovaire (pl. xxxiv, fig. 2. fr).

Fig. 14. — Ovule ouvert longitudinalement. — (rc) radicule qui dans le fruit est infère. — (cr) deux outylédons planes.

Fig. 16. — Embryon fort jeune extrait de l'ovule, à l'épeque où il n'a pas encore épuisé son périsperme. — (rc) radicule. — (cr) cotylédons étalés et vu par le dos.

#### PLANCEE XXXIV.

Fig. 4. — Inflorescence de l'Epilobium roseum (onachaniache 1999). — (cl) tige. — (fl) feuilles dans l'aisselle desquelles est un fruit solitaire (fr) surmonté d'une fleur. — (c) calice. — (co) corolle.

Fig. 5. — Fragment d'inflorescence de l'Episobium tetragonum. La tige (ci) est quadrangulaire, car les feuilles (fi) sont opposées-creisées. Les bords de chaque feuille se continuent en deux angles vasculaires (a).

Fig. 9. — Moltié de la tige cylindrique de l'Epilobium roseum, sur lequel en remarque (ct) l'écorce, (ab) l'aubier, (lg) le ligneux, (md) la moelle.

Fre. 8. — Tranche transversale de la tige de l'Epitobium tetragonum, sur laquelle en remarque (a) les quatre vaisseaux angulaires, (\$) l'écorce, (ab) l'aubier; et au centre le ligneux enveloppant la moelle verdâtre, et croisant par ses quatre angles les angles (a) (879).

Fig. 7. — Tranche transversale du fruit, sur lequel on retrouve toutes les pièces que nous venons de désigner sur la tige de l'Epiloblum tetragonum. —(x) les quatre sugles vasculaires. —(p) le péricarpe qui correspond à l'écorce. —(pc) la columelle qui correspond à la moetle, et qui, quadrangulaire à son tour, alterne par ses angles avec les angles du péricarpe. —(l) loges (879).

Fre. 2. — Anatomie d'une fieur d'Epiléin roseum. — (fr) fruit dent les quatre value (e) se séparent et entre elles, et de la coinnelle(m), et de la cupule de la fieur. —(co) cerolle coupe pour être étalée. — (sm) insortion des hait à-mines alternativoment inégales, à la base quatre divisions pétaleides. — (sr) style se teminant en un stigmate en forme de cerolle 2 inaire (si), que la figure 11 représents grais. Les papilles sont internes.

Fig. 1. — Étamine vue par devant. — (/) imment. — (an) anthère. — (th) thecs.

Fig. 5. — La môme vue par le dot. — (f) filament. — (cv) connectif, — (an) anthère.—(b) theca.

Fig. 6. — Grains de pollen trigones, assecia par cinq à six, ou isolés, munis de funicules (f) qui les attachent aux piacentas des thees, et diculant un boyan glutineux (a) (1189). Ces grain de pollen isolés ont 1 de millimètre de la lus au sommet; le groupe de 5 à  $\frac{1}{6}$  de millimètre.

Fig. 10. — Bourgeon infiniment josse grained cont fois. See deux stipules genanaires (st) as couvertes de poils (pl), et terminées chacus par un stigmatule des mieux caractéries (pl) il est des fruits bivalves qui, à cet àge, n'effet pas une autre structure. Voy. pl. xxvi, fg. 14

Fig. 13. — Sommité de l'une de ces den rives gemmaires, à l'époque de la débiscate à bourgeon. Son stigmatule, si fortement papillir à la première époque, a pris les carachies à stigmatule de la valve calicinale (pl. 1228; fig. 13).

FIG. 12 — Jeunes ovules (ov) attaché à magnet du piacenta (pc); leur stigmante (o) commence à se développer en aigrette soyet (pl. xxxiii, fig. 15), et ourre, à cette épope, une analogie frappante avec le stigmant jeune l'Urtica diolog (pl. xi, fig. 1, si) (1116).

## PLANCES XXXV.

FIG. 1. — Bouton fort Jeune de l'OEnother (ONAGRARIACÉE 1999), dont le calice (c) et de comme un ovaire, et dont ses valves funes se surmontées chacune d'un mamelon signature (sc).

Fro. 11. — Le même observé à l'époque si l'n'a encore que 2 millimètres en longues. L'vaire est à pelne perceptible; il est rédut à li forme d'un pédoncule carré. Mais su quir stigmatules (eg), par leur structure intime, ser symétrie et leur mode d'insertion sur le corp à calice (c), donnent à cet organe toutes les sulogies du stigmate quadrilobé de la fieur (rifig. 5) (1207).

Fig. 4. — Calice de la figure 1, dent la part a été ouverte longitudinalement et par la serie

d'une vaive. On voit que les étamines déjà avancées en formation y sont rangées autour du style, comme le seraient les ovules autour d'un placenta. Or, à l'âge de la figure 11, le stigmate (si fig. 5) est agglutiné au sommet de la voîte calicinale, et il occupe toute la capacité du calice; en sorte que chacun de ses lobes forme une cloison d'un ovaire quadriloculaire, dans lequel les ovules ne seraient pas encore développés, comme on l'observe sur les vrais ovaires trèsjeunes, à l'époque on ils n'ont que 3 millimètres de long (fig. 9).

Fis. 9. — Car on voit qu'à cet âge les cloisens (ds), qui un jour seront aussi placentas (pc), s'offrent comme une section transversale du stigmate (si fig. 5), qui se serait aggiutiné aux quatre faces du calice; et dans les quatre interstices qui doivent devenir des loges, les cellules superficielles du placenta ne se développent en ovules que plus tard. — (d) indique le point de la débiscence.

La figure 10 offre la même tranche prise sur un ovaire plus avancé en développement. Les ovules s'y sont développés; la substance des cloisons s'est épuisée et amincie, ou plutôt elle a été refoulée par celle du péricarpe (ds), jusqu'au centre où elle ne sert que de placenta (pc). Les loges (l) se sont arrondiès dans ce mouvement. Les angles (ds) se sont prononcés avec symétrie, et par conséquent aussi les sutures de la déhiscence (d) (494).

Fig. 15. — Ovule non fécondé, grossi cent feis.—(fn) funicule.—(sg) stigmatule ou fausse perforation.

Fig. 5. — Appareil sexuel extrait du jeune bouton encore clos (ag. 4). — (pa) pétales rudimentaires qui jouent alors, à la base des huit étamines, le rôle des écailles staminifères des Graminacées. — (sm) étamines jeunes, dent les anthères (an) ne sont dessinées que par du tissu cellulaire. — (si) stigmate énorme et qui dépasse à peine les anthères (406).

Fig. 2.— Le même appareil plus avancé en âge, et observé quelques jours avant l'épanouissement. Les huit anthères (an) ont pris tout leur développement; au moindre effort, le pollen trigeme (pn) en sort embarrassé dans le gluten aranéeux, qui forme le tissu cellulaire interne du thoca; et cependant le flament est encore fort court; les quatre pétales (pa) s'enveloppent matuellement à leur base, de la même manière que les deux paillettes (pe) enveloppent l'appareil sexuel de l'Anthoxanthum (pl. xix, fig. 12). Le pollen (pn) a † de millimètre.

Fig. 3.—A un âge plus avancé, le pétale (pa) dépasse déjà les étamines. On voit comment les étamines s'insèrent par leurs filaments (f), l'une devant le pétale et l'autre entre deux pétales,

sur le long tube calicinal, et au point où ce tube engendre à la fois et les sépales ou divisions calicinales et les pétales. Les pétales continuent leur développement, et forcent, par leur expansion, les sépales à se séparer (fig. 6 s).

Fig. 6.—Le stigmatule du calice (fig. 1, 11, sg) résiste longtemps à l'effort que font les pétales (pa), pour opérer la déhiscence des sépales (s). Ce stigmaticule subsiste avec la ténacité de certains vrais stigmates. — (tu) tube calicinal qui s'insère sur le fruit (r) quadrangulaire, lequel naît immédiatement de l'aisselle d'une feuille.

Fig. 7. — Disposition relative des ovules (ov). Ils se pressent comme des cellules; et, s'ils restaient agglutinés dans cette position, par leurs parois externes, ces organes reproducteurs seraient incrustés; et l'on dirait alors que ce fruit se reproduit par des scions et non de graines. Ces graines, en múrissant, conservent la forme que leur a communiquée leur compression mutuelle.

Fig. 13, 14. — Graines mûres ayant en longueur 1 millimètre, et ‡ millimètre en épaisseur.

Fig. 12. — Les mêmes coupées longitudinalement, pour montrer la position de l'embyron qui en occupe toute la capacité.—(rc) radicule.
— (cr) deux cotylédons planes.

Fig. 8. — Aiguilles de phosphate de chaux, que l'on retrouve dans tous les tissus jeunes de la fleur de l'OEnothera, ainsi que dans le pollen de l'Epilobium.

Fig. 16. — Lorsque le fruit s'est dépouillé du tube calicinal qui le surmente, ainsi que du style qui le termine, il offre à son tour, comme quatre lobes stigmatiques, qui ne sont que le prolongement de chacune de ses valves, lesquelles débordent de jour en jour, en se développant, le point d'insertion du tube calicinal.

Fig. 17. — Foliation en spirale par quatre de l'OEnothera. Les feuilles (f) vont en décroissant, en montant le long de la tige (cl); mais à la sommité elles se rapprochent tellement, et se soudent si intimement par la base, qu'elles imitent à leur tour le quadruple stigmate du fruit; elles sont réduites alors à la forme de quatre lobes papillaires (g) (1208).

N. B. Le stigmate (si fig. 5) ayant toutes ses papilles externes, ses lobes restent redressés pour que les papilles soient en contact immédiat avec le pellen qui s'échappe des anthères; tandis que les papilles du stigmate de l'Epilobium (pl. xxxv, fig. 11) étant internes, les quatre lobes se réféchissent en corolle en dehors dans le même but.

#### PLANCEE XXXVI.

Fig. 1. — Fleur du Medicago (Lisummacie 1966).—(f) folicule de l'aisselle duquel sort la fleur.—(c) calice à cinq dents.—(vx) pétale qui prend le nom d'étendard chez ce type de fleur.— (aa) deux pétales latéraux qui prennent le nom d'ailes.— (cr) quatrième pétale qui prend le nom de carène. La figure 8 représente à part une des deux ailes, et la figure 9 représente la carène. On peut considérer celle-ci comme étant la réunion de deux pétales distincts (a) par leurs bords respectifs, qui en formeraient ainsi la nervure médiane (\beta); de cette manière, la corolle serait quinaire. En considérant la carène comme provenant d'un seul et unique développement, la corolle se rapprocherait déjà du type du légume, qui est binaire.

Fig. 10. — Tube de neuf étamines, qui ne détachent leurs filaments qu'à la hauteur (/); le tube reste fendu sur un côté.

Fig. 11. — Dixième étamine isolée, qui se trouve placée juste à la commissure du tube, et complète ainsi le verticille de 10 organes. Cet appareil entoure le pistil.

Fig. 5.—Jeune pistil.—(o) ovaire.—(sy) style. — (si) stigmate auquel adhèrent les grains de pollen (pn).

Fig. 2. — Fruit parvenu à sa maturité. — (c) calice persistant, la corolle étant caduque. — (pc) placenta sutural. — (sr) trace de style.

Fig. 12. — Le même ouvert. — (pp) paroi réticulée du péricarpe. — (pc) placenta double, portant une rangée d'ovules de chaque côté (pv), dont quatre avortent régulièrement, en sorte que le légume reste court et uniovulé. — (sp) trace du style. A la maturité, les deux placentaires (pc) se dessoudent, comme la suture qui leur est opposée.

Fig. 4. — Graine mure. — (h) hile.

Fig. 5. — Embryon recourbé dans la graine mûre. — (rc) radicule. — (cr) cotylédons vus par la surface dorsale de l'un d'eux.

Fig. 6.—Le même plus jeune, et encore emprisonné dans le périsperme (al) qu'il épuise en se développant.

Fig. 7. Embryon à l'âge le plus tendre; il n'a pas encore pris un développement assez grand pour être forcé de se courber. — (rc) radicule. — (cr) cotylédon.

Fig. 16, 17. — Types des Acacias (LÉCURINAcét 1699). Le calice (s, c) est extrémement petit, mais à cinq divisions. La corolle (co) est à cinq pétales valvaires dans la préfloraison (fig. 18). Les étamines arrivent à un multiple très-élevé de 10. En admettant que la corolle des vraies Léguminacées (fig. 1) est quinaire, la fleur des Acacias pourrait en être considérée comme l'état normal. Autrement les acacias devraient former une famille distincte; et il est des familles que l'on sépare à de grandes distances, sur des caractères moins tranchés. Fig. 19.—Un bout de rameau d'Acacia, montrant que les fleurs ici sont aussi bien axilhires que sur les espèces à grandes dimensions; en distingue, en effet, déjà à la loupe, les follicules (f) que la figure 20 représente grossis cent fois.

Fig. 15. — Type d'Ombellacée (1973), pris sur un Angelica des Pyrénées. — (pd) pédoncule. — (o) ovaire infère, biloculaire, biovulé. — (ps) cinq pétales. — (sm) cinq étamines, insérées comme les pétales, avec lesquels elles alternent, autour d'un nectaire. — (sy) les deux styles. On voit à côté de cette figure la tranche transversale du fruit. — (!) les deux loges. — (a) cinqoètes sur chaque loge. — (ß) vaisseau qui se trouve sur les interstices des côtes. Il est rougi par une huite essentielle.

Fig. 14. — Autre type d'Ombellacée. Le frui (o) n'est marqué que de petites papilles ; les pétales (pa) sont simples, concaves et presque triagulaires. — (ov) ovule suspendu au somme d'une loge ouverte. — (si) stigmates. — (an) authères didymes, apiculaires (146, 90). — (f) filment qui les supporte.

Fig. 15. — Ombelle réduite à sa plus grande simplicité. — (f) trois follicules qui composent tout l'involucre (inv) et de l'aisselle de chacat desquels nait un rameau. Il est des espèces dont l'ombelle arrive à posséder jusqu'à cinquanter meaux. — (in) inflorescence terminale formée sur le type de l'inflorescence générale, syant son ombellule et son involucelle, diminutifs de l'ombellule et de l'involucre. Les rameaux de l'ombellule se terminent par une fleur. — (pf) préforaison des pétales de la fleur (fig. 14).

#### PLANCEE XXXVII.

FIG. 2. — Fleur épanouie du Passifiora elle (PASSIFLORACÉE 1946). — (s) cinq sépales, aux leur stigmatule devenu un long ongiet. — (s) cinq pétales. — (s!) staminules formant un ule qui engalne le tube des étamines, lequel engale le tube des quatre stigmates (si). La fleur est use de grandeur naturelle.

Fig. 1. — Appareil des tubes staminulifere (st), et du tube (tu) staminifère. — (an) anthère des cinq étamines. — (si) stigmates des quare styles. Entre le tube  $(\gamma)$  et le tube (tu), il s'en tront deux autres qui ne sont bordés que de staminules rudimentaires  $(\alpha, \beta)$ .

Fig. 4. — Une des étamines détachée dutable et grossie à la loupe. — (/) filament qui s'insère perpendiculairement sur la longueur dorsale de l'anthère (an) et latéralement sur sa surface.

Fig. 3. — Grains de pollen composés de pasieurs compartiments, qui s'éloignent les usi des autres, dans l'effort de l'éjaculation. Chicune de ces grandes cellules peut être considéré comme un grain de pollen muni d'un test corné, et associé à ses congénères par un tissu cellulaire élastique. Le boyau glutineux sort de chacun d'eux.

Fig. 5. — Bouton non encore tout à fait éclos. — (cl) lige. — (c 1) premier calice distant et à trois follicules. — (c 2) deuxième et vrai calice composé de cinq sépales surmontés d'un long onglet (s). — les stigmates (si) commencent à sortir hors de la fleur.

Fig. 6. — Ovule qui se féconde en appliquant la surface de son stigmatule (sg) contre le funicule (fn), lequel a reçu la fécondation du placenta. — (vn) panse de l'ovule (1131).

Fig. 7. — Coupe transversale vue à la loupe du jeune ovaire. — (pc) placentas dont l'un a une tendance à se dédoubler, tendance expliquée par le nombre quaternaire des styles. — (ep) épiderme. — (α) substance qui est destinée à s'oblitérer par le progrès du développement. — (β) réseau vasculaire qui survivra à la décomposition de son parenchyme. La tranche transversale du fruit présentera alors la configuration suivante (fig. 8).

Fig. 8. — Les mêmes organes sont marqués des mêmes lettres que sur la figure 7; celle-ci est vue de grandeur naturelle. — (!) loge unique. — (pc) placentas moins considérables proportionnellement que sur la figure 7. — (ov) ovules sur quatre rangs. — (ep) épiderme. — (a) interstices cellulaires qui se sont oblitérés. — (\$) vaisseaux qui ont survécu, et unissent, comme par des brides, l'endocarpe qui supporte les placentas (pc), avec l'ectocarpe épais et cotonneux (1109). La figure 1, pl. xxxviii, complète l'explication.

#### PLANCEE XXXVIII.

Fig. 1.— Fruit mûr du Passiflora alba, supporté par un long pédoncule, qui le hisse hors des enveloppes florales comme le fruit des Euphorbes (pl. xxi). — (c) premier calice. — (pd) pédoncule du fruit. — (pp) péricarpe composé de deux couches distinctes, et pour ainsi dire cousues entre elles. —  $(\alpha)$  endocarpe pelliculeux comme la membrane qui tapisse les parois internes de la coquille de l'œuf. —  $(\beta)$  ectocarpe épais et cotonneux qui tient, par des brides vasculaires, à l'endocarpe. Les ovules sont disposés dans l'intérieur de ce fruit, comme dans un fruit de Cucurbitacée.

Fig. 2. — Ovule de grandeur naturelle pour faire ressortir, par le fond noir, l'arille (ai) qui l'enveloppe, et que le test commence à perforer au sommet (1141).

Fig. 3. — (pd) pédoncule de la fleur du Dafura (Pomme-épineuse) (Solanacée, 1994), sur ATLAS PRYSIOL. VÉG. lequel le type quinaire se marque déjà par cinq vaisseaux, d'où émanent les cinq sépales.

Fig. 6. — Fruit mur opérant sa déhiscence en quatre valves (vl) — (ds) cloison qui correspond à la suture de la valve. Il y en a quatre semblables; deux, opposées, n'arrivent pas jusqu'au sommet; on en voit une sur la face ouverte; en sorte que si l'on prenait la tranche transversale (fig. 5) au sommet, le fruit serait biloculaire au lieu d'être quadriloculaire. — (pp) péricarpe ou substance des valves. — (pc) placentas couverts d'ovules parvenus déjà à l'état des graines (gr). Une partie du placenta gauche a été égrenée exprès pour en montrer la surface.

Fig. 5. — Coupe transversale d'un jeune fruit. Il est quadriloculaire. Sa columelle n'est pas placentaire (cm). — Les placentas (pc) sont proéminents, en fausses cloisons, et s'insèrent de chaque côté sur la cloison par laquelle passe e même diamètre du fruit. Chacun d'eux, tapissé d'ovules sur les deux faces, se replie en dedans en se développant.

Fig. 4. — Coupe longitudinale de la graine. — (al) périsperme corné. — (rc) radicule. — (cr) cotylédons de l'embryon recourbé, de manière que la radicule est supère et le fruit pendant (1163).

N. B. Nous avons choisi de préférence ce gros fruit, non-seulement afin de rendre plus pittoresque la démonstration du développement de la glande en ovaire (493), mais encore afin de donner une idée plus claire de la structure du fruit des Solanacées, dont la plupart des espèces à baie se prétent moins facilement à la description.

#### PLANCHE XXXIX.

Fig. 1. — Fleur de l'Ipomæa coccinea (Convolutacée, 1993) de grandeur naturelle. — (in) inflorescence en spirale par cinq. — (tu) tube de la corolle monopétale, entouré à sa base par cinq sépales en spirale, et terminé par un limbe (im) plissé sur les espaces (s), de manière que, dans la préfloraison (fig. 3 et 9) ou le sommeil de la fleur (1632), les cinq portions (x) sont unies comme des pétales valvaires.

Fig. 2. — Limbe de la même fleur, vu par la gorge; les mêmes lettres indiquent les mêmes plis (419).

Fig. 3. — État de sommeil de la même corolle (co), pendant lequel les plis (a) sont les seuls visibles

Fig. 4. — Calice clos (c) par le rapprochement de ses cinq sépales, tous terminés par un long stigmatule.

Fig. 5. — Tranche longitudinale d'une graine encore jeune. L'embryon (pl. x1, fig. 14) y est à peine courbé. Il a déjà rendu laiteux, et non

Digitized by Google

3

colorable en bleu par l'iode, tout l'espace blanc dans lequel ses cotylédons (cr) se trouvent plongés; la portion ponctuée du périsperme (al) est encore féculente, et se colore au moins en violet par l'iode. — (rc) radicule de l'embryon. — (h) hile par lequel la graine est attachée au placenta basilaire de l'ovaire. — (ll) épaisseur du test (1155).

Fig. 6. — Graine voisine de la maturité. Les cotylédons (cr) s'y sont chiffonnés à force de se développer dans la capacité d'un test stationnaire, et de refouler devant eux le périsperme (al), dont ils ont absorbé et décomposé à leur profit la substance. — (h) hile. — (ll) test. Le cotylédon extrait à cet âge de la graine, et observé par le dos, se présente avec l'aspect de la figure 13, pl. xl.

Fig. 8. — Graine mûre et entière du Convolvulus sibiricus vue à la loupe. — (h) hile. Le test est couvert de grosses glandes comme furfuracées (1166).

Fig. 7. — Test de la même graine observé au grossissement de cent fois. Les glandes (gl) s'insèrent sur une couche de cellules épuisées, transparentes (ce 1), que tapisse une couche de cellules également aplaties et épuisées, mais opaques et noires par réfraction (ce 2). Celte-ci enfin est tapissée par une couche à cellules comme spiraligères (ce 3), qui réfractent la lumière avec tous les phénomènes des anneaux colorés. Les glandes (gl), remplies d'une huile essentielle concrète, n'offrent pas la moindre trace d'organisation plus interne. Elles ne semblent posséder qu'une vésicule.

Fig. 9. — Préfloraison de la fleur de l'Ipomæa coccinea, marquant l'ordre d'alternation des sépales et des étamines, qui s'insèrent sur le tube de la corolle, avec lesquelles alterneraient les loges du fruit, si celui-ci était quinaire.

N. B. Voyez les figures de la planche suivante, qui complètent l'analyse des Convolvulacées.

FIG. 10. — Coupe transversale de la capsule quinaire et quinquéloculaire de l'Oxalis corniculata (pl. XL) (OXALIDACÉE, 2030). — (cm) columelle contre laquelle s'insèrent les cinq loges (l), par la portion seule de leur placenta, et dont les parois désagglutinées laissent un interstice (int) entre elles.

'Fig. 11. — Tube (tu) staminifère de l'Oxalis, à dix étamines (sm) alternativement inégales, ce qui indique que primitivement cet appareil est composé de deux verticilles. — (an) anthères. — (f) filament.

Fig. 12. — Mode d'insertion des trois folioles (fi) irritables de l'Oxalis sur le pétiole (pi) — (α) tubérosité qui est comme la portion musculaire et contractile de ces organes (1603).

#### PLANCEE XL.

Fig. 1.—Bourgeon foliacé (g) de l'Oxalls conniculata (Oxalidacéz, 2030), observé à l'époque où tous ses organes sont repliés les uns sur les autres, et où la page inférieure des folioles (f) est la page éclairée (1593). — (a) stipules. A cet âge, toutes les surfaces sont couvertes de poils limpides, qui tomberont et les laisseront lisses, par un développement ultérieur (fig. 12, pl. xxxx).

Fig. 2. — Jeune pistil entouré d'un tube staminifère, dont les étamines (fig. 5) affectent plusieurs longueurs. — (si) stigmates épaissis, lisse et courts à cet âge.

Fig. 3. — Pistil isolé et vu à la loupe, longtemps après la fécondation. — (0) ovaire quinquécapsulaire (pl. xxxix, fig. 10). — (57) cinq styles libres et velus. — (51) stigmates en petites têtes papillaires.

Fig. 4. — Ovule pris longtemps après la fécondation, avec son funicule voisin de son súfmatule, et opposé à l'hétérovule qui est à peint développé (hou) (1137). L'ovule est vu à la loupe.

Fig. 6, 8. — Deux ages différents de l'orde (ov) pris longtemps avant la fécondation. — (fn) funicule. — (sg) stigmatule. — (hov) hétérovule. Ils sont grossis cent fois.

N. B. Les figures suivantes continuent l'antique des Convolvulacées de la planche XXXIII.

Fig. 7. Sommité d'étamine du Convolvului sepium. — (th) theca opérant sa déhiscence.

Fig. 10. — Stigmates (si) bifides, inference est-à-dire à papilles placées sur la face inference des deux expansions. — (sy) sommité a style.

Fig. 9. — Stigmate capitulé de l'Ipomæacoccinea (pl. xxxix). Il se compose de petites spàres, disposées en spirale, sur chacune desquelle on observe des petites papilles également disposées en spirale (1093).

Fig. 11. — Plis d'une jeune corolle d'Ipomes coccinea. — (α) pli externe pendant la prése raison ou le sommeil de la fleur. — (β) pli interne. Le mécanisme de ces mouvements est se fisamment indiqué par la structure vasculair des deux sortes de plis (pl. xxxix, fig. 1 et 3).

Fig. 12. — Ovaire (o) de l'Ipomæa apput sur un nectaire (n) ou articulation, dont les pièces ont avorté, et qui, en se développant, ot bien aurait donné à l'organisation florale un nouveau verticille de nom quelconque, ou bien aurait déterminé la formation de l'ovaire un crai plus bas (1194).

Fig. 13. — Embryon extrait de la graine de Convolvulus sepium parvenue à sa maturit. — (rc) radicule. — (cr) cotylédons qui ont ét forcés de se chiffonner et de se replier sur en mêmes, en se développant indéfiniment dans la

capacité d'un test stationnaire (pl. xxxx, fig. 5). Fie. 14. — Embryon très-jeune de l'Ipomæa mil, et dont les cotylédons (cr) n'ont pas encore pris un développement assez considérable, pour être forcés de se replier sur eux-mêmes. — (rc) radicule. Il est vu à un plus fort grossissement que sur la figure 13 (1155).

Fig. 16. — Un des deux cotylédons, au simple trait, du *Convolvulus sepium*, pour en montrer la vascularité. — (pi) court pétiole.

Fig. 15. — Ovaire de l'Ipomæa mil ouvert par les valves, pour montrer deux des trois loges (l), au fond de l'une desquelles on aperçoit l'empreinte de l'insertion de l'ovule. La loge contiguë reste stérile; et l'ovaire triloculaire finit par n'être que biovulé. — (sy) partie inférieure du style.

Fig. 17. — Ovaire décalotté du Convolvulus sepium à deux loges biovulées (ov); l'une des deux cloisons ayant avorté.

Fig. 18. — Ovaire de l'Ipomæa hederacea vu par la même préparation, triloculaire, à loges biovulées. Une des quatre loges a avorté.

Fig. 19. — Ovaire de l'Ipomæa coccinea quadriloculaire, à loges uniovulées (ov), ce qui est le type normal du fruit de cette famille (1097).

#### PLANCHE XLI.

Fig. 1.—Jeune bouton encore clos de la fleur (fig. 12) de l'Impatiens balsamina (Balsaminacée, 2035).— (s) un des deux sépales opposés, sur lequel on remarque un éperon rudimentaire (ca).— (pa) les deux pétales opposés, dont l'un est déjà muni d'un éperon (ca), sur la surface duquel on en remarque un autre rudimentaire (1215).

Fig. 2. — Bouton bien plus jeune, dont les sépales (s) ont presque les dimensions des pétales, et affectent, par leurs stigmatules, l'aspect le plus complet du stigmate non fécondé du pistil (fig. 4) (1210).

Fig. 3. — Bouton plus àgé que le précédent, mais moins àgé que celui de la figure 1re. — (/l) follicule dans le sein duquel est née la fleur. — (s) sépale peu distinct. — (pa, pa) deux pétales opposés, dont l'un porte déjà le rudiment d'un éperon (ca) qui, à cet âge, a tout l'air d'un organe produit par la piqure d'un insecte. Toutes ces surfaces sont recouvertes de pilosités articulées et colorées, que la figure 19 représente grossies cent fois.

Fig. 5. — Bouton voisin de l'épanouissement, sur lequel on remarque les deux sépales opposés (s), aussi bien éparonnés (ca) que les deux pétales (pa) qui les croisent.

Fig. 4. — Sommité grossie cent fois du pistil (fig. 14) à l'âge le plus tendre. Le stigmate est

quadrilobé et offre la même structure que le jeune bouton de la fleur (fig. 2), avec les stigmatules papillaires de ses deux sépales et de ses deux pétales.

Fig. 6.— La même sommité (s!) ayant perdu toutes les traces de sa primitive organisation, à la maturité, et alors que les cinq valves du fruit (v!) sont sur le point de se dessouder.

Fig. 7. — Fruit parvenu à sa maturité complète; les cinq valves se séparent avec explosion et se roulent sur leur face intérieure (vl) comme par un mouvement animé. — (si) stigmate oblitéré. — La coupe transversale du fruit se trouve à côté. — (l) clnq loges pluriovulées. — (ds) cinq cloisons. — (d) déhiscence par chaque suture. — (vl) valves qui se détachent, en sorte que le fruit reste avec sa columelle et ses cinq cloisons, les graines étant jetées au loin par l'effet de la brusque déhiscence des valves.

Fig. 8. — Pétale éperonné (ca) de la fleur épanouie, vu de grandeur naturelle.

Fig. 9.—Appareil staminifère jeune, dépouillé de ses anthères. Les filaments (/) forment une saillie en dehors et une saillie en dedans. C'est sur la saillie externe que s'insèrent les anthères (an). Les cinq saillies internes se collent sur le stigmate (si). Il est évident que cette forme est l'empreinte des lobes inférieurs des anthères, comme cela arrive sur les écailles impressionnées des Graminacées (403).

Fig. 10.—Le même appareil avec ses anthères qui commencent à opérer, à leur sommet, leur déhiscence prématurée (pn), par l'effet de la dessiccation. — (f) corps des filaments à peine distincts au sommet. — (an) anthères agglutinées tellement par leurs bords correspondants, que les deux theca de la même anthère sont plus distincts l'un de l'autre que les deux anthères elles-mêmes.

Fig. 11. — Même appareil plus avancé en âge. — (f) filaments qui se sont allongés, et que le développement du pistil (pt) a rendus plus distants. — (an) cinq anthères agglutinées entre elles, et qui recouvrent le pistil d'une calotte indéhiscente, mais marcescente (571).

Fig. 12. — Fleur épanouie et de grandeur naturelle. On y remarque quatre pièces opposées-croisées, dont les deux ombrées (pa, pa ca) étaient seules visibles dans la préfloraison (fig. 1). Les deux autres, qui croisent celles-ci, peuvent être considérées comme les deux vrais pétales, non-seulement à cause de l'irrégularité de leurs contours, mais encore à cause des anthères rudimentaires (sl), que l'on rencontre fréquemment dans leur substance (397). (Voy. fig. 5, pl. xxii, x.) La division de chacun de ces pétales en deux grands lobes, fendus presque jusqu'à la base, donne un nouveau poids à la manière dont nous

avons envisagé les rapports des pétales des Cruclféracées (1968), qui, quoique au nombre de quatre, pourraient bien appartenir à une seule articulation.

Fig. 14. — Jeune pistil débarrassé des organes floraux, caducs et marcescents. — (pd) pédoncule qui s'est développé avec la fleur. — (s) les deux sépales persistants. — (o) panse de l'ovaire couvert de poils articulés (fig. 19), que nous avons remarqués sur la surface de tous les jeunes organes (fig. 3). — (sr) style gros et tubéreux. — (sf) stigmate à peine visible.

Fig. 17. — Jeune ovule (ov). — (fn) funicule. Fig. 16. — (gr) Corps de la graine à test réticulé, et marqué de glandes disposées en quinconce, parce qu'elles sont disposées en spirale (766).

Fig. 13. — Embryon qui remplit la capacité de la graine. — (rc) radicule à peine distincte. — (cr) un des deux cotylédons vu par sa surface dorsale, et marqué sur le bord de quatre empreintes vasculaires.

Fig. 15. — Coupe longitudinale de la graine. — (tt) test. — (rc) radicule. — (cr) cotylédons tranchés perpendiculairement à leur double surface. On remarque sur chacun d'eux les orifices de quatre organes vasculaires, qui correspondent aux quatre empreintes superficielles de la figure 13. Ce sont lès nervures cotylédonaires.

Fig. 18. — Pollen mûr observé à sec; on le dirait infiltré d'air, tant il s'affaisse sur le porteobjet, par suite de la mollesse de ses tissus. Il a  $\frac{1}{25}$  sur  $\frac{1}{33}$  de millimètre.

Fig. 20. — Pollen plus jeune, et à différents àges, observé à un plus fort grossissement. — (a) tissu cellulaire glutineux du theca. — (d) aiguilles de phosphate de chaux (pl. xxxv, fig. 8). — (7) grains de pollen, dans le sein desquels les spires naissantes affectent diverses apparences, jusqu'à celle d'une croix. — (8) pollen plus àgé, dans le sein desquels les tours de spire se sont déjà granulés (612).

Fig. 19. — Poil grossi cent fois, qui recouvre les surfaces de cinq jeunes organes de cette plante (fig. 3, 14). — ( $\beta$ ) articulations dans le sein desquelles on observe distinctement les tours de spire. — ( $\alpha$ ) articulations remplies d'une substance colorante d'un beau carmin. C'est un poil digité (672).

Fig. 21. — Graine mûre de l'Impatiens noll tangere, dont le test est couvert par des séries en chapelets de petites glandes sphériques (pl. xxxix, fig. 8).

#### PLANCHE XLII.

Fig. 1. — Fleur de grandeur naturelle du Periploca angustifolia (plante intermédiaire

entre les Apocynacées (1985) et les Asclépiadacées (1986). — (pa) pétales.

Fie. 2.—La même grossie à la loupe. Les pétales (pa) ont été coupés par le milieu, pour que la figure occupe moins de place.— (sm) apparel staminifère, dont les pièces sont plutôt rapprechées que soudées.— (sl) staminules purpuriss en forme de cornes recourbées qui tiennent à la corolle, avec les divisions de laquelle elles alternent, et nullement au corps staminifère.—(sl) cavité creusée dans la substance du pétale.—Le pétale est bilobé comme une anthère ordinaire, dont les grains de pollen, restant agglutinés, mifesteraient seulement leur présence par la coloration purpurine qu'ils imprimeraient aux enveloppes qui les recouvrent.

Fig. 13. — Fragment d'une jeune corolle étadiée avant la préfloraison. — (sl) staminus violets et blancs au sommet, qui commencent à se développer en droite ligne. —  $(\beta)$  espaces intermédiaires qui annoncent, par leur coloration, un organe staminifère avorté, ou le connectif, dont le pétale (pa) serait l'anthère avortée. C'est en dessous de ces espaces  $(\beta)$  que s'insèrent le étamines. On y observe la cicatrice du filamest que nous avons coupé.

Fig. 9. — Calice jeune du Periploca à cim sépales caduques (x), et cinq corps glandulen persistants (\beta\), qui correspondent aux staminales (s!) de la corolle (fig. 2); si la corolle s'était transformée en corps staminifère, le calice surait fourni une corolle, par le développement de corps glanduleux (\beta\). On voit au centre la coupe transversale du fruit biloculaire, avec ses ordie insérés de chaque côté sur le placenta colamèlaire.

Fig. 4. — Jeune pistil dépouillé de ses enfiloppes florales. — (pd) pédoncule. — (o) pans és deux ovaires. — (sr) style bicannelé. — (si) én mate réfléchi en chapeau de champignon et patalobé, ce qui indique que primitivement lens était quinaire. C'est le stigmate qui s'oppes l la désagglutination des deux loges du fruit.

Fig. 5. — Les deux loges du fruit désagnémes après la chute du stigmate, et formant alor comme deux fruits séparés.—(c) calice composé des cinq corps (f) de la figure 9. — (in) inforescence opposée-croisée. — (cl) tige.—(f) frafment de feuille. — (g) gemme axillaire.

Fig. 3. — Coupe transversale d'une loge de fruit précédent, — (l) loge. — (pc) placenta à plusieurs rangs d'ovules.

Fig. 8.—Jeune anthère.—(f) filament à pent visible qui s'insère à la base de l'organe (f) de la figure 13.— (th) theca qui ne sont enout que deux cellules enflées par le tissu pollinique formant comme les deux lobes d'une feuille grass.

Fig. 10. - Appareil staminifère des cinquis

nes collées sur le stigmate (fig. 4, si), mais non agglutinées comme dans les Asclépiadacées.—
(cn) connectif plus large que les deux theca (th) ensemble.

Fig. 11. — Une de ces cinq étamines, à l'époque de la déhiscence de ses deux theca (th), qui ont pris, comme on le voit, un développement prononcé. — (f') petit filet qui supporte la masse pollinique (pn) (1180).

Fig. 12. — Fragment de cette masse pollinique. Elle se compose de pollens tricapsulaires, emprisonnés par un tissu cellulaire glutineux; chaque grain a 6 sur 12 de millimètre (1190).

Fig. 7. — Jeune bouton d'Asclepias mexicana. — (s) sépales séparés. — (co) cinq pétales qui sont clos, soudés entre eux et colorés exactement comme les cinq étamines de la fleur de la même plante (pl. xliv, fig. 3 sm); ils forment un stigmatule (sg), que le progrès des organes sexuels parvient à diviser par le sommet.

Fig. 6. — Appareil vasculaire extrait du stigmate de l'Asclepias mexicana et du Periploca. — (va s) est le vaisseau principal, analogue à la tige, dont les vaisseaux secondaires (va a) sont les rameaux rudimentaires disposés en spirale. Les spires intérieures se dessinent sur la surface, par des empreintes ombrées, que la physiologie académique aurait prises pour des fentes (619).

#### PLANCEE XLIII.

Fig. 1. — Fleur d'Apocynum androsæmifolium (Apocynacée, 1985). — (c) calice. — (co) corolle campanulée purpurine.

Fig. 6. — Corolle étalée. — (sm) cinq étamines alternes avec les divisions de la corolle, sur laquelle elles sont soudées, et avec cinq staminules triangulaires, trinerviés  $(sl \, \alpha)$ , à peine développés, qui correspondent aux corps (sl) de la fig. 13, pl. xLII.

Fig. 5.— Une étamine détachée et grossie, vue par devant. — (th) theca dans lequel le pollen (pn) est agglutiné en tissu cellulaire. —  $(\alpha)$  filament aplati, trilobé au-dessus de son point d'insertion.

Fig. 7. — La même vue par la surface qui est appliquée contre la corolle.

Fig. 10. — Calice à cinq sépales (s), au centre duquel on voit les insertions de la corolle pentagone, alternant avec les sépales, et celle du fruit biloculaire.

Fig. 13. — Coupe transversale prise un peu plus bas et plus grossie. On y distingue la disposition biloculaire du fruit, par deux croissants ligneux, entourés d'une rangée de points.

Fig. 12. — Fruit jeune. — (st) cinq petits staminules glanduliformes. — (st) style fort court. — (st) stigmate.

Fig. 3. — Fleur de l'Asclepias frutescens (Asclépiadacée, 1986), dont la corolle (pa) est renversée pour laisser voir la disposition des cinq staminules (sl) sur le corps staminifère (α).

Fig. 11. — Un de ces gros staminules fendu longitudinalement, pour faire voir comment il aurait pu se transformer en étamine, par l'isolement des cellules vertes qui rentrent dans l'organisation de la portion centrale.

Fig. 9. — Corps staminifère dépouillé de ses cinq staminules, dont on voit une empreinte en (st). — (α) connectif par où se fait la déhiscence. — (β) theca indéhiscent. On aperçoit, à travers la transparence des parois, les masses polliniques (pl. XLIV, fig. 4) prêtes à en sortir (1180).

Fig. 8.— Les anthères sont séparables mécaniquement, plutôt par leur connectif que par leur soudure. La figure 8 représente ce mode de séparation. La soudure joue le rôle de connectif jusqu'au sommet  $(\alpha)$ . Le theca (th) appartient à une anthère, et le theca  $(\beta)$  à une autre.

Fig. 4. — Jeune pistil surmonté de son stigmate pentalobé, dont les lobes alternent avec les anthères. — (fr) panse de l'ovaire, à travers les parois duquel se dessinent les ovules. — (sy) style double. — (si) stigmate.

Fig. 2.—Coupe transversale du stigmate pentalobé, au centre duquel s'observe le paquet de vaisseaux, qui communique avec les papilles.

Fig. 21. — Anthère très-jeune du Portulaca oleracea (Portulacă, 1955). — (f) filament. — (th) theca à travers lequel on aperçoit les grains de pollen, comme un tissu cellulaire jaune (ce). On voit les jeunes grains de pollen (pn) adhérents par un hile à la membrane (mm) qui formait la paroi du tissu cellulaire (518, 566).

Fig. 19. — Fleur ouverte du Queria canadensis (Portulacée, 1955), le pistil étant enlevé. — (s) sépales au nombre de cinq. — (sm) cinq étamines; les staminules ne se sont pas développés, ils sont restés à l'état rudimentaire, en une collerette (co), qui supporte les étamines et qui remplace la corolle avortée.

Fig. 14. — Fruit mur avec son stigmate (si) et son calice persistant (s).

Fig. 16. — Le même éventré. — (ov) ovule tenant au placenta basilaire par un long funicule (fn). — (si) stigmate terminant le style.

Fig. 15. — Stigmate grossi cent fois, qui offre distinctement l'organisation ternaire. — (sy) style très-court.

Fig. 18. — Graine à travers le test de laquelle se dessine l'embryon.

Fig. 20. — Coupe longitudinale de la même. — (e) embryon recourbé dans son périsperme. — (rc) radicule. — (cr) les deux cotylédons.

Fig. 17. — Étamine grossie.— (f) filament.— (an) anthère didyme.

#### PLANCER KLIV.

Les figures 1—5 continuent les analyses des figures 1—13 de la planche xLIII, qui elles-mêmes sont une suite de la planche xLIII.

Fig. 1. — Section longitudinale de la graine de l'Asclepias nigra (Asclépiadex, 1986). — (lt) test. — (al) périsperme. — (rc) radicule.—(cr) tranche de deux cotylédons de l'embryon. La partie supérieure est munie d'une aigrette de poils cotonneux que nous avons retranchée.

Fig. 2. — Graine entière privée de son aigrette et vue par sa surface convexe.

Fig. 5. — La même moins grossie, munie de son aigrette de poils soyeux (p!), qui sont tellement agglutinés entre eux, avant la déhiscence, qu'ils semblent ne former qu'une membrane. Ces poils, qui, dans le principe, jouent le rôle de stigmatules (pl. xxxv, fig. 12, sg), sont dirigés, comme la radicule, vers le sommet du fruit.

Fig. 3. — Appareil staminifère de l'Ascleplas mexicana.—(sl) cinq staminules alternant avec les cinq étamines (sm) qui recouvrent, en se soudant, le stigmate et l'ovaire. — (cv) connectif qui est déhiscent. — (s) anthères indébiscentes. — Les étamines, en se soudant au sommet, ainsi que par le mode de leur coloration, reproduisent les caractères de la corolle non éclose de la même fleur (pl. xLII, fig. 42, sg).

Fig. 4. — Corps pollinique bilobé, dont chaque lobe est logé dans la capacité d'une anthère indéhiscente (\$\mathscr{g}\$, fig. 3), et vient, par un élégant filet (\$f'\$), se réunir à un scutellum (\$cn\$) ou petit connecticule, qui est logé à la sommité de la fente (\$cv\$, fig. 3) (519).

Fig. 6. — Gros grain de pollen des Malvacées (2027), grossi cent fois. Il est couvert de papilles disposées en spirale, et sa surface laisse échapper dans l'eau une multitude de globules oléagineux.  $=\frac{7}{6}$  de millimètre.

Fig. 8.— Le même vu à la loupe embarrassé dans le tissu aranéeux, qui provient du déchirement des parois glutineuses du tissu cellulaire, lequel remplit la capacité des anthères de cette famille (pl. xLv, fig. 4 et 5).

Fig. 7. — Épiderme qui tapisse la paroi interne de la loge du *Malva erecta*, observé à un grossissement de cent cinquante fois ; la structure en est analogue à celle du tissu qui tapisse les placentas du *Blumenbachia* (pl. xxvii, fig. 1). Il se compose de deux couches de cellules aplaties, dont les interstices se coupent presque à angle droit.

Fig. 9. — Graine isolée dans chaque loge (fig. 10) de l'Althæa (Malvacée, 2027). — (h) hile.—(cm) columelle, ou insertion du placenta de la loge sur la columelle, Ces loges (fig. 10)

se détachent comme un fruit, par la désaggingnation de leurs parois contigues.

Fig. 11.—Appareil staminifère (sm) jeune etercore clos de l'Hibiscus palustris (pl. xlv, fig. 3 et 9). La corolle (ca) s'y trouve au même étal rudimentaire que nous avons eu occasion d'observer sur la fleur des Onagrariacées (pl. xxvv, fig. 5). A cette époque, l'appareil staminifère offre les plus grandes analogies avec le fruit pluriloculaire, ou plutôt pluricoccé du Kitaibelia vitifolia (fig. 12). Les anthères, disposées sur ciaq pièces, jouent le rôle des loges de ce fruit pentalobé à la base, loges rangées sur deux rang; par chaque lobe (1184).

Fig. 12. — (sp) Styles. — (fr) fruit dont les loges saillantes, uniovulées, sont disposées sur dix rangs, et forment cinq lobes. — (c 1) cinq sépales du calice inférieur. — (c 2) cinq sépales du calice supérieur, alternes avec les sépales de l'inférieur.

Fig. 13. — Lavatera trimestris (Marvacit. 2027). — (fl) feuilles en spirale par cinq autor de la tige (ct). — (c1) calice inférieur. — (c2) calice supérieur. — (fr) loges uniovulées, ragées en spirale, sous une articulation ou nectaire supère qui les couvre en forme de chapeau. Li style (sr) s'insère au centre de ce pectaire (1100).

Fig. 14. — Sommité avortée de tige, considérablement grossie. Les feuilles sont restées à l'étal de glandes (527).

#### PLANCHE XLV.

Fig. 1. — Fleur du Maiva asperrima (2027) de grandeur naturelle. — (pd) pédoncule. — (s) sépales au nombre de cinq. — (pa) pédales au nombre de cinq, ou plutôt cinq divisions pédolides de la corolle, qui fait corps à la base avec le tube staminifère.

Fig. 3. — Fleur du Lavatera trimestris resen dessous. — (s) cinq sépales du second calice, le plus inférieur n'en ayant que trois, alteres avec eux. — (pa) cinq divisions pétaloides pur purines. — (pi) pédoncule, c'est-à-dire pétiole as sommet duquel la feuille s'est développée en critice et a donné naissance à la série des enveloppés florales.

Fig. 8.—Fleur de grandeur naturelle de l'Hibiscus palustris (Malvacár, 2027), dont les pétales (pa) ont été coupés faute d'espacé.—(sm) étamines insérées sur deux rangs, le long de chacune des cinq divisions du tube (a) primitivement clos (fig. 11, pl. xliv). — (si) ciaq sligmates insérés au sommet des cinq branches du style.

Fig. 2. — Section longitudinale de la mine fleur, en passant par la columelle, destinée à montrer les rapports de tous ces organes entre eux. — (s 1) sépales du calice inférieur. — (s 2) sépales du calice supérieur. — (pa) fragment de division pétaloïde de la corolle, qui, à la base, enveloppe l'ovaire (o) et au sommet donne naissance au tube (cx) sur la surface externe duquel s'insèrent les étamines (sm).—(sy) tige du style qui se divise en cinq stigmates (si).—(ov) ovules insérés sur quatre rangs dans leurs cinq loges respectives.—(cm) columelle qui se creuse au centre, comme en une loge interne.

Fig. 4. Étamine vue par le fianc. — (f) filament. — (an) anthère, il est des ovules de Malvacées qui n'en diffèrent sous aucun rapport de structure.

Fig. 5. — La même vue par la suture qui en opère la déhiscence.

Fig. 6. — Section transversale du tube staminifère.— ( $\beta$ ) empreinte du style qui traverse ce tube. L'ouverture est pentagone, et les angles alternent avec ceux du tube; car chaque petite division apiculaire du tube ( $\alpha$ , fig. 2) alterne avec les loges du fruit.—Les étamines sont insérées par deux rangs sur chaque face du tube; on observe vers le bord dix empreintes de vaisseaux, dont chacun est un placenta d'une rangée d'anthères.—(an) anthère.

Fig. 7. — Coupe transversale du fruit. — (\$) cavité columellaire pentagone à angles alternant avec ceux du fruit lui-même, comme l'indique la théorie (751). — (!) loge à quatre rangs d'ovules (ov). — (\*) interstice des loges, qui prouve que leur adhérence n'est jamais complète, et n'est réelle que vers le bord. Les loges sont retenues jusqu'à la maturité par un ectocarpe, qui, en se desséchant, les laisse libres de se séparer.

Fig. 9.—Appareil staminifère (sm) plus développé que sur la figure 11, pl. xLiv, et déjà perforé par les cinq stigmates (si). On voit qu'à la base il est pentagone, à lobes alternant avec les divisions pétaloïdes dopt la figure p'offre que les empreintes ( $\alpha$ ).

Fig. 11.—Jeune embryon encore clos, quoique les deux cotylédons (cy) se dessinent au sommet. — (rc) radicule qui commence à se former.

Fig. 10. — Fruit de l'Hibiscus syriacus. — (s 1) sépales linéaires du premier calice, —(s 2) sépales plus larges du second calice. — (si) style.

Fig. 12.—Bouton de l'Althæa. — (c 1) petit godet qui forme physiologiquement le premier calice ou le plus inférieur.— (c 2) second calice à cinq divisions valvaires.—(c 3) troisième, dont les sépales valvaires sont aussi bien adhérents que les valves du fruit (fig. 10), et sont surmontés d'un stigmatule (sg). Le calice, à cette époque, est un péricarpe (1205).

## PLANCHE XLVI.

Fig. 1.—(ov) ovule du Cannabis sativa (Lu-Pelacée, 1959) suspendu à la voûte du fruit uniloculaire, dont le dessin a redressé les parois (pp).—(rc) région qu'occupe la radicule.

Fig. 3. — Joune pistil. — (o) sommité de l'ovaire,—(xr) les deux styles.—(si) les deux longs stigmates à fibrilles éparses (fig. 4), et analogues aux pistils des Caricacées (pl. x, fig. 6).

Fig. 5. — Ovule très-jeune. — (fn) funicule à peine distinct, détaché du péricarpe.—(rc) radicule qui commence à se dessiner sous le stigmatule.

Fig. 6. — Ovule voisin de la maturité. — (fn) funicule amputé. — (ch) point où se trouve la chalaze du périsperme, qui est refoulé par le progrès de l'embryon, dans la portion (al); il est épuisé et réduit à une simple pellicule qui tapisse la paroi du test, sur tout le reste de la circonférence. — (rd) radicule supère.

Fig. 1. — Fleur sympérianthée (172) du Lythrum salicaria (Salicariacée, 1982). Elle est fendue longitudinalement et étalée, pour mettre à découvert les rapports de toutes les pièces qui la composent. — (c) tube calicinal. — (s) petits sépales herbacés. — (pa) pétales purpurins qui s'insèrent, comme les sépales, sur les bords du tube calicinal. — (sm) deux rangs d'étamines alternativement inégales. — (sg) bord papillafre, qui, dans la préfloraison, soude ses six divisions valvaires, emprisonnant, comme des ovules, les pétales (pa) et les étamines (sm), et ne conservant au dehors que ses six petits sépales divariqués (1213). A cette époque, le tube calicinal est un ovaire dont les stigmates seraient rangés en rosace, comme chez les Papavéracées (1931).

Fig. 7.—(pa 1) Un des trois grands pétales du Salsola tragus, quinquénervié, comme une glume de Graminacée, ou un pétale de Joncacée (2006), muni d'une ligule plissée et dinerveuse (65, 40°), et se continuant en devant en une calotte pointue. — (sm) étamine insérée à sa base.

Fig. 10. — Disposition des cinq pétales dans la préfloraison. Ils forment deux verticilles, dont l'un de deux pièces seulement (pa 2). Chacun d'eux porte une étamine.

Fig. 12.— Un des deux petits pétales internes (pa 2) vu de profil.

Fig. 9.—(o) Ovaire.—(sy) style.—(si) stigmate.

Fig. 8.—Ovule dont le test et le périsperme sont si minces, qu'on aperçoit l'embryon à travers.

Fig. 11. — Embryon dont les deux cotylédons (cy) se roulent sur eux-mêmes en spirale, et se bifurquent en se roulant.

Fig. 14. - Fleur du Fothergilla alnifolia

(Ulmacée, 1970), après la chute des étamines, qui s'inséraient sur le bord de la corolle (co), herbacée et rustique comme le fruit biloculaire (fr). Chaque loge se continue en un style simple (sr) et herbacé.

Fig. 13. — (1) Une des loges ouvertes, pour montrer l'insertion de l'ovule (ov), au sommet du placentaire. — Le stigmatule (sg) de l'ovule est à la hase.

Fig. 15. — Ovule avorté, ouvert, pour montrer par quelle large chalaze (ch) le périsperme (al) avorté s'insère sur le test (lt). — (sg) stigmatule du périsperme.

Fig. 16. — Stigmatule du périsperme grossi cent fois. Il est évident que cette sommité (sg) jouit d'une organisation distincte de celle du périsperme lui-même (1128).

#### PLANCHE XLVII.

Fig. 1. — Fleur du Reseda fruticulosa (Résédacée, 1953). — (s) cinq sépales en spirale. — (f) follicule qui, plus rapproché, serait un sixième sépale. — (pa) cinq pétales blancs trilobés. — (an) anthères au nombre de huit, disposées également en spirale.

Fig. 2. — Fruit du Reseda mediterranea, déhiscent par l'écartement de ses stigmates (si). — (s) cinq sépales persistants.

Fig. 3. — Appareil staminifère du Reseda fruticulosa. — (s!) cupule corolloïde quadrilobée, sur la surface interne de laquelle s'insèrent les huit étamines (sm) à filament très-court. La cupule se fend longitudinalement, et est rejetée sur le côté, par le développement de l'ovaire. Elle est l'analogue de la cupule staminifère du Populus (pl. xIII, fig. 2, 3, co). Les huit étamines sont évidemment rangées en spirale.

Fig. 4. — Un des pétales inférieurs du Reseda phyteuma, sur lequel on distingue comme une gaîne surmontée d'une ligule '(ll), puis un limbe (lm) en crête bifide, qui rappelle la crête du pétale ou casque des POLYGALACÉES (1969).

Fig. 7. — Un des pétales supérieurs du Reseda phyteuma, sur lequel le limbe (lm) est réduit à une seule lanière. L'inégalité décroissante, en montant, de tous ces pétales prouve déjà assez évidemment la spiralité de leurs dispositions.

Fig. 5. — Fruit encore clos du Reseda mediterranea. — (s) sépales persistants, au-dessus desquels on voit les traces en collerette de la cupule dépouillée de ses étamines. — (fr) corps du fruit uniloculaire. — (sl) stigmate en étoile de trois branches, formé par la réunion des trois divisions qui s'ouvrent à une certaine époque, comme trois sépales d'un calice monophylle

(fig. 2). Le calice du Salicaria (pl. 1111, fig. 2) est fermé de cette façon; et si ses étamine et ses pétales avaient subi la transformation devules, le calice eût été un fruit de Reseda.

On remarque, sur la surface du fruit de ae Reseda, des glandes cristallines qui disparaisent à la maturité.

Fig. 9. — Fruit ouvert du Reseda fruiculosa, pour faire voir les rapports des placents valvaires avec les stigmates déhiscents. — (or) ovules à test papillaire, dont plusieurs avortes au sommet des quatre placentas. — (si) stigmates en coussinet, et légèrement bifides su sommet, qui alternent avec les placentas virtables, et qui terminent chacun une nerrure. ou placenta avorté. Les sigmates (si) fermest l'ouverture du fruit tant qu'ils sont agglution ensemble.

Fig. 10. — Le même fruit jeune, dont les quatre stigmates (si) sont agglutinés à leur bar, et s'écartent, comme quatre sépales, au son met.

Fig. 8. — Jeune étamine du Reseda fruitre losa. — (f) filament. — (an) anthère quadribbée, vue par devant, c'est-à-dire par la face qui regarde le fruit.

Fig. 6. — Graine du Reseda fruticulosa. —

(h) hile. — (ep) épiderme papillaire, qui se ditache, comme une arille, de la surface du test.

— (rc) radicule supère. — (cr) tranche des deut cotylédons. Le périsperme est épuisé, et l'enbryon remplit toute la capacité du test.

N. B. La structure des jeunes anthères et analogue à celle des jeunes ovules; ces deu sortes d'organes sont imprégnés de sucreix neux, et présentent, sur leur surface, preque les mêmes papilles. On observe, dans l'intérier des grains de pollen, les mêmes stries que das l'intérieur des grains de pollen de la Balsamist (pl. XLI, fig. 20).

#### PLANCEE XLVIII, (418.)

Fig. 1. — Fleur mâle, non encore éclose, de Cucumis sativus (Cuncubitacés, 2025), vos de grandeur naturelle. — (c) corps du calice. — (s) sépales qui font corps avec lui, et sont vojours séparés. — La corolle est la continuaise du corps du calice, elle est verdâtre, et se ecolore qu'à mesure que la déhiscence approcke. — (pd) pédoncule.

Fig. 3. — Fleur femelle du Cucumis colocynthis. — (o) le sommet du pédoncule ient enfié en ovaire. — (c) le calice a pris moins de développement, ainsi que les sépales (s).—Li corolle (co) qui continue la substance du calice, et fait corps avec lui, est close par l'adhérent intime de ses cinq divisions pétaloides (pc). Est

forme comme un fruit pyramidal à plusieurs côtes convergentes (1418).

Fig. 3. — La corolle a été ouverte par la moitié. — (o) sommité tranchée de l'ovaire. — (pa) corps des pétales soudés entreeux, et surmontés, comme les vrais fruits, de cinq petits stigmates (sg). — (an) anthères avortées, jaunes, qui se préteront à la déhiscence en se dédoublant, et formeront alors les deux bords de chaque division pétaloide (fig. 5), dont la portion des pétales, apparente pendant la préfloraison, formera la nervure médiane. — (si) trois gros stigmates réniformes, qui se présentent comme trois ovules de Convolvulacées (1993), dans l'intérieur de la corolle fermée en forme de fruit. Pour que la fleur fût hermaphrodite, on le voit, il eût suffique les anthères (an) n'avortassent pas.

Fig. 4. — Elle représente de face une de ces anthères (sl), qui, en se dédoublant, doivent agrandir les marges des divisions pétaloïdes. — On y distingue clairement le connectif (cn) qui sépare longitudinalement les deux theca (th); l'anthère tient par le dos à l'une des divisions pétaloïdes (pa) par un theca, et à l'autre, par son autre theca. Il serait impossible, à cet âge, de révoquer en doute l'analogie que nous signalons.

Fig. 5. — Fleur femelle épanouie et vue de grandeur naturelle du *Cucumis sativus*, après que les anthères ont opéré leur déhiscence par le dédoublement du connectif (cn, fig. 4). La fleur est jaune, mais elle conserve, sur sa portion dorsale, les traces verdâtres et en relief des nervures qui, dans la préfloraison (fig. 2), étaient externes.

Fig. 6. — Appareil staminifère de la fleur mâle du Cucumis sativus. — (an) anthères dorsales à theca sinueux, à flament à peine sensible, et à connectifs soudés en un corps imperforé que termine le stigmatule (sg) le mieux caractérisé; la corolle a été enlevée.

Fig. 10. — Le même désagglutiné par la séparation violente des anthères (an). — On trouve alors, au-dessous de cet appareil clos comme un ovaire, un nectaire (n) qui eût été un vrai stigmate, si la sommité du pédoncule (pd) s'était transformée en ovaire; et, dans ce cas, la fleur mâle, sans acquérir une pièce de plus, eût été hermaphrodite. — (c) traces du calice et de la corolle.

Fig. 11. — Une de ces anthères vue par la face agglutinée, par la face du connectif. — (th) theca au centre desquels on voit le point d'insertion, et sur les bords internes desquels sont rangés des cils, qui sont les traces d'adhérence mutuelle de ces cinq organes. Une coupe transversale dece corps stamoifère offre une certaine analogie de structure avec celle d'un Me-

lon; car, en physiologie, les petites choses peuvent être comparées aux grandes.

Fig. 12. — Un grain de pollen trigone grossi cent fois.

Fig. 7. — Rameau de l'inflorescence du Cucumis sativus à l'état encore jeune. — (cl) tige
principale. — (pl) pétioles des feuilles, l'une principale, les autres axillaires. — (ino) entre-nœud
compris entre deux articulations. — (ci) vrilles
à un degré plus ou moins avancé de développement. — (fl) jeunes feuilles presquesans pétiole et
s'approchant de la simplicité des follicules. —
(pl) pistil infère. — (c) corps du calice qui se
couronne de cinq sépales (s) toujours distincts,
et se continue avec la corolle close (co).

Fig. 8. — Tranche transversale du pétiole de la feuille, grossie à la loupe. (Voy. pl. v). — (ce) cellules polyédriques. — (va) empreinte des vaisseaux isolés comme chez les Monocotylédo-

Fig. 9. — Tranche transversale d'une tige; la structure en est la même que sur le pétiole; il n'y a de différence que dans la disposition des vaisseaux (va). Les vaisseaux y forment deux verticilles sur le type quinaire, dont l'interne n'est complet que plus haut. (Voy. pl. iv et v) (960).

Fig. 13. — Sommités d'un jeune pistil du Cucumis sativus. — (pt) ovaire dont la surface est couverte des glandes pilifères (gt) que la fig. 15, pl. xxvi, représente grossies. — (c) le calice a été retranché, ainsi que la corolle, qui n'en est que la continuation. — (n) nectaire ou articulation avortée, du centre de laquelle s'élève le style (sr) fort court, qui s'épanouit en un corps stigmatique (si) trilobé au sommet, trilobé à sa base, mais à lobes alternes. Ce corps est couvert de papilles. Nous avons placé à côté sa tranche transversale (si) idéalement prise.

Fig. 17. — Tranche transversale d'un fruit encore jeune de *Cucumis sativus*. — (pc) placentas de deux loges contiguës. — (ov) ovules nidulants, c'est-à-dire enchâssés chacun dans une maille du tissu cellulaire, et séparés entre eux par le tissu.

Fig. 19. — Tranche transversale d'un fruit (o) encore plus jeune. A l'aide d'un faible tirall-lement, on sépare trois corps ovuligères, et on rend la tranche béante par une étoile à trois branches (a). Ce fruit peut être ainsi considéré comme ayant trois loges pleines (l), ou plutôt trois gros placentas, dans le tissu interne desquels les ovules restent nichés. Ici chaque fausse loge offre deux placentas opposés (pc), placés dans les deux angles de la loge, et portant chacun trois rangs d'ovules. Chez le Potiron, chaque placenta angulaire et partiel porte cinq rangs d'ovules alternes. Chaque rang correspond à une côte du péricarpe, en sorte que les côtes

sont en général multiples de 3, s'élevant à 18., 30, etc., selon que les rangs d'ovules sont plus ou moins nombreux sur chaque placenta partiel.

Fig. 18. — Tranche idéale du fruit, dans le cas où les ovules n'auraient pas été nidulants. Le fruit eut été à trois loges (!) agglutinées par leurs parois respectives, et à trois placentas valvaires (pc) placés à chaque angle externe de la loge pentagonale (1102).

Fig. 16. — Ovules à leur extrême jeunesse et longtemps avant la fécondation. — (pc) placenta qui les supporte. — (fn) leur petit funicule. L'un d'entre eux, qui est avorté, semble laisser sortir un organe transparent, et reproduire l'ilusion académique dont nous avons eu occasion de nous occuper. C'est une simple différence de transparence (1126).

Fig. 15. — Graine enveloppée, ainsi que le funicule et l'hétérovule, par l'arille (ai), qui n'est que la cellule immédiate, dans laquelle l'ovule est né; la figure est vue de grandeur naturelle (1137).

Fig. 14. — (In) funicule dont toutes les mailles sont infiltrées d'air. — (hov) hétérovule papillaire qui a l'air d'un autre funicule. — (ov) corps de la graine amputée.

### PLANCER KLIK.

Fig. 1. — Sommité de rameau de l'Hydrangea (Hydrancéacées, 1974) portant deux sortes de types de fleurs. — (fs. m.) fleurs stériles que la figure 8 représente grossies. — (fs. f.) fleurs hermaphrodites dont les figures 2, 3, etc., présentent l'analyse.

Fig. 2. — Fleur hermaphrodite dépouillée de ses pétales. — (pd) pédoncule. — (o) ovaire biloculaire. — (s) sépales petits, angulaires, au nombre de cinq. — 10 étamines supères. — (f) flament. — (an) anthère. — (si) deux gros stigmates isolés qui recouvrent chaque loge du fenit

Fig. 3. — La même fleur non encore entièrement épanouie. — (A) follicule dans l'aisselle duquel vient la fleur. — (o) ovaire biloculaire. — (s) cinq petits sépales fermés pendant la première préfloraison. — (pa) cinq pétales valvaires encore clos et formant la seconde préfloraison.

Fig. 4. — Coupe transversale du jeune ovaire, — (1) loges séparées par une columelle en forme de cloison.

Fig. 8. — Fleur stérile, organisée sur le type binaire dans toutes ses enveloppes. — (s) quatre sépales opposés-croisés, dont la figure 5 représente l'un avec sa nervation détaillée. — (pa) quatre petits pétales, dont la figure 6 représente

un isolé. — (sm) huit étamines, deux par chaque pétale, comme sur la fleur femelle. — (pf) pistil avorté que la figure 7 représente un peu plus grossi.

Fig. 9. — Fleur du Teucrium chamædrys (Labiacées, 1989). — (cl) portion de la tige. — (fi) feuille dans l'aisselle de laquelle nait la feur solitaire. — (c) calice à cinq dents inégales. — (co) corolle labiée à cinq dents, dont deux (s) latérales plus grandes, deux latérales moindres, et une médiane (a) qui alterne avec la dent médiane du calice, et qui provient de l'avortement de la cinquième anthère.

Fig. 10. — Graine extraite de sa coque. — (h) bile.

Fig. 11. — Moitié de corolle étalée, pour montrer les rapports des organes sexuels entre eux. — (pt) pistil quadriloculaire encore jeure. — (sr) long style terminé par un stigmate bisée (st). — (\$) deux des divisions latérales de la corolle (co, fig. 9). — (sm) étamines plus ou moiss didynames, supportées par un pivot purpuin articulé (r) absolument semblable à celui (t) qui supporte le style, en sorte que, dans le jeure âge, le pistil a l'air d'une cinquième étamine à anthère avortée.

#### PLANCHE L.

FIG. 4. — Fleur du Statice armeria (Ples-Baginacée, 1954). — (pd) pédoncule foit court. — (ca) éperon rudimentaire du calice. — (calice en parasol se prolongeant en cinq artes unies par une membrane corolloide et coloice. — (co) — La même vue de champ. — (c) circe. — (co) corolle dont les divisions pétaloides sont pelotonnées comme des étamines.

Fig. 2.'— (0) pistil éventré. — (fn) long fricule qui s'attache à la hase et élève son orné (0v), jusqu'à la hauteur du mamelon (s), 4s doit s'accoupler avec son stigmatule (sg) et le transmettre la fécondation des stigmates.—(v) cinq styles surmontés d'un stigmate (si) qui si continue l'axe (1194).

Fig. 10. — Stigmate (si) des cinq styles (5) du Statice speciosa, grossi cent fois.

Fig. 3. — (in) inflorescence du Statice armeria. — (br) bractée vue de profil. — (i) fleur dont le pédoncule s'insère sur la surfact dorsale de la bractée. La figure 15 représent ces deux organes à la loupe. On y voit que le pédoncule de la fleur est formé aux dépens de la seconde nervure (291).

Fig. 5. — Capitule de fleur du Statice presente. — (inv) gaine renversée, dans laquelle le capitule était primitivement emprisoné, ainsi que l'indiquent les points. Le capitule, se grossissant et en se développant de plus en plus

en spires florales, l'a rejeté, comme un doigt de gant dédoublé, le long de la tige (cl).

Fig. 9. — Coupe transversale de l'ovaire (o) uniloculaire et à cinq côtes.

Fig. 7. — ( $\alpha$ ) mamelon fécondant, où convergent, dans l'intérieur de la loge (fig. 2  $\alpha$ ), les cinq vaisseaux médians du style.

Fig. 13. — (ov) avule accouplé par son stigmatule (sg) avec le corps dans lequel se réunissent les styles (sr). — (fn) funicule.

Fig. 8. — (sg) stigmatule vu de face, par réflexion, au grossissement de cent fois.

Fig. 14. — Le même coupé transversalement et observé à un fort grossissement. On y voit jusqu'à trois enfoncements concentriques, et en gradins descendants du dehors en dedans. Le bout du mamelon (fig. 7) s'implante dans le centre.

Fig. 12. — Ovule non fécondé. — (sg) stigmatule tellement transparent, qu'on le croirait sorti de l'ovule.

Fig. 11. — Cette figure démontre le contraire. C'est un ovule observé à un fort grossissement dans une goutte d'acide sulfurique, qui dissout les substances par lesquelles le test était rendu opaque. On voit que le stigmatule (sg) est la continuation du test (tt). — (at) périsperme futur. — (fn) funique (1127 bls).

## PLANCER LI.

Fig. 2. — Panicule ou inflorescence de l'Urtica dioica femelle (Urticacáe, 1960). — (s) sépales. — (pa) pétales. — (a) pétale concave revêtant tous les caractères des paillettes inférieures (pe a) du Panicum (pl. xviii, fig. 3).

Fig. 1. — Jeune pistil. — (si) stigmate qui offre alors les plus grandes analogies avec le stigmatule (sg) de l'ovule jeune des Épilobium (pl. xxxv, fig. 12).—(ov) ovule s'accouplant par son stigmatule (sg) avec le mamelon interne où aboutissent les vaisseaux du stigmate, ainsi que nous venons de le voir sur le Statice (pl. L, fig. 2, \alpha). — (\alpha) cupule qui divise l'ovule comme en deux moitiés.

Fig. 3. — Ovule tiré du pistil. — (sg) stigmatule qui porte l'empreinte de l'accouplement, et qui semble sorti, comme un organe mâle, de la cupule (a). Mais par le procédé qui nous a servi à déterminer les rapports du même organe, sur l'ovule du Statice (pl. 1, fig. 11), il est facile de reconnaître que ce prétendu organe mâle p'est que la continuation du test; il suffit de laisser l'ovule, quelques instants, dans une goutte d'acide sulfurique. On voit que la surface du stigmatule (sg), après s'être repliée dans le fond de la cupule, revient autour d'elle, jusqu'à son point d'insertion (ov). — (a) gouttelette d'huile qui s'échappe pendant l'observation (1127),

Fig. 4. — Graine mûre. Le stigmatule offre une espèce de godet au sommet.

Fig. 5. — Fruit mûr, conservant au sommet l'aigrette purpurine de son stigmate (si). Sans un peu d'attention, on confondrait facilement l'ovule (fig. 4) avec le fruit (fig. 5) d'où on l'a extrait.

Fig. 6. — Fleur femelle épanouie. — (s) deux sépales opposés. — (pa) deux pétales opposés, croisant les deux sépales. — (pt) pistil.

Fig. 7. — Embryon droit à cotylédons planes, qui remplit toute la capacité de la graine. — (rc) radicule supère.

Fig. 9, — Endocarpe avec ses cellules spiraligères (sr), grossi cent fois (614).

Fig. 10. - Ectocarpe grossi cent fois.

Fig. 11. — Corolle fendue par devant et étalée du *Plantago major* (Plantaginacées, 1980), à quatre divisions alternes, avec les étamines qui la traversent et la dépassent en longueur. — (f) filament. — (an) anthère acuminée. La corolle aurait eu huit étamines, si les quatre nervures qui traversent ses divisions avaient subi la même impulsion que les quatre nervures des interstices. La corolle, ainsi que tous les organes qui suivent, sont vus à la loupe.

Fig. 14. — Corolle entière offrant l'anomalie d'une cinquième division. — (si) stigmate qui en sort après la chute des étamines.

Fig. 15. — Étamine beaucoup plus grossie et plus jeune, pour rendre plus visible la structure, l'insertion, la déhiscence de ses deux *theca* et la pointe qui termine le connectif. Le pollen, plus ou moins grossi, se voit de l'autre côté de la corolle.

Fig. 16. — Pistil fort jeune. — (o) ovaire. — (si) stigmate à papilles éparses.

Fig. 19. — Fruit parvenu à la maturité. — (f) follicule dans l'aisselle duquel est née la fleur. — (s) quatre sépales en spirale, scarieux sur les bords, qui entourent la corolle. — (co) corolle détachée à sa base et poussée en avant par le fruit qui a grossi et s'est allongé. Le stigmate est persistant.

Fig. 21. — Fruit dont une des deux valves a été enlevée.—(s!) stigmate persistant.—(!) portion de la loge opposée que le retrait de la cloison laisse apercevoir. — (pc) placenta formé par la nervure médiane de la cloison. — (fn) empreintes laissées par les funicules ou plutôt par les hiles des quatre graines (fig. 23, 26) qui en ont été détachées.

Fig. 23 et 24, — Deux formes différentes de graines (gr) vues par le hile (h). Ces formes varient en raison de leur compression mutuelle.

Fig. 35 et 26. — Les mêmes, vues par leur surface externe, celle qui est recouverte par la paroi de la valve. Le test en est rougeatre et réticulé. A côté l'on voit la section transversale de leur substance. L'embryon (e) droit, cylindrique, purpurin, à deux cotélydons planes, dans un périsperme blanc et farineux, tourne sa radicule du côté du sol.

Fig. 27. — Embryon grossi. — (cr) les deux cotylédons étalés. — (rc) radicule. — (cho) cordon ombilical.

Fig. 22. — Préfloraison vue obliquement. — (cl) tige. — (fl) follicule dans l'aisselle duquel est née la fleur.

Fig. 27. — La même, vue de champ. — (cl) tranche de la tige. — (fl) tranche du follicule qui en émane, et dans l'aisselle duquel est née la fleur. — (s) les quatre sépales, en spirale par quatre, le dernier adossé contre la tige (cl) — (sm) étamines alternant avec les quatre divisions de la corolle, qui elles-mêmes alternent avec les quatre sépales.

Fig. 12. — Structure de l'épiderme de la corolle grossie cent fois.

Fig. 13. — Structure de l'épiderme du follicule (f., fig. 19) au même grossissement, avec ses stomales, qui ont l'air d'être fendus.

Fig. 18. — Structure de l'épiderme du test, au même grossissement.

Fig. 20. — Structure de l'épiderme des sépales, dont les interstices ne se distinguent que par les spires (sr) (pl. xi, fig. 3) qu'ils recèlent, ce qui fait que les bords des cellules semblent festonnés.

# PLANCEE LII. (voyez pl. xxxi, fig. 13-16.)

Fig. 1. — Fleur de Raphanus, de Sinapis, de Brassica (Cruciféracée, 1968) vue à la loupe. — (pd) pédoncule hispide. — (s) quatre sépales opposés-croisés. — (pa) quatre pétales opposés-croisés. — (sm) trois paires d'étamines opposées-croisées. — (sl) staminules glanduliformes qui séparent les étamines et les pétales.

Fig. 2. — Préfloraison du calice. Des deux figures au simple trait, l'une offre la tranche des quatre sépales opposés-croisés; l'autre, leur rapprochement au sommet. La figure ombrée présente le calice très-jeune, vu de champ. L'inégalité décroissante des sépales indique suffisamment que leur disposition est en spirale par quatre (739).

Fig. 4. — Le même plus âgé, quadrilobé, et analogue à une anthère quadriloculaire. Les sépales se rangent déjà par paires.

Fig. 3. — Figure idéale indiquant la disposition relative de tous les organes de la fleur (fig. 1). — (s) quatre sépales. — (pa) empreintes des quatre pétales. — (sl) les quatre empreintes en section de lentilles, sont les empreintes des quatre staminules glanduliformes. — (sm) les deux grands cercles ombrés sont les empreintes de la paire inférieure des étamines. Les quatre plus petits cercles ombrés sont les empreintes des quatre étamines supérieures.

Fig. 5. — Stigmate jeune considérablement grossi.

Fig. 6. — Silique mure du Raphanus rephanistrum, marquée d'autant d'articulations qu'elle recèle de graines dans ses deux loges, les valves se soudant avec la portion correspondant de la cloison au-dessus et au-dessous de chaque graine. — (27) gros style qui continue plutôt la cloison épaissie, que les valves. — (21) stignale en tête et bilobé.

Fig. 8. — Graine mure à test violet, grandé, sur lequel la radicule (re) produit un relief.

Fig. 7. — Embryon qui en remplit toute la capacité. — (rc) radicule logée dans le pli de l'un des cotylédons (cr), lesquels sont plots en deux, le cotylédon jaune recouvrant le cotylédon vert foncé.

Fig. 10. — Les quatre pétales, dont le résen cellulaire a été copié avec le plus grand soin. Os voit que les compartiments diminuent et se simplifient, à mesure que le pétale se rapproché l'appareil des étamines, qui en est une transfermation. Chacun de ces compartiments représent une cellule aplatie (Voy. pl. vi, fig. 1, 6).

Fig. 9. — Pétale développé aux dépens l'une des étamines qui couvrent le tube de l'fibiscus palustris (pl. xlv, fig. 2, 8). — (n) trait indiquant le tube staminifère. Le bord ét ce pétale pélorié porte une étamine anormé, avec un filament distinct (f) et une anthère (st) réniforme et en croissant, dans lequelnous avec trouvé les mêmes grains de pollen (pn) que dans les autres Malvacées, mais moins avancés en ét veloppement, et restant attachés à une membrane glutineuse (mm) plus consistante, qui firmait le tissu cellulaire du theca (396).

### PLANCHE LIII.

Fig. 1. — Fruit du Ptelea trifoliats (iciucée, 1971). — (pd) pédoncule. — (!) loge and tée. — (ov) deux ovules dont l'un avorte. — (s) stigmate obscurément bilobé.

Fig. 2. — Fruit très-jeune. — (o) pans & l'ovaire qui, à cet âge, tend à être quadrir culaire. — (sy) style fortement développé — (si) stigmate obscurément bilobé.

Fig. 5. — Fleur anormale. La fleur normale is ses enveloppes toutes quaternaires. — (pd) poly doncule. — (pa) trois pétales velus. — (pa) quatre étamines. — (f) filament velu vers la bar. — (an) anthère jeune. — (pl) jeune pistil.

Fig. 4. — La même vue en dessous. — (pf. pédoncule. — (s) calice monophylle à trois diff.

sions sépaloïdes, velu. — (pa) trois pétales velus en dessus comme en dessous. — (sm) quatre étamines.

Fig. 5. — Sommité de l'étamine, après sa déhiscence; l'anthère est vue par le dos.

Fig. 6. — Étamine complète, vue après la déhiscence des *theca*. — (t) Filament avec son large anneau de poils. — (an) anthère aux deux *theca* renversés en arrière (1705).

FIG. 9. — Pistil complet du Datisca cannabina (Datiscacée, 2022).—(o) panse de l'ovaire uniloculaire. — (vl) face de la valve. — (su) suture qui sépare les placentas. — (s) trois sépales rudimentaires. — (pa) trois pétales plus rudimentaires encore. — (si) six longs stigmates insérés deux par deux sur trois styles.

Fig. 8.—Le même, vu de champ et à la loupe. —(s) trois sépales.—(pa) trois pétales alternes. —(si) six stigmates papillaires, insérés sur trois styles alternes avec les trois pétales.

Fig. 7. — Ruhan transversal de l'ovaire uniloculaire, fendu par devant et étalé sur le porteobjet.—(pc) trois placentas chargés d'ovules.— (su) sutures qui les séparent, et par lesquelles se fait la déhiscence.

## PLANCEE LIV.

Fig. 1.—Fleur du Paronychia sessilis (Poz-TULACÉES, 1955).—(c) calice formé de follicules en spirales.—(co) corolle presque constamment à demi fermée.

Fig. 2. — Corolle fendue par devant, et étalée sur le porte-objet. — (pa) cinq divisions pétaloïdes. — (sl) cinq étamines avortées, alternes avec les pétales. — (an) anthères des cinq étamines, alternes avec les étamines avortées. On voit, à la base, la préfloraison (pf) des cinq divisions pétaloïdes et des trois follicules calicinaux.

Fig. 3. — Ovaire très-jeune, mou, et à parois peu déterminées.

Fig. 7. — Le même plus âgé. — (o) panse de l'ovaire.—(sr) style.—(si) stigmate capitulé.

Fig. 5. — Le même éventré. — (l) loge unique.—(ov) ovule inséré à la base de l'ovaire, par un long funicule.—(si) stigmate.

Fig. 8. — Coupe longitudinale de la graine, dans le sens de la longueur de l'embryon. — (al) portion du périsperme rapproché du funicule. — (α) empreinte que laisse l'embryon dans le périsperme.

Fig. 9. — Coupe longitudinale de la graine perpendiculairement à l'axe de l'embryon. — (fn) funicule.—(al) périsperme.—(y) empreinte cylindrique que laisse l'embryon dans le périsperme, qui le refoule vers le test.

F16. 10.— Embryon extrait du périsperme et

redressé. — (rc) longue radicule. — (cr) deux cotylédons planes.

Fig. 4. — Étamine considérablement grossie. —(f) filament. — (th) anthère à un seul theca ouvert.—(cv) connectif des deux valves du theca. (pn) grains de pollen.

Fig. 6. — Inflorescence de grandeur naturelle du Paronychia sessilis.—(fl) feuille.—(cl) tige.—(g, fs) gemme de fleurs.

N. B. Les chiffres des figures suivantes ont été omis par le graveur. Les figures étant disposées sur deux rangs parallèles, nous les compterons en procédant de gauche à droite, comme dans la lecture.

Fig. 11. — Anthère isolée du groupe (fig. 13), appartenant à la fleur mâle (fig. 12) du Begonia hirsuta (Béconiacée, 2020). — (f) filament. — (th) theca inégaux et marginaux.

Fig. 12. — Sommité de rameau portant une fleur mâle à deux sépales larges (s), à deux pétales plus courts (pa) et renfermant les spires des étamines.—(f) follicules.

Fig. 13. — Groupe des étamines de la fleur mâle. — (f) filaments insérés sur le même point. — (an) anthères jaunes.

Fig. 14. — Jeune ovule grossi cent fois. Il avorte régulièrement dans nos climats.

Fig. 15. — Fleur mâle épanouie. — (s) deux sépales. — (pa) deux pétales croisant les deux sépales.—(sm) étamines.

Fig. 16.— Fleur femelle dépouillée de ses pétales (pa). — (fr) fruit triloculaire, trigone, chaque loge ailée (a). — (sr) style. — (si) trois stigmates en croissant, analogues à ceux des Cucurbitacées (pl. XLVIII, fig. 3, si).

Fig. 17.—Fleur femelle entière. — (f) deux follicules opposés-croisés ou alternes. — (fr) fruit triloculaire.—(pa) quatre pétales en spirale dans l'ordre de leur numérotation; le cinquième est caché.

Fig. 18. — Grains de pollen frappés de stérilité dans nos climats.

Fig. 19. — Fruit dont une moitié de valve (vl) a été ouverte, pour mettre à découvert les ovules (ov). — (sr) insertion du style.

# PLANCEE LV.

Fie. 5. — Fruit ouvert du Cycas (CYCADACÉE, 1911).—(pp) péricarpe ligneux.—(ov) ovule sans test distinct. — (cl) tige sur la dent de laquelle est inséré l'ovaire dans l'aisselle d'un follicule caduc.

Fig. 4.—(fr) fruit de grandeur naturelle inséré sur une dent de la sommité de la hampe (cl) qui sert de rachis à ce large épi distique.

Fig. 1.—Baie du Juniperus (Conacés, 1912),

-(f) petites feuilles qui sont rangées en spirale par quatre, autour de la tige.

Fig. 2. — (f) une des trois écailles épaissies, dans l'alsselle desquelles naissent les ovaires isolés, et qui, en se soudant, forment le fruit. — (f) petites feuilles dont les écailles de la bale sont une transformation.

Fig. 5. — Ovaire à péricarpe osseux (pp), qui est appliqué, par une de ses deux suffaces, contre la cavité d'une des trois écallies (fl. fig. 2).

Fig. 6. — (al) périsperme. — (a) chalaze. — (s) embryon qui tient organiquement, par un cordon ombilical (cho), à la sommité de ce périsperme.

Fig. 7. — Un des follicules qui rentrent dans l'organisation des bourgeons à feuilles des *Pins* (Conacte, 1913).

Fig. 9. — Bourgeon à feuilles. — (f) follicule dans l'aisselle duquel naît le bourgeon. — (α) empreinte et cicatricule de la portion caduque. La figure 11 représente ce follicule en entier. —(sti) deux stipules latérales et opposées. — (g) gemme composée des follicules (fig. 7) qui s'enveloppent les uns les autres. Si chacun de ces bourgeons à feuilles s'était développé, en tenant toutes ses pièces agglutinées, la sommité de rameau qui la supporte se serait changée en cône (strobus).

Fig. 8. — Écaille du cône du Pin, dans laquelle on retrouve les analogies les plus frappantes avec le bourgeon à feuilles (fig. 9). — (sti) stipule bifide qui revient au follicule (fl) de la fig. 9. — (fl) follicule épaissi au sommet, vu de grandeur naturelle.

Fig. 10. — Embryon de Pin extrait de son périsperme encore jeune. — (cr) couronne ou premier verticille de feuilles, qui apparaît avec l'aspect cotylédonaire. — (cho) cordon ombilical.

Fig. 12.—Un des deux fruits qui se trouvent dans l'aisselle de chacun des follicules épaissis (fig. 8). — (0) ovaire terminé par une large membrane que traverse un vaisseau stigmatique (si). A la maturité, on rencontre, dans la cavité du péricarpe ligneux, une pellicule desséchée qui entoure le périsperme, et qui peut être assimilée à un test.

Fig. 13. — Deux fruits insérés sur l'entrenœud (ino) du chaton du Sedum aizoon (Crassulacée, 1926).

Fig. 15. — Les cinq fruits de la même espèce vus de champ, après leur déhiscence dorsale.

Fig. 14. — Un de ces fruits étalé après sa déhiscence, pour montrer les cinq nervures qui le traversent, et lui donnent l'aspect d'une forte paillette de Graminacée (1916), et dont les deux extrêmes sont devenus placentas, portant chacun un rang d'ovules.

Fig. 16. — Graines mures à test rude et réti-

culé. — (e) embryon blanc, drôit, cflindrique à deux cotylédons planes, remplissant toutels capacité du test.

# PLANCEZ LVI.

Fig. 1. — Fleur femelle considérablement grossie au microscope du Ficus (Dearrimach, 1948). — (pa) pétales membraneux, daphanes, rangés en spirale; le supérieur s'organisé au sommet en stigmatule (sg), et pourrait être pour le stigmate (si) qui termine le fruit. — (p) style. — (pp) péricarpe membraneux et trasprent. — (ov) ovule que l'on aperçoit étjà àtraten la transparence du péricarpe.

Fig. 2.—Graine mûre, à test jaune.—(A) ble.
Fig. 5.—Figue ou péricarpe qui renferme des fleurs (fig. 1). Les mâles sont sous l'ouverlur centrale et polaire, qui est d'abord fermée par des valves; les fleurs femelles occupent toute la longueur inférieure des placentas, qui se desinent en côtes longitudinales sur la surface de a singulier fruit.

Fig. 4. — Fleur måle. — (pa) pétales en mirale. — (sm) trois étamines.

Fig. 5. — Un des placentas qui se dessinent en côtes, sur la surface de la figue (fig. 3), isolé. Les fleurs femelles inférieurement et males au sommet, y sont insérées, comme le sont les outles sur une tranche de Cucurbitacés.

FIG. 6. — Joune fleur du Ziziphus (Rais-NACÉE, 2000) analogue à celle de l'Acer (Ad-RACÉE, 1971). — (s) sépales. — (pa) pétales portant chacun une étamine, et insérés sur un bectaire large et pentagone, au centre duquel est le pistil (pt).

Fig. 11. — Fleur de l'Alsine (Diartiach, 2023.) — (s) cinq sépales. — (pa) cinq pétile alternes. — (an) anthères des cinq étamines iternes avec les sépales.—(o) ovaire à trois valte et à trois stigmates, par l'avortement de den valves.

Fig. 8. — Ovaire grossi. — (vl) valve. — (tr) suture par laquelle s'opère la déhiscence.

Fig. 7.—Appareil staminifère et placenta qui reste après la chute des trois valves. — (pc) plucenta hérissé de funicules. — (an) anthère. — (f) filament.

Fig. 9. — Un des sépales vu par le dos. La portion verdatre, qui forme comme la nerrare médiane, est couverte de polls glanduleux. Les deux bords sont pétaloïdes et colorés.

Fig. 10. - Graine à test chagriné.

Fig. 12. — Fleur mâle du Callitrichs verns (Naladacée, 1991). — (pa) deux pétales opposés. — (f) filament surmonté d'une anthère (an).

Fig. 13. — Fleur femelle du même. — (pe) deux pétales opposés. — (fr) fruit à quare

coques opposées-croisées. — (27) deux styles.

Fig. 14. — Fleur du Potamogeton (Naladacée, 1991). — (pa) pétale en cœur, pédonculé, inséré sur le dos du connectif de l'anthère (an). — (o) quatre loges uniovulées, qui se prolongent au sommet en quatre sommités, comme en quatre fruite distincts.

## PLANCEE LVII.

Fig. 1. — Petite Pezize (Pézizinéz, 1889) faiblement grossie.

Fig. 2. - (4) Volva d'où elle est sortie.

Fig. 3. — Section longitudinale de son chapeau. — (α) substance de la page supérieure. — (γ) substance de la page inférieure. — (β) substance du pédicule.

Fig. 4. — Individu naissant du Gymnostomum (Musciacée, 1908). — (cl) support à peine développé de l'urne. — (ur) urne commençant à s'enfier. — (\$\beta\$) long style surmonté d'un stigmatule déjà corné (sg), et qui formera plus tard le bec de la coiffe (fig. 5). — (\$\beta\$) petites feuilles.

Fig. 5. — Le même individu vu à un moindre grossissement et parvenu à son développement complet. — La coiffe (\$\textit{\beta}\$) est déjà détachée de l'urne (ur). — (\$\textit{\beta}\$) petites feuilles uninerviées disposées en spirale autour de la tige. — \pm de grandeur naturelle. — (\$\textit{\gamma}\$) opercule plat en calotte. — (\$\textit{\gamma}\$) urne dépouillée de son opercule à péristome nu. — (\$rd\$) petites racines.

Fig. 6. — Rameau mâle du Polytrichum. — (cl) tige simple, autour de laquelle les petites feuilles, carinées, engalnantes, uninerviées, roulées et analogues à celles de certaines Conacées, sont disposées en spirale et se transforment en follicules floraux (fl), à mesure que le tige manifeste sa tendance à la sexualité.

Fig. 11. — Organe mâle que l'on trouve dans l'aisselle des follicules de la tige (fig. 6). L'aura seminalis est éjaculé. L'organe est accompagné de poils qui ne sont que des organes mâles avortés; il est vu au grossissement de cent diamètres. (Voy. la pl. Lx.)

Fig. 7. — Quelques mailles de l'Hydrodyction (Confernacée, 592, 1899) vue de grandeur naturelle ±, à la loupe, et au microscope. — (α) entre-nœud graine.

Fig. 8. — Sporange d'une fougère (Filicacée, 1910). — (In) funicule articulé. — (so) spores qui se repandent au dehors, après la déhiscence, ou plutôt la rupture du sporange.

FIG. 9.—Cyathus striatus vu à la loupe (LY-COPERDINÉE, 1891). — (a) surface externe du peridium. — (b) surface que recouvre la surface pelucheuse externe. — (7) surface interne cannelée. On voit au fond les sporanges (sn).
Fig. 10. — Sporanges du Crathus striatus

opérant leur déhiscence. — (fn) funicule central qui les attache au fond du Peridium. (Voyez la pl. Lix.)

Fig. 12. — Déviation d'une étamine de Cydonia qui tient le milieu entre le filament et le pétale. (Voyez pl. 111, fig. 9.)

# PLANCER LVIII. (586, 1899).

Fig. 1. — Accouplement de la Conferva porticalis.— $(\kappa)$  prolongements éphémères, par lesquels deux entre-nœuds s'abouchent.— $(\beta)$  graines qui succèdent à cet accouplement.— $(\gamma)$  spires entre-croisées qui s'accouplent dans l'intérieur de chaque entre-nœud.

Fig. 9, 10, 11. — Différents âges de cette Conferve, qui prennent, dans les descriptions, différents noms.

Fig. 12. — Touffe de filaments de grandeur naturelle.

Fig. 3. Touffe de Conferva crispata ou glomerata étalée dans l'eau, et fixée sur un morceau de bois recouvert de vase; elle est vue de grandeur naturelle.

Fig. 2. — Une sommité de rameau grossie à la loupe.

Fig. 4. — Sommité de rameau observée au microscope.

Fig. 5. — Touffe de Vaucheria dishotoma de grandeur naturelle.

Fig. 6. — Une sommité de rameau examinée à la loupe.

Fig. 7. — Un fragment observé à un faible grossissement.

Fig. 8. — Le même se desséchant et devenant hispide sur ses organes générateurs.

N. B. L'étude des Confervacées a été, depuis Vaucher, dirigée plutôt vers la création des noms spécifiques, que vers l'histoire de chaque espèce en particulier. Nos catalogues sont encombrés de doubles emplois. Il n'est pas rare d'y trouver les divers àges de la même espèce décrits comme tout autant d'espèces différentes, et peut-être même de genres distincts.

## PLANCEE LIX.

Fig. 1. — Anatomie de l'Agaricus bulbosus (Agaricus, 1886), de grandeur naturelle. — (bl) bulbe ou volva,—(cl) stipe ou pédoncule.—(A) portion centrale et tubuleuse.—(c) cortine ou voile qui, dans le principe, recouvre les feuillets, et qui tombe ensuite le long du pédicule.—(r) chair du chapeau. — (a) grands feuillets.—(d', 7) petits feuillets, alternant entre eux et avec les grands feuillets.—(so) spores considérablement

grossis, qui s'échappent avec explosion de la substance de chaque feuillet, à la maturité.

Fig. 2.—Premier développement de ce champignon, observé sur une tranche longitudinale.—
(bl) volva qui l'enveloppe.—( $\beta$ ) pédicule.—
( $\iota$ ) chapeau.—( $\alpha$ ) feuillets.

Fig. 3. — Coupe longitudinale d'un Boletus (Βοιέτικές, 1887) de grandeur naturelle. — (cl) stipe ou pédicule amputé. — (c) chair cotonneuse du chapeau. — (α) tubes agglutinés d'où s'échappent les spores (so).

Fig. 4. Polyporus de grandeur naturelle. — (\$\beta\$) pédicule fort court, souvent nul, par lequel ce champignon s'applique contre la surface du bois pourri. — (\$\alpha\$) feuillets réticulés tenant le milleu entre les feuillets des Agarics et les tubes des Bolets. — (\$\alpha\$) surface supérieure du chapeau. — (\$\beta\$) premier développement — (\$\alpha\$) première formation des tubes.

FIG. 5. Geastrum (LYCOPERDINÉE, 1891) à demi ouvert. — (rc) sorte de grosse racine à laquelle le peridium est attaché. — (a) peridiumqui s'ouvre en étoile, et comme en divisions pétaloïdes. — (c) gros sporange blanc, dont la sommité va se perforer, pour éjaculer des bouffées de spores.

Fig. 6. Organes reproducteurs de l'Hydnum (Hydnings, 1888).

Fig. 7.—Sommité d'une expansion du Lichen pulmonarius (Lichéninée, 1890). — (α) scutelles que l'on regarde comme les organes femelles. — (γ) grandes cellules gaufrées. — (β) interstices couverts d'une poussière qui me paralt être l'analogue de la poussière mâle.

Fig. 8. — Pilobolus crystallinus grossi à la loupe (Mucépinés, 1895).

Fig. 9. — Auricularia venu sur un Mycoderme épais, formé à la surface d'un liquide saturé de farine et d'acide oxalique (Pézizinés, 1889). — (β) point d'attache. — (α) surface inférieure du chapeau. — (γ) surface du pédicule, — (ε) chair de la surface supérieure. — (ε) chair intermédiaire entre celle-ci et la surface inférieure (i).

Fig. 10. — Conferve qui vient sur les vitres humides exposées à la lumière. —  $(\beta)$  rameaux qui, en s'accouplant entre eux, donnent naissance aux gemmes papillaires verdâtres  $(\alpha)$ , lesquelles en sont les organes reproducteurs.

Fig. 14. — Ulvacée (1898) que nous avons trouvée, pour la première fois, dans les excréments de l'Alcyonelle des étangs, en 1826.

Fig. 15. — Autre Ulvacée, trouvée pour la première fois dans la même circonstance. Ne serait-ce pas un *Gonium* privé de la vie?

Fig. 11, 12. — Deux formes de *Mucor* (Muccinines, 1895), avec leurs spores (so), qui com-

mencent à se détacher. Elles sont vues à un grossissement exagéré : — 

vu à la loupe.

### PLANCHE LX.

Fig. 1.—(ino) entre-nœud de Chara kispila (CHARACÉE, 1904) avec ses deux articulations (no) dont nous avons retranché au ciseaules deut verticilles. — (g) gemme jeune, c'est-à-dire entre-nœud commençant à se développer, et qui, à cet âge, offre la structure de la graine (o). -(A) verticille jeune de rameaux qui figure le sigmate. — (an) anthère sphérique purpurine. (# organes, pour la facilité de la démonstration, ont été plus grossis que l'entre-nœudsur lequel il reposent. - (an a) anthère vue par réflexion i un fort grossissement; à l'état fossile, elle preni le nom de Gyrogonite (1828). — (an \$) la mêne. vue par réfraction, imitant les sporanges de fougères, par la bordure que les spires sembles former sur la portion transparente du theca. -(pn) pollen vermiculé, à spires distinctes, @ remplit cette capacité du second theca, que la aperçoit comme une grosse boule opaque, à urvers les spires transparentes du test extérieu  $(an \beta).$ 

Fig. 2. — Tube interne du Chara, lié su deux points marqués (a) de l'entre-nœud, œspi entre ces deux points et chaque articulation, d produisant, par la cicatrisation de deux extres tés, une cellule artificielle, dans le sein de la quelle la circulation continue, comme si la cellule tenait encore à l'entre-nœud (600).

Fig. 3.—La même cellule artificielle, cospir au rasoir par le milieu de sa longueur.— (γ) proi de la cellule hyaline et cartilagineus.— (β) membrane verte qui tapisse cette parai, é qui paraît être l'âme de la circulation intesis.—— (α) coagulation du suc albumineux qui dexpulsé au dehors.

Fig. 4.—Péristome de l'urne du Polytriches (Musciacée, 1908) (Vor. pl. XLVII, fig. 6]. (d) trente-deux dents réunies au sommet vune membrane ombiliquée. — (y) opercule recouvrait cet appareil et se soudait avec le bords du péristome. — (a) coiffe feutrée quircouvre et l'opercule et l'urne.

Fig. 5. — Moitié de l'appareil qui est fit si le péristome des Hypnum (Musclacis, 1981). — (d') seize dents coriaces, portant let expreintes transversales des spires doutla dilatima a contribué à la déhiscence. — (i) seize desi membraneuses carinées, et se plissant pour femer l'ouverture du péristome; elles sont séprées par des poils, dont l'absence et l'irrégulrité constituent les caractères des genres Leiss et Bryum.—(s) coiffe fendue par derant—(e) urne. — (y) opercule qui, dans certaines est

ces, acquiert un bec aussi long que celui de la coiffe. Fig. 6.—(ur) Sommité de l'urne du Tortula.

—(d) spires qui en terminent le péristome.

Fig. 7. — Péristome vu de champ de l'Orthotrichum. — (d) Dents réfléchies. — (s) dents convergentes. Le nombre des dents varie selon que deux ou trois s'agglutinent ensemble.

Fig. 8. — (i) Forme de dents se bifurquant chacune en deux poils. Elles hérissent le péristome des *Dicranum*.

Fig. 9. Individu tout entier du *Phascum subulatum*. — (ur) urne sessile, au œur de ses feuilles qui deviennent subulées, à mesure qu'elles approchent de la fin de la spirale. Cette plante est considérablement grossie; on ne le distingue à terre que par les couches vertes que ses petiles forêts y forment.

Fie. 10. - Sommité du Dicranum adian-

thoides, à feuilles (f) ailées sur le dos (57, 13°), et embrassant la tige (cl) par leur dédoublement. — (g) gemme terminale qui deviendrait urne, si la feuille, dans l'aisselle de laquelle elle est située, ne se fendait pas sur un bord. Dans ce cas, la feuille terminale deviendrait la coiffe de l'urne (Fig. 5, β).

Fig. 11. Sommité de rameau de Jungermannia (Héparicacés, 1906). Sur une face, les feuilles (f) distiques, sont munies, à leur base, d'une stipule chacune (sti). — (inv) cupule ciliée, espèce d'involucre herbacé, du sein duquel s'élève le pédicule (pa) qui supporte l'urne (ur).

Fig. 12. — Sommité anormale d'un rameau d'une autre espèce. — (f) feuilles qui avortent plus haut, en un capitule, papillaire comme un stigmate, ou comme une sommité de gemmes rudimentaires.

FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES.

ATLAS PHYSIOL. VÉG.

Digitized by Google

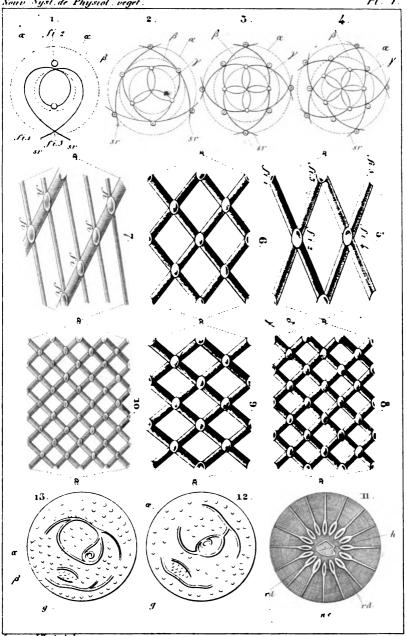

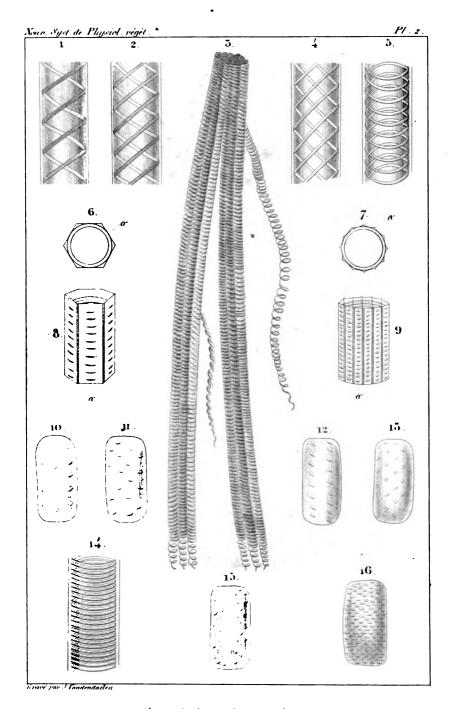

Anatomie du Système vasculaire



réputérine de la page supérieure de Aponnois coccinent. — 2, et de la page inféréeure. — 2 et de la page inféréeure du Novemb obonder - 4,7 et de la page inféréeure du Camba = 3 et de la feurité d'hris = 5, tosse cellulaire du Cucums, colocyathis. — 6. Camba, indica.



1.6.7. Alisma plantago.-2 4.5. périole d'une feuitte de Cama - 3 tosa de la tige du Monorchea claterium \* ice = 6 Sechun .

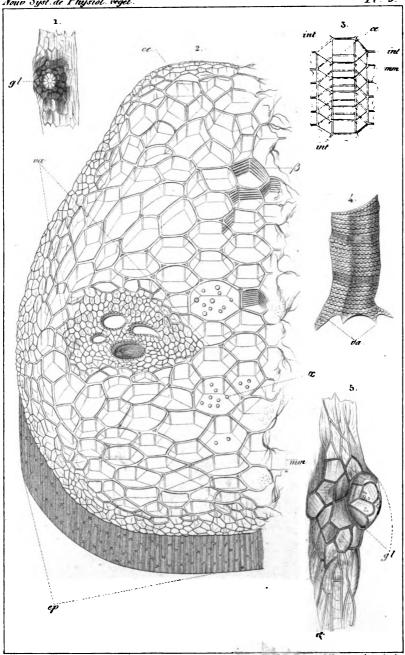

Cucumis sativus x

1,2,3,4,5.6, développement de la faulle (Impatient noli tangere) fig & vo. fig. 6. So ... Pig 4-2 millim fig 3. fragment d'une feuille de 6 millim de long-fig 1 vi d'une faulle de 12 millim de long - fig 2 id dane faulle de 17 millim de long j-7 8 bulbilles el ficule de l'Oxalis violacea \_ 9.10 l'assistora alba



Nomenclature de la Feuille.

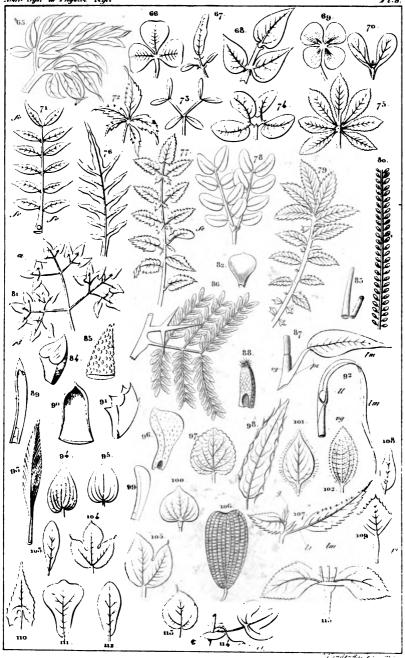

Nomenclature de la Feuille

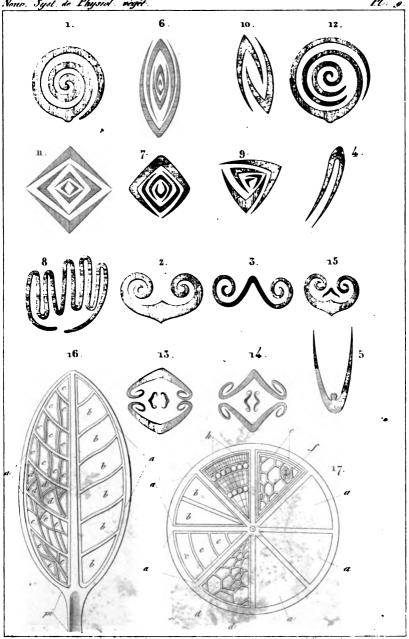

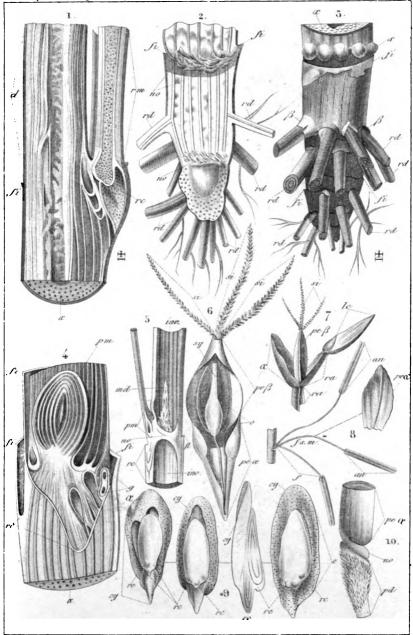

1 anatomie d'un bourgeon d'Iris. \_\_\_ 2,3, système reuticulaire d'une lige agec de muis. \_ 4 anatomie d'une plumule avancre du muis. \_ 5, panicule du Pou sequelleu. Melica 110b \_ 6,7,8, Cavex glanca. \_ 9, embryons d'un grun a demi ergeté d'orge \_\_\_ 10, articulation de la fleur des graminées.

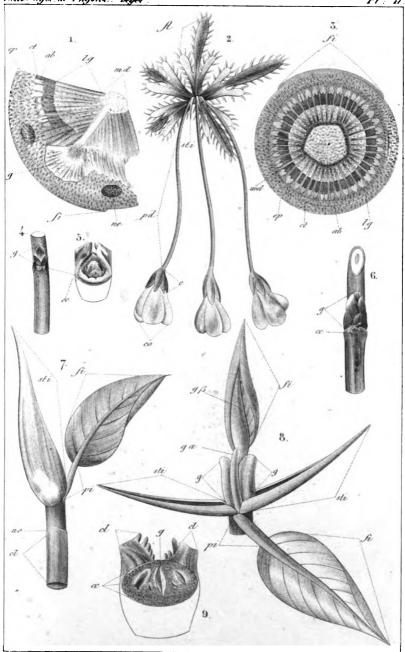

1,3. Sections transversales d'une tige de l'écher agie d'un an \_4et 5 bourgeon à bois du l'écher \_6 bourgeon à fruit volé dans l'aisselle de la feuille du l'écher \_9 livatricule du l'écher \_2 bourgeon à fleur épanone du l'erister \_ 7 % Ficus rubignosse.



1. branche à bois du Cerisier-6. branche à fruit du mimo. -3,4 branche à fruit du Pacher à triple bourgeon ... r. branche à bais du Branien ... 5 branche à fruit du même.



Bourgeons a chatons males du Peuplier.



1 2 5. Salix. \_ 4. 5. 6. 7. 8.9. 10. n. 12. 15. Caltha palustris. \_ 14, 15, 16. Aspenda arvensis



1.2.5.4, analogie de structure entre les appareils que supportent les articulations conlinaires. embryonnaires, florates des Gruminées ... 5. dévintion de l'appareil male de la meme famille. 9, écaille de l'éréale = 8, sa coloration par l'Iode = 11 Lolium rameur, = 14 Festuca élation -12, structure de l'ept de ble 13, structure de l'ept d' Eglops -15, arête de l'Avia canescens.



1-6, analyse de l'onaire du Froment avant et après la friendation = 7-12, analyse de la graine et de l'embryon du Mais. = 13 æ et  $\beta$ , 2; glume avortée du Lolium, A.B.C.D. Festuca Ioliacea, K.B.C.D. Festuca elation.

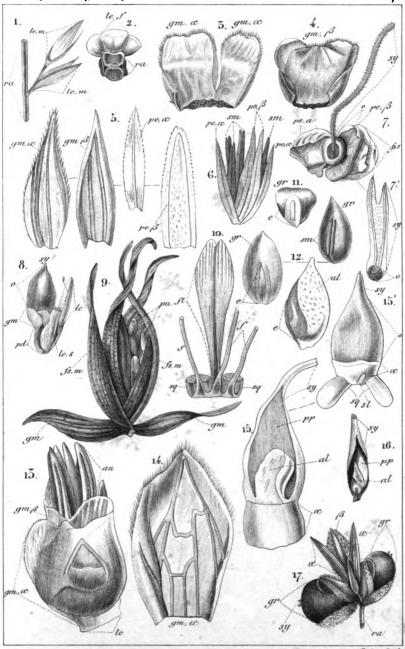

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 11, analyse de l'épi male et de l'épi femelle du mais normal. \_8.9.
10, 12, 15, 14, 15, analyse d'un épi anormal de la même espèce. \_16, Sorghum. \_ 17, id.

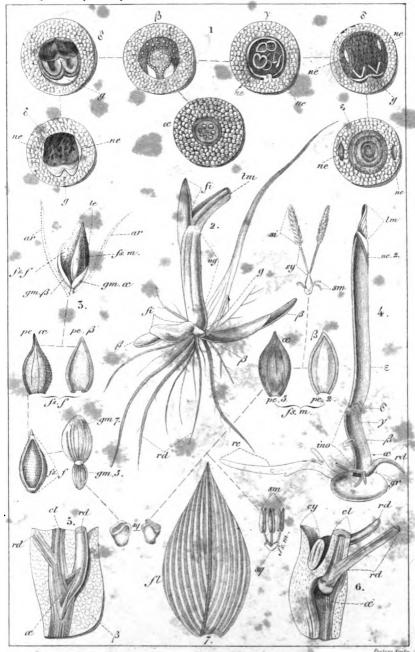

43

1, 4, 5, 6, 7, analomie de la tige du Mais en germin fion: \_\_ 2. jeune Chaume du Pon muna .\_ 5, analyse d'un Ponicum setaria esotique.



Anthoxanthum odoratum.



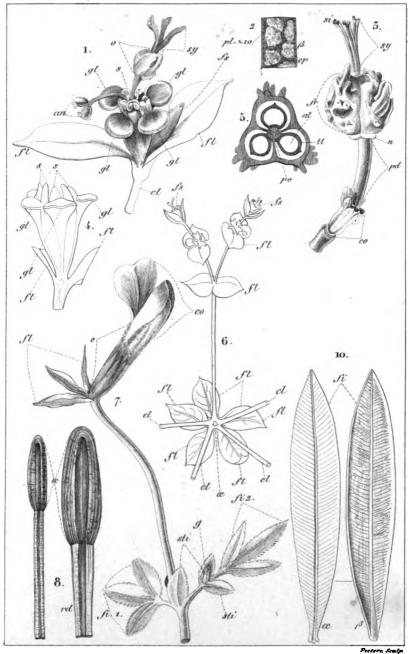

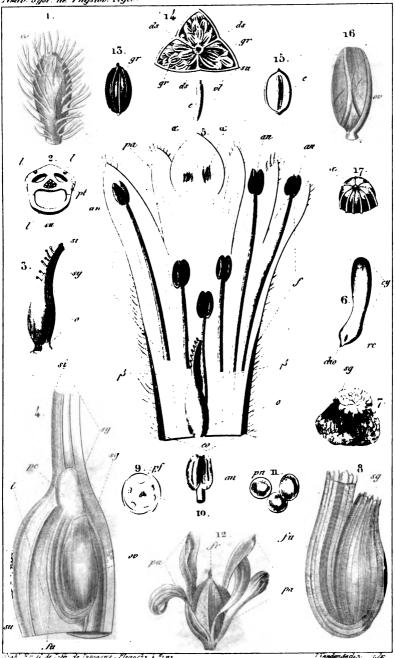

ı, n. Pontederia cordata...ız. 17. Pontederia hastata.

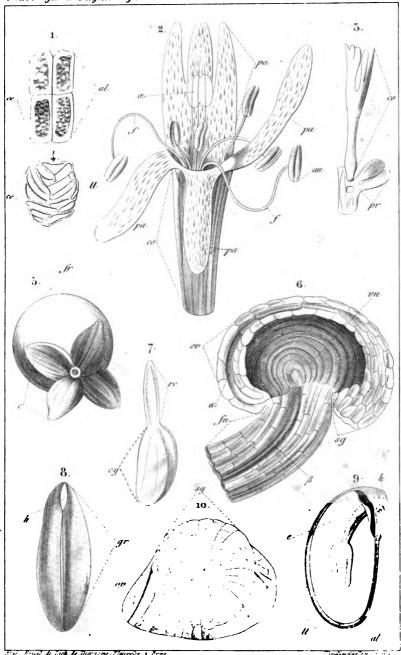

2.3. Pontederia cordata. 1.4.5.7, 8.9. Diospyros Iolus. 6.10. Raphamis rephanistrum 💉 100

1.2.4.5.9. Ophrys ovata . 3.15.15. Servipias grandillora. 6.7 8.10.12.14. Orchis bifolia. \_ n Orchis latifolia.



1-11. Calycanthus floridus  $_{-12}$  anatomie de la tige et des tubercules de  $_{10}$ rchis cercopitheca

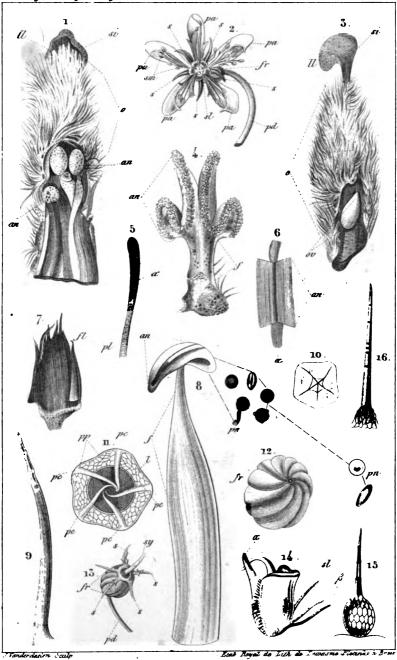

1,3,7, deviations des pistils de la l'ivoine. \_2,1,12, 13, 14, Blumenbacha maigms. 4.5.6, Monordica elaterium \_8, Ornithogalum \_9,10,15,16, l'oils de diverses lucurbitacées.

Anatomie du fruit du Blumenbachia.



1,2,5,4,5,7,8,Cestrum lumifolium. \_6, 16, anatomic et developpement des bulbes du Tulipa hortensis. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Xylophylla engustifolia.

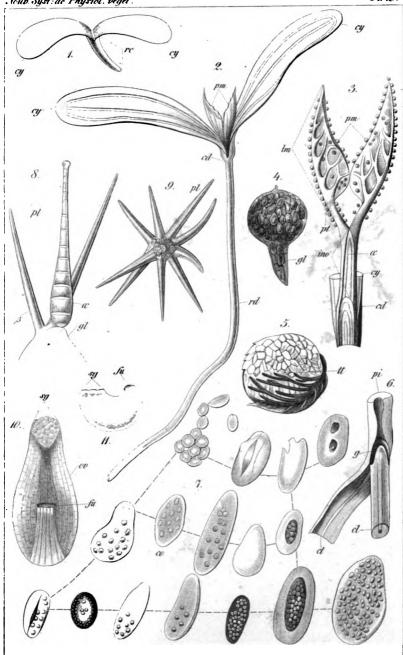

1,2,3,4,5,6,7, Germination de l'Acer Platanoïdes. \_\_ 8, poil de Cucurbitacce. 9, poil de Malva sericea.\_ 10, 11, ovule tres jeune de Chelidoniam majus.



Analyse de la fleur et du fruit de l'Acer platanoides.

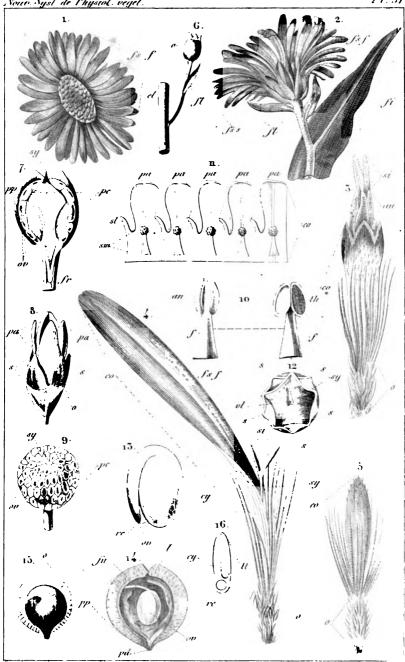

12,5.4,5. Aster novæ angliæ. ...... 6...12, Samohis Valerandi...15.16. Clypedia jonthlospi

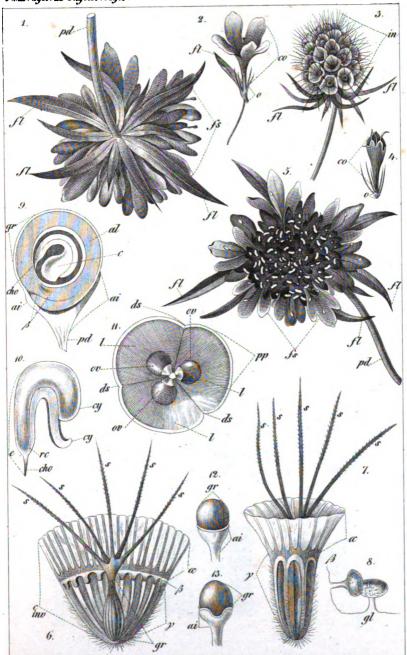

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Scabiosa atropurpurea. \_ 9, 10, 11, 12, 13, Cardiospermum halicacabum.

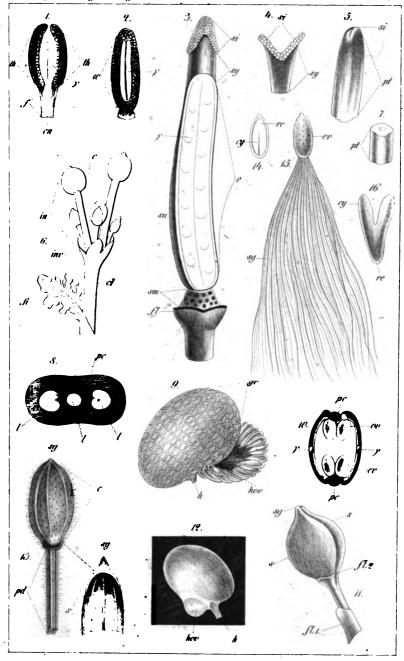

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11. Chelidonium majus.... 8. Chelidonium corniculatum...... 12. Fumaria...... 13,14,15,16. Epilobium roscum.

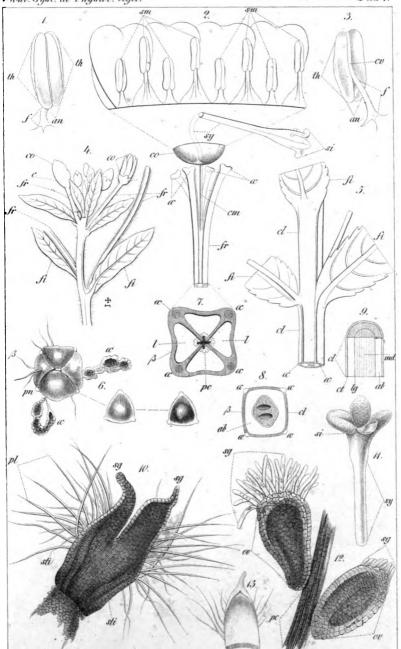

1,2,3,4,6, 7, 9, 10, 11,12, Epilobium roseum . \_ 5, 8. Epilobium tetrangulare.

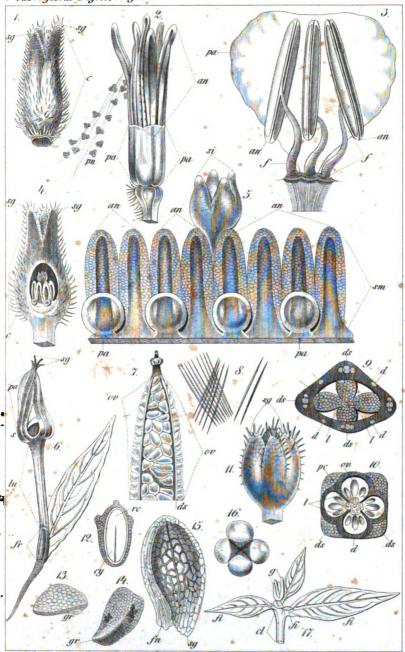

1 17. Enothern biennis:



1.12, Medicago Inpulina ... 13.15, type floral des Ombelliferes ... 16.20, type floral des Acacia.



Passiflora alba.

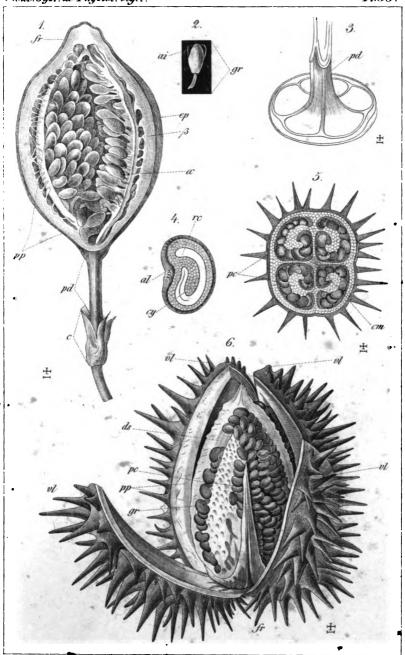

1,2. Passiflora alba. \_\_ 3,4,5,6. Datura stramonium.



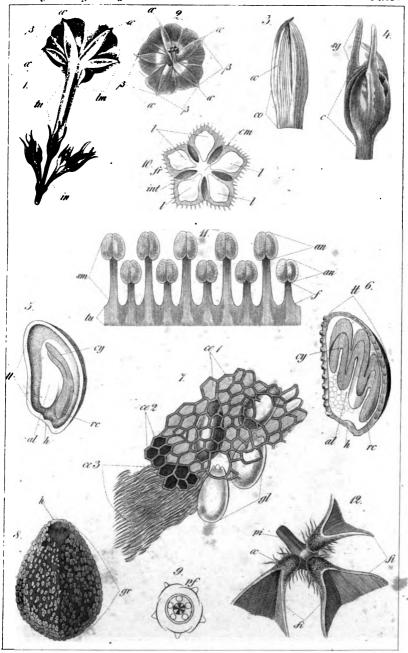

1,2,3,4. Ipomψ coccinea. \_\_ 5,6,7,8. Convolvulus sibiricus. \_\_ 10,11,12. Ozalis corniculata.

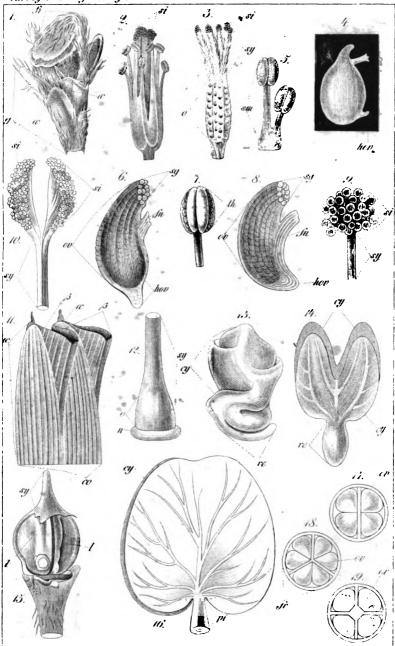



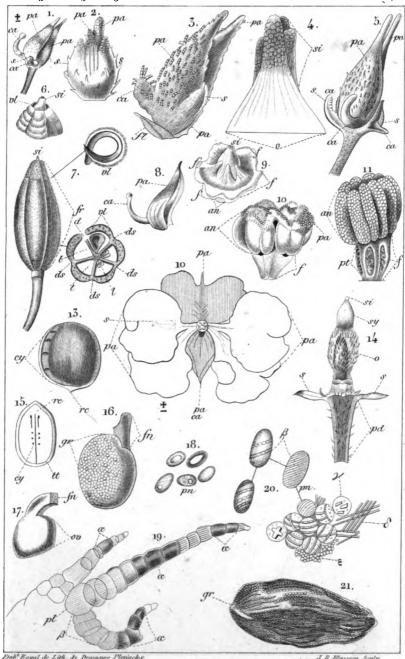

th de Dewarne Pletincke.

1-20. Impatiens balsamina —21. Impatiens noti langere.

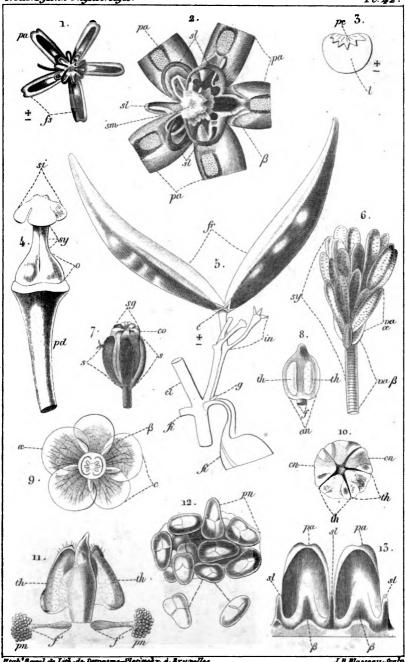

1,2,4,9,8,10,11,19,13 Periploca angustifolia \_3,5 Asclepias nigra \_6 Asclepias mexicana.

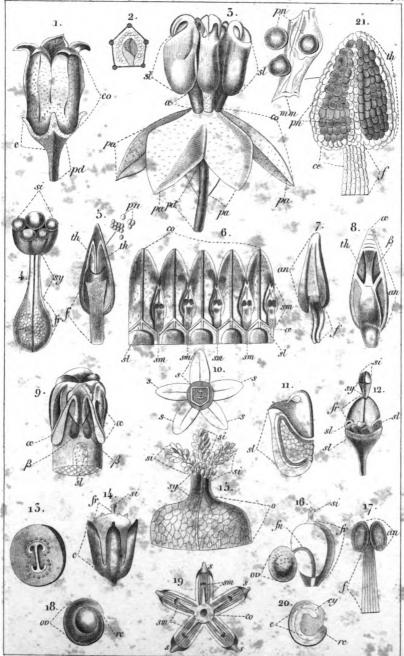

Etab: Royal de lithode Dewasme Ptotineka à Bruxelles.

1,5,6,7,10,12,13, Apocymum androsæmifolium...2,3,4,8,9,11, Asclepias frutescens....14,16,17,18,19,20, Queria canadensis....21, Portulaca oleracea.

i

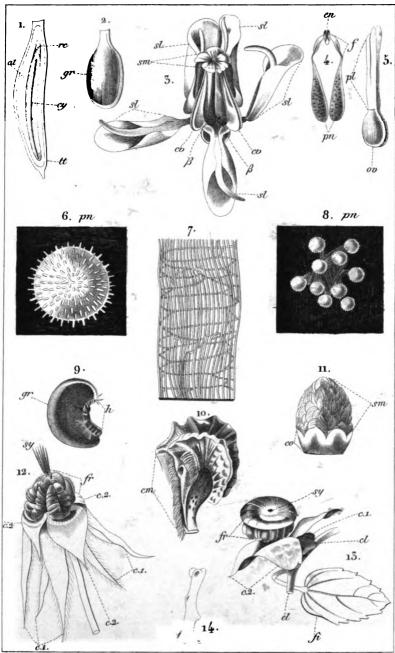

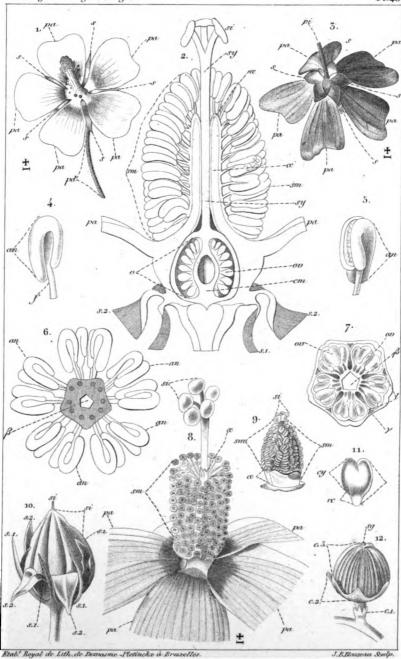

1. Malva asperrima.\_2,4,5,6,7,8,9,Hibiscus palustris.\_10.Hibiscus syriacus.\_12.Altheea \_ 3, 11, Lavatera trimestris.

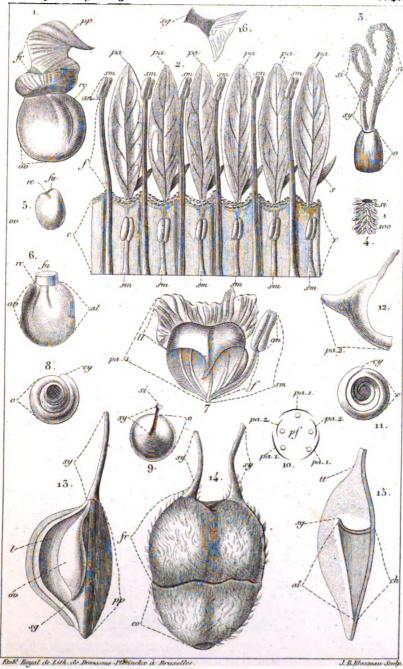

1. 3. 4, 5, 6, Cannabis sativa \_2, Lythrum salicaria. \_7, 8,9, 10, 11, 12, Salsola tragus. \_ 13, 14, 15, 16, Fothergilla alnifolia.

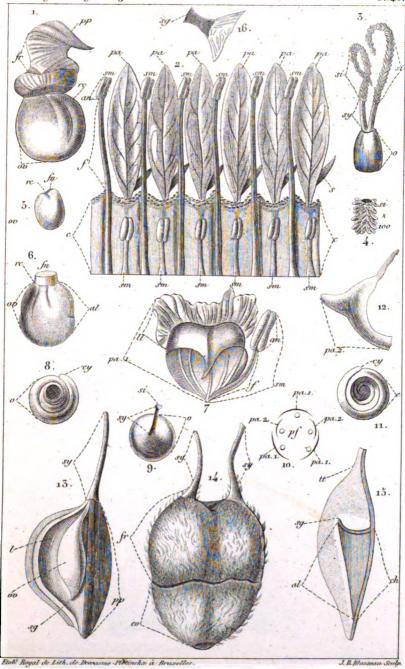



Etab! Royal de Lith de Dewnsme-Pletincke à Bruselles.

J.B.Blacean Scalp.

1.3.6.8.9.10. Reseda fruticulosa. 2.5. Reseda mediterranea. 4.7. Reseda phyteuma.



Hab! Royal de Lith de Dewasme-Pletincks à Bruselles.

. B.Blassan Sculp.

1.3.6.8.9.10. Reseda fruticulosa. \_ 2.5. Reseda mediterranea. \_ 4.7. Reseda phyteuma.

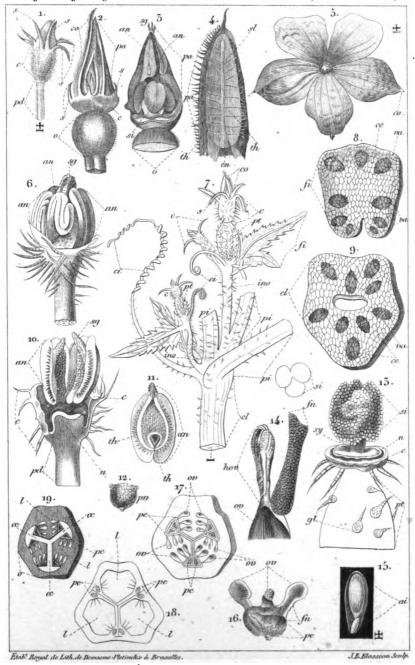

2. 3.4.14.15.16. Cucumis colocynthis.\_\_ 1. 5.6.7.8.9, 10.11. 12.13.17. 18.19. Cucumis sativus.



i-8. Hydrangea a deux types floraux sur la mem tige.\_9. 10. Teucrium chamædrys.

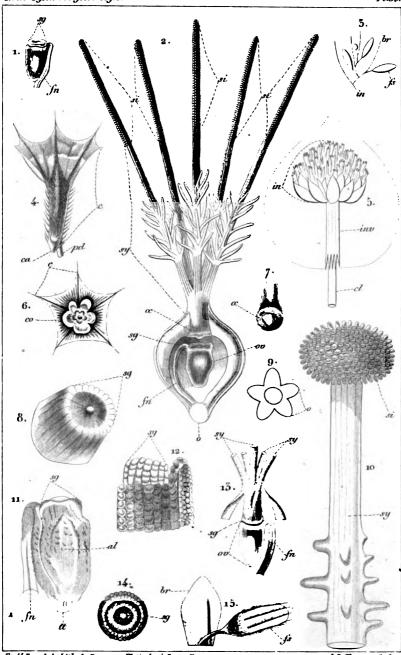

1,2,3.4,5.6,7.8,9,11,12,13.14, 15. Statice armeria. 10. Statice speciosa.

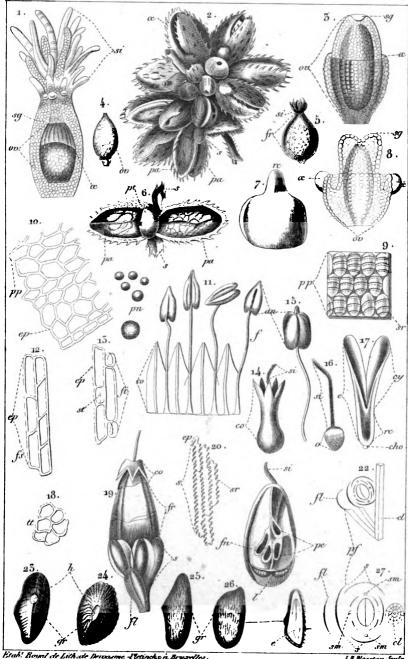

Estal: Emmt de Lithe de Brussme Medincho à Brusselles.
1-10. Urtica dioica / femelle / - 11-27 Plantago major.

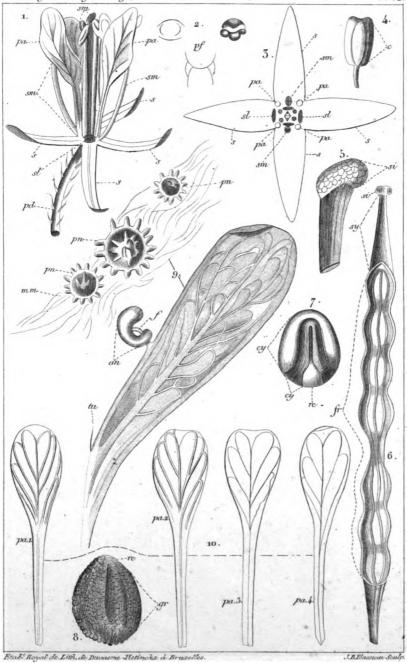

1.2.3.4.5.6.7.8. 10. Raphanus raphanistrum.—g petale pollinifère de l'Hibiscus rosa sinensis.

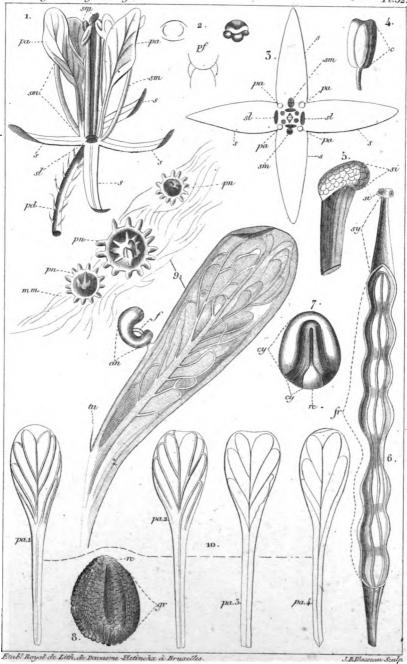

1.2.3.4.5.6.7.8. 10. Raphanus raphanistrum.—9 petale pollinifére de l'Hibiscus rosa sinensis.

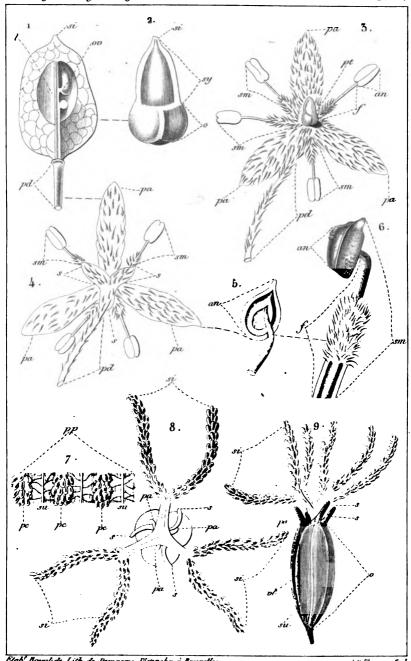

Blab! Royal de Lith de Demarme Pleanche à Brucelles.
1.2. 5.4, 5.6. Ptelca trifoliata.-7,8,9. Datisca cannabina.

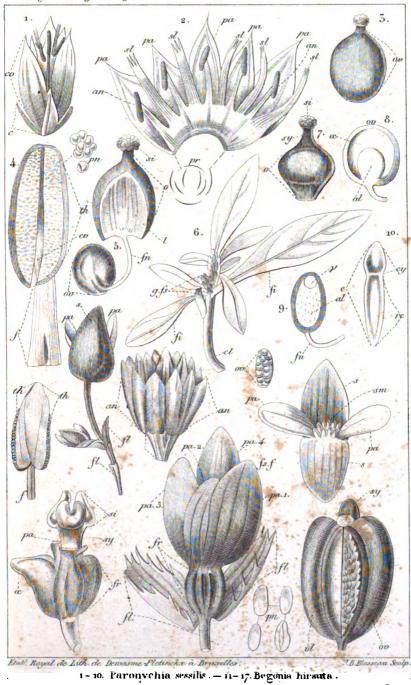

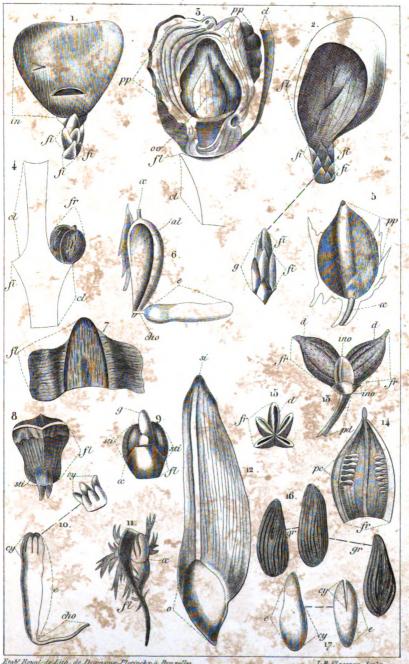

Etabi Hoyal de Lith. de Dewasme-Pletinoko à Braxelles
1,2,5,6, Juniperus suecica ... 5, 4, Cycas .7, 8, 9, 10, 11, 12, Pinus sylvestris. ... 15, 14.
15, 16, 17, Sedum aizoon

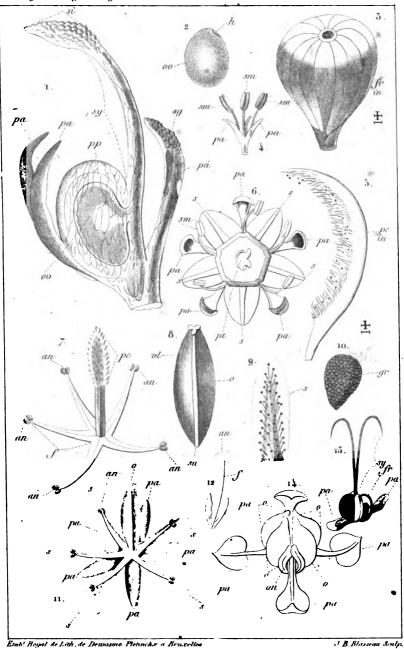

1-5, analyse de l'uflarescence des Figuiers.\_6, fleur du Ziziphus et du Palhurus. \_ 7-11, analyse de la fleur de l'Alsine segetalis.\_12,13, organes sexuels du Callitriche \_14, fleur des Potamogeton.

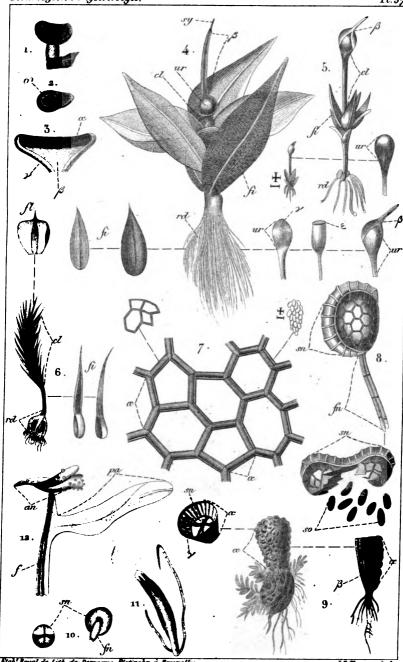



Etab! Royal de Lith, de Dewasme-Pletinche à Benerelles 1.B. Blasson Sculp. 1.9.10.11.12. Conferva particalis à différens ages \_ 2.5.4. Conferva ou Polysperma glomerata. \_ 5.6.7.8. Vaucheria dichotoma.



développement et caractères de l'Agaricus... 3. structure des Boletus... 4. développement et structure des Polyporus... 5. Geastrum... 6. caractères des Hydnum... 7, Lichen pulmonarius... 8, Pilobolus cristallimis... 9, Mycoderma prenant l'aspect des Auricularia... 10, 13, 14, différens types de conferves du bas de l'échelle... 11, 12, Mucor.

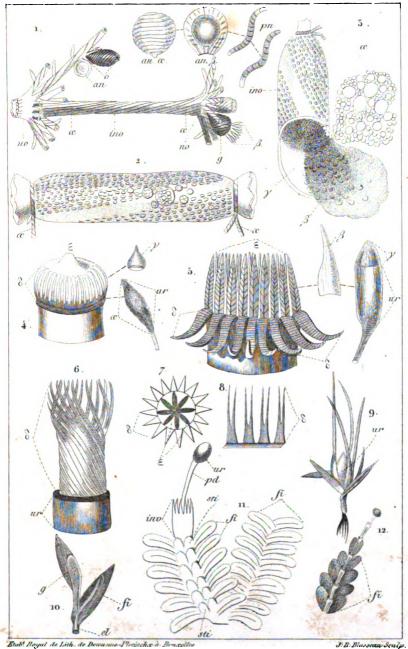

1-5, Chara hispida...4, caractères du Polytrichum...5, suractères de l'Hypnum...6, caractères du Tortula....7, caractères de l'Orthotrichum...8, caractères du Dieramun...9, Phaseum subulatum...1, 12, Jungermannia.





